# OEUVRES D'ORIBASE,

TEXTE GREC, EN GRANDE PARTIE INÉDIT,

COLLATIONNÉ SUB LES MANUSCRITS.

TRADUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANÇAIS;

AVEC UNE INTRODUCTION,
DES NOTES, DES TABLES ET DES PLANCHES,

PAR LES DOCTEURS

BUSSEMAKER ET DAREMBERG

TOME PREMIER.



34860

## PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU GOUVERNEMENT

A L'IMPRIMERIE NATIONALE.

M DCCC LL

# A MONSIEUR É. LITTRÉ,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

MONSIEUR,

Vous avez donné une direction nouvelle à la critique et à l'interprétation des textes médicaux. Dans vos ouvrages, vous cherchez, par le rapprochement ingénieux et fécond des conceptions de la médecine antique et des principes de la médecine moderne, à rattacher le présent au passé et à remettre en faveur des traditions depuis longtemps négligées.

Vous laisserez un inimitable modèle dans votre édition des écrits hippocratiques.

La Collection des Médecins grecs et latins doit son origine au désir de répandre parmi les médecins le goût des études historiques et philologiques, et de fournir en même temps, pour la constitution de la science, des notions essentielles, mais tombées presque entièrement dans l'oubli.

Permettez donc, Monsieur, que votre nom soit inscrit en tête du premier ouvrage de cette *Collection*.

La reconnaissance et l'affection ont aussi leur part dans cette dédicace : l'expression publique de ces sentiments est un faible hommage que l'un de nous aime à vous rendre pour l'amitié dont vous l'avez honoré, et pour l'appui constant que vous lui avez prêté depuis le jour où il est venu vous soumettre le plan de la Collection.

CH. DAREMBERG, U. CATS BUSSEMAKER.

Paris, le 22 mars 1851.

### PLAN DE LA COLLECTION

# DES MÉDECINS GRECS ET LATINS,

PAR LE DR CH. DAREMBERG.

Τὴν [γοῦν τούτων τῶν ἀνδρῶν] πραγματείαν οὐκ ὀλίγα συμβαλλομένην πᾶσιν ἀνθρώποις ὁρῶ, ὅσοι λογικῆς ἀντιποιοῦνται παιδείας, καὶ τούτων ἐξαιρέτως τοῖς ἰατροῖς, οἱ δὴ τὴν ἀρχαίαν ἱσΙορίαν ἀποκηρύτΙουσι τῆς τέχνης, Φιλοτίμως δὲ καὶ σφόδρα ἐπιπόνως ὰ οὐκ ἰσασι μαθεῖν ἐπιθυμοῦσιν.

ÉBOTIEN.

La Collection des médecins grecs et latins, annoncée en 1844, entravée par mille obstacles, retardée par des difficultés sans cesse renaissantes, traversée par une révolution, et néanmoins préparée sans relâche par un travail opiniâtre de six années et par quatre missions successives en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et en Italie 1, voit enfin le jour au milieu de circonstances qui semblent peu favorables aux entreprises de longue durée. Heureusement celle-ci est confiée aux soins d'un honorable éditeur, fidèle aux anciennes et nobles traditions de la librairie, et à qui la France est redevable des plus belles publications médicales.

M. J. B. Baillière et moi avons l'intention de continuer cette Collection aussi longtemps que le concours bienveillant du Gouvernement et la faveur du public ne nous feront pas défaut. Déjà la publication d'Oribase et de Rufus est assurée;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapport sur une mission médico-littéraire en Allemagne. Paris, 1845 (extrait du Journal de l'instruction publique). — Résumé d'un voyage médico-littéraire en Angleterre; lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Paris, 1848 (extrait de la Gazette médicale). — Le Catalogue raisonné des manuscrits médicaux grecs et latins d'Angleterre est en voie de publication dans les Archives des Missions; le Catalogue des manuscrits d'Italie suivra de près.

nous espérons que Galien, Cœlius Aurélianus et beaucoup d'autres auteurs se succéderont rapidement.

Quoi qu'il arrive, voici l'historique et le plan de la Collection:

Mon projet remonte à 1843; les premières personnes à qui je le soumis furent MM. Littré et Andral, qui me donnèrent leur complète adhésion. L'illustre M. Royer-Collard y prit aussi un grand intérêt et voulut lui-même en entretenir M. Villemain, alors ministre de l'instruction publique. M. Villemain reçut cette communication avec la bienveillance, je dirais presque, avec l'ardeur qu'il met à soutenir tous les travaux littéraires. Fort de ces encouragements et de cet appui, qui m'imposaient des devoirs sérieux, je me mis résolument, quelques-uns diront témérairement, à l'œuvre, et je traçai une première esquisse de mon plan, qui fut approuvé par lettre ministérielle, en date du 28 novembre 1844.

Comprenant toute l'importance de la tâche que je m'étais imposée, et ne voulant pas me contenter de simples réimpressions, je commençai à rechercher les manuscrits, soit pour collationner les textes déjà publiés, soit pour copier les traités ou fragments encore inédits.

Je demandai d'abord une mission en Allemagne ; je me proposais pour but principal d'examiner les papiers de Dietz, qui avait, par ordre du gouvernement prussien, parcouru l'Europe pendant quatre ans pour étudier les manuscrits des grandes bibliothèques, dans le dessein de préparer une nouvelle édition d'Hippocrate et d'Oribase. Dietz avait en même temps recueilli des notices sur les manuscrits de quelques autres médecins grecs. Ces papiers devaient donc révéler une partie des richesses accumulées dans les grands centres littéraires, dispenser de revenir sur les recherches déjà faites, et préparer les voies à de nouvelles investigations.

Ce fut pendant ce voyage que je rencontrai pour la pre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette mission est, si je ne me trompe, la première qui ait été donnée, en France, en faveur de la littérature médicale ancienne.

mière fois M. le docteur Bussemaker, d'Amsterdam, qui se proposait de copier dans les mêmes papiers de Dietz, tout ce qui se rapportait à Oribase. Dès lors nous nous liâmes d'amitié, et nous prîmes la résolution d'associer, en partie, nos travaux, dans l'intérêt de la Collection des médecins grecs et latins. — Ceci explique comment nous avons commencé cette Collection par Oribase, auteur dont M. Bussemaker s'était déjà occupé, et pour lequel nous pûmes réunir immédiatement un grand nombre de matériaux.

En 1846, M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique, entrant dans les vues de son prédécesseur, voulut avoir l'avis de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie de médecine; ces deux compagnies approuvèrent mon plan et le recommandèrent à la sollicitude de l'Administration. Je fus, en conséquence, chargé d'une mission en Angleterre où je savais trouver des mss. précieux, mais peu connus en France.

Le 22 février 1848 je reçus l'assurance officielle que le Ministère de l'Instruction publique nous prêterait son appui pour la publication des Médecins grecs et latins. Mais, le lendemain, bien d'autres espérances que les miennes étaient renversées! Néanmoins, je ne perdis ni confiance ni courage, et j'eus bientôt raison de m'applaudir de ma persévérance: vers la fin de 1848, le Gouvernement donna une preuve de l'intérêt qu'il prenait à la Gollection, en autorisant l'impression d'Oribase à l'Imprimerie nationale.

Au commencement de 1849, je fis un second voyage en Angleterre, avec M. Bussemaker, pour y collationner un ms. important d'Oribase, sur lequel j'avais appelé l'attention, et dont j'avais rapporté un spécimen lors de ma première mission.

Vers la fin de cette même année, sur l'invitation de M. le Ministre de l'Instruction publique, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie de médecine nous donnèrent, à mon ami M. Renan, orientaliste distingué, et à moi, des instructions pour une mission en Italie. M. Bussemaker se joignit à nous pendant la première moitié du voyage, et consacra

la plus grande partie de son temps à collationner deux mss. d'Oribase qui se trouvent au Vatican. Cette mission ajouta des trésors inespérés à tout ce que j'avais déjà recueilli dans mes précédentes explorations.

Enfin, dans les premiers jours de cette année, M. de Parieu, sur l'avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique, transforma en arrêté l'engagement pris par l'un de ses prédé-

cesseurs en faveur de la Collection.

Si j'ai tracé ce rapide historique, c'est moins pour laisser entrevoir les difficultés auxquelles il a fallu opposer une persévérance opiniâtre, que pour trouver l'occasion d'acquitter publiquement une dette de reconnaissance envers tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé.

Montrer l'importance de la Collection, en exposer le plan, en faire connaître les moyens scientifiques et matériels d'exécution, tel est le but que je me propose; j'espère, à l'aide de ces données, faire comprendre combien il est utile de doter la littérature médicale d'une grande publication, qui fournira des éléments de critique historique et d'érudition philologique dont on n'a tiré presque aucun parti jusqu'à présent.

On s'étonne, on se plaint du peu de faveur que la lecture des anciens trouve de nos jours auprès des médecins, de ceux même qui ne repoussent pas systématiquement les études historiques<sup>1</sup>. Comment pourrait-il en être autrement?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Duo studiorum veluti genera summa, quorum utrumque cognoscere pere magni medicorum interest, physicum (latiori sensu vocabuli et prisco appello) « et historicum. Quæ genera diversa quidem sunt nec tamen a se divelli possunt, « quia neutrum sine altero per se constare potest......Procul tamen abest, ut « pari in utroque genere diligentia medici utantur: nam quum ad prius amplia ficandum omnium fere ingenii et industriæ vis intendatur, ad alterum vix unus « alterque mentem advertit. » (Ermerins, Oratio de veterum medicorum interpretis munere a medicis non recusando, p. 5-6; Groningæ, 1844, in-8°.) Dans ce discours, M. Ermerins a expliqué les causes d'altération des anciens textes, et a indiqué tous les genres d'études auxquelles le médecin devait se livrer pour interpréter les auteurs médicaux grecs ou latins.

Si l'on compare l'état de la littérature médicale ancienne à celui de la littérature classique proprement dite, on est frappé d'une étrange disparate : ici tout est florissant, tout surabonde : textes, traductions, notes, commentaires de toute espèce; les bibliothèques ont été épuisées; les recherches ont été multipliées à grands frais, les érudits se disputent à l'envi les plus minces lambeaux de l'héritage littéraire de la Grèce et de Rome; les éditions séparées, les collections volumineuses se renouvellent chaque jour et suffisent à peine à l'empressement des lecteurs; là, au contraire, on ne trouve que des ébauches, que des essais isolés. Parmi les nombreux auteurs qui font la gloire de la littérature médicale, les uns sont défigurés dans des textes publiés sans critique, les autres ne sont connus que par des traductions latines souvent incompréhensibles; beaucoup enfin n'ont pas même vu le jour; quelques-uns seulement ont été traduits en français. De toutes ces traductions, une seule, celle d'Hippocrate, par M. Littré, restera comme un véritable monument, que la France peut compter au nombre des plus savants travaux dont elle s'enorgueillit 1.

Nous possédons, je ne l'ignore pas, quelques ouvrages bien traités par les éditeurs ou commentateurs; mais que sont ces matériaux épars en comparaison des immenses lacunes qui restent à combler? Quelles difficultés, d'ailleurs, pour se procurer les éditions principales! Il en est de si rares, qu'on en connaît à peine une douzaine d'exemplaires; et, lors même qu'on les réunirait toutes, elles seraient encore insuffisantes pour quiconque veut s'approprier la science de l'antiquité.

Ainsi le champ de la littérature médicale ancienne est à peine défriché; mais, pour qu'on ne m'accuse ni d'injustice, ni d'ou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La traduction d'Arétée par Renaud, Paris, 1834, in-8°, est faite sans beaucoup de critique. — Nous devons, au contraire, placer dans un rang distingué celle de Celse, par M. Des Étangs. — Il existe aussi des traductions anciennes de quelques parties des œuvres de Galien, d'Oribase, de Paul d'Égine, etc., mais elles sont très-imparfaites.

bli, je me hâte d'ajouter, à la gloire de notre pays, que c'est surtout par des Français qu'ont été poursuivis les travaux vraiment méthodiques et empreints d'une saine érudition. Nos éditions ont été souvent le type ou le modèle de celles qui ont été publiées en Allemagne et en Italie. Il me suffira de rappeler les noms célèbres d'Étienne, de Daleschamps, de Duret, de Foës 1, de Goupyl, de J. Dubois, de Chartier, de Dacier, de Houlier, de Gorris, de Petit, de Morel, enfin de Bosquillon 2.

Mais que nous sommes loin de cette époque, où les œuvres complètes de Galien comptaient, en grec, deux éditions à quelques années de distance (Venise, 1525; Bâle, 1538), et en latin, dix éditions chez les Junte, trois chez Froben, et plusieurs encore chez d'autres imprimeurs; où les éditions d'Ĥippocrate étaient multipliées à l'infini; où les anciens étaient lus et étudiés par les médecins comme les classiques par les érudits! Cet enthousiasme s'est bientôt refroidi; ces premières tentatives n'ont point été soutenues; l'œuvre commencée est restée incomplète, inachevée. Tandis que la littérature classique n'a cessé de marcher en France, de progrès en progrès, la littérature médicale n'a fait que quelques pas depuis le xvm° siècle. Recueillant l'héritage que nous semblions repousser, la docte Allemagne l'a fait valoir de son mieux, mais sans jamais essayer une publication vraiment digne de sa haute renommée de science et d'érudition 3. Aussi n'a-t-elle produit qu'un petit nombre d'éditions séparées, dont l'influence a été presque nulle sur l'état général de notre littérature.

Cependant, je ne crains pas de l'affirmer, les amis des lettres

<sup>1</sup> Foës naquit à Metz, en 1528, et y demeura presque toute sa vie. Cette ville faisait alors partie de la Lorraine, mais nous pouvons à bon droit considérer ce pays, même à cette époque, comme une terre éminemment française.

<sup>2</sup> Qu'il me soit permis de joindre à tous ces noms celui de Coray. Ce Grec érudit mérite certes bien le droit de cité pour les travaux qu'il a faits en France, avec un esprit vraiment français. — Je réclame aussi le même privilége pour Vidus-Vidius, Italien d'órigine, mais appelé de bonne heure en France par François I<sup>ex</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fickel avait eu l'idée, en 1833, de publier une *Bibliotheca medica græca* plus complète et plus critique que celle de Kühn; mais il s'est arrêté à l'annonce.

médicales anciennes se multiplieront, si on leur ouvre la voie; les lecteurs ne manqueront pas, si on présente à leur esprit un aliment à la fois substantiel et attrayant. Les médecins grecs et latins ne doivent pas avoir plus longtemps le triste privilége d'être repoussés à la fois par les médecins et par les philogles: par les premiers, parce qu'ils ne savent pas assez les langues anciennes; par les seconds, parce qu'ils ne connaissent pas la médecine. Érudits et médecins doivent réunir leurs efforts pour élever un véritable monument à la littérature médicale; car les uns et les autres, ainsi que je le montrerai plus loin, ont beaucoup à gagner à la publication d'une Collection des médecins anciens.

Ce fâcheux état de la littérature médicale, qu'on appréciera mieux encore quand il s'agira de chaque auteur en particulier, ne suffirait-il pas déjà pour justifier mon entreprise? Mais voici d'autres motifs tirés du fond même du sujet :

Depuis quelques années on observe en France un certain retour, au moins spéculatif, vers les études historiques; l'érudition médicale n'est plus aussi complétement dédaignée que par le passé; on s'accorde assez généralement à reconnaître que cette addition aux études purement pratiques peut élargir et fortifier l'esprit; on devrait ajouter que l'histoire préserve des erreurs déjà réfutées depuis longtemps, et des systèmes jugés par l'expérience des siècles. « L'art médical n'est pas nou-«veau, s'écrie avec juste raison M. Ermerins¹; il n'est pas «inventé d'hier; il découle de la Grèce comme d'une source «féconde et intarissable; chaque jour il s'est agrandi par de «nouvelles acquisitions; la médecine est donc la fille du temps, « et il est impossible d'apprécier ces acquisitions successives, « et d'en profiter, si on ne remonte pas, par la tradition, « jusqu'aux plus anciens inventeurs de la science. » Autrefois les anciens étaient l'objet d'un culte presque superstitieux; au commencement de ce siècle on a brisé leurs autels; de nos

<sup>1</sup> Oratio supra cit. p. 4.

jours, on est plus juste et plus critique à la fois, et on semble se rappeler ce mot profond du médecin de Pergame<sup>1</sup> : «Je « ne crois ni Hippocrate, ni les autres anciens sur parole; je « contrôle ce qu'ils disent par l'expérience et par le raisonne-« ment. » Mais je n'ai point à m'occuper ici de l'utilité des études historiques 2 : ce que je veux aujourd'hui, c'est faire ressortir l'impossibilité où l'on est de traiter convenablement l'histoire de la médecine, si l'on ne possède, comme point de départ, comme base fondamentale, les textes des auteurs originaux, constitués à l'aide de toutes les ressources, dont on peut disposer, élucidés par des notes, des commentaires, et des études spéciales sur chaque auteur et sur chaque traité. Comment, en esset, avancer dans l'histoire de la médecine grecque, par exemple, quand on est incessamment arrêté par l'incertitude des textes, par la difficulté de l'interprétation<sup>3</sup>, par la barbarie des traductions latines, ou par la difficulté de se procurer les manuscrits à défaut des imprimés? Ainsi, avant de constituer solidement les études historiques médicales en France, il convient d'en poser d'abord les premiers fondements par une réunion de textes critiques traduits, annotés, entourés en un mot de tous les éclaircissements que peuvent fournir la science et la philologie.

Il faut donc qu'une fois, enfin, ce premier, ce grand travail préparatoire soit achevé; il faut, avant de songer sérieusement à faire une véritable histoire de la médecine ancienne, que tous les trésors de l'antiquité médicale soient rassemblés pour reprendre le rang dont ils ont été si injustement dépossédés;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comm. II in Epid. VI, § 28, t. XVII<sup>b</sup>, p. 951. — Ailleurs (Quod. anim. mores corp. temp. seq. 9, t. IV, p. 805) le même Galien dit : «Je ne crois pas à Hippo-« crate comme à un témoin, ainsi que le font beaucoup d'autres, mais parce « que je vois que ses démonstrations sont solides. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez les deux premières leçons de mon Cours au Collége de France sur

l'Histoire des sciences médicales. Paris, 1846 et 1851, in-8°.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fickel (Bibl. græc. med. p. x111. Lipsiæ, 1833, in-8°) déclare que c'est après avoir travaillé plusieurs années à une histoire de la médecine ancienne qu'il comprit l'insuffisance des textes imprimés, et qu'il conçut le plan d'une Bibliothèque des médecins grecs. Son projet n'a pas eu de suite.

car, dans l'état actuel des choses, il serait impossible à un homme seul de rassembler les matériaux si dispersés, encore si bruts, et cependant indispensables pour l'étude synthétique des doctrines et des faits, qui nous ont été transmis par les médecins de la Grèce et de Rome.

Ce n'est pas seulement aux « médecins désireux d'apprendre « ce qu'ils ne savent pas, ou curieux de l'histoire de leur art, « mais à tout homme avide d'instruction philosophique, » que notre Collection serait utile; les naturalistes, les philosophes, les antiquaires, les philologues, les historiens eux-mêmes, y trouveront une source de connaissances aussi curieuses que nécessaires.

Les écrits des médecins abondent en notions d'histoire naturelle qui manquent complétement dans les ouvrages spéciaux sur la matière. Ces sources médicales, imprimées ou manuscrites, sont loin d'être épuisées, et les auteurs qui ont traité de l'histoire de la botanique et de la zoologie n'en ont pas assez profité.

La philosophie n'est-elle pas constamment unie à la médecine? La science du corps n'a-t-elle pas des connexions intimes avec la science de l'âme et de la pensée le N'exercent-elles pas l'une sur l'autre une influence réciproque et qu'il importe beaucoup d'apprécier? Ainsi on trouve dans la Collection hippocratique de précieux documents pour servir à l'histoire des premières écoles philosophiques; certaines parties des œuvres de Platon, le Timée surtout, ne sauraient être bien comprises, si on ne les compare avec les écrits du médecin de Cos. La même remarque s'applique également à Aristote. Les écrits de Galien jettent aussi une vive lumière sur plusieurs ouvrages de ces deux écrivains. Pour Aristote, je ne parle que des livres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. la *Préface* de Gemusæus en tête de l'édition grecque de Galien publiée à Bâle, p. 5.

philosophiques, et non des traités relatifs à l'histoire naturelle, car la médecine et l'histoire naturelle ont, dans l'antiquité comme de nos jours, des relations intimes, et généralement appréciées; d'ailleurs, l'anatomie de Galien, comme celle d'Aristote, bien que le premier ait des prétentions plus élevées que le second, n'est, après tout, que l'anatomie des animaux.

Galien lui-même n'était-il pas philosophe éminent en même temps qu'illustre médecin? Dans son traité des Dogmes d'Hippocrate et de Platon, il discute avec une rare profondeur de vues divers systèmes de philosophie et en particulier celui des stoïciens. Il nous a conservé, dans ce volumineux ouvrage, des fragments d'anciens philosophes, qu'on chercherait vainement ailleurs; il a écrit aussi un commentaire sur le Timée, et un grand nombre d'opuscules sur la philosophie. Quelques-uns seulement sont arrivés jusqu'à nous, entre autres, un traité intitulé Introduction dialectique, récemment découvert au mont Athos et publié par M. Mynas (Paris, 1844, in-8°). Dans un Essai sur Galien considéré comme philosophe 1, j'ai montré de quelles ressources pouvait être, pour l'histoire de la philosophie, l'étude des œuvres du médecin de Pergame. J'établirai plus tard dans un travail spécial que certains ouvrages des Pères grecs et latins ne peuvent être compris que par l'étude comparative des médecins anciens.

L'histoire de l'humanité est liée à celle de la médecine : l'étude de la santé et de la maladie chez les divers peuples rend raison, dans l'état civil et dans les dispositions législatives, de particularités inexplicables sans cette considération. Ne voit-on pas aussi les fléaux épidémiques exercer une notable influence sur les événements de la vie d'un peuple? Toutes les circonstances relatives à la santé publique chez les anciens, circonstances qui font partie intégrante de l'histoire même de ces peuples, doivent être étudiées à la fois dans les médecins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paris, 1847, in-8°.

et dans les autres écrivains; car les liens qui rattachent les premiers aux seconds sont nombreux et importants 1.

Hippocrate peut être considéré comme un des fondateurs de la philosophie de l'histoire par son immortel traité Des eaux, des airs et des lieux. A propos de la comparaison que l'auteur fait de l'Asie et de l'Europe je disais ailleurs 2: « Ces quelques pages placent le médecin de Cos au premier « rang des historiens philosophes; elles renferment, comme « en un germe fécond, toutes les idées de l'antiquité et des « temps modernes sur la philosophie de l'histoire; elles ont « été résumées en quelques lignes par Platon et par Aristote; « elles ont inspiré à Galien son beau traité Que le carac- « tère de l'homme est lié à sa constitution; dans des temps « plus rapprochés de nous elles ont fourni à Montesquieu « et à Herder le fond même de leurs systèmes politiques et « historiques. »

L'étude des médecins grecs et latins est une source abondante pour la connaissance des antiquités; nous trouvons dans Hippocrate, dans Galien, dans Oribase, dans Aëtius, et dans beaucoup d'autres auteurs, les documents les plus précieux pour l'histoire de l'hygiène, de l'art culinaire, de la gymnastique, de la cosmétique, de certains métiers, en un mot de la vie intérieure chez les Grecs et chez les Romains.

Les savants ont aussi beaucoup à glaner dans les écrits des médecins anciens. Hippocrate et Galien leur fournissent des

¹ Je me suis attaché à relever dans les auteurs classiques un grand nombre de passages se rapportant à la médecine; peut-être, si le temps me le permet, publierai-je un recueil de tous ces passages, en les accompagnant de notes explicatives. — Il me semble, d'un autre côté, qu'on rendrait un vrai service, si on publiait, à l'usage des classes, une Chrestomathie médicale, comprenant les opuscules ou fragments des médecins grecs propres à être mis entre les mains des élèves, qui auraient ainsi des modèles dans tous les genres.

¹ Traduction des OEuvres choisies d'Hippocrate, p. 187.

renseignements sur l'astronomie, sur la division des saisons et sur la météorologie. Les écrits hippocratiques, rapprochés des fragments qui nous restent des philosophes anté-socratiques, nous instruisent sur les premières origines de la chimie et de la physique. Nous devons à Galien de bonnes considérations sur l'optique; il avait étudié particulièrement les mathématiques. Enfin c'est surtout dans les ouvrages médicaux qu'on trouve des définitions exactes des saveurs, des odeurs, des couleurs, etc.

Il me reste à parler des avantages que les philologues peuvent retirer de l'étude des médecins anciens : ces avantages sont si nombreux, que je me contenterai d'en indiquer quelquesuns. L'histoire de la langue et de la littérature grecques serait tout à fait incomplète, si elle ne comprenait les écrits médicaux : comment, par exemple, faire connaître les dialectes sans comparer l'ionisme d'Hippocrate à celui d'Hérodote, et sans étudier en même temps l'ionisme d'Arétée, espèce de pastiche, à l'aide duquel cet auteur, s'inspirant d'Homère, d'Hérodote et d'Hippocrate, s'efforce de faire revivre une langue qu'on ne parlait plus depuis longtemps? Le style de Galien, mélange d'alexandrin et d'attique vulgaire, présente des idiotismes et une allure particulière qui intéressent le grammairien.

Mais ce qui intéresse surtout les érudits, c'est que les ouvrages médicaux, notamment ceux de Galien, contiennent des fragments appartenant à des poëtes et à des prosateurs, et qui n'existent point ailleurs; on y trouve, de plus, des citations multipliées de Platon, d'Aristote et de plusieurs autres écrivains, citations qui peuvent aider, par la collation et la comparaison des imprimés et des manuscrits médicaux, à corriger les mêmes passages, tels qu'ils sont donnés par les éditeurs ou les manuscrits des auteurs originaux. J'ai pu m'assurer de ce fait pour Platon et pour Aristote. Enfin c'est seulement à l'aide des textes médicaux qu'on arrive à se rendre compte de la signification de certains mots, de la valeur et de l'origine

de certaines locutions; qu'on suit les transformations qu'une expression a subies en passant du langage vulgaire dans le langage technique, ou de celui-ci dans le domaine public. Les œuvres de Galien abondent en détails de ce genre<sup>1</sup>.

On peut, au hasard, consulter les lexiques les plus volumineux et les plus estimés, on est à peu près sûr de n'y rencontrer aucune explication satisfaisante, soit sur les mots propres à la langue médicale, soit sur les mots qui sont pris par les médecins dans un sens spécial. Il est donc permis d'assurer, sans présomption, que, sous le rapport de la lexicologie, notre Collection rendra un véritable service.

Ce rapide aperçu, tout incomplet qu'il est, suffit, ce me semble, pour établir, je ne dis plus l'opportunité, mais la nécessité d'une Collection des médecins grecs et latins. Il s'agit maintenant d'en faire connaître le plan.

On admettra sans difficulté que c'est seulement à l'aide d'une collection qu'on peut arriver à l'unité de conception et de rédaction, éviter les redites, les doubles emplois, simplifier le travail en le divisant, rédiger les introductions, les notes, les commentaires et les tables dans des proportions égales, arriver enfin à un ensemble dont toutes les parties se tiennent, en même temps qu'elles ont chacune leur valeur et leur utilité propres. C'est, du reste, le seul moyen de concentrer les forces sur un même sujet, d'appeler vers le même but, de faire concourir à la même œuvre les efforts des savants de la France et de l'étranger.

Il importe particulièrement, dans la Collection des médecins grecs et latins, de s'attacher à la constitution des textes; c'est,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ainsi il nous fournit des renseignements très-curieux sur l'histoire de quelques lettres, l'epsilon (ε) et l'éta (η), par exemple, et de plusieurs mots, tels que τέμφιξ, χλωρόν, φαῦλον, ἀμφιδέξιος, δυσάνιος, πύδιτον, πέζαι, πολυγράφ, γνώμη, εὐήθης, μρήγυον, etc., etc.

sans contredit, la partie du travail la plus longue, celle qui est en même temps entourée de plus de difficultés matérielles, puisqu'elle est presque tout entière à faire, et qu'elle repose exclusivement sur la collation des manuscrits dispersés dans les bibliothèques de l'Europe.

Connaître les ressources que présente notre Bibliothèque nationale devait être mon premier soin. En 1845, j'entrepris la rédaction d'un *Gatalogue* complet et raisonné des manuscrits grecs et latins médicaux de cette Bibliothèque; ce travail, qui m'a donné les plus heureux résultats, et qui m'a conduit à des découvertes d'une grande valeur, est aujourd'hui achevé. J'espère être en mesure de publier bientôt ce *Gatalogue*, en y réunissant ceux des bibliothèques d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne que j'ai explorées. J'ai également étudié les manuscrits de province qui me paraissaient avoir quelque intérêt pour la *Collection*.

Les bibliothèques d'Italie fournissent les plus précieux matériaux : il faut mettre au premier rang celles de Milan, de Florence, de Turin, de Venise, de Naples <sup>1</sup>, et surtout le Vatican, où les débris de l'antiquité semblent s'être donné rendezvous pour jouir, dans cette immense asile, de la protection merveilleuse qui s'attache à tout ce que renferme la ville éternelle.

Après l'Italie vient l'Allemagne, dont les bibliothèques sont encore plus nombreuses que les universités; après l'Allemagne, la Grande-Bretagne (Londres, Oxford, Middlehill, Cambridge et peut-être Dublin); enfin l'Espagne nous offre les trésors de Madrid et de l'Escurial; cette dernière bibliothèque est riche surtout en traductions arabes, dont le dépouillement enrichirait la Collection et augmenterait notablement les œuvres de Galien.

Il serait impossible, il serait, du moins, extrêmement dis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si toutefois les manuscrits du *Museum Borbonicum* ne restent pas sous les scellés, comme je les ai trouvés pendant mon séjour à Naples, en 1850.

pendieux pour chaque collaborateur d'aller visiter ces diverses bibliothèques. On s'exposerait, en suivant une pareille méthode, à compromettre les résultats de cette grande et laborieuse moisson de textes et de variantes qui doit être faite d'après une direction uniforme et dans un but déterminé. La prudence ne permet pas de se fier aux catalogues généraux qui ont été publiés; j'en ai acquis la preuve par mes propres recherches dans nos bibliothèques, par celles que j'ai faites pendant mes voyages en Allemagne, en Angleterre et en Italie, et enfin par des renseignements qui m'ont été adressés récemment de Vienne, au sujet de quelques manuscrits, décrits en apparence avec le plus grand soin par le célèbre Lambécius. Ces inexactitudes tiennent sans doute à la multitude des objets qui doivent passer sous les yeux pour la rédaction d'un catalogue, et aussi à l'impossibilité d'acquérir les connaissances spéciales indispensables pour rendre parfaits ces sortes d'ouvrages; il faut donc, autant que possible, tout examiner par soi-même. J'ai déjà fait ce travail préliminaire pour beaucoup de bibliothèques, mais il en reste encore beaucoup à visiter, et j'ose à peine me flatter de pouvoir achever mon tour d'Europe.

Pour certaines bibliothèques on pourrait se contenter d'un voyage d'exploration; on trouverait sur les lieux des hommes très-capables, qui copieraient ou collationneraient volontiers les manuscrits jugés utiles pour la constitution d'un texte. Les universités d'Angleterre et d'Allemagne sont remplies de jeunes étudiants qui joignent à de vrais talents une consciencieuse patience, premier mérite du philologue; on pourrait se fier à peu près entièrement à eux pour copier ou pour collationner. En Italie, on serait peut-être obligé, dans plusieurs villes du moins, de se charger soi-même de ce double travail 1.

M. Miller, dans son Catalogue raisonné des manuscrits grecs de l'Escurial<sup>2</sup>, n'a pas négligé les auteurs médicaux;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Rome j'ai trouvé, dans M. l'abbé Matranga, attaché à la bibliothèque du Vatican, un aide aussi habile que désintéressé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paris, 1848, in-4°, Imprimerie nationale.

ce travail servira de base pour les recherches à faire dans cette bibliothèque; comme les manuscrits médicaux sont peu nombreux, il ne serait pas très-long de les copier ou de les collationner. Quant aux manuscrits arabes, on pourrait, avec pleine confiance, confier leur étude à M. Greenhill (d'Oxford), qui rendrait des services éminents à la littérature médicale arabe ou gréco-arabe <sup>1</sup>.

Il me semble aussi qu'au moyen des relations diplomatiques il serait facile d'obtenir la communication de plusieurs manuscrits des bibliothèques de l'étranger; j'ai été assez heureux pour recevoir par cette voie quelques manuscrits de Bruxelles et d'Allemagne.

M. Mynas a rapporté de ses derniers voyages en Grèce, de bons manuscrits de Dioscoride et de quelques traités de Galien, entre autres le texte encore inédit d'un traité publié en latin sous le titre De attenuanti victus ratione; mais je n'ai pas été assez heureux pour obtenir la communication de ce précieux manuscrit. M. Mynas m'a souvent répété que les bibliothèques des couvents du mont Athos contiennent beaucoup de manuscrits médicaux; j'ai l'espérance que ces trésors ne resteront pas à tout jàmais perdus.

D'ailleurs, en appelant l'attention des savants et des érudits sur la Collection des médecins grecs et latins, on recevra de toutes parts des communications importantes; l'Europe tout entière voudra concourir à l'érection de ce monument, et l'on peut être assuré d'avance qu'il ne sera pas très-difficile de réunir les matériaux essentiels.

On devra aussi étudier, avec un soin particulier, les traductions latines manuscrites les plus importantes; ce ne sera pas, il est vrai, la tâche la moins fastidieuse, mais ce ne sera pas la plus ingrate. Je répète ici ce que j'écrivais à propos d'un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il serait très-bien secondé par M. Dugat, orientaliste zélé, qui a bien voulu m'aider dans la traduction de trois livres inédits des Administrations anatomiques de Galien; ces livres se trouvent en arabe dans un ms. d'Oxford (voy. p. xxx-xxx11).

traité Sur le pouls 1 attribué à Rufus : « Ces vieilles traductions, « souvent incompréhensibles, si on les lit seules, rendent de « véritables services quand on les compare à l'original, et qu'on « en use avec discernement et discrétion; souvent elles repré« sentent un texte fort ancien, et même elles le représentent « d'autant plus fidèlement, qu'elles sont l'œuvre d'écrivains peu « habiles, qui, s'attachant servilement à la lettre, la reproduisent « par un calque plutôt encore que par une véritable traduction; « j'ai eu souvent l'occasion de vérifier l'exactitude de ces remarques à propos des traductions latines de Galien, de « Moschion et d'Oribase. »

Ces traductions sont certainement très-nombreuses et plus éparses que les textes originaux; quelquefois il est difficile de reconnaître celles qui ont été faites sur le texte grec ou sur l'arabe, de distinguer celles qui représentent immédiatement un ancien manuscrit et qui sont primitives, de celles qui ne sont que des copies plus ou moins altérées et modifiées, ou qui ont été faites sur des manuscrits récents. Un peu d'habitude conduirait cependant à établir des catégories, dans lesquelles on tiendrait compte seulement des traductions les plus importantes.

Ce travail, tel que je le conçois, se présente, j'en conviens, avec des proportions gigantesques. Réduit à mes propres forces, j'oserais à peine me charger d'un seul des nombreux auteurs qui doivent composer la *Collection*; mais, assuré de l'appui qu'on ne refuse jamais aux entreprises qui peuvent servir la cause des sciences et des lettres; encouragé et généreusement aidé par les hommes les plus éminents dans la littérature médicale, je persévère avec confiance dans mon projet. Les médecins érudits qui ont bien voulu se joindre à moi sont encore peu nombreux, il est vrai; mais le nombre ne fait pas la force : moins le travail sera morcelé, plus il gagnera en unité de plan et d'exécution.

<sup>1</sup> Publié pour la première fois en grec, avec des notes, Paris, 1846, in-8°.

Au premier rang des collaborateurs se place M. Littré, dont je m'honore d'être le disciple et l'ami. M. le docteur Bussemaker, étranger par son origine, mais Français par ses habitudes d'esprit et par le long séjour qu'il a fait à Paris, veut bien se joindre à moi : médecin aussi érudit que modeste, il s'est fait une réputation méritée par une édition partielle d'Oribase (XLIVe livre des Συναγωγαί, Groningue, 1835), et par d'autres travaux sur la médecine ancienne, insérés dans la Revue de philologie, et dans le Janus dirigé par le docteur Henschel, de Breslau. M. le docteur Bell, sous-bibliothécaire de l'École de Médecine, publiera une partie des ouvrages concernant les maladies des femmes; M. Gillette, professeur agrégé à la faculté de médecine, se chargera d'Alexandre de Tralles, ou d'Actuarius; M. Falret fils nous communiquera le fruit de ses recherches sur Arétée, auquel il travaille depuis plusieurs années; MM. Malgaigne et Sichel nous aideront de leurs conseils pour ce qui regarde la chirurgie et l'ophthalmologie. M. Greenhill, d'Oxford, connu par une savante édition de Théophile Protospathaire (De fabrica corporis hamani, texte, traduction et notes, Oxford, 1842, in-8°), par une nouvelle édition de Sydenham (Londres, 1844, in-8°), enfin par la traduction, sur le texte arabe, du traité de Rhazès, De la variole (Londres, 1847, in-8°); MM. Adams, de Banchory (traducteur d'Hippocrate et de Paul d'Égine); Ermerins, de Groningue, (à qui l'on doit, entre autres travaux, une excellente édition d'Arétée); Rosenbaum, de Halle; Hæser, d'Iéna (auteurs d'écrits remarquables sur l'histoire de la médecine); Marx, de Gœttingue (qui a publié de très-bonnes monographies médico-historiques); Thierfelder, de Meissen (critique distingué et érudit), m'ont également promis, à diverses reprises, leur active collaboration.

La collection comprendra, ainsi que je l'ai dit, les ouvrages des médecins grecs et latins réputés classiques, à commencer par Hippocrate, le prince, j'allais presque dire le dieu de la médecine, et à finir par Actuarius, le dernier écho des véritables traditions de la médecine grecque dans le Bas-Empire (xm° siècle après J. C.). Quant aux médecins latins, il convient de se borner actuellement à Celse, l'Hippocrate latin, à Scribonius Largus, à Cassius Félix, et à Cœlius Aurélianus, dont l'ouvrage, écrit dans un style barbare, n'en renferme pas moins les plus précieux documents pour la science et pour l'histoire.

### HIPPOCRATE (vers 430 av. J. C.).

L'édition de M. Littré 1 fait tout naturellement partie de notre Collection. Personne ne sera tenté de reprendre cet immense travail, exécuté avec une conscience et une érudition que tous les critiques se sont plu à reconnaître et à admirer.

Nous demandons seulement avec instance à l'habile et patient éditeur de couronner le monument qu'il élève à la littérature médicale par des *index*, conformément au plan général de notre *Gollection*.

### ÉROTIEN (vers 60 ap. J. C.).

A la suite du médecin de Cos doit naturellement se trouver Érotien, auteur d'un *Glossaire* des mots obscurs de la Collection hippocratique. Une nouvelle édition de ce *Glossaire*, rétabli, autant que possible, dans son ordre primitif, sera un travail fort utile pour la critique et pour l'histoire des écrits d'Hippocrate. L'édition de Franz (Lips., 1780) est très-défectueuse.

NICANDRE (vers 140 av. J. C.), CRATEUAS (vers 70 av. J. C.), ÆLIUS PROMOTUS (vers 50 av. J. C.?), DIOSCORIDE (vers 60 ap. J. C.).

Ces auteurs forment une catégorie à part; ils traitent de tout ou partie de la matière médicale. Crateuas et Ælius sont encore inédits<sup>2</sup>. Au rapport de Dioscoride lui-même et de Galien,

<sup>1</sup> OEuvres complètes d'Hippocrate, etc., Paris, 1839-51, 7 vol. in-8°, chez J. B. Baillière.

Les Ριζοτομικά de Crateuas et le Δυναμερόν d'Ælius Promotus se trouvent,

Crateuas était un rhizotome ou herboriste fameux, qui avait écrit sur les plantes avec soin; on le connaît seulement par les citations des deux écrivains que je viens de nommer, par celles des scholiastes de Théocrite et de Nicandre, par Pline, par quelques mots d'Ansse de Villoison, enfin par Anguillara (Dei semplici, Venet., 1561, in-8°), qui le cite un assez grand nombre de fois. J'ai découvert quelques fragments de cet auteur dans deux manuscrits, l'un de notre Bibliothèque nationale, l'autre du Vatican.

Nicandre (De alexipharmacis, et De theriacis) a été bien traité par Schneider; cependant le texte et surtout l'interprétation laissent à désirer1. On a de Dioscoride une édition critique publiée par Sprengel. Cet auteur a été l'objet de beaucoup de commentaires, dont quelques-uns sont encore fort utiles. Nous possédons un célèbre manuscrit du x° siècle avec des figures; il y en a un autre à Vienne qui remonte jusqu'au ve siècle; le premier n'a été collationné qu'imparfaitement, le deuxième ne l'a été que pour le premier livre de la Matière médicale. J'ajoute que M. Mynas a rapporté du mont Athos un manuscrit qui m'a paru très-bon; voilà donc des secours tout nouveaux à mettre à profit. Il reste ensuite à établir une synonymie aussi rigoureuse et aussi complète que possible pour les dénominations des substances décrites par Dioscoride. Son ouvrage Sur la matière médicale doit être considéré comme la source première de tout ce qui se trouve dans ses successeurs sur les médicaments simples; c'est donc pour ce traité qu'il faut réserver les commentaires les plus étendus, les notes les plus nombreuses, et ne donner, pour les traités analogues des autres auteurs, que la conférence des lieux parallèles.

dit-on, à Venise. Le traité Περὶ ἰοδόλων καὶ δηλητηρίων Φαρμάκων d'Ælius existe à Venise et à Milan; au Vatican, j'en ai retrouvé quelques fragments, probablement les mêmes que ceux que Mercuriali dit avoir vus dans cette bibliothèque.

La nouvelle édition publiée par les frères Lehrs (Collect. Didot, Paris, 1846), n'a pas rendu inutile toute révision du texte. La collation de deux mss. de Venise, faite par Dietz, arrivée trop tard aux savants éditeurs, n'a pu figurer que dans la préface.

M. le docteur Bussemaker, très-versé dans l'étude de l'histoire naturelle ancienne, aidé, du reste, par les conseils de plusieurs savants naturalistes de France et de l'étranger, se charge des quatre auteurs dont j'ai donné les noms. Il a publié les Scholies sur Nicandre et la Paraphrase dans la Collection des classiques grecs de M. Didot (Paris, 1849). Le texte a subi de notables améliorations; les Scholies ont été augmentées; ce travail sera repris sous une autre forme dans notre Collection.

Il serait, je crois, fort utile de joindre à Dioscoride l'Histoire des plantes de Théophraste, ou du moins le neuvième livre. Ces deux auteurs se complètent l'un par l'autre. Je propose d'autant plus volontiers cette alliance, que la création d'une école française à Athènes permettra peut-être d'aller étudier sur les lieux la Flore de la Grèce<sup>1</sup>. On pourrait également mettre un pareil séjour à profit pour l'étude comparative du règne pathologique actuel du continent et des îles, avec le tableau nosologique que nous en ont tracé les anciens. Ce serait le commentaire le plus instructif sur les écrits hippocratiques.

### RUFUS D'ÉPHÈSE (vers 100 ap. J. C.).

Ce que nous connaissons de Rufus d'Éphèse consiste en fragments, qui se trouvent dans divers autres médecins grecs et arabes, surtout dans Oribase, dans Aëtius, dans Paul d'Égine et dans Rhazès, et en véritables traités, malheureusement trop peu nombreux.

Des trois ouvrages de Rufus qui sont arrivés jusqu'à nous, l'un traite des Maladies de la vessie et des reins, l'autre du Nom qu'ont reçu les diverses parties du corps, le troisième De la goutte<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Déjà M. Fraas, après un séjour de plusieurs années en Grèce, a publié une Flora classica, d'après les auteurs grecs et romains (Munich, 1845, in-8°); mais la détermination et la description des espèces réclament de nouvelles études, et l'auteur n'a pas tiré tout le parti désirable des travaux antérieurs sur la botanique des anciens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il est fort douteux que le traité Ηερί σφυγμών attribué à Rufus, et que j'ai publié en 1846, soit réellement de cet auteur.

De Matthæi a publié le premier traité <sup>1</sup>, avec plus de deux cents lacunes, d'après deux mss., l'un de Moscou, l'autre d'Augsbourg (Moscou, 1806 in-8°). Je suis parvenu à combler toutes ces lacunes, soit par la collation de sept autres manuscrits<sup>2</sup>, soit par la comparaison du texte original avec les fragments qui font actuellement partie de la Collection médicale et de la Synopsis d'Oribase, des Tétrabiblons d'Aëtius et de l'Encyclopédie de Paul d'Égine. J'ai eu soin de collationner tous ces fragments sur les meilleurs manuscrits d'Oribase, d'Aëtius et de Paul.

Le texte du traité Du nom des parties a été publié d'abord par Goupyl (1554) et reproduit ensuite, avec toutes les fautes, par Clinch (1726). J'ai collationné ce texte sur plus de dix manuscrits. Le plus important est, sans contredit, celui de la Collection de Nicétas, qui se trouve à Florence. Je dois la collation du ms. de Turin à mon ami M. Maury, sous-bibliothécaire à l'Institut. Des gloses, en partie inédites, faites aux dépens d'un ouvrage de Soranus analogue à celui de Rufus, et que j'ai copiées dans un manuscrit du Vatican, ajouteront un nouvel intérêt au traité de Rufus.

Le traité De Podagra n'est connu qu'en latin; il a été publié, pour la première fois, par M. Littré, dans la Revue de philologie (t. I, p. 229 et suiv.). Il existe aussi dans Rhazès des fragments de ce traité qui pourront servir à corriger, pour quelques passages, le texte donné par M. Littré.

La collection des fragments de Rufus, déjà connus ou découverts par moi, est très-considérable. M. Munk l'enrichira de plusieurs morceaux tirés d'ouvrages arabes ou persans. — A Rufus je joindrai la partie anatomique de l'*Onomasticon* de Pollux, Hypatus, et d'autres opuscules sur le même sujet.

La publication des œuvres de Rufus suivra de près celle du

premier volume d'Oribase.

Le commencement seulement de ce traité avait été publié par Goupyl (Paris,

1554) et reproduit par Clinch (Londres, 1726).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deux de Paris, un du Vatican, un de la bibliothèque Barbérine à Rome, un d'Oxford, un de Middlehill (ces trois derniers étaient inconnus), enfin un de Leyde, dont je dois la collation à mon ami M. Ermerins, de Groningue.

SORANUS (vers 125 ap. J. C.), MÉTRODORE (?), MOSCHION (?), ETC.

Ces trois auteurs ont écrit sur les Maladies des femmes; le premier a été édité pour la première fois, sans traduction, par Dietz et Lobeck (Kænigsberg, 1838, in-8°), d'après deux mauvais manuscrits de Paris et de la bibliothèque Barbérine, à Rome. M. le docteur Ermerins a publié, à la suite de son édition du Περὶ διαίτης δξέων d'Hippocrate (Leyde, 1841), des Observationes criticæ, sur Soranus, qu'on ne manquera pas de mettre à profit¹. Au traité Sar les maladies des femmes, on joindra les opuscules Sur les signes des fractures du crâne et Sur les bandages, publiés déjà, l'un par Cocchi, l'autre par Chartier, enfin tous les Fragments déjà imprimés ou inédits. Pour ma part, j'en ai découvert plusieurs qui ne sont pas sans importance. M. le docteur Bell, sous-bibliothécaire à l'École de médecine, qui s'est déjà beaucoup occupé de Soranus, donnera, je l'espère, l'édition du traité des Maladies des femmes.

Une partie seulement du texte grec de Moschion a été publiée, d'abord par Wolph, en 1556, à Bâle, puis par Dewez, en 1793, à Vienne. J'ai trouvé dans la bibliothèque de Bourgogne à Bruxelles une vieille traduction latine (le manuscrit est du 1x° siècle) qui contient le traité entier de Moschion, et qui comble les lacunes de la partie du texte déjà imprimée. Mais cette traduction offre elle-même des lacunes, par suite de la mutilation du manuscrit. J'ai été assez heureux pour rencontrer au collége de Saint-Jean, à Cambridge, un autre exemplaire du x° siècle, de cette même traduction, et qui ne présente aucune solution de continuité. Pour la partie du texte publiée par Dewez, le manuscrit 2152, de Paris, m'a fourni aussi un

assez grand nombre de corrections.

J'ai copié à Florence le traité, encore inédit, de Métrodore,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans la critique qu'il a faite de ce travail (De Gids, Amsterd. 1842, p. 463), M. Bussemaker a proposé de nouvelles conjectures qui aideront aussi à corriger le texte de Soranus, fort maltraité par les copistes.

intitulé Περὶ τῶν γυναικείων ωαθῶν. Il ne consiste guère qu'en recettes. — Je me propose de joindre à cette série la Pseudo-Cléopâtre (De passionibus mulierum), et les Gynecia de Théodorus Priscianus ou Octavius Horatianus.

### ARÉTÉE (vers 90?).

Arétée, quoique à peine cité dans l'antiquité et au moyen âge, n'en est pas moins un auteur des plus précieux, par l'originalité, par la vivacité de ses descriptions et par la vérité de ses observations. C'est peut-être, de tous les médecins grecs, celui dont les ouvrages se rapprochent le plus des productions modernes. Le texte, très-fautif, présente des lacunes énormes et beaucoup de passages jusqu'à présent désespérés, puisque tous les manuscrits connus proviennent du même prototype, et qu'ils sont tous d'un âge très-récent. M. le professeur Ermerins, de Groningue, a collationné ou fait collationner un grand nombre de manuscrits de la France et de l'Italie, dans le but de donner un texte critique d'Arétée (Utrecht, 1847, in-4°). Ce travail important est rempli de corrections ingénieuses. M. Jules Falret, depuis longtemps occupé de recherches sur Arétée, unira ses efforts à ceux de M. Ermerins, pour en donner une nouvelle édition, qui sera, sans doute, définitive.

### GALIEN (né 131 ap. J. C.).

A ce grand nom, qui domine toute la pathologie antique, qui rappelle un écrivain si fécond, un génie si universel, un auteur révéré, jusqu'au xvnº siècle, comme le maître en médecine à l'égal d'Aristote en philosophie, à ce nom, dis-je, on ne saurait se défendre d'un mouvement d'hésitation. Comment, en effet, oser entreprendre de publier la vaste collection des œuvres du médecin de Pergame, où la médecine, la philosophie et la philologie sont toutes ensemble représentées par des écrits divers, dont plusieurs ont une étendue considérable et qui tous ont une inconstestable valeur?

Cependant on peut avancer hardiment qu'il n'existe aucune édition critique des œuvres de Galien. Celle des Alde (1525) est la reproduction servile de manuscrits très-défectueux. Le seul mérite du texte, publié à Bâle, en 1538, est d'avoir été revu sur plusieurs manuscrits par trois des érudits les plus distingués de l'époque, Gemusæus, Camerarius et Fuchsius. J. Ruellius fut l'intermédiaire entre les éditeurs et Guillaume de Bellay pour l'envoi de plusieurs manuscrits. Malgré toutes ces ressources et le concours de ces savants, le texte est resté encore si fautif, qu'on peut, presque à chaque page, le corriger par la collation de nos manuscrits de Paris, bien que ces mss. soient, pour la plupart, très-récents et très-peu corrects.

Chartier, dans sa grande édition des œuvres réunies d'Hippocrate et de Galien (1679), n'a fait subir que peu de changements au texte de Bâle; il a très-légèrement collationné les manuscrits de Paris; ses corrections, fort arbitraires, sont souvent assez malheureuses. Cette édition est, du moins, la preuve d'un dévouement aux lettres bien rare et bien méritoire. Chartier y perdit toute sa fortune, et ne put même pas

achever sa publication 1.

L'édition donnée par Kuehn (Leipzig, 1822-1833, 22 vol. in-8°), qui a mis son nom à une entreprise purement mercantile, reproduit, en général, le texte de Chartier avec toutes ses fautes et avec d'autres encore. La collaboration de Dindorf et de Schæfer ne s'étend pas au delà des premiers volumes, et ne paraît pas avoir été très-sérieuse. D'ailleurs, cette édition, qui n'a guère d'autre avantage que la commodité du format, a le défaut capital de ne contenir ni tous les fragments, ni les traités qu'on ne possède qu'en latin, ni tous les livres réputés apocryphes. Il faut ajouter cependant, pour être juste, que Kuehn a publié pour la première fois le texte de quelques traités qui manquaient dans les éditions précédentes.

Ailleurs j'étudierai, avec plus de détail, chacune de ces édi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Lettre de M. de Villiers, sur cette édition, dans les Mémoires littéraires et critiques de Goulin, 2° partie, p. 211 et suiv.

tions; ce que j'en ai dit suffit pour les faire apprécier, et pour montrer la nécessité d'un nouveau texte et d'une nouvelle in-

terprétation.

Le nombre des manuscrits grecs de Galien est, pour ainsi dire, incalculable. Ces manuscrits sont dispersés dans toutes les bibliothèques de l'Europe. J'ai surtout étudié ceux de Paris, d'Angleterre et d'Italie. En général, les manuscrits qui se trouvent à Paris sont très-récents; ceux d'Oxford m'ont paru, d'après la collation partielle que j'en ai faite, offrir de grandes ressources pour la constitution du texte de Galien; la même remarque s'applique à ceux de Rome et de Florence.

On a écrit de volumineux commentaires sur les œuvres de Galien, mais tous, on peut le dire, n'ont presque aucune valeur: ils délayent sans pénétrer, ni expliquer jamais la pensée de l'auteur. Les traductions manuscrites ou imprimées anciennes ou modernes sont très-multipliées; beaucoup fournissent, pour la constitution du texte, des données précieuses. Quelques traités ne sont publiés qu'en latin; quelques-uns, encore inédits, ne sont connus que dans des traductions arabes, et par là demeurent inaccessibles à la plupart des médecins.

L'histoire littéraire de Galien, essayée par plusieurs critiques et entre autres par Ackermann<sup>1</sup>, offre encore beaucoup de lacunes ou de questions mal présentées, surtout en ce qui regarde l'authenticité des ouvrages. Les notices sur les manuscrits sont tout à fait insuffisantes, et l'étude des traductions latines est à peine effleurée; j'essayerai plus tard d'élucider quelques-uns des points encore obscurs de cette histoire.

Ainsi, pour Galien, tout ou presque tout reste à faire; le terrain est à peine déblayé. On me trouvera sans doute bien téméraire d'avoir sérieusement formé le projet de publier les œuvres du médecin de Pergame. Je ne me serais pas chargé d'une pareille tâche, si je n'avais fait, depuis plusieurs années,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Fabricius, Biblioth. græca, éd. Harles, vol. V, p. 377-500. Kuehn l'a reprise et augmentée çà et là en la plaçant en tête du premier volume de son édition de Galien. Le tome XX contient encore quelques additions.

une étude particulière des écrits du médecin de Pergame 1, et si je n'avais trouvé dans MM. Littré, Greenhill, Bussemaker et Ermerins des collaborateurs zélés, qui veulent bien partager avec moi le soin d'éditer cette grande encyclopédie de la médecine ancienne.

On ne doit pas craindre de trouver de contradicteurs sérieux, en affirmant que la publication des œuvres complètes de Galien serait l'entreprise à la fois la plus belle et la plus utile qu'on pût tenter. L'histoire de la médecine et de la philologie y sont le plus directement intéressées, mais beaucoup d'autres branches des connaissances humaines en retireront un très-grand avantage. Je n'aurais pas hésité un instant à commencer cette Collection par quelques volumes de Galien, si j'avais pu réunir, pour le temps voulu, les nombreux matériaux dont il faut s'entourer avant d'être en mesure d'imprimer même un ouvrage isolé.

Une exploration dans les bibliothèques d'Espagne, du midi de l'Allemagne et du nord de l'Italie, est encore indispensable, afin de compléter les recherches que j'ai déjà faites, si l'on veut acquérir une notion exacte de tous les manuscrits, et en donner une collation intégrale et rigoureuse. Pour atteindre ce premier but, il faut le concours d'hommes dévoués, mus par le seul amour de la science et travaillant d'après le même plan; il faut, de plus, l'appui des divers gouvernements, car il est presque impossible qu'un seul pays supporte les frais d'un travail préliminaire, immense et très-coûteux. Réparti avec intelligence entre des mains exercées, ce travail qui ne durera pas plus de quatre ou cinq ans, donnera les plus précieux

Déjà, dans le Rapport sur ma mission en Allemagne (15 avril 1845), je montrais l'insuffisance des éditions de Galien et j'insistais sur la nécessité d'en publier une nouvelle. Dès lors mes travaux furent presque entièrement dirigés dans ce sens. L'utilité de cette publication était si universellement comprise, que je reçus de tous côtés des encouragements, et que mon ami le D' Greenhill annonçait presque en même temps que moi le dessein de publier une édition complète de Galien (voy. Janus, Zeitschrift für Geschichte der Medicin, t. I, p. 439, 1847); il a bien voulu réunir ses efforts aux miens, et se concerter avec moi sur les meilleurs moyens de réaliser notre projet commun.

résultats et dédommagera amplement des fatigues et des dépenses.

J'ai la confiance que cet appel sera entendu et que nous pourrons bientôt nous mettre à l'œuvre.

Voici, du reste, un aperçu de la distribution d'une partie du travail :

M. Ermerins, qui m'a généreusement offert ses services pour la collation des manuscrits de Paris, se chargera spécialement d'une partie des livres de Galien relatifs à Hippocrate, auxquels on pourra rattacher les Commentaires d'Apollonius de Cittium, de Jean d'Alexandrie, de Palladius, de Théophile, d'Étienne, etc., sur le même auteur . M. Bussemaker éditera les ouvrages sur la Thérapeutique et sur les médicaments simples ou composés; M. Greenhill constituera le texte du traité Des administrations anatomiques. Les huit premiers livres seulement et le commencement du neuvième sont imprimés en grec et traduits en latin ; le reste passait généralement pour être perdu , cependant la fin du neuvième livre et les six derniers existent dans une traduction arabe. Quelques critiques l'avaient dit assez vaguement, M. Greenhill a le premier fixé l'attention du monde savant sur cette précieuse relique, dans une note communiquée à la Gazette médicale de Londres (décembre 1844, p. 329). En voici la traduction:

« On sait que le principal ouvrage d'anatomie de Galien est « intitulé : Περὶ ἐγχειρήσεων ἀνατομικῶν (De administrationibus « anatomicis), qu'il consistait originairement en quinze livres, « mais que huit seulement et une partie du neuvième sont ar- « rivés jusqu'à nous. Les sujets de chaque livre sont mention- « nés par Galien (De libris proprüs, cap. 111, t. XIX, p. 24-25,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces Commentaires ont déjà été publiés, mais sans grande critique, par Dietz, sous ce titre: Scholia in Hippocratem et Galenum, Berolini, 1834, 2 vol. in-8°. Le Commentaire d'Étienne n'a été donné que par extrait; il sera publié intégralement dans notre Collection d'après le célèbre manuscrit de l'Escurial. On pourra y joindre aussi le Commentaire du pseudo-Oribase sur les Aphorismes.

«éd. Kuehn). Les six derniers livres traitent des yeux, de la «langue, de l'æsophage, du larynx, des os hyoïdes, des nerfs ap-« partenant à ces parties, des artères, des veines, des nerfs par-"tant du cerveau, de ceux partant de la moelle épinière, enfin des « organes de la génération. Ainsi la description des parties du « corps les plus importantes est contenue dans les derniers livres. « Ackermann (Hist. lit. Gal., éd. Kuehn, t. I, p. LXXXIV) parle «bien de la copie de Golius, mais ni lui ni Kuehn ne savaient « rien de positif sur cette intéressante question de l'existence des «six derniers livres Des administrations anatomiques, tandis que «Weinrich (De auctorum græcorum versionibus et commentariis «syriacis, arabicis, armeniacis persicisque, Lips., 1842, in-8°), « mentionne les deux exemplaires de la traduction arabe (p. 245) «comme existant à la bibliothèque bodléienne d'Oxford, l'un «comprenant les quinze livres, et l'autre seulement les six « derniers.

« Par l'examen des deux manuscrits en question, nous voyons « que le moderne a été copié sur l'autre; car les pages de l'o-« riginal sont marquées à la marge de la copie. Le manuscrit « original est écrit sur papier oriental et par un scribe orien-«tal; il contient l'ouvrage complet de Galien en quinze livres; «il fut acheté à Constantinople pour 48 florins; mais le reste « de son histoire est tout à fait inconnu; on sait seulement qu'il «a appartenu, pendant quelque temps, à Narcisse Marsh, ar-«chevêque de Dublin. Golius, orientaliste célèbre à Leyde, « ayant eu le manuscrit complet à sa disposition, et sachant que «les exemplaires grecs ne contenaient que neuf livres, a copié «les six derniers, à l'effet de les publier, mais il a omis la « partie inédite du neuvième livre, qui est cependant deux fois « aussi longue que la portion jusqu'ici connue en Europe. Cette «copie fut d'abord léguée par Golius, en 1667, à Thomas « Bartholin l'aîné, professeur d'anatomie à Copenhague; elle « était encore en la possession de ce médecin, en 1672, quand «il écrivit son ouvrage De libris legendis; probablement après sa «mort, en 1680, elle tomba entre les mains de Narcisse Marsh, « archevêque de Dublin; de là elle vint, soit par don, soit par « legs, dans la bibliothèque bodléienne.

« Jusqu'ici aucun exemplaire complet ou incomplet de cette « traduction arabe n'a été trouvé dans d'autres bibliothèques « européennes; on n'a pas non plus de vieille traduction latine « contenant les six derniers livres. »

M. Greenhill s'occupe depuis longtemps de la traduction de cette partie inédite. J'ai moi-même fait copier les trois derniers livres, et j'en donnerai un spécimen dans l'édition des OEuvres choisies de Galien, qui doit paraître prochainement.

MM. Littré et Adams n'ont point encore fixé leur choix; il est probable, toutefois, que le dernier prendra les traités Sur le pouls et Sur les crises. Le savant auteur de l'Essai sur la métaphysique d'Aristote, M. Ravaisson, veut bien accepter les traités purement philosophiques De captionibus penes dictionem, Introductio logica et Quod qualitates incorporeæ. J'ai aussi la confiance que mon ami M. Martin, doyen de la faculté des lettres de Rennes, publiera, du moins en partie, le beau traité De dogmatibus Hippocratis et Platonis; la science et l'érudition qu'il a déployées dans son édition du Timée de Platon nous répondent de la manière dont sera traduite et commentée la partie philosophique de l'ouvrage de Galien. Au traité De dogmatibus se rattachent des fragments du Commentaire sur le Timée de Platon, dont j'ai découvert et publié le texte grec, en y joignant une traduction et des notes (Paris, 1848, in-8°). M. Fr. Dubois, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, s'occupera de quelques ouvrages pathologiques.

Je m'attacherai particulièrement aux livres appelés Isagogiques ou Introductoires, aux traités Des lieux affectés, De l'usage

des parties2, et aux autres ouvrages anatomiques.

Pour tout ce qui regarde l'anatomie, j'ai minutieusement répété les dissections de Galien, soit sur les singes, soit sur les autres animaux qu'il a eus à sa disposition.

<sup>1</sup> Chez J. B. Baillière, en 2 forts vol. in-8°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour ces deux traités j'ai trouvé de très-bons mss. à Oxford et à Rome.

ORIBASE (vers. 360 ap. J. C.)1.

L'auteur le plus important après Galien est sans contredit Oribase, médecin et ami de l'empereur Julien. Il avait, par ordre de son illustre patron, publié en LXX livres, et sous le titre de l'arpinal Suvaywyal (Collectanea medicinalia), une espèce d'Encyclopédie, comprenant, dans un ordre systématique, toutes les connaissances médicales d'alors. Le grand mérite de cette Encyclopédie, c'est d'être exclusivement formée d'extraits textuels de Galien et des autres médecins ou chirurgiens les plus renommés. Malheureusement, plus de la moitié de cet ouvrage, qui devait jeter une si vive lumière sur l'histoire de la médecine antique, est perdue. Cette perte est à jamais déplorable, car les livres qui nous manquent contiennent précisément la partie la plus étendue et la plus intéressante de la chirurgie et surtout de la médecine.

De Matthæi a publié à Moscou, en 1808, les XV premiers livres des Συναγωγαί; mais, omettant les chapitres extraits de Galien, de Dioscoride et de Rufus, il n'a imprimé que ceux qui étaient empruntés aux autres médecins grecs. Le texte est très-défectueux; cette édition, du reste, est d'une extrême rareté. Le XXIVe et le XXVe livre traitant de l'anatomie, et tirés en grande partie de Galien, ont été publiés pour la première fois à Paris en 1556, et réimprimés à Leyde, par Dundass, en 1735. Cocchi a édité à Florence, en 1754, les livres XLVI et XLVII (De fracturis et luxatis). Enfin, on trouve les XLIVe (De abcessibus), XLVe (De tumoribus), XLVIIIe (De laqueis), XLIXe (De machinamentis²), et quelques fragments des Le et LIe (De pudendorum morbis), dans le IVe vol. des Classici auctores du cardinal Angelo Mai, qui a suivi, excepté pour Rufus, le système d'exclusion de De Matthæi. Toutes ces éditions sont difficiles à

<sup>&#</sup>x27;Afin de ne pas répéter ce qui se trouvera exposé avec détail dans l'Introduction générale que nous publierons avec le dernier volume d'Oribase, je donnerai ici un simple résumé de l'état des textes avant notre édition, et des ressources dont nous avons pu disposer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La première partie du XLVIII°, tirée d'Héraclès, et le XLIX° livre, avaient

réunir; elles sont, en outre, très-imparfaites. De Matthæi et Mgr Angelo Mai, en négligeant tout ce qui appartient à Dioscoride et à Galien, ont laissé une lacune regrettable, surtout pour ce dernier; car, outre que les extraits de Galien sont assez souvent tirés des traités perdus, le texte d'Oribase représente pour nous des manuscrits fort anciens et dont les variantes doivent être d'un grand secours pour la correction du texte des auteurs originaux.

Oribase a rédigé lui-même un abrégé des Συναγωγαί, sous le nom de Σύνοψις (Synopsis), en neuf livres et adressé à son fils Eustathius. Ce traité n'a été publié qu'en latin.

Enfin, nous avons encore, mais également en latin, un autre extrait en quatre livres des Συναγωγαί, à l'usage des gens du monde, adressé par Oribase à son ami Eunape, et qu'on appelle vulgairement Εὐπόρισ (De parabilibus remediis), titre qui ne se rapporte qu'au second livre.

Dietz avait réuni beaucoup de matériaux pour Oribase. M. Bussemaker et moi avons été assez heureux pour les obtenir tous: en voici le détail:

1° Variantes (mais très-légèrement relevées) des manuscrits de Paris, n° 2189, 2190, pour les chapitres des quinze premiers livres des Συναγωγαί publiés par De Matthæi.

2° Copie sur les manuscrits 2189 et 2190 des parties omises dans l'édition de Moscou.

3° Copie d'une vingtaine de chapitres du 1° livre, d'après un manuscrit de Naples.

Ayant à notre disposition les manuscrits de Paris, nous nous sommes contentés de transcrire tout ce qui est tiré du manuscrit de Naples; mais nous avons relevé un assez grand nombre de conjectures consignées par Dietz à la marge des cahiers qui contiennent la copie ou collation de manuscrits de la Bibliothèque nationale. En arrivant à Paris, M. Busse-

été publiés en latin par Vidus Vidius, et la deuxième partie du XLVIII°, celle qui appartient à Héliodore, l'avait été par Chartier en grec et en latin. Le texte de tous ces livres a été relu avec soin sur le ms. original du Vatican.

maker a copié intégralement le texte du manuscrit 2189, qu'il a ensuite collationné sur le manuscrit 2190, et, plus tard sur un ms. du Vatican, et sur celui de Cambridge.

4° Collation du manuscrit de Florence qui contient la Collectio Nicetæ, et d'un manuscrit de Paris (copie de celui de Florence) pour les livres XLVIII et XLIX, publiés par M<sup>gr</sup> A. Mai d'après un codex du Vatican. Nous avons relevé toutes les variantes. J'ai moi-même revu le ms. de Florence.

, 5° Variantes tirées d'un manuscrit de Turin pour une partie

des deux livres anatomiques.

6° Copie du texte de la Σύνοψις sur un excellent manuscrit de Vienne, avec les variantes de quatre manuscrits des bibliothèques Barbérine, du Vatican, de Florence, de Milan. J'avais emporté à Berlin la copie faite par M. Littré d'un manuscrit de Paris, très-mauvais, mais le seul qui existe à la Bibliothèque nationale. Nous avons relevé avec le plus grand soin les nombreuses variantes et les additions considérables fournies par le manuscrit de Vienne et par ceux d'Italie.

A toutes ces richesses, M. Bussemaker a ajouté la collation d'une précieuse traduction latine, dont le manuscrit remonte au vi siècle (n° 621 du supplément de la Bibliothèque nationale). J'ai découvert un abrégé de cette traduction dans un manuscrit de Laon. Il existe aussi des mss. analogues

à Cambridge et à Leipzig.

7° Copie des Εὐπόρισῖα, sur un excellent manuscrit de Munich, avec les variantes d'un manuscrit de Venise; nous

avons transcrit ce traité intégralement.

8° Une pièce apocryphe en vers ïambes intitulée : ἐπ τῶν τοῦ ὀρειβασίου τοῦ ἰατροσοφισίοῦ ὑγιεινῶν παραγγελμάτων (Salubria præcepta) tirée d'un manuscrit du Vatican, avec les variantes d'un manuscrit de Florence 1.

<sup>1</sup> Depuis, j'ai trouvé à Rome deux manuscrits que j'ai collationnés, et dont j'ai remis les variantes à M. Bussemaker, qui a publié cette pièce dans un Recueil de poëmes médicaux faisant partie de la Collection Didot. Elle avait déjà été éditéc sous le nom d'Asclépiade, par Welz (Wurzb. 1841), qui avait surtout suivi les leçons d'un ms. de Vienne.

9° Enfin Dietz avait découvert deux nouveaux livres des Συναγωγαί, inconnus aussi bien en latin qu'en grec, et qu'il croit être les XXI° et XXII°: il y est traité du régime et en particulier de celui des femmes et des enfants. Les auteurs mis à contribution par Oribase dans ces deux livres sont Dioclès, Mnésithée, Athénée, Rufus, Soranus, Galien, Antyllus et Philumène. Nous avons copié soigneusement ces livres sur le manuscrit original.

De mon côté, j'ai trouvé dans un manuscrit du Vatican un livre sur les animaux vénéneux, que je crois être un démembrement de la *Collection médicale* d'Oribase; je l'ai copié en entier; il offre des citations nombreuses d'écrivains jusqu'ici

peu connus.

Le ms. 446 suppl. de la Bibliothèque nationale contient un très-grand nombre d'extraits des livres perdus des Συναγωγαί. M. Littré avait le premier signalé ces précieux fragments dont il a publié quelques parties dans la Revue de philologie (II° vol. Paris, 1846-7); M. Bussemaker et moi avons copié ce ms. intégralement.

J'ai aussi recueilli dans les médecins arabes, et particulièrement dans le *Gontinent* de Rhazès, les fragments d'Oribase qui s'y trouvent, et j'espère pouvoir confronter, à Oxford et à l'Escurial, la traduction latine avec le texte arabe de Rhazès.

L'immense manuscrit 1883, dont j'ai fait le premier une description minutieuse, nous a encore fourni plusieurs fragments qui appartiennent aux livres connus des Συναγωγαί, et une partie du traité de Galien, De alimentoram facultatibus, que M. Bussemaker a collationné.

Après avoir réuni et coordonné tous ces matériaux, auxquels il faut encore ajouter la collation du texte imprimé, soit de Galien, pour les extraits de cet auteur qui se trouvent dans Oribase, soit d'Aëtius et de Paul d'Égine, pour les passages parallèles, nous avons commencé l'impression. M. Bussemaker s'est spécialement chargé de la constitution d'une grande partie du texte. Les notes et la traduction sont une œuvre commune.

Les épreuves ont été relues au moins quatre fois par chacun de nous, tous les passages difficiles ont été l'objet d'un examen particulier; et, dans le cas de partage d'opinions, la difficulté a été soumise à M. Dübner, dont l'opinion a presque toujours eu pour nous force de loi.

Les variantes ont été discutées, ou, pour mieux dire, disputées une à une. Les luttes furent plus d'une fois acharnées; mais, loin de compromettre la bonne harmonie, de pareils

débats ne font que resserrer les liens de l'amitié.

## AËTIUS (vers 540).

Après Oribase vient Aëtius, dont les Tétrabiblons compensent un peu, pour la médecine du moins, la perte de la plus grande partie des Συναγωγαί. Le traité d'Aëtius est divisé en seize livres; huit seulement ont été publiés en grec par les Alde (1534); c'est assez dire combien le texte est fautif et insuffisant. Quant aux huit autres livres, ils n'ont paru qu'en latin, à quelques fragments près donnés en grec à diverses époques!. Feu le docteur Weigel avait collationné ou copié un grand nombre de manuscrits d'Aëtius; il a annoncé pendant plus de quarante ans une édition des œuvres de ce médecin; malheureusement il est mort sans avoir réalisé son projet. Je n'ai pu, pendant mon séjour à Dresde, avoir communication de ses papiers; mais je sais qu'ils sont actuellement en dépôt chez son neveu le libraire Weigel, à Leipzig, et qu'on pourrait les acheter ou du moins les consulter. Le catalogue a été publié par M. le docteur Rosenbaum.

On devait supposer a priori qu'Aëtius, qui a compilé son ouvrage dans les écrits de ses prédécesseurs, avait cru devoir, pour sacrifier à son époque, rajeunir certaines formes qui n'eussent peut-être pas été assez bien comprises par la généralité des lecteurs; par exemple, en comparant dans les manuscrits ordinaires d'Aëtius les passages tirés de Rufus et d'Arétée avec les textes originaux, on est souvent étonné d'une

<sup>&#</sup>x27;Voyez-en l'indication dans Choulant (Handb. für die Bücherk. d. aelt. Med., p. 135).

très-grande différence; on devait en conclure, car on n'avait pas de raison suffisante pour s'y refuser, que ces différences venaient de la rédaction même d'Aëtius. Pour s'assurer du fait, il n'y avait qu'à constater l'uniformité de ces altérations dans les manuscrits connus. Mais je me suis convaincu, par la collation du plus ancien manuscrit connu d'Aëtius (il remonte au xıº siècle), que, dans un bon nombre de cas, les changements proviennent des copistes qui, renchérissant sur le médecin d'Amide, cherchaient un style plus à la portée de leurs modernes lecteurs: ainsi, dans le vieux manuscrit, les passages d'Arétée et de Rufus se rapprochent beaucoup plus des textes originaux que dans les autres manuscrits. Cette fois les différences sont bien le fait d'Aëtius, et l'on ne saurait supposer que les premiers copistes aient eu à leur disposition, ou, du moins, qu'ils aient consulté pour leurs copies, les textes originaux.

Ce qui achève encore la démonstration, c'est que, dans les manuscrits de Paris et de Florence, intermédiaires entre le plus ancien et les plus modernes, j'ai trouvé pour les mêmes passages des leçons également intermédiaires, et qui établissent, pour ainsi dire, une transition entre le texte

d'Aëtius et celui des copistes récents.

Voilà donc un fait qui inspire une grande défiance contre les manuscrits modernes d'Aëtius, puisque les copistes ont fait systématiquement subir des modifications au texte primitif, et qui doit faire rechercher avec beaucoup de soin les anciens manuscrits.

Les mêmes remarques s'étendent aussi, à plusieurs égards, à Paul d'Égine, pour lequel nous avons de très-anciens mss. Ce moyen de confrontation nous manque pour Oribase.

PAUL D'ÉGINE (vers 680 ap. J. C.), ALEXANDRE DE TRALLES (vers 570), ACTUARIUS (vers 1300).

Pour achever la série des médecins grecs du premier ordre, il nous reste Paul d'Égine (Venise, 1528, et Bâle, 1538), abréviateur ou copiste d'Oribase, curieux à étudier, surtout pour

ce qui regarde la chirurgie; Alexandre de Tralles (Paris, 1548, Bâle, 1556), qui paraît avoir écrit plutôt d'après sa pratique que d'après les écrits de ses prédécesseurs, et qui poussa l'indépendance jusqu'à blâmer Galien; enfin Jean, fils de Zacharie, surnommé Actuarius, dont les ouvrages ne sont pas encore tous publiés en grec 1, bien qu'ils présentent un intérêt réel.

NICOLAÜS MYREPSUS (vers 1240 ap. J. C.).

Je désire aussi donner à Nicolaüs Myrepsus une place dans la Collection. Son recueil de médicaments (Δυναμερόν) publié seulement en latin, est loin d'être inutile pour l'histoire de la matière médicale et de la pharmacie. Le texte est encore inédit; la Bibliothèque nationale possède plusieurs manuscrits, dont un, du xiv° siècle, est particulièrement remarquable. Je l'ai copié en grande partie.

#### PETITS MÉDECINS GRECS.

Il n'est pas nécessaire de publier immédiatement les auteurs du second ordre; je dois, avant tout, appeler l'attention des savants sur ceux dont j'ai parlé plus haut, notamment sur Rufus, Soranus, Galien, Oribase, Aëtius et Cœlius Aurélianus. On s'occupera donc plus tard des médecins, dont les ouvrages n'ont qu'une valeur relative, et qui seront réunis sous le titre général de Petits médecins grecs et latins (Medici et Physici græci minores): tels sont Théophile, Mélétius, Némésius (anatomistes), Cassius (Problemata), Synésius, Palladius (De Febribus), Théophane Nonnus, Léon (Abrégés de Médecine), Pseudo-Mercurius Monachus (De pulsibus), enfin beaucoup de petits traités avec ou sans nom d'auteur, dont il serait trop long de donner la liste.

Plusieurs de ces auteurs ont été édités avec science et éru-

¹ Ideler (Physici et med. græc. min. Berol. 1841-42, in-8°) a publié en grec, d'après les papiers de Dietz, le traité Sur le régime (déjà édité par Fischer, Lips. 1774), les traités Sur les urines, et deux livres du Traité de médecine (Περὶ διαγνώσεως παθῶν).

dition par MM. Boissonade, Greenhill, Ermerins, Bussemaker, par De Matthæi, Bernard, Gruner, Cirillo, Dietz, Ideler, etc.; ces ouvrages ne réclameraient donc pas de grands travaux. Du reste, les notes consacrées aux auteurs du premier ordre rendront superflues celles qu'on pourrait faire à ces opuscules; mais il y aurait un grand intérêt à les posséder tous réunis et édités d'après un plan uniforme.

La Gollection comprendra aussi un grand nombre d'Àvénδοτα indiqués dans les catalogues de manuscrits, ou que j'ai
découverts dans les diverses bibliothèques de l'Europe. Je
signale particulièrement un Traité de médecine anonyme, dont
le style rappelle la vivacité des descriptions d'Arétée, et qui
est, en partie, composé de fragments inconnus, tirés des écrits
de quelques médecins de l'école médicale d'Alexandrie ou de
médecins antérieurs.

CELSE, CASSIUS FÉLIX (comm. du 1er siècle), coelius aurélianus (?), scribonius largus (vers 50 après J. C.).

Je dirai seulement quelques mots des quatre ouvrages latins qui trouveront place dans la Bibliothèque. Celse a été traduit avec fidélité et élégance par M. le docteur Des Étangs dans la Collection de M. Nisard (1846); il est probable que M. Des Étangs pourra reprendre son travail en notre faveur, en l'enrichissant des commentaires et des notes qu'il a dû sacrifier pour se conformer au plan de la collection des Classiques latins. M. le D' Ravel (de Cavaillon), jeune médecin distingué, qui a déjà attaché son nom à des travaux d'une érudition sérieuse, se chargera du traité Des médicaments de Scribonius Largus.

Cassius Félix, contemporain de Celse, et très-estimé par lui, était classique au moyen âge; mais, depuis, son ouvrage semblait perdu. Je l'ai retrouvé à Cambridge; malheureusement le manuscrit qui le renferme est presque illisible à cause des mouillures; j'ai copié ce qui a survécu à ce désastre. Je compte aussi publier Cœlius Aurélianus; le manuscrit ou les manuscrits qui ont servi à éditer pour la première fois cet auteur paraissent perdus, mais j'ai trouvé des ressources nouvelles pour la constitution du texte, si profondément altéré dans les éditions. Mes recherches m'ont conduit à constater: 1° que l'ouvrage de Gariopontus est en grande partie composé de deux autres ouvrages fort anciens (les manuscrits remontent presque au vue siècle), attribués l'un à Æsculapius, l'autre à Aurélius; 2° que l'ouvrage d'Aurélius (De morbis acutis), que j'ai publié à Breslau dans le Janus, en 1847, est presque exclusivement tiré de Cœlius Aurélianus¹; 3° qu'Æsculapius a aussi une grande analogie avec le même Cœlius Aurélianus, d'où il résulte que la collation des manuscrits, soit de Gariopontus, soit des deux auteurs qu'il a réunis, servira à corriger le texte de Cœlius Aurélianus.

## MÉDECINS VÉTÉRINAIRES.

La médecine vétérinaire a des relations trop étroites avec la înédecine humaine pour que nous n'accordions pas une place, dans la Collection, aux auteurs anciens qui en ont traité. D'ailleurs, le volume publié à Bâle en 1537, par Sim. Grynæus, sous le titre Τῶν ἐππιατριπῶν βιβλία δύο, est devenu si rare, qu'on rendra un vrai service en en publiant une nouvelle édition. La collation d'un manuscrit de Cambridge dont le texte est excellent, et qui contient un grand nombre de chapitres qu'on ne trouve pas dans l'édition de Grynæus, entre autres un chapitre de Simon d'Athènes, auteur cité par Xénophon², ajoutera un grand intérêt à cette édition. La traduction latine du Recueil des vétérinaires anciens, publiée avant le texte grec, par Ruelle, à Paris, en 1530, n'est guère moins rare que l'édition grecque. Le texte de Pélagonius,

<sup>2</sup> Jai aussi découvert, dans un ms. du Vatican, quelques chapitres inédits

appartenant évidemment au même recueil.

Depuis que je suis arrivé à ce résultat, j'ai vu que Triller, dans sa Clinotechnie, avait aussi constaté, mais très-vaguement, et sans en savoir la cause, le rapport qui existe entre Gariopontus et Cœlius Aurélianus.

donné à Florence, en 1826, et Végèce, figureront aussi dans le recueil des *Hippiatriques*.

En tête de chaque auteur on placera une Introduction comprenant la biographie et la bibliographie, les discussions sur l'authenticité, sur la transmission des ouvrages, l'appréciation des doctrines, du rôle de ces doctrines, de leur influence, en un mot de leur fortune. L'étude du style trouvera aussi une large place dans ces introductions. Chaque traité sera, s'il en est besoin, précédé d'un argument spécial. Il y aura deux ordres de notes, les unes philologiques, grammaticales et lexicographiques, les autres explicatives, historiques et scientifiques.

Nous donnerons à nos éditions un intérêt pratique et historique, par des rapprochements perpétuels, soit avec les ouvrages des médecins modernes, soit avec les écrits des médecins anciens, de ceux du moyen âge et de la renais-

sance.

Je m'attacherai surtout à éviter les redites et les doubles emplois dans une collection qui sera déjà si volumineuse par elle-même. Je fais particulièrement cette remarque pour les livres où il est traité des médicaments; ainsi, la Matière médicale de Dioscoride, et les livres analogues de Galien, publiés par la même personne, se présenteront avec un apparatus de notes et d'éclaircissements, qui rendront presque inutile tout travail d'annotation pour les livres semblables de Celse, de Scribonius, d'Oribase et d'Aëtius. Il en est de même à peu près pour l'hygiène et pour la chirurgie, mais non pour la médecine; là, chacun aime à jouir de son libre arbitre et veut exprimer ses propres idées sur un sujet qui, plus que tout autre, prête à la discussion et permet de déployer le talent d'interprétation.

Je me propose de donner un soin tout particulier aux index, indispensables pour toute espèce de recherches; c'est

seulement à l'aide d'index bien faits qu'on peut apporter de la précision et de l'exactitude dans l'étude d'un point d'histoire ou de littérature, car il est impossible de lire ou de faire lire intégralement tous les ouvrages qu'on est obligé de consulter.

Chaque auteur sera suivi d'au moins cinq index: 1° index philologique, grammatical et lexicographique (index verborum); 2° et 3° index de tous les noms propres d'hommes et de lieux (index nominum et index geographicus); 4° index d'histoire naturelle, avec la synonymie moderne; 5° enfin, index rerum, comprenant l'indication de tous les faits et de toutes les idées; index pour lequel il est difficile de poser des limites fixes, de tracer des règles précises, tant on est exposé à dire trop ou trop peu.

La Collection sera terminée par un triple index universel, qui sera à la fois un lexique médical grec et latin, une sorte de dictionnaire biographique, enfin, un répertoire abrégé de tous les points saillants de la médecine antique. Ce travail donnera à notre Collection un avantage que nul recueil, si je

ne me trompe, ne possède jusqu'à présent.

Nous établirons également une concordance de tous les passages parallèles dans les divers auteurs de la Collection.

De nombreuses planches seront ajoutées au texte; elles représenteront les instruments, d'après les manuscrits, et surtout d'après les originaux trouvés à Herculanum et à Pompéi, ou dans d'autres lieux, et déposés dans les musées publics ou particuliers, les procédés opératoires, les pièces de pansement, les machines de réduction, les détails anatomiques que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Naples, l'arsenal de chirurgie ancienne du Museum borbonicum étant sous les scellés comme les mss., je n'ai pu examiner les instruments qu'à travers les vitres. Heureusement mon ami M. Vulpes avait publié la plupart de ces instruments en 1847. J'ai trouvé une heureuse compensation dans la libéralité du prince San-Gorgio Spinelli, qui a mis sa collection à ma disposition. A Rome, M<sup>st</sup> Molza, conservateur de la bibliothèque du Vatican, m'a également laissé dessiner tous les instruments qui font partie de la Galerie des bronzes.

de simples commentaires ne pourraient pas toujours rendre compréhensibles, les bains, les exercices gymnastiques, etc. Cette heureuse innovation éclaircira plus d'un passage, et rendra de vrais services à la science.

Dans la Collection, les citations seront, autant que possible, uniformes; on aura soin de marquer les pages des éditions principales, et de numéroter les lignes; la division des chapitres généralement reçue sera scrupuleusement indiquée; mais, dans nos éditions, les alinéa ne correspondront pas toujours aux anciennes divisions, souvent très-défectueuses; on retrouvera, du moins, à la marge, ou entre deux crochets, l'indication des anciens chapitres; ces modifications seront aussi rares que possible afin d'éviter la confusion et l'embarras des recherches.

Pour l'ensemble des dispositions typographiques, j'ai pris comme modèle la belle édition de Théophile (De corporis humani fabrica, Oxford, 1842, in-8°), donnée par M. Greenhill, et sortie des presses si justement renommées de l'Université d'Oxford. Rivalisant de sévère élégance et de bon goût, notre Imprimerie nationale, qui n'a point d'égale dans le monde, a produit un vrai chef-d'œuvre de typographie.

Le lecteur trouvera réunis sur chaque page les renseignements les plus nécessaires: pour le texte, l'indication, quand il y a lieu, des sources auxquelles l'auteur a puisé 1; sur les marges, la numération des lignes, ce qui facilite la confrontation des variantes et évité les chiffres de renvoi si fatigants pour l'œil; sur les blancs de fond, l'indication de l'editio princeps; pour la traduction, les manchettes, qui permettent de suivre rapidement l'auteur dans le développement de sa pensée et dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est Galien qui est presque exclusivement cité à la marge d'Oribase, puisque nous n'avons plus les autres auteurs auxquels il a emprunté ses extraits. Nous n'avons pas répété à chaque citation le tome de Galien, nous l'avons indiqué à chaque livre, la première fois qu'arrive la mention d'un traité nouveau.

l'exposition des faits; enfin, pour le texte et pour la traduction, un titre courant qui fait connaître l'objet général du livre, et une utile concordance au moyen de la numération des sentences ou phrases. Cette perpétuelle concordance fournit en même temps le moyen de donner une plus grande précision dans les citations, surtout quand les chapitres sont longs.

Toutes les variantes sont utiles : c'est là un principe généralement admis par les philologues; celles qui ne fournissent aucun élément essentiel à la constitution du texte sont utiles soit pour la paléographie, soit pour la grammaire, soit pour la lexicologie, soit enfin pour l'histoire comparative des manuscrits. D'ailleurs, ce qui est aujourd'hui variante pourra demain, par suite du progrès de la critique, par la collation d'autres manuscrits, remplacer la leçon qu'on avait d'abord adoptée. Nous avons recueilli toutes les variantes et nous n'avons ensuite éliminé que les fautes monstrueuses qui viennent évidemment et uniquement des copistes, et qui ne peuvent servir à rien qu'à impatienter le lecteur. Pour chaque auteur, nous rendrons compte du système que nous avons suivi pour l'arrangement des variantes. Ce système change nécessairement suivant les sources auxquelles nous avons dû puiser pour la constitution du texte.

Nous n'avons répété les mots du texte pour les variantes que dans trois circonstances : 1° lorsque ces mots sont omis par quelques manuscrits ou par les éditions; 2° lorsque la variante est si éloignée de la leçon adoptée, que le lecteur aurait de la difficulté à retrouver le mot auquel elle se rapporte; dans ce cas, la leçon du texte est suivie d'un crochet; 3° enfin, lorsque la correction nous est fournie par une source qui n'est pas habituellement représentée dans les variantes, et qui, par conséquent, ne peut ni ne doit pas être nécessairement sousentendue. Il est à peine besoin d'ajouter que, dans tous les autres cas, la vraie leçon, celle, du moins, que nous regardons comme telle, est fournie par les manuscrits ou les éditions

qui ne figurent pas dans les variantes; aussi est-il indispensable, pour chaque livre, et quelquefois pour chaque chapitre, d'indiquer les sources qui ont fourni les variantes.

Pour la constitution et l'interprétation du texte nous avons toujours eu présents à l'esprit les préceptes si justes donnés par Galien :

« La règle, dit-il¹, qui m'a paru préférable à suivre, a été « de conserver la leçon ancienne, et de m'efforcer de l'expli-« quer; je n'ai essayé d'y introduire une correction plausible, « que lorsqu'il m'a été impossible d'en tirer un sens. Je pré-« fère les leçons anciennes, même lorsqu'elles paraissent obs-« cures et d'une explication difficile, car c'est une raison de « croire qu'elles sont véritables : les anciens commentateurs « les admettent; et, s'ils avaient osé les changer, ils n'auraient « pas manqué de leur donner un sens plus clair.

« Autre est l'enseignement, dit-il ailleurs², que l'on donne « directement sur un sujet; autre est celui qui a pour objet « l'explication d'un texte : dans le premier cas, il suffit d'ex- « poser les choses telles qu'elles sont; dans le second, il faut « d'abord connaître l'opinion de l'auteur ancien. Ce n'est donc « qu'après une étude préliminaire qu'on peut écrire le com- « mentaire : le sens du texte étant une fois déterminé, reste à

« examiner s'il est conforme ou non à la vérité. »

On m'a fait, à l'étranger, des objections sérieuses contre une traduction française; on aurait préféré une traduction latine. A cela je dois d'abord opposer un argument sans réplique : ni les Académies auxquelles mon projet a été soumis, ni le Ministère de l'instruction publique n'ont approuvé une traduction latine, et mon honorable éditeur n'a consenti à publier la Collection qu'à la condition expresse d'une traduction française. S'il me faut dire ma pensée tout entière, je déclare que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comm. II in Ep. VI, \$ 49, t. XVII a, p. 1003. <sup>2</sup> Comm. I in Ep. III, \$ 4, t. XVII a, p. 516.

je suis très-partisan des traductions en langues modernes, les seules qui permettent de ne faire aucune espèce de compromis avec le texte, les seules qui offrent un secours vraiment efficace pour les passages embarrassants <sup>1</sup>. D'ailleurs, tous les savants, entre les mains desquels arrivera notre Collection, lisent le français, et le texte est, après tout, ce qui leur importe le plus.

Comme garantie de nos soins scrupuleux, les épreuves sont relues par deux philologues distingués, M. Dübner, dont le monde savant connaît l'érudition et la rare sagacité, et M. Ermerins, que j'ai déjà cité plusieurs fois; nous leur devons, pour Oribase en particulier, des conseils judicieux et des corrections ingénieuses<sup>2</sup>.

Que MM. Dübner et Ermerins reçoivent ici l'expression

de toute notre gratitude.

Nous adressons encore des remercîments à M. le docteur Roulin, qui nous a aidés de ses conseils pour la détermination des espèces d'animaux dont il est question dans le chapitre emprunté par Oribase à Xénocrate.

Après avoir parcouru les pages qui précèdent, on restera, je pense, convaincu que la publication d'une collection conçue sur un plan aussi vaste, devant comprendre un grand nombre de volumes in-8°, de 700 à 800 pages chacun, entraînant des frais considérables, réclamant plusieurs années pour sa complète exécution, ne peut être entreprise et soutenue avec les ressources d'un simple particulier. Une haute

' C'est aussi le sentiment que Grimm a exprimé en tête de sa traduction allemande d'Hippocrate, et que M. Littré partage. (Voy. sa *Préface* en tête de l'éd.

d'Hippocrate, p. x.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vioici quelques exemples, on en trouvera encore d'autres dans les notes: p. 172, l. 8, les mss. donnaient Σπύθιον ου Κύθιον, Μ. Dübner a lu Κύθνιον; — p. 515, l. 8, les mss. portaient ὶδία ου ίδια λέγονται, Μ. Dübner a corrigé ἰδία διαλέγονται; — p. 385, l. 3, Μ. Ermerins nous a avertis que οἰκήματι était une glose, et il a corrigé le texte en conséquence; — p. 372, l. 8, le même critique a heureusement changé ἐμβάλλεις en ἐμβάλεῖς.

sanction, de puissants encouragements étaient indispensables pour assurer la réalisation de ce projet, digne, ce semble, de fixer l'attention. Les corps savants ont pris la *Collection* sous leur protection, le Gouvernement lui prête un secours efficace; ces témoignages de sympathie seront une garantie et une recommandation devant le public.

## INSTITUT DE FRANCE.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

## RAPPORT

DE LA COMMISSION NOMMÉE POUR EXAMINER LE PROJET

PRÉSENTÉ PAR M. LE DOCTEUR DAREMBERG

A M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Le projet que M. le docteur Daremberg, connu déjà dans l'érudition médicale par d'intéressants travaux, a présenté à M. le Ministre de l'Instruction publique, et sur lequel l'Académie est consultée, est relatif à la publication d'une Bibliothèque des médecins grecs et latins.

Peu de mots suffiront pour faire comprendre que ce projet n'est pas une superfétation inutile, et qu'il est destiné à combler une

véritable et grande lacune.

Galien, qui à lui seul forme une bibliothèque médicale, n'a pas eu encore une seule édition critique, et son texte est dans l'état le plus défectueux; Oribase n'est publié que par fragments; et, d'Aëtius, la moitié seulement a été imprimée; le reste est encore manuscrit, et n'existe, pour le public, que dans une traduction latine. Indiquer où en est l'érudition pour trois œuvres aussi considérables, c'est montrer quel est l'intérêt de l'entreprise proposée. Peut-être ici, où l'on est accoutumé à la prospérité et à l'éclat des lettres grecques et latines, s'étonnera-t-on que tel soit le délaissement où est demeurée la littérature médicale; mais on s'en rendra facilement compte en se rappelant que, pour traiter avec quelque sûreté de pareilles matières, il faut réunir à la connaissance des langues anciennes celle de la médecine. Or, depuis longtemps, ces deux conditions sont séparées, et cet état n'est pas particulier à notre pays; le nombre des médecins érudits n'est pas plus grand en Angleterre, en Italie, ou même en Hollande et en Allemagne, qu'il ne l'est chez nous. A la vérité, ce délaissement diminue, et la proposition de M. Daremberg peut en être considérée comme un témoignage. Mais, aux yeux de votre commission, cela même est une raison qui favorise le projet. Entre un abandon prolongé et une faveur renaissante, il y a place pour un travail considérable et bien conduit.

Au sein de cette compagnie, on n'a point à faire ressortir l'utilite d'une pareille bibliothèque. Toute l'érudition y est directement intéressée. Non-seulement l'histoire scientifique y gagnera, mais encore l'étude des langues classiques et la connaissance des mœurs et des usages. Les médecins grecs et latins méritent plus qu'on ne croit d'être explorés, et l'exploration en sera grandement facilitée, s'ils sont jamais publiés avec le soin, la correction et les explications que tout livre ancien exige.

M. le docteur Daremberg demande que les manuscrits des principales bibliothèques d'Europe soient collationnés. La commission pense qu'une pareille condition est, pour ainsi dire, obligatoire, et que l'Académie doit surtout approuver ce qui aura pour but de réunir les éléments d'un texte définitif.

Une bibliothèque des médecins anciens, offrant les variantes des meilleurs manuscrits, donnant un texte amélioré, y joignant des traductions nouvelles, munie des annotations et des tables nécessaires, renfermée en un nombre raisonnable de volumes, disposée d'après un plan systématique; évitant par là des répétitions inutiles, et, par là aussi, servant mieux le besoin d'apprendre; une telle bibliothèque paraît véritablement digne d'encouragement. En conséquence, la commission est d'avis de recommander à M. le ministre de l'instruction publique le projet de M. le docteur Daremberg.

Signé à la minute : Boissonade, Letronne. Littré, rapporteur.

Les conclusions de ce rapport sont adoptées par l'Académie. Vendredi 11 décembre 1846.

CERTIFIÉ CONFORME:

Le secrétaire perpétuel,

WALCKENAER.

## ACADÉMIE DE MÉDECINE.

## EXTRAIT DU RAPPORT

FAIT

AU NOM D'UNE COMMISSION COMPOSÉE DE MM. ANDRAL, BOUSQUET, ET FRÉDÉRIC DUBOIS, RAPPORTEUR,

LE MARDÍ 24 OCTOBRE 1847.

MESSIEURS,

Vous avez entendu, dans une de vos dernières séances, la lecture d'une lettre adressée à l'Académie par M. le ministre de l'instruction publique. Voici quel en était l'objet: M. Daremberg a formé le projet de publier une Bibliothèque des médecins grecs et latins, et, pour réaliser ce projet, il a dû solliciter l'appui du Gouvernement; mais, avant de prendre une décision à ce sujet, M. le ministre a voulu consulter les corps savants; et, comme il s'agit d'une œuvre qui est relative à l'antiquité, et à l'antiquité médicale, M. le ministre a demandé l'avis de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et l'avis de l'Académie royale de médecine.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres s'est prononcée en faveur du projet de votre bibliothécaire; nous avons eu sous les yeux le rapport de cette illustre compagnie. Le savant M. Littré, qui en était l'organe, s'est exprimé dans les termes les plus favorables sur le projet en question. Pour en faire sentir l'importance et l'opportunité, il a suffi à M. Littré d'indiquer où en est l'érudition pour les trois œuvres les plus importantes de l'antiquité médicale, à savoir, Galien, Oribase et Aëtius; Galien, qui n'a pas encore eu d'édition critique; Oribase, qui n'a été publié que par fragments, et Aëtius, dont la moitié seulement a été imprimée.

« Ici, disait M. Littré, en parlant dans le sein de l'Académie des « inscriptions et belles-lettres, ici où l'on est accoutumé à la pros-« périté et à l'éclat des lettres grecques et latines, peut-être s'éton-« nera-t-on que tel soit le délaissement où est demeurée la littérature « médicale. » Cette réflexion de M. Littré, bien que fâcheuse pour la médecine, nous a paru parfaitement juste; mais, si les anciens médecins sont ainsi abandonnés aujourd'hui, peut-être faut-il, en grande partie, l'attribuer à l'incorrection des textes, à l'infidélité ou à l'obscurité de la plupart des traductions. En effet, tandis que la littérature classique s'enrichit chaque jour des plus savantes recherches, le champ de la littérature médicale est à peine défriché; et cependant, comme le dit M. Daremberg, des savants français avaient, en d'autres temps, pris l'initiative de travaux vraiment méthodiques sur la littérature médicale ancienne; il suffit de rappeler les noms des Étienne, des Goupil, des J. Sylvius, des Chartier, des Dacier, des Bosquillon, des Coray, etc. Il y a donc là un grand exemple à suivre, une tradition à renouer.

La première chose à faire sérait de poser les fondements d'études sérieuses, par une collection de textes traduits et enrichis de notes et de commentaires. Cette bibliothèque classique ne serait pas seulement utile à l'érudition médicale, elle serait encore d'une incontestable utilité, d'abord pour la philosophie, les princes de la médecine ayant été pour la plupart d'illustres philosophes, puis pour l'archéologie, pour la philologie, pour l'histoire naturelle et même pour l'histoire générale.

Mais, avant tout, il faudrait procéder à la reconstitution des textes d'après la collation des manuscrits disséminés dans les bibliothèques de l'Europe. Déjà, dans deux rapports adressés à M. le ministre de l'instruction publique, M. Daremberg a fait connaître les ressources que fourniront plusieurs bibliothèques d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique.

A l'étude des textes, il faudrait joindre celle des traductions latines manuscrites les plus importantes. Ces vieilles traductions sont fort nombreuses; il serait utile d'en donner d'abord l'énumération exacte.

Ce travail, tel qu'il vient d'être exposé, ne saurait être, il est vrai, l'œuvre d'un seul homme; mais, d'une part, la connaissance que M. Daremberg a des langues grecque et latine, l'érudition médicale dont il a déjà donné des preuves à l'Académie, les trésors qu'il a recueillis dans les bibliothèques de l'Allemagne et de l'Angleterre, prouvent qu'il pourra se montrer à la hauteur de cette mission; d'autre part, si nous sommes bien informés, il peut compter sur la collaboration d'un assez grand nombre de savants médecins.

Nommer ces collaborateurs, c'est dire tout ce que ce travail pourra présenter de neuf et de remarquable. En France, MM. Littré, Malgaigne, Bell, Gillette, Falret fils, etc.; à l'étranger, MM. Greenhill, d'Oxford; Adams, de Banchory; Ermerins, de Groningue; Bussemaker, d'Amsterdam; Rosenbaum, de Halle; Marx, de Gœttingue, etc.

La collection que se propose de faire M. Daremberg comprendrait les médecins grecs depuis Hippocrate jusqu'à Actuarius, et trois médecins latins, Scribonius Largus, Celse et Cœlius Au-

rélianus.

Une telle bibliothèque nous paraît devoir être encouragée par l'administration. La commission de l'Institut a été d'avis de recommander à M. le ministre de l'instruction publique le projet de M. Daremberg; tel est aussi le vœu que forme votre commission et qu'elle a l'honneur de soumettre à votre approbation.

M. Malgaigne. — J'appuie de tout mon pouvoir les conclusions que vous venez d'entendre. Il y a dans les études médicales en France, telles qu'elles sont constituées de nos jours, une lacune qui a été reconnue et signalée par tous les bons esprits; les grandes traditions de la médecine sont, je ne veux pas dire perdues, mais tout au moins interrompues; c'est tout au plus si, dans les chaires de nos facultés, en entretenant les élèves de la science du jour, on remonte à celle de la veille; quant à l'histoire, quant à la philosophie médicale à qui l'histoire prête une si large base, elles ont été complétement oubliées dans l'enseignement officiel; et, s'il faut le dire, dans la distribution des nombreuses sections de cette Académie, je regrette de trouver la même lacune que dans nos facultés.

Cependant on ne saurait alléguer que l'esprit de notre époque est contraire à ces graves études; les élèves s'y jettent avec une ardeur qui ne demande qu'à être dirigée; déjà même ils vont demander aux bibliothèques ce qu'ils ne trouvent pas aux cours de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons cru pouvoir omettre la partie de ce Rapport qui consistait simplement en une analyse du premier Plan publié en 1847 par les soins de M. V. Masson, et qui a été depuis notablement modifié dans ses détails, d'après les observations qui m'ont été adressées par divers savants.

leurs maîtres ; mais là encore ils rencontrent des obstacles auxquels on pourrait à peine s'attendre. La bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris, la plus riche assurément de toutes nos bibliothèques médicales, est d'une pauvreté désespérante pour ces trois grandes périodes : de la médecine grecque, de la médecine arabe et de la médecine du moyen âge. Et ce qui est plus fâcheux encore, c'est qu'on espérerait en vain trouver de plus amples ressources dans nos grandes bibliothèques publiques; en les réunissant toutes ensemble, on n'arriverait pas encore à former une collection médicale complète. On voit donc, à ce premier point de vue, combien serait utile et précieuse la collection dont M. Daremberg a conçu le projet, puisqu'elle mettrait immédiatement entre les mains des hommes studieux, dans chacune de nos grandes bibliothèques, des ressources que toutes ensemble ne suffisent pas à nous procurer. Or ce n'est là que le moindre de ses avantages. Lorsque l'on veut rechercher dans les écrivains de l'antiquité la succession des idées médicales, on est arrêté presque à chaque pas par l'infidélité des versions, par la mauvaise constitution des textes, ou enfin par l'absence des textes mêmes. Galien n'est complet ni en grec ni en latin; le texte grec d'Aëtius n'a jamais été complétement publié; pour plusieurs autres auteurs, la plupart des éditions anciennes offrent des lacunes qui n'ont été comblées que par des découvertes toutes récentes. Il y a donc là un immense service à rendre, non-seulement à la médecine française, mais à l'Europe, mais à la république médicale tout entière. Il faut se réjouir que notre pays produise des hommes capables de concevoir un tel projet, capables surtout de le mettre à exécution; il faut les soutenir et les encourager. Je regretterais amèrement, pour mon compte, qu'une autre nation vînt enlever à la France la gloire d'élever un si beau monument à la littérature médicale antique, source commune et féconde où toutes les nations ont puisé, où elles auront éternellement à puiser.

M. Daremberg m'a fait l'honneur de me citer parmi les hommes distingués dont il peut espérer la collaboration; je déclare que je m'estimerai heureux de lui prêter tout mon concours. Et peutêtre y a-t-il deux questions sur lesquelles l'Académie avertie pourrait lui prêter un utile appui près du Gouvernement. M. Daremberg se propose de faire fouiller la bibliothèque de l'Escurial par

des orientalistes compétents, pour y reprendre les livres de Galien, dont le texte est perdu, mais qui se sont conservés dans des versions arabes. Il est bon que l'on sache que les principales richesses littéraires de l'Escurial ne furent point tirées de l'Espagne même; en 1611 les Espagnols capturèrent des navires marocains chargés, entre autres choses, de plus de trois mille volumes manuscrits appartenant à l'empereur. Il ne faut pas oublier que, quand les Maures quittèrent l'Espagne, le Maroc en reçut le plus grand nombre, et qu'ils y portèrent leurs livres arabes, dont l'Espagne alors ne se souciait pas. Des trois mille manuscrits pris à l'empereur, l'incendie de 1671 en a dévoré près de moitié; et cependant le reste contient encore des reliques de l'antiquité médicale qu'on n'a retrouvées jusqu'à présent dans aucune bibliothèque. Aujourd'hui que des relations amicales sont établies entre la France et le Maroc, ne pourrait-on rechercher à Fez ou à Méquinez, avec l'assentiment de l'empereur, si quelques manuscrits importants n'ont pas échappé à l'injure des siècles? Avant l'Espagne, la médecine arabe avait surtout fleuri en Perse; et l'on pourrait également, par l'intermédiaire de notre ambassade, se livrer à la recherche des manuscrits dans ce royaume, et demander aux bibliothèques d'Ispahan et de Téhéran ce qu'on ne trouverait pas dans celles du Maroc. Une telle entreprise ne saurait se passer du concours du Gouvernement; mais je suis convaincu qu'avec la recommandation de l'Académie, elle séduirait l'esprit élevé et généreux du ministre actuel de l'instruction publique.

M. Daremberg se propose aussi d'illustrer sa collection en reproduisant les figures fournies par les manuscrits. Peut-être un complément indispensable serait la reproduction exacte de tous les instruments de chirurgie trouvés dans les fouilles d'Herculanum et de Pompéi<sup>1</sup>, en vérifiant leur mécanisme par la description des auteurs, et de même en éclairant la description des auteurs par l'examen des instruments mêmes. Je sais que l'on a tenté en Italie quelque chose de semblable; mais ce que j'en ai vu m'a paru singulièrement incomplet, et ne m'a guère laissé que le désir d'un

inventaire plus sérieux...

En me résumant donc, j'appuie sans aucune réserve les con-

<sup>1</sup> J'avais exprimé cette intention dans mon premier Plan publié en 1847.

## RAPPORT A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

clusions du rapport; et j'émettrai même un autre vœu, c'est que l'Académie, pour montrer toute l'importance qu'elle attache à cette entreprise, s'inscrive pour deux exemplaires, au profit de sa bibliothèque, en tête de la liste des souscripteurs.

L'Académie adopte les conclusions du rapport et la proposition

de M. Malgaigne.

#### INDICATION

DES MANUSCRITS ET DES IMPRIMÉS QUI ONT SERVI POUR LA CONSTITUTION DU TEXTE ET POUR LES NOTES DU PREMIER VOLUME D'ORIBASE.

#### MANUSCRITS.

- A et A 2° m. Ms. de Paris 2189 (fin du xv1° siècle). Ce ms., qui contient les XV premiers livres de la Collection médicale, porte des corrections que nous avons indiquées par le sigle A 2° m.
  - B. Ms. de Paris 2190 (xvº siècle). Il contient les X premiers livres de la Collection médicale. La première feuille manquant et la seconde étant déchirée, le texte commence au milieu du 1er chapitre du livre I.
- C et C 2<sup>a</sup> m. Ms. A, 6, du collége de Saint-Jean à Cambridge (fin du xv° siècle).

  Ce ms., qui contient les XV premiers livres de la Collection médicale, porte un grand nombre de corrections que nous avons indiquées par le sigle C 2<sup>a</sup> m.
- V et V 2<sup>a</sup> m. Ms. 288 du Vatican (ancien fonds). Ce ms., de la fin du xv° siècle, porte des corrections dues sans doute à Calvus; nous les avons indiquées par le sigle V 2<sup>a</sup> m.
  - N. Ms. n° 53 du Muséum Borbonicum à Naples. Les variantes proviennent de la collation de Dietz, laquelle s'arrête, pour le livre I, au chapitre 11, et reprend seulement pour le chapitre de Xénocrate (58, liv. II) 1.
  - G et G\*. Ms. de Paris 1883 (du xiv° siècle), contenant, outre plusieurs pièces dont nous ne nous sommes pas servis, 1° une partie du traité de Galien De Al. fac. (liv. I et II jusqu'au milieu du chap. 21); 2° Aētius, avec des additions qui sont, pour la plupart, tirées de la Collection d'Oribase<sup>2</sup>. Le chapitre 65 du livre III se trouvant deux fois dans ce ms., nous avons employé, pour ce chapitre, les signes G et G\*.

<sup>1</sup> Nous avions l'espérance de collationner nous-même ce ms. à Naples , mais nous l'avons trouvé sous les scellés avec tous les autres mss.

<sup>2</sup> G se trouve partout dans le I<sup>er</sup> livre (à l'exception de la préface) jusqu'au chap. 49, du moins toutes les fois qu'il s'agit d'extraits faits aux dépens du traité *De Alim. facult.* Pour les livres II-VI, G apparaît dans un grand nombre de chapitres, qu'il contient soit en entier, soit partiellement.

#### INDICATION DES MANUSCRITS

- O. Ms. de Paris 2510 (xiv° siècle). Ce ms. contient le chap. 5
  du liv. I et les chapitres 15 et suiv. jusqu'à la fin du livre,
  les chapitres 1-53 du livre II presque sans lacune, les
  chapitres 21, 26-28, 31-34 du livre III. Le texte d'Oribase est fort abrégé dans ce ms.
- D. Ms. 2291 de Paris (xv° siècle). Ce ms., ainsi que les suivants, se rapporte au chapitre de Xénocrate (II, 58). Il s'arrête vers le milieu du \$ 3, p. 141.
- E. Ms. 2230 de Paris, du xviº siècle.

LVIII

- H. Ms. de Hambourg, d'après la collation de Fabricius (Bibl. græc. vol. IX, p. 454-74, ed. vet.).
- L. Ms. 22 de Leyde, d'après la collation de Stosch (Museum philol. I, 13). Ce ms. s'airète vers la fin du \$ 1 (p. 134).
- R. Ms. soi-disant de Paris, mais qui n'existe plus à la Bibliothèque nationale. Les variantes recueillies par un anonyme se trouvent dans les éditions de Franz et d'Ancora.
- V\*. Ms. soi-disant du Vatican. Mêmes remarques que pour le précédent.
- Syn. où Synopsis d'Oribase; texte d'après le ms. de Vienne. (Voy. Plan de la Collection, p. xxxv.)
  - Ad Eun.

    Traité d'Oribase adressé à Eunape; texte du ms. de Munich avec les variantes de celui de Venise. (Voy. Plan de la Collection, ibid.)
    - P. Dioscoride, ms. de Paris du xº siècle, nº 2179.

#### IMPRIMÉS.

- M. Édition des XV premiers livres de la *Gollection* d'Oribase et des extraits de Rufus publiés d'après le ms. de Moscou, par De Matthæi (Moscou, 1806, in-8°, et 1808, in-4°).
- Ras. Traduction latine d'Oribase par Rasarius<sup>1</sup>, éd. d'Étienne, Paris, 1567.

A partir du V° livre, nous avons presque entièrement négligé la collation de cette traduction, ayant constaté que les différences qu'elle offre avec le texte tiennent soit à des emprunts faits à Galien surtout et quelquefois à Aëtius, soit à la latinité même du traducteur.

Gal. OEuvres de Galien, éd. de Kühn, Leipzig, 1821-33, 22 vol. in-8°. Pour les traités qui ne se trouvent pas dans l'édition de Kühn, nous ayons cité celle de Chartier (Chart.)

Gal." Ce signe n'est employé que pour le 37° chapitre, livre VI, ce chapitre existant deux fois dans Galien, une fois comme un traité à part (t. V, p. 911), une autre fois, chaque extrait fait par Oribase se trouvant à sa place naturelle dans les divers traités de Galien.

Diosc. OEuvres de Dioscoride, éd. de Sprengel, Leipzig, 1829-30, 2 vol. in-8°.

Act. Actius, ed. des Alde, Venise, 1534, in-fol.

Paul. Paul d'Égine, éd. de Bâle, 1538, in-fol.

Act. Actuarius, De spir. anim., éd. de Fischer, Leipzig, 1774, in-8°.

Sim. ou Sim. Seth. Siméon Seth, De alim. facult., éd. de Bogdanus, Paris, 1658, in-8°.

Anon. Anonyme, Περὶ τροφῶν, éd. d'Ermerins (Anecd. med. græcu, Ludg. Bat. 1840, in-8°, p. 225 sqq.).

Geop. Géoponiques, éd. de Niclas, Leipzig, 1781, in-8°.

Gesn. Xénocrate, éd. de Gesner, Tiguri, 1559, à la fin d'un traité

De piscibus de Dubravius. Cette édition s'arrête au même
point que le ms. de Leyde.

Fr. Xénocrate, éd. de Franz, Leipzig, 1774, in-8°.

Anc. Xénocrate, éd. d'Ancora, Naples, 1794, in-8°.

Cor. Conjectures proposées par Coray, soit dans son édition de Xénocrate (Paris, 1814), soit dans celle d'Ancora.

Wott. Wotton, De differentiis animalium, Paris, 1552, in-fol., ouvrage qui contient des extraits de Xénocrate traduits sur les mss., avant qu'aucune édition n'eût été publice.

Ph. Photii Bibliotheca.

Gr. Gruner, Fragments des premiers livres d'Oribase publiés d'après le ms. de Moscou, Iéna, 1782, in-4°.

Les auteurs que nous avons le plus souvent cités dans les notes sont les suivants :

OEuvres d'Hippocrate, éd. de M. Littré, Paris, 1839-51, 7 vol. in-8°, ou de Foës, Genev. 1657, in-fol., pour les traités qui ne sont point encore publiés par M. Littré.

ARISTOTE, éd. de Bekker, Berlin, 1831-1836, in-4°.

Théophraste, éd. de Schneider, Leipzig, 1818-21, in-8°.

NICANDRE, Thériaques et Alexipharmaques, éd. de Schneider, Leipzig, 1792 et 1816.

ATHÉNÉE, texte de Dindorf, Leipzig, 1827, in-8°; pages de l'éd. de Casaubon.

PLATON, éd. d'Étienne, Paris, 1578, in-fol.

Géoponiques, éd. de Niclas, Leipzig, 1781, in-8°.

Arete, éd. d'Ermerins, Utrecht, 1847, in-4°.

Coelius Aurélianus, éd. d'Almeloveen, Amsterdam, 1722, in-4°.

ALEXANDRE DE TRALLES, éd. d'Andernach, Bâle, 1556, in-8°.

Celse, éd. de Targa, Leyde, 1785, in-4°, et Vérone, 1810, in-4°.

PLINE, texte d'Hardouin, éd. de Lemaire, Paris, 1827-1832, in-8°.

Quand il y avait lieu, nous avons suivi le texte de Sillig, Leipzig, 1831-

36, in-8°. — Nous avons donné, toutes les fois qu'ils diffèrent, l'ancienne et la nouvelle numération des chapitres.

Auctores de re rustica, éd. de Schneider, Leipzig, 1794-1797, in-8°.

A cette liste nous ajouterons:

Psellus, De victus ratione, libri duo, Basil. 1529, in-8°.

Anonyme, Περί χυμών, βρωμάτων, καὶ σομάτων, éd. d'Ideler, dans Medici et physici græci minores, t. II, p. 275 sqq.

Nous avons cité ces auteurs dans la référence des lieux parallèles qui se trouve à la table des chapitres.

## ΟΡΕΙΒΑΣΙΟΥ

## ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΩΝ

## ΠΡΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ.

#### BIBAION A'.

Matth, 1.

Τὰς προσίαχθείσας ἐπιτομὰς παρὰ τῆς σῆς Θειότητος, αὐτόρατορ ἱουλιανὲ, πρότερον, ἡνίκα διετρίδομεν ἐν Γαλατία τῆ πρὸς ἐσπέραν, εἰς τέλος ἤγαγον, καθὼς ἠδουλήθης, ἄσίινας ἐκ μόνων τῶν ὑπὸ Γαληνοῦ γραφέντων ἐποιησάμην. ἐπεὶ δὲ ἐπαινέσας ταύτας, δευτέραν ἐπέταξας πρᾶξιν, πάντων τῶν ἀρίσίων ἰατρῶν ἀναζητήσαντά με τὰ καιριώτατα συναγαγεῖν

ORIBASE.

# COLLECTION MÉDICALE.

A JULIEN.

#### LIVRE PREMIER.

Empereur Julien, j'ai achevé, suivant votre désir, pendant notre séjour dans les Gaules occidentales, l'abrégé que Votre Divinité m'avait commandé et que j'ai tiré uniquement des écrits de Galien. Après avoir loué cette collection, vous me commandâtes un second travail, celui de rechercher et de rassembler ce qu'il y a de

Occasion et plan de la Collectionédicale

Préf. Tit. Ορειδασίου ex emend.; Οριδασίου Codd.

lb. πρὸς ἰουλιανόν om. AMN.

3. τέλος ] σέρας Μ.

γραφθέντων C 2<sup>a</sup> m.
 Επει] Επειδή Ph.

6. ἐατρῶν ] ἀνδρῶν Ph.

Ib. συναγωγή C.

καὶ σάντα όσα χρησιμεύει σρὸς αὐτὸ τὸ τέλος τῆς ἰατρικῆς, καὶ τοῦτο ωράτθειν, ώς οἶός τέ εἰμι, ωροθύμως διέγνωκα, χρησιμωτάτην ύπολαμβάνων έσεσθαι την τοιαύτην συναγωγήν, των έντυγχανόντων έτοίμως έξευρισκόντων τὸ έκάσλοτε τοῖς δεομέ-5 νοις ώφέλιμον. Περιτίον δε νομίσας είναι και σαντελώς εὔηθες: τὸ ἐγΓράφειν τὰ αὐτὰ ωολλάκις καὶ τῶν ἄρισῖα συγΓραψάντων καὶ τῶν μὴ ὁμοίως τὸ ἀκριβές έξεργασαμένων, μόνα τὰ τῶν ἄμεινον εἰπόντων συνάξω,  $\lceil au lpha 
ceil$   $oldsymbol{\pi}$ άλαι  $\Gamma$ αλην $oldsymbol{ ilde{\omega}}$  μόν $oldsymbol{\omega}$  ἡηθέντα, μηδέν σαραλιπών, τάξας, καθότι τῶν συγΓραψάντων ἀπάντων 10 είς τὰς αὐτὰς ὑποθέσεις αὐτὸς κρατεῖ, μεθόδοις καὶ διορισμοῖς τοις απριβεσιάτοις χρώμενος, άτε ταις ιπποπρατείοις αρχαίς καὶ δόξαις έξακολουθῶν. Χρήσομαι δὲ κάνταῦθα τοιαύτη τινὶ τάξει· καὶ ωρῶτον μὲν οὖν συνάξω τὰ τοῦ ύλικοῦ μέρους, εἶτα όσα σερί Φύσεως καὶ κατασκευῆς εἴρηται τἀνθρώπου, μετὰ ἄ

plus important dans les meilleurs médecins et tout ce qui contribue à atteindre le but de la médecine; je me décidai volontiers à faire ce travail autant que j'en étais capable, persuadé qu'une pareille collection serait très-utile, puisque les lecteurs pourraient y trouver rapidement ce qui, dans chaque cas, convient aux malades. Jugeant qu'il est superflu et même tout à fait absurde de répéter l plusieurs fois la même chose, en puisant chez les auteurs qui ont le mieux écrit, et chez ceux qui n'ont pas composé leurs ouvrages avec le même soin, je prendrai uniquement dans les meilleurs écrivains, n'omettant rien des matériaux qui m'étaient fournis autrefois par Galien seul, coordonnant mon ouvrage d'après la considération que cet auteur l'emporte sur tous ceux qui ont traité le même sujet, parce qu'il se sert des méthodes et des définitions les plus exactes, attendu qu'il suit les principes et les opinions hippocratiques. J'adopterai ici l'ordre suivant : je rassemblerai d'abord ce qui concerne la matière de l'hygiène et de la thérapeutique, ensuite ce qui a

Ordre de la Collection médicale.

<sup>1.</sup> τὸ αὐτὸ τέλος Ph.

<sup>2-5.</sup> χρησιμ: . . ἀφέλιμον om. Ph.

<sup>3.</sup> δπολαμβάνειν Α.С.

<sup>5:</sup> εἶναι om. Ph.

<sup>8.</sup> τά e conject. — 8-9. ωάλα: . . .

μηδέν] μηδέν ὧν Γαληνός εἶπε Ph.

<sup>8.</sup> ἡηθέντων C 2° m.

<sup>9.</sup> τάξαι M; τάξεως NV; om. Ph.

<sup>11.</sup> ἄτε om. ABMNV.

<sup>12.</sup> τοιαύτη τάξει - πρῶτον Ph.

Matth. 2.
τὰ τῆς ὑγιεινῆς καὶ ἀναληπ]ικῆς ωραγματείας, καὶ μετὰ ταῦτα ὅσα τῆς διαγνωσ]ικῆς καὶ ωρογνωσ]ικῆς ἔχεται Θεωρίας, ἐπὶ οἶς τὰ ωερὶ τῆς τῶν νοσημάτων καὶ συμπ]ωμάτων καὶ ὅλως τῆς τῶν ωαρὰ Φύσιν ἐπανορθώσεως ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν ωερὶ τῶν ἐν ταῖς τροΦαῖς δυνάμεων.

α'. Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας τῶν δημητριακῶν σπερμάτων, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

DES ALIMENTS.

5

Οὐ μόνον ὅταν εἰς ξένην ἀΦικόμενος χώραν ἐσθίειν τι μέλλης ἄηθες, ἀλλὰ καὶ ϖαρὰ ἡμῖν αὐτοῖς ϖροπειρᾶσθαι δυνήση
τῆς ἐκάσθου Φύσεως ἐν τῷ διαβρέχειν ὕδατι μόνῳ χωρὶς ἐψήσεως ἢ σὺν ἐψήσει τε καὶ ὀπθήσει τὰ μὲν γὰρ εἰς ὄγκον
ἐξαιρόμενα τῶν σπερμάτων ἀποβάλλοντά τε ταχέως τὴν ἀρ- 10

Al. succ. 5; p. 782-3.

été dit sur la nature et la structure de l'homme, puis ce qui regarde la conservation de la santé et le rétablissement des forces chez les malades, après cela ce qui tient à la doctrine du diagnostic et du pronostic; enfin je traiterai de la guérison des maladies et des symptômes, en un mot de ce qui est contre nature; je commencerai par les propriétés des aliments.

1. DES BONNES ET DES MAUVAISES QUALITÉS DES CÉRÉALES. (Tiré de Galien.)

Non-seulement quand on arrive en pays étranger et qu'on est obligé de manger quelque chose d'inaccoutumé, mais aussi dans son propre pays, il convient de s'assurer préalablement de la nature des aliments, soit en les humectant simplement avec de l'eau, sans recourir à la coction, soit en les faisant en même temps bouillir ou torréfier; car tous les grains qui se gonflent, perdent rapidement la dureté et

Manière d'éprouver les céréales.

1. τῆs] τοῦ C. — Ib. τῆs τῶν om. Ph.
 Ib. τῶν weρί delet. C 2<sup>a</sup> m.

5. ταίς om. M.

CH. 1; l. 7. ἀήθη C.

8. ἐπάσθου τῆs Gal.

Ib. ἐν τδατι C 2ª m.

Ib. μόνον C 2ª m.

10. σπερμάτων η όλως τῶν καρπῶν Gal.

· lb. τε om. Gal.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. I. 1.

χαίαν σκληρότητα καὶ ξηρότητα μεταδάλλοντά τε ωρός τὸ μαλακώτερον καὶ ὑγρότερον ἀμείνω σάντα ἐσΊὶ, τὰ δὲ Φυλάττοντα τὸν ἔμπροσθεν ὄγκον ἄμα τῆ σκληρότητι χείρω. δύσπεπτα γάρ καὶ γεώδη ταῖς οὐσίαις ἐσΊιν, ὡς μόλις αἰματοῦσθαι.

Al. succ. 5; p. 784.

DES ALIMENTS.

> 5 Καὶ ἀμυγδάλας δη δοκιμάσεις οὕτως καὶ κάρυα τὰ μεγάλα καὶ ε τὰ μικρὰ καὶ τὰ κάσ ανα : σερὶ δὲ τῆς σισάνης τί δεῖ καὶ λέγειν; ήδη γάρ τοῦτο καὶ οἱ σαῖδες ἴσασιν, ώς ἡ μὲν ὀγκουμένη ταχέως ἀρίση, μοχθηρὰ δὲ ή ἐν χρόνφ σολλῷ βραχὺν όγκον έχουσα. Τινά δή τῶν δημητριακῶν σπερμάτων οὐδέ όλως 3 10 δγκοῦσθαι σεφυκεν εψόμενα, καὶ κεκλήκασιν άτεραμνα τὰ

τοιαῦτα τῶν ωαλαιῶν Ἑλλήνων ἔνιοι. Τὰ δὲ ἐν ὄγκφ βραχεῖ ι

Al. fac. I, 13; p. 520-1,

> la sécheresse qu'ils avaient auparavant, et deviennent plus mous et plus humides, sont les meilleurs; ceux, au contraire, qui conservent leur volume et leur dureté primitifs, ne valent pas autant; car ils sont difficiles à digérer, essentiellement terreux; par conséquent ils ont de la peine à se transformer en sang. On éprouvera de la même ma-2 nière les amandes, les noix, les noisettes et les châtaignes; est-il nécessaire de parler aussi de l'orge mondée? Mais les enfants euxmêmes le savent : celle qui se gonfle rapidement est la meilleure, et celle qui pendant longtemps garde un petit volume est mauvaise. Certaines céréales ne se gonflent pas du tout quand on les fait ; bouillir; elles sont appelées dures par quelques anciens Grecs. Toutes celles qui, sous un petit volume, ont le plus de substance, 4

Manière d'éprouver certains fruits et l'orge mondée.

Propriétés des céréales.

> 1. ξηρότητα] γλισχρότητα CN.V A 1ª m.; lentorem Ras.

Ib. μεταβάλλοντα | μεθισ Ιάμενα Gal..

2. καὶ ὑγρότερον om. NVA 1 m. Ras. - Ib. ¿σ7ί] είτον C.

2-3. τὰ δὲ ΦυλάτΤοντα om. CVA 1 m.; τὰ δὲ τὸν έ. ό. Φυλ. C 2 m.

3. ἔμπροσθεν om. C 2° m (HB). Ιb. σκληρότητι Φυλάτ Τουσι C.

3-4. δυσπέπ Ιομα γάρ Αι" m.; δυσπέπ7οκα C 1° m.; καὶ γὰρ δύσπεπ7α τά τοιαῦτα Gal.

4. The ovolas V.

Ib. μόγις Gal. 5. 84 \ 86 C.

Ib. τά om. C.

Ib. μικρά τά τε κάσ ανα C 2° m.; τά τε κ. om. Gal. qui a σμικρά.

7. γάρ | καί Ν.

8. ἐν om. Gal.

9. Ισχουσα Gal.

Ih. Tivà di | Évia de Gal.

Ib. δημητρίων NV Gal.

10. κεκλήκασι δέ Gal.

σλείσ ην οὐσίαν ἔχοντα καὶ ταύτην σαχεῖάν τε καὶ γλίσχραν εὐχυμότερά τε καὶ τρο Φιμώτερα σάντα ἐσὶν, οὐ μὴν ὑποχωρεῖται κάτω ἡαδίως ὁσα δὲ ἔμπαλιν χαύνην μὲν ἔχει καὶ μαλακὴν οὐσίαν, μόρια δὲ αὐτῶν σολλὰ σιτυρώδη, διαχωρεῖται μὲν ἄμεινον, ἤτιον δὲ τρέΦει τούτων δὲ αὐτῶν ὁσα δυσώδη 5 τέ ἐσι, καὶ ἀηδίαν τινὰ ἔχοντα κατὰ τὴν γεῦσιν, εὔδηλον ώς διακόχυμά τε καὶ δύσπεπία σάντα ἐσίν. Τοῦ δὲ ἐν ὄγκω μικρῷ σλείσην οὐσίαν εἶναι τό τε βάρος, ἱσιαμένων αὐτῶν ἐπὶ ζυγοῦ, σημεῖον ἔσιω σοι, καὶ τὸ τῶν ἀλεύρων σλῆθος ἐξ ὀλίγου γὰρ ὄγκου σολὸ γίνεται τοῖς σεπιλημένην ἔχουσι τὴν οὐσίαν 10 σπέρμασιν. Τῶν γοῦν συρῶν ὅσοι μὲν συκνὴν καὶ σεπιλημένην ἔχουσιν ὅλην ἑαυτῶν τὴν οὐσίαν, ώς μόλις ὑπὸ τῶν ὀδόν

Al. fac. I, 2; p. 481.

pourvu que cette substance soit épaisse et visqueuse, contiennent les meilleurs sucs et nourrissent le mieux; mais elles ne traversent pas facilement les intestins; celles, au contraire, qui ont une substance spongieuse, molle, et qui contiennent beaucoup de parties analogues au son, passent plus facilement, mais nourrissent moins; il est clair que, parmi ces dernières, toutes celles qui ont une odeur désagréable et quelque mauvais goût, renferment toutes de 5 mauvaises humeurs et sont difficiles à digérer. Vous reconnaîtrez que les céréales ont beaucoup de substance sous un petit volume, à leur poids quand on les pèse à la balance, et à la quantité de farine qu'elles fournissent; car les grains qui ont une substance compacte 6 donnent beaucoup de farine sous un petit volume. Ainsi les froments dont la substance est dense et compacte (ce qu'on reconnaît à

Propriétés du froment.

1. τε om. Gal.

2. εὐχυμότατά τε καὶ τροΦιμώτατα ACNV Gal.; mais A a τροΦιμώτατα et C 2° m. σολυχυλώτατα.

Ib. ωάντων G; ταῦτα Gal.

2-3. ὑποχωρεῖ γε ραδίως Gal.

3. έμπαλιν τοῖσδε G et Gal.

τὰ μόρια G et Gal.

Ib. woλλά om. G et Gal.

6. τινα om. ACNV.

7. ωάντως Α; ωάντων Ν V.

Ib. Tov Tov C.

8. ἐσθαμένων C; ἐσθαθμημένων C 2° m.

8-9. ζυγῷ C 2ª m.

10-12. την οὐσίαν.... έχουσιν om. N.

11. συκνοί G et Gal.

12. ἐαυτῶν om. G et Gal.

Ib. μόγις G et Gal.

DES ALIMENTS.

Al. fac. I, 10; p. 504-5. 6

των διαιρεῖσθαι, τῆ χρόα δέ εἰσιν οὖτοι ξανθοὶ, πλείσηην τροΦὴν διδόασι τοῖς σώμασιν ἐξ ὅγκου βραχέος ὁσοι δὲ ἐναντίοι
τούτοις ἡαδίως μὲν ὑπὸ τῶν ὀδόντων ϶ραυόμενοι, μετὰ δὲ τὴν
϶ραῦσιν ἀραιοὶ καὶ χαῦνοι Φαινόμενοι, βραχεῖαν παρέχουσι
τροΦὴν ἐξ ὅγκου πολλοῦ. Τῶν δὲ κριθῶν κάλλισται τυγχά τουσιν αὶ λευκαὶ μετὰ τὸ πλισθῆναι Φαινόμεναι καί τι πυκνότητος ἔχουσαι καὶ βάρους, ὅσον οἶόν τε κριθὰς ἔχειν ἀμείνους δὲ δηλονότι καὶ τῶν ἰσχνῶν τε καὶ ἡυσῶν αὶ πλήρεις
ὅλαι καὶ περιτεταμένην ἔξωθεν ἔχουσαι τὴν περιγραΦήν. Οἰς

10 μόνον δὲ ταύτας, ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ πλήρη καὶ περιτεταμένην ἔξωθεν ἔχουτα τὴν περιγραΦήν ἄρισλα σπερμάτων εἶναι συμβέξηκε, πλὴν εἰ πάνυ σΦόδρα ποτὲ πλείονα τοῦ κατὰ Φί-

Des meilleures orges.

Des grains trop gonflés, mous et spongieux; la difficulté de les broyer avec les dents) donnent plus de nourriture sous un petit volume; ils sont de couleur jaune; ceux, au contraire, qui sont facilement écrasés par les dents, et qui, après être écrasés, offrent une apparence rare et spongieuse, fournissent peu d'aliment sous un grand volume. Les orges les plus belles sont blanches après être mondées; elles ont de la densité et du poids autant que l'orge peut en avoir; les orges exactement remplies et dont l'écorce est tendue sont meilleures que celles qui sont maigres et ridées. Cette remarque ne s'applique pas seulement aux orges, mais tous les grains bien remplis et dont l'écorce est tendue sont les meilleurs, à moins qu'ils n'aient par hasard un volume excédant de beaucoup leur volume naturel, et qu'ils ne soient en même temps

1. τῆ χρόα δέ εἰσιν αὐτοὶ ξανθοί C; om. G et Gal.; mais on retrouve ces mots un peu plus bas.

2. οἱ δὲ ἐναντίοι G; οἱ ἐναντ. Gal.

4. παρέχουσι] διδόασι G et Gal. 5-6. τυγχάνουσι] εἰσί G et Gal.

6. λευκαὶ καί CNVA 2° m.

Ib. μετὰ τό om. A 1ª m.

6-7. συκνότητι C.

7. βάρος N.

Ib. οίον καί Α 1° m. C 1° m. NV.

Ib. κριθήν Gal.

8. δη ότι A 1° m. N.

Ib. ἰσχνῶν τε ῥυσσῶν Ν.

8-9. ωλήρη όλην καὶ ωεριτ. Α 2' m. Gal.; ωλήρεις καὶ ωεριτ. G.

9. τεταμένην ΑCNV Gal.

9-12. οὐ μόνου.... συμθέβηπε ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἀπάντων σπερμάτω κοινὸν ἔσ7ω σοι γνώρισμα G et Gal.

12. εί μή τι σάνυ σφόδ. Gal.; εί

μή τινα σφόδ. G.

σιν όγκον έχοι άμα τῷ μαλακώτερά τε καὶ χαυνότερα γενέσθαι · 
περιτιωματικὴν γὰρ ὑγρότητα ταῦτα ἔχειν ἴσθι καὶ χείρω 
τῶν προειρημένων εἶναι, καὶ διὰ τοῦτο μετὰ μὲν τὴν συγκομιθὴν οὐ προσῆκεν αὐτοῖς χρῆσθαι, καταθέμενον δὲ ἐν τόποις 
ξηροῖς ἐᾶσαι χρόνῳ πλείονι τὸ μέν τι διαπνεῦσαι τῆς περιττῆς ὑγρότητος, τὸ δὲ τι πεΦθῆναι μέχρι περ ἀν ξηραινόμενα 
παροσιαλῆ μετρίως. Τὰ δὲ ἐπὶ πλεῖσιον κείμενα χείρω γίνεται 
ταῖς δυνάμεσιν ' ὅρος δὲ καὶ τούτων, ὅταν διαιρούμενα καθάτο περ λεπίήν τινα κόνιν ἐκπίπιουσαν ἔχη. Γίνονται δὲ πολλάκις 
ἐν μὲν τοῖς πυροῖς αἶραι πολλαὶ, κατὰ δὲ τὰς κριθὰς αὖται 10 
μὲν ὁλίγαι, πολὺς δὲ ὁ αἰγίλωψ · κἀν τοῖς Φακοῖς δὲ ἐκ μεταδολῆς αὐτῶν ἄρακοι καὶ πελεκῖνοι, σκληρὰ καὶ σίροςάγχη κατὰ 
ἄδρωτα σπερμάτια, καθάπερ ἡ ἀπαρίνη καὶ ἡ ὀροδάγχη κατὰ

Al. fac. I, 37; p. 551-3.

trop mous et trop spongieux; ces grains, sachez-le, contiennent une humeur excrémentitielle; ils sont inférieurs aux précédents; par conséquent il ne faut pas s'en servir [immédiatement] après les avoir récoltés; mais on les déposera dans des endroits secs et on les abandonnera longtemps à eux-mêmes, afin qu'une partie de l'humeur excrémentitielle se perde par l'évaporation, et une autre par la coction, jusqu'à ce qu'étant séchés, ils se resserrent dans une juste mesure. Les grains qu'on conserve très-longtemps finissent par se detériorer; ils sont arrivés à cet état lorsqu'ils laissent échapper une copèce de poussière fine quand on les divise. L'ivraie croît en abondance avec le froment; dans l'orge on en trouve peu, mais beaucoup d'égilope; dans les lentilles, il se forme par la transformation de la plante elle-même de la pisaille et des sécurigères, qui sont de petites graines dures, rondes et impropres à l'alimentation; de

- manière de les conserver.

Des mauvaises herbes: ivraie, égilope. Pisaille, sécurigères.

μαλακώτερον καὶ χαυνότερον G
 ct Gal. — 3. μέν om. G et Gal.

4. καταθέμενον δυνῶν Α 1° m.; καταθέμενος δὲ ἐν C 1° m.; καταθέμενα
δὲ ἐν C 3° m.

5. έν χρ. ωλείονι Gal.

6. ξηρόμενα Α; ξηραινόμενον G.; ξηραινόμενα εως G.

7. προσατάλη A 1ª m. C.

lb. ἀποκείμενα G et Gal.

8. ταῖς κατὰ δυνάμ. G.

9. τινα κόνιν λεπ?ήν G et Gal.

lb. γίνονται] εύρίσκονται G et Gal.11. δὲ αἰγίλωψ ΑΒ; δὲ ὁ καλού-

μενος αλγίλωψ G et Gal.

13. καὶ ἡ ὀροδάκχη B; à ces mots commence ce ms.

1 1-13. κάν . . . σπερμάτια] εὖρεν

8

τούς δρόδους. Ταῦτα μὲν οὖν ωάνυ μοχθηρὰ σπέρματα, τὸ δὲ 11 μελάμπυρον καλούμενον ἐκ μεταδολῆς μὲν γεννᾶται καὶ αὐτὸ τῶν ωυρῶν, ἀλλὰ ἀπολείπεται ωάμπολυ τῆς ἐν ταῖς αἴραις κακίας. Εὐρίσκονται δὲ καὶ κατὰ τἄλλα σπέρματα τοιαῦταί 12 τινες γινόμεναι μεταδολαί· διόπερ ἀμελεῖν οὐ ωροσήκει τοῦ καθαρὰ ωοιεῖν ἄπαντα τὰ ωρὸς ἐδωδὴν ωαρασκευαζόμενα σπέρματα, γινώσκοντας, ὡς εἰ καὶ τῆς κατὰ ἡμέραν βλάδης οὐκ αἰσθανόμεθα διὰ βραχύτητα, τὸ γοῦν ἀθροιζόμενον ἐξ αὐτῆς χρόνφ ωλείονι Φανερὸν γενήσεταί ωστε. Τῶν καρπῶν δὲ εἰς 13

Al. succ. 5; p. 785.

χρονώ ωλειονι ψανερου γενησεται ωστε. 1 ων καρπων σε εις 18 10 άπόθεσιν ἐπιτηδείους ὄντας ἴσθι τοὺς ωρὶν σαπῆναι ξηραινομένους. Πιθανῶς δὲ ἄν τις ὀνομάζοι μικρὸν ωυρὸν τὴν τίΦην, 18

Al. fac. I, 13; p. 522.

Gaillet et orobanche.

Mélampyre.

même dans l'ers on trouve le gaillet et l'orobanche. Les graines Il que je viens d'énumérer sont tout à fait mauvaises; quant à la plante qu'on appelle mélampyre, il est vrai qu'elle prend aussi naissance par la transformation du froment, mais elle n'est pas à beaucoup près aussi mauvaise que l'ivraie. De semblables méta-12 morphoses se font également pour les autres grains; aussi ne fautil pas négliger de purifier tous ceux qu'on destine à servir d'aliment; car, il faut le reconnaître, si nous ne sentons pas le dommage qu'elles nous causent chaque jour, parce qu'il est peu marqué, ce dommage, s'additionnant pendant un long espace de temps, finira par devenir sensible. Sachez que les céréales propres à être em-13 magasinées sont celles qui se dessèchent avant de pourrir. On ap-16

Céréales propres à être emmagasinées.

(c'est-à-dire ὁ ἐμὸς ωατήρ) καὶ τοῖς Φακοῖς ἐκ μεταδολῆς αὐτῶν γινομένους ἀράκους τε τοὺς σκληρούς τε καὶ σΊρογγύλους καὶ ωελεκίνους ἄδρωτα σπέρματα Gal.; G a κὰν ἐν τοῖς au lieu de καὶ τοῖς, et ὀρόδους au lieu de σΊρογγύλους · il om. τε après σκληρ.

1. τούς \ τοῦ B.

Ib. μοχθηρά σάνυ Gal.

1-2. τὸ μελάμπυρον δέ Gal.

- 2. μεν γάρ Α 1° m.; γὰρ μέν Β; δέ G.—Ib. μεν κ. αὐτὸ γεννᾶται G Gal.
  - 3. ἀλλὰ ἀπολείπεται ] ἀπολ. δέ G.
  - 4. κατά άλλα A B C N V Gal.; εἰs

τάλλα C 2ª m. — Ib. ταῦται C 1ª m.

5. γενόμεναι C.

6. άπαντα om. Gal.

7. &s om. G et Gal.

Ib. κατὰ ἡμέρας AC; κ. ἐκάσλης ἡμέρας G; κ. ἐκάσλην ἡμέραν Gal.

8. αἰσθανόμενοι G.

Ib. γοῦν ] γε G.

9. ylverai G.

10-11. ξηραινομένη C.

11. Οὐκ ἀπιθάνως G et Gal.

Ib. ὀνομάζειν G.

Ib. συρόν μικρόν Gal.; συρόν om. G.

10

καὶ τῆ χρόα καὶ τῆ συκνότητι καὶ τῆ Θερμότητι τῆς δυνάμεως 15 ἐοικυῖαν αὐτῷ. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα σπέρματα σαραπλήσια μὲν, οἰκ ἀκριθῶς δὲ ταὐτὸν εἶδος ἔχοντα τοῖς εἰρημένοις ἔσΓιν· τὰ μὲν ἐν τῷ μεταξὺ κριθῆς τε καὶ τίΦης, ἢ μεταξὺ συροῦ τε καὶ τίΦης, ἔνια δὲ ἐγΓυτάτω τῆς Φύσεως τὰ μὲν ὀλύρας ἐσΓὶ, τὰ δ δὲ κριθῆς ἢ τίΦης ἢ συροῦ, καθάπερ ἄλλα τὰ μὲν ἐλύμου, τὰ δὲ κέγχρου, σροσηγορίας ἔχοντα, τινὰ μὲν ἀπλᾶς, ώσπερ ἐν ἱταλία τὸ σιτάνιον, ἔνια δὲ συνθέτους, ώσπερ ἐν Καππα-δοκία μὲν τὸ καλούμενον γυμνὴ κριθὴ, κατὰ δὲ Βιθυνίαν τὸ

Al. fac. I, 13; p. 520.

pellerait avec raison petit froment le petit épeautre, car ce dernier ressemble au froment par sa couleur, sa densité et son degré de 15 chaleur. Il y a plusieurs autres céréales semblables qui ne sont pas tout à fait de la même espèce que celles que nous venons d'énumérer; quelques-unes tiennent le milieu entre l'orge et le petit épeautre ou entre le froment et le petit épeautre; d'autres se rapprochent beaucoup du grand épeautre, de l'orge, du petit épeautre ou du froment; il y en a d'autres encore qui ressemblent au grand millet ou au petit millet; les uns portent des noms simples, comme la graine qu'on appelle en Italie sitanium, les autres des noms composés, comme celle qu'on nomme en Cappadoce orge nue et celle qui, en Bithynie, a reçu le nom d'épeautre-froment.

Du petit
épeautre,
et
de quelques
autres
céréales.

Sitanium.

Orge nue. Épeautre-froment.

1. χροια G et Gal.

Ib. και Θερμότητι Gal.

lb. την δύναμιν ABCNV.

2. autois Gal.

ζεόπυρου.

3. dé om. ABCNV.

lb. ἐσίω Ν.

4-5.  $\hbar$  μεταξύ συροῦ καὶ τίζης BNV;  $\hbar$  μεταξύ συροῦ τε καὶ τοῖς δλύροις G; τὰ δὲ δλύρας τε καὶ τίζης  $\hbar$  μεταξύ συροῦ τε καὶ δλύρας Gal.

5. ἐγγύτατα G.

lb. δλύρης ABCV.

[b. ἐσθὶ τὰ μὲν ὀλύρας G et Gal.

6. τίφης συροῦ Ν.

τινὰ μὲν ἀπλῶς ABC 2° m. Gal.;
 τινὰ μὲν ἀπλᾶ C; τινὰς μὲν ἀπλᾶς GV.

8. τὸ σιτάνιον μὲν ένια ABC 1<sup>a</sup>m. NV; ἐξ οῦ τὸν χόνδρον τοιοῦσιν, ἐνια G et Gal.

Ib. ἐνια δὲ συνδεσμούς C; ἐνια δὲ σύνθετα 2ª m. — Ib. ὡς Gal.

9. γυμνόπριθου C 2° m. Gal.; gymnocrithon, id est hordeum nudam Bas.

Ib. την Βιθυνίαν G et Gal.

Ib. καλούμενον ζεόπυρον G.

eta'. Περὶ συρῶν, ἐκ τῶν Αθηναίου, ἐκ τοῦ α' λόγου.

Τῶν σίτων κράτισ οι πρὸς εὐτροφίαν εἰσὶν οἱ πυροί · δια- ι φέρουσι δὲ ἀλλήλων τῷ μᾶλλον καὶ ἤσσον Θερμαίνειν τε καὶ ὑγραίνειν παρὰ | τὰ γένη καὶ παρὰ τοὺς τόπους, ἐν οἶς φύον- ι ται, καὶ παρὰ τὰς κατασθάσεις τῶν ὡρῶν, καὶ τῶν ἀξρων, καὶ 5 παρὰ τὸν χρόνον. Παρὰ μὲν οὖν τὰ γένη διαφέρουσιν οἱ πυ- ι ροὶ, ὅτι οἱ μὲν αὐτῶν σιτάνιοι καὶ ἀλευρῖται, οἱ δὲ σεμιδαλίται εἰσιν · οἱ μὲν οὖν σιτάνιοι κοῦφοί τέ εἰσι καὶ χαῦνοι τῆ συσθάσει καὶ λευκοί · κατειργασμένοι γάρ εἰσι, τῆς γεώδους οὐσίας ἐν αὐτοῖς ἐπὶ πλέον κεχυμένης καὶ διαλελυμένης ὑπὸ 10 τῆς οἰκείας συμπέψεως · διόπερ ἐτοίμην καὶ εὔπεπθον καὶ καθόλου εὐμετάβολον τὴν τροφὴν προσφέρονται, ἔτι δὲ εὐδιάπνευσθον καὶ εὐεκποίητον, ἐλάσσονα δὲ καὶ οὐκ ἴσην τοῖς σε-

2. DU FROMENT.

(Tiré du Ier livre d'Athénée.)

Différences du froment,

- d'après les espèces (sitaniques, sémidalites), Parmi les céréales, celles qui ont les propriétés nutritives les plus prononcées sont les froments; ils diffèrent entre eux en ce qu'ils réchauffent ou humectent plus ou moins suivant les espèces, le sol qui les produit, la constitution des saisons et de l'air, ensin suivant la durée d'emmagasinage. On distingue les froments, selon les espèces, en sitaniques et farineux, et en sémidalites; les sitaniques sont légers, d'une consistance spongieuse et blancs; car ils sont bien élaborés, et la substance terreuse qu'ils contiennent est suffisamment distribuée et dissoute par leur propre coction; aussi donnent-ils une nourriture toute préparée, qui se digère bien, etqui, en général, se transforme aisément; de plus cette nourriture s'assimile facilement et s'échappe promptement par la perspiration, mais elle est moins abondante et de moindre qualité que celle fournie par

CH. 2. Tit. ἐκ τοῦ α' λόγ. om. AMN.
1. σιτίων C.
2. ἐν τῷ C; delet. Č 2<sup>a</sup> m.

2. εν τω C; delet. C 2° m. lb. τε καί] δέ C 1° m. 4-5. καὶ σαρὰ τῶν χρόνων ΛC 1' m. M; καὶ τῶν χρόνων BNV.

6-7. σεμνυδαλίται C.

. 8. τάς C.

Ναιίλ. 3-4.

3 μιδαλίταις, καὶ ωρὸς ὑγείαν μᾶλλον ἢ ῥώμην ἀρμόζουσαν. Οἱ δὲ σεμιδαλῖται βαρύτεροί τέ εἰσι καὶ ωυκνοὶ καὶ ξανθοὶ καὶ διαφανεῖς, καὶ δύσπεπίοι μέν εἰσιν, ἀνάδοσιν δὲ ἔχουσι δα-ψιλῆ καὶ δυσδιάπνευσίον καὶ καθόλου ωρὸς ῥώμην μᾶλλον ἢ Φρὸς ὑγείαν εἰσὶν ἐπιτήδειοι. Παρὰ δὲ τοὺς τόπους διαφέρου- 5 σιν οἱ ωυροὶ οἱ ἐν ξηραῖς καὶ ἀλιπέσι χώραις γινόμενοι τῶν ἐν εἰγείοις καὶ ωιεραῖς Φυομένων· οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ ἐλάσσονος ὑλης καὶ κουφοτέρας καὶ λεπίστέρας συνεσίῶτες εὐκατέργασίοι μέν εἰσι καὶ εὐμετάδολοι, ἐλάσσονα δὲ τροφὴν ωροσφέρονται, ὁν τρόπον οἱ ἐν τοῖς καύσοις λεγομένοις ἐπισπειρόμενοι· τῆς 10 γὰρ ἐν τοῖς τόποις ὑλης ἐμπρησθείσης, διὰ τὸ ἀλιπὲς καὶ ἄτρο- 5 Φον τῆς τέφρας λευκοί τε γίνονται καὶ χαῦνοι καὶ σιτάνιοι. Οἱ ἀδὲ ἐν εὐγείοις καὶ λιπαροῖς τόποις Φυόμενοι, ἀπὸ δαψι λοῦς καὶ σίερεᾶς ὑλης τρεφόμενοι, ωννοί τέ εἰσι καὶ βαρεῖς καὶ ωολύ-

les sémidalites, et elle est plus favorable au développement de la 3 santé qu'à celui de la force. Le froment sémidalite est plus lourd que le sitanique; il est compact, jaune, transparent et difficile à digérer; mais il distribue une matière nutritive abondante qui se perd difficilement par la perspiration; en général, il est plus favorable au 4 développement de la force qu'à celui de la santé. Considérés d'après les lieux où on les récolte, les froments produits par des terrains secs et maigres diffèrent de ceux qui poussent dans les terrains fertiles et gras; car les premiers, formés d'une matière moins abondante, plus légère et plus ténue, sont, il est vrai, facilement élaborés et transformés, mais ils donnent moins d'aliment; à cette espèce appartiennent les froments produits par les terrains qu'on appelle brûlés; car le froment, étant semé sur un sol où l'on a incendié des bois, devient blanc, spongieux et sitanique, à cause du peu de 5 substance grasse et d'aliment que contiennent les cendres. Les froments qui poussent dans les terrains fertiles et gras, y trouvant une nourriture abondante et ferme, sont compactes, pesants et très-nutri-

- d'après le sol.

<sup>4.</sup> δυσδιάπνευσ7οι ΜΝ.

<sup>7.</sup> ἐν εὐγείοιs ex emendatione; ἐν εὐγέως C. 2ª m.; εὐγείοις (omisso

έν ) ΑΜ; εὐγείαις ΒV; εὐγίαις C.

<sup>13.</sup> δαψιλώς C.

Τροφοι καὶ οἱ ἀναπεπ αμένοι δὲ τῶν τόπων καὶ εὔπνοοι καὶ εὐπλοιοι βελτίους ωυροὺς φέρουσι καὶ ωολὺ τροφιμωτέρους. Διατφέρουσι δὲ τοῖς τόποις καὶ οἱ ἐν ψυχροῖς ἄγαν καὶ χιονοβολουμένοις φυόμενοι τῶν ἐν θερμαῖς χώραις σπειρομένων οἱ μὲν γὰρ ἐν ψυχροῖς τόποις φυόμενοι κατειργασμένοι μᾶλλόν εἰσι καὶ λεπ ομερεῖς, οἶοιπέρ εἰσιν οἱ σιτάνιοι μήποτε γὰρ οἶον φωλευούσης ἐν αὐτοῖς τῆς δυνάμεως καὶ ἐλίγην μὲν τροφὴν ἀναλαμβανούσης, ταύτην δὲ ἐκ τοῦ κατὰ ὀλίγον, ἐπὶ ωολὸ δὲ ωετ οῦσης, ωλείονα κατεργασίαν τε καὶ χύσιν ἐν αὐτοῖς τὸ γεῶδες λαμβάνει διὸ καὶ κοῦφοί τέ εἰσιν οἱ ωυροὶ καὶ εἰς λεπ ιδυ ἄλευρον ἀναλελυμένοι. Καὶ τοὺς τριμηνιαίους δὲ ωυροὺς κουφοτέρους ὄντας, καὶ μάλισια τοὺς ἐν τοῖς χιονοβολουμένοις τόποις γινομένους ὁμοίους ὄντας ωαρειλήφαμεν. Οἱ δὲ ἐν θερμοῖς τόποις γινόμενοι τῶν ωυρῶν ἄφθονον μὲν τροφὴν ωαραλαμβά

Différences du fromeut d'après les localités, tis; les plaines bien exposées aux vents et au soleil produisent aussi des froments de bonne qualité et beaucoup plus nutritiss. Eu égards aux localités, les froments semés dans un pays très-froid et exposé à la neige diffèrent de ceux qui poussent dans un pays chaud; car ceux que produisent les pays froids sont plus élaborés et composés de particules ténues; tels sont les sitaniques: comme, chez eux, la force [assimilatrice] se concentre, et qu'ils reçoivent une nourriture peu abondante, que cette nourriture leur arrive peu à peu et qu'elle subit une coction prolongée, peut-être la substance terreuse qu'ils renferment est plus élaborée et plus divisée; voilà pourquoi ces froments sont légers et se résolvent en farine fine. Nous avons ouï dire aussi que les froments d'été sont également légers, et que ceux produits par les pays exposés à la neige leur ressemblent. Les s' froments semés dans les pays chauds reçoivent une nourriture abon-

αναπετωμένοι C 2<sup>α</sup> m.

<sup>6.</sup> οἶοιπέρ] όσοι τερ ΑΒC 1° m. ΜΝΥ.

ἐπ' αὐτοῖε V.

<sup>9.</sup> *weμπλούσης* ΑC; *weπλούσης* Β C 2<sup>a</sup> m. M N. — Ib. ἐνὶ ἐπί N V.

<sup>11.</sup> άλευρον] άλφιτον N 1ª m.

Ib. τριμηναίους CV.

<sup>13.</sup> σαραλήφαμεν Β.

Ib. Οἱ μέν ΑΜΝ.

<sup>14</sup> et p. 13, 2. ἀφθονον .... ωυρῶν om. V.

Matth, 4-5. νουσι καὶ σολλην συκνοτέραν τε καὶ ήσσον κεχυμένην τε καὶ ο διακεκριμένην. Οἱ δὲ ἐλώδεις τῶν συρῶν ἄτροφοί τέ εἰσι καὶ πουφότεροι, καὶ τὸ αἶμα Φαῦλον ωοιοῦσι, καὶ ἦσσον Θερμαί-10 νουσι τὰ σώματα. Καὶ οἱ κάθυγροι δὲ τῶν τόπων ἀτροφωτέρους Φέρουσι και άτονωτέρους τούς συρούς, δοκοῦσι δὲ καὶ τῷ ὅλω 5 ΙΙ γένει μεταδάλλειν εἰς αἴρας διὰ ωλεονασμὸν υδάτων. Οἱ δὲ ἐν σκιεροίς και συνδένδροις τόποις γεννώμενοι ωλέον έχουσι τὸ 12 σπύδαλου τοῦ χρησίμου. Παρὰ δὲ τὰς κατασίάσεις τῶν ὡρῶυ : καὶ τῶν ἀέρων οἱ συροὶ διαΦέρουσι σαρὰ μέν τὰς ἄρας, ὅταν τε εύπρατος καὶ σύμμετρος αὐτῶν ἡ μεταβολή γίνηται ψύξει 10 καὶ Θερμασία καὶ ὄμβροις καὶ ωάλιν ἀνοχαῖς τῶν ύδάτων. συμβαίνει γάρ εὐτροΦεῖν τε καὶ ωληροῦσθαι τοῖς ὄγκοις τοὺς συρούς· καὶ τοὐναντίον, ὅταν ἀκαίρως, ἀκρατῶς καὶ ἀσυμμέτρως έκασθον τῶν εἰρημένων ἐπιτελῆται ισχνοί γάρ καὶ ἄτρο-Φοι γίνονται · σαρά δε τούς άξρας, όταν κατά τούς σροσή-

9 dante et compacte, mais moins divisée et moins élaborée. Les froments qui croissent dans les marais sont peu nourrissants et légers;

10 ils font un sang mauvais et réchauffent moins le corps. Les sols humides produisent également des froments peu nourrissants et faibles; il paraît que, par une transformation complète du genre,

Il ils se changent en ivraie par suite de la surabondance d'eau. Les froments récoltés dans des terrains ombragés et pleins d'arbres

l'atmosphère; eu égard à la constitution des saisons et à celle de l'atmosphère; eu égard aux saisons, soit que leur succession se fasse d'une manière tempérée et égale, tant sous le rapport du froid et de la chaleur que sous celui des pluies et de la sécheresse, car alors le froment est bien nourri et d'un volume convenable; soit, au contraire, que les changements de saisons se fassent intempestivement, d'une manière démesurée et inégale; dans ce cas, en effet, le froment devient maigre et peu nourri; eu égard à l'atmosphère,

- d'après les saisons,

- d'après l'atmosphère.

<sup>2.</sup> διακεχριμένην C 1° m.; διακεκουμμένην 2° m.

<sup>5.</sup> ωυρούς] καρπούς ΒΝ V.

Ib. δέ] τε C.10. γένηται ABMNV.

<sup>12.</sup> τε om. C.

Ματίλ. 5 κουτας καιρούς εὐδίεινοι γένωνται καὶ εὐήλιοι καὶ εὐήνεμοι, ἢ τοὐναντίον ἐπινεφεῖς καὶ δυσήλιοι, πολλάκις δὲ ψεκάδας Φέροντες, ἤδη Θερμῆς τῆς ὥρας οὔσης καὶ πρὸς τελείωσης τῶν πυρῶν ὄντων Φθίνουσι γὰρ ἐρυσιβούμενοι. Παραπλησίως δὲ καὶ ὅταν βαρέα καὶ ξηρὰ καὶ Θερμὰ γένηται πνεύματα τὰ ὑπὸ τὸν καιρὸν τῆς τῶν σιαχύων πληρώσεως, καὶ ἰσχυροὶ καὶ ποὺν χρόνον Φυσήσωσιν οἱ λεγόμενοι καύσωνες, ἐπικαίους τοὺς σιάχυας καὶ ξηραίνουσι, καὶ διὰ τοῦτο ἀτρόφους κατασκευάζουσιν. Παρὰ δὲ τὸν χρόνον διαφέρουσιν οἱ τε νέοι καὶ οἱ παλαιοὶ καὶ οἱ μεταξὺ τούτων οἱ μὲν γὰρ πρόσφατοι πο λυχυλότεροι εἰσι καὶ πνευματώδεις καὶ πολύτροφοι οἱ ἐκαλαιοὶ τοὐναντίον ἀχυλότεροι καὶ ξηρότεροι καὶ ἀτροφώτεροι οἱ δὲ μεταξὺ τούτων κατὰ χρόνον τὰς μεσότητας ἔχουσι τῶι εἰρημένων.

les froments ne se ressemblent pas si l'air est serein, bien éclairé par le soleil, et bien rafraîchi par les vents dans le temps convenable, o si, au contraire, il est nébuleux, mal réchaussé par le soleil, et si, de plus, il tombe souvent de petites pluies lorsque la saison est déja chaude et que le grain est presque arrivé à sa maturité; car alorsi périt par la rouille. De même, vers le temps où les épis se remplissent, s'il souffle des vents lourds, secs et cliauds, et que les vents appelés brûlants soufflent avec force et longtemps, ces vents brûlen ct dessèchent les épis, d'où il résulte que le froment est peu nouri D'après la durée de l'emmagasinage, le froment nouveau diffère de vieux et de celui qui tient le milieu entre les deux; car le fromen nouveau fournit beaucoup de suc crémeux par la coction, est la tulent et nutritif; le vieux, au contraire, fournit moins de cette es pèce de suc; il est sec et peu nourrissant; mais celui qui tient le milieu, eu égard à la durée de l'emmagasinage, le tient égalemen sous les autres rapports.

Différences du froment d'après la durée d'emmagasinage.

<sup>1.</sup> ເປລີເພດເ C 1ª m. NA text. et M text.; ເປລີເດເ A marg. C marg. M marg. V; ເປລີເທເເດ A marg. et C marg.

<sup>2.</sup> παὶ ψεπάδας ΒΜΝΥ.

<sup>5.</sup> βαρέα ex em.; βαρεῖα ACMV;

βραχεῖα Β Ν. — Ib. τά om. N. 6. ἢ ἰσχυροὶ καί C; εἰ ἰσχ. και ε C 2 m.

<sup>7.</sup> καύσοντες C 1° m.

<sup>11.</sup> τέ εἶσι Β.

## γ'. Περὶ τῶν κατὰ τὰς ἄρας κρεῶν.

Σύες μεν μετά την έαρινην ώραν εἰσὶ κάκισ οι μέχρι ωλειάδος δίσεως Φθινοπωρινής, τὸ δὲ ἐντεῦθεν μέχρι ήρος κάλλισ οι. Αίγες δὲ τὸν μὲν | χειμῶνα κάκισ οι, τοῦ δὲ ἤρος ἄρχονται πρείσσους γίνεσθαι μέχρι ἀρκτούρου δύσεως. Πρόβατα δὲ, καὶ ταῦτα τὸν μὲν χειμῶνα κάκισ οι, μετὰ δὲ ἰσημερίαν ωιαίνεται το μέχρι τροπῶν Θερινῶν · αὶ δὲ βόες, ὅταν ἡ ωόα ἐκκαρπῆ ῆρός τε παυομένου καὶ τῷ Θέρει ωαντί. Τῶν δὲ ὀρνίθων οἱ μὲν κατὰ χειμῶνα κάλλισ οι ἔχουσιν ὅσοι γε ἐπιφαίνονται χειμῶνος, ὁ κόσσυφός τε καὶ ἡ κίχλα καὶ φάσσα · οἱ δὲ ἀτλαγῆνες κατὰ τὸ Φθινόπωρον καὶ μελαγκόρυφοι, συκαλίς τε καὶ χλω- 10 ρὶς, καὶ ὅρτυγες τηνικαῦτα ωιότατοι. Αλεκτορίδες τὸν μὲν χειμῶνα οὐ ωάνυ εὐσωματοῦσι καὶ μάλισλα ἐν νοτίοις · ἡ δὲ

#### 3. DE L'USAGE DES VIANDES D'APRÈS LES SAISONS.

Le cochon est très-mauvais après le printemps jusqu'au coucher automnal des Pléiades; depuis cette époque jusqu'au printemps il 2 est très-bon. La chèvre est mauvaise en hiver; au printemps elle 3 commence à devenir meilleure jusqu'au coucher d'Arcture. Le mouton est également très-mauvais en hiver; il s'engraisse après l'equinoxe jusqu'au solstice d'été; quant au bœuf, il s'engraisse lorsque l'herbe monte en graine, vers la fin du printemps, et pen-4 dant tout l'été. Parmi les oiseaux, les meilleurs en hiver sont ceux qui viennent [dans nos pays] pendant cette saison, par exemple le merle, la grive et le ramier; le coq de bruyère est bon en automne; il en est de même de la tête noire, de la rubiette et du bruant; c'est aussi dans ce temps que les cailles ont le plus de graisse. 5 Les poules ne se portent pas trop bien en hiver, surtout quand le

Propriétés de la chair des quadrupèdes,

- des oiseaux.

CH. 3; l. 1. μὲν μετά ex em.; μετά seul C 2<sup>a</sup> m; μέν seul A B C M N V.

Ih. elot om. B.

Ib. ωλειάδων C 2ª m.

2. τό ] τόν Ν V.

3. κάκισ7α Α.

5. την Ισημερίαν ΒΝ V.

6. ή ωόα om. BNV.

7. Θερέει Β.

Ib. Τῶν τε ABCMN 1ª m.

8. γε ] δέ ABC 1" m. MN.

9. xlyln Matth.

Ib. συκαλίς emend. Matth.; συκαλλίς C 2<sup>a</sup> m.; σύκαιλος 1<sup>a</sup> m.; σύκαιλος ABMN V.

10-11. χλωρός ABC 1° m. MNV.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. 1, 4-5.

DES ALIMENTS.

Μαιδι ο τρυγών εν Φθινοπώρω καλλίση. Των δε ἰχθύων οι μεν εν τη κυήσει κάλλισηοι, καρίς, κάραδος καὶ τὰ μαλάκια, τευθίς, σηπία, τὰ δε ὅταν ἄρχηται επωάζεσθαι, ώσπερ οι κεΦαλοι, ὑπερπλησθέντες δε οὖτοι των κυημάτων λεπίοι καὶ ἄτροφοι καὶ ΄ 5 ἔτι μᾶλλον τεκόντες. Ο δε Ξύννος ωιότατος μετὰ ἀρκτοῦρον, Ξέρους δε χείρων.

δ'. Περί συρών έφθών, ἐκ τών Γαληνοῦ.

Al. fac. I, 7; p. 499-500. Εφθολ συρολ έδεσμα βαρύ καλ δύσπεπίου έσιν · δύναμιν δί έχουσι μεγάλην, εἰ σεφθεῖεν, οἱ οὕτω βρωθέντες συρολ, κὰ τρέφοντες ἰσχυρῶς τὸ σῶμα καλ ρώμην ἐπίσημον σαρεχόμενο 10 τοῖς σροσενεγκαμένοις αὐτούς.

ε'. Περί χόνδρου.

1b.6; p.496.

Τοῦ γένους τῶν συρῶν ἐσθιν ὁ χόνδρος, ἱκανῶς τρόφιμο

Propriétés de la chair des animaux aquatiques. vent est au sud; la tourterelle est bonne en automne. Parmi les poissons, quelques-uns doivent être préférés pendant le frai, comme la salicoque, la langouste, et les mollusques, par exemple le calmar et la seiche; d'autres quand ils commencent à couver leurs œus comme les muges; mais quand ils ont une grande quantité d'œus ils sont maigres et peu nutritifs, et plus encore après le frai. Ces après le coucher d'Arcture que le thon est le plus gras; en été a est moins bon.

4. DU FROMENT BOUILLI.
(Tiré de Galien.)

Propriétés du froment bouilli. Le froment bouilli est un mets lourd et difficile à digérer; mais si on le digère lorsqu'il est ainsi préparé, il a une grande puissance, il nourrit fortement et donne une force considérable à ceux qui k mangent.

5. DE L'ALICA.

Propriétés de l'alica, L'alica, qui est une espèce de froment, est très-nourrissant d

2. τ' εὐθύς ΑΜ text.; τεῦθος C. Ch. 4; l. 8. οἱ om. ABCNV. Ch. 5; l. 11. ἐκ τοῦ γένους C 2° m. Ib. χόνδρος τὸ λεγόμενον χουρ κούτην Ο.

Ιb. τρόφιμος ΒΝ V; τρόφιμόσιν Ι

τε καὶ γλίσχρον ἔχων χυμὸν, ἐάν τε ἐν ὕδατι μόνῷ ἐψηθεὶς λαμδάνηται διὰ οἰνομέλιτος ἢ οἴνου γλυκέος ἢ σΤύφοντος, ἴδιος γὰρ ἐκάσΤου καιρὸς τῆς χρήσεως, ἐάν τε τορυνηθεὶς μετὰ ἐλαίου καὶ ἀλῶν ἐμβάλλεται δέ ωστε καὶ ὅξους αὐτῷ, καὶ λέγουσιν οἱ ἰατροὶ τοῦ ωαρασκευασθέντος οὕτω χόνδρου ωτισανισΤὶ γε- 5 γονέναι τὴν ἄρτυσιν. Εἴσι δὲ καὶ οἱ ἄρτοι οἱ ἐκ τοῦ χόνδρου τροφιμώτατοι μὲν, διαχωροῦνται δὲ ἦτΤον.

### ς'. Περὶ ἀμύλου.

# Ε΄κ συρών σκευάζεται τοῦτο δύναμιν έχον δμαλυντικήν τών

Al. fac. I, 8; p. 500.

contient des humeurs visqueuses, soit qu'on le mange après l'avoir fait bouillir dans de l'eau seule, avec du vin miellé, du vin d'un goût sucré ou du vin astringent (car chacun de ces liquides doit être employé suivant les circonstances), soit qu'on y mêle, en remuant, de l'huile et du sel; quelquefois on y ajoute aussi du vinaigre, et les médecins disent que l'alica ainsi assaisonné est de 2 l'alica préparé à la ptisane. Le pain fait d'alica est également trèsnourrissant, mais il ne passe pas aussi facilement qu'un autre.

et manière de le préparer.

> Du pain d'alica.

#### 6. DE L'AMIDON.

## 1 L'amidon se fait avec du froment; il a la vertu d'effacer les as-

Propriétés de l'amidon.

ἐάν γε ΒΝ; ἐὰν δέ ΑC.

lb. μόνον G et Gal.; solum Ras.

Ih. εψηθέν G et Gal.

2. λαβάνηται Α.

Ib. ή καὶ σθόΦουτος G et Gal. .

3. Enaolos G et Gal.

Ib. τορυνηθέν G et Gal.;  $\varphi$ ρυχθείς, vel τηγανισθείς, fortassis τυρεισθείς, Ras. frixus C 2 $^{\rm a}$  m.

4. wοτέτι C 2ª m. — Ib. δξος G Gal.

Ib. καλοῦσιν ABC 1 m. NG Gal.

5-6. τον σαρασκευασθέντα ούτω χόνδρον σε ισανις τι (τε V) ANV; τ. τ. ο.χ. σε ισάνης C 1° m.; τον κατασκ. τοῦτον χόνδρον σε ισάνης G et Gal.; τον σαρασκευασθέντα ούτω χόνδρον

αθισάνης C 2ª m. qui a en outre à la marge ἐνιοι δὲ χονδροπθισάνην. Ces mots semblent être un reste de la phrase qui, dans Galien, suit immédiatement celle-ci, et qui est omise par les autres mss. d'Oribase: ἐνιοι δὲ ἐκ χόνδρου ατισάνης τεθράφθαι Φασὶ τὸν κάμνοντα.

6. oi ên CV; ên ABN.

 διαχωροῦνται Β; διαχωροῦντες ACNV.

Ch. 6. Tit. Π. ἀμύλου τοῦ ἐκ ϖυροῦ G.

Καὶ τοῦτο ἐκ ਢυρῶν σκευάζεται
 Ε΄. π. τ. σ. Gal.

2

Ιb. δμαλουντικήν Α.

τετραχυσμένων ούτε γάρ σθύψιν τινά έχει, ούτε δριμύτητα περιφανή. Παραπλήσιον δέ έσθι τή δυνάμει τοις πλυτοις άρτοις τὸ ἄμυλον, ἐλάτθονα δὲ τροφὴν διδὸν τῷ σώματι, καὶ μὴ Θερμαΐνον.

## ζ'. Περί τῶν ἐξ ἀλεύρου ωεμμάτων.

Al. fac. I, 3; p. 490-2.

5 Οἱ ταγηνῖται σκευάζονται διὰ έλαίου μόνου · βάλλεται δὲ τὸ μὲν ἔλαιον εἰε τάγηνον ἐπικείμενον ἀκάπνω συρὶ, καταχεῖται δὲ αὐτῷ Θερμανθέντι τὸ τῶν συρῶν ἄλευρον ὕδατι δεδευμένον σολλῷ· διὰ ταχέων οὖν ἐν τῷ ἔλαίω ἐψόμενον συνίσιαται κὰ σαχύνεται σαραπλησίως ἀπαλῷ τυρῷ· τηνικαῦτα δὲ ἤδη καὶ 10 σιρέφουσιν αὐτὸ οἱ σκευάζοντες, τὴν μὲν ἄνωθεν ἐπιφάνειαν

pérités, car il n'a ni astringence, ni àcreté appréciables. Il est semelable par ses qualités aux pains lavés, mais il donne moins de nourriture, et il ne développe pas de chaleur.

### 7. DES GÂTEAUX FAITS AVEC LA FARINE.

Mode de préparation des gâteaux frits. Les fritures se font uniquement avec l'huile; on verse l'huile dans une poêle placée sur un feu qui ne fume pas; quand cette huile est chaude, on verse dedans la farine de froment délayée dans beaucoup d'eau; par la cuisson dans l'huile, cette farine se prend et s'épaissit promptement comme du fromage nouveau; alors les cuisiniers retournent le gâteau de façon que la partie supérieure

οὅτε ....οὅτε] μήτε ....μήτε
 G et Gal. — Ib. τινα om. G et Gal.

1-2. δριμύτητα μήτε άλλην τινὰ δύναμιν ἐπιφανῆ G et Gal.

2. ĩỹ om. Gal.

2-3. whoutois áptois A marg.; whoútois ápiolois A text.

3. ὁ ἄμυλος G. – Ιb. τροφήν] ωρός G. Ιb. δίδωσι ΒΝ V G et Gal.

Ib. σώματι τῶν ἀρτων τούτων G;
σ. τ. ἀπλύτων ἀρ. τ. Gal.

4. Θερμαίνουσαν G et Gal.

CH. 7; l. 5. τηγανίται C corr.; οἱ μέν οὖν ταγηνίται παρὰ τοῖς Ατλικοῖς

ονομαζόμενοι, σαρα ήμῖν δὲ τοῖς κατ την Ασίαν Ελλησι τηγανίται G et Gal Dans les mss. d'Oribase on lit l. 6. τήγανον, et p. 19, l. 1, ταγήνω 6 Gal. ont touj. τήγανον et τηγανίτω

6. έλαιον μόνον G et Gal.

Ib. συρί] σερί C.

8. ἐντῷ ἐλαἰφ ἑψόμενον ex emend. ἐν τ. ἐ. ἐψομένων ΑΒCNV; ἐψόμενοι αὐτῷ τῷ (G om. τῷ) ἐλαίφ G et Gal. 9. πυρῷ B.

10. aử τὸ oἱ σκευάζοντες ex em. oἱ σκ. αử τὸ ABCNV; αὐ τὸ οἱ σκ. αὐ G; αὐ τὸ οἱ σκ. αὐ τοῦ Gal.

έργαζόμενοι κάτωθεν, ώς όμιλεῖν τῷ ταγήνῳ, τὸ δὲ αὐτάρκως ήψημένον, ὁ κάτωθεν ἦν ωρότερον, εἰς ύψος ἀνάγοντες, ὡς ἐπιπολῆς εἶναι· κἀπειδὰν ἤδη καὶ τὸ κάτω ωαγῆ, σῖρεંΦουσιν αὖθις αὐτὸ δίς ωου καὶ τρὶς, ἄχρι ωερ ἂν ὅλον ὁμαλῶς αὐτοῖς 2 ήψῆσθαι δόξη. Εὐδηλον οὖν ὅτι ωαχύχυμόν τε τοῦτὸ ἐσὶι, καὶ 5 σῖαλτικὸν γασῖρὸς, καὶ χυμῶν ἀμῶν γεννητικόν · διὸ καὶ τινες αὐτῷ μιγνύουσι μέλιτος, εἴσι δὲ οἱ καὶ τῶν βαλατίων άλῶν · εἰη δὲ ἀν ἤδη τοῦτὸ γε ωλακοῦντός τι γένος, ώσπερ γε καὶ ἀλλα τοιαῦτα ωλακούντων εἰδη συντιθέασιν αὐτοσχεδίως οἱ τε 3 κατὰ ἀγρὸν ἄνθρωποι, καὶ τῶν κατὰ ωδλιν οἱ ωένητες. Καὶ 10 γὰρ οὖν καὶ ὅσα διὰ κλιβάνου τῶν ἀζύμων ωεμμάτων ὀπίω-

devienne inférieure et touche à la poêle, et que la partie inférieure, qui est suffisamment cuite, soit ramenée à la surface de l'huile; quand la partie inférieure est prise, ils retournent de nouveau deux ou trois fois le gâteau jusqu'à ce qu'il leur semble cuit également 2 de tous les côtés. Il est évident que ce mets contient des humeurs epaisses, qu'il resserre le ventre, et qu'il engendre des humeurs crues; voilà pourquoi on y ajoute quelquefois tantôt du miel, tantôt du sel marin; ces fritures constitueraient déjà une espèce de gâteau au même titre que ces autres gâteaux improvisés que font les gens 3 de la campagne ou les pauvres de la ville. Certes les fritures sans ferment qu'on cuit dans un four entouré de feu, dont on les ôte

Propriétés de ces gâteaux.

> Gâteaux au miel.

- 2. ήψημένου ex. emend.; ἐψόμενου ABCNV; ἐψημένου G et Gal.; cette dernière leçon se retrouve à chaque instant dans tous nos mss. et nos imprimés.
  - 3. ἐπὶ τολύ G.
  - Ib. σ7ελέφουσι Α.
  - 1. όλον om. ABC 1 m. NV.
  - 5. τε ] γε G.
- 6. σ ατικόν ABC 1° m. NV; σ 7αχτικόν G.·
  - 7. of om. AC 1 m.
  - Ib. Θαλασσίων G et Gal.
  - ×. γένος, ή είδος, ή όπως άν ονο-

μάζειν έθέλοις ὥσπερ καί G et Galien.

9. τοιαῦτα] τινα G et Gal.

Ib. αὐτοσχεδία Ν V; εὐποσχέδια A;
ἀποσχέδια BC 1° m.

- 10. ἀγρόν] ἄρχον C 1° m.
- Ib. τῶν] τό ABC 1° m. NV.
- Ib. ωενέσζατοι G et Gal.
- 10-11. τοιγαροῦν G et Gal.
- 11. κλιβάνου C 2° m. G et Gal.; κριβάνου A B C N V; il en est de même chaque fois que le mot κλίβανος revient; en outre N a κριβάνους, CV κριβάνου τῶν, et C 2° m. κλιβάνου τι.

DES ALIMENTS.

Al. fac. 1, 4; p. 492-3.

δέξασθαι διὰ όλων έαυτῶν αὐτὸ, καὶ ταῦτα ωλακοῦντός τι γένος έσλλ, καλ τα δια των ιτρίων σκευαζόμενα μετά μέλιτος σάντα· διτίον δε των Ιτρίων το είδος· άμεινον μεν ο καλούσι 5 ρύμματα, Φαυλότερον δὲ τὰ λάγανα. Πάντα γοῦν ὅσα διὰ τοίτων καὶ σεμιδάλεως συντίθεται σαχύχυμά τέ έσλι, καὶ βραδύπορα, καὶ τῶν κατὰ ἦπαρ διεξόδων τῆς τροΦῆς ἐμΦρακτικὰ, καὶ σπληνός ἀσθενοῦς αὐξητικά, καὶ λίθων ἐν νεφροῖς γεννητικά, τρόφιμα δε ίκανῶς, εί σεφθείη τε καὶ καλῶς αἰματωθείη. Τὰ 10 δέ σύν μέλιτι σκευαζόμενα μικτῆς γίνεται δυνάμεως, ώς αν

τοῦ μέλιτος αὐτοῦ τε λεπίον έχοντος χυμόν, ὅσοις τε ἄν ὁμι-

Gâteaux d'itria,

- leurs propriétés.

ensuite pour les jeter immédiatement dans du miel chaud afin de les en imbiber complétement, sont également une espèce de gâteau; il en est de même de toutes les fritures qu'on prépare au moyen d'itria, avec du miel; il y a deux especes d'itria, les meilleures sont appelées rhymmata, les plus mauvaises lagana. Par conséquent, tous les mels qu'on compose avec ces itria, ou avec de la farine sémidalite, contiennent des humeurs épaisses, passent difficilement, obstruent les conduits de l'aliment qui sont dans le foie, augmentent le volume de la rate, lorsqu'elle est affaiblie, enfin engendrent des calculs dans les reins; mais ils sont très-nourrissants si on les digère bien, et s'ils se transforment exactement en sang. Ceux qu'on prépare avec du miel ont des propriétés mixtes, puisque le miel lui-même contient des humeurs ténues et atténue tout œ

 ἐμβάλλουσιν C 2<sup>a</sup> m. G Gal. Ib. εὐθέως εἰς μέλι Θερμόν G et

3. ἐσʔὶ δὲ καί ABC.

Ib. ἐτρίων C 2ª m. G et Gal.; ἐατρίων ABC 1° m. NV; il en est de même un peu plus bas et dans le chap, suivant,

4. 76 om. N.

Ib. ἀμείνω C 2 m.

Ib. μέν ] δέ B V; δέν N.

Ib. 8 | & C 2ª m.

5. δυήματα G et Gal.; γρ. δυήματα

hipsemata C 2º m. marg.; rhyemata Ras.

Ib. φαυλότερα C 2° m. G et Gal. Ib. λάχανα A 1ª m. G et Ras.; λαyavá V. — Ib. οὖν G Gal.

5-6. διά τούτων και σεμιδάλεως τὸ δὲ τούτων χωρίς μέλιτος C 2° m.

Ib. τούτων τε καί G et Gal. 6-7. οὐ βραδύπορα C 2" m. 10. μιπτικής ABC 1 m. NV.

11. τοῦτο μέλιτι G.

Ib. τε om. G et Gal.

λήση, καὶ ταῦτα λεπίθνοντος εἰκότως οὖν ὅσα μέλιτός τε ωλείον έν τη σκευασία ωροσείληΦε καὶ την έψησιν έσχηκε μακροτέραν, ήτθον τέ έσθι βραδύπορα, καλ χυμόν γεννά μικτόν έκ λεπίου τε καὶ σαχέος, ήπατι δέ καὶ νεφροίς καὶ σπληνὶ, τοῖς μέν ύγιεινοῖς, ἀμείνω τῶν χωρίς μέλιτος σκευασθέντων • έμφράξεως δε άρχην έχουσιν, ή Φλεγμαίνουσιν, ή σκιρρουμένοις, οὐδεν ήτιον εκείνων, άλλα έσιιν ότε και μαλλον βλαβερά, και σολύ μάλισία σαύτων ών γλίσχρον ίκανώς έσιι τὸ άλευρον. θώρακά γε μην ούδεν ούδε συεύμονα βλάπθει τῶν οὕτω σκευαο σθέντων. Εψόντων δε σαρά ήμιν σολλών άλευρον συρού μετά 10 Al. fac. 1, 5; γάλακτος, ισίεον και τούτο τὸ έδεσμα τῶν ἐμπλατίομένων 7 ύπαρχειν. Ώσπερ οὖν εὔχυμά τε καὶ τρόΦιμα σκάντα ἐσθὶ τὰ

p. 494-5.

qu'il touche; en conséquence, les gâteaux qui ont absorbé une plus grande quantité de miel pendant leur préparation, et qui ont été cuits pendant plus longtemps, passent naturellement plus vite, engendrent des humeurs qui participent au ténu et à l'épais, et sont plus favorables au foie, aux reins et à la rate, que les gâteaux préparés sans miel, pourvu toutefois que ces organes soient sains; si, au contraire, ils commencent à s'obstruer, ou s'ils sont affectés soit d'inflammation, soit de squirrhe, les gâteaux avec du miel ne sont pas moins nuisibles que les autres, quelquefois même ils le sont plus encore, surtout ceux dont la farine est très-visqueuse; mais les mets ainsi préparés ne causent aucun dommage à la poitrine et 6 au poumon. Comme il y a dans mon pays beaucoup de gens qui font bouillir de la farine de froment avec du lait, il est bon de savoir que ce mets est du genre de ceux qui se collent aux voies alimen-7 taires. Tous les mets de ce genre, bien qu'ils contiennent de bonnes

Bouillie de froment au lait.

- 1. λεπ/ύνουτα G.
- Ιh. ἐοικότως Β.
- 2. ωλείονος ABCN; ωλείω G.
- Ib. έψησιν om. G.
- 3. βραδύτερα Β.
- Ib. χύμου γενυά μικτικόυ AC 1° m.; μικτὸν χυμὸν γεννά G et Gal.
  - 4. τε om. V. Ib. δέ] τε ABN.
  - Ib. σπληνός G.

- 5. ἀμείνω τῶ ΑC; ἀμείνων τῶν Ν.
- 6. Φλεγμαίνεσιν Α.
- 8. ωολλῷ C 2° m. G et Gal.
- 10. πολλών ] έν τοῖς ἀγροῖς πολύ
- Gal.; έ. τ. ά. σολύν G. 11. 76 om. ABCNV.
  - lb. ἐμπλατ7όντων G et Gal.
  - 12. ὑπάρχον ΑΒCNV; ὑπάρχων G.
  - Ib. οδυ | γάρ ABCN.

DES 22

τοιαύτα τῶν ἐδεσμάτων, οὐτω βλάπθει τοὺς διηνεκῶς αὐτοῖς χρωμένους, ἐμΦράξεις τε σοιούμενα κατὰ ἦπαρ, καὶ λίθους ἐν νεΦροῖς γεννῶντα.

## η'. Περί άρθων συρίνων.

Al. fac. I, 4; p. 494. Αρισίος άρτος εἰς ὑγείαν ἐσίὶν ἀνθρώπω μήτε νέω, μήτε γυ ι 5 μναζομένω ὁ ωλεῖσίον μὲν ζύμης ἔχων, ωλεῖσίον δὲ ἀλῶν, ἐπὶ ωλεῖον δὲ τετριμμένος καὶ κατειργασμένος, ἀπίημένος δὲ ἐν κλιβάνω συμμέτρως Θερμώ. Κρίσις μὲν οὖν τοῦ ωλείσίου κατὰ : τὴν ζύμην καὶ τοὺς άλας ἡ γεῦσις ἔσίω σοι · τὸ γὰρ ἤδη λυποῦν ἐν τῆ τούτων ωλείονι μίξει μοχθηρόν. Θσοι δὲ τὸν ωλυ- 1 10 τὸν ἄρτον ἐπενόησαν σκευάζειν ἀτροΦώτερον μὲν εὖρον ἔδεσμα,

1b. 5; p. 494.

humeurs et qu'ils soient nourrissants, sont nuisibles à ceux qui en usent constamment, parce qu'ils causent des obstructions au foie, et qu'ils engendrent des calculs dans les reins.

### 8. DU PAIN DE FROMENT.

Du meilleur pain. Le pain le plus favorable à la santé d'un homme qui n'est pas jeune et qui ne se fatigue pas est celui qui contient beaucoup de ferment, et aussi beaucoup de sel, qui a été longtemps trituré et manipulé, et qu'on a cuit dans un four chauffé de tous côtés à une chaleur modérée. Le goût vous servira à juger de l'excès du fer et ment ou du sel; car il est mauvais que le goût soit désagréablement affecté par la trop grande proportion de ces ingrédients. Ceux qui ont imaginé de préparer le pain lavé ont inventé un mets s

Du pain lavé.

2. χρωμένοις G.

Ib. ωοιούμενοι G.

Ch. 8; l. 4. μήτε νέφ μὴ γενναίφ G; μὴ γενναίφ ABC 1° m. NV.

4-5. μηδέ γυμναζομένφ G.

5. ὁ ωλεῖσ1ος μὲν ζύμην G; ωλείσ σ1ης μὲν ζύμης AC 1° m.; ωλείσ1ης ζύμης BNV.

Ib. ωλείσ ων δὲ άλῶν ABC 1° m.
NVG.

5-6. ἐπὶ ωλεῖσΊον τε τετριμμένος καί C 2° m.; ἐπὶ ωλεῖσΊον δὲ ὑπὸ τοῦ τεχνίτου ωρὶν ωλάσασθαι καὶ ὀπῆᾶσθαι G et Gal.

6. τε έν Gal.

7. μέν οὖν τοῦ κατὰ G; δὲ τούτου πλείσ του κατά AN 2° m.V; δὲ τούτου πλείσ τη κατά BN.

8. ἔσ7αι C.

Ib. γάρ ] μέν C 1° m.

σεφευγός δε, ώς οἰόν τε μάλισία, την ἐκ τῆς ἐμφράξεως βλά-6ην · ἡκισία γὰρ ὁ ἄρτος οὖτος ἔχει τὸ σαχὺ καὶ γλίσχρον, ἀερωδέσιερος ἀντὶ γεωδεσιέρου γεγονώς · ὁρᾶται δε ἡ κουφότης αὐτοῦ διά τε τοῦ σιαθμοῦ κἀκ τοῦ μὴ δύεσθαι κατὰ ΰδατος, ἀλλὰ ἱ ἐποχεῖσθαι τρόπον Φελλοῦ. Κάλλισίοι δὴ τῶν ἄρτων εἰσὶν οἱ 5 κλιβανῖται, ἐφεξῆς δε οἱ ἰπνῖται, τὴν αὐτὴν ἐσχηκότες δηλονότι σαρασκευήν · ἐπεὶ γὰρ οὐχ ὁμοίως ὁπιῶνται τὰ διὰ βάθους 5 τοῖς κλιβανίταις, διὰ τοῦτο ἀπολείπονται αὐτῶν. Οἱ δε ἐπὶ τῆς ἐσχάρας ὸπιηθέντες ἡ κατὰ Θερμὴν τέφραν μοχθηροὶ σάντες εἰσὶν, ἀνωμάλως διακείμενοι · τὰ μὲν γὰρ ἐκτὸς αὐτῶν ὑπερώ-10 ἐπίηται, τὰ δε διὰ βάθους ἐσίὶν ώμά. Μετὰ δε τοὺς συρίνους ἄρ-

5 Al. fac. I, 2; p. 489.

Ib. 13; p. 518.

peu nourrissant, mais qui prévient, autant qu'il est possible, les dangers de l'obstruction; en effet, ce pain n'a rien d'épais, ni de visqueux; il est plutôt aérien que terreux; on reconnaît sa légèreté par le poids, et parce qu'il ne va pas au fond de l'eau, mais qu'il surnage comme du liége. Les meilleurs pains sont ceux qu'on cuit dans un four chauffé de tous côtés; viennent ensuite les pains cuits dans un four chauffé par le bas seulement, pourvu qu'ils soient préparés de la même manière que les premiers; car ils leur sont inférieurs, parce qu'ils ne sont pas également cuits à l'intérieur. Les pains cuits sur le gril ou dans les cendres chaudes sont tous mauvais, parce qu'ils sont inégalement cuits; en effet, leur extérieur est rôti outre mesure, tandis que l'intérieur est cru. 6 Après le pain de froment, le meilleur est celui de grand épeautre,

Des divers modes de cuisson du patn.

> Du pain d'épeautre.

2. έχειν G.

3. ώς ἀερωδέσ Γερος Gal.

4. δὲ αὐτοῦ N.

5. ἀποχεῖσθαι C 1ª m.

Ib. τρόπω G et Gal.

Ib. δή AN; δέ BV; γάρ C.

6. δὲ αὐτῶν οἱ G Gal.

lb. οπ1. δια βάθους ABCN.

7. γάρ] δέ G Gal.

8. τοῦτο | ταῦτα C.

Ib. αὐτῶν ἀπολείπονται G et Gal.

8-9. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆ ἐσχάρας Α; Δε δὲ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας Β.

 ς. τέΦραν ἢ τῷ τῆς ἐσΊας ὀσΊρακφ καθάπερ κλιβάνφ κεχρημένοι (κεχρημένφ G) G et Gal.

Ib. ωάντως G et Gal.

10-11. ὑπερόπ/ηται Α; ὑπεροπ/ᾶται Gal.; ὑπεροπτᾶσθαι G.

11. ωμαλά Α; ωμαζα С.

πους οι άπὸ τῆς ὀλύρας εἰσὶ κάλλισοι, ὅταν γε εὐγενεῖς ὧσιν αἰ ὅλυραι, δεύτεροι δὲ αὐτῶν εἰσιν οἱ τίΦινοι.

 $\theta'$ . Περὶ ἄρτων, ἐκ τῶν ἀθηναίου, ἐκ τοῦ λ' λόγου.

Οἱ λεπ οἱ τῶν ἄρτων ἀχυλότεροι τέ εἰσι καὶ ἀτροφώτεροι, ὶ τῆς ὁπ ἡσεως μᾶλλον καθικνουμένης καὶ ἐξατμιζούσης τὸ τρο5 Φῶδες · διὸ καὶ τὸ τῶν ἰτρίων, καὶ τὸ τῶν λαγάνων γένος ἐσὶὶν ἀχυλότερον. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον οἱ κάτοπ ἱοι τῶν ἐγχύλων ῦ ἦσσον τρέφουσι, καὶ ροὶ δίπυροι · ἐπὶ ποσὸν γὰρ ὁπ ἡ ηθέντες ἀνατρίβονται πάλιν, ἔπειτα δὲ ἐκ δευτέρου τῆς τρίψεως καὶ τῆς ὁπ ἡ ήσεως τυγχάνουσιν · συμβαίνει γὰρ διατεθερμασμένους αὐ10 τοὺς καὶ ἐπὶ ποσὸν κεχυμένους πολύ μᾶλλον ὑπὸ τῆς τρίψεως χεῖσθαι καὶ διαλύεσθαι, τοιούτων δὲ γεγονότων, ὑπὸ τῆς δευτέρας ὀπ ἡ ήσεως ἱκανὸν μὲν ἐξ αὐτῶν ἀπαναλῶσθαι, τὸ δὲ ὑπο-

si cet épeautre est de bonne qualité; après ces derniers le pain de petit épeautre occupe le second rang.

> 9. DU PAIN. (Tiré du xxx° livre d'Athénée.)

Da pain léger.

Du pain très-cuit.

Du pain cuit deux fois. Les pains légers sont peu propres à être réduits en crème et peu pourrissants, parce que la cuisson attaque et évapore davantage la partie nutritive; c'est aussi pour cela que les mets appelés itria et lagana sont peu propres à être réduits en crème. Par la même 2 raison, parmi les pains propres à être réduits en crème, ceux qui sont fortement cuits nourrissent moins que les autres; il en est de même du pain cuit deux fois; car, après l'avoir légèrement cuit, on le réduit de nouveau en farine par la trituration; ensuite il subit une seconde manipulation et une seconde cuisson; pénétré d'abord par la chaleur et rendu un peu diffluent, ce pain le devient beaucoup plus encore, et se dissout beaucoup plus par la seconde manipulation; une grande partie de sa substance se consume ensuite par la seconde

Ib. γε om. ABCNVG.

2. elow om. G.

CH. 9. Tit. ἐκ τοῦ λ' λόγου om. AC M.

4-5. τροφῶνδες Α. 7. δίπυρος Α.

ἀπὸ τῆς ὀλύρης ABCNV; ὀλύρινοι G et Gal.

DES ALIMENTS.

Μωίδ. 7.
λειπόμενον κοῦφόν τε γίνεσθαι καὶ χαῦνον καὶ λεπίομερες καὶ 
3 εὐδιοίκητον. ὅτι δὲ οἱ Ξερμοὶ καὶ ωρόσφατοι τροφιμώτεροι τῶν 
ψυχρῶν εἰσι καὶ τῶν ωαλαιῶν, δῆλον ἡ γὰρ Ξερμότης αὐτῶν συλλαμβάνεται τῆ ωεψει.

## ι'. Περί κριθών, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

1 Οἱ μἐν συροὶ Θερμαίνουσι Φανερῶς, αἱ δὲ κριθαὶ ψυκτικὸν 5 ἔχουσί τι κατὰ σάντας τοὺς τρόπους τῆς χρήσεως, ἐάν τε ἄρτους τις τύχη ἐξ αὐτῶν σκευάσας, ἐάν τε σεισάνην εψήσας, ἐάν τε ἄλΦιτα σοιησάμενος, χυμὸν δὲ γεννῶσι ρυπεικόν. Οἱ δὲ ἄρτοι οἱ ἐξ αὐτῶν οὐ μόνον τῶν συρίνων, ἀλλὰ καὶ τῶν δλυρίνων, καὶ σολὺ μᾶλλον τῶν τιΦίνων ψαθυρώτεροι, μηδὲν ἐν 10 ἑαυτοῖς ἔχοντες γλίσχρον · εὕδηλον οὖν ὅτι τροΦὴν ὀλίγην σαρέχουσι τοῖς σώμασιν.

5 Al. fac. 1, 9; p. 501.

1b.10; p.504.

cuisson; ce qui en reste devient léger, spongieux, ténu, et se dis-3 tribue facilement dans le corps. Il est clair que le pain chaud et frais est plus nourrissant que celui qui est froid et rassis, car sa chaleur favorise la digestion.

Du pain frais et.du pain rassis.

### 10. DE L'ORGE. (Tiré de Galien.)

Le froment échausse évidemment; l'orge, au contraire, a quelque chose de restroidissant de quelque manière qu'on la prépare, soit qu'on en fabrique des pains, soit qu'on la fasse bouillir après l'avoir mondée, soit qu'on en prépare de l'alphiton; elle engendre aussi une humeur détersive. Le pain d'orge, parce qu'il ne contient rien de glutineux, est plus friable, non-seulement que le pain de froment, mais que celui de grand épeautre, et surtout que celui de petit épeautre; il est clair, par conséquent, qu'il donne peu de nour-riture au corps.

Propriétés et modes de préparation de l'orge.

> Du pain d'orge.

3. παλαιῶν] καιρίων C. CH. 10; l. 6. τε om. C.

7. έξ αὐτῶν τύχη τις Gal. 8. λεπίου καὶ δυπίικου ένουτ

 λεπΊὸν καὶ ρυπΊικὸν ἔχοντά τι γεννῶσι χυμόν G et Gal. 8-9. ὁ δὲ άρτος Α. 9. μόνων Α.

10. μᾶλλον ἔτι Ras. G et Gal.

11. αύτοῖs V G Gal.

12. τῷ σώματι G et Gal.



ια΄. Περί πριθών, ἐκ τῶν Αθηναίου, ἐκ τοῦ λ΄ λόγου.

Τῶν κριθῶν αἱ μὲν γυμναὶ καὶ ἄΦλοιοι πολύχυλοί τέ εἰσι, καὶ πολύτροΦοι, συνεγγίζουσαι τοῖς πυροῖς μᾶλλον τῶν ἄλλων. Εχόμεναι δὲ τούτων εἰσὶν αὶ δίσιοιχοι, ἔλατίον ἔχουσαι τῶν ἐποκάθαρμα τῶν μονοσιοίχων.

ιβ'. Περὶ ἀλφίτων καὶ μάζης, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Al. fac. I, 11; p. 507. Ib. 12; p. 509. Τροφην μέν ὀλίγην δίδωσι τοῖς σώμασι καὶ τοῖς γυμναζομένοις ελάτιονα, τοῖς δὲ ἀγυμνάσιοις ἰκανήν. Ἡ δὲ μᾶζα τοσοῦτον ἀπολείπεται εἰς τροφην σώματος ἄρτου κριθίνου, ὅσον οὖτος συρίνου σέτιεται δὲ καὶ ῆτιον τῶν κριθίνων ἄρτων ἡ

11. DE L'ORGE.

(Tiré du xxxº livre d'Athénée.)

Propriétés de l'orge nue. L'orge nue et sans écorce fournit beaucoup de suc crémeux et de principe nutritif; elle se rapproche plus du froment que les autres espèces. Après elle vient l'orge à deux rangées de grains, qui contient moins de matières impures que les orges rougeâtres à une seule rangée.

12. DE L'ALPHITON ET DE LA MAZA.

(Tiré de Galien.)

Propriétés de l'alphiton,

De la maza.

Ces mets fournissent une nourriture peu abondante, insuffisante pour ceux qui prennent de l'exercice, suffisante pour ceux qui n'en font pas. Sous le rapport des propriétés nutritives, la maza diffère autant du pain d'orge que ce dernier diffère du pain de froment;

CH. 11. Tit. ἐκ τοῦ λ' λόγου om. A C M.

3. δίστοιχοι ex emend.; δίστιχοι Codd.; il en est de même plus bas pour μονοστοίχων.

4. ωνδρών ex em.; ωυρών Codd. Ib. ἀποκαθαρμάτων ABNV. Ici

s'arrête la collation de N. Ch. 12; l. 5. τροφήν ABCV; τὰ άλφιτα τροφήν C 2\* m. Ras. — Ib. τῷ σώματι G et Gal.

5-6. καὶ .... ἰκανήν] τοῖς μὲν ἰδιω τικῶς διακειμένοις καὶ ἀγυμνάσΤοις αὐτάρκη, τοῖς δὲ ὁπωσοῦν γυμναζομένοις ἐνδεῆ G et Gal.

7. άρτων κριθίνων G et Gal.

8. οὖτοι συρίνων G et Gal.

Ιb. άρτων] μᾶλλον ΑΒC V.

5

DES ALIMENTS.

μᾶζα, καὶ Φύσης μᾶλλον ἐμπίπλησι τὴν γασίέρα, καὶ, εἰ ἐπὶ 3 πλέον ἐν αὐτῆ μένοι, ταραχὴν ἐργάζεται. Μᾶλλον δὲ διαχωρεῖ κάτω Φυραθεῖσα καὶ τριΦθεῖσα μέχρι πλείονος · εἰ δὲ καὶ μέλι προσλάδοι, Θᾶτίον ἔτι καὶ διὰ τοῦτο παρορμήσει τὴν γασίέρα πρὸς ἔκκρισιν.

ιγ'. Περί τιφῶν καὶ ὀλυρῶν.

Οἱ μὲν οὖν ὀλύρινοι κάλλισ/οι μετὰ τοὺς ϖυρίνους εἰσὶν, ὅταν γε εὐγενεῖς ὧσιν αἱ ὄλυραι, δεύτεροι δὲ αὐτῶν οἱ τίΦινοι μοχθηρῶν δὲ οὐσῶν τῶν ὀλυρῶν, οὐδὲν ἐκείνων ἀπολείπονται.
 Βελτίσ/ων δὲ τῶν τιΦῶν οὐσῶν, οἱ Θερμοὶ τίΦινοι ϖολὺ κρείτ/ους εἰσὶ τῶν ὀλυρίνων · ἐωλισθέντες δὲ χείρους αὐτῶν γίνονται, 10 ὥσ/ε μετὰ μίαν ἡμέραν ἢ δύο καὶ ϖολὺ μᾶλλον ἐν ταῖς ἐΦεξῆς,

Al. fac. I, 13; p. 518-20.

elle se digère moins facilement que le pain d'orge et remplit davantage le ventre de flatuosités; si elle séjourne longtemps dans les 3 intestins, elle y cause du trouble. Si elle a été fortement triturée et mélangée, elle passe plus facilement; si on y ajoute du miel, cela fait qu'elle excite plus vite encore le ventre à rejeter les excréments.

### 13. DU PETIT ET DU GRAND ÉPEAUTRE.

1 Le pain fait de grand épeautre est le meilleur après celui de froment, du moins si le grand épeautre est de bonne qualité; après lui les pains de petit épeautre tiennent le second rang; mais, si le grand épeautre est de mauvaise qualité, les pains de petit épeautre 2 ne sont nullement inférieurs aux premiers. Si le petit épeautre est très-bon, le pain qu'on fait avec lui, pourvu qu'il soit chaud, vaut beaucoup mieux que celui de grand épeautre; rassis il devient tellement inférieur au pain de grand épeautre, que, si on le mange après

Divers modes
de
préparation
du pain
d'épeautre;
propriétés
correspondantes.

φύση Gal.
 lb. ἐπεμπίπλησι B.
 1-2. ἐπὶ αὐτῆ ᢍλέον μήνε G.
 lb. ᢍλέονος G et Gal.
 lb. δέ] τε ABC.
 CH. 13; l. η. ὅτ. εὐγενεῖς ὧσιν G;

om. ABC 1ª m.V. — Ib. δεύτερα C.

Ib. αὐτῶν εἰσιν G.

9. σολλφ βελτίους G.

έωλισθέντα G.
 ή καὶ δύο G.

Ib. σολλώ G.

un ou deux jours, ou, à plus forte raison, après plusieurs jours de cuisson, on croit avoir de la terre glaise dans l'estomac; quand il est encore chaud, il est recherché même par les habitants des villes, qui le mangent avec un certain fromage du pays appelé fromage au lait aigre. Ce pain, dis-je, lorsqu'il est chaud, n'est pas seulement 3 recherché par les paysans, mais aussi par les habitants des villes. Celui qui a déjà trois ou quatre jours, est, même pour les paysans, 4 plus désagréable à manger, plus difficile à digérer, et traverse plus lentement le ventre, inconvénient dont le pain chaud est exempt; dans ce cas, il nourrit suffisamment, en sorte qu'il n'est pas de beaucoup inférieur au pain de ménage fait avec du froment. Le grain du petit 5 épeautre est revêtu d'une pellicule comme le grand épeautre et l'orge; ce n'est qu'après l'avoir mondé qu'on en fait du pain ou

1. τὸν ἄρτον τοῦτον G et Gal.

πολέμων C.

Ιb. σπουδάζ.] σκευάζεται ΑΒCV.Ιb. συρού Β.

3. προσφερόμενος ἐπιχωρίως Gal.

Ib. δνομάζουσι δὲ αὐτόν G; δὲ ὀνομάζουσιν αὐτόν Gal.

4. δ μέν οὖν Θερμός ἐσθιόμενος] εἶναι δὲ χρη καὶ τοῦτον ἀπαλὸν καὶ τὸν ἀρτον ἔτι διαφυλάτΓοντα τὴν ἐκ τοῦ κλιβάνου Θερμασίαν · ὁ μὲν οὖν οὔτω

ώπ/ημένος G et Gal. — 5. περισπούδασ/ον G.

6. ἀνηδέσ7ερος Α C.

7. τε ex emend.; δέ BV G et Gal.;

δ' ή AC; om. C 2° m.

μηδέ] δή G.

9-10. μη ἀπολείπεσθαι σολύ Gal.; ἀπολ. μη σολλῷ G.

10-11. τοῦτο τῆs G.

11. καὶ ὀλύρα καὶ κριθή Gal.

12. καὶ γὰρ ἐξ G et Gal.

DES ALIMENTS.

ύδατος έψηθεν έσθίεται κατά τον ύπο των άγροίκων ονομαζόμενον άπόθερμον, έμβαλλομένου σιραίου καί σοτε καὶ μετά ὁ άλων έσθίεται. Την δε εὐγενεσθάτην όλυραν, όταν ως χρη σθίσωσιν, τον ονομαζόμενον τράγον σοιούσιν, ῷ σολλοὶ χρωνται διὰ ὕδατος έψοντες, εἶτα τὸ μεν ὕδωρ ἀποχέοντες, ἐπιχέοντες 5 δε σίραιον ἢ οἶνον γλυκὸν ἢ οἰνόμελι σαρεμβάλλουσι δε καὶ κώνους ἐν ὕδατι διαβεβρεγμένους, ὡς ἐπὶ σλεῖσθον ἐξωδηκέναι.

## ιδ'. Περί βρόμου.

Τοῦτο τὸ σπέρμα τροΦὴ ὑποζυγίων ἐσθὶν, οὐκ ἀνθρώπων, εἰ μή ποτε ἄρα λιμώτθοντες ἀναγκασθεῖεν ἐκ τούτου τοῦ σπέρματος ἀρτοποιήσασθαι χωρὶς δὲ λιμοῦ διὰ ὕδατος ἐψηθὲν ἐ- 10 σθίεται μετὰ οἴνου γλυκέος, ἢ έψήματος, ἢ οἰνομέλιτος ὁμοίως

Al. fac. I, 14; p. 532-3.

qu'on s'en sert à tout autre usage; après l'avoir fait bouillir dans l'eau, on le mange aussi avec la sauce appelée par les paysans apothermon, en y ajoutant du vin doux cuit; quelquesois aussi on le 6 mange avec du sel. Le grand épeautre de qualité supérieure, s'il est bien mondé, fournit ce qu'on appelle le tragos, dont beaucoup de gens sont usage lorsqu'il a été bouilli avec de l'eau; ils jettent ensuite l'eau et versent dessus du vin nouveau cuit, du vin d'un goût sucré ou du vin miellé; on y ajoute aussi des pignons macérés dans l'eau jusqu'à ce qu'ils se soient gonslés considérablement.

Du tragos.

#### 14. DE L'AVOINE. '

L'avoine sert à la nourriture du bétail et non à celle de l'homme, à moins qu'on ne soit forcé par la famine à en faire du pain; mais, lorsqu'il n'y a pas de famine, on la mange après l'avoir fait bouillir dans de l'eau, avec du vin d'un goût sucré, du vin nouveau cuit

Manière de préparer l'avoine.

2. ὖπόθερμου Β V. Ιb. βαλλομένου Α B C 2° m. V. 3. ἀλός C 2° m.; ὅλων Α B V; ὅλον C. Ιb. ἐσθίεται ἐψόμενου C.

4. σολύ V.

5-6. ἐπιχέοντες σίραιον ACV; ἐπιγεουσι δὲ σ. Β.

6. οἰνομέλιτι G.

ἐπὶ τὸ ϖλεῖσ?. Gal.; ϖλεῖσ?ον G.
 CH. 14; l. 8. τῶν ὑποζυγ. ABCV.
 λιμώτ?οντες ἐσχάτως G et Gal.
 Ib. ἀναγιασθῶσι ABCV.

10. ἀρτοποιεῖσθαι Gal.; ἀρτοποιῆσαι G.

10-11. εὐσθίεται Α.

11. ή οἰνομέλιτος om. C.

DES 30

τῆ τίφη. Θερμότητος δὲ ἰκανῆς μετέχει ωαραπλησίως ἐκείνη, καίτοι γε οὐχ ὁμοίως αὐτῆ σκληρὸν ὑπάρχον · διὸ καὶ τροφὴν ἐλάτιονα ωαρέχει τῷ σώματι · ἄλλως δέ ἐσιν ἀηδὴς ὁ ἐξ αὐτοῦ γινόμενος ἄρτος, οὐ μὴν ἐπισχετικὸς γασιρὸς, ἢ ωροτρετικός.

ιε΄ Περί κέγχρου καὶ ἐλύμου, ον καὶ μελίνην ὀνομάζουσιν.

Al. fac. I, 15; p. 523-4. Γίνεται μεν άρτος σοτε και εκ τούτων, όταν άπορία καταλάβη τῶν σρογεγραμμένων σιτηρῶν εδεσμάτων, όλιγότροφος
δε έσιι και ψυχρὸς, και δῆλον ὅτι κραῦρός τε και ψαθυρός
εἰκότως οὖν ὑγραινομένην γασίερα ξηραίνει. Τὸ δε άλευρον τοῦς
ἐψοντες αὐτῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς, εἶτα σιμελὴν χοιρείαν ἢ ἔλαιον
ἀναμιγνύντες ἐσθίουσιν. Κρείτιων δε ἐσιιν ἐλύμου κέγχρος εἰς τοῦς

Propriétés de l'avoine. ou du vin miellé, de la même manière que le petit épeautre. Ainsi que ce dernier, l'avoine est pourvue d'une chaleur assez considérable, quoiqu'elle ne soit pas dure comme le petit épeautre; aussi donne-t-elle moins de nourriture; du reste, le pain d'avoine est désagréable; mais il ne resserre ni ne relâche le ventre.

15. DU PETIT MILLET ET DU GRAND MILLET, QU'ON APPELLE AUSSI MELINE.

Du pain de millet. Quelquesois on fait aussi du pain avec ces graines, quand îl y a di-l sette des céréales dont nous venons de parler; mais ce pain est peu nourrissant et froid; il est friable et cassant; aussi n'est-il pas étonnant qu'il dessèche le ventre relâché. Dans la campagne, on sait l bouillir la farine de millet, et on y mêle ensuite, pour la manger, de la graisse de porc ou de l'huile. Le petit millet est, sous tous les s

Propriétés du millet.

1. Θερμότητι G.

Ib. inavõs G et Gal.

2. γε om. Gal. .

Ιb. σκληρόν ] όχληρόν ΑΒ.

Ib. ὑπάρχει G.

3. καὶ άλλως δέ G et Gal.

Ib. εξ om. C.

4. γενόμενος G et Gal.

Ib. ἐπεσχετικὸς γασΊρος C; ἀπεσχετικὸς ἰασΊρος Α.

CH. 15. Tit. Π. πέγχρου ....δνο μάζουσιν] Π. ωίσλου Ο. — Ib. μελίην (. 6-7. Γίνεται ....έδεσμάτων] ωί

σίος καὶ κέγχρος Ο.

σιτηρίων Β.
 έσ7ὶ ψυχρὸς καὶ ξηρὸς δῆλου G.

Ib. καῦρός G; χαῦρός A 1ª m.

Ib. τε ] ἐσΊι Gal.

11. ἀναμιγνύτες Α.

Ιb. ἐσθιόεισι Β.

DES ALIMENTS.

σάντα · καὶ γὰρ ἡδίων εἰς έδωδὴν, καὶ δύσπεπιος ἦτιον ἐσιι, καὶ ἦτιον ἐπέχει γασιέρα καὶ μᾶλλον τρέΦει. Καὶ μετὰ γάλαπτος δὲ ἐνίοτε τὸ ἄλευρον αὐτῶν ἐψήσαντες ἐσθίουσιν, ὥσπερ τὸ τῶν συρῶν, οι ἄγροικοι · καὶ δῆλον ὅτι τὸ ἔδεσμα τοῦτο τοσούτω κρεῖτιον ἐσιιν ἐσθιόμενον, ὅσω καὶ τὸ γάλα εἰς εὐχυ- 5 μίαν τε σολλὴν καὶ τἄλλα σάντα διενήνοχεν.

ις'. Περί δρύζης.

Τούτω τῷ σπέρματι εἰς ἐπίσχεσιν γασΊρὸς χρῶνται, δυσπεπίστερον δέ ἐσΊι χόνδρου καὶ τρέφον ἤτΊον.

Al. fac. I, 17; p. 525.

ιζ'. Περί Φακῶν.

Στυπθικόν μέν έχουσι το λέμμα, την δέ οίον σάρκα σαχύ-

lb. 18; p. 525-526.

rapports, meilleur que le grand, car il est plus agréable au goût, moins difficile à digérer, il resserre moins le ventre et il nourrit d'davantage. Les paysans mangent aussi quelquefois la farine de millet après l'avoir fait bouillir avec du lait, de la même manière que la farine de froment; évidemment ce mets est d'autant meilleur à manger, que le lait est supérieur à ces grains, aussi bien sous le rapport de la grande bonté des sucs que sous tous les autres.

16. DU RIZ.

On emploie cette céréale pour resserrer le ventre, mais elle est plus difficile à digérer que l'alica et nourrit moins.

Propriétes du riz.

17. DES LENTILLES.

Leur écorce est astringente, mais ce qu'on appelle leur chair con-

Propriétés des lentilles.

1. ydp om. Gał.

Ib. ήδεῖου A.C. — Ib. δύσπεπ7ος ήτθον ex emend.; δύσπεπ7ον ήτθον A BCVG; εὐπεπ7ός Gal.

3. ἐνίστε δέ G. — Ib. αὐτοῦ Gal.

4-5. τοῦτο τοσοῦτον C 2° m. G; τοὐτων τοσοῦτον ABCV.

5. ἐσθι καταμόνας αὐτό G et Gal.

lb. ἐσθίειν G. — Ib. γάλα τῆς ἀμζοτέρων Φύσεως G et Gal. 6. ωολλήν om. G et Gal.

C 1. 16; l. 7. Τοῦτο τὸ σπέρμα AB C 1 m. V; Τῷ σπέρματι G et Gal.

7-8. δυσπεπίότερον ..... ἤτίον ] δύσπεπίον δέ ἐσίιν ἔδεσμα Αët.

8. χόνδρφ G.; χόνδρου δ λέγουσων οἱ γρέκοι κουρκούτην Ο.

Ib. τρέφει Gal.

Cн. 17. Tit. П. Фахия О.

9. μέν om. Gal.

χυμόν τε καὶ γεώδη, καὶ βραχὺ μετέχουσαν αὐσθηρᾶς ποιότητος, ἢς τὸ λέμμα πολλῆς μετέχει χυλὸς δὲ ἐν αὐτοῖς ἐναντίος τῷ σθυπθικῷ · διὸ κὰν ἑψήσας τις αὐτοὺς ἐν ὑδατι προσενέγκηται τὸ ὑδωρ, ἡδύνας άλσὶν ἢ γάρῳ, καὶ μετὰ αὐτῶν ἔλαίω, 5 διαχωρητικὸν γίνεται τὸ πόμα. Δὶς δὲ ἐψηθέντων, ὡς εἴρηται, ῦ τῶν Φακῶν, ἡ ἐξ αὐτῶν σκευαζομένη Φακῆ τὴν ἐναντίαν ἔχει δύναμιν τῷ χυλῷ, ξηραίνουσα τὰ κατὰ γασθέρα ῥεύματα, καὶ τόνον ἐντιθεῖσα τῷ σθομάχῳ, καὶ τοῖς ἐντέροις καὶ συμπάση τῆ γασθρί. Ἡ δὲ ἀφηρημένη τὸ λέμμα Φακῆ τὸ μὲν ἰσχυρὸν τῆς ὑχυμός τε οὖσα καὶ βραδύπορος, οὐ μὴν ξηραντική γε τῶν

Différences de l'écorce et de la chair des lentilles. tient des humeurs épaisses; elle est terreuse et possède des propriétés un peu âpres, propriétés dont l'écorce jouit au suprême degré; mais le suc que les lentilles contiennent est le contraire de l'astringent; voilà pourquoi on peut préparer avec elles une boisson qui relâche le ventre, si on les fait bouillir dans de l'eau, et qu'on donne cette eau à boire, en l'assaisonnant avec du sel ou du garon et en y ajoutant de l'huile. Bouillies deux fois, comme nous l'avons déjà dit, les lentilles ont des propriétés opposées à celles de la décoction, car elles arrêtent les flux de ventre et donnent du ton à l'orifice de l'estomac, aux intestins et à tout le ventre. Les lentilles privées d'écorce perdent l'astringence prononcée qu'elles avaient et deviennent alors plus nourrissantes, puisqu'elles contiennent des humeurs épaisses et qu'elles passent lentement; mais elles ne tarissent

1. μετέχουσιν Α; τι έχουσαν Gal.

2. σολύ G.

Ib. χυλός ex em.; χυμός Codd.

Ib. αὐτοῖε ἐσੀιν G et Gal.

3. κάν] καί ABC.

Ib. αὐτούs om. B.

3-4. προενέγκηται C; πρενέγκηται Λ 1° m.

4. μετά] ἐπί G.

τό om. Gal. — Ib. ἡψηθέντων
 ABC. — Ib. ὥσπερ Gal.

6. εξ αὐτῶν σκευαζομένη ή Φακή

ΑC; έξ α. σκ. φ. Β V.

Ib. καὶ τήν Gal.— Ib. ἔχειν G.

7. γασθέραν V.

8. του τόνου ΑΒCV.

9. φακή Gal.; φακή ACVG et toujours; φακός B.

10. Φύσεως ήγουν τῆς σθύψεως τροφιμ. G.

Ib. ἀπίσ ου ΛC; il en est de même un peu plus bas.

11. οὖσα καὶ κακόχυμος καὶ βραδύπορος Gal. κατά αὐτὴν τὴν γασίερα ρευμάτων, ὤσπερ ἡ ἄπίισίος · ἔσίι δὲ καὶ κακόχυμον τοῦτο τὸ ἔδεσμα καὶ τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν 4 ἐργαζόμενον. Τὴν δὲ ὄψιν ἀμβλύνει μὲν τὴν ὑγιεινῶς διακειμένην ὑπερξηραίνουσα, τὴν δὲ ἐναντίως ἔχουσαν ὀνίνησιν.

## ιη'. Περί κυάμων.

1 Σκευάζεται μέν καὶ κατὰ έαυτὸ τὸ ἔτνος τῶν κυάμων, καὶ μετὰ 5 
πίσάνης, ὅπερ σαρκοῖ τὴν ἔζιν οὐκ ἐσΦιγμένη σαρκὶ, καθάπερ 
τὸ χοίρειον κρέας, ἀλλὰ χαυνοτέρα πως μᾶλλον · Φυσῶδες δέ 
2 ἐσὶιν ἔδεσμα, ὅπως ἀν σκευασθῆ. Τὴν δὲ οὐσίαν οὐ πυκνὴν καὶ 
βαρεῖαν, ἀλλὰ χαύνην τε καὶ κούΦην ἔχουσιν οἱ κύαμοι, καί 
3 τι καὶ ῥυπὶικὸν ἔχουσιν ὁμοίως πὶισάνη. Όντος δὲ τοῦ τῶν 10

5 Al. fac. I, 19; p. 529-31.

pas les fluxions vers les intestins, comme les lentilles non écorcées; c'est, en outre, un mets qui contient de mauvaises humeurs et qui en-4 gendre l'humeur atrabilaire. Les lentilles obscurcissent aussi la vue quand l'œil est en bon état, en le desséchant outre mesure; mais elles sont utiles quand l'œil est dans l'état contraire.

#### 18. DES FÈVES.

1 On prépare la purée de fèves soit seule, soit avec de l'orge mondée; ce dernier mets donne un certain embonpoint, mais la chair n'est pas ferme comme celle que donne le porc; elle est plutôt un peu molle; la purée est flatulente, de quelque manière qu'on la 2 prépare. Les fèves n'ont pas une substance compacte et pesante, mais spongieuse et légère, et elles ont quelque chose de détersif de même 3 que l'orge mondée. Quoique la purée de fèves soit déjà un mets

De la purée de fèves à l'orge mondée.

Propriétés des fèves en général.

1. κατά .... γασθέρα] κατά αὐτήν ΔΒC 1°m.VG; κατά τὴν γασθέρα Gal.

3. Την μέν G.

4. ύπερξηραίνουσαν G.

CII. 18; 1. 5-7. Σκευάζεται . . . . μαλλον] κύαμος το λεγώμενον Φάδα αίματος λεπίωτέρου γεννητικόν Ο.

5. μέν ABV; δέ C.

τ.

Ib. κυάμων BCV; κάμνων A.

όσπερ C.

Ibid. ἐσφιγμένη καὶ ωεπυκνωμένη G; ἐσφ. τε καὶ ωυκνῆ Gal.

7. χαυνότερον G.

 όπως ἀν] κὰν ἐπὶ ϖλεῖσ1ον ἐψηθῆ κὰν (Gal.καί) ὁπωσοῦν G et Gal. g-10. καίτοι ABCV; tamen Ras.

έχουσαν G et Gal.

Ib. The woodung Gal.

κυάμων έτνους Φυσώδους, έτι καὶ μᾶλλου, ὅταν ὁλοκλήρους τις αὐτοὺς έψήσας χρῆται, Φυσώδεις γίνονται. Φρυγέντες μέντοι τὸ μὲν Φυσῶδες ἀποτίθενται, δυσπεπΊστεροι δὲ καὶ βραδύποροι γίνονται καὶ σαχὺν χυμὸν εἰς τροΦὴν ἀναδιδόασι τῷ σώματι. 5 Χλωροὶ δὲ ἐσθιόμενοι σρὶν σεπανθῆναί τε καὶ ξηρανθῆναι τὸ κοινὸν ἀπάντων ἔχουσι τῶν καρπῶν, ὅσους σρὸ τοῦ τελειωθῆναι σροσΦερόμεθα, τροΦὴν ὑγροτέραν διδόντες τῷ σώματι.

ιθ'. Περί ωίσσων.

Al. fac. 1, 21; p. 532. Οἱ ωίσσοι ωαραπλήσιόν τι κατὰ τὴν ὅλην οὐσίαν ἔχοντες κυάμοις, ἐσθιόμενοί τε κατὰ τοὺς αὐτοὺς τρόπους, ἐν δύο τοῖσδε 10 ωαραλλάτιουσιν, ὅτι τε Φυσώδεις ὁμοίως τοῖς κυάμοις οὐκ εἰσὶ, καὶ ὅτι τὴν ῥυπικὴν δύναμιν οὐκ ἔχουσι, καὶ διὰ τοῦτο βραδυπορώτεροι κατὰ γασίέρα τῶν κυάμων εἰσίν.

flatulent, les fèves bouillies et mangées entières donnent encore plus de vents. Torréfiées, elles cessent d'être flatulentes, mais elles de viennent plus difficiles à digérer, ont de la peine à passer, et distribuent comme aliment une humeur épaisse. Si on les mange vertes, avant qu'elles soient mûres et séchées, elles produisent le même effet que tous les autres fruits qu'on mange avant la maturité, c'est à-dire qu'elles donnent au corps un aliment assez humide.

Des fèves vertes.

19. DES POIS GRECS.

Les pois grecs ressemblent un peu aux fèves, quant à leur substance considérée en général, et on les mange de la même manière mais ils en diffèrent sous ces deux rapports : d'abord ils ne sont pas flatulents comme les fèves, et ensuite ils n'ont pas de propriété de tersive; aussi traversent-ils plus difficilement le ventre que les fèves.

Propriétés comparatives des pois grecs et des fèves.

1. ότε ABCV.

2. αὐτούς om. G. — Ib. γένονται G.

3. δυσπεπ7ότατοι G et Gal.

4. είς τροφήν om. BV.

lb. ἀνδιδόασι Α,

5. te om. G et Gal.

7. προσφερόμενοι G.

Ib. δίδονται G.

CH. 19. Tit. II. wloowy ex emen-

datione; ซเฮซพีบ Codd. et ainsi touj.

8. Οἱ ωισοὶ ωαραπλησίως G; ωαρα πλήσιόν Gal. — Ib. έχουσι Gal.

9. τρόπους αὐτοῖς G et Gal.

Ib. δυσί τοῖσδε G; δυοῖν τοῖνδε Gal.

οὐκ εἰσὶ τοῖς κυάμοις G et Gal.
 ότι τε Gal. — Ib. οὐκ om. C.

12. τῶν κυάμων κατά γασθέρα Gal.

Ib. εἰσὶ μᾶλλον G.

### κ'. Περί έρεβίνθων.

1 Οὐχ ἦτθον κυάμων ἐρέβινθοι Φυσώδεις εἰσὶ, τρέφουσι δε οὐχ ἤτθον ἐκείνων, ἐπεγείρουσι δὲ καὶ τὰς πρὸς συνουσίας ὁρμὰς 2 ἄμα τῷ καὶ σπέρματος εἶναι γεννητικοί. ἡπάρχει δὲ καὶ ῥυπθική δύναμις αὐτοῖς ἐπὶ πλέον ἢ τοῖς κυάμοις, ὥσθε τινὲς ἐξ αὐτῶν καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς συνισθαμένους λίθους ἐναργῶς Θρύπθουσιν· μέλανες δὲ εἰσιν οὖτοι καὶ μικροὶ καὶ καλοῦνται κριοί:

3 βέλτιον δὲ τὸν χυλὸν αὐτῶν μόνον πίνειν ἔψοντας ἐν ὕδατι. Οἱ δὲ χλωροὶ ὁμοίως πᾶσι περιτθωματικοὶ τυγχάνουσι, καθάπερ καὶ οἱ φρυγέντες τὸ μὲν φυσῶδες ἀποτίθενται, δυσπεπθότεροι δὲ γίνονται καὶ σθαλτικώτεροι, καὶ τροφὴν ἔλάτθονα διδόασι 10 τοῖς σώμασιν.

Les pois chiches ne sont ni moins flatulents ni moins nourrissants que les fèves, mais ils excitent les désirs vénériens en même

2 temps qu'ils engendrent du sperme. Ils possèdent une vertu détersive plus forte que les fèves; elle est si prononcée, qu'une certaine
espèce broie manifestement les calculs qui se forment dans les reins;
ce sont les pois chiches noirs et petits; on les appelle béliers; ce
qu'il y a de mieux dans ce cas, c'est d'en boire seulement la dé
3 coction après les avoir fait bouillir dans de l'eau. Les pois chiches
verts contiennent une humeur excrémentielle comme toutes les
autres graines vertes; de même les pois chiches torréfiés cessent
d'être flatulents, mais ils deviennent moins digestibles et plus resserrants; ils fournissent moins d'aliment au corps.

20. DES POIS CHICHES.

CH. 20; l. 1. Ούχ ¾τ7ον] Ισχυρότερον G et Gal.

- 2. πρός τὰς συνουσίας όρμας G; τὰς εἰς συνουσίαν όρ. ΑV; τὰς εἰ συνουσίαν όρ. B; τὰς συνουσίας όρ. C 1° m.; εἰς τὰς μίξεις κινήσεις O.
- 3. weπισ ευμένος (car ils ont cette phrase au singulier) άμα τῷδε G et Gal.
  - 3.4. Θρυπ7ική Ο.

αὐταῖε Β.

5. τούς ] τοῦ B.

6. μέλανες] μαύροι Ο.

Ib. καλούμενοι Gal.

7. τὸν χυμόν ΑΒ; τὸ ἀπόζεμα Ο.

Ib. έψωντες C.

- 8. ωεριτίωματικοί] ύγρασίαν τοῖς σώμασι ωαρέχουσιν Ο.
- 9. Φρυγόμενοι Gal.; Φρυκτόμενοι G; βέδινθοι άσπερ καὶ οἱ κύαμοι Ο.
  - 10. σΊασινώτεροι ABC 1ª m. V.

Ib. ελάτ7ονα] σαχυτέραν G et Gal.

Al. fac. I, 22; p. 533-4.

Propriétés des pois chiches,

- des pois chiches noirs,

- des pois chiches verts,

– des pois chiches torréfiés. κα'. Περί Θέρμων.

Al. fac. I, 23; p. 535.

Θέρμος σκληρός έσιι καὶ γεώδης τὴν οὐσίαν, ὥσιε ἀνάγκη : δύσπεπίου αὐτὸν είναι καὶ σαχὺν γεννᾶν χυμὸν, έξ οῦ μὴ καλώς έν ταῖς Φλεψὶ κατεργασθέντος ὁ καλούμενος ίδίως ώμὸς άθροίζεται χυμός. Έσλι δε δ άπογλυκανθείς διά έψήσεως έδω-1 5 διμος τοῖς ἀποίοις ὁμοίως ώς πρὸς αἴσθησιν, καὶ διὰ τοῦτο οὕτε είς διαχώρησιν έπιτήδειος, ούτε έφεκτικός τυγχάνων.

n6'. Περί τήλεως τῆς και βουκέρως.

Ib. 24; p. 537-538.

Υπάγει γασθέρα διά γάρου προεσθιομένη • έσθίεται δέ καὶ Ι δια όξους και γάρου, και δια οίνου δε και γάρου και ελαίου και

21. DES LUPINS.

Propriétés des Îupins.

Le lupin est d'une substance dure et terreuse; il engendre donc nécessairement une humeur épaisse; si cette humeur n'est pas bien élaborée dans les veines, il y aura accumulation de l'humeur appelée proprement crue. Adouci par l'ébullition, le lupin devient ? mangeable comme les substances sans qualité sensible, et cette ressemblance fait qu'il n'active ni ne retient les évacuations alvines.

Mode de préparation.

22. DU FENUGREC, QU'ON APPELLE AUSSI CORNE DE BOEUF.

Propriétés du fenugrec,

Il relâche le ventre, si on le mange au commencement du repas l avec du garon; on le mange également avec du vinaigre et du garon;

CH. 21. Tit. Π. Θέρμων ή τῶν λουπηναρίων G; Π. λουπιναρίων Ο.

Θέρμος ABV Ras.; om. C.

lb. σκληρός] Θερμός καὶ ξηρός, μάλλου δέ και σκληρός G.

Ib. τῆ οὐσία G.

3. Φλέψ πατεργασθέντος C 1\* m.; πέψεσι μη κατεργασθέντα καὶ έν ταῖs φλεψί G.

Ib. wuos om. AB.

4-5. ἀπογλυκανθείς .....ώς C marg.; ἐσίὶ δὲ ὁ ἐδώδιμος τῶν ἀποίων (Βἀποιήων) ΑΒC1 m.V; ἐσ/ὶ δὲ ὁ ἐσ/ιν έδώδιμος τοῖς ἀποίοις ὁμοίως C 2° m; επὶ δε (G aj. κατά) την σκευασίαν άποτιθέμενος (Gal. aj. άπαν) όσον είχε (G aj. Φύσει) τοικρον δμοιος γίνεται τοις άποίοις ώs G et Gal.

οὖτε om. V.

5-6. οδτε ....οδτε ] μήτε . μήτε Gal.; μηδέ . . . . μηδέ G.

6. έφεκτικός τυγχάνων ] είς έπίσχεσιν δεούσης γασίρος G et Gal.

CH. 22. Tit. Tỹs om. C.

Ib. βουκαίρων ABC 1ª m. V; βουκέρως καὶ μοσχοσιτάρου G.

7. ἀποδραχύσα καὶ ἀπογλυκανθύσα καὶ τρυφωθεῖσα ή τῆλις ὑπάγει Ο.

7-8. ἐσθίεται δὲ διά BV; ἢ διά 0. γάρὸι Β.

Ib. καὶ δι' οἰνογάρου G; ή δι' οἰνου καὶ γάρρου Ο.

τινες σὺν ἄρτω λαμβάνουσιν αὐτην, οὔτε κεφαλαλγην γινο
2 μένην, ὥσπερ ή διὰ γάρου. Ἐσθίεται δὲ τῆλις καὶ ϖρὶν ἐκκαρπῆσαι διὰ ὅξους καὶ γάρου, ἔνιοι δὲ καὶ ἔλαιον βάλλουσι μετὰ

3 ἄρτου· κεφαλαλγης δε ἐσθιν ἡ τοιαύτη. Χυλὸς δὲ ἐψηθείσης τῆς

τήλεως καὶ μετὰ μέλιτος λαμβανόμενος ἐπιτήδειός ἐσθιν ὑπά
5 γειν ἄπαντας τοὺς ἐν τοῖς ἐντέροις μοχθηροὺς χυμούς · ὅτι δὲ

καὶ ῥυπθικῆς μετέχει δυνάμεως, ϖρὸς την ἔκκρισιν ϖαρορμῷ

τὸ ἔντερον.

## κγ'. Περί φασήλων και ώχρων.

1 Καὶ ταῦτα τὰ σπέρματα, καθάπερ καὶ τὴν τῆλιν, ΰδατι ou avec du vin, du garon et de l'huile; quelques-uns le mangent aussi avec du pain; alors il ne cause pas de mal de tête, comme 2 celui qu'on prend avec du garon. On mange aussi le fenugrec avant qu'il n'ait fructifié, avec du vinaigre et du garon; d'autres versent dessus de l'huile et le mangent avec du pain; pris de cette 3 manière, il cause de la céphalalgie. La décoction de fenugrec bue avec du miel peut faire évacuer toutes les humeurs nuisibles qui se

23. DES PHASÈLES ET DES GESSES À FLEUR JAUNÂTRE.

vertu détersive, il provoque les déjections intestinales.

trouvent dans les intestins; comme le fenugrec jouit aussi d'une

1 On mange également ces légumes comme le fenugrec, avant

1. αὐτήν om. BV.

2. δs A 1° m.; δσπερ γε Gal.; δσπερ καί G.

2-3. ἐκκαρπίσαι τὸ Φυτὸν αὐτῆς G et Gal.

3. εἰς όξους καὶ γάρου C 1° m.; εἰς ὁξος καὶ γάρου ABV; ἀποδαπ7ομένου αὐτοῦ εἰς όξος καὶ γάρος G; ἀποδαπ7ομένων αὐτὴν εἰς όξος καὶ γάρον Gal.

Ib. τοδλαιον G et Gal.

3.4. βάλλουσι μετά άρτου] ἐπιχέοντες όψφ χρῶνται σὺν άρτφ προσφερόμενοι G et Gal.

 κεφαλαλγής δέ ἐσθιν ή τοιαύτη]
 κεὶς δὲ καὶ μετὰ ὅξους καὶ γάρου, κε-Φαλῆς δὲ ἄπθεται καὶ ήδε G et Gal. Ib. Χυλώ G.

4-5. έψηθεὶς τήλεως ABC 2° m. OV, Syn. et ad Eunap.

5. nal om. G et Gal.

Ib. ἀναλαμβανόμενος G.

6-8. ότι .....έντερον] έσ?ι δὲ καὶ εὐκοίλιος Ο.

πρὸς την ex em.; καὶ πρὸς τ.
 2 m.; καὶ τ. C; ἐπὶ τ. AB VG Gal.

CH. 23. Tit. Φαλήρων BV; πασίλων G; Φασούλου O; et ainsi partout; phaselis Ras.; G aj. λεγομένων παρά τῶν παλαιῶν.

Ib. άχρων αύχου Ο.

9. ταῦτα γοῦν (om. Kai) G.

Ib. τῆ τήν Β.

Al. fac. I, 25; p. 538-40.

et mode de préparation.

Mode de préparation des 38

διαδρέχοντες οἱ ἄνθρωποι μέχρι τοῦ Φῦσαι ῥίζαν ἐσθίουσι πρὶ τῆς ἄλλης τροΦῆς ὑπαγωγῆς ἔνεκα γασΊρὸς, ἐναποδάπΊοντες γάρω τρόΦιμον δὲ ἔχει τὸν χυμὸν, ὅταν ἀναδοθῆ πεΦθέντα, μᾶλλον τήλεως. ΕσΊι δέ πως ταῦτα μέσα τῶν εὐχύμων τε καὶ τακοχύμων, εὐπέπΊων τε καὶ δυσπέπΊων, βραδυπόρων τε καὶ ταχυπόρων, ἀΦύσων τε καὶ Φυσωδῶν, ὁλιγοτρόΦων τε καὶ πολυτρόΦων · οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ποιότητά τινα δρασΊήριον ἔχει.

κδ'. Περί λαθύρων.

Εσθίονται καὶ τῆ Φακοπλισάνη σαραπλησίως. Χυμὸν δει

Al. fac. I, 26; p. 540.

des phasèles et des gesses jaunes;

 leurs propriétés. les autres mets, pour relâcher le ventre; dans ce cas, on les sait macérer dans de l'eau jusqu'à ce qu'ils poussent des racines, après quoi on les trempe dans du garon; ils ont une humeur plus nourrissante que celle du senugrec, pourvu qu'ils ne soient pas distribués dans le corps avant d'être convenablement digérés. Ces légumes tiennent en quelque sorte le milieu entre les aliments qui renferment une bonne humeur et ceux qui en contiennent une mauvaise, entre ceux qui se digèrent facilement et ceux qui se digèrent difficilement, entre ceux qui passent vite et ceux qui passent lentement, entre les slatulents et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui nourrissent peu et ceux qui nourrissent beaucoup, car ils n'ont aucune propriété active.

24. DES GESSES.

Mode de préparation On mange les gesses comme la purée de lentilles à l'orge mon-

1. ωροδιαδρέχοντεs G et Gal.; præmacerantes Ras.

Ib. ἀνθρωποι] ένιοι C; après ἀνθρωποι G place les mots καθάπερ καὶ τὴν τῆλιν, qu'il omet plus haut.

2. ὑπαγωγῶν C.

Ib. ἀποδάπλουτες C.

3. τόν om. G. — 4. μᾶλλον δέ G.

Ib. Εσ]ὶ δε ωως ταῦτα μετά C 1\* m.; μέσα ωώς ἐσ]ιν ἐδέσματα G; μέσα ωώς ἐσ]ιν ἐδέσμ. ταῦτα Gal.

Ib. τῶν om. G et Gal.

4-5. εὐχύμων παὶ παποχύμων Α ε΄ m.; εὐχύμων τε παὶ παποχ. ταῦτα θ; εὐχύμων seul. ABC 1 m. OV.

6. φυσωδών τε και ἀφύσων Gal.

7. σοιότητί τιναδρασθικόν G; σου τητα δρασθήριον Gal.

Сн. 24; 1. 8. Фан ชาเธลขาบ G.

Ib. ωαραπλησίως σκευάζοντες (2ª m.

Ib. χυμόν ex emend.; χυλόν Codd.

nes ALIMENTS.

έχουσι τῆ μεν δυνάμει σαραπλήσιον σως ώχροις τε καὶ Φασήλοις, σαχύτερον δέ τῆ συσθάσει, καὶ διὰ τοῦτό γε αὐτό τροφιμώτεροί σως έκείνων είσίν.

## κε'. Περί άράκων.

ι Παραπλήσιον τοῦτο τὸ σπέρμα λαθύροις ἐσθίν καὶ γὰρ ή γρῆσις ἄπασα καὶ ή δύναμις αὐτοῦ σαραπλησία τῆ τῶν λαθύρων έσλί, ωλήν όσον σκληρότεροί τε καλ δυσεψητότεροι, καλ διά ε τούτο καὶ δυσπεπίδτεροι τῶν λαθύρων είσλν οἱ ἄρακοι. Παρὰ ήμῖν δὲ ἄγριόν τι καὶ σκληρὸν καὶ σΊρογγύλον, ὁρόθου μικρότερου ευ τοῖς δημητριακοῖς καρποῖς εύρισκόμενου δυομάζουσιν άραχου διά τοῦ χ, καὶ ῥίπ ουσιν αὐτὸν ἐκλέγοντες, ώσπερ γε 10 καί του σελεκίνου.

Al. fac. I, 27; p. 541.

2 déc. Elles contiennent une humeur qui a les mêmes propriétés, mais qui est d'une consistance plus épaisse que celle des gesses à sleurs jaunâtres et des phasèles : c'est pour cela même que les gesses ordinaires sont en quelque sorte plus nourrissantes que ces dernières.

des gesses, leurs propriétés.

#### 25. DES GESSES CHICHES.

Les gesses chiches sont semblables aux gesses ordinaires; aussi les emploie-t-on exactement de la même façon; elles ont les mêmes propriétés, à cette exception près que les gesses chiches sont plus dures et plus difficiles à cuire, et par conséquent plus difficiles à digérer y que les gesses ordinaires. Dans mon pays, on trouve dans les céréales une graine sauvage, dure et ronde, plus petite que l'ers, et qu'on appelle άραχος avec un χ (arachos), [pour la distinguer des gesses chiches désignées sous le nom d'apanos avec un n (aracos);] on jette l'arachos après l'avoir trié de même que la securigère.

Propriétés des gesses chiches.

Distinction de l'arachos et de l'aracos.

1. wws Tois Gal.

2. τη om. Gal.

Ib. αὐτό γε ταὐτό G ; τοῦτό γε οὖτοι ABC 14 m. V.

CH. 25; l. 4. λαθύρους C; τῷ τῶν λαθύρων G et Gal.

Ib. καὶ γὰρ καὶ ἡ C 2° m. G et Gal.

6. δσων A; δσφ G.

y. dpanes G.

8. τι ] τε ABV; om. C 1° m. — Ih. σ1ρογγύλον καὶ σκληρόν G Gal. 8-9. μακρότερον ABV; longius Ras.

9. δημητριδιοίs C 1° m.

Ιb. εύρισκομεν όν ΑΒCV.

10. βίπλουσί γε Β; βίπλ. δέ V.

Ib. ye om. BVG et Gal.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. 1, 26-27.

DES ALIMENTS. 40

κς'. Περί δολίχων ήτοι φασηόλων.

Al. fac. I, 28; p. 542-3. Τούτους ένιοι λοβούς δνομάζουσιν, ένιοι Φασηόλους. Διαχωρητικοί δέ είσι μᾶλλον τῶν ωίσσων καὶ ἦσσον Φυσώδεις, καὶ τρόΦιμοι.

**πζ'**. Περὶ ὀρόθων.

Ib. 29; p. 546-547. Εν λιμώ σοτε μεγάλω κατά ἀνάγκην έσθιονται ήτιον δει 5 είσι φαρμακώδεις έν αὐτοῖς οἱ λευκοὶ τῶν σρὸς τὸ ξανθὸν ἡ ἀχρὸν ἀφισιαμένων. Οἱ δὲ ἀφεψηθέντες δὶς, ἀπογλυκανθέντες τε διὰ ὕδατος σολλάκις ἀποτίθενται μὲν τὴν ἀηδίαν, ἀποτίθενται δὲ σὺν αὐτῆ καὶ τὴν ῥυπικήν τε καὶ τμητικὴν δύναμιν, ώσιε ὑπολείπεσθαι τὸ γεῶδες αὐτῶν τῆς οὐσίας, ὁ χωρὶς σιι κρότητος ἐπιφανοῦς ἔδεσμα ξηραντικὸν γίνεται.

26. DES HARICOTS OU PHASÉOLES.

Noms et propriétés des haricots. Les haricots sont appelés par quelques-uns gousses, par d'autres l phaséoles. Ils relâchent plus le ventre que les pois grecs, mais ils 2 sont moins flatulents; ils sont nourrissants.

27. DE L'ERS.

Propriétés et mode de préparation de l'ers. Dans les grandes famines, on mange quelquesois de l'ers par nécessité; l'ers blanc est moins nauséabond que celui qui tient du jaune ou du jaune pâle. Si on le fait bouillir deux sois et qu'on le s fasse tremper plusieurs sois dans l'eau, il perd ce qu'il a de désagréable, mais il dépose en même temps ses propriétés détersives et incisives; aussi ne reste-t-il plus que la partie terreuse de sa substance, qui constitue alors un aliment desséchant sans amertume appréciable.

CH. 26; l. 1. λαβούς C; om. C 2° m. 3. τροφιμώτεροι Gal.

CH. 27; l. 4. έξ ἀνάγκης βιαίας G et Gal.

6. ἀφηψηθέν Α; ἀφεψηθέν Β; ἀφε-

ψήσαντες G. — Ib. αποκλυκανθέντες A; αποκανθέντες C 1° m.

7. τε] δέ ABC 1" m. V.

Ib. 81d ] 86 G.

8. τε om. G.

### κη'. Περί σησάμου καὶ έρυσίμου.

Λιπαρόν έσ]ι τὸ τῶν σησάμων σπέρμα · διὸ καὶ τάχισ]α κείμενον ἐλαιηρὸν γίνεται · διὰ τοῦτο οὖν ἐμπίπλησί τε τοὺς ἐσθίοντας αὐτὸ ταχέως, ἀνατρέπει τε τὸν σθόμαχον, καὶ βραδέως πέτθεται, καὶ τροΦὴν δίδωσι τῷ σώματι λιπαράν · ἐπεὶ δὲ πα- ² χύχυμόν ἐσθιν, οὐδὲ διεξέρχεται ταχέως. Τὸ δὲ ἐρύσιμον ση- 5 σάμω κατὰ τὴν τοῦ σώματος οὐσίαν ὁμοιογενές πως ὃν ἀηδέσερον τέ ἐσθι βρωθῆναι, καὶ τροΦὴν ἤτθονα δίδωσι τῷ σώματι, καὶ πάντη χεῖρον ὑπάρχει · Θερμὰ δὲ ἐσθι ταῖς κράσεσιν ἄμΦω, καὶ διὰ τοῦτο καὶ διψώδη.

Al. fac. I, 30; p. 547-8.

#### 28. DU SÉSAME ET DE L'ÉRYSIMON.

1 La graine de sésame est grasse, aussi devient-elle bientôt huileuse lorsqu'on la conserve : c'est pourquoi elle rassasie vite ceux
qui la mangent, retourne l'orifice de l'estomac, se digère lentement
et donne un aliment gras au corps; comme elle contient une hu2 meur épaisse, elle ne passe pas rapidement non plus. Sous le rapport de la substance, l'érysimon est en quelque sorte de la même
espèce que le sésame, mais il est plus désagréable à manger, donne
moins d'aliment au corps, et il est plus mauvais sous tous les rapports; tous deux sont d'un tempérament chaud et donnent par conséquent de la soif.

Propriétés du sésame,

- de l'érysimon.

Cn. 28. Tit. έρεσίμου B; έρυσίμου καρποῦ G.

1. Τὸ τῶν σησάμων σπέρμα λιπαρόν έσλι G.

Ib. τάχισθου ACV.

2. κείμενον οm. ABC 1° m. V. Ras. Ιb. έλεκρόν Α; έλεηρόν BV; έληρόν G; έλεκροῦ C 1° m.

Ib. your G.

Ιb. ἐμπίπλησί] χορτάζει Ο.

Ib. TE om. ABCV.

3. ἀνατρέπ?ει Α.

Ib. τε ] δέ Sim. Seth.

Ib. βραδέσες A.

4. ωίπ7εται Α; ωέπ7εται C 2° m. et Sim. Seth; ωέπλεται G.

Ib. λιπαρόν A.

4-5. ἐπεὶ δὲ καὶ σαχύχυμόν ἐστιν G; ἐστὶ δὲ σαχύχυμον Gal.

5. οὐδέ] οὐκ G; καὶ διὰ τοῦτο οὐδέ Gal.

Ib. ἐξέρχεται G.

6. ὁμογενές G et Gal.

Ib. wws ou Thu G.

7. τέ] τωώς G.

Ib. διδώναι G.

8. *παυτί* ABV.

Ιb. τοῖς κράσεσι G; ταῖς κράσασι C.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. 1, 29-30.

DES ALIMENTS. 42

κθ'. Περὶ μήκωνος σπέρματος.

Al. fac. I, 31; p. 548. Τῆς ἡμέρου μήκωνος χρήσιμόν ἐσΊι τὸ σπέρμα ἐπιπατίδμενον ἄρΊοις ὡς ήδυσμα · βέλτιον δέ ἐσΊι τὸ λευκότερον σπέρμα
τοῦ μελαντέρου, δύναμιν δὲ ἔχει ψυκτικήν · διὰ τοῦτο καὶ ὑπνωτικόν ἐσΊιν · εἰ δὲ ϖλέον ληΦθείη, καὶ καταΦορικὸν καὶ δύσπε5 πΊον · ἔτι τε τῶν ἐκ ϖνεύμονός τε καὶ Ξώρακος ἀναβητίομένων
ἐπισχετικόν. ΔΦελεῖ μέντοι τοὺς ἐκ κεΦαλῆς καταβροίζομένους
λεπΊῷ βεύματι · τροΦὴν δὲ οὐκ ἀξιόλογον ϖαρέχει τῷ σώματι.

λ'. Περί λινοσπέρμου.

Ib. 32; p. 549.

Κακοσθόμαχόν έσθι καὶ δύσπεπθον τὸ λινόσπερμον, καὶ τρο-

29. DE LA GRAINE DE PAVOT.

Propriétés de la graine de pavot. La graine du pavot cultivé est bonne comme assaisonnement, s' on en saupoudre le pain; mais la graine blanchâtre est meilleure que la noirâtre; elle jouit d'une propriété refroidissante: c'est pour quoi elle fait dormir; et mème, si on en prend trop, elle fait tomber dans la cataphora, et elle se digère difficilement; elle arrête encore l'expectoration des matières que la toux fait ordinairement rejeter de la poitrine et du poumon. De plus elle convient à cent qui ont une descente d'humeurs ténues de la tête, mais elle donne au corps un aliment peu abondant.

30. DE LA GRAINE DE LIN.

La graine de lin est mauvaise pour l'orifice de l'estomac et disfi-

Propriétés de la graine de lin.

CH. 29. Tit. ήτοι λεγομένου παπάβαρην σπέρματος G.

1. Τὸ τῆs G.

Ib. σπέρμα χρήσιμον έσλιν G Gal.

2. ήδυμα G.

μελανοτέρου Α; μελανωτέρ. BV;
 μελαινωποτέρου C 1<sup>a</sup> m.; μέλανος G.

Ib. καὶ διὰ τοῦτο καί G et Gal.

 δέ καὶ ωλέον Gal.; δὲ καὶ ωλεῖον G.

5. έτι δέ ABCV; έσλι δε ότε G.

Ib. Θώρακος καὶ ωνεύμονος Gal.

Ib. ἀναματ7ομένων G.

6. μέντοι] μέν G.

Ιb. ἐκ τῆς κεφαλῆς C; ἐν τῆ κεφ. G.

Ib. καταροιζομένους BV; καταβραιζομένους AC 1° m.

7. σώματι] σπέρματι C 2° m.

CH. 30. Τίτ. Περί λίνου σπέρματος δ καὶ συνθέτως δνομάζουσι λινόσπερμου Gal.; σερὶ λινοσπέρματος δ οί ἰδιῶται λινόσπορου λέγουσιν G.

DES ALIMENTS.

Φὴν ὀλίγην ταρέχει τῷ σώματι, τῆς γασΊρὸς δὲ οὖτε τι κινητικὸν ἔχει, βραχὺ δέ τι τῆς οὐρητικῆς δυνάμεως μετέχει, καὶ μάλισῖα Φρυχθέν.

λα'. Περί ὁρμίνου.

Χρώνται μέν αὐτῷ Φρύγοντες καὶ λειοῦντες, ὡς ἄλευρον γε νέσθαι, καὶ μιγνύντες μέλιτος, ὀλίγον δὲ ἔχει τρόΦιμον.

Al. fac. I, 33; p. 549.

λ6'. Περί καννάβεως.

Τῆς καυνάβεως τὸ σπέρμα δύσπεπ τον έστι καὶ κακοστόμαχον, καὶ κεφαλαλγές, καὶ κακόχυμον · Θερμαίνει δὲ ἱκανῶς.

Ib. 34; p. 550.

λγ'. Περί άγνου σπέρματος.

Αφροδισίας δρμάς ἐπέχειν σεπίσθευται τὸ τοῦ ἄγνου σπέρμα •

Ib. 35; p. 550.

cile à digérer; elle donne peu d'aliment au corps, n'a rien qui relàche le ventre, mais elle possède une légère vertu diurétique, surtout si elle est torréfiée.

31. DE L'ORMIN.

On l'emploie après l'avoir torréfié, réduit en farine par la trituration et mélangé avec du miel; mais il contient peu de matière nutritive.

Mode de préparation de l'ormin.

32. DU CHANVRE.

La graine de chanvre est difficile à digérer et mauvaise pour l'orifice de l'estomac; elle cause de la céphalalgie, contient de mauvaises humeurs, mais elle échauffe fortement.

Propriétés du chanvre.

33. DE LA GRAINE DU GATILIER.

1 La graine du gatilier passe pour réprimer les désirs vénériens;

Propriété anaphrodisiaque du gatilier.

3. φρυγέν Gal.

Ch. 31; l. 4. καί] εἶτα G et Gal.

4.51; 1. 4. και] είτα G et Gal.
 4.5. ω̂ς άλευρον γενέσθαι om. AB
 C 1° m. V.

5. μιγνύντες (om. καί) ABV; μιγνύουσι δ' αὐτῷ Gal.; μιγνύου δ' αὐτῷ G. lb. μέλιτι G. Ib. τὸ τρόφιμον Gal.

CH. 32. Tit. Π. καναδωκόκκου Ο. 6-7. κακοσ7όμαχου (Ο aj. εσ7ι) κεφαλαλγές τε καὶ κακόχυμου ABCOV. 7. Θερμαίνει ἱκανῶς καὶ ξηραίνει G. CH. 33; 1. 8. Αφροδισίους ABV; Τὰς ἐπὶ ἀφροδισίοις G et Gal.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. I, 34-35.

τροφην δε δλίγην δίδωσι τῷ σώματι, καὶ ταύτην ξηραίνουσαν μεν καὶ ψύχουσαν, ἄφυσον δε ἱκανῶς κατὰ σάντα οὖν ταῦτα τοῖς άγνεύειν ἀφροδισίων βουλομένοις ἐπιτήδειόν ἐσίιν.

λδ'. Περὶ ἀφάκης καὶ βικίου.

Al. fac. I, 36; p. 550-1.

DES ALIMENTS.

Τὸ σχῆμα τούτων ἔοικε τοῖς Φακοῖς · ἐν λιμῷ δὲ ἐσθίουσιν ]

5 αὐτοὺς οἱ ἄνθρωποι, καὶ μάλισῖα τοῦ ῆρος, ἔτι χλωρῶν ὄντων, 
ὥσπερ ἐρέβινθόν τε καὶ κύαμον. ἔσῖι δὲ οὐκ ἀηδῆ μόνον, ἀλλὰν
καὶ δύσπεπῖα, καὶ σῖαλτικὰ γασῖρὸς, καὶ κακόχυμα τυγχάνοντα, καὶ τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ γεννητικά.

λε'. Περί πολοπύνθης.

Ibid. II, 3; p. 561-3. Εψηθεΐσα καλώς ή κολοκύνθη σαφή ωοιότητα χυμών οὐδε-

elle donne peu de nourriture au corps; celle qu'elle donne dessèche, refroidit et est presque complétement exempte de flatusités; pour toutes ces causes, la graine du gatilier convient à ceux qui veulent vivre chastement.

34. DU JARSEAU ET DE LA VESCE.

Propriétés et mode de préparation du jarseau et de la vesce. Ces graines ressemblent, par leur forme, aux lentilles; on en mange en cas de famine, et surtout dans le printemps, quand elles sont encore vertes, comme les pois chiches et les fèves. Elles ne sont à pas seulement désagréables au goût, mais encore difficiles à digérer; elles resserrent le ventre, contiennent de mauvaies humeurs, et engendrent l'humeur atrabilaire.

35. DE LA COURGE.

Propriétés

La courge bien bouillie n'a aucune qualité appréciable au goût; l

1. nal om. Gal.

2. ψύχουσαν] Θερμαίνουσαν Aët.

Ib. your G.

3. ἐπιήδειον C.

CH. 34. Tit. Π.ἀφάκης καὶ βικύρου G; Π. βίκου ΑΒV; Π. βήχου C 1° m.

τῶν σπερμάτων τούτων G et Gal.
 Ib. Φακοῖεὶ fabis Ras.

5. τοῦ ἦρος ] ἐν οδροις C.

6. ερεδίνθων τε καὶ κυάμων BCV G; ερεδίντων τ. κ. κυάμων Α.

7. σ?ατικά ABC 1° m. V.

CH. 35; l. 9. καλώς om. CG et Gal. Ib. κολοκύντη AV, et ainsi dans

tout le chapitre.

Ib. ωοιότητι G.

μίαν έχει, και είκότως σολλούς έπιδέχεται τρόπους σκευασίας. ώς αν έν τῷ μέσῳ καθεσίῶσα σιασῶν τῶν ὑπερδολῶν • αὐτη μέν οὖν, ὅσον ἐπὶ ἐαυτῆ, τροΦὴν τῶ σώματι δίδωσιν ύγρὰν καὶ ψυγρὰν, και διά τοῦτο και βραχεῖαν · ραδίως δε ύπερχεται κατά γασθέρα τῷ τῆς οὐσίας δλισθηρῷ, ϖέτθεται δὲ οὐ κακῶς, ὅταν γε μὴ 2 Φθάση διαΦθαρήναι. Η δε δπίηθεῖσα καὶ ταγηνισθεῖσα τῆς μεν ίδιας ύγρότητος ἀποτίθεται σάμπολυ, τὸ δὲ ὑπόλοιπον αὐτῆς οὐδεμίαν ίσχυραν επικτάται δύναμιν, ώσπερ ούδε όταν άπλω ζωμώ σκευασθή χαίρει δε είκοτως οριγάνω διά την ύδατώδη σοιότητα. 3 Ενιοι δε κενούντες αὐτῆς το σπέρμα κάπειτα τὴν οἶον σάρκα 10 Al. fac. II, 2; ξηραίνοντες άποτίθενται μέν είς του χειμώνα, χρώνται δέ

elle admet naturellement plusieurs modes de préparations, parce qu'elle tient le milieu entre les extrêmes; ainsi, considérée en ellemême, la courge donne au corps une nourriture humide et froide, par conséquent peu abondante; elle traverse facilement le ventre, parce que sa substance est glissante; elle ne se digère pas trop mal, lorsqu'elle ne se corrompt pas dans l'estomac avant [la diges-2 tion]. Torréfiée ou frite dans la poêle, elle perd une grande partie de son humidité propre; mais ce qui reste de sa substance n'acquiert aucune propriété active; il en est de même, si on la prépare avec la sauce simple; on se trouve très-bien de l'accommoder avec l'ori-3 gan, à cause de sa qualité aqueuse. Quelques personnes conservent la courge pour l'hiver, après en avoir ôté les graines, et fait sécher ce qu'on peut appeler sa chair; mais, ainsi préparée, elle ressemble

mode de pré-paration des courges.

Des courges desséchées.

τ. σκευασίαν C.

2. καθεστῶτα Α.

3. οὖν om. ACG. — Ib. αὖτῆ V, et ainsi presque toujours.

4-5. ψυχράν, διά Α.

Ib. τοῦτο βραχέα G.

Ib. ἡαδίως..... γασθέρα] καὶ εὐnoihior O; des substitutions analogues se rencontrent encore plusieurs fois dans ce manuscrit.

Ib. Sé om. G.

Ib. την γασίέρα G et Gal.

πέτ/εσθαι G.

Ib. οὐ κακῶς οὐκ ἀγεννῶς G.

6. έψηθεῖσα ΑΒC V.

7. idlas | oinelas BVG et Gal.

8. ἐν ἀπλῷ G et Gal.

9. ὀργάνω AC 1° m. V; ὀργάγω B.

11. ξηράναντες ACVG.

Ιb. την χειμώνα Β.

DES 46

ORIBASE. COLLECT. MÉD. 1, 36.

σάντων μᾶλλον, ἢ ώς κολοκύνθαις αὐταῖς · ἄχυλοί τε γὰρ γίνονται καὶ ξηραὶ, κατΙύμασι σαραπλήσιαι.

λς'. Περί ωεπόνων.

Al. fac. II, 4; p. 564-5. Η μεν όλη φύσις αὐτῶν ψυχροτέρα ἐσθὶ σὺν ὑγρότητι δαψιλεῖ, ἡυπθικὸν δὲ ἔχουσί τι · διὸ καὶ κινοῦσιν οὖρα καὶ διεξέρ
5 χονται κάτω τῶν κολοκυνθῶν καὶ τῶν μηλοπεπόνων μᾶλλον.
Τῆς δὲ οἶον σαρκὸς αὐτῶν τὸ σπέρμα ἡύπθει μᾶλλον, μοχθηρὸν δὲ ἐργάζεται χυμὸν ἐν τῷ σώματι, καὶ μᾶλλον ὅταν μὴ καλῶς πεφθῆ · τηνικαῦτα δὲ καὶ χολερικοὺς ἀποτελεῖν εἴωθεν · καὶ γὰρ

plutôt à tout autre chose qu'à de la courge; car elle n'a plus de suc et devient sèche comme de vieux souliers.

### 36. des pastèques.

Propriétés des pastèques.

Différences de la graine et de la chair.

> Propriétés vomitives

Par nature les pastèques sont un peu froides et pourvues d'une humidité abondante, mais elles ont quelque chose de détersif; voilà pourquoi elles poussent aux urines et passent plus facilement par le bas que les courges et les melons. Leurs graines sont plus détersives encore que ce qu'on peut appeler leur chair, mais elles engendrent des humeurs nuisibles dans le corps, surtout si elles ne sont pas bien digérées; dans ce cas, elles causent habituellement le cholén; car la pastèque peut produire le vomissement, même avant qu'elle

1. wavri C 2° m.; wάντα ABCV; αὐτῷ wάντες Gal. et le ms. cité à la marge de l'édition Junt. VII; ipso et quo omnes les deux anciennes versions citées au même endroit.

1-2. ώς.... παραπλήσιαι] τινι τῶν ἐδωδίμων Gal.

Ib. άχυλα γὰρ γίνονται ταῦτα καὶ ξηρά Ġ.

κατθύμασι] ήγουν δέρμασι C 2<sup>a</sup> m.; condituris vers. Junt.; salgamariis vasculis l'autre vers.

Ib. wαραπλήσιον μάλλον G; wαραπλήσιαι μάλλον ή τινες τών έδωδίμων Junt. marg. CH. 36. Tit. Π. ωεπόνων κηπευτών δυνάμεως G.

Ib. ἐσθὶ ψυχροτέρα G. et Gal. 4. ἡυπθικόν η καθαρτικόν Ο.

4-5. εξέρχονται πάτω ΑΒΟΝ διεξέρχεται κ. Gal.; ύγραίνουσι τη κοιλίαν Ο.

5. τῶν τε κολοκυνθῶν G et Gal.; τῆς κολοκύνθης O.

Ib. και μηλοπεπόνων Gal.

Tῆs δέ om. ABCV.

Ιb. ρύπ/ει] οὔρησιν κινεῖ Ο.8. δὲ χολερικούς ABCV.

καὶ πρὶν διαφθαρῆναι πρὸς ἔμετον ἐπιτήδειός ἐσΊι, καὶ πλείων γε βρωθεὶς, ἐὰν μή τις αὐτῷ τι τῶν εὐχύμων ἐδεσμάτων ἐπιφάγη, κινήσει πάντως ἔμετον.

λζ'. Περὶ μηλοπεπόνων.

Οἱ μηλοπέπουες ἦτῖου τῶυ ᢍεπόνωυ εἰσὶυ ὑγροὶ, καὶ ἦτῖου κακόχυμοι, καὶ ἦτῖου οὐρητικοὶ καὶ ἦτῖου ὑπέρχουται κάτω, τὸ 5 2 δὲ εἰς ἔμετου ἐξορμᾶυ ὁμοίως τοῖς ωέποσιν οὐκ ἔχουσι. Πολὺ δὲ ἀπολειπόμενοι τῶυ εὐσῖομάχων ὀπωρῶν οὐκ ἔχουσι τῶν ωεπόνων τὸ κακοσῖόμαχου.

Al. fac. II, 5; p. 566.

λη'. Περί σιπύων.

Οὐρητικὸν μὲν ἔχουσί τι καὶ αὐτοὶ , καθάπερ καὶ οἱ ϖέπονες ,

Ib. 6; p. 567.

ne se soit corrompue [dans l'estomac], et, si on en mange abondamment, elle excitera à coup sûr des vomissements, à moins qu'on ne prenne après elle quelque mets qui contienne de bonnes humeurs.

de la pastèque,

37. DES MELONS.

Les melons sont moins humides que les pastèques, ils ont moins de mauvaises humeurs, poussent moins aux urines, passent moins facilement par le bas, et n'ont pas, comme elles, la faculté 2 d'exciter le vomissement. Quoiqu'ils soient de beaucoup inférieurs aux fruits d'arrière-saison favorables à l'orifice de l'estomac, ils ne sont pas aussi nuisibles à cette partie que les pastèques.

Propriétés comparatives des melons et des pastèques.

38. DES CONCOMBRES.

1 Ils ont quelque chose de diurétique aussi bien que les pas-

Propriétés

ι. διαφθαρήναι] ἀπεπ/ηθώσιν Ο.

lb. ἐπιτήδειου ABC 1ª m. V.

ib. καὶ ωλείω γε ABC 1° m. V; καὶ ωλέον γε Gal.; ἐπὶ ωλεῖον οὖν G. 2. ἐἀν om. A.

Ib. ἐπιφάγη ἐδεσμάτων Gal.

CH. 37; l. 4. ἦτ7ου μέυ G; ἦτ7όν τε Gal.

5. ητίου διουρητικοί G; ουρητικοί (om. ητίου) C 1° m.

6-7. ωολλά δὲ ἀπολειπόμενα G.

7. ἀσλομάχων C.

Ib. όπωρῶν τῶν ἄλλων Ο.

Ib. οὖκ om. A.

7-8. έχουσι τῶν ωεπόνων τὸ κακοσῖόμαχον Ο; έχ. τὸ τῶν ωεπ. κακ. Α BCVG Gal.

CH. 38. Tit. Π. σικύων ήτοι άγγουρίων λεγομένων G; Π. άγγουρίων καὶ τετραγγουρίων Ο.

9. Οθρητικόν μέν ] αί σικύαι δε οθρητικόν G.

Ib. 71 om. ABCV.

Ib. xal om. G et Gal.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. 1, 39.

48

DES ALIMENTS.

Al. fac. II, 6; p. 569. άλλὰ ἦτ Τον ἐκείνων. Τοῖς δὲ καλῶς ωέτ Τουσιν αὐτους, ὅτω αὐτῶν ἄδην ἐμφορηθῶσι, χρόνω ωολλῷ ψυχρὸν καὶ ἀμέτρος ωαχυν χυμὸν ἀθροίζουσιν, οὐκ εὐπετῶς ἐπιδέξασθαι δυνάμενω την εἰς αἴμα χρησ Τον ἀλλοίωσιν ἐν τῆ κατὰ τὰς Φλέβας ωέψει

# λθ'. Περί σύκων.

Ib.8; p. 570-573.

Τδ μεν κοινον οὐ μόνον ὁπώραις σάσαις, ἀλλὰ καὶ τοἰς ώραίοις ὀνομαζομένοις καρποῖς ἔχει καὶ τὰ σῦκα, Φυγεῖν οἰ δυνηθέντα τὴν κακοχυμίαν οὐδε αὐτὰ, καίτοι τῶν ἄλλων ἀπάντων ώραίων ἦτ Τον αὐτῆς μετέχοντα. Πρόσεσ Γι δε αὐτοῖς ἀγαθὶ τὸ κατὰ γασίερα σορίμοις εἶναι καὶ τὸ διεξέρχεσθαι ράδιως

des concombres. tèques, mais moins qu'eux. Pour ceux qui les digèrent bien, les concombres engendrent, quand on en mange beaucoup à la sois et longtemps de suite, une humeur froide et démesurément épaisse, laquelle ne saurait subir facilement, pendant la coction qui se sait dans les veines, la transformation en sang de bonne qualité.

## 39. DES FIGUES.

Propriétés des figues fraîches. Les figues possèdent les propriétés communes non-seulement à tous les fruits de l'arrière-saison, mais à tous ceux qu'on appelle fruits d'été; elles ne sauraient échapper non plus à l'inconvénient d'engendrer des humeurs de mauvaise nature, quoqu'elles participent moins à cette propriété que tous les autres fruis d'été. Elles ont l'avantage de traverser rapidement les intestins d'été. Elles ont l'avantage de traverser rapidement les intestins d'été parcourir facilement tout le corps, car elles ont une faculté de

δέ] μέντοι C 2° m.
 πέπ7ουσι C.

1-2. όταν .... άδην ] ότ. αὐτ. ἀρδην ABC 1° m. V; Θαρσήσαντες C marg.; όταν αὐτῷ τούτῷ Θαρσήσαντες ἀδ. Gal.; ότ. αὐτὸ τοῦτο Θ. άδ. G; ότ, αὐτὸ τοῦτο Θαρρήσ. ἀδεῶς αὐτῶν Aēt.

2. έμφορήσωνται G et Gal.

Ib. ψυχρόν om. C.

Ib. ἀμέτρως] μετρίως G et Gal.

3. χυμον άθροίζουσι δθροίζεσθαι

συμβαίνει κατά τὰς Φλέβας χυμόν Gel Gal. — Ib. εὐπέπ7ως G.

Ιb. έτι δέξασθαι Gal.

4. αἴμα] άμα B text.

Сн. 39; 1. 5. алабои G et Gal.

καὶ τά] κατά Β.
 Ιb. Φαγεῖν ΑΒΥ.

8. ἤτλου αὐτῶυ C; ἤτλουα αὐτῶι ABV.

9. τό τε κατά C 2\* m. G et Gal.

Ib. ωορίμους C.

3 δλου τὸ σῶμα καὶ γάρ τι καὶ ρυπ ικὸυ ἀξιόλογου ἔχει. Τροφὴυ δὲ ἀπασῶυ τῶυ ὁπωρῶυ ὁλίγηυ τῷ σώματι διδουσῶυ, ἤτ του ἀπασῶυ τοῦτο τὰ σῦκα ωέπουθευ, οὐ μὴυ ἐσφιγμένηυ γε καὶ ἰσχυρὰυ ἐργάζεται τὴυ σάρκα, ἀλλὰ ὑπόσομφου, ὡσπερ ὁ κύαμος ἐμπίπλησί γε μὴυ φύσης καὶ αὐτὰ τὴυ γαστέρα, τῷ τάχει 5 ἀδὲ τῆς διεξόδου τὴυ φῦσαν ὀλιγοχρόνιου ἐργάζεται. Τὸ δὲ ἀκρικῶς ωέπειρου σῦκου ἐγγὺς τοῦ μηδὲ ὅλως βλάπτειν ἤκει ωαραπλησίως ταῖς ἰσχάσι, ωολλὰ μὲυ ἐχούσαις τὰ χρήσιμα, μοχθηρὸυ δὲ τι τοῖς ωλεουάζουσιν ἐν αὐταῖς οὐ ωάνυ γὰρ αἰμα γεννῶσι χρηστον, ὅθεν αὐταῖς καὶ τὸ τῶν φθειρῶν ωλῆ- 10 τος ἔπεται. Δύναμιν δὲ ἔχουσι λεπτυντικήν τε καὶ τμητικὴν, διὰ ἡν καὶ τὴν γαστέρα ωρὸς ἔκκρισιν ἐξορμῶσι καὶ νεφροὺς ἐκκαθαίρουσιν, ἤπατι δὲ καὶ σπληνὶ φλεγμαίνουσι μέν εἰσι

cur qui en usent abondamment, car elles forment un sang qui n'est pas tout à fait de bonne qualité; voilà pourquoi elles entraînent 5 à leur suite une multitude de pous. Elles jouissent d'une faculté attenuante et incisive qui excite le ventre à évacuer les excréments, et qui purge les reins; elles sont nuisibles au foie et à la

Propriétés des figues sèches.

Action des figues fraîches et sèches sur les viscères,

1. 71] 701 Gal.

3. τούτων G.

Ib. γε] τε G; τε ται C.

4. ô om. Gal.

5. ταῦτα **Gal**.

Ib. τὸ τάχος G.

6. φύσιν C. — Ib. ἐργάζονται Gal. 6-7. πέπειρον ἀπριδῶς G et Gal.; πάνο ώριμον Ο.

7. τοῦ ] τῶν Α 1° m.

7-8. ωαραπλησίους Α; ωαραπλήσιον ήδη G et Gal.

9. δέ τι ex em.; δ' ἐσθί C 2° m. Gal.; δέ τινα G; δ' ἐχούσαις τι ABC V.

10. ἐν αὐτοῖs G.

11. έχει Gal.

13. σπληνός G.

Ιb. μέν είσι δέ ΑСG.

Ματιλ 10 βλαβεραλ, καθάπερ καλ τὰ σῦκα, τῷ κοινῷ λόγῳ τῶν γλυκέω ἀπάντων ἐδεσμάτων τε καλ σομάτων, οὐ κατὰ ἰδίαν τινὰ δυναμιν ἐξαίρετον ἐμπεφραγμένοις δὲ καλ σκιρρουμένοις αὐτω μὲν κατὰ ἑαυτὰς οὐδὲν οὔτε εἰς ἀφέλειαν οὔτε εἰς βλάβην ἐρος γάζονται, μιγνύμεναι δὲ τοῖς τέμνουσί τε καλ ρύπλουσι φαρμένοις οὐ μικρὸν ὄφελός εἰσιν. ὅσοι δὲ μετά τινος τῶν σαγνύντων ἐδεσμάτων ἐσθίουσι τὰ τε σῦκα καλ τὰς ἰσχάδας, αμικρὰ βλάπλονται.

μ'. Περί σύκων, ἐκ τῶν Ρούφου.

Σῦκα τῆς μὲν ἄλλης ὁπώρας ἐσΠὶ κρείσσω, βλάβην δὲ κα rate, quand ces organes sont enflammés; il en est de même de figues fraîches, non qu'elles possèdent une faculté particulière, mès parce qu'elles rentrent dans la règle commune à tous les alimente à toutes les boissons d'un goût sucré; mais, quand les organes susdits sont affectés d'obstruction ou de squirrhe, les figues sèches prises toutes seules ne leur font ni bien ni mal; elles leur font, a contraire, un bien notable, si on les mêle aux médicaments incisife détersifs. Ceux qui mangent les figues fraîches ou sèches avec de aliments incrassants se font un mal considérable.

40. DES FIGUES. (Tiré de Rufus.)

Des figues sont meilleures que les autres fruits d'arrière-saison

τῶν καὶ γλ. G.
 τε om. Gal.

Ib. ov ] ev A; ov 2ª m.

2-3. δύναμιν έροῦμεν G.

3. έμπεφραγμένους δὲ καὶ σκιρρουμένους C; ἐππεφραγμένοις δὲ καὶ σκιρρουμένοις Β; ἐππεφραγμένοις δὲ καὶ σκιρρουμένοις A; ἐμπεφραγμένοις δὲ καὶ σκληρουμένοις O; ἐμπεφραγμένοις δὲ ἐσκληρυμένοις G; σκιρρουμένοις Αξὲτοις μένοις Αξὲτ.

Ib. αὖται G et Gal.

4. καὶ κατά G.

Ib. δφελος Gal.

4-5. ἐργάζουται μέγα G.

5-6. μιγνύμεναι .... Φαρμάκος μετά δοσώπου η βλησκουνίου έσθώ μενα Ο.

5. μεμιγμέναι Gal.

Ιb. τε] καὶ λεπ7ύνουσι G et Gal

6. σμιπρόν G et Gal.

Ib. ¿oʻliv Gal.

6-7. τινος .... έδεσμάτων] άλλω βρωμάτων Ο.

Ib. παχυνόντων om. ABC 1° m.

7. τε om. Gal.

Ib. ἐσχάδας C.

8. σμικρά G et Gal.

Matth, 165,

2 ταῦτα ἔχει τινά. Αἱ δὲ ἰσχάδες ἱκανῶς τρέφειν σῶμα δύνανται ·

3 οἱ γοῦν σαλαιοὶ τοῖς ἀθληταῖς ἰσχάδας ἐσθίειν σαρεῖχον. Πυθαγόρας δὲ σρῶτος ὑσηλλαξε τὴν σροσφορὰν, κρέα δοὺς Εὐρυμένη τῷ Σαμίῳ · καὶ οὐτως μετέπεσεν ἡ δίαιτα.

# μα'. Περί σλαφυλής, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Σῦκα καὶ σΊαφυλαὶ τῆς ὁπώρας ὡσπερ κεφάλαιόν εἰσιν καὶ 5 γὰρ τρέφει μᾶλλον ἀπάντων τῶν ὡραίων ταῦτα καὶ ἡκισΊά ἐσἰι κακόχυμα, καὶ μάλισῖα ὁταν ἀκριδῶς ἢ ϖέπειρα οὐ μὴν ἰσχυρά γε καὶ ϖυκνὴ σάρξ ἐσῖιν ἡ ἐξ αὐτῶν γεννωμένη, ἀλλὰ 2 χαύνη καὶ ϖλαδαρά · διὸ καὶ ταχέως ϖροσῖέλλεται. Ἡτῖον δὲ

Al. fac. II, 9; p. 573.

2 cependant elles ont aussi quelque inconvénient. Les figues sèches peuvent nourrir suffisamment le corps; aussi les anciens les don-3 naient-ils à manger aux athlètes. Pythagore fut le premier qui changea cette alimentation, en faisant manger de la viande à Eurymène de Samos; c'est ainsi que ce régime a été modifié.

comme aliment des athlètes. Pythagone.

# 41. DU'RAISIN. (Tiré de Galien).

1 Les figues et les raisins sont, pour ainsi dire, à la tête des fruits d'arrière-saison; car ils nourrissent plus que tous les fruits d'été et ne sont guère capables d'engendrer des humeurs viciées, surtout quand ils sont bien mûrs; seulement la chair qu'ils forment n'est pas ferme et dense, mais spongieuse et humide; voilà pourquoi 2 l'embonpoint qu'ils produisent disparaît rapidement. Les raisins

Propriétés comparatives des figues et des raisins.

CH. 40; 1. 2-3. Πυθαγόρας ex emend.; γόρα Codd.

3. πρέα δούs ex emend. Matth.; πρεαδοῦς Codd.

3-4. Εὐρυμένη ex emend.; Εύραμένη Codd.; Εὐρασμένει Gr.

CH. 41. Τit. σ1αφυλής] σ1αφυλών καὶ όμφακος G Gal.; σύκου καὶ σ1αφυλής O.

5. Αὶ σύπειαι G.

5. τῆς ὀπώρας] πασῶν ὀπωρῶν G.

Ib. ὅτι τερ ABC 1° m.V; om. G. 5-6. τρέψει γάρ (om. καί) G; καὶ τρέψουσι Gal.

7. eo71 nal ABC; elot G; omittit Gal.

8. ή σάρξ Gal.

Ib. γινομένη G et Gal.

9. καὶ χαύνη Gal.

Ib. ωερισ έλλεται G.

Al. fac. II, 9; p. 575.

Ib. p. 577.

nourrissent moins que les figues; leur plus grand avantage c'est de passer vite; pour cette raison ils font beaucoup de mal, si par la sard ils sont retenus, inconvénient que n'ont pas les figues mûres: car, lors même qu'il n'en passe pas beaucoup et qu'elles sont bien digérées dans l'estomac, elles fournissent au corps un aliment irre prochable. Les raisins ne possèdent ni l'un ni l'autre de ces avantages, car, ils ne se digèrent pas facilement, s'ils sont retenus; el. pendant la distribution qui se fait dans le foie et dans les veines ils engendrent une humeur crue qui ne se change pas facilement en sang. Le raisin passe plus vite encore, si on avale les grains sans pepins, car les pepins sont astringents, se digèrent mal et re s'assimilent pas. Parmi les raisins mis en réserve, celui qu'on conserve dans le marc de raisins renforce l'estomae affaibli et el

Divers modes de conservation

καὶ μέγισ ον ἀγαθὸν αὐ οῖε G et Gal.

2. ὖπέρχεται C 1° m.

3. ωεπείρων om. ABC 1 m. V Ras.

 διαχωρήσαιεν ex emend.; διαχωρήσειεν G; διαχωρήσωσι ABCV; διαχωρούσιν Gal.

4.5. τη βείη δε εν τη γασηρί καλως G et Gal.; om. ABC 1° m. V.

5. δίδωσι τροφήν G et Gal.

6. σέτ7ονται] χωνεύονται 0.

7. τας Φλέδας ABCV.

9. ὑπάρχεται C.

Ib. τοῦ γιγάρτου G.

10-11. άπεπ Τα .... τυγχάνοντ καὶ ἀχώνευτα μένει Ο.

11. τονωτικά Α.

11-12. ἔκλυτος γασθρός G; om. 1 BC 1<sup>a</sup> m. V.

12. τοῖς ] ταῖς ABC 1° m.

ἀνορέκτους ἐπεγείρει ωρὸς ἐδωδήν οὐ μὴν ὑπέρχεταί γε κατὰ γασίέρα, καὶ, εἰ ωλείων βρωθείη, κεΦαλῆς ἄπίεται ἡ δὲ ἐν τῷ γλεύκει συντιθεμένη ταύτης ἐσίὶ μᾶλλον κεΦαλαλγής ἡ δὲ κρεμασίὴ οὕτε κεΦαλὴν ωλήτιει, οὕτε ἐπέχει γασίέρα, οὕτε ωροτρέπει, εὐπεπίοτέρα δέ ἐσίι τῶν ἄλλων τῶν συντεθέντων. 5 κλὶ μὲν οῦν γλυκεῖαι τῶν σίαΦυλῶν Θερμότερον ἔχουσι τὸν χυμόν διὸ καὶ διψώδεις εἰσίν αὶ δὲ αὐσίηραὶ καὶ ὀξεῖαι ψυγρότερον αὶ δὲ οἰνώδεις μέσαι ψυχροῦ τε καὶ Θερμοῦ τὴν γασίέρα δὲ ὑπάγουσιν αὶ γλυκεῖαι, καὶ μάλισία ὅταν ὧσιν ὑγραί μοχθηραὶ δὲ οὐκ εἰς ταῦτα μόνον, ἀλλά καὶ ωρὸς τὴν 10

Al. fuc. II, 9, p. 578.

cite à manger ceux qui n'ont point d'appétit; mais il ne passe pas et porte à la tête, si on en mange beaucoup; celui qu'on conserve dans du vin nouveau cause encore plus facilement de la céphalalgie que le premier; celui qu'on conserve par la suspension ne porte pas à la tête, et ne resserre ni ne relâche le ventre; il est plus facile à digérer que les autres raisins mis en réserve. Les raisins sucrés contiennent une humeur un peu chaude; aussi causent-ils de la soif; les raisins âpres et acides ont un suc froid; les raisins vineux tiennent le milieu entre le chaud et le froid; les raisins sucrés relâchent le ventre, surtout quand ils sont aqueux; les raisins acides et âpres ne sont pas seulement mauvais sous ce rapport [c'est-à-dire parce qu'ils resserrent le ventre], mais aussi

des raisins; propriétés correspondantes.

Des raisins sucrés,

âpres et acides, vincux.

1. τε ABV; om. CG.

Ib. κατά] διά A 1ª m.

2. πλεῖον ΑΒC; πλειόνων V.

2-3. κατά τοῦ γλεύκους Gal.; ἐκ τοῦ γλεύκους G.

3. ταύτης ἐσθὶ μᾶλλον ex emend.; ταυτί ἐσθι μᾶλλον A; ταύτη ἐσθὶ μᾶλλον B V; καὶ αὐτῆς ἐσθι μᾶλλον C; ταύτης ἔτι μᾶλλόν ἐσθι G et Gal.; Dietz propose aussi ἔτι au lieu de ἐσθί.

ί. μέντοι πρεμασθεῖσα G et Gal. lb. πεφαλὴν οὐδόλως βλάπ7ει G et

1-5. γασθέρα δὲ ούτε ἐπέχειν οὐδὲ

ωροτρέπειν εἰς διαχώρησιη τέφυκεν G; γασθέρα δὲ οὐτε ἐπέχειν οὐτε ἐπιτρέπειν εἰς διαχ. τέφ. Gal.

7. χυμόν ex emend.; χυλόν Codd. Ιb. αὐσ/ηραίτε καί ΑΒCV.

7-8. ψυχρότεραι G.

8. οἰνώδειε] ήγουν μηδεμίαν έχουσαι σφοδράν τοιότητα C 2° m.

Ib. ἐν τῷ μέσφ G et Gal.

Ib. те om. Gal.

Ib. τήν om. G et Gal.

10. ύγραλ, μετὰ ταύτας δὲ οἰνώδεις ύγραλ · μοχθηραί G.

Ib. εls τοῦτο Gal.

DES 54

έν γασηρὶ πέψιν αἴ τε ὀξεῖαι καὶ αὐσηραὶ σηαφυλαί. Πασὰ δὲ ἀσφαλεσηάτη χρῆσίε ἐσηιν, ὅταν σαρκώδειε τε ὧσιν αὶ σηε φυλαὶ φύσει, πεπειροτάτων τε αὐτῶν τιε ἐσθη συμμέτρως, εἴτε οὖν ἐπὶ τῶν ἀμπέλων ἐπὶ πλεῖσηον πεπανθεισῶν, εἴτε καὶ τὸ λεῖπον ἐκ τοῦ κρεμασθῆναι προσλαβουσῶν ἐφεξῆς δὲ τὰ ὑγρῶν ἄνευ ποιότητος ὀξείας ἢ αὐσηρᾶς, ἃς ἕνεκεν ὑπαγωγῆς γασηρὸς ἐγχωρεῖ δαψιλῶς ἐσθίειν. Ενιοι δὲ καὶ γλεῦκος πίνουσι τῆς αὐτῆς χρείας ἔνεκεν, καὶ μάλισηα τὸ γλυκύτατον · ὑπακτικώτατον γὰρ τοῦτο · τὸ δὲ ἐξ αὐσηρῶν ἢ ὀξειῶν σηαφυλῶν

Al. fac. II, 9; 10 Φαυλότατον εἰς ταάντα. Τὰ δὲ ἀπόθρεγμα τῶν σΊεμΦύλων οἰp. 581. ρητικόν ἐσΊι καὶ κεΦαλῆς ἄπΊεται.

Des circonstances favorables pour manger les raisins. sous celui de la coction qui se fait dans l'estomac. La manière la plus exempte d'inconvénients de manger les raisins, c'est de le choisir quand ils sont naturellement charnus et qu'ils sont très-mûrs. et d'en user modérément, soit qu'il aient acquis cette maturité sur le cep, soit que la suspension leur ait donné ce qui leur manqual sous ce rapport; la seconde manière est de prendre des raisins aqueux sans qualité acide ou âpre, qu'on peut manger en grande quantité pour relâcher le ventre. Quelques-uns boivent aussi du vin nouveau dans le même but, surtout celui qui a un goût très-sucré, car il relâche très-fortement le ventre; celui, au contraire, qu'on tire des raisins âpres ou acides est le plus mauvais sous tous les rapports. La liqueur provenant de la macération du marc de raisins est diurétique et porte à la tête.

Des diverses espèces do vin nouveau.

De la piquette.

- 1. σέψιν ανάδοσίν τε καὶ Θρέψιν G et Gal.
  - 1-2. Πασῶν μὲν οὖν ἀσΦ. G et Gal.
  - 2. TE om. Gal.
- 3. ωέπειραί τε τῶν τ' αὐτῶν C; ωέπειραι δὲ, τῶν δὲ αὐτῶν Gal.
  - Ib. ἔσθιεν C.
  - 5. πρεμαθήναι Β; πρέμασθαι Gal.
- ύγρῶν] ηρεμασθεισῶν τὰs Gal.;
   après le mot ωοιότητος il manque une feuille daus B.

- 6. αὐσ7ηρᾶς ἡ ὀξείας Gal.
- Ib. ds om. G et Gal.
- Ib. ένεκα G et Gal.
- 6-8. ὑπαγωγῆς...ἔνεκεν om. V.
- 8-9. γλυκύτατον ...τοῦτο] γλωί τῶν ὑπακτικωτέρων (— ότερον C ACV.— g. ἢ ὀξέων G.
- το σΊαφυλῶν Α C; uvarum Ras.
   σῖεμφύλων δ δευτερίαν καλοῦσι (
   2ª m.
  - 11. καὶ κεΦαλῆς ἀπίεται om. Α.

# μ6'. Περί ἀσλαφίδων.

Αἱ μὲν αὐσηραὶ τῶν ἀσηαφίδων ψυχρότεραι τὴν κρᾶσίν εἰσιν, ὥσπερ αὶ γλυκεῖαι Θερμότεραι. Καὶ τὸν μὲν σηόμαχον ρωννύουσι, καὶ τὴν γασθέρα σθεγνοῦσιν αὶ αὐσηραὶ, καὶ δῆλον ιὰ μᾶλλον αὐτῶν αὶ σηρυφναί. Μέσην δέ τως κατάσθασιν αὶ γλυκεῖαι τὰν κατάσθασιν αὶ γλυκεῖαι τὰν γασθέρα τό γε μὴν ἐπικρατικὸν ὑπάρχει ταῖς γλυκείαις ἀεὶ, καθάπερ γε καὶ τὸ μετρίως ρυπθικὸν, ὡσθε ἐξ ἀμφοτέρων τῶν δυνάμεων τὰς μικρὰς κατὰ τὸ σθόμα τῆς κοιλίας ἀμελύνουσι δήξεις, ὡς αὶ γε μείζους τῶν δήξεων εὐδηλον τῶι γενναιοτέρων χρήζουσι βοηθημάτων. Αμείνους δὲ ἐν ταῖς 10 σθαφίσιν εἰσὶν αὶ λιπαρώτεραί τε καὶ τὸν οἰον Φλοιὸν ἔχουσαι

Al. fac. II, 10; p. 581-2.

### 42. DES RAISINS SECS.

Les raisins secs âpres sont d'un tempérament plutôt froid; de 2 même, les raisins secs sucrés sont plutôt chauds. Ceux qui sont àpres renforcent l'orifice de l'estomac et resserrent le ventre : il est clair que les raisins fortement âpres ont ces mêmes propriétés à un 3 degré plus fort. Les raisins secs sucrés procurent une constitution en quelque sorte moyenne, car ils n'affaiblissent pas l'orifice de l'estomac et ne relâchent pas non plus le ventre d'une manière appréciable; ils sont toujours doués d'une faculté tempérante et modérément détersive, en sorte que, par ces deux qualités, ils emoussent les pincements légers à l'orifice de l'estomac; mais quant aux pincements plus forts, il est clair qu'ils ont besoin de remèdes 4 plus efficaces. Parmi les raisins secs, les meilleurs sont ceux qui sont un peu gras et ont la partie qu'on peut appeler écorce, mince.

Propriétés des raisins secs sucrés et âpres.

Des meilleurs raisins secs.

Cu. 42. Tit. Π. σΓαφ. λιπαρῶν G. 4. κατάσΓασιν ἐν αὐταῖε G ct Gal. 5. ἐγκλύουσαι Α. — Ib. μήτε] μετά C.

5-6. μήτε ύγραΙνουσαι την γασίερα C 2" m.; μ. ὑπάγουσαι μήτε ύγραΙνουσαι τ. γ. G.; καὶ δυσκοίλιοι Ο.

μην | μέν C.

6. ἐπικερασ7ικόν Gal.; ἐπικρατητικόν C 2° m.; om. G; ἐκφραντικόν Αët.

7. καθάπερ καί Gal.

8. µanpds C.

11. slolv om. Gal.

1b. λιπαρώτερα καί Α; λιπαραί τεκ. G Gał.; λιπαρώταται Αët.

Ib. Exovoi G.

56

DES ALIMENTS.

λεπίου. Ενιοι δε καλώς σοιούντες έκ των γλυκειών των μεγελων, οίαιπερ είσιν αι σκυθελίτιδες, και σριν εσθίειν εξαρούσι τὰ γίγαρτα · χρονισθεῖσαι δε οὖν και αὖται σκληρω εχουσι και σαχύ τὸ δερμα, και χρη σροδιαθρέχειν αὐτὰς ἐν ὑδατι · και γὰρ τὸ γίγαρτον ετοιμότερον οὕτως εξαιρεῖται Εμπαλιν δε ταύταις ετεραί τινές είσιν ἀσιαφίδες αὐσίηραι και βραχεῖαι, γίγαρτον δε όλως οὐδεν εχουσαι. Τροφή δε εκ τῶν ἀσιαφίδων ἀναδίδοται τῷ σώματι σαραπλησία κατὰ τὴν σοιτητα ταῖς σιαφυλαῖς αὐταῖς · κατὰ δε τὴν σοσότητα σλείων 10 μεν ἐκ τῶν λιπαρῶν τε και γλυκειῶν, ελάτιων δε ἐκ τῶν

Al. fac. II, 10; p. 583.

Des raisins scybélitiques.

raisins secs sans pepins. Propriétés des raisins secs en général, Quelques personnes, et elles ont raison, ôtent les pepins des grands raisins secs et sucrés, par exemple des scybélitiques, avant de les manger; cette espèce de raisins secs a aussi la peau épaisse et dure, si on les conserve longtemps, et il faut les macérer dans l'eau avant de les manger; les pepins s'enlèvent aussi plus facilement par ce procédé. Il y a d'autres raisins secs qui ont les propriétés contraires de ceux dont nous venons de parler, puisqu'ils sont âpres et petis et n'ont pas du tout de pepins. L'aliment que les raisins secs distribuent au corps est, sous le rapport de la qualité, semblable à celui que lui donneraient les raisins frais eux-mêmes; mais, pour la quantité, celui qu'on tire des raisins secs, gras et doux, est plus abondant que l'aliment fourni par les raisins âpres et qui ne sont

2. σπυθελιτικαί C 2° m.; σπυθελετικαί ΑCV.

Ib. nai om. Gal.

2-3. έξαίρουσι G; έπαίρουσι ΑCV.

3. τά] δέ C.

Ib. δε οὖν] γοῦν G et Gal.

4. Ισχουσι ΑCV.

5. καὶ γὰρ καὶ G; κ. γάρ τοι κ. Gal. Ib. ἐτοίμως G.

6-7. τινές είσι σθερεαί καὶ ωαχεῖαι Gal.; τινές σθερεαὶ καὶ ωαχεῖαι εἰσιν G; γρ. ωαχεῖαι C marg.

7. γίγαρτου όλως G et Gal.

Ib. οὐδὲν οὐκ G.

8. παραπλησίως C; παραπλησίων G.

9. σ αφυλαῖς ] ἀσ αφίσιν Gal., qu. ajoute après αὐταῖς γλυκεῖα μὲν οἰ ἐκ τῶν γλυκειῶν, αὐσ πρὰ ἀὲ ἐκ τῶν αὐσ πρῶν, μικτὴ δὲ ἐκ τῶν ἀμφοτέρα ἐχουσῶν τὰς ποιότητας · G a la même chose, mais il transporte ταῖς ἀσ α φίσιν avant παραπλησία, lit γλυκεῖα au lieu de γλυκεῖα et omet οὖν · qualo passæ fuerint Ras.

Ib. τη δέ ωοσότητι G et Gal.

Ib. ωλεῖον ACVG.

10. ή ἐκ Α C.

Ib. 70 om. ACV.

Ib. έλατ7ον C.

Ib. ή ἐκ V.

8 αύσθηρών τε καὶ άλιπών. Εἴσι δέ καὶ εὐσθομαχώτεραι τών Al. fac. II, 10; p. 584. ισχάδων.

μγ'. Περί συκαμίνων, ά δή και μόρα καλείται.

Τὰ συκάμινα καθαρᾶ μὲν ἐμπεσόντα γασθρὶ καὶ ωρῶτα ληθθέντα διεξέρχεται τάχισία, καὶ τοῖς ἄλλοις σιτίοις ύφηγεῖται· δεύτερα δὲ ἐπὶ ἔτέροις, ἢ καὶ χυμὸν εύροντα μοχθηρὸν έν αὐτῆ διαφθείρεται τάχισία, διαφθοράν άλλόκοτόν τινα καὶ οὐ ρητήν έχοντα ταῖς κολοκύνθαις ομοίως · ἀβλαβέσθατα γάρ όντα τῶν ώραίων έδεσμάτων, ὅταν μὴ διὰ ταχέων ὑποχωρήση, μοχθηραν έχει διαφθοραν όμοίως τοῖς ωέποσι, καίτοι κάκεῖνοι 2 ταχέως ύπελθόντες οὐδὲν μέγα βλάπλουσιν. Καιρὸς δὲ τῆς χρή- 10

Ib. 11; p. 586-587.

8 pas gras. Les raisins secs sont aussi meilleurs pour l'orifice de l'estomac que les figues sèches.

et comparés figues sèches.

43. DES SYCAMINS, QU'ON APPELLE AUSSI MÛRES.

Si les mûres arrivent dans un estomac pur, et si on les prend avant les autres mets, elles passent très-rapidement et frayent la route aux autres aliments; si, au contraire, on les prend après d'autres mets ou si elles trouvent une humeur viciée dans l'estomac, elles se corrompent très-rapidement, et leur corruption est d'une espèce toute particulière et inexprimable, de même que celle des courges; car, bien que ce soient les fruits d'été les plus innocents, toutes deux ont, si elles ne passent pas vite, une corruption de mauvaise nature de même que les pastèques; toutefois, ces dernières ne font pas non 2 plus grand mal quand elles passent vite. Le temps opportun pour

Mauvaises qualités des mûres.

Des conditions

1. άλιπῶν ] λιπαρῶν G.

CH. 43; 1. 3. τῆ γασ τρί G et Gal.

3-4. πρώτον ληφθέντι G.

4. καὶ τοῖs ἀλλοις σιτίοις C 2ª m. Gal.; item Or. Goll. med. III, 29; Syn. IV, 27, et Aët.; om. AC 1ª m. VG.

6. συνδιαφθείρεται τάχισ α καὶ τοῖς άλλοις σιτίοις Gal.

7. οὐ ἡητήν | ἀρητικήν Α; οὐρητικ. V.

7. Ισχουτα AGV.

Ib. ἀβλαβέσ/ερα G et Gal.

8. όντα ταῦτα G; σάντα ταῦτα Gal.

Ib. διά ταχέων ex em.; διά ταχέως ACV; διαφθαρέντα ταχέως G Gal.

Ib. ωροχωρήση G; ὑποχωρήση • ἢν δè μή Gal.

9. loxes Gal.; δè lox. A 2ª m. CV.

10. ύπερθόντες C.

DES 58

Al. fac. II, 11; p. 588. σεως, ώσπερ τοῖς πέποσιν, οὕτω καὶ τοῖς μόροις, ὅταν αὐχμηρὰ καὶ Θερμὸν γένηται τὸ τῆς γασΙρὸς σῶμα· τοιοῦτο γάρ τος ἀναγκαῖόν ἐσΙι τηνικαῦτα καὶ τὸ ἦπαρ εἶναι. ΠρόσεσΙι δὲ τοῖς συκαμίνοις καὶ σΙύψεώς τι, καὶ ὑγραίνει μὲν πάντως, ψύχει δὲ οὐ πάντως, εἰ μὴ ψυχρὰ ληΦθείη· τροΦὴν δὲ ἐλαχίσην δίδωσι τοῖς σώμασι παραπλησίως τοῖς πέποσιν.

μδ'. Περί τοῦ τῆς βάτου καρποῦ.

Ib;13; p. 589.

Τὰ βάτινα σΊυπ? ικώτερα τῶν μόρων ἐσ? ὶ, κὰν ωολλάκις αὐτὰ ωροσενέγκηταί τις, κεφαλαλγεῖ, τινὲς δὲ καὶ τὸν σθμαχον ἀνιῶνται διὸ χρὴ καλῶς ἐκπλύνειν ωρὶν ἐπιχειρεῖν 10 ωροσφέρεσθαι τὸν καρπὸν τοῦτον, ὅπερ οὐχ ἤκισῖα κἀπὶ τῶν συκαμίνων ἐσ? ὶ ωοιητέον · οὐ μὴν ὑπάγει τὰ βάτινα τὴν κοιλίαν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐπέχει.

favorables pour manger les mûres.

Propriétés des mûres. manger les mûres ainsi que les pastèques, c'est quand le corps de l'estomac est sec et chaud, car alors le foie a nécessairement les mêmes qualités. Les mûres sont aussi douées d'une légère astringence; elles humectent toujours, mais ne refroidissent pas dans toutes les circonstances, à moins qu'on ne les prenne froides; elles donnent très-peu d'aliment au corps, ainsi que les pastèques.

44. DES FRUITS DE LA RONCE.

Propriétés comparatives des mourons et des mûres. Les mourons sont plus astringents que les mûres, et, si on en mange souvent, ils donnent de la céphalalgie; chez quelques individus l'orifice de l'estomac en est aussi affecté; voilà pourquoi il faut bien laver ce fruit avant de se hasarder à le manger, précaution qu'il ne faut pas du tout négliger non plus pour les mûres; les mourons ne relâchent pas le ventre, ils le resserrent plutôt.

1. ώσπερ καί AC V.—lb. άχμηρ. G.

2. σλόμα καὶ σῶμα G.

Ib. τοιοῦτον G et Gal.

3. καὶ τὸ ἤπαρ εἶναι] καίτοι σαρεἶναι ΑV.

4. wdvra G.

6. τῷ σώματι G et Gal.

Ch. 44. Tit. Π. τῆς τοῦ β. καρποῦ V; Π. τῶν τοῦ β. καρπῶν G et Gal. 7. elol V.

7-8. σολλά τις αυτά σροσευέγκηται Gal.; σολλά τις σροσευέγκητα αυτά G.

8. πεφαλαλγήσει G et Gal.

Ib. τόν om. Gal.

11. ύπάγει γε Gal.

Ib. βάντανα (sic) Α; κατά Gal.
12. καί om. G et Gal.

με'. Περί τοῦ τῶν κυνοσβάτων καρποῦ.

Ο των κυνοσβάτων καρπός μικρῷ σθυπθικώτερός ἐσθι τοῦ τῶν βάτων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆς γασθρός ἐΦεκτικώτερος, 
ἐλίγην δὲ τροΦὴν δίδωσι τῷ σώματι.

Al. fac. II, 14; p. 589-90.

μς'. Περί τοῦ τῶν ἀρκεύθων καρποῦ.

1 Αρκευθίδες βραχεῖαν ἔχουσι γλυκύτητα καὶ ἔτι βραχυτέραν σθύψιν, ἀρωματίζουσι δὲ, καὶ δῆλον ὅτι Θερμαίνουσι διὰ ἢν ² ἔχουσι δριμύτητα. ΤροΦὴν δὲ ὀλίγην διδόασι τῷ σώματι, καὶ, εἴ τις πολλὰς προσενέγκαιτο, δάκνουσί τε τὸν σθόμαχον, καὶ τὴν κεΦαλὴν Θερμαίνουσι καὶ ὀδυνῶσιν · οὖρα δὲ μετρίως κινοῦσιν.

lb.15; p. 590.

### 45. DU FRUIT DE L'ÉGLANTIER.

Le fruit de l'églantier est un peu plus astringent que celui de la ronce; aussi resserre-t-il plus fortement le ventre, mais il donne peu de nourriture au corps.

Propriétés du fruit de l'églantier.

### 46. DES BAIES DE GENÉVRIER.

1 Les baies de genévrier sont légèrement sucrées et encore plus légèrement astringentes, mais elles sont aromatiques, et il est clair qu'elles échauffent à cause de l'âcreté dont elles sont douées.

Propriétés des baies de genévrier.

<sup>2</sup> Elles donnent peu de nourriture au corps, et, si on en mange beaucoup, elles causent des pincements à l'orifice de l'estomac, échaussent la tête et y causent de la douleur; elles poussent modérément aux urines.

CH. 45. Tit. Π. τῶν κυνὸς τοῦ βάτου καρπῶν G; Π. τῶν τοῦ κυνοσθάτου καρπῶν V Gal. — 1. Ô ] Ol G.

Ib. μικρόν V; μακρῷ Gal.; μακρά G.
 2. γασ1ρὸς ἐΦεκτικώτερός ἐσ1ιν G;
 γ. ἐσ. ἐφ. Gal.

Cn. 46. Tit. Π. τοῦ τῶν μαρκεύθων καρποῦ ΑCV; Π. τῶν τῆς ἀρκεύθου καρποῦ (ial.; Π. τῶν τῆς ἀρκεύθου καρπῶν «περ ζυτὸν καὶ κάτζαρις καλεῖται G.

4. Μαρκευθίδες ACV.

Ib. ἐτι ἐπί ACV.

Καὶ δῆλου] Εὐδηλου οὖυ G et Gal.

 προσευέγκατο AC; προσευέγκοιτο G.

Ib. τε ] γε G.

8. δέ ] μέντοι Gal.; δὲ μέντοι G.

8-9. κινοῦσι μετρίως Gal.; κενοῦσι μετρίως G. μζ'. Περί σερσικών.

Al. fac. II, 19; p. 592-3. Καὶ τούτων ὁ χυλός τε καὶ ἡ οἶον σὰρξ εἴφθαρτός ἐσῖι καὶ πόντη μοχθηρὰ, ὤσῖε οὐ χρὴ, καθάπερ ἔνιοι, τελευταῖα τῆς ἄλλης τροφῆς αὐτὰ ωροσφέρεσθαι διαφθείρεται γὰρ ἐπιπολάζοντα, καὶ τἄλλα συνδιαφθείρει.

μη'. Περί άρμενιακών καὶ ωραικοκκίων.

Ib. 20; p. 593-594. Εν τῷ τῶν ωερσικῶν γένει καὶ ταῦτά ἐσῖι, διαφοράν τινα αὐτῶν ἔχοντα ωρὸς τὸ βέλτιον· οὕτε γὰρ ὁμοίως τούτῳ διαφθείρεται κατὰ τὴν κοιλίαν, οὕτε ὀξύνεται· φαίνεται δὲ τοῖς ωῦλοῖς ἡδίω, καὶ διὰ τοῦτο εὐσῖομαχώτερα. Τροφὴ δὲ ὁτι βραχία

47. DES PÊCHES.

Mauvaises qualités de la pêche, Le suc de ces fruits et ce qu'on peut appeler leur chair se corrompent facilement et sont tout à fait mauvais; par conséquent ne faut pas en manger après les autres mets, comme quelques-uns ont la coutume de le faire, car elles se corrompent en surnagean [dans l'estomac], et corrompent en même temps les autres aliments.

## 48. DES ABRICOTS ET DES ABRICOTINS.

Propriétés
comparatives
des abricats
et
des abricotins
avec
les pêches.

Ces fruits appartiennent aussi au genre des pêches, mais ils en diffèrent un peu en ce qu'ils sont meilleurs, car ils ne se corrompen ni ne s'aigrissent comme elles dans l'estomac; ils paraissent en géne ral plus agréables au goût; c'est pourquoi ils sont aussi plus favorables à l'orifice de l'estomac. Nous avons déjà dit auparavant que

Сн. 47. Тіт. П. ωερσικών ήτοι роδακινών G.

1. χυμός καί ACV.

Ib. n om. Gal.

Ib. εὐθαρτός A 1° m.; εὐφθαρτός τε V Gal.; δύσφθαρτός G.

2. μοχθηρός ACV.

Ιb. καθά Α.

3. τροφής εἰώθασι ΑCV.

CH. 48. Tit. ἀρμενικῶν V.—Ib. ωρι κοκκίων Gal.; βρεκοκκίων G, etde même dans le corps du chapitre.

5. τῶν om. Gal.

6. τούτω ex emend.; τοῦτο ΑC\ om. G et Gal.

8. ήδείω C 2° m.; ήλείω A C.

Ib. καὶ τοῦτο AC.

Ib. βραχεῖαν V.

3 τοῖς τοιούτοις καρποῖς ὑπάρχει, λέλεκται ωρόσθεν. Εσίι δὲ ἀμείνω τὰ ωραικόκκια τῶν ἀρμενιακῶν.

μθ'. Περί μήλων.

Οσα μεν σθύφει των μήλων ψυχρον έχει καὶ γεώδη χυμον, όσα δε όξεα φαίνεται ψυχρον μέν, άλλα λεπθομερή μέσης δε ύπάρχει πράσεως τα γλυκέα ωρος το Θερμότερον ρέποντα, 5 καθάπερ τα τελέως ἄποια καὶ οἶον ύδατώδη ωρος το ψυχρότερον κεκλιμένα. Δήλον δε, ώς τα μεν σθύφοντα τας κάτω διαχωρήσεις ἐπέχει, τα δε όξεα, ωαχύν εύρόντα χυμον εν τή γαθρί, τέμνοντα τοῦτον ὑπάγει τε κάτω καὶ δια τοῦτο ὑγραίνει

Al. fac.II, 21; p. 595.

16. p. 596-8.

3 ces fruits nourrissent peu. Les abricotins sont meilleurs que les abricots.

### 49. DES POMMES.

Les pommes astringentes ont une humeur froide et terreuse, tandis que les pommes aigres en ont une froide mais ténue; les pommes surrées ont un tempérament moyen qui se rapproche du chaud; de même les pommes tout à fait fades, et pour ainsi dire aqueuses, se rapprochent plutôt du froid. Les pommes astringentes retiennent évidemment les évacuations alvines; les pommes aigres, si elles trouvent une humeur épaisse dans le ventre, la divisent et la font descendre;

Différences des pommes d'après le goût.

Des pommes astringentes et aigres.

1. τοῖε τοιούτοιε καρποῖε ] ταῖε ὀπώριιε ἀπάσαιε C 2ª m. Gal.

Ib. δέδειπται G.

Ib. πρόθεν C.

Ib. δέ ] μέν οὖν G et Gal.

2. πραιπόπηια παλούμενα G et Gal. Cu. 49. Tit. II. μήλων πηπευτών G.

3. 0 σα ] A G.

Ib. τῶν μηλῶν ] μῆλα G et Gal.

Ib. έχει Ο; Ισχει ΑC V; Ισθι έχειν
 (ια).; έγειν Ισίει G.

3-4. η εώδη χυμόν τουτέσ ει ταχύν Ο.

1. ἀξέα | ἀξινα () et ainsi toujours. 4. ψυχρά G.

5. ρέπουτα] αποκλίνουτα Ο.

6-7. τελέως.....κεκλιμένα] δὲ ἀποια ψυχρὰ καὶ ὑδατώδη καὶ οἶα τούτων Ο.

 ἐγκεκλιμένα C 2° m. Gal.; ἐγκλιμένα G.

Ib. Εδδηλου G et Gal.

Ib. σ7όφοντα] σ7υφαία O et ainsi toujours. — Ib. κατά G.

8. χυμόν μέν εύρόντα τσαχύν G et Fal.

 σ. τέμνει τε τοῦτον C Gal.; καὶ τοῦτ. τέμνοντα Ο.

> τα διαχωρήματα, καθαράν δὲ εὐρόντα τὴν κοιλίαν ἐπέχει μᾶλ λον αὐτήν τὰ δὲ γλυκέα ἀναδίδοται μᾶλλον. Τὰ δὲ ἄποια, μήτε ἡδέα τυγχάνοντα, μήτε ῥώμην ἐντιθέντα τῆ γασ1ρὶ, μήτε ἴσχοντα αὐτὴν εἰκότως ἀτιμάζεται, καὶ τοῖς ὑσὶ βάλλεται. Όσα

- 5 δὲ καλῶς πεπαυθέντα ἐπὶ τῶν δένδρων Φυλάτιουσιν, ἀφελιμώ τατα γίνεται πολλάκις ἐν νόσοις, ἤτοι περιπλασθέντα σιαπὶ, καὶ κατὰ Θερμὴν σποδιὰν ὁπιηθέντα συμμέτρως, ἢ ἐν ὕδατος ζέοντος ἀτμῷ καλῶς ἐψηθέντα. Διδόναι δὲ αὐτὰ χρὴ μετὰ τὴν τροΦὴν εὐθέως, ἐνίστε δὲ καὶ μετὰ ἄρτου, ῥώμης τε γασίρὸς
- 10 ένεκα καὶ σιομάχου τοῖς ἀνορέκτοις τε καὶ βραδυπεπίοῦσιν, ἐμετικοῖς τε καὶ διαρροϊζομένοις καὶ δυσεντερικοῖς. Ἐπιτήδει

Propriétés des pommes sucrées,

- fades.

Utilité des pommes dans cortaines maladies,

- surtout des pommes âpres. de cette manière elles rendent les excréments humides, mais, si elles trouvent le ventre pur, elles le resserrent plutôt; les pommes sucrées sont mieux absorbées. Quant aux pommes fades, qui ne sont pas agréables au goût, qui ne donnent pas de force au ventre et ne le resserrent pas non plus, on a raison de les estimer peu, et on les jette aux cochons. Celles qu'on met de côté après les avoir laissées bien mûrir sur l'arbre deviennent souvent très-utiles dans les maladies, soit qu'on les enduise de pâte pour les cuire modérément dans les cendres chaudes, soit qu'on les fasse bien bouillir dans la vapeur d'eau chaude. Il faut les donner immédiatement après le repas, quelquefois avec du pain pour renforcer le ventre et l'orifice de l'estomac à ceux qui manquent d'appétit, qui digèrent lentement, qui sont sujets aux vomissements, à la diarrhée et à la dyssenterie. Les pommes fortement âpres se prêtent bien à ceté

 τὰ δὲ γλυκέα] ὁ δὲ γλυκὸς ἄνευ δριμύτητός τε καὶ πάχους, τουτέσ ιν ἐὰν ἀκριδῶς ἢ μόνος Gal.; ὁ δὲ γλυκὸς χυμὸς, ἐὰν μὲν ἀκριδῶς ἢ μόνος ἄνευ δριμύτητός τε καὶ πάχους G.

Ib. μᾶλλουν C.

- 3-4. μήτε ήδέα..... ἀτιμάζεται] τουτέσ Ιιν μήτε γλυκέα μήτε όξυνα μήτε σ Ιυφαία γείρισ Ια Ο.
  - 3. ἐντιθέντα γασθέρι G et Gal.
  - 4. αὐτήν] ἡεομένην G et Gal.
  - 5. Φυλάτ Τουσι] είς τε του χειμώνα

καὶ τὸ μετὰ αὐτὸν (καὶ μετὰ αὐτό 6) ἔαρ G et Gal.

6. ylvovrai Gal.

Ib. νούσοις C 1° m.

Ib. σ?αιτί] τι V.

- 7. nal] n C 2 m.; n nal Gal; om. CV.
  - Ib. κατά Θερμήν] καθάπερ μήν Α(..
  - Ιb. οπ/ησθέντα Α.
  - 8. ἀτμῷ καλῷ V; καλῶς ἀτμῷ G.
  - lb. αὐτὰ χρή] αὐταρχή AC.
  - 10. ανορέπτοις καί ACG.

δὲ εἰς τοιάνδε χρείαν ἐσῖὶ τὰ σῖρυΦνά · συμμετρίαν γὰρ ἔχει τῆς σιύψεως, ὡς εἶπον ἄρτι ωαρασκευασθέντα, τῶν μετρίως αὐσῖηρῶν ἀπασαν ἀποτιθεμένων τὴν σἴύψιν ἐν τῆ τοιαύτη ωαραπκυῆ, καὶ διὰ τοῦτο ωαραπλησίων γινομένων τοῖς ἐξ ἀρχῆς ὑδατώδεσιν.

# ν'. Περί κυδωνίων και σ7ρουθομήλων.

Εξαίρετου τι σαρά τάλλα μῆλα τούτοις ὑπάρχει σθύψιυ τε σλείονα κεκτημένοις, καὶ του χυλου ἔχουσι μόνιμου, εἴ τις ὑψήσας αὐτου σὺυ μέλιτι Φυλάτθειυ ἐθέλοι· τῶυ δὲ ἄλλων μήλων ὁ χυλὸς ὁξύνεται κείμενος, ὑγρότητα σολλὴν ἔχων ψυχράν.

Ο δὲ ἀπό τῶν σθρουθίων χυλὸς μονιμώτερος γίνεται, ώσθε καὶ 10 εἰς σλείονας διαμένειν ἐνιαυτούς, ὅταν κατὰ τὸ σθόμα τοῦ ἀγγείου σχῆ συκνὸν ἐπίπαγον, ὅς καὶ μέλιτι σολλάκις ἐπιπήγυνται καὶ ἄλλοις τισίν· καὶ χρὴ Φυλάτθειν αὐτὸν ἐπικείμενον,

Al. fac. II, 23; p. 602-3.

usage, car elles gardent une astringence modérée, si on les prépare comme je viens de le dire, tandis que les pommes faiblement àpres perdent toute leur astringence par cette préparation et deviennent semblables par là aux pommes naturellement aqueuses.

### 50. DES COINGS ET DES POIRES À COING.

Ces fruits ont cela de particulier, si on les compare aux autres pommes, qu'ils sont doués d'une astringence plus forte et que leur gelée peut se conserver, si on veut la mettre en réserve après l'avoir fait bouillir avec du miel, tandis que la gelée des autres pommes s'aigrit si on la conserve, parce qu'elle contient beaucoup d'humeur froide. La gelée des poires à coing se conserve mieux; et même elle dure plusieurs années; dans ce cas, elle présente à l'ouverture du vase une croûte épaisse, comme il s'en forme souvent aussi une sur le miel et sur quelques autres substances; il ne

Propriétés comparatives des coings et des pommes.

De la gelée de coings longs.

<sup>1.</sup> loχει Gal. — Le ms. G s'arrete à ce chapitre.

CH. 50. Tit. σ1ρεθομήλων Ο; σ1ρεθιου. CG Gal.; σ1ρουθίων μήλ. ΑV.

<sup>9.</sup> χυμός A.

<sup>10.</sup> σΙρουθομήλων Gal.

<sup>12.</sup> ős] olov Gal.

<sup>12-13.</sup> ἐπιμέγνυται ΛΟ V.

όταν έθέλης άμετάθλητον έπὶ ωλεῖσίον διαμεΐναι τὸ Φυλατίιμενον. ὁ δὲ τῶν κυδωνίων χυλὸς ἤτίον ἡδὺς ὑπάρχει καὶ μᾶλ λον σίψφων, ώσιε εἰη ἄν ωστε καὶ τοῦδε χρεία ωρὸς ῥῶσιι ἰκανῶς ἐκλύτου γασίρὸς.

να'. Περί ἀπίων καὶ ῥοιῶν.

ΑΙ.fac.II.24; 5 Περὶ μήλων ἄ εἶπον ἄπαντα μεταφέρων ἐπὶ τὰς ἀπίους τε καὶ ροιὰς, οὐδενὸς ἔτι νεωτέρου σερὶ αὐτῶν ἑτέρου δεήση λι. β. β. 6.5. γου. Τροφὴν δὲ τῷ σώματι σαρέχουσιν αὶ μὲν ροιαὶ σαντιποσιν ελαχίσην, αὶ δὲ ἄπιοι, καὶ μάλισηα αὶ μεγάλαι, κιλοῦσι δὲ αὐτὰς μενάτας οἱ σαρὰ ἡμῖν, ἔχουσί τι καὶ τρόφιμοι.

ν6'. Περί μεσπίλων και οδων.

16.25; p. 606. 10 Στύφει μεν άμφω, σολύ δε μᾶλλον οὔων τὰ μέσπιλα δί

faut pas toucher à cette croûte, si on veut que la gelée mise m réserve se conserve longtemps sans subir de changement. La gele de coings ronds est moins agréable et plus fortement astringente, en sorte qu'elle peut aussi quelquefois être utile pour renforcers ventre affaibli à un degré très-prononcé.

51. DES POIRES ET DES GRENADES.

Propriétés des poires et des grenades. Si l'on applique aux poires et aux grenades tout ce que j'ai dit des pommes, on n'aura plus besoin d'un nouveau chapitre particulier sur ce sujet. Les grenades donnent très-peu de nourriture, au corps, tandis que les poires, et surtout les grandes, qu'on appelle chez nous menates, ont quelque chose de nutritif.

52. DES NÈFLES ET DES SORBES.

Propriétés comparatives

Ces fruits sont tous deux astringents, mais les nèfles le sont

1-2. Φυλατθόμενον] Φάρμαπον ἢ τὸ μέλι Gal:

2-3. μάλισ α Gal.

3. τοῦδε] τούτου Gal.

CH. 51. Tit. Περὶ ἀπίων καὶ ῥόων Α 2° m.; Περὶ ἀπιδίων καὶ ῥοϊδίων Ο. 5. Α σερί μήλων Gal.

6. ĕті] ἐσ?ι A.

9. μενάτας] μναίας AC 1 m.\.

Ib. of ] & A.

CH. 52. Tit. οδων ] σούρθων 0.

καὶ ἡεούση γασίρὶ συμφορώτατον ἔδεσμά ἐσίιν ἡδίω δὲ αὐτῶν εἰς ἐδωδὴν τὰ οὖα. Πρόδηλον δὲ ὅτι τῶν τοιούτων ἀπάντων ὁλίγον ἐσθίειν ωροσήκει, οὐχ ώς σύκων ἢ σίαφυλῶν δαψιλῶς.

νγ'. Περί τοῦ τῶν φοινίκων καρποῦ.

1 Τῶν Φοινίκων τινὲς μὲν ξηροί τε εἰσι καὶ σθύφοντες, ώσπερ οἱ Αἰγύπθιοι, τινὲς δὲ μαλακοὶ καὶ ὑγροὶ καὶ γλυκεῖς, ώσπερ οἱ καλούμενοι καρυωτοί κάλλισθοι δὲ οὖτοι γεννῶνται
2 κατὰ τὴν Παλαισθίνην Συρίαν ἐν Ἱεριχοῦντι. Μεταξὸ δὲ ἀμφοτέρων τῶν εἰρημένων γενῶν οἱ ἄλλοι πάντες εἰσὶ Φοίνικες,
οἱ μὲν μᾶλλον, οἱ δὲ ἢτθον ὑγροί τε καὶ ξηροὶ καὶ γλυκεῖς καὶ
σθύφοντες ἀλλὰ, τῶν ἄκρων ἀφορισθέντων, εὐφωρατότατον 10

Al. fac. II, 26; p. 607-608.

beaucoup plus que les sorbes; voilà pourquoi les nèfles constituent un mets très-utile quand le ventre est relâché; mais les sorbes 2 sont plus agréables à manger. Il est clair qu'il faut user de tous ces fruits en petite quantité, et non en abondance, comme des figues et des raisins.

des nèfles et des sorbes.

### 53. DES DATTES.

1 Certaines dattes sont sèches et astringentes, comme les dattes d'Égypte; certaines autres sont molles, humides et sucrées, comme celles qu'on appelle caryotes (dattes-noix); les meilleures de cette dernière espèce croissent à Jéricho dans la partie de la Syrie appelée Palestine. Entre ces deux espèces toutes les autres tiennent le milieu, et sont plus ou moins humides ou sèches, sucrées ou astringentes; quand les extrêmes seront trouvés, il vous sera trèsfacile de déterminer toutes les espèces intermédiaires; nous avons,

Patrie, propriétés et mode de préparation de diverses espèces de dattes.

συμφορώτατον έδεσμά ἐσ7ι ῥεούση γασ7ρί Gal.; ἔδεσμα om. Codd.

<sup>2.</sup> els] ét C; és 2ª m.; wpós Gal.

<sup>3.</sup> троойнет ACV.

Сн. 53; 1. 6. καλούμενοι καρυω-

τοί] ἐν Βάκτροις Siméon Seth. — Ib. δέ] τε C.

<sup>9-10.</sup> ή σθύφουτες ACV.

εὐφωρατότατον ex emend.; εὐφορώτατον ACV Gal.

66

ήδη σοι τὸ μέσον ἔσθαι σᾶν ὁ μὲν γὰρ γλυκὺς χυμὸς ἐδείχθη τρόφιμος, ὁ δὲ αὐσθηρὸς εὐσθόμαχός τε καὶ γασθρὸς ἐφεκτικός. Απαντες δὲ οἱ φοίνικες δύσπεπθοί τέ εἰσι καὶ κεφαλαλγεῖς πλείονες βρωθέντες ἔνιοι δὲ καὶ δήξεως τινὸς αἴσθησιν ἐμσῦ ποιοῦσι τῷ σθόματι τῆς κοιλίας. ὁ δὲ ἀπὸ αὐτῶν ἀναδιδόμενος τῷ σώματι χυμὸς σαχὺς μὲν σάντως ἐσθίν ἔχει δὲ τι καὶ γλισχρον, ὅταν ὁ φοῖνιξ λιπαρός ὅταν δὲ τῷ τοιούτῳ χυμῷ γλυκύτης μιχθῆ, τάχισθα μὲν ὑπὸ αὐτοῦ τὸ ῆπαρ ἐμφράτθεται καὶ βλάπθεται δὲ καὶ φλεγμαῖνον καὶ σκιρρούμενον ἐσχάτος 10 ὑπὸ τῆς ἐδωδῆς αὐτῶν · ἐφεξῆς δὲ τῷ ἤπατι καὶ ὁ σπλὴν ἐμφράτθεται καὶ βλάπθεται.

# νδ΄. Περί έλαιῶν.

Al. fac. II, 27; p. 608-609. Ολίγην μέν σάνυ καὶ αὖται τροΦὴν διδόασι τῷ σώματι,

Qualités nuisibles des dattes. en effet, montré que les humeurs sucrées sont nourrissantes, et que les humeurs âpres sont favorables à l'orifice de l'estomac et resserrent le ventre. Toutes les dattes sont difficiles à digérer et causent de la céphalalgie, si on en mange beaucoup; quelques-unes déferminent en outre une sensation de pincement à l'orifice de l'estomac. L'humeur qu'elles distribuent dans le corps est toujours épaisse, et, de plus, elle présente quelque chose de visqueux, si les dattes sont grasses; lorsqu'il y a quelque principe sucré mêlé à cette humeur, elle obstrue en peu de temps le foie; quand cet organe est enflamme ou affecté de squirrhe, il éprouve un grand dommage, si on mange de cette espèce de dattes; après le foie c'est la rate qui est atteinte et obstruée.

### 54. DES OLIVES.

Propriétés

Ces fruits donnent très peu de nourriture au corps, surtout cent

- ἐσῖω Α V. Ib. χυλός Α C V.
- 2. TE om. C.
- 3. Ăπαντες om. C.
- Ib. δέ] διά A; om. C 1° m.
- Ib. κεφαλαλγεῖς] την κοιλίαν κρατοῦντες Ο.
  - 4. ἐσ7ισιν C; ἐσθίειν V.

- 4-5. ळ010ữ01 C.
- 5-6. είς τὸ σῶμα ἀναδιδόμενος Gal
- 7. όταν ἢ ὁ φ. C 2ª m. Gal.
- 8. γλυκό τι AC 1° m. V; γλυκός Sim. Seth.
  - 8-9. ἐμφράτθεται · βλάπθεται (al. CH. 54. Tit. ἐλαῶν V.

5

DE3

καὶ μάλισ α α ι δρυπεπεῖε, καὶ ὅσπερ αὖται τὸν λιπαρὸν, οὖτως αἰ ἀλμάδες καὶ κολυμβάδες καλούμεναὶ τὸν σθύφοντα χυμὸν ἔχουσιν · διὸ καὶ ῥωννύουσί τε τὸν σθόμαχον ἐπεγείρουσί τε τὴν ὅρεξιν. Ἐπιτηδειόταται δὲ αὐτῶν εἰσιν αὶ διὰ ὅξους συντιθέμεναι.

νε'. Περί καρύων.

1 Κάρυα τά τε μεγάλα καὶ τὰ λεπΙοκάρυα οὐ ωολλὴν τροΦὴν δίδωσι τῷ σώματι, ωλείων δὲ ὁμως ἐσΓὶν ἡ ἐν τῷ λεπΙοκαρύῳ ἀμφότερα δὲ μετέχει καὶ τῆς σΙυφούσης μετρίως ωσιότητος, ² ἥτις χρονιζόντων μεταπίπΙει ἐπὶ τὸ ἐλαιῶδες. Τὸ δὲ χλωρὸν κάρυον οὔτε τῆς σΙυφούσης σαφῶς μετέχει ωσιότητος, οὔτε τῆς 10

Al. fac. II, 28; p. 609-611.

qui ont mûri sur l'arbre; tandis que ces derniers contiennent une humeur grasse, les olives appelées halmades ou colymbades renferment une humeur astringente; voilà pourquoi elles renforcent aussi 2 l'orifice de l'estomac et excitent l'appétit. Parmi ces dernières, les plus propres à cet effet sont celles qu'on conserve dans du vinaigre.

et mode de préparation des olives.

55. DES NOIX ET DES NOISETTES.

l Les noix aussi bien que les noisettes ne donnent pas beaucoup de nourriture au corps, cependant la noisette en contient davantage; toutes les deux sont douées d'une faculté modérément astringente, qui fait place avec le temps à une propriété huileuse. La noix verte n'a pas de qualité astringente ni huileuse bien appré-

Propriétés
comparatives
des noix
et
des noisettes,
des
noix fraîches
et des

noix sèches.

1. δρυπετεῖς A; δρυοπετεῖς Gal.; μαῦραι Ο.

lb. του] ωλεῖσ?ου Gal.

2. al om. AC.

lb. άλμάδες . . . καλούμεναι] άσπραι αίτινες γίνονται κολυμβάδες Ο.

3. ρωννύουσι τόν ΑCV.

4. Επιτήδειοι Gal.

Ib. ἐπιτηδειότ. δέ είσιν εἰς τοῦτο αί Gal.

Ih. διά] μετά Gal.

CH. 55; l. 6. κάρυά τε τά Α; κ. τε C.

7. ωλείου AC 1° m.

Ib. nom. Gal.

Ib. λεπ Τοκαρύφ] σουτικῷ λεγομένφ τῆς ἐν τῷ βασιλικῷ καρύφ Gal.

8. μετέχει δὲ τὸ κάρυον (om. άμφότερα) Gal.

9-10. χλωρον έτι καὶ ύγρον ούτε Gal.

έλαιώδους, άλλα έσθιν ἄποιά τως καὶ ύδατώδη. Πέτθεται ἐε
τὸ κάρυον μᾶλλον τοῦ λεπθοκαρύου καὶ μᾶλλον εὐσθόμαχοι
ἐσθι, καὶ τολὸ μᾶλλον σὸν ἰσχάσι ἐσθιόμενον. Εὕδηλον δὲ ὅπ

ὑγρὸν μὲν ὂν τρὸς διαχώρησιν ἐπιτηδειότερον, τὸ δὲ ξηρὸ

ὅπθον ἐμβρεχόμενον δὲ καὶ τοῦτο εἰς ὕδωρ καὶ λεπιζόμενα

παραπλήσιον γίνεται τῷ χλωρῷ τῆ δυνάμει.

νς'. Περί άμυγδάλων.

Al. fac. II,29;

Εν τούτοις έπικρατεῖ ἡ λεπΤυντική τε καὶ ἡυπΤικὴ δύναμις τινὰ δὲ οὕτως ἔχει τὴν τμητικὴν τῶν ωαχέων καὶ γλίσχρως, ώς μηδὲ βρωθῆναι δύνασθαι διὰ ωικρότητα. Τῆς γε μὴν ελαιν-

ciable, mais elle est en quelque sorte fade et aqueuse. La noix e digère plus facilement que la noisette; elle est plus favorable à l'orfice de l'estomac, surtout si on la mange avec des figues sèches. Le noix fraîche est évidemment plus propre à relâcher le ventre que ne l'est la noix sèche; cependant, si on trempe une noix sèche dans l'eau et qu'on la pèle, elle devient semblable à la noix verte quant aux propriétés.

### 56. DES AMANDES.

Propriétés des amandes. Dans ces fruits c'est la faculté atténuante et détersive qui domin quelques-unes possèdent à un tel degré la propriété de diviser la humeurs épaisses et visqueuses, qu'on ne saurait les manger à caux de leur amertume. Les amandes sont aussi douées d'une propriet.

1. ἀποιον C Gal.

Ib. καὶ ὑδατῶδες C; μᾶλλον, ὅπερ ὑδατῶδες καλεῖν, ὡς ἔφην, εἰθίσμεθα Gal.

1-2. πέτ7εταί γε μην μαλλον τὸ κάρυου Gal.

2-3. μᾶλλον εὐσΊομαχώτερόν ἐσΊι Gal.

όταν σύν ἰσχάσιν ἐσθίηται Gal..
 Αἔι.; μετὰ σύκων ἐσθιόμενα Act.

Ib. δέ om. AC 1° m. V.
 3-4. ότι καὶ τὸ μὲν ὑγρὸν ϖρός Gal.

4. έτι ἐπιτήδειόν ἐσ7ιν Gal. 4-5. τὸ δὲ ξηρὸν ἦτ7ον ἐπιτήδει Gal.

5. άλλα και τών ήδη ξηρών τρα ποδρεχομένων έν άδατι Gal.

Ib. καὶ λεπιζόμενον om. Gal.

6. ή δύναμις σαραπλησία τοις ή. ροις έσθιν Gal.

CH. 56; 1. 7. ρυπ7ική μόνη Gal.

8. ούτως ἐπικρατοῦσαν Gal. Ιb. σαχέων τε καί Gal.

Ib. γλίσχρων ύγρῶν Gal.

δους τε καὶ λιπαρᾶς μετέχει σοιότητος, ώσπερ καὶ τὰ κάρυα· τροφήν δὲ ὀλίγην δίδωσι τῷ σώματι.

νζ'. Περί σισ7ακίων.

Τροφήν μέν όλιγοσί ήν σαρέχει, χρήσιμα δέ έσίιν εἰς εὐρωσίαν ήπατος · μετέχει γὰρ ὑποπίκρου καὶ ὑποσίυφούσης σοιότητος.

Al. fac. 11,30; p. 612.

νη'. Περί κοκκυμήλων.

Τροφην μεν έλαχίσην ωαρέχει τοῖς σώμασι, χρησιμα δέ εἰσι τοῖς ὑγρᾶναί τε καὶ ψύξαι μετρίως την γασθέρα ωροαιρουμένοις ὑπάρχει δὲ αὐτοῖς καὶ ξηρανθεῖσιν εἶναι χρησίμοις.
 Κάλλισια δὲ αὐτῶν ἐσιι τὰ ἐν Δαμασκῷ γινόμενα.

Ib. 31; p.613.

huileuse et grasse comme les noix; elles donnent peu de nourriture au corps.

57. DES PISTACHES.

l Ces fruits nourrissent très-peu, mais ils sont propres à renforcer le foie, car ils sont doués de propriétés légèrement amères et astringentes.

Propriétés des pistaches.

58. DES PRUNES.

1 Les prunes donnent très-peu de nourriture au corps, mais elles conviennent quand on se propose d'humecter et de refroidir modé-2 rément le ventre; elles sont également utiles après être séchées. Les meilleures sont celles qui croissent à Damas. Propriétés des prunes.

Des prunes de Damas.

2. τῷ σώματι δίδωσιν δλίγην Gal.
Ch. 57; l. 3. δλίγην Gal.
3-4. ἡπατος εὐρωσ7ίαν Gal.
4. ὑποσ7ύφου A C 1° m. V.
Ch. 58; l. 6. ἐκαρέχει τοῖς σώμασι] ἐκ τοῦ καρποῦ τούτου τὸ σῶμα λαμδάνει Gal.

6-7. χρήσιμος δέ έσθι Gal.
7. δγραίνειν C 2° m.
1b. τὰ μέτρια Gal.
1b. τὴν γασθέρα om. V.
9. Καλλισθα Ăρισθα Gal.
1b. ἐν Δαμασκηνῷ C 2° m.; κατὰ Συρίαν ἐν Δαμασκῷ Gal.

νθ'. Περί σηρικών.

Al. fac. II,32; p. 614. Εδεσμά έστι ταῦτα γυναικῶν τε καὶ ωαιδίων ἀθυρόντων, δλιγότροφά τε καὶ δύσπεπτα τυγχάνοντα μετὰ τοῦ μηδὲ εὐσίδμαχα εἶναι. Τροφὴν δὲ δῆλον ὅτι δίδωσι ὁλιγοστὴν τῷ σώμαπ.:

ξ'. Περί περατίων.

Ib. 33; p.615.

· Κακόχυμά έσ ι καὶ χολώδη καὶ δύσπεπ ια, άλλὰ οὐδὲ διαχω 5 ρεῖται ταχέως.

ξα'. Περί καππάρεως.

Ib. 34; p.615-

Λεπ Τομερής έσ τιν ή δύναμις αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦτο τροφήν

59. DES JUJUBES.

Propriétés des jujubes. Ces fruits sont mangés par les femmes ou par les enfants en jouant, mais ils sont peu nourrissants et difficiles à digérer; ils ne sont pas non plus favorables à l'orifice de l'estomac. Il est clair qu'ils donnent très-peu de nourriture au corps.

60. DES CAROUBES.

Propriétés des caroubes. Les caroubes contiennent un mauvais suc; elles sont bilieuses, difficiles à digérer et ne passent même pas rapidement.

61. DES CÂPRES.

Propriétés

Les câpres ont des propriétés pénétrantes, et, pour cette raison,

CH. 59. Tit. τῶν καλουμένων σηρικῶν Gal.; ζινζύφων Ο.

1. γυναικών καὶ σαίδων ΑCV.

Ib. ἀθυρόντων] ἀκρατούντων Gal.; effrenatorum Ras.; ήγουν παιζόντων gl. C 2<sup>a</sup> m.

2. όλιγότροφόν τε καὶ δύσπεπ?ον ὑπάρχον Gal.

μετὰ τοῦ ] ἄμα τῷ Gal.
 εὐσ7όμαχου Gal.

3. Sé om. Gal.

Ib. ότι καὶ αὐτά Gal.

Ib. δλιγίσ ην V; δλίγην Gal.

CH. 60. Τίτ. ξυλοπεράτων Ο.

Καπόχυμα] καποσθόμαχα V.
 Ib. καὶ κολώδει Α; τε καὶ ξυλώδη
 Gal. et Sim. Seth; lignosae Ras.

4-5. άλλά ...ταχέως] καὶ κρατυτικά τῆς κοιλίας Ο.

CH. 61; l. 6. Λεπ/ομερής ໂκανώς
 Gal. — Ib. αὐτῆς Gal.

Ib. διὰ αὐτοῦ AC 1° m. V.

5

DES ALIMENTS.

2 δλιγοσ ην δίδωσι τῷ σώματι. Ταριχευθεῖσα δὲ καὶ διαδραχεῖσα μέχρι τοῦ τελέως ἀποθέσθαι την ἐκ τῶν άλῶν δύναμιν, όλιγό-τροφον μὲν γίνεται, ἀπορρύπει δὲ τὸ ἐν τῆ γασερὶ Φλέγμα καὶ ἐκφράτει τὰ σπλάγχνα ωρὸ τῶν ἄλλων σιτίων διὰ ὀξυμέλιτος ἢ ὀξελαίου.

ξ6'. Περί συχομόρων.

Εν Αλεξανδρεία γίνεται τοῦτο το Φυτόν σαραπλήσιον δὲ καρπὸν Φέρει σύκω, δριμύτητα δὲ οὐδεμίαν ἔχει, βραχείας μετέχων γλυκύτητος, ὑγρότερός σως καὶ ψυκτικώτερος ὤν.

Al. fac. 11,35; p. 616.

2 elles donnent très-peu de nourriture au corps. Salées et trempées dans l'eau assez longtemps pour qu'elles perdent toutes les propriétes qu'elles tenaient du sel, les câpres donnent peu de nourriture, il est vrai, mais enlèvent le phlegme contenu dans le ventre et résolvent l'obstruction des viscères, quand on les mange avant les autres mets avec du vinaigre miellé, ou de l'huile et du vinaigre.

mode de préparation des câpres.

#### 62. DES SYCOMORES.

On trouve cette plante à Alexandrie; elle porte un fruit semblable à la figue; ce fruit n'a aucune âcreté, il est, au contraire, doué d'un goût légèrement sucré; il est, en quelque sorte, un peu refroidissant et humide.

Patrie et propriétés des sycomores.

1. Exaylolny Gal.

Ib. ἀναδίδωσιν εἰς τὸ τῶν ἐσθιόντων αὐτὴν σῶμα, καθάπερ καὶ τάλλα πάντα ὅσα λεπ7ομερῆ Gal.

Ιb. Ταριχευθεῖσα δὲ καὶ βραχεῖσα Λ; ἀποπλυθεῖσα δὲ καὶ διαδραχεῖσα Gal.

- 2. την ἐκ τῶν ἀλῶν · c'est avec ces mots que recommence Β.
- 2-3. ώς έδεσμα μέν όλιγοτροφώτατόν έσ7ιν Gal.
- 3. απορρύπ7ει δέ ] απορρύψαι τε κτί ύπας αγεῖν έπιτήδειου Gal.

Ib. κατά την γασθέρα Gal.

4. έμηφράτ/ει Α 1° m.; έμφράτ/ει B text. V; έκκαθᾶραι ἐπιτήδειου Gal. Ib. τὰ σπλάγγνα] τὰς κατὰ σπλῆνα

καὶ ἦπαρ ἐμφράξεις Gal.

Ιb. σιτίων ἀπάντων Gal.
5. ἢ ὀξελαίου om. C 1<sup>a</sup> m.

CH. 62; l. 7. σύνω μικρώ λευκώ
Gal.

- Ib. οὐδεμίαν ὁ καρπὸς οὖτος έχει Gal.
- 8. vypos ABC 1° m. V; humidae Ras.

# ξγ'. Περί περσέας καρποῦ.

Al. fac. 11,36; p. 617.

Καὶ τοῦτο τὸ Φυτόν ἐσΙιν ἐν Αλεξανδρεία ισΙοροῦσι δὲ τὸν Ι καρπόν αὐτοῦ οὕτω μοχθηρόν ὑπάρχειν ἐν Πέρσαις, ώς ἀναιρείν τους Φαγόντας, είς Αίγυπ Τον δε κομισθέντα εδώδιμον γε νέσθαι, σαραπλησίως έσθιόμενον απίοις τε καλ μήλοις.

# ξδ'. Περί κιτρίου.

Ib. 37; p.618-619.

Τρία μόρια έσ]ι τούτου τοῦ καρποῦ, τό τε ὀξύ κατὰ μέσοι αὐτοῦ, καὶ τὸ σερὶ τοῦτο οῖον ή σὰρξ αὐτοῦ, καὶ τρίτον τὸ σερικείμενον έξωθεν σκέπασμα. Τοῦτο μεν οὖν εὐῶδές ἐσθι καὶ: άρωματίζου, δύσπεπ Τον δέ συνεργεί δε είς ωέψιν, εί τις ώς Φαρμάκω χρώτο αὐτώ, καὶ δώννυσι σίομαχον ολίγον ληΦθέν.

### 63. DU FRUIT DE LA PERSÉE.

Origine fabuleuso et propriétés de la persée.

La persée se rencontre également à Alexandrie, et on raconte que son fruit est si pernicieux en Perse qu'il tue ceux qui en usent, mais qu'il est devenu bon à manger après avoir été transporté en Égypte, où on le mange comme les poires et les pommes.

### 64. DU CITRON.

Des diverses parties du citron; Propriétés

du zeste,

Ce fruit est composé de trois parties : la partie acide qui est au milieu, la partie qui entoure celle-là et qu'on peut appeler sa chair. enfin l'enveloppe qui le recouvre à l'extérieur. Cette dernière partie est parfumée et aromatique, mais elle est difficile à digérer; cependant elle favorise la digestion, si on en use comme médicament,

Сн. 63. Tit. wepolov (om. харποῦ) Gal.; persio Ras.

2. μοχθηρόν ούτως Gal.

3. εδώδιμόν τε Gal.

CH. 64. Tit. κίτρου Ο. 5. τοῦ καρποῦ τούτου Gal.

Ib. ogađes O.

Ib. κατὰ τό Gal.

6. πέριξ τούτου Gal.

Ib. τρίτον έπὶ αὐτοῖε Gal.

6-7. τὸ ωερικ. Τσκέπασμα? έξωθεν Gal.; o Ohous O.

Ib. Τοῦτο μέν εὐῶδές τέ ἐσΊι Gal.

8. συνεργεί δέ ές Β; συνεργείδε κε C; συντελεῖ δέ τι ωρός Gal.

9. σλόμαχου βώννυσι Gal.

3 Τῷ δὲ ὀξεῖ καὶ ἀβρώτῳ μέρει χρῶνται εἰς ὀξος ἐμβάλλοντες 4 χάριν τοῦ σιοεῖν ὀξύτερον αὐτό. Τὸ μέσον δὲ ἀμφοῖν, ὁ δὴ καὶ τροφὴν τῷ σώματι δίδωσι, δύσπεπθον ἐσθιν.

# ξε'. Περί τῶν ἀγρίων Φυτῶν.

Πρὸς τῷ βραχεῖαν διδόναι τροΦὴν κακόχυμα σάντα ἐσθὶ,
 καί τινά γε αὐτῶν κακοσθόμαχα σλὴν τῶν ἀκανθωδῶν ἄρτι 5
 τῆς γῆς ἀνισχόντων.

Al.fac.11,39; p. 623.

- 3 et, prise en petite quantité, elle renforce l'orifice de l'estomac. On emploie la partie aigre et impropre à l'alimentation pour la jeter 4 dans le vinaigre afin de le rendre plus aigre encore. La partie moyenne qui donne de la nourriture au corps est difficile à digérer.
- de la partie acide,
- de la chair.

### 65. DES PLANTES SAUVAGES.

1 Outre qu'elles donnent peu de nourriture au corps, ces plantes contiennent toutes de mauvaises humeurs, et quelques-unes d'entre elles nuisent à l'orifice de l'estomac; il faut en excepter les plantes épineuses, au moment où elles sortent de terre.

Propriétés des plantes sauvages.

1. μέρει] τοῦ καρποῦ Gal.
1-2. χρῶνται.....αὐτό] ἄχρησίον Ο.

2. χάριν τοῦ σοιεῖν ὀξύτερον αὐτό ] ἀμελύ χάριν τοῦ δριμύτερον ἐργάσασθαι Gal.

CH. 65. Περὶ ἀγρίων λαχάνων Ο. 4. τροφην διδόναι Gal. Ib. ἐσχάτως εἰσὶ κακόχυμα Ο; κακόχ. πάντα ἐσλὶ ταῦτα Gal.
5. αὐτῶν ἐσλι Gal.

Ib. ἀκανθῶν Gal.

5-6. τῶν ἀρτι τῆς γῆς V; τῶν ἀρι γῆς A 1° m.; τῶν ἀρίσθης γῆς A 2° m. BC; in terra optima Ras.

6. ανισχουσών Gal.

# BÍBAION B'.

α'. Περί Φριδακίνης, [ἐκ τῶν Γαληνοῦ].

Al.fac.II, 40; p. 625-28. Πάντων τῶν λαχάνων ὀλιγοσίον τε καὶ κακόχυμον αἰμο γεννώντων, ἡ βριδακίνη οὐ σολὺ μέν οὐ μὴν οὐδὲ κακόχυμο γε τελέως αἷμα γεννῷ · ὑγρὸν μὲν οὖν ἔχει καὶ ψυχρὸν χυμὸν, οὐ μὴν κακόχυμός γέ ἐσίιν, ὡς ἔΦην.

β'. Περί Ιντύδων.

lb. 41; p.628.

Οἱ ἴντυβοι ταῖε Αρίδαξι σαραπλησίαν ἔχουσι δύναμιν, ἀπολειπόμενοι καὶ κατὰ ἡδονὴν αὐτῶν, καὶ τἄλλα τὰ σρόσθεν εἰρημένα σερὶ Αριδάκων.

### LIVRE II.

I. DE LA LAITUE. [Tiré de Galien].

Propriétés de la laitue, Toutes les herbes potagères produisant du sang en petite quantité et composé d'humeurs mauvaises, la laitue n'en produit pas beaucoup non plus; mais celui qu'elle donne n'est pas entièrement formé d'humeurs mauvaises; ainsi elle contient une humeur humide et froide, mais elle ne produit pas d'humeurs mauvaises, comme je viens de le dire.

#### 2. DES ENDIVES.

Propriétés des endives. Les endives ont des propriétés semblables à celles de la laitue; mais elles lui sont inférieures, tant sous les rapports du goût, que sous celui des autres qualités dont nous avons parlé à propos de la laitue.

CH. 1. Tit. Περί μαρουλίων Ο. 1. δλίγισ ο O Gal.

2. ή Θριδακίνη] το μαρούλην Ο. 2-3. οὐ σολύ μέν οὐ μέν οὐδέ κακόχυμον ΑC; οὐ σολύ μέν, οὐδέ κακόχυμον, οὖ μὴν εὄχυμον Gal.

οὐ μέν Α; οὐ μήν γε καί Gal.
 Ib. γε ex em.; τε Codd.; om. Gal.
 CH. 2; l. 5. τὴν δύναμιν Gal.
 καί om. Gal.
 Ib. καὶ κατὰ ἄλλα ΑΒCV.

7. Spidaniuns Gal.

# γ'. Περί μαλάχης.

Εχει τι γλίσχρον ή μαλάχη, τῆς Αρίδακος μὴ ἐχούσης, ἀπο-² κεχώρηκέ τε σαφῶς τοῦ ψύχειν. Υπέρχεται δὲ τὸ λάχανον τοῦτο ῥαδίως, καὶ μάλισῖα ὅταν μετὰ ἐλαίου καὶ γάρου δαψιλῶς τις αὐτὸ συγκαταπίη · μετρίως δὲ ἔχει κατὰ τὴν ϖέψιν.

Al. fac.11, 42; p. 628-29.

# δ'. Περί τεύτλου.

1 Χυλὸς ἐν τοῖς τεὐτλοις εἶναι Φαίνεται ρυπλικὸς, ὁς καὶ τὴν 5 γασθέρα ωρὸς ἔκκρισιν ἐπεγείρει, καὶ τὸν σλόμαχον ἐνίστε δάκνει· καὶ διὰ τοῦτο κακοσλόμαχόν ἐσλιν ἔδεσμα ωλεῖον βρω- 2 θέν. Ἡ τροΦὴ δὲ ἀπὸ αὐτοῦ βραχεῖα, καθάπερ ἀπὸ τῶν ἄλλων λαχάνων, χρήσιμον δὲ εἰς τὰς τοῦ ήπατος ἐμΦράξεις ἐσλὶ, καὶ

Ib. 43; p.630.

### 3. DE LA MAUVE.

La mauve a quelque chose de visqueux, qualité dont la laitue est privée; il est évident qu'elle ne saurait être rangée parmi les mets 2 refroidissants. Ce légume traverse facilement le ventre, surtout si on en mange abondamment avec de l'huile et du garon; il jouit d'une propriété digestible moyenne.

Propriétés de la mauve.

### 4. DE LA BETTE.

Il existe certainement dans la bette un suc détersif, qui excite aussi les excrétions alvines et cause quelquesois des pincements à l'orifice de l'estomac; aussi est-ce un mets nuisible pour cette par-2 tie, si on en mange beaucoup. Elle fournit peu de nourriture ainsi que les autres herbes potagères, mais elle convient dans les obs-

Propriétés de la bette.

CH. 3; l. 1. Εχει δέ γλίσχρου C.

Ib. οὐκ ἐχούσης Gal.

2. dé] nai B text.; dé marg.

3. βαδίως τοῦτο Gal.

lb. μετά Aët.; om. ABCV Gal.

Ib. έλαίου τε καὶ γάρου Gal.

4. μετρίως δὲ έχει καὶ κατά τὴν

Φρέψιν Gal.; καί έσ7ιν εύπεπ7ος Ο.

CH. 4. Tit. σεύτλου Ο.

5. χυμός ABCV.

8. ἐπὶ αὐτοῦ Β; ἡ ἀπὸ αὐτ. Gal.

Ib. καθάπερ ή ἀπό Gal.

 6. ἐπιτηδειότερον δ' αὖ ἐσθι μαλάχης εἰς Gal. — Ib. κατὰ τὸ ἤπαρ Gal. 76 ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 5-6.

DES ALIMENTS.

μαλισία όταν μετὰ νάπυος ἢ όξους ἐσθίηται · καὶ τοῖς ὑποοπλένοις δὲ ἀγαθὸν γίνεται.

ε'. Περί πράμβης.

Al. fac.II, 44; p. 631-33. Ο μεν χυλος αὐτῆς ἔχει τι καθαρτικόν αὐτο δε το σῶμ κατὰ τον τοῦ ξηραίνειν λόγον ἐπέχει μᾶλλον ἢ προτρέπει πρες τόποχώρησιν. Επραίνει μεν οὖν ἡ κράμεη παραπλησίως Φαιζικαὶ διὰ τοῦτο τὴν ὄψιν ἀμελύνει, πλὴν εἰ τύχοι ποτε ὑγρτερος ὢν παρὰ Φύσιν ὁ σύμπας ὀΦθαλμός. Οὐ μὴν εὕχυμός ἐσθιν ἔδεσμα κράμεη, καθάπερ ἡ Αρίδαξ, ἀλλὰ καὶ μοχθηρώς ἔχει καὶ δυσώδη τὸν χυλόν.

ς'. Περὶ βλίτου καὶ ἀτραφάξυσς.

Ib. 45; p. 633- 10

Υ΄δατωδέστατα λαχάνων ἐστὶ ταῦτα καὶ, ώς ὢν εἴποι τις

tructions du foie, surtout si on la prend avec de la moutarde ou de vinaigre; elle est bonne aussi pour ceux qui ont la rate légèrement enflée.

5. DU CHOU.

Propriétés du chou. Le jus du chou a quelque chose de purgatif; mais sa substancelle-même, parce qu'elle dessèche, resserre plutôt le ventre qu'elle ne l'excite aux déjections. Or le chou dessèche de la même manien que les lentilles cuites : c'est pourquoi il obscurcit la vue, à moin que tout l'œil ne soit par hasard plus humide que dans l'état meturel. Cependant le chou n'est pas un mets qui possède une humeur de bonne qualité comme la laitue; mais il fournit un jus mauvais et d'odeur désagréable.

6. DE LA BLITE ET DE L'ARROCHE.

Propriétés de la blita La blite et l'arroche sont, parmi les herbes potagères, les plus

de la blite

1. έτι δὲ μᾶλλον Gal.

Ib. ἢ σάντως γε μετὰ ὄξους Gal.

1-2. ὑποσπλήνοις τε ἀγαθόν ABV; ὑποσ. δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐσθιόμενον ἀγ. Gal. — 2. γίνεται Φάρμακον Gal.

Сн. 5; l. 3. χυμός ABC 1° m. V.

4. ξηραίνοντος Gal.

6. πλήν om. ABC 1° m. V.

7. σύμπας ὁ Gal.

8. Spidanlyn Gal.

9. χυμόν A 2° m. B en interl. (
1° m. V.

CH. 6. Tit. βλίτων και ἀνδραφάζει CV; βλίτων και ἀνδραφάξεως Λ; βιιτων κ. ἀνδραφάξεως Β.

10. ύδατωδέσ Γερα Gal.

2 ἀποιότατα. Λέλεκται δε ώς τα τοιαῦτα λάχανα ρέπει μέν τως επὶ τὸ ράδιως ὑπιέναι, καὶ μάλισῖα ὅταν ἔχη τι μετὰ τῆς ὑγρότητος ὁλισθηρόν · οὐ μὴν ἰσχυράν γε τὴν κάτω ροπὴν ἔχει διὰ τὸ μηδεμίαν ὑπάρχειν αὐτοῖς δριμεῖαν καὶ νιτρώδη τοιό-3 τητα. Πρόδηλον δε ὅτι καὶ τὴν τροΦὴν ἐλαχίσῖην δίδωσι τῷ 5 σώματι.

# ζ'. Περί ἀνδράχνης.

1 Δ΄s ἔδεσμα μὲν ὀλίγην τε τροΦὴν ἔχει καὶ ταύτην ὑγρὰν καὶ ψυχρὰν καὶ γλίσχραν ὡς Φάρμακον δὲ αἰμωδίαν ἰᾶται διὰ τὴν ἄδηκτον γλισχρότητα.

Al. fac. II, 46; p. 634.

# η'. Περί λαπάθου.

Παραπλήσιου οὐ τῆ γεύσει μόνου τὸ λάπαθου ὑπάρχει, ἀλλὰ 10 16.47; p.634.

aqueuses et les plus dépourvues, pour ainsi dire, de toute qualité. 2 Il a déjà été dit que de semblables herbes ont une certaine tendance à passer facilement, surtout si elles joignent à l'humidité quelque chose qui facilite leur glissement; cependant cette tendance vers le bas n'est pas bien forte, parce qu'elles ne sont douées d'aucune 3 propriété âcre et nitreuse. Il est évident qu'elles donnent très-peu de nourriture au corps.

et de l'arroche.

### 7. DU POURPIER.

Comme aliment, le pourpier nourrit peu et la nourriture qu'il donne est humide, froide et visqueuse; comme médicament, il guérit l'agacement des dents, parce qu'il est visqueux sans être mordant.

Propriétés du pourpier.

#### 8. DE LA PATIENCE.

La patience est semblable à la bette cultivée, tant sous le rap-

Propriétés de la patience.

1. ἀποια Gal.

2. μάλ. ἀν ἔχη Gal.

Ib. 71 om. Gal.

3. δοπήν άλλα βραχεῖαν Gal.

1. ή δριμεῖαν ή νιτρώδη Gal.

5. την άφ' έαυτών τροφήν Gal. Gh. 7; l. 8. γλίσχρον AC.

Ib. αίμωδίας Α; αίμορραγίαν C 1 m.

9. dondov A.

Сн. 8; 1. 10. 00 าก ] ยับ าก В; ฉบาก С.

78

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 9-10.

καὶ τῆ δυνάμει τῷ κηπευομένῳ τεύτλῳ · ἐπεὶ δὲ τὸ τεῦτλοι ήδιον ἐσθι τοῦ λαπάθου, διὰ τοῦτο μᾶλλον ἐσθίουσιν αὐτὸ τὰντες ἄνθρωποι.

θ'. Περί ὀξυλαπάθου.

Al. fac.II, 48; p. 635. Τὸ μέν λάπαθον οὐκ ἄν τις ώμον Φάγοι, καθάπερ οὐδὲ τὸ τεῦτλον · ὀξυλάπαθον δὲ ἐσθίουσιν ώμον ἐπὶ τῆς ἀγροικίας ἄτροΦον δέ ἐσθι ωολύ μᾶλλον ἢ τὸ λάπαθον.

ι'. Περί σλρύχνου.

Ib. 49; p. 635.

Τῶν ἐσθιομένων λαχάνων οὐδὲν οἶδα τοσαύτην σθύψιν ἔχοι, ὅσην ὁ σθρύχνος · εἰκότως οὖν ὡς τροΦῆ μὲν αὐτῷ σπανίως, ὡς Φαρμάκῳ δὲ συνεχῶς χρώμεθα · δρασθήριον γάρ ἐσθιν, ἵνι. 10 ψύξεως σθυΦούσης ἐσθλ χρεία.

port du goût que sous celui des propriétés; mais, comme la belle est plus agréable que la patience, en général on mange plutôt la première.

### 9. DE LA PATIENCE SAUVAGE.

Propriétés de la patience sauvage. Personne ne mangera la patience ordinaire crue pas plus que la bette; mais, à la campagne, on mange crue la patience sauvage; elle est beaucoup moins nourrissante encore que la patience ordinaire.

### 10. DE LA MORELLE.

Propriétés de la morelle. Parmi les herbes qu'on mange, je n'en connais aucune qui soit douée d'une astringence aussi forte que la morelle; ce n'est donc pas à tort que nous l'employons rarement comme aliment, mais habituellement comme médicament; car elle agit efficacement quand on a besoin d'un refroidissement qui resserre.

3. οἱ ἀνθρωποι Gal.

Сн. 9; 1. 4. т ABCV.

5. ἀγροικίας αἱ κιτΊῶσαι γυναϊκες, ἐνίστε δὲ καί τινα τῶν ϖεριέργων ϖαιδίων Gal.

CH. 10. Tit. Π. ὀξυλαπάθου Α 1 n.

7. έχουτα σθύψιυ Gal.

8. τὸ σΊροῖχνον ΑΒCV.

Ib. σπανιάκις Gal.

9. δρασ7ήριου μέν γάρ Gal.

Ib. Iva] els óoa Gal.

10. ψύξεως] σ7ύψεως ΑΒC 1 m.\

# ια'. Περί ἀκανθωδῶν Φυτῶν.

Αρτι τῆς γῆς ἀνίσχουτα τὰ τοιαῦτα Φυτὰ σολλοὶ τῶν ἀγροί
2 κων ἐσθίουσιν. Ἐλαχίσην μὲν οὖν ἔχει τροΦὴν, ὡς ἄπαντα

τὰ λάχανα, καὶ ταύτην ὑδατώδη καὶ λεπ/ήν · τὰ δὲ οὖν ἀκαν
3 θώδη μετρίως ἐσθὶν εὐσθόμαχα. Τούτων τῶν Φυτῶν σκόλυμός

ἐσθι, καὶ ἀτρακτυλὶς, καὶ λευκάκανθα, δίψακός τε καὶ κνῆκος, καὶ 5

τραγάκανθα, καὶ ἀτραγὶς ἡ τε τιμωμένη μειζόνως ἡ σροσήκει κι
ι νάρα. Κακόχυμον δέ ἐσθιν ἔδεσμα, καὶ μάλισθα ὅταν ἡδη σκλη
ροτέρα γένηται · καὶ γὰρ τὸν χολώδη χυμὸν ἐν ἐαυτῆ σλείονα

τηνικαῦτα ἴσχει, καὶ τὴν ὅλην οὐσίαν ξυλωδεσθέραν, ὡσθε ἐκ μὲν

ταύτης μελαγχολικὸν γεννᾶσθαι χυμὸν, ἐκ δὲ τοῦ χυλοῦ τοῦ 10

Al.fac.II, 50; p. 635-36.

1b.51; p.636.

### 11. DES PLANTES ÉPINEUSES.

Beaucoup de paysans mangent les plantes épineuses quand elles èviennent de sortir de terre. Ainsi que toutes les herbes, elles sont très-peu nourrissantes, et la nourriture qu'elles fournissent est ténue et aqueuse; les plantes épineuses sont donc modérément favorables à a l'orifice de l'estomac. Du nombre de ces plantes sont: la cardousse, le carthame laineux, l'épine blanche, le chardon à foulon, le carthame, l'astragale, l'atragis et l'artichaut, qu'on estime plus qu'il 4 ne le mérite. Ce dernier aliment fournit des humeurs mauvaises, surtout quand il a déjà commencé à se durcir; car alors il contient une assez grande quantité d'humeur bilieuse, et toute sa substance est plus ou moins ligneuse, de sorte qu'elle engendre des humeurs atrabilaires; mais le jus que contient l'artichaut fournit une hu-

Propriétés des plantes épineuses.

Énumération de ces plantes. Propriétés de l'artichaut.

CH. 11; 1. 1. Ανίσχουτα τῆς γῆς ίρη Gal.

Ib.  $\varphi$ υτά]  $\varpi$ ρὶν εἰς ἀνάνθας αὐτῶν τελευτῆσαι τὰ  $\varphi$ ύλλα  $C_{2}$  m. ( $\Gamma$ αλ.) et Gal.

- 2. τροφήν έχει σάντα Gal.
- 3. тайта С 1ª m.
- Ιb. τε καὶ λεπίήν ΒV.
- 1. καὶ σκόλυμός Gal.

- 5. ατρακτυλλίς ABCV.
- Ib. ή καλουμένη λευκάκανθα Gal.
- 6. τραγάκανθαι Β.
- Ib. ἀτρακτίς BCV; ἀκτρακτίς A.
- Ib. If te tetihomeen G; If te tetihhomeen Gal.
  - 7. Καπόχυμα C 1° m.; Καποχύμου Α.
  - Ib. Adn om. BV.
  - 9. σκληρωδεσίέραν Gal.

DES 80

κατά αὐτὴν λεπίον καὶ ωικρόχολον · ἄμεινον οὖν ἀφέψοντας τὸ τὴν οὕτως ἐσθίειν.

ιβ'. Περὶ ἰπποσελίνων καὶ σίων καὶ σμυρνίων καὶ σελίνων.

Al. fac.II, 52; p. 637-38. Πάντα ταῦτά ἐσΊιν οὐρητικά · συνηθέσΊατα δὲ αὐτῶν, ὁπ καὶ ἡδίω καὶ εὐσΊομαχώτερα, τὰ σέλινα. Τὸ δὲ σμύρνιον δρι5 μύτερον τέ ἐσΊι καὶ Θερμότερον ωολλῷ τοῦ σελίνου καὶ ἰππο σελίνου καὶ σίου. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα καὶ ἀμὰ ἐσθίεται, τὸ ἱε ἰπποσέλινον τε καὶ σίον ἔψοντες ἐσθίουσιν · ἀμὸν γὰρ ἐκίτερον αὐτῶν ἀηδὲς Φαίνεται. Τά γε μὴν σέλινα καὶ τὰ σμύρνα καὶ τοῖς τῆς Θρίδακος Φύλλοις μιγνύντες ωροσφέρονταί τιυς:
10 ἀποιότερον γὰρ οὖσα λάχανον ἡ Θρίδαξ ἔτι τε ψυχρὸν ἔχουσι χυμὸν ἡδίων τε ἄμα καὶ ἀφελιμωτέρα γίνεται, τῶν δριμέων τι ωροσλαμβάνουσα.

meur ténue de la nature de la bile amère; il est donc présérable de l'adoucir par la coction avant de le manger.

12. DU MACERON, DE LA BERLE, DU SMYRNIUM ET DU CÉLERI.

Propriétés générales et spéciales du maceron, de la berle, du smyrnium et du céleri. Toutes ces plantes sont diurétiques; celle qu'on mange le plandabituellement est le céleri, parce qu'il est plus agréable et plus favorable à l'orifice de l'estomac que les autres. Le smyrnium et beaucoup plus âcre et plus chaud que le céleri, le maceron et berle. Les autres plantes [c'est-à-dire le smyrnium et le céleri] et mangent aussi bien crues que cuites; mais on ne mange le maceron et la berle que cuits, car ces légumes se montrent des gréables quand ils sont crus. Quelques-uns mangent aussi le celei et le smyrnium en les mêlant aux feuilles de laitue; car la laitue étant une herbe assez fade et qui contient en outre une humour froide, devient à la fois plus agréable et plus profitable quand on y ajoute quelque chose d'âcre.

1. καθ' αὐτήν ABCV.
CH. 12; l. 3. ότι] έτι Gal.
5. τοῦ σελίνου καί τι καὶ ἀρωμα-τῶδες ἔχει ' μᾶλλόν τε οὖν οὐρητί-

κόν ἐσ7ι σελίνου καί ἱπποσελίνου (m

9. vois om. Gal.

10. ἀποιον Gal.

Ib. έτι] ότι C.

5

ιγ'. Περί εὐζώμου.

Θερμαίνει σαφῶς τοῦτο τὸ λάχανον, ὡσῖε οὐδὲ μόνον ἐσθίειν 2 αὐτὸ ῥάδιον ἄνευ μίζεως τοῖς φύλλοις τῆς Φριδακίνης. Αλλὰ καὶ σπέρμα γεννῷν ᢍεπίσῖευται καὶ τὰς ᢍρὸς συνουσίαν ὁρμὰς 3 ἐπεγείρειν. Κεφαλαλγὲς δέ ἐσῖι, καὶ μᾶλλον ἐάν τις αὐτὸ μόνον ἐσθίη.

Al. fac.II, 53; p. 639.

# ιδ'. Περὶ ἀκαλήΦης ήτοι κυίδης.

1 ΛεπΙομερή δύναμιν έχει, καὶ εἰκότως ὡς τροΦή μὲν οὐδεὶς αὐτή χρήται, ὡς ὄψον δὲ καὶ Φάρμακον χρήσιμόν ἐσΙιν, ὑπάγον γασίέρα.

Ib.54; p.639.

# ιε'. Περί γιγγιδίου και σκάνδικος.

1 Τὸ γιγγίδιον σαραπλήσιον έσΙι τῷ σκάνδικι, εὐσΊομαχον

Ib. 55; p. 640.

# 13. DE LA ROQUETTE.

1 Ce légume échauffe manifestement, aussi n'est-il pas facile de le 2 manger seul sans le mêler aux feuilles de laitue. On admet encore 3 qu'il engendre du sperme et qu'il excite les désirs vénériens. Il cause aussi de la céphalalgie, surtout si on le mange tout seul.

Propriétés de la roquette.

### 14. DE L'ORTIE.

L'ortie a les propriétés des substances dont les molécules sont ténues; aussi n'est-ce pas sans cause que personne ne l'emploie comme aliment, tandis qu'elle est utile comme mets accessoire et comme médicament, puisqu'elle relâche le ventre.

Propriétés de l'ortie.

#### 15. DU GINGIDIUM ET DE L'AIGUILLETTE.

1 Le gingidium est semblable à l'aiguillette et il est éminemment

Propriétés du gingidium

GH. 13; l. 1. σαφῶς ϖάνυ Gal.2. τοῦ μίξαι Gal.

Ιb. τοῖς τῆς Θριδακίνης ΦύλλοιςΛΒCV.

3. την συνουσίαν Gal.

4. πεφαλαλγικόυ Ο.

Ib. Éauto C.

Ch. 14. Tit. Π. ἀλφίτης ήτ. κν. C.
 7. αὐτῷ A Gal., qui a avant: τῶν

άγρίων βοτανών έν τι καὶ τοῦτό ἐσ?ιν.

Ib. δψον δέ ex emend.; δψῶδες δέ C 2° m.; δψῶδες ABCV; δψον τε Gal.

Ib. χρήσιμον δέ ἐσθιν Gal., en transportant ces mots avant ώs. 7-8. ὑπακτικὸν γασθρός Gal.

CH. 15. Tit. κάνδικος AC 1° m.; de même dans le reste du chap.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 16-17.

DES ALIMENTS.

ωάνυ, ἄν τε ώμὸν, ἄν τε έφθὸν ἐσθίηται · μακροτέρας δὲ ἐψή σεως οὐκ ἀνέχεται · μετέχει δὲ σΊνψεως καὶ ωικρότητος οἰκ ἀσαφοῦς.

# ις'. Περὶ ώπίμου.

Al. fac.II, 56; p. 640-41. Κακοχυμότατόν έσ ι, καὶ διὰ τοῦτο προσεπικαταψεύδονται 5 τινες αὐτοῦ, Φάσκοντες, εἰ τριΦθὲν ἐμβληθείη χύτρα καινῆ, τάχισ ια γεννᾶν ὀλίγαις ἡμέραις σκορπίους · ἔσ ι δὲ καὶ κακοσ ο δίμαχον.

# ιζ'. Περὶ ἀσπαράγων.

1b.58; p.642.

Ο μεν της πράμθης ἀσπάραγος ήτιον ξηραίνει της πράμθης αὐτης · των δε ἄλλων λαχάνων ὁ καυλὸς μᾶλλον ξηραίνει τω

et de l'aiguillette. favorable à l'orifice de l'estomac, qu'on le mange cru ou cuit; mis il ne supporte pas une cuisson prolongée et il est doué d'une astringence et d'une amertume assez manifeste.

### 16. DU BASILIC.

Propriété merveilleuse du basilic, Le basilic renferme de très-mauvaises humeurs; aussi, rencherissant sur la vérité, on raconte que, si, après l'avoir broyé, on le jette dans un pot nouveau, il engendre très-rapidement en peu de jours des scorpions; il est encore nuisible à l'orifice de l'estomac

### 17. DES TIGES COMESTIBLES.

Prop. comp. de la tige du chou et de celle La tige du chou dessèche moins fortement que le chou lui-même, tandis que, pour les autres herbes potagères, la tige dessèche plus

 έάν τε ώμὸν, ἐάν τε καὶ ζέσας αὐτό Gal.

Ib. ἐσθίηται] βούλη ωροσΦέρεσθαιGal.

2. ἀνίσχονται Gal.; ἐνδέχεται Β; ἀνέγεται corr.

2-3. ωικρότητος σαφούς οὐκ ὀλίγης Gal.

CH. 16; l. 4. Κακοχυμότερου Gal. Ib. προσεπιψεύδουται Gal.; C a la scholie suivante: Δs δè (lisez ώs γε) Γαληνός εἶπε, ἀλλά μηδαμῶς ψεύδος ται · ἐγὰ τοῦτο σολλάκις σειραθες ἑώρακα.

6. γενυᾶ ΑΒCV.

Ib. ἐν ὀλίγαις Gal. Ch. 17. Tit. ἀσωαράγγων Ο.

8-9. της κράμθης αὐτης ητίου η ραίνει Gal.

9 et 83, 1. καίτοι τῶν ἄλλων λαγε νων ξηρότερος τὴν κρᾶσιν ὁ καιλος τῶν Φύλλων ἐσ7ὶν, ὡς ἐπὶ τὸ φολύ(sl.

Al. fac.II, 59; p. 643.

2 φύλλων. Επερου δε έσιι γένος ασπαράγων έπι τοῖς θαμνώδεσι φιτοῖς γινόμενου, όξυμυρσίνη τε και χαμαιδάφνη και όξυακάνθη, και τούτων έπεροί τινες, ὁ μεν βασιλικός, ὁ δε έλειος δυομαζόμενος, ώσπερ γε και ὁ τῆς βρυωνίας έπερος. Πάντες δε είσιν εὐσίδμαχοί τε και οὐρητικοί και βραχύ τὸ πρόφιμον έχοντες.

ιη'. Περί γογγυλίδος ήτοι βουνιάδος.

Θαυμάσαιμι ἂν εἴ τινος τῶν ὁμογενῶν Φυτῶν ἔλατΊον τρέ Φοι ἡ γογγυλίς · χυμὸν δὲ ἀναδίδωσιν εἰς τὸ σῶμα ωαχύτερον
 τοῦ συμμέτρου , διὰ ὃ , κὰν ωλεονάση τις ἐπὶ τῆς ἐδωδῆς αὐτῆς ,

του συμμέτρου, διά ο, κάν σελεονάση τις έπετης έδωδης αὐτης, 2 άθροίσει τον ώμον χυμόν. Καλλίστη δε γίνεται δες έψηθεῖσα · 10 εί δε ώμοτερα ληφθείη, δύσπεπτός τε γίνεται και φυσώδης και

2 fortement que les feuilles. Il existe un autre genre de tiges comestibles, lesquelles appartiennent à des plantes frutescentes, comme le houx frêlon, le fragon racémeux et le buisson ardent; il y en a encore d'autres différentes de ces dernières, dont une espèce est appelée asperge royale, une autre, asperge des marais; de même 3 la tige de couleuvrée en constitue une autre espèce. Toutes sont favorables à l'orifice de l'estomac, poussent aux urines et contiennent peu de matière nutritive.

18. DU NAVET OU BUNIAS.

Je serais étonné que le navet nourrît moins qu'aucune des plantes du même genre; mais il distribue dans le corps une humeur plus épaisse qu'il ne faut; si donc on en mange en grande quantité, il 2 y aura accumulation d'humeur crue. Bouilli deux fois, il devient lres-bon; si on le prend moins cuit, il devient difficile à digérer,

dv) ABV; Φαυμάζαιμι dv C 2° m.; Φαυμάζαιμεν C.

9. κὰν καί Gal. — Ib. αὐτοῦ Gal. 10. τὸν καλούμενον ὤμόν Gal.

Ib. dé om. C.

11. ληφθείη] ἐν τῆ ἐψήσει γίνοιτο Aët. — Ib. δυσπεπίστερος Gal. — Ib. τε om. C Gal. — Ib. γίνεται] ἐσῖί Gal.

Ib.62; p.648-

649.

des autres légumes.
Propriétés de la tige du houx frêlon, du fragon, du buisson ardent, des asperges, de la couleuvrée.

Propriétés du navet.

1. *Éols* om. Gal.

2-3. ὀξυακάνθη ex em.; ὀξυακάνθη ABCV; ὀξυακάνθη Gal. qui a les autres mots au nomin.

4. γε] δέ ABCV.

Ib. έτερος τῶνδε Gal.

5. διουρητικοί O Gal.

CH. 18; 1. 7. @avuágaiuev (om.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 19.

DES 84

κακοσθόμαχος · ένίστε δὲ καὶ δήξεις ἐργάζεται κατὰ τὴν γισθέρα.

# ιθ'. Περί άρου.

Al. fac.II, 63; p. 649-50. Η ρίζα τοῦ ἄρου ωαραπλησίως μὲν ἐσθίεται τῆ τῆς γογγι λίδος ἐν χώραις δέ τισι δριμυτέρα γίνεται, ὡς ἐγΓὺς εἶναι τὸ 5 τοῦ δρακοντίου, καὶ χρὴ δεύτερον ἔψοντας αὐτὴν ἐσθίειν και δὲ Κυρήνην ἡκισῖά ἐσῖι Φαρμακώδης καὶ δριμεῖα, ὡς καὶ τὸς γογγυλίδος εἶναι χρησιμωτέρα. Πρόδηλον δὲ ὅτι ωρὸς μὲν τρο Φὴν ἡ τοιαύτη κρείτῖων ἐσῖὶ, ωρὸς δὲ τὰς ἀναγωγὰς τὰς ὰ Θώρακος καὶ ωνεύμονος ἡ δριμυτέρα. Εσθίεται δὲ, ἑψηθεία

flatulent et nuisible à l'orifice de l'estomac; quelquesois aussinause des pincements dans cette partie.

### 19. DU GOUET.

Propriétés de la racine de gouet, suivant les pays.

Gouet de Cyrène.

Mode de préparation de la racine de gouet; On mange la racine du gouet comme le navet; mais, dans que ques pays, elle devient plus âcre [que de coutume], de manière se rapprocher de la racine de serpentaire; dans ce cas, il faut le faire bouillir deux fois avant de la manger; à Cyrène, au contraire, elle est très-peu médicamenteuse et très-peu âcre, de telle sorte qu'elle est même préférable au navet. Il est évident que cent dernière espèce convient mieux quand il s'agit de nourrir, tandique l'espèce âcre est meilleure pour expulser les crachats de la pot trine et du poumon. On mange la racine du gouet bouillie, ave de la moutarde ou du vinaigre, en l'assaisonnant d'huile et de

1. κακόχυμος ABV.

Ib. SñEin Gal.

CH. 19; l. 3. ἐσθιν ἐσθιομένη Gal.

Ib. τῆ om. ABC 1ª m. V.

4. δριμυτέρα σως Gal.

έχει Φαρμακῶδές τι καὶ δριμὸ
 τὸ ἄρον Gal. — Ib. ὡς om. C.

6-7. τῶν γογγυλίδων εἶναι χρησιμώτερον Gal. 8. ¿671 δέ A.

8-9. πρός......δριμυτέρε ε
δέ τις ἀναδήτ7ειν ἐκ Θώρακός τι π
πνεύμονος βούλοιτό τι τῶν ἀθροξε
μένων ἐν αὐτοῖς παχέων ἢ γλίσχει
χυμῶν, ἡ δριμυτέρα καὶ Φαρμακιδεσθέρα βελτίων Gal.

9. δριμύτεραι V.

Ib. διὰ ΰδατος έψηθεῖσα Gal.

4 μετὰ νάπυος ἢ μετὰ ὀξους, σὺν ἐλαίφ καὶ γάρφ. Δῆλον δὲ ὡς ἡ ὑπὸ αὐτῆς ἀναδιδομένη τροΦὴ ϖαχυτέρα ϖώς ἐσΊιν ὡς τῆς γογγυλίδος.

# κ'. Περί δρακοντίου.

Καὶ τούτου τὴν ρίζαν ἔψοντες δὶς ἢ τρὶς, ὡς ἀποθέσθαι τὸ Φαρμακῶδες, ἐσθίειν ἐνίστε δίδομεν, ὅταν ἰσχυροτέρας χρεία 5 δυνάμεως πρὸς τὰς ἀναγωγὰς τῶν ἐκ Θώρακος καὶ πνεύμονος.

Al! fac.II, 64; p. 651.

# κα'. Περί ἀσφοδέλου.

ή ρίζα τούτου, σκευαζομένη καθάπερ οἱ Θέρμοι, τὸ ϖλεῖσΊον
 τῆς ϖικρότητος ἀποτίθεται, καὶ διὰ λιμὸν οἶδα έψήσεσι ϖλείοσι
 καὶ ἀποδρέξεσιν ἐν ὕδατι γλυκεῖ μόλις αὐτὴν ἐδώδιμον γινο-

Ib.65; p.652.

4 garon. Il est clair que la nourriture qu'elle distribue au corps est assez épaisse, comme celle que fournit le navet.

- ses propriétés générales.

#### 20. DE LA SERPENTAIRE.

Après avoir fait bouillir deux ou trois fois la racine de serpentaire, alin qu'elle perde ce qu'elle a de médicamenteux, nous la donnons quelquesois à manger, quand nous avons besoin d'un agent qui provoque fortement l'expulsion des crachats de la poitrine et du poumon.

Propriétés de la serpentaire.

#### 21. DE L'ASPHODÈLE.

Quand on prépare cette racine, comme les lupins, elle perd la plus grande partie de son amertume; je sais toutefois que, dans des cas de famine, on est à peine parvenu à la rendre mangeable

Mode de préparation de l'asphodèle;

1. μετό όξους Α V.

Ib. Οὐκ ἀδηλου δὲ ὅτι καί Gal.

2. ή ....τροφή] ὁ ἐξ αὐτῆς ἀναδιδόμενος εἰς ἦπάρ τε καὶ όλον τὸ σῶμα γυμός Gal.

2-3. ώς ἐπὶ τῶν γογγυλίδων εἴρηται ---

CH. 20; 1. 4. dis wou καὶ τρίς Gal.

5. διδόμενον Α.

Ib. χρεία] δέηται Gal.

6. πρός ....πνεύμονος] τὰ κατὰ Φώρακα καὶ πνεύμονα περιεχόμενα γλίσχρα καὶ παχέα Gal.

Сн. 21; І. 7. тойто А.

8. ωικρότητα C.

Ιb. ωλέοσι ABV; τε ωλείοσι Gal.

86

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 22.

μένην. Η δε δύναμις αὐτῆς ἐκΦρακτική τέ ἐσῖι καὶ τμητικ. καθάπερ καὶ ἡ τοῦ δρακοντίου.

κβ'. Περί βολδῶν.

Al. fac.II, 66; p. 652-53. Καὶ τούτων αἱ ρίζαι βιβρώσκονται, σοτε δε καὶ οἱ ἀσπεραγοι αὐτῶν κατὰ τὸ ἔαρ· ωικρὰν δε ἔχουσι καὶ αὐσηρὰ δ δύναμιν, διὰ ἀς καὶ τὸν σθόμαχον ἔκλυτον ἐπεγείρουσιν εἰς ὅρεξιν. Οὐκ ἐναντιοῦνται δε τοῖς ἀναπθύειν τι βουλομένοις ὰς Θώρακος καὶ ωνεύμονος, καίτοι τὴν οὐσίαν τοῦ σώματος σα χυτέραν τε καὶ γλισχροτέραν ἔχοντες, ἀλλὰ ἡ ωικρότης ἀντιπράτθει τῷ ωάχει, τέμνειν τὰ γλίσχρα καὶ ωαχέα φεφυκύν το ἐσθίειν δε αὐτοὺς ἄμεινον τηνικαῦτα διὰ ἔξους ἄμα ἐλαίφ κὰ

- ses propriétés. par des coctions et des macérations réitérées dans l'eau douce. Se propriétés sont désobstruantes et incisives, comme celles de la serpentaire.

#### 22. DU VACCET.

Propriétés des oignons et des tiges du vaccet.

> Propriétés expectorantes,

On mange les racines du vaccet, et quelquefois aussi, au printemps, ses tiges; elles ont des propriétés amères et âpres qui leur donnent la faculté d'exciter l'appétit quand l'orifice de l'estomac es affaibli. Les racines ne sont pas contraires à ceux qui veulent es pulser quelques crachats de la poitrine ou du poumon, bien que leur substance soit plus ou moins épaisse et visqueuse; mais celle épaisseur est contrebalancée par leur amertume, qui exerce naturellement une action incisive sur les humeurs visqueuses et épaisses dans ce cas, il est préférable de les manger dans du vinaigre, avec

 Ĥ γε μὴν δύναμις ταύτης τῆς ρίζης Gal.

Ib. έσ λιν εκφρακτική τε Gal.

Ib. τμητική] λεπ7υντική Gal.2. ή om. ABCV.

CH. 22; l. 3. ἐσθίεται ἡ ῥίζα Gal.

Ιb. τότε ΑΒC 1ª m, V.

3-4. ὁ ἀσπάραγος Gal.

4. έχει δε εν αυτώ ωικράν τε καί Gal.

4-5. αὐσ7ηρὰν δύναμιν ἐπιΦανῆ· δω καί Gal.

ἐκλελυμένον ἐπεγείρει τως Gal.
 δέ] δή C; δὲ οὐδέ Gal.

Ib. 71 om. B.

Ib. βουλομένοις ] δεομένοις Gal.6-7. ἐκ Θώρακός τε καὶ πρεύμουος

Gal.; om. BV. 8. Éxoiev Gal.

Ib. ωικροτέρα C.

γάρω · ήδίους γάρ ούτω καὶ άφυσότεροι καὶ τροφιμώτεροι καὶ 3 σεφθηναι δάους γίνονται. Πλεονάσαντες δε κατά την εδωδήν αὐτῶν ἔνιοι προδήλως ήσθοντο καὶ σπέρμα πλεῖον ἴσχοντες, καί προθυμότεροι γινόμενοι πρός άφροδίσια.

κγ'. Περί σ/αφυλίνου και δαύκου και καροῦς.

ι Αὶ ρίζαι καὶ τούτων ἐσθίονται, τροφὴν μὲν ήτιονα γογγυλῶν 5 Al.fac.11,67; έχουσαι, καθάπερ καὶ τῶν Κυρηναίων ἄρων : Θερμαίνουσι δὲ ι σαφώς, καί τι άρωματίζον εμφαίνουσιν. Το μέν οὖν δύσπεπίον αὐταῖς ὁμοίως ὑπάρχει ταῖς άλλαις ῥίζαις · οὐρητικαὶ δέ εἰσι, καί, εί ωλεονάζοι τις αὐτῶν ἐν τῆ χρήσει, κακοχυμότεραι με-3 τρίως · εύχυμοτέρα γε μήν έσ ιν ή καρώ τοῦ σ αφυλίνου. Τινές 10

n. 654-55.

de l'huile et du garon; car elles deviennent ainsi plus agréables, 3 moins flatulentes, plus nutritives et plus faciles à digérer. Quelques personnes qui avaient mangé beaucoup d'oignons de vaccet s'apercurent clairement qu'elles avaient plus de sperme [qu'auparavant] et qu'elles devenaient plus disposées à l'acte générateur.

-aphrodisiaques.

### 23. DE LA CAROTTE, DU DAUCUS ET DU CARVI.

1 On mange également les racines de ces plantes; elles sont, il est vrai, moins nutritives que les navets et les gouets de Cyrène, mais elles échauffent manifestement et trahissent quelque chose d'aro-2 matique. Comme les autres racines, elles sont difficiles à digérer; mais elles poussent aux urines, et, si on en use avec excès, elles engendrent des humeurs assez mauvaises; cependant le carvi donne 3 de meilleures humeurs que la carotte. Quelques-uns appellent dau-

Propriétés de la carotte, du daucus, du carvi,

- de la carotte sauvage.

1. ήδίους γάρ ex em.; ήδους γάρ C 2 m.; nai holous Gal.; houvels A BCV: HoroTor Paul.

Ib. ούτω γε καί Gal.

Ιb. τροφιμώτεροι καὶ ἀφυσότεροι Gal.; άφυσοι καὶ τρόφιμοι Paul.

3. ωλέου V.

4. ἀφροδισίαν ABC 1° m. V.

CH. 23. Tit. δαυκίου O.

Ιb. καρώου ΑΒCV.

3. μέν ] δέ Gal.

Ib. γογΓυλίδων Gal.

6. Exouor Gal.

Ib. καθάπερ γε καί Gal.

7. nai Ti nai Gal.

Ib. ἐμφαίνουσαι AC 1 m.

8. διουρητικαί Ο.

9 κακοχυμώτεροι C; κακόχυμα Gal.

10. εύχυμότερος Gal.

Ib. Egliv om. V.

Ib. κάρους C 2\* m. Gal.

Ib. της τοῦ σ/αφυλίνου C 2ª m.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 24.

DES 88

δέ τὸν ἄγριον σΊαΦυλῖνον ὀνομάζουσι δαῦκον, οὐρητικώτερον μὲν ὄντα, ΦαρμακωδέσΊερον δὲ, καὶ πολλῆς έψήσεως δεόμενον, εἰ μέλλοι τις ἐσθίειν αὐτόν.

κδ΄. Περί ύδνων.

Al.fac.II, 68; P. 655. Οὐδεμίαν ἔχει σαφῆ ποιότητα · χρῶνται τοιγαροῦν αὐτοῖς 5 πρὸς ὑποδοχὴν ἀρτυμάτων, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα καλοῦσιν ἀποια καὶ ὑδατώδη κατὰ τὴν γεῦσιν. Εσὶ ι δὲ ἀπάντων αὐτῶν κοινὸν, ὡς μηδὲ τὴν ἀναδιδομένην τροφὴν εἰς τὸ σῶμα Θερμαίνειν, ἀλλὰ ὑπόψυχρον μὲν εἶναι, τῷ πάχει δὲ ὁποῖον ἀν τι καὶ τὸ ἐδηδεσμένον ἢ, παχύτερον μὲν τὸ ἐξ ὕδνου, ὑγρότερος 10 δὲ καὶ λεπίστερον ἐκ τῶν ἄλλων ἀνάλογον.

cus la carotte sauvage, laquelle pousse plus fortement aux urines [que l'autre], a un goût plus médicamenteux et nécessite une coction prolongée, si on veut la manger.

#### 24. DES TRUFFES.

Propriétés des truffes. Les truffes n'ont aucune qualité appréciable; on les emploie donc comme excipient d'assaisonnements, ainsi que les autres mets qu'on appelle mets sans qualité et d'une saveur aqueuse. Toutes ces substances ont cela de commun qu'elles distribuent dans le corps une nourriture qui n'échauffe point, mais qui est légèrement froide quant à l'épaisseur, cette nourriture est conforme à celle du mels qu'on a pris; la nourriture que fournit la truffe est plutôt épaisse tandis que celle des autres mets est plutôt humide et subtile dans la même proportion que les mets eux-mêmes.

2. de non Gal.

CH. 24; l. 4. Mndeular Gal.

Ib. αὐτοῖς οἱ χρώμενοι Gal.

6. άποια καὶ ἀδλαδῆ καὶ ὑδατώδη Gal.

8. Θερμαίνειν] έξαίρετον τινα δύναμιν έχειν Gal. C 2° m. (Γα).

. 9. καὶ αὐτὸ τό Gai.

Ib. 3 om. ABC 1 m. V.

Ib. vo om. ABC 1ª m. V.

Ib. రేశీలయి Gal.

10. ἐκ κολοκύνθης ἐπί τε τῶν Gal

C 2° m. ( $\Gamma \alpha$ ).

Ib. ἀναλόγως C 2° m.

## κε'. Περί μυκήτων.

Καὶ τῶν μυκήτων οἱ βωλῖται, καλῶς έψηθέντες ἐν ὕδατι, εποίον ήκουσι τῶν ἀποίων ἐδεσμάτων. Φλεγματώδης δέ ἐσΓιν ἡ ἐξ αὐτῶν τροφή καὶ ψυχρὰ, κὰν ϖλεονάζη τις ἐν αὐτοῖς, κακόχυμος. ΑδλαβέσΓατοι μὲν οὖν εἰσι τῶν ἄλλων μυκήτων οὐτοι, δεύτεροι δὲ ἐν αὐτοῖς οἱ ἀμανῖται τῶν δὲ ἄλλων ἀσφαλέσΓερον ἐσΓι μηδὲ ὅλως ἄπΓεσθαι · ϖολλοὶ γὰρ ἐξ αὐτῶν ἀπέθανον.

Al. fac.II, 69; p. 655-56.

# ης'. Περί βαφανίδος.

Λεπθυντικής έσθι δυνάμεως μετὰ τοῦ Θερμαίνειν σαφώς ·
 ἐπικρατεῖ γὰρ ἡ δριμεῖα σοιότης ἐν αὐτή.

lb.70; p.657.

- κζ'. Περί κρομμύων, καὶ ωράσων, καὶ σκορόδων, καὶ ἀμπελοπράσων.
- Ι Δριμεῖαν ἱκανῶς ἔχει ταῦτα δύναμιν καὶ ἀνάλογον αὐτῆ 10 lb.71;p.658-

### 25. DES CHAMPIGNONS.

Parmi les champignons, les bolets, quand ils sont bien cuits dans l'eau, se rapprochent des mets sans qualité apparente. La nourriture qu'ils fournissent est pituiteuse et froide, et, si on en mange abondamment, elle produit des humeurs mauvaises. Ce sont là les champignons les plus innocents, les amanites occupent le second rang; quant aux autres, il est plus prudent de ne pas y toucher du tout; car beaucoup de gens en sont morts.

Propriétés des bolets,

- des

#### 26. DU RADIS.

Le radis a des vertus atténuantes; en même temps, il échausse manifestement; car les qualités âcres y prédominent.

Propriétés des radis.

- 27. DES OIGNONS, DES POIREAUX, DE L'AIL ET DU POIREAU DE VIGNES.
- Ces plantes ont une propriété très-âcre, et, conformément à cette

Propriétés communes

Сн. 25; l. 1. тёй om. Gal.

Ιb. βωλίται] ἀμανίται Ο.

- 3. και ωλεονάζει ΑΒCV.
- κακόχυμοι C; κακὸς χυμός BV.
- 5. ἐν αὐτοῖς | μετὰ αὐτούς Gal.

CH. 26. Tit. ραφάνων Ο.g. ή om. C.

CH. 27; l. 10. nal om. Gal.

lb. αὐταῖε Gal., c'est-à-dire ὁ καυλὸε καὶ τὰ Φύλλα ἀνάλογον ταῖε ῥίζαιε. Θερμαίνει τὰ σώματα, καὶ λεπθύνει τοὺς ἐν αὐτοῖς ωαχεῖς χυμοίς καὶ τέμνει τοὺς γλίσχρους. Εψηθέντα μέντοι δὶς ἢ τρὶς ἀποιιθεται μὲν τὴν δριμύτητα, λεπθύνει δὲ ὅμως ἔτι καὶ τροφὴν ἱιδωσι βραχυτάτην τῷ σώματι τέως δὲ οὐδὲ ὅλως ἐδίδου ωρὶιδους βραχυτάτην τῷ σώματι τέως δὲ οὐδὲ ὅλως ἐδίδου ωρὶιδους ἐν τοῖς ἄλλοις ἄπασι τοῖς ὁμογενέσι τὰ ἄγρια τῶν ἡμερων. Φείδεσθαι δὲ χρὴ τῆς συνεχοῦς ἐδωδῆς ἀπάντων τῶν δριμέων, καὶ μάλισθα ὅταν ὁ ωροσφερόμενος αὐτὰ χολωδέσερος ἢ τρόνοις γὰρ τοῖς ἤτοι τὸν Φλεγματώδη χυμὸν, ἢ τὸν ὡμὸν καὶ παχὺν καὶ γλίσχρον ἠθροικόσιν ἐπιτήδεια τὰ τοιαῦτα τῶν ἐδεσμάτων ἐσθίν.

κη'. Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ζώων τροφῆς.

Al. fac. III, 2; p. 660-66. Οὐ τὴν αὐτὴν ἄπαντα δύναμιν ἔχει τὰ μόρια τῶν ζώω.

des oignons, des poireaux, de l'ail et du poireau de vignes.

Propriétés particulières des poireaux de vigne.

Mauvaises
qualités
des
substances
âcres.

propriété, elles échauffent le corps, atténuent les humeurs épaisse qu'il contient et divisent les humeurs visqueuses. Bouillies deux outrois fois, elles perdent leur âcreté; mais elles n'en continuent parmoins d'atténuer et donnent très-peu de nourriture au corps, tandis que, avant la cuisson, elles n'en donnaient pas du tout. Le poireaux de vigne diffèrent autant des poireaux ordinaires que, parmi les autres plantes du même genre, les plantes sauvages diffèrent des espèces cultivées. Il faut éviter de manger habituellement des substances âcres, quelles qu'elles soient, surtout quand la personne qui en use est plutôt bilieuse qu'autrement; car de semblables aliments conviennent uniquement à ceux qui ont une accumulation d'humeur pituiteuse ou d'humeur crue, épaisse et visqueuse.

#### 28. DE LA NOURRITURE TIRÉE DES ANIMAUX.

Propriétés

Toutes les parties des animaux ne possèdent pas les mêmes pro-

1. Θερμαίνει δέ Gal.

Ib. τὸ σῶμα Gal. — Ib. αὐτῷ Gal.

2. À nal tols Gal.

3. ἔτι om. BV.

3-4. βραχυτάτην δίδωσι Gal.

4. 86 om. AC 18 m.

5-6. διαφ.τ. ωρ. τοσούτον όσον Gal.

6. κάν τοῖs Gal.

7. χρή om. Gal. 8. πρωφερόμενος Α.

Ib. αὐτῶν Gal.

9. 1 Qύσει Gal.

10. ἐπιτηδειότατα ταῦτα Aët.

Cn. 28. Tit. σεζῶν ζώων Gal.

άλλὰ αἱ μὲν σάρκες, ὅταν καλῶς ϖεΦθῶσιν, αἵματός εἰσιν ἀρίσιου γεννητικαὶ, καὶ μάλισια τῶν εἰχύμων ζώων, ὁποῖόν ἐσιι τὸ γένος τῶν ὑῶν Φλεγματικωτέρου δὲ τὰ νευρώδη μόρια. Πάντων μὲν οὖν ἐδεσμάτων ἡ σὰρξ τῶν ὑῶν ἐσιι τροΦιμωτάτη.

Τὰ δὲ βόεια κρέα τροΦὴν μὲν καὶ αὐτὰ δίδωσιν οὕτε ὀλίγην, οὕτε ΄ς εἰδιαΦόρητον · αἷμα μέντοι ϖαχύτερον ἢ ϖροσήκει γεννᾶ · καὶ, εἰ Φύσει τις εἴη μελαγχολικώτερος τὴν κρᾶσιν, ἀλώσεταί τινι ϖαθήματι τῶν μελαγχολικῶν, ἐν τῆ τούτων ἐδωδῆ ϖλεο- τῶν ὑείων ϖλεονεκτεῖ, τοσοῦτον τῆ γλισχρότητι ταῦτα τῶν 10 ἡ βοείων · εἰς ϖέψιν δὲ ϖολὺ βελτίω τὰ τῶν ὑῶν ἐσιν. Οἱ μόσχοι δὲ τῶν τελείων βοῶν ἀμείνους εἰσὶν εἰς ϖέψιν, ὥσπερ καὶ οἱ

priétés; mais leur chair, quand elle est bien digérée, engendre un sang excellent, surtout celle des animaux doués d'humeurs de bonne nature, des cochons, par exemple, tandis que les parties nerveuses 2 produisent plutôt du sang pituiteux. La viande de porc est, parmi 3 tous les mets, ce qu'il y a de plus nutritif. Le bœuf, il est vrai, donne aussi une nourriture assez abondante et qui ne se perd pas aisément par la perspiration; mais il produit du sang plus épais qu'il ne convient; et quelqu'un qui a, par nature, un tempérament atrabilaire, sera pris de quelque maladie dépendant de la bile noire, 4 s'il en mange beaucoup. Autant le bœuf surpasse le porc par l'épaisseur de toute sa substance, autant le porc l'emporte sur le bœuf par la viscosité de sa chair; mais le porc est d'une digestion beaucoup 5 plus facile. Le veau est d'une plus facile digestion que le bœuf;

générales de la chair des animaux.

Prééminence du porc. Propriétés du bœnf.

Propriétés comparatives du bœuf et du porc.

Proprié**tés** du veau,

2. καί om. ABCV. — Ib. ἐπὶ τῶν Gal.

3. δων ] χοιρίδων Ο.

Ιδ. Φλεγματικώτερα Gal.; Φλεγματικωτέρου αίματος γεννητικά Ο.

Ib. δέ] γάρ Gal.

3.4. Πάντων..... τροφιμωτάτη] Πάντων οὖν έδεσμάτων πρεῖτ7ον αἶ σάρκες τῶν χοίρων Ο.

5. oux Gal.; non Ras.

7. el dè nal Gal.; ac si Ras.

9. dé] d' év Gal.; enim Ras.

10. δων ABCV.

Ib. τοσούτφ (τοσοῦτο) Gal.

Ib. ταῦτα] τὰ θεια Gal.; suillæ Ras.

11. ἐσθὶ, τοῖς μὲν ἀκμάζουσι καὶ ἰσχυροῖς καὶ διαπονουμένοις τὰ τῶν ἀκμαζόντων, τοῖς δὲ ἀλλοις τὰ τῶν ἔτι αὐξανομένων Gal.

11-12. Οὐ μόνον οὖν οἱ μόσχοι τῶν Gal.

 άμείνους εἰς ϖέψιν ἔχουσι τὰς σάρκας Gal. — Ib. ἄλλὰ καί Gal. ἔριφοι τῶν αἰγῶν · ἤτιον μὲν γὰρ βοὸς ἡ αἰξ ξηρὰ τὴν κρᾶσιν ἐσιν, ἀλλὰ ὑὶ παραβαλλομένη πολὺ διαλλάτιει. Περιτιωματικωτέραν δὲ ἡμῖν οἱ χοῖροι παρέχουσιν εἰς τοσοῦτο τὴν τροφὴν, εἰς ὁσον τῶν μεγάλων ὑῶν εἰσιν ὑγρότεροι · εἰκότως δὲ καὶ ἤτίον τρέφουσιν. ἡ γροτάτην δὲ ἔχουσι καὶ Φλεγματώδη σάρκα καὶοί : ἄρνες, ἀλλὰ καὶ τῶν προβάτων ἡ σὰρξ περιτιωματικωτέρα τὰ ἐσιι καὶ κακοχυμοτέρα · κακόχυμος δὲ καὶ ἡ τῶν αἰγῶν μετὶ δριμύτητος. Ἡ δὲ τῶν τράγων χειρίσιη καὶ πρὸς εὐχυμίαν καὶ πρὸς πέψιν, ἐφεξῆς δὲ ἡ τῶν κριῶν, εἶτα ἡ τῶν ταύρων. Ενθιο ἄπασι δὲ τούτοις τὰ τῶν εὐνουχισθέντων ἀμείνω, τὰ δὲ πρεσθυτικὰ χείρισία πρὸς πέψιν ἐσίὶ καὶ πρὸς εὐχυμίαν καὶ πρὸς

- des petits porcs,

-des agneaux,

-du bouc, -du bélier et du taureau.

Propriétés de la chair des animaux châtrés il en est de même des jeunes boucs comparés aux chèvres; car, bien qu'elle soit d'un tempérament moins sec que le bœuf, la chèvre, si on la compare au porc, en diffère très-notablement. Les petits porcs nous fournissent une nourriture d'autant plus imprégnée d'humeurs excrémentitielles, qu'ils ont plus d'humidité que les grands porcs; il s'ensuit naturellement qu'ils sont également moins nourrissants. Les agneaux ont aussi la chair pituiteuse et très-humide; mais celle du mouton est également plus ou moins imprégnée d'humeurs excrémentitielles et mauvaises; celle de la chèvre contient aussi de mauvaises humeurs, et de plus elle est âcre. La chair de bouc est la plus mauvaise, tant sous le rapport de la bonté des humeurs, que sous celui de la facilité de la digestion; après elle vient la chair de bélier et ensuite celle de taureau. Chez tous ces animaux, la chair des individus châtrés est préférable; mais celle des animam âgés est ce qu'il y a de plus mauvais, tant sous le rapport de la

1. ή σὰρξ ή αίξ B.

2. ἀνθρώπω καὶ ὑί Gal.

Ib. ωολύ διαφέρει Gal.; multum superat Ras,

3. παρέχουσιν εἰς τοσοῦτον ABV; εἰς τοσοῦτον παρέχουσιν Gal.

6. ή τῶν ωροβάτων σάρξ Gal.

Ib. καὶ ωεριτ7ωματικωτέρα Gal.

7. κακόχυμος δὲ καὶ ἡ τῶν αἰγῶν ] καὶ ἡ τῶν αἰγῶν A B C V;

καὶ ή τῶν αἰγῶν κακόχυμος C 2º m.

7-8. μετὰ δριμύτητος χειρίσθη Ael. q. δὲ ἡ] δέ ABCV.

Ib. εἶτα μετ' ἐκεῖνα Ο.

10. ωᾶσι ΑΒΟΟΥ.

Ιb. ἀμείνων Α; πρείτλω Ο.

10-11. σαλαιά Ο. 11. ἐσ7ί om. Ο Gal.

11 et 93, 1. ωρός εὐχυμίαν καὶ Θρέψιν ΑΒΟΟΥ. Αρέψιν, ώσιε καὶ τῶν ὑῶν αὐτῶν, καίτοι γε ὑγρῶν ὄντων τὴν κρᾶσιν, οἱ γηράσαντες ἰνώδη καὶ ξηρὰν καὶ διὰ τοῦτο δύσπε10 πιον ἔχουσι τὴν σάρκα. Καὶ ἡ τοῦ λαγωοῦ δὲ σὰρξ αἴματος μέν ἐσιι ωαχυτέρου γεννητικὴ, βελτίων δὲ εἰς εὐχυμίαν ἢ κατὰ
11 βοῦν καὶ ωρόδατον. Κακόχυμος δὲ τούτων οὐδὲν ἤτιον ἐσιι καὶ 5
12 ἡ τῶν ἐλάφων καὶ σκληρὰ καὶ δύσπεπιος. Ἡ δὲ τῶν ἀγρίων ὅνων, ὅσοι γε εὐέκται καὶ νέοι, ωλησίον ἤκει τῆσδε, καίτοι καὶ τῶν ἡμέρων ὄνων γηρασάντων ἔνιοι τὰ κρέα ωροσφέρονται, κακοχυμότατα καὶ δύσπεπια καὶ κακοσίόμαχα, καὶ ωροσέτι καὶ ἀηδῆ ὄντα, καθάπερ καὶ τὰ τῶν ἵππων τε καὶ καμήλων, 10

facilité de la digestion, que sous celui de la bonté des humeurs et de l'abondance de la nourriture; de sorte que, chez les cochons euxmêmes, bien que ces animaux aient un tempérament humide, la chair des individus âgés est fibreuse, sèche et, par suite, difficile à 10 digérer. La viande de lièvre produit également du sang plus ou moins épais; mais, pour la bonté des humeurs, elle est préférable 11 à celle du bœuf et du mouton. La viande de cerf n'est ni moins imprégnée de mauvaises humeurs, ni moins dure, ni moins difficile 12 à digérer. La chair des ânes sauvages, du moins celle des individus de bonne complexion et jeunes, se rapproche de celle des cerfs; quelques personnes mangent aussi la chair des ânes domestiques, quand ils sont devenus vieux, ce qui constitue un mets fortement imprégné d'humeurs mauvaises, difficile à digérer, nuisible à l'orifice de l'estomac, et, en outre, désagréable ainsi que la chair des chevaux et des chameaux; ceux qui mangent de ces viandes ressemblent

et des animaux âgés.

Propriétés du lièvre,

- du cerf.

- des ânes sauvages,

1. ἄσπερ Gal.

Ib. ye om. Gal.

2. โทพ์อิท ] อับเฉ อิท์ Gal.

Ib. διὰ τοῦτο om. Gal.

3. Ισχουσι ΑΒ CV.

Ib. τῶν λαγωῶν Gal.

Ib. 86 om. O.

4. μέν om. O.

Ib. ¿oli om. A.

Ib. βελτίονος ABC 1 m. V; πρεῖτ-

Ib. # om. ABC 1ª m. V.

4-5. κατὰ βοῦς καὶ ωρόδατα Gal.; βοὸς καὶ ωροδάτου Ο; boum et pecudum Ras.

5. τούτων οὐχ ἦτθόν ἐσθι καί Gal.; om. O.

6. καὶ σκληρά om. Gal.

7. ебенто: Gal.

Ib. τοῖσδε Gal.

9. δυσπεπ7ότατα Gal.

10. ἀηδῆ κατὰ ἐδωδήν Gal.

ῶν αὐτῶν ἐσθίουσιν οἱ ὀνώδεις τε τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα. Καὶ κὰ τῶν ἄρκτων δὲ ἔνιοι ϖροσΦέρονται, καὶ τὰ τούτων ἔτι χείρω λεόντων τε καὶ ϖαρδάλεων. Περὶ δὲ κυνῶν τί δεῖ καὶ λέγειν, Νι ώς τοὺς νέους τε καὶ λιπαροὺς αὐτῶν, καὶ μάλισῖα ὅταν εὐνου 5 χισθῶσι, κατὰ ἔνια τῶν ἐθνῶν ἐσθίουσι, ϖρὸς τούτοις δὲ καὶ τὰ τῶν ϖανθήρων; Τὰ δὲ τῶν ἀλωπέκων ἐν Φθινοπώρω καὶ οἱ κῶν πὰ τῶν κανθήρων; Τὰ δὲ τῶν ἀλωπέκων ἐν Φθινοπώρω καὶ οἱ κῶν τὴν βαθεῖαν ϖόαν νέμεσθαι δεόμενα ζῷα λεπῖὰ καὶ κακέχυμα γίνεται κατά τε τὸν χειμῶνα καὶ τὰ ϖρῶτα τοῦ ἤρος, 10 ὤσπερ οἱ βόες, εὐχυμότεροί τε καὶ ϖαχύτεροι σαΦῶς Φαινδμενοι τοῦ χρόνου ϖροϊόντος, ὅταν αὐξάνηταί τε καὶ ϖαχύνηται καὶ εἰς ἐκκάρπησιν ἡ ϖόα ϖροέρχηται · τὰ δὲ ἀπὸ τῆς μικρᾶς

- des ours, des lions, des léopards, des chiens,

- du renard.

Influence
des saisons
sur les
propriétés
des animaux
suivant
leur mode
d'alimentation.

eux-mêmes aux ânes, tant par le corps que par l'âme. Quelques-uns l'mangent également la chair des ours, et, ce qui est encore pis, celle des lions et des léopards. Quant aux chiens, est-il nécessaire le de dire que, chez quelques peuples, on mange les sujets jeunes et gras, surtout quand ils sont châtrés, et qu'il en est de même pour les panthères? Dans mon pays, les chasseurs mangent également en la automne la chair de renard. Il faut savoir que les animaux, qui ont le besoin de paître l'herbe haute, comme les bœufs, deviennent maigres et s'imprègnent d'humeurs mauvaises en hiver et au commencement du printemps, tandis qu'ils se montrent évidemment plus gras et imprégnés d'humeurs meilleures dans une saison plus avancée, quand l'herbe devient grande, épaisse et monte en graine; ceux, au contraire, qui peuvent se nourrir d'herbe courte, comme les

Ιb. ἐσθίονται Β V.

Ib. τε, mot superflu provenant sans doute du texte de Gal.: οἱ ὀνώ-δεις τε καὶ καμηλώδεις ἀνθρωποι τὴν ψ.; Αξι. a ὀνώδ. τήν τε ψ.

2. τά om. Gal.

Ιb. άρκων Β V.

Ib. δέ] πρέα Αἔτ.

3. σαρδάλων C 2° m.

Ib. τῶν κυνῶν Gal.

Ib. nalom. AC.

ένια τῶν] ἐνιαυτῶν ΑC 1° m;
 ἐνιαυτὸν τῶν BV.

5-6. ἐσθίουσι τάμπολλοι καὶ τρὸς τούτοις τά τε τῶν Gal.

6. δέ τῶν ] δη τῶν C.

9. τὰ πρῶτα καὶ μέσα Gal.

10-11. γινόμενοι Gal.

11. 7E om. Gal.

12. εὐκάρπησιν Gal.

Ib. ὑπό Gal.

p. 669.

τρέθεσθαι δυνάμενα βελτίω κατά τε τὰ σερώτα καὶ μέσα τοῦ πρός έσιν, ώσπερ τὰ σρόβατα· κατὰ δὲ τὴν ἀρχὴν καὶ τὰ μέσα τοῦ Θέρους αἱ αἶγες, ἡνίκα ωλεῖσίαι βλάσίαι Θάμνων εἴσιν, άς έθος αὐταῖς ἐσθίειν.

# κθ'. Περί κογλιών.

Σκληράν μέν έχουσι την σάρκα και διά τοῦτο δύσπεπίον εί 5 Al. fac. 111, 3; , γε μήν **σ**εφθείη, τροφιμωτάτην. Υπάρχει δε αὐτοῖε, ώσπερ καὶ τοις δσίρακοδέρμοις, χυλός ύπακτικός γασίρος, καὶ διὰ τοῦτό τινες άρτύοντες αύτους δια έλαίου και γάρου και οίνου τῷ γενο-3 μένω ζωμῷ χρῶνται πρὸς διαχώρησιν τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν. Εἰ δε θελήσαις ώς τροφίμω μόνον εδέσματι χρησθαι τη σαρκί του 10 ζώου τούτου, προαφεψήσας έν ύδατι μεταθήσεις είς έτερον ύδωρ,

moutons, sont meilleurs au commencement et au milieu du printemps; les chèvres, enfin, sont préférables au commencement et au milieu de l'été, quand les jeunes pousses des arbrisseaux sont le plus abondantes, car c'est là leur nourriture habituelle.

#### 29. DES ESCARGOTS.

Les escargots ont la chair dure et, par conséquent, difficile à di-2 gérer; mais, si on la digère, elle nourrit fortement. Ils ont, ainsi que les testacés, un suc qui relâche le ventre : aussi, se sert-on du bouillon qu'on obtient en les assaisonnant avec de l'huile, du garon et du vin, pour faciliter l'évacuation de ce qui est contenu dans 3 les intestins. Si, au contraire, on veut seulement employer la chair de cet animal comme un mets nourrissant, on la fera bouillir d'abord avec de l'eau, on la mettra ensuite dans de l'autre eau, dans

Propriétés des escargots suivant le mode de préparation.

1. τὰ μέσα Gal.; μετά Β. CH. 29; 1. 5-6. εί γε ἐν ωεφθείη C 2' m.; el dè w. Gal. 6. nal om. Gal.

7. youds ABCV.

8. γάρου Α. 10. Θελήσεις Gal.

Ib. μόνω Gal.

Ib. χρήσασθαι Gal.

10-11. τοῦ ζώου om. ABC 1° m. V.

DES 96

εἴτα ἐν ἐκείνω πάλιν ἑψήσας, οὕτως ἀρτύσεις τε καὶ τὸ τρίτω ἐψήσεις ἄχρι τοῦ τακερὰν ἀκριδῶς γενέσθαι τὴν σάρκα · σκεινω σθεῖσα γὰρ οὕτως ἐψέξει μὲν τὴν γασίέρα, τροψὴν δὲ ἰκανὶν παρέξει τῷ σώματι.

λ'. Περί τῶν ἐν τοῖς ϖεζοῖς ζώρις ἀκρέων μορίων.

Al. fac. III, 4; p. 670-71. 5 Οἱ πόδες τῶν χοίρων ἐπιτηδειότατοί εἰσιν ἐμθληθέντες έψο, μένη ποισάνη. Πάντα δὲ τὰ ἄκρεα μόρια τοῦ σώματος ἤκισία: μὲν ἔχει πιμελὴν, ἤκισία δὲ καὶ τὴν σαρκώδη Φύσιν· ἐπικρατεί δὲ ἐν αὐτοῖς τό τε νευρῶδες καὶ τὸ δερματῶδες, οὐ τοῦ τοιούτω νεύρου καὶ δέρματος, οἶον τὸ κατὰ ὅλον τὸ σῶμα· γεγύμνασία 10 γὰρ ἐν τοῖς ἀκρέοις μᾶλλον· ἔσιι δὲ καὶ διὰ τοῦτο γλισχρότερα.

laquelle on la fera de nouveau bouillir; après cela, on l'assaisonnera et on la fera bouillir pour la troisième fois, jusqu'à ce qu'elle devienne complétement tremblante; ainsi préparée, elle resserrera le ventre, mais elle fournira une nourriture abondante au corps.

30. DES EXTRÉMITÉS DES QUADRUPÈDES.

Propriétés des pieds des petits porcs. Propriétés générales des extrémités.

Les pieds des petits porcs sont un mets très-convenable, quand on les jette dans de l'orge mondée en ébullition. Toutes les extrès mités du corps ont très-peu de graisse et très-peu de substance charnue, tandis que le genre nerveux et cutané y prédomine; cependant ces nerfs et cette peau ne sont pas identiques avec les substances analogues qui se trouvent dans le reste du corps, car la peau et les nerfs sont plus exercés dans les extrémités [qu'ailleurs]. Il résulte de cette prédominance de peau et de nerfs que les

1-2. τε καὶ . . . έψήσεις om. AB C 1<sup>a</sup> m. V Ras.

2. ἀχρι ....... γενέσθαι ex em.; ἀχρι τοῦ κατατάκερον ἀκριδῶς γεν. Gal.; ἀχρι τοῦ τακερὸν γεν. C 2<sup>n</sup> m.; ἔως ἀκριδῶς γεν. ABCV; donec caro diligenter flaccida reddatur Ras.; μέχρι τακερὰν ἀκριδῶς γεν. Aĕt.

CH. 30; 1. 5. των χοίρων επιτη-

δειότατοι Ο; έπιτ. τ. χ. ABCV Gal.

8. τε om. ABCV.

8-9. τοῦ τοιούτου νεύρου καὶ δέρματος (om. οὐ) C 2<sup>n</sup> m.; cujus mod etiam cutis et nervi sunt Ras.; om. λ BCV.

9. όλου σῶμα Gal.

10. καὶ διὰ τοῦτο καί Gal.

καὶ γὰρ καὶ νεῦρον καὶ δέρμα σῶν ἑψόμενον εἰς τοιαύτην ἀφικυεῖται φύσιν · εἰκότως οὖν ἔλάτιονα μὲν τροφὴν δίδωσι τῷ σώματι, ρῷον δὲ ὑπέρχεται κατὰ γασιέρα διὰ τὴν γλισχρότητα.

3 Βελτίους δὲ οἱ σόδες τῶν ὑῶν εἰσι τοῦ ρύγχους, ὡσπερ καὶ τοῦτο τῶν ὡτων · ἐκεῖνα γὰρ ἐκ μόνου χόνδρου καὶ δέρματος, 5 ἐσιὶ δὲ ὁ χόνδρος ἐν μὲν τοῖς τελείοις ζώοις ἄπεπιος σαντάπασιν, ἐν δὲ τοῖς ἔτι αὐζομένοις, ὅταν καλῶς ἐν τῷ σιόματι λειωθῆ, σετιόμενός τε καὶ τροφὴν ὀλίγην διδούς τῷ σώματι.

4 Κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων ἄκους τοῦ νῦν εἰρημένου λόγου · κατὰ ὅσον γὰρ αὐτῶν αὶ σάρκες εἰς ἀρετὴν 10 τροφῆς ἀπολείπονται τῶν ὑείων, κατὰ τοσοῦτον καὶ τῶν ἀκρέων ἐν ὑσὶ μορίων ἐσιὶ χείρω τὰ κατὰ ἐκεῖνα τὰ ζῷα.

extrémités sont plus visqueuses [que les autres parties]; car tout nerf et toute peau se transforment en une substance visqueuse par la coction; il est donc naturel qu'elles donnent moins de nourriture au corps tandis qu'elles traversent plus aisément les intestins à cause 3 de leur viscosité. Les pieds de cochon sont meilleurs que le museau, et celui-ci est préférable aux oreilles; car ces dernières sont uniquement composées de peau et de cartilage; or le cartilage est complétement indigestible chez les animaux adultes, tandis que, chez ceux qui sont encore dans la période de croissance, il se digère, pourvu qu'on le broie bien dans la bouche, et donne peu de nourri-4 ture au corps. Appliquez ce qu'on vient de dire, dans la même proportion, aux autres animaux; car, autant leur chair le cède à celle des cochons, sous le rapport de la bonté de la nourriture, autant, chez eux, les extrémités sont inférieures à celles des cochons.

Propriétés comparatives des diverses extrémités chez les cochons,

> - et chez . les autres animaux.

- 1. καὶ γὰρ υεῦρου ΑΒC.
- 3. κατά γασίέρα Aët.; καὶ κατά γ.
- ABCV; κατά την γ. Gal.
  - 4. ρύγχους | μυτίου Ο.
  - ώτίων Ο.
  - Ib. μόνου συνέσ7ηκε Gal.
  - 6. vois om. Gal.

- 7. αθξανομένοις Gal.
- 8. το επεμμένος Gal.
- Ib. δίδωσι Gal.
- 10. είρημένου ήμῖν Gal.
- 11. *ὑείων* ex em.; ὑῶν Codd.
- Ib. καί ] γάρ AC 1° m.
- 12. of Gal.

DES 98

λα'. Περί τῆς ἐν τοῖς σεζοῖς ζώοις γλώτης.

Al. fac. III, 5; p. 672. Ϊδιότης τις οὐσίας ἐσθὶν ἐν τῷδε τῷ μορίῳ χαυνοτέρας τε καὶ ἀναιμοτέρας σαρκός · αἱ γὰρ ἀκριβεῖς σάρκες οἱ μύες εἰσὶ καὶ τούτων τὰ μέσα μάλισθα.

# λβ'. Περί άδένων.

1b. 6; p. 673-675. Τοσοῦτον ἀποκεχώρηκεν ή τῶν ἀδένων οὐσία τῆς κατὰτήν 5 γλῶτῖαν, ὅσον ἐκείνη τῶν σαρκῶν. Πάντων οὖν τῶν ἀδένων κοινὸν ἡδεῖς τε καὶ ψαθυροὺς Φαίνεσθαι κατὰ τὴν ἐδωδήν · οἱ δὶ ἐν τοῖς τιτθοῖς, ὅταν ἔχωσι γάλα, καὶ τῆς ἐκείνου τι γλυκύτητος ἐμΦαίνουσι, καὶ διὰ τοῦτο σερισπούδασῖον ἐσῖι τοῖς λίχνος ἔδεσμα σλήρεις γάλακτος οἱ ἀδένες οὖτοι γευόμενοι, καὶ μάλισία

### 31. DE LA LANGUE DES QUADRUPÈDES.

Propriétés de la langue. Cette partie a une substance particulière plus spongieuse et plus exsangue que la chair; car la chair proprement dite est formée par les muscles, surtout par leur partie moyenne.

#### 32. DES GLANDES.

Propriétés communes des glandes.

Propriétés spéciales des mamelles. Les glandes, par leur nature, s'éloignent autant de la langue que l'celle-ci s'éloigne des chairs. C'est une propriété commune à toutes les glandes d'être agréables et de se morceler quand elles sont preparées pour le repas; mais celles des mamelles offrent en outre, quand elles contiennent du lait, quelque chose de la douceur de ce liquide; et c'est précisément pour cela que ces glandes, lorsqu'elles sont pleines de lait, surtout celles des truies, constituent

CH. 31. Tit. Περί γλώσσης Ο.

1. τε om. ABCÝ.

2. ἐναιμοτέρας Gal.; sanguineam Ras.; ὀλιγαίμου Ο.

3. τούτων αὐτῶν Gal.

CH. 32; 1. 4. μετά τήν C 1° m.

6. κοινόν om. AC 1ª m.

6-7. οἱ δὲ ἐν τοῖς τιτθοῖς] τὰ μαστάρια Ο.

7. 71 om. ABC 18 m. V Ras.

9. έδεσμα πλήρες B corr. C 2° m.; έδεσμασι πλήρεις AB text. V.

Ib. ol άδένες....μάλισΊα om. h BC 1° m. V.

3 έπὶ τῶν ὑῶν. Ἡ δὲ έξ αὐτῶν τροΦὴ καλῶς μὲν ϖεΦθέντων ἐγίνς τι τῆ κατὰ τὰς σάρκας ἐσίν· ἐλλιπέσιερον δὲ κατεργασθέντων, 4 τὸν ὡμὸν ἢ τὸν Φλεγματώδη χυμὸν γεννᾶ. Οντες δὲ ἐκ τοῦ γένους τῶν ἀδένων οἱ ὄρχεις οὐχ ὁμοίως εἰσὶν εὕχυμοι τοῖς κατὰ τοὺς τιτθοὺς, ἀλλά τι καὶ βρωμῶδες ἔχουσιν, ἐνδεικνύμενοι τὴν τοῦ σπέρματος οῦ γεννῶσι Φύσιν, ώσπερ οἱ νεΦροὶ τὴν τοῦ οὕρου· καὶ μέντοι καὶ ϖεΦθῆναι ϖολὺ χείρους εἰσὶν οἱ γε τῶν ϖεζῶν ζώων· οἱ γὰρ τῶν σιτευθέντων ἀλεκτρυόνων ἡδεῖς τε ὑπάρχουσι, καὶ τροΦὴν χρησίὴν τῷ σώματι διδόασιν.

## λγ'. Περί νεφρῶν.

Οι νεφροί δε κακόχυμοι τε είσι Φανερώς και δύσωεπίοι.

10 Al. fac. III, 6; p. 675.

3 un mets très-recherché des gourmets. La nourriture que donnent les glandes, quand elles sont bien digérées, se rapproche de celle que fournissent les chairs; mais, quand elles sont moins complétement assimilées, elles produisent des humeurs crues ou pituiteuses. Qualités
de la
nourriture
fournie
par
les glandes.

4 Quoique les testicules appartiennent au genre des glandes, ils ne contiennent pas des humeurs aussi bonnes que les glandes des mamelles; ils ont, au contraire, une certaine odeur repoussante, car ils trahissent la nature du sperme qu'ils fabriquent, comme les reins trahissent celle de l'urine; ils sont aussi beaucoup plus difficiles à digérer [que les autres glandes], du moins les testicules des animaux qui marchent; car ceux des coqs engraissés sont agréables et donnent une bonne nourriture au corps.

Propriétés des testicules.

33. DES REINS.

Les reins sont évidemment imprégnés de mauvaises humeurs et difficiles à digérer.

Propriétés des reins.

1. ἐπί] οἰ ἀπό Gal.; οm. ABC
1° m. V. — Ib. τῶν χοίρων Paul.;
οm. ABC 1° m. V. — Ib. πεφθέντων ἐν γασ/ρί Gal.

2. τί μέν C 2° m. Gal.

Ιb. τῆς σάρκας Α; τῆς σαρκός C.

3. ἡ τόν] καί Ο.

6. o3] o G 2 m. Gal.

8. 4810701 Gal.

9. την τροφήν Gal.

CH. 33; l. 10. Φανερῶς] iκανῶς Gal.; admodum Ras.

λδ'. Περί δρχεων.

Al. fac. III, 7; p. 676. Πάντων τῶν τετραπόδων ζώων οἱ ὄρχεις δύσπεπ οἱ τέ εἰσι καὶ κακόχυμοι, πεφθέντες δὲ καλῶς τρόφιμοι μόνοι δὲ οἱ τῶν ἀλεκτρυόνων ἡδεῖς τε ὑπάρχουσι καὶ ἄρισ οἱ κατὰ πάντα, καὶ μάλισ οἱ τῶν σιτευθέντων.

λε'. Περὶ ἐγκεφάλου.

Ib. 8; p. 676-

Φλεγματικώτερον έσ ι και κακόχυμον έδεσμα, και βραδι ι πορον, και δύσπεπ ου, οὐχ ήκισ α δὲ και κακοσ όμαχον άπας έγκεφαλος. Εξαπατώμενοι δὲ ὑπὸ τῆς μαλακότητος αὐτοῦ δι εδόασιν ἔνιοι τοῖς κάμνουσιν, ὄντα ωρὸς τοῖς ἄλλοις και ναντιώδη. Παχύχυμος δὲ ὢν και ωεριτ ωματικὸς ἀμείνων γίνεται, ε

34. DES TESTICULES.

Poprietis des testiculos

Les testicules de tous les quadrupèdes sont difficiles à digérer et l'imprégnés d'humeurs mauvaises; mais, quand ils sont bien digérés, ils nourrissent bien; il n'y a que les testicules des coqs qui soient agréables et excellents sous tous les rapports, surtout ceux des coqs engraissés.

35. DE LA CERVELLE.

Propriétés générales de la cervelle;

Toute cervelle est un mets plus ou moins pituiteux, imprégné l d'humeurs mauvaises, passant lentement, difficile à digérer et assez fortement nuisible à l'orifice de l'estomac. Induits en erreur par sa 2 mollesse, quelques-uns la donnent aux malades, bien qu'à ses autres qualités elle ajoute celle d'exciter du dégoût. Comme elle contient des 3

- ses propriétés

CH. 34; l. 1. Ăπαντες τῶν Gal. Ib. τε om. Gal.

ηδεῖε τε ὑπάρχουσι καί om. AB
 G Gal. — Ib. ἀρισῖοι ϖάντων καί A
 B C 1<sup>a</sup> m. V.

Gh. 35; l. 5. σαχύχυμον έδεσμα Gal., Αξt.; σαχύχυμος καὶ κακόχυμος Paul.

6. οὐχ ἡνίκα C 1° m. — Ib. κακοσλόμαχος BCV; κακοσλόμαχοι A. Ib. was ABCV.

ένιοι αὐτοῖς τοῖς ἀσθενοῦσιν ὀντα
 Aët.; om. ABC 1° m. V.

9. 8é om. C.

Îb. ἀμείνων έμεῖν Gal., qui a plus baut : μᾶλλον οὖν ὅταν ἐμέσα τινὰ βουληθῆς ἀπὸ τροφῆς, καὶ τούτου μιριον αὖτῷ δίδου λιπαρῶς ἤρ7υμένον.

Ib. γίνεται τὰ σάντα Gal. et Coll. méd., IV, 1.

τοϊς τέμνουσι καὶ Θερμαίνουσιν άρτυόμενος εἰ μέντοι καλῶς πεφβείη, τροφὴν ἀξιόλογον δίδωσι τῷ σώματι.

λς' Περί τοῦ ἐν τοῖς ὀσ7οῖς μυελοῦ.

Ι Γλυκύτερος δε καὶ ἡδίων ἐσθὶ καὶ λιπαρώτερος ὁ ἐν τοῖς 
ὀσθοῖς εὐρισκόμενος μυελὸς τοῦ ἐγκεφάλου, ὤσθε, εἴ τις ἐκ 
παραδολῆς αὐτῶν γεύοιτο, δόξει τι καὶ αὐσθηρὸν ἔχειν τὸν 5 
2 ἐγκεφαλον. Ἐσθι δὲ καὶ ναυτιῶδες ἔδεσμα πλείων προσενεχθεὶς ὁ μυελὸς, ὤσπερ ὁ ἐγκεφαλος εἴ γε μὴν καλῶς πεφθείη, 
τρόφιμός ἐσθι καὶ αὐτός.

Al.fac. III, 9; p. 677.

λζ'. Περί νωτιαίου μυελοῦ.

Λιπαρότητος ήκισ α μετέχει, καλ διά τοῦτο καλ τὸ ναυτιώδες

Ib.10; p.678.

humeurs épaisses et excrémentitielles, elle devient meilleure quand on l'assaisonne avec des ingrédients incisifs et échauffants; cependant, quand elle est bien digérée, elle donne au corps une nourriture abondante.

particulières suivant le mode de préparation.

#### 36. DE LA MOELLE DES OS.

1 La moelle des os est plus douce, plus agréable et plus grasse que la cervelle; si donc on les goûte comparativement, on croira 2 même que la cervelle a quelque chose d'âpre. Ainsi que la cervelle, la moelle est un aliment qui excite le dégoût, quand on en mange beaucoup; cependant, si elle est bien digérée, elle donne également une nourriture suffisante.

Propriétés comparatives de la moelle des os et de la cervelle.

37. DE LA MOELLE ÉPINIÈRE.

1 La moelle épinière contient très-peu de graisse; aussi échappe-

Propriétés

1. μετά τῶν τεμνόντων καὶ Θερμαινόντων Gal. et Coll. méd., IV, 1.

Ib. ἀρτυόμενοι ABC 1° m. V; σκευασθείς Gal., Aët., et Coll. méd., IV, 1.

CH. 36; 1. 3. 86 om. Gal.

Ιb. ήδονικώτερος Ο.

4. doléois ABCV.

5. γένοιτο ABC 1° m. V.

6. ναυτιώδες ήγουν εἰς έμετον όρμῶν Ο. — Ib. τολείω ABCV.

7. και ὁ ἐγκέφαλος Gal.

Сн. 37; 1. 9. μετέχει · διά Β.

102

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 38-39.

ἐκπέφευγε, καὶ, εἰ ωεφθείη καλῶς, τροφὴν οὐκ ὀλίγην δίδωπ τῶ σώματι.

λη'. Περί ωιμελης καὶ σθέατος.

Al, fac.III,11; p. 679. Ολιγότροφά έσθιν ἄμφω, καὶ μᾶλλον ἡδύσματα τῶν τρε Ι Φουσῶν ἡμᾶς σαρκῶν.

λθ'. Περί τῶν ἐν τοῖς ϖεζοῖς ζώροις σπλάγχνων.

1b.12; p. 679-680. 5 Τὸ μὲν ἢπαρ ἀπάντων τῶν ζώων σαχύχυμόν ἐσΊι, καὶ δύσι πεπΊον, καὶ βραδύπορον ὑπάρχον. ἄμεινον δὲ ἐν αὐτοῖς οἰκὶ εἰς ἡδονὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς τἄλλα, τὸ συκωτὸν ὁνομαζιμενόν ἐσΊι, τῆς σροσηγορίας ταύτης τυχὸν, ἐπειδὴ σύκων σολλῶν ξηρῶν ἐδωδῆ τοῦ μέλλοντος σφάτιεσθαι ζώου τοιοῖο το σαρασκευάζουσιν αὐτό. Καὶ σράτιουσι τοῦτο ἐπὶ τῶν ὑῶν μίπισια διὰ τὸ τούτου τοῦ ζώου τὰ σπλάγχνα σολὺ τῶν ἐν τοῖς

de la moelle épinière. t-elle à l'inconvénient de causer du dégoût, et, si elle est bien di gérée, elle donne une nourriture assez abondante au corps.

38. DE LA GRAISSE MOLLE ET DE LA GRAISSE COMPACTE.

Propriétés de la graisse. Ces deux substances sont peu nourrissantes; elles servent plutôl d'assaisonnement [naturel] pour les viandes qui nous nourrissent

3q. des viscères des quadrupèdes.

Propriétés du foie, Du foie sycoton, et manière de le préparer. Le foie de tous les animaux contient des humeurs épaisses, se digère difficilement et passe lentement. Le meilleur foie, non-seule ment quant au goût, mais aussi sous les autres rapports, est celui qu'on appelle sycoton; il a reçu ce nom, parce qu'il doit ses qualités distinctives à cette circonstance qu'on donne beaucoup de figues sèches à l'animal destiné à être tué. On applique surtout ce procédé; aux porcs, parce que les viscères de cet animal sont beaucoup plus

κὰν ϖεφθῆ Gal.

CH. 39; I. 5. ωαχύχυμόν τέ Gal.

6. Κάλλιον δέ έν ωᾶσιν Ο.

7-8. οὐνομαζόμενον Λ; ἐπινομαζόμενον Β. — 8. αὐτῆς ABCV. 9. τοιοῦτον Gal.

10. αὐτὸ ὁ πράτ7ουσιν οὕτως ἐπ Gal.

11. τὸ Φύσει τὰ τούτου τοῦ ζών σπλάγχνα Gal. — Th. τοῖs om. BV.

4 ἄλλοις ὑπάρχειν ἡδίω. Τῶν δὲ ἄλλων σπλάγχνων ὁ μέν σπλὴν οὐδὲ πρὸς τὴν γεῦσιν ἡδύς ἐσθιν · ἔχει γάρ τι σθρυΦνὸν ἐμΦαινόμενον · εἰκότως δὲ καὶ κακόχυμος εἶναι πεπίσθευται, μελαγ- 5 χολικοῦ γεννητικὸς αἴματος ὑπάρχων. ΑμΦοῖν δὲ εὐπεπθότερος, ὁσω καὶ μανώτερος, ὁ πνεύμων ἐσθὶ, παμπόλλω γε μὴν ἤπατος 5 εἰς Θρέψιν ἤτθων · ἡν δὲ δίδωσι τροΦὴν τῷ σώματι καὶ Φλεγμα- 6 τικωτέρα μᾶλλόν ἐσθιν. Ἡ δὲ καρδία κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν ἰνώδης σάρξ ἐσθι καὶ σκληρά, καὶ διὰ τοῦτο δύσπεπθος καὶ βραδύπορος · εἰ δὲ πεΦθείη καλῶς, τροΦὴν οὐκ ὀλίγην οὐδὲ

μ΄. Περὶ κοιλίας καὶ μήτρας καὶ ἐντέρων τῶν ἐν τοῖς τετράποσι ζώροις.

Σκληρότερα τὰ μόρια ταῦτά ἐσΊι τῶν σαρκῶν · διὸ κὰν καλῶς πεφθῆ, τὸν χυμὸν οἰκ ἀκριθὲς αἶμα, ἀλλὰ ψυχρότερον τε καὶ

Al. fac.111,13; p. 680.

Propriétés de la rate,

10

<sup>4</sup> agréables que ceux des autres animaux. Parmi les autres viscères, la rate n'est pas même agréable au goût; car elle offre une âpreté fortement prononcée, et on a raison de la regarder comme imprégnée d'humeurs mauvaises, puisqu'elle produit du sang atrabilaire.

gnée d'humeurs mauvaises, puisqu'effe produit du sang atrabilaire.

5 Le poumon, étant moins dense que les deux viscères susdits, est
d'autant plus facile à digérer; il est de beaucoup inférieur au foie,

quant à la faculté nutritive, et la nourriture qu'il donne au corps 6 est plus pituiteuse. Le cœur est une chair fibreuse et dure, quant à sa substance; aussi se digère-t-il difficilement et passe-t-il lente-

sa substance; aussi se digére-t-il difficilement et passe-t-il fentement; mais, si le cœur est bien digéré, il donne au corps une nourriture assez abondante et non imprégnée d'humeurs mauvaises.

40. DE L'ESTOMAC, DE LA MATRICE ET DES INTESTINS DES QUADRUPÈDES.

Ces parties sont plus dures que les chairs; il s'ensuit que, même lorsqu'elles sont bien digérées, l'humeur qu'elles produisent n'est

Propriétés de l'estomac , de la matrice

- du cœur.

1. σπλήν om. C 1° m.

2. ἀχριβῶς ἡδύς Gal.

3. εἰκότως τε καί ΑΒCV.

5. μανώτερος ] άραιότερος Gal.; χαΐνος Paul.

κακόχυμον δίδωσι τῷ σώματι.

6. ήττονα V. — Ib. ήν om. ABC 1' m. V. — Ib. καί om. Gal. 8. δύσπεπλός ἐσλι Gal.

9-10. οὐδέ....σώματι] δίδωσι τῷ σώματι, κακόχυμον δέ Αἔτ.

Cm. 40; l. 12. του χυμόν om. O,; Aët.

1b. ἀκριθὲς αἶμα καὶ ἄμεμπ7ον Aët.; ἀκριθῶς αἰματικὸν καὶ ἄμεμπ7ον Gal. DES 104
ALIMENTS.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 41.

ώμότερον έργάζεται, καὶ χρόνου ωλείονος δεῖται ωρὸς τὸ καλῶς κατεργασθεὶς αἶμα χρησίὸν γενέσθαι.

μα'. Περί τῆς τῶν ἡμέρων καὶ ἀγρίων ζώων διαφορᾶς.

A!. fac.III, 14;

Τῶν ἡμέρων ζώων ἡ κρᾶσις ὑγροτέρα τῆς τῶν ἀγρίων, ἡ ι δὲ τῶν ἀγρίων σκληροτέρα τε καὶ σιμελῆς οὐδὲ ὅλως ἢ ὀλιγο5 σίον τι μετέχει · ταύτη τοι καὶ ἀσηπίοτέρα σλείοσιν ἡμέραις διαμένει τῶν ἡμέρων τε καὶ ἀργῶς διητημένων ζώων. Πρόδηλου ε δὲ ὅτι καὶ ἀπέριτίος ἡ ἐξ αὐτῶν ἐσίι τροΦὴ μᾶλλον, ώσπερ ἡ ἐκ τῶν ἡμέρων τε καὶ ἀργῶν σεριτίωματική.

et des intestins. pas du sang proprement dit, mais quelque chose de plus froid et de plus cru; elle a besoin d'un temps plus prolongé pour se transformer en bon sang, après avoir été bien assimilée.

41. DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LES ANIMAUX SAUVAGES ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Propriétés comparatives de la chair des animaux sauvages et des animaux domestiques.

Le tempérament des animaux domestiques est plus humide que le celui des animaux sauvages; [la chair] des animaux sauvages est plus ou moins dure et contient ou très-peu, ou point du tout de graisse; aussi elle résiste à la putréfaction pendant un plus grand nombre de jours que celle des animaux à l'état domestique, ou qui ont mené une vic paresseuse. Il est clair que la nourriture tirée 2 des animaux sauvages est à peu près destituée de matières excrémentitielles, tandis que celle fournie par les animaux domestiques et paresseux en est imprégnée.

1. ἐργάζεται · πρότερον οὖν χρόνου Gal.

Ib. 
πλέονος Gal.

 κατεργασθεῖσα V; κατεργασθῆεναι καί C 2° m. Gal.

CH. 41; 1. 3. αγρίων ἐσθίν Gal.

3-4. ή..... συληροτέρα ] συληροτέρα τε γὰρ ή τῶν ἀγρίων ΒV ή τε σάρξ αὐτῶν (τῶν ἐν τοῖς ὁρεσι) ἐσίι σκλ. Gal.

Ib. τε om. B Gal.

Ib. ωιμελής γρ. αίματος C 2° m.

Ib. A oudé Gal.

4-5. δλίγισ ου AB Gal.

6. διαιτωμένων Gal.

8. ἀπὸ τῶν Gal.

μβ'. Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ᢍΊηνῶν ζώων τροφῆς.

Το γένος ἀπάντων τῶν σηνῶν ὀρνίθων ἐσὶλν ὁλιγοτροφώτερον, εἰ σαραβάλλοιτο τῷ γένει τῶν σεζῶν, καὶ μάλισία τῷ τῶν ὑῶν · εἰπεπιοτέρα γε μήν ἐσιν ἡ σὰρξ τῶν σηνῶν ζῷων, καὶ μάλισια σέρδικος, ἀτιαγῆνός τε καὶ σερισιερᾶς καὶ ἀλεκτρυόνος. Ἡ δὲ τῶν κιχλῶν, καὶ κοτιύφων, καὶ τῶν μικρῶν σιρουθων, ἐν οῖς εἰσι καὶ οὶ συργῖται καλούμενοι, σκληροτέρα τούτων ἐσὶλ, καὶ μᾶλλον ἔτι καὶ τούτων αὐτῶν ἡ τε τῆς τρυγόνος καὶ ἡ τῆς φάτιης καὶ ἡ τῆς νήττης. ὑμοία δὲ τῆ τῶν ἀλεκτορίδων ἐσιν ἡ τῶν Φασιανῶν εἰς σέψιν καὶ τροφὴν, ὑπερέχουσα 4 τῆ κατὰ τὴν ἐδωδὴν ἡδονῆ. Σκληροτέρα δὲ καὶ δυσπεπιοτέρα 10

Al. fac.III,19; p. 700-701.

42. DE LA NOURRITURE TIRÉE DES OISEAUX.

l Les oiseaux sont tous peu nourrissants, si on les compare aux quadrupèdes et surtout aux cochons; mais la chair des oiseaux est plus facile à digérer, surtout celle de la perdrix, du coq de bruyère, du pigeon et du coq. La chair des grives, des merles et des petits oiseaux, parmi lesquels il faut ranger les moineaux domestiques, est plus dure que celle des oiseaux que nous venons d'énumérer; la chair de la tourterelle, du ramier et du canard, est encore plus dure que celle de ces derniers. La chair de faisan est semblable à celle des poules, tant sous le rapport de la digestion, que sous celui de la nutrition; mais elle lui est supérieure, par le plaisir 4 qu'elle donne quand on la mange. La chair de paon est plus dure,

Propriétés générales des oiseaux.

Propriétés des grives, des merles, des moineaux domestiques,

- de la tourterelle, du ramier, du canard, du faisan,

- du paon.

CH. 42; l. 1-2. δρυίθων δλιγοτρο-

2. σαραδάλλει τι Β V.

Ιb. ωεζῶν] μέτρων C 1 m.; τετραπόδων Ο.

3. ὑῶν τῆς σαρκός ABC 1° m. V; ὑῶν, ὧν τῆς σαρκός οὐδὲν ἀν άλλο τροψιμώτερον ἔχοις εὐρεῖν Gal.

Ib. ή σάρξ ἐσΊι Gal.

Ib. ζώων om. Gal.

4. ατλαγηνός] τηγαναρίου O.

4-5. περισ ερία δλεπτορίδος τε καὶ αλεπτρούνος Gal.; περισ εράσιν καὶ όρνιθίου Ο.

5-6. σ1ρουθών Gal.

6. ἐν οἶς ..... καλούμενοι] καὶ τῶν συργίδων Αἔτ.— Ιb. ξηροτέρα Ο.

7. ἐσ7ί om. ABC 1ª m. V.

Ib. μᾶλλόν ἐσθι Β; μάλισθα δὲ ἔτι Gal.

8. τη om. Gal.

9. Φασιανικών ABC 1 m. V.

106

καὶ ἐνωδεσθέρα τούτων ἡ τοῦ ταώ. Κοινὸν δὲ ἐπὶ ωᾶσι τοῖς της νοῖς ζώοις, ὤσπερ καὶ τοῖς τετράποσι, γινώσκειν χρὴ, τῶν ἔκ αὐξανομένων τὴν σάρκα ωολὸ βελτίονα τῆς τῶν ωαρακμαζόντων εἶναι, μοχθηρὰν δὲ καὶ τὴν τῶν ωάνυ νηπίων, ἀλλὰ ὑπεναντίως τῆ τῶν γεγηρακότων ἡ μὲν γὰρ τούτων σκληρὰ καὶ νευρώθης ἐσθὶ, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ωεφθῆναι μοχθηρὰ, καὶ τροφὴν ὁλίγην δίδωσι τῷ σώματι τῶν δὲ ωαντάπασι νέων ζώων τὰ σώματα βλευνώδη τέ ἐσθι καὶ ὑγρὰ, καὶ διὰ τοῦτο ωεριτθωματικὰ, ρῷον δὲ ὑπέρχεται κατὰ γασθέρα.

μγ'. Περί χηνών καί σΊρουθοκαμήλων.

Al. fac.III, 20; 10 Περιτθωματική τούτων έσθιν ή σὰρξ καὶ ωολύ δυσπεπθοτέμι p. 703.

Propriétés comparatives des animaux âgés et des animaux jeunes. plus difficile à digérer et plus fibreuse que celles dont nous avons déjà parlé. En général, il faut savoir que, chez tous les oiseaux, i aussi bien que chez les quadrupèdes, la chair des animaux qui sont encore en croissance est beaucoup meilleure que celle des individus sur le déclin de l'âge, que celle des animaux tout à fait jeunes est également mauvaise, mais d'une manière opposée à celle des animaux âgés; car la chair des animaux âgés est dure, nerveuse, par cela même difficile à digérer, et donne peu de nourriture au corps, tandis que celle des individus tout à fait jeunes est muqueuse et humide, et, pour cette raison, imprégnée de matières excrémentitielles; mais elle traverse plus facilement les intestins.

43. DES OIES ET DES AUTRUCHES.

Propriétés

La chair de ces animaux est imprégnée de matières excrémenti-

1. οἰνωδεσ7έρα C 1° m.— Ib. τῶν ταῶν V ; τῶν ταόνων O; τοῦ ταῶνοs Gal.

2-3. τῶν ἔτι αὐξανομένων τήν Aët.; τὴν τῶν ἔτι αὐξομένων AC; τὴν τῶν ἔτι αὐξομένων BV; τὴν τῶν αὐξανομένων Gal. — 3. βελτίω BV.

 εἶναι om. ABCV; εῖναι, μέσην δὲ ἀμφοῖν τὴν τῶν ἀκμαζόντων Gal., Aĕt.

Ib. μοχθηράν δὲ τήν BCV; μοχθηρόν δὲ τήν A.

Ιb. ωάνυ νηπίων] νεογενῶν Ο.

4-5. ἐπεναντίως τήν Β V.

5. σκληρά και ξηρά και Gal.

τὰ δὲ τῶν ϖαντάπασι νέων ζών σώματα ABCV. — 8. εἰσι Gal.

Ib. αὐτό γε τοῦτο Gal.

9. ράον] όλως ΑV; όλον BC; omnino Ras., leçons qui représententle texte de Galien: γαστέρα ταῦτὰ μα μέμνησο ωερὶ ωάντων ζώων κοινῆ. Λέτιυς a καθόλου au lieu de κοινῆ.

CH. 43; l. 10 et 107, 1. δυσπεπλότερου τῶυ ABC 1° m. V.

τής τῶν τροειρημένων τη ηνῶν ζώων, οὐ μὴν τά γε το χείρω τῶν ἄλλων ἔχει · σολλοῖς γὰρ τῶν σΙηνῶν ζώων, καὶ μάλισία όσα μικρά καὶ σκληρόσαρκα, ή τῶν ωθερῶν Φύσις ἰνώδης ἐσθὶ καί σκληρά, τινών δε και ή σάρξ όλη τοιαύτη, καθάπερ και ή τών γεράνων, ας και αύτας έσθίουσιν, έωλίσαντες σρότερον ε ήμέραις ωλείοσιν. Μεταξύ δέ ωως της των γεράνων τε καί χηνῶν ή τῶν καλουμένων ἀτίδων ἐσίίν.

μδ΄. Περί τῶν σπλάγχνων τῶν ϖΊηνῶν ζώων.

Αὶ γασθέρες τούτων έδώδιμοί τέ εἰσι καὶ τρόφιμοι, καί τινων καὶ ήδεῖαι, καθάπερ αἱ τῶν χηνῶν · ἐΦεξῆς δὲ αἱ τῶν σιτευτῶν 2 άλεκτορίδων. Ώσπερ δὲ ἐπὶ τῶν ὑῶν τὸ συκωτὸν ἦπαρ ἐν τοῖς 10

Al. fac. 111,21; p. 704-705.

tielles, et elle est beaucoup plus difficile à digérer que celle des oiseaux dont nous venons de parler; mais leurs ailes ne sont pas plus mauvaises que celles des autres; en effet, chez plusieurs oiseaux, et surtout chez ceux qui sont petits et ont la chair dure, la substance des ailes est fibreuse et dure; chez quelques-uns même, toute la chair possède ces qualités, par exemple celle des grues; car on mange aussi ces oiseaux, après les avoir conservés pendant quel-2 ques jours. Les oiseaux appelés outardes tiennent, en quelque sorte, par leur chair, le milieu entre les grues et les oies.

des oies et des autruches.

Propriétés des ailes en général.

Propriétés des outardes.

## 44. DES VISCÈRES DES OISEAUX.

Les estomacs des oiseaux sont mangeables et nutritifs, et ceux de quelques-uns, par exemple des oies, sont agréables; en second lieu 2 viennent ceux des poules engraissées. De même que, chez les co-

de l'estomac des oiscaux, - du foie gras,

1. τῶν προειρ.] πάντων τῶν Ο. 1-2. ຟາກນພັນ . . . . ຟາກນພັນ om. AB C 1ª m. V.

3. σμικρά Codd. Ib. nal i Gal.

3-4. ἐσΊὶν ἰνώδης τε καί Gal.

4.. καθάπερ γε καί Gal.

6-7. των χηνών Gal. 7. οὐτίδων ἢ ἀτίδων Gal.

Cн. 44. Tit. Пері тів ната та

μόρια τῶν σίηνῶν ζώων διαφορᾶς Gal.

κοιλίαι Ο.

Ib. καί τινων \ τινές δ' αὐτῶν Gal. καθάπερ καὶ τῶν V; καθ. καὶ ἡ τῶν Gai.

Ib. δè ai ex emend.; δέ ABCV; 8' n Gal. Aët.

9-10. τῶν ἀλεκτρυόνων Αët.; τῶν σιτευθέντων δρνίθων Ο.

11. dè nai Gal.

Propriétés

ζῶσι ζφοις προπαρασκευάζουσιν ήδὺ διὰ τῆς τῶν ἰσχάδων έδωδῆς, οὕτως ἐπὶ τῶν χηνῶν ὁρῷ γάλακτος ἀναδεύοντες τὰς τροΦὰς, ὡς γίνεσθαι μὴ μόνον ἤδισΤον, ἀλλὰ καὶ τροΦιμώτατον
εὐχυμότατόν τε καὶ διαχωροῦν οὐ χαλεπῶς · ὡσαύτως δὲ καὶ
5 πρὸς τὴν ἐν τῆ γασΤρὶ πέψιν ἔχει. Καὶ τὰ περὰ δὲ τῶν χηνῶν ἐπιτήδεια πεΦθῆναί τε καὶ Θρέψαι, μᾶλλον δὲ αὐτῶν τὰ
τῶν ἀλεκτορίδων · χείρισΤα μὲν οὖν ἐσΤι τὰ τῶν ἰσχνῶν καὶ
γεγηρακότων, κάλλισΤα δὲ τὰ τῶν νέων καὶ εὐτρόΦων. Καὶ οἱ ἱ
δρχεις τῶν ἀλεκτρυόνων ἄρισΤοι, καὶ μάλισΤα οἱ τῶν σιτευτῶν,
10 ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον ὅσοι διὰ γάλακτος ὁροῦ τὰς τροΦὰς προση-

10 ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον ὅσοι διὰ ἡάλακτος ὁροῦ τὰς τροφὰς προσηνέγκαντο καὶ γὰρ εὕχυμοι, καὶ τρόφιμοι, καὶ πεφθῆναι ἡᾶσοι. Επαινοῦσι δὲ ἔνιοι ψευδῶς τὴν τῆς σθρουθοκαμήλου κοιλία, ὁ

chons, le foie sycoton est rendu d'avance agréable, pendant la vie, par l'usage alimentaire des figues sèches, de même on obtient œ résultat chez les oies, en humectant de petit lait leurs aliments, de manière à rendre leur foie, non-seulement très-agréable, mais aussi très-nutritif, à l'imprégner d'excellentes humeurs et à lui faire traverser assez facilement les intestins; il se comporte alors de la même manière, par rapport à la digestion stomacale. Les ailes des 3 oies sont également aptes à être bien digérées et à nourrir; mais celles des poules le sont encore plus, cependant celles des animaux vieux et maigres sont les plus mauvaises et celles des individus jeunes et bien nourris les meilleures. Les testicules des cogs sont 4 également excellents, surtout ceux des coqs engraissés et encore plus ceux des individus pour lesquels on a mêlé les aliments avec du pețit lait; car ceux-là contiennent de bons sucs, sont nutritifs et se digèrent très-facilement. Quelques-uns louent à tort l'estomac de 5 l'autruche comme un médicament digestif; d'autres louent encore

- des ailes d'oies,

- de poules,

- des testicules de coqs.

Opinion fausse sur la propriété

- 1. ζῶσι om. ABC 1ª m. V.
- 2. χηνῶν om. ABC 1ª m. V.
- Ib. ὁρῶ AB Gal.; ὀρρῷ C.
- Ib. ἀναδεύοντας Gal.
- 3. ωίνεσθαι Α.
- 5. έχει] ἐπιτήδειον Gal.
- 6. αὐτῶν τά] αὐτά ΑΒC 1° m. V.
- 7. ἐσχνῶν καί om. ABC i\* m. V.

- 8. εὐτρόφων τε καὶ νέων Gal.
- 9. μάλισ α τῶν Gal.
- 10. καί om. Gal.
- Ib. όσοι άν Gal.; όσα C 2ª m.
- Ib. ὀρρώδουs C 2ª m. Gal.
- 10-11'. προσενέγκαντο C; προσενέγκωνται Gal.
  - 12. ψευδαῖs C 1ª m.

ώς τι Φάρμακον σεπίικον, ένιοι δε σολύ μᾶλλον την της αίθυίας, άλλα οὖτε αὐταὶ σετίονται ράδίως, οὔτε τῶν ἄλλων σιτίων εἰσὶ σεπίικον Φάρμακον.

με'. Περί ῷῶν.

Αμείνω μὲν τὰ τῶν ἀλεκτορίδων ἐσῖι, καὶ τὰ τῶν Φασιανῶν το Φανλότερα δὲ τὰ τῶν χηνῶν τε καὶ σῖρουθοκαμήλων. Αμείνω δὲ 5 καὶ τὰ νέα τῶν καλαιῶν, καὶ τὰ ἐπὶ ἔλατῖον εψηθέντα τῶν ἐπὶ το πλέον. Κάλλισῖα μὲν οὖν εἰς τροΦήν ἐσῖι τοῦ σώματος τὰ τρομητά τὰ ροΦητὰ δὲ ἦτῖον μὲν τρέΦει, ρῷον δὲ ὑποχωρεῖ τὰ δὲ ἐψθὰ καὶ δύσπεπῖα καὶ βραδύπορα, καὶ τροΦὴν καχεῖαν ἀνατοδίδωσι τῷ σώματι. Τούτων δὲ ἔτι μᾶλλόν ἐσῖι βραδυπορώτερα 10

Al. fac.III,22; p.706-707.

beaucoup plus celui du labbe; mais ces organes ne se digèrent pas facilement eux-mêmes et ils ne constituent pas non plus un médicament propre à faciliter la digestion des autres aliments. digestive de l'estomac de l'autruche et du labbe.

#### 45. DES OEUFS.

l Ceux des poules et des faisans sont les meilleurs, ceux des oies 2 et des autruches sont moins bons. Les œufs frais sont également meilleurs que les vieux, et ceux qui sont peu cuits sont préférables 3 à ceux qui le sont beaucoup. Les meilleurs donc, pour nourrir le corps, sont les œufs à demi-durs; les œufs mous nourrissent moins, mais ils descendent plus facilement; les œufs durs sont difficiles à digérer, traversent lentement les intestins et distribuent dans le 4 corps une nourriture épaisse. Les œufs cuits sous la cendre chaude

Propriétés comparatives des diverses espèces d'œufs, - des œufs à demi-durs, mous, durs,

 des œufs cuits sous la cendre,

1. ωεπλικον έχουσαν Aët.

lb. μᾶλλον τῆσδε Gal.

1-2. αίθ. γασθέρα θαυμάζουσιν Aët.

2. ούτε αὐταί ex em.; ούτε αὖταί Αξι.; οὐτε αὐτά C Gal.; οὐ ταὐτά Α; οὐ ταῦτα ΒV.

2-3. σιτίων om. Gal.

3. ¿071 Gal.

C<sub>H</sub>. 45; 1. 4. μεν τά] μετά B; τά C<sub>2</sub>\* m.; τά τε Aët.; om. AC.

Ib. τὰ ἀλεκτ. Gal. — Ib. καὶ τῶν A BC 1<sup>a</sup> m. V. — Ib. Φασιανικῶν A C V. 5. τε om. ABCV.

6. ελάτλουα Β.

7. μέν om. ABCV.

İb. οὖν τροΦήν ἐσΊι τοῦ σώματος τὰ ΑC 1° m.; οὖν ἐσΊιν εἰς τροΦήν τὰ Gal.

7-8. τρομητά καλούμενα Aët.

8. τὰ δὲ ροφητά Gal.

Ιb. ὑπερεχεῖ C 1° m.

9. έφθὰ καὶ ὀπ7ὰ καὶ δύσπεπ7α Α

BC 1ª m. V.

9-10. δίδωσι BV; ἐμποιεῖ Sim.

τε καὶ παχυχυμότερα τὰ κατὰ Θερμὴν σποδιὰν ὀπίηθέντα. Το δὲ ἐπὶ τῶν ταγήνων παχυνθέντα, καὶ καλούμενα διὰ αὐτὸ τοῦς ταγήνιστὰ, χειρίστην ἔχει τροφὴν εἰς ἄπαντα. Καὶ τὰ καλούμενα δὲ πνικτὰ τῶν ἐφθῶν τε καὶ ὀπίῶν ἐστιν ἀμείνω · σκευάζουσι δὲ αὐτὰ, ἀναδεύσαντες μετὰ ἐλαίου καὶ γάρου καὶ οἴνου βραχέος, εἶτα ἐντιθέασι τὸ ἀγίεῖον ὕδωρ ἐχούση κακκάθη Θερμὸν, καὶ κω μάσαντες αὐτὴν ὅλην, ὑποκαίουσι μέχρι συστάσεως μετρίας τὰ γὰρ ἐπὶ πλέον παχυνθέντα παραπλήσια τοῖς ἐψηθεῖσί τε καὶ ὀπίηθεῖσι γίνεται. Τῆς αὐτῆς οὖν συμμετρίας κατὰ τὴν σύστασιν ὑχρὴ στοχάζεσθαι κὰπὶ τῶν ἐπιχεομένων ἄνωθεν ταῖς λοπάσιι ψῶν, οὐκ ἐπιτρέποντας οὐδὲ ταῦτα παχυνθῆναι τελέως, ἀλὰ ἔτι ἐγγύλων ὅντων, ἀπὸ τοῦ πυρὸς αἴροντας τὸ ἀγίεῖον.

- des œuls à la poôle,

- des œufs pochés; manière de les préparer.

Mode de préparation des œufs sur le plat. passent encore plus lentement que ces derniers et contiennent des humeurs encore plus épaisses. Ceux qu'on laisse épaissir dans une poêle, et qu'on appelle, pour cela même, œufs à la poêle, donnent une nourriture très-mauvaise sous tous les rapports. Ceux qu'on appelle pochés sont meilleurs que les œufs durs et les œufs cuits sous la cendre; on les prépare en les humectant avec de l'huile, du garon et un peu de vin, ensuite on met le vase [qui les contient] dans un pot renfermant de l'eau chaude, on ferme exactement ce pot avec un couvercle et on met du feu dessous, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à une consistance moyenne, car ceux qui se sont trop épaissis deviennent semblables aux œufs durs et aux œufs cuits sous la cendre. Il faut tâcher de saisir la même consistance; moyenne pour les œufs qu'on verse d'en haut sur un plat et ne pas leur permettre de s'épaissir complétement, mais ôter le plat du feu pendant qu'ils sont encore en gelée.

1. τε om. ABCV.

Ib. κακοχυμότερα Gal.

Ib. τά om. ABC 1° m. V.

Ib. κατά om. C 1° m.

Ib. ὑπεροπ/ηθέντα Sim. 3-4. Καὶ.... ἀμείνω] ἀμείνω δὲ τῶν ἐφθ. τ. κ. ὀπ7. ἐσ7ι τὰ καλ. ϖνικτά

( ωηκτά Aët.) Gal., Aët. 4. σκευάζεται Gal. 5. αὐτά] τὸν τρόπον τοῦτον Gal. Ib. δεύσαντες ABC 1° m. V.

6. εἶτα] ἐτι ABC; del. C 2ª m.; om. Gal.

6-7. Θερμόν, εἶτα ωωμάσαντες Gal.

7. ἀνωθεν όλην αὐτήν Gal.

Ib. μέχρις αν ή Gal.

12. αίρουτες την λοπάδα Α εί.

μς'. Περί κεφάλου.

Περιτιωματική μέν ή σάρξ έσιι τῶν κεφάλων καὶ βλεννώδης ἱκανῶς τῶν ἐν ἰλυώδει καὶ ἡυπαρῷ διαιτωμένων ὕδατι καλλίσιη δὲ τῶν ἐν καθαρᾳ Φαλάτιη · Φαῦλοι δὲ καὶ οἱ ἐν ταῖς λίμναις, καὶ μάλισια οἱ ἐν ταῖς μικραῖς γινόμενοι, καὶ μᾶλλον εὐτοῖς ποῦ ὕδατος, ἀλλὰ εἰη σιάσιμον. Τῶν δὲ 5 ἐν τοῖς ωσταμοῖς γεννωμένων ἀμείνους οἱ κατὰ τοὺς τοιούτους, ἐν οῖς ὁξὺ καὶ ωσλὺ τὸ ἡεῦμα · κατὰ δὲ τοὺς λιμνάζοντας τους, ἐν οῖς ὁξὺ καὶ ωσλὺ τὸ ἡεῦμα · κατὰ δὲ τοὺς λιμνάζοντας τοὐς ἀγαθοί. Καὶ ἡ γεῦσις δὲ ἐσθίοντί σοι γνωρίσει τὸν ἀμείνω κέφαλον · δριμυτέρα γὰρ αὐτῶν ἐσιι καὶ ἡδίων, καὶ ἀλιπὴς ἡ σάρξ · οἱ δὲ λιπαροὶ καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ἔκλυτοι χείρους μέν 10 εἰσι καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἐδωδὴν, χείρους δὲ καὶ ωεφθῆναι, καὶ κακοσιόμαχοι, καὶ κακόχυμοι · διὸ καὶ σὺν ὁριγάνῳ σκευάζουσιν αὐτούς.

Al. fac.III,25; p. 709-10.

16. p. 712-13.

46. DU MUGE.

La chair des muges qui vivent dans l'eau bourbeuse et sale est imprégnée de matières excrémentitielles et très-muqueuse; mais relle des muges vivant dans la mer pure est excellente; ceux qui vivent dans les lacs, et surtout dans les petits lacs, sont mauvais, et ils le sont encore davantage, quand l'eau est stagnante et n'a pas d'écoulement. Parmi les muges qui naissent dans les rivières, ceux des rivières à courant fort et rapide sont les meilleurs; mais ceux des rivières qui forment des lacs ne sont pas bons. Le goût pourra vous servir aussi à reconnaître la meilleure espèce de muge, car la chair de cette espèce est plus ou moins piquante et agréable et n'a pas de graisse, tandis que les muges gras et d'un goût peu prononcé sont moins bons à manger, se digèrent moins bien, nuisent à l'orifice de l'estomac et contiennent de mauvaises humeurs; voilà pourquoi on les assaisonne aussi avec de l'origan.

Propriétés comparatives des muges suivant qu'ils vivent dans l'eau sale, la mer, les lacs, ou les rivières.

Différence de qualité des muges maigres ou gras.

CH. 46. Tit. II. ἰχθύων Ο.

2. inavõs &s C 2ª m.

Ιδ. ἐν ἰλ. κ. ἡυπαρῷ] ἐκ ωηλοῦ Ο.

Ib. 
δδατι διαιτωμένων Ο.

3. καθαρή Φαλάτλη V; σελάγει Ο.

Ιh. Φαῦλοι ...οί] ἐτι δὲ χεῖρόν εἰσιν Ο.

όταν μὴ ἀποβρέη ABC 1° m
 ξεὶ καὶ μηδὲν ὅλως ἀποβρέοιτό τι
 Gal.

Ib. σ άσιμον ίκανῶς Gal.

6. όσοι Gal.

9. ἐσθὶν αὐτοῦ Gal.

112 ORIBASE. COLLECT. MÉD. 11, 47-48.

DES ALIMENTS.

μζ'. Περί λάβρακος.

Al.fac.III, 26; p. 714. Πελάγιος έσθιν ο ίχθυς ουτος η μέν ουν τροφή κάκ τους και των άλλων ίχθυων αιματός έσθι γεννητική λεπθοτέρου η συσθάσει μάλλον της έκ των σεζών ζώων, ώς μήτε τρέφευ δαψιλώς και διαφορείσθαι Θάτθον.

μη'. Περί τρίγλης.

Ib.27; p.715.

Ib. p. 717.

Καὶ ήδε τῶν ωελαγίων ἐσῖὶ, σκληροτέραν δὲ ωάντων σχεδο ἔχει τὴν σάρκα καὶ ψαθυρὰν ἱκανῶς τρέψει τοιγαροῦν, ὅτω ωεψθῆ καλῶς, τῶν ἄλλων μᾶλλον ἰχθύων. Γίνονται δὲ ἄρισίω τρίγλαι κατὰ τὴν καθαρὰν Θάλατῖαν, ὥσπερ καὶ οὶ ἄλλοι ωἀντε

47. DU BAR.

Propriétés du bar. Le bar est un poisson de haute mer; or l'aliment que nous donne ce poisson, ainsi que celui fourni par les autres poissons, se prête plutôt à engendrer un sang d'une consistance assez ténue que celui que nous devons aux quadrupèdes; il ne nourrit dont pas très-fortement et se dissipe rapidement par la perspiration.

48. DU ROUGET.

Propriétés de la chair des rougets. Le rouget est aussi un poisson de haute mer; mais il a une châr plus dure peut-être que celle de tous les poissons de même nature, et elle est sans cohésion; si donc on la digère bien, elle nourrit plus que celle des autres poissons. Les rougets deviennent excellents, à d'abord par leur séjour dans la mer pure, ainsi que tous les autres

Influence du milieu dans lequel ils vivent

> CH. 47; l. 1. ή γε μην τροφή Gal. 1-2. ἐκ τούτου κάκ Gal.

2. άλλων σελαγίων λείνων Λεί.

Ib. γεννητική om. ABCV.

Ib. λεπίοῦ Sim.; λεπίομερεσίέρου Paul.; λεπίομεροῦς ABCV.

3. μᾶλλον om. Gal.

Ib. τῆς | τοῦ Gal.; τάς Α.

CH. 48; 1. 5. έσ?ι μέν καὶ ή γε τῶν σελαγ. ἰχθ. Gal.

Ib. σχεδὸν ἀπάντων αὐτῶν Gal.; μᾶλλον ἀπάντων τῶν ὁμογενῶν Αĕt.

6. ψαφαράν Paul.; εθθρυπίον 0.7. τῶν ἄλλων ἀπάντων ἰχθύων μᾶι

λου Gal. 8. κατά την καθαράν Θάλασσα

6. κατα την κασαραν ξαλασσα Gal.; εν καθαρά Φαλάσση, ένθα οἰκ ἐσ7ι βοτάνη Ο.

3 ὶχθύες, οὐχ ἤκισῖα δὲ καὶ διὰ τὰς τροΦάς. Αἱ γοῦν τὰς καρκινάδας ἐσθίουσαι καὶ δυσώδεις εἰσὶ καὶ ἀηδεῖς καὶ δύσπεπῖοι καὶ κακόχυμοι διάγνωσις δὲ αὐτῶν ϖρὶν μὲν ἐσθίειν ἀναπῖύξαντι τὴν κοιλίαν, ἐσθίοντι δὲ κατὰ τὴν ϖρώτην εὐθέως ὀδμήν τε καὶ γεῦσιν.

μθ'. Περί πετραίων ίχθύων.

Αρισίος εἶναι ωεπίσιευται τούτων ὁ σκάρος ἡδονῆς ἔνεκα, μετὰ αὐτὸν δὲ κότιυφοί τε καὶ κίχλαι, καὶ μετὰ τούτους ἰουλίδες τε καὶ φυκίδες, καὶ ωέρκαι. Τροφὴ δὲ ἐξ αὐτῶν οὐ μόνον εὕπεπίος, ἀλλὰ καὶ ὑγιεινοτάτη τοῖς τῶν ἀνθρώπων σώμασίν ἐσίιν, αἷμα γεννώντων μέσον τῆ συσίάσει.

Al. fac.111,28; p. 718.

5

10

3 poissons, et au moins autant par leur nourriture. Ceux donc qui mangent de petites crabes ont l'odeur et le goût mauvais, se digèrent difficilement et contiennent des humeurs mauvaises; on les reconnaîtra avant de les manger, en leur ouvrant le ventre, et pendant qu'on les mange, dès le premier abord, par leur odeur et leur goût.

et de leur nourriture sur les qualités des rougets.

## 49. DES POISSONS ROCHEUX.

1 On regarde le scare comme le meilleur de ces poissons, sous le rapport du goût; viennent ensuite les tourdes et les merles, et après 2 eux les girelles, les boulereaux et les perches. La nourriture qu'ils fournissent est non-seulement facile à digérer, mais aussi très-favorable à la santé du corps de l'homme, parce qu'ils produisent du sang de consistance moyenne.

Enumération et propriétés des poissons rocheux.

2. nai andeis om. AC.

Ιb. δύσπεπ7αι C.

1. dound Gal.

CH. 49; 1. 7. 78 om. ABCV.

8. Φοκίδες AC; Φοικίδες BV; Φωκίδες Aët.

g. εὐπεπ1οτάτη O.

Ιb. ύγινοτάτη Α.

ORIBASE. COLLECT MÉD. II, 50.

DES ALIMENTS.

ν'. Περί κωθιῶν.

Al. fac.III,29; p. 718-20. Αἰγιάλειος ἰχθύς ἐσθι τῶν μικρῶν ἀεὶ διαμενόντων εἶς τις ι
ὢν καὶ οὖτος · ἄρισθος δὲ εἰς ἡδονὴν καὶ ϖέψιν ἀνάδοσίν τε 
καὶ εὐχυμίαν ἐσθὶν ὁ κατὰ τοὺς ψαμμώδεις αἰγιαλοὺς, ἢ τὰς 
ϖετρώδεις ἀκτάς · ὁ δὲ ἐν τοῖς σθόμασι τῶν ϖοταμῶν ἢ λιμνο5 θαλάτθαις οὕτε εὕπεπθος, οὕτε εὕχυμος. Εἰ δὲ καὶ ἰλυῶδες ὑπάρ : 
χει τὸ ὑδωρ, ἢ ϖόλιν ἐκκαθαίρων ϖοταμὸς, οὕτω μὲν ἀν εἴη 
χείρισθος ὁ κατὰ αὐτὸν κωβιὸς, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι ϖάντες 
ἰχθύες οἱ ἐν τοῖς τοιούτοις ὕδασι διατρίβοντες. Ἡ γε μὴν σὰρξ 
τῶν κωβιῶν, ὥσπερ σκληροτέρα τῆς τῶν ϖετραίων ἐσθὶν, οὕτω 
10 μαλακωτέρα τῆς τῶν τριγλῶν · ἀνάλογον οὖν αὐτῆ καὶ τὸ τῶν 
ἐσθιόντων σῶμα τρέφεται.

50. DES LOCHES DE MER.

Propriétes
des
loches de mer
suivant
le lieu
qu'elles
habitent,

- suivant la nature de l'eau.

Propriétés comparatives des loches et des rougets. La loche est un poisson des côtes, du nombre de ceux qui l'restent toujours petits; celle qui habite les côtes sablonneuses ou les falaises rocheuses est excellente, sous le rapport du goût, de la digestion, et aussi bien pour la bonté que pour la facile distribution des humeurs; mais celle qu'on prend à l'embouchure des rivières ou dans l'eau de mer stagnante n'est ni facile à digérer, ni imprégnée d'humeurs de bonne qualité. Si l'eau est en outre bour s'beuse, ou si c'est une rivière qui entraîne les immondices d'une ville, la loche qui s'y tient sera très-mauvaise; il en est de même de tous les autres poissons qui habitent de pareilles eaux. La chair des loches, bien qu'elle soit plus dure que celle des poissons rocheux, est plus molle que celle des rougets; aussi le corps de ceux qui en usent reçoit une nourriture qui est en raison de ses propriétes.

CH. 50; l. 1. αἰγιάλιος C; αἰγιάλος ABV; αἰγιάλειος δέ Gal.

Ib. ἐσίιν οὖτος Gal.

Ib. σμικρῶν Gal.

αὐτός ABC V.
 Το πέψιν ἄμα Gal.

4. τέτρας καὶ ἀκτάς Aët.

4-5. λιμνοθαλάτ7αιs ex emend.; λιμνοθαλάτ7ης ABCV; stagnis maritimis Ras.; λίμναις ἢ λιμνοθαλάσσαις Gal.; λίμναις Λēt.; ταῖς λίμναις Sim.; en-

suite Gal. aj. ούτε ήδὺς ὁμοίως, Αἔι. οὐδὲ ήδὺς ὁμοίως ἐσ7ίν.

5. ούτε εύχ. ούτε εὐπεπ7. Gal. 5-7. εἰ . . . . . κωδιός ] καὶ μάλισὶα ἐἀν κάραδοι ἐκεῖ βάλλωσιν Ο.

λυώδειε AC 1° m.

5-6. ὑπάρχη Α.С.

6. ὁ ωοταμός Gal.

7. αὐτῶν Gal.

8. τοιούτοις om. Gal.

Ib. διαιτώμενοι Ο.

να'. Περί τῶν ἀπαλοσάρκων, ἐν ῷ καὶ ἡ τοῦ λευκοῦ ζωμοῦ σκευασία.

Οἱ μέν ὀνίσκοι τροΦῆ χρησίῆ χρώμενοι καὶ Φαλάτίη καθαρᾶ τοις σετραίοις ενάμιλλον έχουσι την σάρκα μοχθηρά δε τροφή γρησάμενοι και κατά τι των έπιμίκτων ύδάτων διατρίψαντες ούκ ἀποδάλλουσι μέν την μαλακότητα της σαρκός, ἐπικτώνται δέ λιπαρότητα, κατά ήν ούχ ήδεῖς ὁμοίως ἔτι διαμένουσι, σεριτ-2 Ιωματικωτέραν τε την έξ αύτῶν τροΦην άναδιδόασιν. Επὶ σκάντων δέ, ως έφην, ιχθύων κοινον τοῦτο μεμνήσθαι σροσήκει, ώς χείρισίοι γίνονται κατά τὰς έμβολὰς τῶν σοταμῶν, ὁσοι κοπρώνας έκκαθαίρουσιν ή βαλανεΐα καὶ μαγειρεΐα καὶ τὸν τῆς 3 έσθητός τε καὶ τὸν τῶν ὀθονῶν ῥύπον. Μοχθηροτάτη δὲ εύρί- 10 16. p. 722.

Al. fac.111,30; p. 721.

51. DES POISSONS À CHAIR MOLLE, À PROPOS DE QUOI ON TROUVE AUSSI LA PRÉPARATION DE LA SAUCE BLANCHE.

Si les motelles prennent une bonne nourriture et vivent dans la mer pure, elles ont une chair tout aussi bonne que les poissons rocheux; si, au contraire, elles prennent de mauvais aliments et vivent dans quelque eau mélangée, elles ne perdent pas, il est vrai, la mollesse de leur chair, mais elles prennent de la graisse, ce qui fait qu'elles ne restent plus aussi agréables [qu'auparavant] et qu'elles distribuent dans le corps une nourriture plus chargée de matières 2 excrémentitielles. Ainsi que je viens de le dire, il faut se rappeler, comme une règle commune à tous les poissons, qu'ils deviennent très-mauvais à l'embouchure des rivières qui servent de déversoir aux latrines, aux bains, aux cuisines et à la lessive des vêtements ou 3 du linge. On trouvera aussi très-mauvaise la chair d'une murène qui

Propriétés des motelles suivant la nourriture qu'elles prennent.

Mauvaises qualités des poissons vivant au milieu des immondices.

CH. 51. Tit. II. τῶν μαλακοσάρκων ίχθύων • σώς ὁ λευκὸς ζωμὸς σαρασκευάζεται; Gal.

- 1. ἀγαθῆ Gal.
- 2. τοῖς wετρ.; om. AC 1 m.
- 3. τι τῶν om. ABCV. Ib. δδ. καὶ μάλισ α όσα μοχθηρά Gal.
  - 5. λιπ. καὶ γλισχρότητα Gal.
  - Ib. οὐτε Gal.
- 5-6. ωεριτ/ωματικωτέρα τε Α; ωεριτίωματικήν δέ Gal.

- 6. αναδιδόασι τροφήν Gal.
- λχθύων, ὡς ἔΦην Gal.
- Ib. προσῆκεν ABCV.
- 8. χείρισ ου Α.
- Ib. γεννῶνται Gal.
- 9. καθαίρουσι C 2° m. Gal.; οὐ καθαίρουσι C. - Ib. ή βαλανεῖα ή μαγειρεῖα C 2ª m.; ἡ μαγ. καὶ βαλ. Gal.
  - Ib. ἢ τὸν τῆς C 2ª m.; ἢ τόν Gal.
  - 10. τόν | τῶν B; om. C 2ª m. Gal.
  - Ib. δθονωίν C; δθονίων Gal.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 51.

116

DES ALIMENTS.

Al. fac. III, 30; p. 724.

Ib. p. 725.

σκεται καὶ τῆς σμυραίνης ἡ σὰρξ ἐν ὕδατι τοιούτω διατριδούσης.
Τὸ δὲ βούγλωτίον μαλακώτερον τέ ἐσίι καὶ ἡδιον καὶ ϖάντη 4
βέλτιον τῆς ψήτίης. Οἱ δὲ σαῦροι μέσοι ϖώς εἰσι τῶν ἀπαλο-ἡ
σάρκων τε καὶ σκληροσάρκων. Σκευασία δὲ τούτων τῶν εἰρη-6
μένων ἰχθύων εἰς ϖέψιν ἐσίὶ καλλίσίη ἡ διὰ τοῦ λευκοῦ ζωμοῦ.

5 μένων ἰχθύων εἰς πέψιν ἐσΊὶ καλλίσῖη ἡ διὰ τοῦ λευκοῦ ζωμοῦ γίνεται δὲ οὐτως · ὅταν , ὕδατος δαψιλοῦς ἐμεληθέντος , ἔλαίου τις αὐταρκες ἐπιχέας ἀνήθου τε καὶ πράσου μικρὸν , εἶτα ἡμιέ Φθους ποιήσας ἐπεμβάλλη τοσοῦτον ἀλῶν , ὡς μηδέπω Φαίνεσθαι τὸν ὅλον ζωμὸν ἀλμυρόν · αὐτη καὶ τοῖς ἐκνοσηλευομένοις ἐπι-

10 τήδειος ή σκευασία. Απάντων δε των εἰρημένων ἰχθύων ή τροφή: τοῖς τε μη γυμναζομένοις ἐσΊιν ἀρμοδία καὶ ἀργοῦσι καὶ ἀσθενέσι καὶ τοῖς ἐκνοσηλευομένοις · οἱ γυμναζόμενοι δὲ τροφιμω-

Propriétés
comparatives
de la sole
et du flet,
et des lézards
marins.
Mode de préparation
de la
sauce blanche,

Ib. p. 726.

vit dans de l'eau semblable. La sole est plus molle, plus agréable 4 et meilleure, sous tous les rapports, que le flet. Les lézards ma 5 rins tiennent en quelque sorte le milieu entre les poissons à chair molle et ceux à chair dure. Le meilleur assaisonnement de tous 6 ces poissons, pour en faciliter la digestion, est la sauce blanche, qui se prépare de la manière suivante : après avoir jeté sur le poisson de l'eau en abondance, on y versc de l'huile en quantité suffisante avec un peu d'aneth et de poireau; ensuite on cuit les poissons à demi et on ajoute du sel ce qu'il en faut pour que la sauce n'ait pas un goût trop salé; cet assaisonnement est bon aussi pour les gens maladifs. La nourriture retirée de tous les poissons susdits 7 convient à ceux qui ne prennent point d'exercice, qui mènent une vie oisive, aux gens faibles et maladifs; mais ceux qui prennent de

Cas
dans lesquels
les poissons
susdits
conviennent.

1.  $\dot{\eta}$  the smupaline AC;  $\dot{\eta}$  the mupaline BC 2  $^a$  m. V.

Ιb. διατρίβουσα ΑΒCV.

2. ฟอเอบ อโร อิอิตอิทุบ Gal.

Ib. wart Gal.

3. Αλλά καὶ οἱ σαῦροι Gal.

4. Σκευασίαι Gal.

5. κάλλισ αί είσιν Gal.

Ib. i où C; ai Gal.; om. C 2" m.

6. γίνουται Α.

Ib. οὔτως] ici AC ι m. insèrent

le titre suiv. : Λευκοῦ ζωμοῦ σκευασία.

Ib. ψιλοῦς V.

. 7. είτα om. ABC 1ª m. V.

8. ἐπεμβάλη Β; ἐπιβάλλη Gal.

9. voondevouévois C 2ª m. Gal, comme plus bas.

11. τοῖς τε μὴν γυμναζομένοις ἐσἶν ἀρμοδία C 2º m.; καλλίσῖη τοῖς τε μὴ γυμνασαμένοις ἐσῖίν Gal.

Ib. ἀργοῦσι] γέρουσι Gal.; C 2° m. a également la glose γρ. γέρουσι

Al.fac.111,31; p. 727-30.

8 τέρων έδεσμάτων δέονται. Λέλεκται δὲ πολλάκις ἡ μαλακὴ καὶ ψαθυρὰ τροΦὴ πρὸς ὑγείαν ἀρίση ὑπάρχειν, διότι καὶ εὐχυμοτάτη πάντων ἐσλίν οὐδὲν δὲ εὐχυμίας εἰς ὑγείαν ἀσΦαλὲς μᾶλλον ἔΦόδιον.

# ν6'. Περί τῶν σκληροσάρκων ἰχθύων.

Οἱ μὲν δράκοντες καὶ οἱ κόκκυγες ἐναργῶς ἄπασι Φαίνονται 5 2 τοῖς προσενεγκαμένοις αὐτοὺς σκληρὰν ἔχουτες τὴν σάρκα. Καὶ οἱ γαλεώνυμοι δὲ ὁμοίως σκληρὰν ἔχουσι τὴν σάρκα, πλὴν τοῦ παρὰ Ῥωμαίοις καλουμένου γαλαξίου ἐνδοξοτάτου τε καὶ ἀπαλοῦ τυγχάνοντος · ἔσ1ι γὰρ καὶ οὖτος τοῦ τῶν γαλεῶν γένους.

3 Σκορπίοι τε καὶ τράχουροι ὀρφοί τε καὶ τρίγλαι τῶν σκληρο- 10 4 σάρκων εἰσίν. ὅτι μέν οὖν οἱ σκληρόσαρκοι δυσκατεργασθότεροι

8 l'exercice ont besoin d'aliments plus nutritifs. Il a été souvent répété que les aliments mous et sans cohésion sont les meilleurs pour la santé, parce que, entre tous, ils contiennent les humeurs les meilleures; or il n'y a pas de moyen plus sûr pour arriver à la santé que la bonté des humeurs.

Excellence des aliments mous et sans cohésion.

### 52. DES POISSONS À CHAIR DURE.

1 Tout le monde s'aperçoit facilement, en mangeant les vives 2 et les grondins, qu'ils ont la chair dure. Les gades ont également la chair dure, excepté celui que les Romains appellent galaxias et qui est un poisson très-estimé et tendre, quoiqu'il appartienne au 3 genre des gades. Les scorpènes, les maqueraux bâtards, les orphes 4 et les rougets appartiennent aussi aux poissons à chair dure. Les poissons à chair dure constituent un mets dont il est plus difficile

Enumération et propriétés de quelques poissons à chair dure.

Propriétés comparatives des poissons à chair dure

1. δέονται, περί ων έμπροσθεν είρηται Gal.

Ib. δε ήδη σολλάκις Gal.

2. ἀρίσ η ὑπάρχειν ex emend.; ἀρίσ η ὑπάρχει ΑCV; ἀρίσ ην ὑπάρχει Β; ὑπάρχειν ἀρίσ η Gal.

Ib. Sid ABCV.

3. πασῶν Gal. — 3-4. ἀσφαλὲς μεῖζον C 2° m.; ἀσφαλῆ μεῖζον Gal.

CH. 52; l. 5. φαίνεται Α. 7. παλλιώνυμοι ΑC 1° m. V; καλλιώμενοι Β.

 γαλεξίου C 2<sup>a</sup> m. Gal.; γαλαδυίου C. — Ib. ἐνδόξου Gal.

10. τραγούροι C 2° m. — Ιb. τράχουροί τε καὶ τρίγλαι C 1° m.; τράχ. τρίγλαι ὀρφοί τε καὶ γλαϋκοι Gal.

11. δυσκατεργασλότατοι Β.

118

τῶν μαλακοσάρκων εἰσὶ, πρόδηλου ή τε γὰρ ἐν τῆ γασίρὶ πεψις ή τε ἐν ήπατι καὶ Φλεψὶν αἰμάτωσις ή τε κατὰ ἔκασίου τῶν τρεφομένων μορίων ἐξομοίωσις ἐπὶ μὲν τοῖς μαλακωτέροις ράων ἐσῖιν, ἐπὶ δὲ τοῖς σκληροτέροις χαλεπωτέρα. Γίνεται δὲ καὶ παχὰς χυμὸς ὁ ἐκ τῶν σκληροσάρκων ἰχθύων, ὡσπερ ὁ ἐκ τῶν μαλακοσάρκων λεπτότερος.

νγ'. Περί τῶν ὀσγρακοδέρμων ζώων.

Al.fac.111,33; p. 734-35. Κήρυκας καὶ σορφύρας ὄσίρεά τε καὶ χήμας ὅσα τε ἄλλα ι τοιαῦτα ὀσίρακόδερμα καλοῦσιν, ἐπειδὴ ὀσίρακω σαραπλήσιον ἔχει τὸ ἔξωθεν σερικείμενον σκέπασμα. Κοινὸν δὲ ἀπάντων ὶ τούτων άλυκὸν ἔχειν χυλὸν ἐν τῆ σαρκὶ λαπακτικὸν τῆς γασίρὸς ἡμῶν ἐδιον δὲ ἐκάσίω τὸ μᾶλλόν τε καὶ ῆτίον ἐν τούτω κατά

et de ceux à chair molle. de triompher que des poissons à chair molle, cela est évident; en effet, la digestion qui a lieu dans l'estomac, la sanguification qui se fait dans le foie et dans les veines, et l'assimilation qui s'opère dans chacune des parties, pendant la nutrition, sont faciles pour les substances molles, et difficiles pour les substances dures. L'humeur produite par les poissons à chair dure est épaisse, tandis que celle qu'on doit aux poissons à chair molle est plutôt ténue.

### 53. des testacés.

Étymologie du mot testacé.

Propriétés communes des testacés.

Propriétés

On appelle testacés les buccins, les pourpres, les huîtres, les cames et tous les autres animaux semblables, parce que leur tégument extérieur ressemble à une tuile. Tous ces animaux ont cela de ? commun que leur chair contient un liquide salé qui relâche le ventre; ce qu'il y a de propre à chaque espèce consiste dans les di-

2. ή τε έν . . . αἰμάτ. om. Gal.

σαχὺ χυμός V; σαχύχυμος A C
 n. — 6. λεπ7ός C 2<sup>n</sup> m.; om. 1<sup>n</sup> m.

CH. 53. Tit. ζώων om. BV.

7. Τούς κήρ. κ. τὰς πορφύρας Gal.

8. ωαραπλήσιον ή λίθφ Gal.

9. έξωθεν αὐτοῖς Gal.

Ib. σκέπασμα om. ABC 1° m. V.

10. τῶν τοιούτων Gal.

Ib. έχει ACV. — Ib. χυλόν ex em.; χυμόν Codd., Gal., ainsi que plus bas, et chapitres 54 et 55.

Ιb. ὑπακτικόν Ο.

11. ἡμετέραs Aët.; om. O Gal.

τε ωοιότητα καὶ ωοσότητα τὰ μὲν γὰρ ὅσῆρεα μαλακωτάτην ἔχει τῶν ἄλλων ὁσῆρακοδέρμων ἀπάντων τὴν σάρκα, τὰ δὲ μικρὰ χημία, καὶ αἱ ωορφύραι, καὶ οἱ κήρυκες ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα σκληράν : εἰκότως οὖν ὑπάγει μὲν ἐκεῖνα μᾶλλον, ἤτ
Ιονα τροφὴν διδόντα τῷ σώματι : τὰ δὲ σκληρόσαρκα δυσπε
5 πίστερα μέν ἐσῖι, τρέφει δὲ μᾶλλον. Ὠσπερ δὲ δύσπεπῖον ἔχει

τὴν σάρκα τὰ σκληρόσαρκα τῶν ὀσῆρακοδέρμων ζώων, οὕτω

καὶ δυσδιάφθαρτον : αἰρούμεθά τε καὶ διὰ τοῦτο διδόναι ωολ
λάκις αὐτὰ τοῖς διαφθείρουσιν ἐν τῷ κοιλία τὴν τροφὴν ὑπὸ

ακοχυμίας, ἤτοι ἐξ ήπατος εἰς αὐτὴν καταρόρεούσης, ἢ ωεριε- 10

4 χομένης ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτῆς. Γεννᾶται δὲ ἐξ αὐτῶν ὁ καλού-

vers degrés de cette propriété, tant sous le rapport de la qualité que sous celui de la quantité; ainsi, de tous les testacés, les huîtres ontla chair la plus molle, tandis que les petites cames, les pourpres, les buccins, et les autres animaux semblables, ont la chair dure; il est donc naturel que les premiers relâchent davantage le ventre en donnant moins de nourriture au corps, tandis que les testacés à chair dure sont plus difficiles à digérer, mais nourrissent davan3 tage. Comme la chair des testacés à chair dure est difficile à digérer, et qu'aussi elle se corrompt difficilement, nous jugeons souvent à propos de les donner à ceux dont les aliments se corrompent dans l'estomac à cause des humeurs mauvaises, que ces humeurs affluent vers l'estomac, en venant du foie, ou qu'elles soient con4 tenues dans les tuniques de l'estomac même. Les testacés pro-

comparatives des testacés à chair molle et de ceux à chair dure.

1. TE om. ABCV.

Ιb. ὀσΊρύδια μαλακωτέραν Ο.

2. ἀπάντων om. Gal.

3. σμικρά Gal.; μακρά B corr.

Ib. χημία καὶ οἱ σφόνδυλοι καὶ οἱ σωλῆνες καὶ αἱ ωορφύραι Gal.; οἶον αἴ τε χήμαι καὶ αἱ ω. Β V.

4. τοιαῦτά ἐσ7ι Gal.

Ib. ὑπάρχει C; ὑπέρχει 2 m.; ὑπέρχεται Aët., Paul.

Ib. ἐκεῖνα τὴν γασ7έρα Gal.; ἐκ. κατὰ κοιλίαν Αĕt. διδόναι AC 1<sup>a</sup> m.

Ib. σκληρότερα Gal.

7. τὰ σκληρόσαρκα om. Gal.

8. δύσφθαρτα Ο Aët.; om. C.

Ib. nai om. ABCV.

9. vỹ om. ABCV.

Ib. γασ ρί Ο.

10. γε έξ Gal.

Ib. ήπατος] ύδατος C 1° m.

10-11. ที่ อัง ฉบัรทุ๊ ระหรอนย์ษทร 0.

11. Γίνεται Gal.

Ιb. αὐτῶ Α; αὐτῆς ΒC V.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 54.

DLS 120

μενος ώμδς χυμός πάμπολυς εκ δε των μαλακοσαρκοτέρων και το Φλέγμα. Καθάπερ γοῦν, ἀποθεμένων αὐτων τον ἀλυκον χι λον, ἡ σὰρξ, ώσπερ δύσφθαρτος, οὕτω καὶ σΊαλτικὴ γίνεται τῆς γασΊρδς, ώσαύτως, εἴ τις ἐκπίνοι τον γενόμενον ζωμὸν, ὁ ὑπαχθήσεται μὲν ἡ γασΊὴρ ἰκανῶς, οὐδεμίαν δὲ ἐξ αὐτοῦ τροφὴν τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου λήψεται.

νδ'. Περί τῶν μαλακοσ7ράκων.

Al. fac.III,34; p. 735-36. Ασίακοι και ωάγουροι, καρκίνοι τε και κάραβοι και καρίδες και όσα τε άλλα λεπίον μέν το ωεριέχον όσιρακον, όμοιον δέ τῆ σκληρότητι τοῖς ὀσιρακοδέρμοις ἔχει, ἤτίονα μὲν ἐκείνων,

duisent, en grande quantité, l'humeur appelée crue, mais ceux qui ont plutôt la chair molle engendrent en outre du flegme. De même i donc que la chair de ces animaux, quand elle a déposé son liquide salé, a non-seulement la propriété de se corrompre difficilement mais aussi celle de resserrer le ventre; de même on relâchera fortement le ventre, si on boit le liquide qu'elles ont déposé; mais, dans ce dernier cas, le corps n'en retirera aucune nourriture.

54. des crustacés.

Enumération des crustacés; leur caractère distinctif. Les homards, les pouparts, les crabes, les langoustes, les sali-l coques et tous les autres animaux qui sont couverts d'une coqu'lle mince, mais semblable, pour la dureté, à celle des testacés, contiennent une quantité assez notable de liquide salé, quoiqu'ils en

1. μαλακοσάρκων Gal.

Ib. καί om. Gal.

2. Καθά A 1° m.

Ib. ovu Gal,

3. ώσπερ ή σάρξ C 2° m. Gal.

3-4. ούτω καὶ σΊατική γίνεται τῆς γασΊρός C 1° m. V; ούτ. σΊατική γίν. τ. γασΊρός AB; κρατεῖ δὲ καὶ τὴν κοιλίαν O.

εἰ ἀρτύσας δι' άλῶν ἢ γάρου,
 καθάπερ εἰώθασι τὰς χήμας Gal.

Ib. τις εκπίοι BOV; εκπίοι τις Gal.

Ib. χυλόν Gal.

5-6. οὐδεμ. δὲ τροΦ. ἐξ αὐτοῦ π. σ. τ. ἀνθ. λήψ. Gal.; εἰσὶ δὲ ταῦτα ὀσΊρο δια , μύδια , κοχλίδια , κογχύλια Ο.

CH. 54; 1. 7. nal napnívos Gal.

Ib. καρίδες καὶ κάραδοι BV; καραδοι καὶ καρίδες καὶ κάμμαροι C 2\* m.; κάραδ. κ. καρίδ.-καὶ καμμαρίδες Gal.

8. μέν] έχει Gal.; μέν έχουσι λέι.

Ib. δμοια C 2° m. Gal.

9. 001 pax. #170v Gal.

2 έχει δὲ οὖν ὅμως τὸν άλυκὸν χυλὸν οὐκ ὀλίγον. ἔσιι δὲ σκληρόσαρκα σάντα, καὶ διὰ τοῦτο δύσπεπλά τε καὶ τρόφιμα, σροεψηθέντα δηλονότι κατὰ τὸ σότιμον ὕδωρ. ἔσιι δὲ καὶ τούτων ἡ σὰρξ, ώσπερ καὶ τῶν ὀσλρέων, ἐπισχετικὴ τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν, ὅταν ἐναπόθηται τῷ ὕδατι τὸν άλυκὸν χυλὸν, ώσπερ 5 ι εἴρηται, σροεψηθέντα. Καὶ τοίνυν καὶ ταῦτα δύσφθαρτα τοῖς σκληροῖς τῶν ὀσλρακοδέρμων ώσαύτως ἐσλίν.

# νε'. Περί μαλακίων.

Μαλάκια καλεϊται τὰ μήτε λεπίδας ἔχουτα, μήτε τραχὺ, μήτε δο Γρακῶδες τὸ δέρμα, μαλακὸυ δὲ οὕτως, ὡς ἄυθρωπος · ἔσΤι δὲ ταῦτα πολύποδές τε καὶ σηπίαι, καὶ ὅσα τε ἄλλα τούτοις 10 ½ ἔοικευ. Μαλακὰ μὲυ οῦν ἐσΤιν ἀπΤομένοις, σκληρόσαρκα δὲ καὶ

Al. fac. 111.35; p. 736.

2 contiennent moins que les testacés. Tous les crustacés ont la chair dure, et, par cela même, ils sont difficiles à digérer, mais ils sont nourrissants, dans le cas où on les a fait bouillir préalablement dans 3 de l'eau potable. Leur chair resserre le ventre comme celle des huîtres, quand elle a déposé, par une coction préalable, son liquide 4 salé dans l'eau, comme je viens de le dire. Enfin, leur chair se corrompt difficilement, comme celle des testacés à chair dure.

Propriétes générales de la chair et du liquide des crustacés.

### 55. DES MOLLUSQUES.

1 On appelle mollusques les animaux qui n'ont point d'écailles et dont la peau n'est ni rugueuse, ni semblable à une tuile, mais molle comme celle de l'homme: cette classe est formée par les poulpes, 2 les seiches et tous les autres animaux qui leur ressemblent. Ces

Définition des mollusques;

les seiches et tous les autres animaux qui leur ressemblent. Ces animaux sont, il est vrai, mous au toucher, mais leur chair est - propriétés de leur chair.

 έχει τὸν άλυκὸν χυμὸν, ἔχει δὲ οὖν ὅμως οὐκ ὀλίγον C 2<sup>n</sup> m. Gal.

2. κατά σάντα Gal.

5. γασθέρα Gal. — Ib. ώs Gal.

6. xai om. C.

Cn. 55; 1. 8. τὰ μηδὲ λεπ. ABC V.

9. ἀνθρώποις Gal.

10. καὶ σηπίαι καὶ τευθίδες όσα Gal.

Ιb. ταύταις ΑΒC; ταῦτα V.

11. Απίομένω μέν οὖν μαλακόν Φαίνεται διὰ τὸ μήτε λεπιδωτὸν έχειν μήτε τραχὸ, μήτε ὀσίρακῶδες τὸ σκέπασμα Gal.

Ib. σκληρόσαρκα δ' έσ7ίν Gal.

DES ALIMENTS. 122

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 56.

δύσπεπία, καὶ βραχὺν ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα τὸν άλυκὸν χυλόν εἰ μέντοι ωεφθείη, τροφὴν οὐκ ὀλίγην δίδωσι τῷ σώματι · ωλεῖσίον οὖν καὶ ταῦτα τὸν ὡμὸν ἐργάζεται χυμόν.

# νς'. Περί σελαχίων:

Al.fac.III,36; P, 737. Τραχύ καὶ λάμπον ἐν τῆ νυκτὶ τὸ δέρμα τῶν τοιούτων ἐσῖὶ 5 ζώων · διὸ καί τινες ἀπὸ τοῦ σέλας ἔχειν ἀνομάσθαι Φασὶν αὐτὰ σελάχια. Μαλακὴν δὲ ἐν αὐτοῖς ἔχει τὴν σάρκα νάρκη τε 1 καὶ τρυγών, ἄσπερ οὖν καὶ ἡδεῖαν ὑπιοῦσάν τε κατὰ γασίερα μετρίως, καὶ ϖετίομένην οὐ χαλεπῶς, ἀλλὰ καὶ τρέφει μετρίως, ἄσπερ καὶ τάλλα ϖάντα τὰ μαλακόσαρκα. Κοινὸν δὲ ἐν αὐτοῖς 3 10 σχεδὸν ἄπασίν ἐσῖι ϖολυσαρκότερα τῶν μέσων μορίων τὰ κατὰ

dure, ils se digèrent difficilement et contiennent dans leur intérieur du liquide salé en petite quantité; cependant, si on les digère, ils donnent une nourriture assez abondante au corps; ils produisent donc aussi l'humeur crue en grande quantité.

#### 56. DES SÉLACIENS.

Etymologie du mot sólacien, Pr. particul. de la torpille et de la pastenague. Propriétés générales des

sélaciens.

La peau de ces animaux est rugueuse et luisante pendant la nuit l voilà pourquoi quelques-uns font dériver leur nom des mots grecs σέλας « lueur » et έχειν « avoir. » Parmi eux, la torpille et la paste 2 nague ont la chair molle et en même temps agréable, relâchant modérément le ventre, se digérant assez facilement et nourrissant modérément comme tous les autres animaux à chair molle. C'est 3 une propriété commune à presque tous ces animaux, que les parties voisines de la queue sont plus charnues que celles du milieu; ceci

ι. *σεριέχουτα* Gal.

3. δ' οὖν AC Gal.; αὖ V.

Ιb. ἐργάζουται Β.V.

Сн. 56; І. 4. λαμπρόν Gal.

8. καὶ ωετ7ομένην . . . μετρίως om. Β.

Ib. σεπλομένην Gal.

Ib. ἀλλὰ ... μετρίως] τρέφει δ' οἰ μετρίως Αët.

9. ὤσπερ γε καὶ τὰ ἄλλα Gal.

Ib. μαλακόσ Γρακα AC 1° m. Gal.; quae molli testa sunt intecta Ras.

10. σχεδόν om. Gal.

Ιb. πολύ σπληρότερα ΑΒCV.

τὰς οὐρὰς εἶναι· μάλισ α δὲ τοῦτο ὑπάρχει ταῖς νάρκαις· ἔοικε γάρ τοι τὰ μέσα τῶν ζώων τούτων οἶά περ χόνδρον τακερὸν ἐν α αὐτοῖς ἔχειν. Βάτοι δὲ καὶ λειόδατοι καὶ ρῖναι καὶ ωάντα ὅσα τοιαῦτα σκληρότερα καὶ δυσπεπθότερα καὶ τροΦὴν ωλείονα τῷ σώματι ωαρέχοντα νάρκης τε καὶ τρυγόνος ἐσθίν.

νζ'. Περί τῶν κητωδῶν ζώων.

Φῶναι, Φάλαιναι, δελΦῖνές τε καὶ ζύγαιναι, καὶ τῶν Ξύννων οἱ μεγάλοι, καὶ πρὸς τούτοις οἱ κύνες, ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα, τῶν κητωδῶν ἐσΊι, σκληράν τε καὶ κακόχυμον ἔχοντα καὶ περιτίωματικὴν τὴν σάρκα · διὰ τοῦτο προταριχεύοντες αὐτὰ εἰς χρῆσιν ἄγουσιν.

Al. fac.III,37; p. 737-38.

10

5

s'applique surtout aux torpilles; car les parties moyennes de ces animaux semblent contenir une espèce de cartilage tremblotant. 4 Les raies, les raies lisses, les anges et tous les animaux semblables sont plus durs, plus difficiles à digérer, et donnent plus de nourriture au corps que la torpille et la pastenague.

Propriétés comparatives de quelques espèces.

## 57. DES GRANDS ANIMAUX MARINS.

Les phoques, les baleines, les dauphins, les marteaux, les grands thons, de plus, les chiens de mer, et tous les autres animaux semblables, appartiennent à cette classe; ils ont la chair dure et imprégnée d'humeurs mauvaises et de matières excrémentitielles; voilà pourquoi on s'en sert après les avoir salés.

Énumération et propriétés des grands animaux marins.

2. τοι μέσα Β; τοῖς μέσα V.

Ib. οίον περ Gal.

4. σκληρότερα καί] σκληρότερα δέ C 1° m.

Ib. δύσπεπ7α ABC 1 m. V.

Сн. 57; l. 6. над Фадания Gal.

7. αὶ μεγάλαι ABC 1 m. V.

Ib. αὐτοῖε Gal.

8. τ. κητ. ἐσ7ι] καὶ νῦν δὲ [ ϖερὶ] αὐτῶν ἐν πεΦαλαίω λεκτέον, ὡς ἄπαντα τὰ τοιαῦτα καί Gal. — Ib. τε om. Gal.

8-9. κακόχυμου καὶ περιτθωματικήν τὴν σάρκα ἔχουσιν Gal.

ο. καὶ διὰ τοῦτο Gal.

Ib. προταριχεύοντα C 1° m.

Ib. αὐτὰ τοὐπίπαν Gal.

νη'. Περί τῆς ἀπὸ ἐνύδρων τροΦῆς, Ξενοκράτους.

Πεποίηται μέν ή νηχαλέα Φύσις σιτίων ἄθυρμα ταῖς εὐτραπέζοις ἀπολαύσεσι, μέγα δὲ ὄΦελος κάν ταῖς κατὰ ὑγείαν | διαί-ς ταις. Εξαλλάσσονται δε σαρά συγκρίσεις ίχθύες, έπει οι μένη είσι σκληρόσαρκοι, οί δέ άπαλόσαρκοι καὶ σκληρόσαρκοι μέν 5 Φάγροι, σινόδοντες, βούγλωσσοι, καὶ οἱ ωλατεῖς, ώς ψῆτίαι, ρόμβοι · άπαλόσαρκοι δε κίχλαι, κόσσυφοι, φυκίδες καὶ οι δμοιοι, εὐδιαφόρητοι καθεσίωτες · μέσοι δε δυίσκοι, βάκχοι, σκιαδείε. Είτι οι μέν ωετραίοι, οι δέ ωελάγιοι τροφιμώτεροιδέ

58. DES ALIMENTS FOURNIS PAR LES ANIMAUX AQUATIQUES.

[Tiré de Xénocrate].

Détermination l'excellence des poissons eu égard à leur composition élémentaire,

qu'ils

habitent,

∼ an lieu

On a approprié la classe des animaux nageurs, comme un jouel l alimentaire, aux jouissances de la bonne chère; mais elle est aussi d'une grande utilité pour le régime de santé. Les poissons diffèrent à selon leur composition élémentaire; car les uns ont la chair dure et les autres l'ont molle; aux poissons à chair dure appartiennent les pagels, les dentés, les soles et les poissons larges, comme les flets et les barbues; aux poissons à chair molle, les tourdes, les merles, les boulereaux et les espèces semblables, dont la chair se dissipe facilement par la perspiration; les motelles, les merlans (?) et les corbs tiennent le milieu entre ces deux groupes. On dis-3 tingue encore les poissons en poissons rocheux et en poissons de

Сн. 58; l. 1. ή om. L.

Ib. υηχαλέων DH.

Ib. άθροισμα Β; άθυρμα corr.; ήγουν waίγνιον C 2° m. en glose.

1-2. εντραπέζοις DH; εν τραπέζαιs L.

2. δφελος ] όλως Ε Gesn.; όλης L.

Ib. n' év L.

Ib. δγίειαν L.

λχθύας L.

Ib. of om. C 2ª m.

4. οί δέ... σκληρόσαρκοι om. Β NV. - Ib. nat om. DH.

5. σινόδοντες ex em.; πυνόδοντες EL Gesn.; les autres ont συνόδ.

Ib. ψῆτίαι Ε Gesn.; ψῆτα L; Φῆς ai A; les autres ont Φῆσαι.

6. Poinides ABC 2ª m. DHMN V; Colvines C.

Ib. of om. ABCDHMNV.

7. εὐδιαφορώτατοι Ε Gesn.; εὐδια-Φωρότατοι L; εύδιαΦόρηται B text.

8. σκιαδεῖs ex emend. Gesn.: σκιφ des Codd.

Ib. πέλαγοι C 1° m.

Ib. τροφιμώτεροι μέν C 2° m.

Μιιιι. 8.
οί [ σελάγιοι · οί δὲ] σαρὰ αἰγιαλῶν ὅχθαις, ἢ ὑδροχοῶν ἐκροαῖς,

κακόχυμοι καὶ ἀσΊομοι. Καὶ τὰ σελάγη δὲ διαφέρει · μέτριοι
μὲν γὰρ οἱ κατὰ τὸν ἀδρίαν · οἱ δὲ κατὰ τὸ Τυρρηνικὸν ἡδύτατοι.

Καὶ ἔτι ἔαρος μὲν οἱ σλεῖσΊοι διὰ τὸ ἀροτοκεῖν ἀμείνους, ὡς τρίγλαι · Θέρους δὲ φάγροι τε καὶ σινόδοντες · φθινοπώρου δὲ ἤπατοι ὁ σαραιτητέοι, κακόχυμοι ὄντες · κεσΊρεῖς δὲ καὶ λάβρακες τρυ
βερώτεροι. Παρὰ δὲ ἡλικίας, οἱ μὲν βραχεῖς καὶ νέοι εὐφθαρτοι · οἱ δὲ κητώδεις δύσχυμοι, καὶ σκληροὶ, καὶ κακοσΊόμαχοι ·

οἱ δὲ μέσοι μέσως σως εὐδιοίκητοι. Παρὰ δὲ τὰ μέρη διαλ-

haute mer; les derniers sont plus nourrissants; mais ceux qu'on trouve près des bords du rivage, ou de l'embouchure des canaux, 4 sont imprégnés d'humeurs mauvaises et désagréables au goût. Les mers elles-mêmes sont aussi une cause de différence, puisque les poissons de la mer Adriatique ont des qualités moyennes, tandis 5 que ceux de la mer Tyrrhénienne ont un goût exquis. Au printemps, la plupart des poissons sont aussi meilleurs que dans les autres saisons, à cause du frai, par exemple, les rougets; mais les pagels et les dentés sont meilleurs pendant l'été; en automne, il faut rejeter les merlus noirs, comme étant imprégnés d'humeurs mauvaises, tandis que, dans cette saison, les muges et les bars sont plus o délicats qu'en tout autre temps. Quant à la taille, les poissons petits et jeunes se corrompent facilement, mais ceux d'une grandeur démesurée sont imprégnés d'humeurs mauvaises, durs et nuisibles à l'orifice de l'estomac; ceux de taille moyenne possèdent, pour 7 ainsi dire, une faculté moyenne de se distribuer dans le corps. Les

1. oi oi D. — Ib. ωελάγιοι · οἱ δέ ex emend. Cor.; om. Codd.

2. παπόχυλοι ΑΒCDΗΜΝΥ.

Ib. σελάγια C 2ª m. L.

3. Τυρηνικόυ BDHLNV; Τυρηνυικόν ΑΜ; Τυρησ Γικόν C.

4. Éri om EL.

5. γράφοι A. — Ib. κυνόδοντες Ε en interlig.; συνόδοντες ABCDHM NV. — Ib. δέ om. DHV.

Ib. υπατος A; ήπατος BCDEH MNV.  δαραιτηταῖοι Ε; παραιτητέος Β DHNV; παραιτηταῖος ACM.

Ιb. παπόχυμος BDHV; παπόχυλος ACMN. — Ib. ἄν Μ; ἀν ABCDH NV. — Ib. πεσθρεῖς δὲ] παὶ σθρίδαι Α; πεσθρίδαι BCEHLMNV.

7. naintav L; naiands BNV.

8. δύσχυλοι LM; δύσχοι Ε text. Gesn.; γλύσχροι Ε marg.

9. μέσοι om. LV text.

lb. μέσως om. DHV corr.

Ib. wws om. ABCELMN Gesn.

- à la saison dans laquelle on les mange,

- à leur taille,

- à leurs diverses parties,

Matth, 8-9.

λάτιουσιν, έπεὶ τοῖς οὐραίοις, οῖς κινοῦνται, γεγυμνασμένοι, εὕτροΦοι, τρυΦεροί · κατὰ δὲ τὴν νηδὺν, ἄτε λιπάδεις, ἐπιπολασιικοὶ καὶ ωρὸς ἐκκρίσεις εὕθετοι · κατὰ δὲ τὰ νῶτα σκληρόσαρκοι · κεΦαλαὶ δὲ ωάντων, | διὰ τὸ άλμυρὸν καὶ λιπῶδες, ὁ ἄτροΦοι καὶ δυσδιοίκητοι · ωάνυ δὲ εὐέκκριτοι σμυρίδος τε καὶ Φάγρου, καὶ μάλισια τριγλῶν. Παρὰ δὲ σκευασίας, ὁπιοὶ μὲν τροΦιμώτεροι, δυσδιαχώρητοι δέ · ἐΦθοὶ δὲ ὁλιγότροΦοι, ἡᾶσια διαχωροῦντες. Καὶ Θαλάσσιοι μὲν εὕσιομοι, εὐκάρδιοι, ωρὸς ἐναδόσεις ἡᾶσιοι, ωλαδαρᾶς καὶ μαλθακῆς σαρκὸς ωσιητικοὶ,

poissons diffèrent aussi eu égard à leurs parties; la queue, qui est leur organe de mouvement, est bien exercée, bien nourrissante et délicate; leur ventre, qui est graisseux, surnage dans l'estomac, et active les excrétions; la chair de leur dos est dure; la tête de tous les poissons, étant salée et graisseuse, nourrit mal et se distribue difficilement dans le corps; mais celle du myre, du pagel et surtout du rouget, est très-facilement rejetée par les excrétions. Quant à la 8 préparation, les poissons grillés sont plus nourrissants que les autres, mais ils passent difficilement; les poissons bouillis, au contraire, sont peu nourrissants, mais passent très-facilement. Les poissons de mer sont agréables au goût, favorables à l'orifice de l'estomac, et se distribuent très-facilement dans le corps; ils produisent une chair molle et pétrie d'humidité; ils donnent une belle cou-

- au mode de préparation,

 à certaines localités.

- 1. ἐπεί Gesn.; ἐπί Codd.
- Ib. odplois C; wpalois 2ª m.
- Ib. ois ex emend. Cor.; om. Codd.
- 2. δέ ex emend. Anc.; τε Codd.
- Ib. νηδύν] ήγουν γασθέρα G 2° m.
   en glose. 2-3. ἐπιπολασθικόν L.
  - 3. ἐκκρισιν A.
- 4. ωάντως BCDEHLMNV Gesn.
  - 5. ἐνανάκριτοι L.
- Ib. σμυρίδος emend.; σμυρίδες Η marg.; μαραίνας L; μαραγείας Ε Gesn.; μαραυγείας ΑΒCNV; μαραυγείαι Η text. M; μαραυγεΐαι D.

- Ib. τε] δέ L.
- 6. φάγρου emend. Cor.; ωάγερος -L; ωάγουρος Ε Gesn.; ωαγούρου C 2° m.; ωάγουροι ΑΒCD ΗΜΝΥ.
  - Ιb. σκευασίαν L.
- 7. δυσδιαχώρηται Β text.; δυσχώρητοι L.
  - Ιb. έφθοὶ όλιγό τροφοι DH.
  - 8. διαφοροῦντες L Gesn.
  - Ib. Θαλάσσιαι Ε 1 m.
  - Ib. εὐκάρδιος A 2° m.
  - 9. ἀνάδοσιν Α.
  - Ib. ωλαδαραί Ε; ωλαδαροί L Gesn.
  - Ib. *wοιητικαί* Ε 1 m.

Μαιτή. 9-10. 
ποιοῦσί τε εὐχρόους, αἰματος γόνιμοι, λαπακτικοὶ γασῖρός 
ποτάμιοι δὲ καὶ λιμναῖοι κακοσιόμαχοι, παχυμεροῦς ὑλης 
δρασικοὶ, δυσδιάκριτοι, ὧν τινες οὐκ ἀποδέουσι τῆς Θαλατίας 
ὑλης, καθάπερ ὁ Νειλαῖος κορακῖνος, καὶ ἐν ῥήνφ πέρκη, καὶ 
10 ἐν Τίβερι λάβραξ, ὁς ἐσιν ἐπεσιγμένος. Καὶ ὁ Ανίων λίμνη 
τε κατὰ Φαλερνοὺς ὁμοφυοῦς ἰχθύος · εὐχυλον γὰρ καὶ εὐπρόσ11 φορον ἡ ἐκεῖ δίδωσι δίαιτα. Πάντων δὲ προκριτέον ἰχθύων τούς 
10 τε | ἀβρώμους, καὶ [μὴ] περιπιμέλους, εὐχύλους τε καὶ συμμέ12 τρους. Τῶν δὲ ἰχθύων ἃ μέν ἐσιι νηχαλέα, ἃ δὲ σελάχη, τὰ δὲ 
13 μαλάκια, τὰ δὲ ὀσιράκια, ὧν αὶ ποιότητες. Αφύα βραχύτατόν 10

leur, parce qu'ils produisent du sang et qu'ils relâchent le ventre; tandis que les poissons de rivières et de lacs nuisent à l'orifice de l'estomac, produisent des éléments grossiers, et sont difficilement rejetés par les excrétions; quelques-uns ne sont pas inférieurs aux poissons de mer, par exemple le bolty du Nil, la perche du 10 Rhin et le bar du Tibre, lequel est pointillé. L'Anion et un lac dans le pays de Falerne produisent également un poisson de la même espèce; car le séjour dans ces eaux le rend succulent et 11 agréable au goût. Il faut préférer à tous les autres poissons ceux qui n'ont point de mauvaise odeur, qui [ne] sont [pas] très-gras, 12 qui sont succulents et de taille moyenne. Les poissons se divisent en poissons nageurs, en poissons cartilagineux, en mollusques 13 et en testacés, dont les propriétés sont les suivantes. Le nonnat

1. τε L; γάρ les autres. — Ib. γονίμους E L Gesn.; γονίμου ΑΒ C H M N 2° m. V; γονίμου γεννητικοί C 2° m.

3. δυ τινες ex emend. Cor.; ότιves M; ός τινες les autres.

4. naθάπερ om. EM text. Gesn.

Ib. ὁ Νειλῷος DHV; ὁ Νειδαϊος B CN 1<sup>a</sup> m. Gesn.; ὁ Νηδαϊος N 2<sup>a</sup> m.; ὁνηδαϊος V; ὁνειδαϊος EM.

Ib. Plvφ ABCELMNV Gesn.

Ib. nal om. V text.

 Τίβερι emend. editl.; Τίβουρι Α 2<sup>a</sup> m.; Τύβουρι DH; Τήβουρι CM; Τήβοῦρι BNV; τῆ βουρι E L Gesn.; τῆ βουρῆ Α 1<sup>a</sup> m. — Ib. ὁ ἐσῖιν Α; ότι C. — Ib. ἀπισ7ιγμένος L. — Ib. ἀνίων ex emend.; ἀννίων ΑΒCDH MNV; ἀννιόων Ε Gesn.; ἀνιόω L.

8. µn conj. Cor.; om. Codd.

Ib. *περιπιμένουs* Ε.

9. ἐσθι νηχαλέα ex em. Cor.; ἐσθι νηχαλέα BEM 2° m. N Gesn.; ἐσθιν ἡχάλεα Α; ἐσθιν ἡχάλεα Μι ° m.; ἐσθι ἡχάλεα C; ἐσθι νηχαλαία HV; ἐσθι νηχαλαία D.

9-10. τὰ δὲ μαλάπια om. C.

10. ωοιότητες ] λείπει τι δοπεί L marg.; N a aussi le signe d'une lac.

Ib. Α̈φυα ΑΒC D H L M N V; ἀφρός V\*R.

Quels sont les meilleurs poissons.

Classification des poissons.

Du nonnat.

128

DES ALIMENTS.

έσιι, συναγελασιικόν, λοπάσι σκευαζόμενον. Αλώπεκες, ιπ- ια πουροι, Θρίσσαι, οίδε έκ πελάγους Φεύγουσιν είς ποταμόν, σίλουρος δύσχυλα, ούκ εὐσιόμαχα, δύσπεπια, όλιγότροφα. Αχάρνης σκληροφυής, δύσφθαρτος, ούτε εὐσιόμαχος, ούτε εὐχυι. 5 λος. Βελόναι [τὸ] ράμφος κερατώδεις ούκ εὐσιόμαχοι, κακόχυλοι, ια πατροφοι, εὔφθαρτοι. Βῶκες, ἰουλίδες, τράχουροι, πρὸς ἐνίωι ια σαῦροι καλούμενοι, χάνναι καὶ πάν τὸ τηγάνω ἀρμόζον εὐσιο μον, οὐκ εὐσιόμαχον, εὔφθαρτον, ἐπιπολασικὸν κοιλίας, ἀτρο

Car. et prop.
du squalerenard,
de la dorade,
de l'alose,
du silure,
- de l'acarne,

- de l'orphie,

- du bogue,
de la girelle,
du
maquereau
bâtard,
du serran
écriture,

est un poisson très-petit, qui vit par bandes, et qu'on prépar dans le plat. Les squales-renards, les dorades, les aloses (ces der la nières se retirent de la haute mer dans les rivières) et le silure ne sont ni succulents, ni favorables à l'orifice de l'estomac; ils se digèrent difficilement et nourrissent peu. L'acarne a le corps dut, per se corrompt difficilement, n'est ni favorable à l'orifice de l'estomac, ni succulent. Les orphies, au museau cornu, sont nuisibles pà l'orifice de l'estomac, ne sont pas succulentes, nourrissent mal et se corrompent facilement. Les bogues, les girelles, les maque preaux bâtards, que quelques-uns appellent [en grec] lézards, les serrans écriture et tous ceux qui sont propres à être frits dans la poêle, sont agréables au goût, mais non favorables à l'orifice de l'estomac, se corrompent facilement, surnagent dans l'estomac el

1. καὶ λοπάσι L.

Ib. σκευαζόμενον om. C.

Ιb. Αλωπεκίαι V.

2-3. Sρίσσαι οίδε έκ τ. Φ. εἰς τ., σίλουρος ex emend.; Sp. σίλ. (λέρος) οίδε (οί δὲ) ἐκ. τ. Φ. εἰς τ. Codd.

2. oids ex emend.; of de EL Gesn.; om. ABCDHMNV.

Ιb. Φεύγοντες L.

Ib. és DHV.

 σίλουρος ex emend.; σύλουρος Η marg.; les autres ont λέρος.

Ιb. δύσχυλοι, οὐκ εὐσ1όμαχοι, δύσπεπ1οι, δλιγότροφοι ΕL Gesn.; δύσχολα, οὐκ εὐσ1όμαχα, δύσπεπ1α, δλιγότροφα Α 1<sup>a</sup> m.

4. oun La

5. to conj.; om. Codd.

Ib. μερατώδεις L; les autres on κερατώδες.

6. атроиов L.

Ib. εύφθαρτοι om. DHV.

Ib. Φῶκες C 2° m.

Ιb. τραχούροι DHV; τραγούροι Β.

Ib. waρ' ἐνίων DH marg.

7. σαῦροι ex emend.; σαυρά h; les autres ont σαυροί.

Ib. χάννοι ABCEH text. LMN V Gesn.

7-8. εὐσ/όμαχον οὐκ εὐσ/όμαχο Β text.; εὐσ/όμαχον (om. οὐκ et εὐ σ/ομον) DH.

8. εξφθαρθον C 1° m.; om. L. 8 et 129, 1. ἀτρόφου L.

DES ALIMENTS.

Ναιτή. 10-11.
18 Φον. Ερυθρῖνος εὔσ Ιομος, σ Ιαλτικός κοιλίας, σκληροπαγής, τρόφιμος, ἐντατικός πρὸς συνουσίας, εἴ τις αὐτὸν ἐν οἴνῷ πνίξας
19 πίοι. Θρανὶς ἢ ξι Φίας κητώδης ἐσ Γὶ καὶ τεμαχίζεται· ἄσ Ιομος δὲ ἐσ Γι, ψαφαρὸς, δυσκατέργασ Γος, πολύτροφος, βρωμώδης, διὰ ἣ μετὰ σινάπεῳς ἐσθίεται καὶ λοπάσι· κρεῖτ Γον δὲ τὸ ὑπογά- 5
20 σ Γριον. Θύννος καὶ Θυννὶς, κολίας, ὅρκυνος, πηλαμὺς, σκόμβρος οὐκ εὐσ Ιόμαχοι, κακόχυμοι, φυσώδεις, ψαφαροὶ, δυσέκκριτοι, τρόφιμοι, ὧν τρυφερωτέρα ἡ πηλαμὺς, ἄσ Γομος δὲ καὶ ἄχυλος

le nourrissent mal. Le serran commun est agréable au goût, resserre le ventre; il est d'une structure compacte et nourrit bien; il excite aux plaisirs vénériens, en provoquant des érections, si on boit du 19 vin dans lequel il a été étouffé. Le thranis ou espadon est énorme; on le coupe par morceaux; il est d'un goût désagréable, sans cohésion, difficile à assimiler, nourrit fortement et a une mauvaisce odeur; voilà pourquoi on le mange avec de la moutarde, ou sur 20 le plat; le meilleur morceau est le bas-ventre. Le thon et la thonine, le cogniol, le grand thon, le thon d'une année et le maquereau ne sont pas favorables à l'orifice de l'estomac, ils sont imprégnés d'humeurs mauvaises, engendrent des flatuosités, sont sans cohésion, sont difficilement rejetés par les excrétions et nourrissent bien; le plus tendre est le thon d'une année, tandis que le cogniol a un goût désagréable et n'est pas succulent; après lui vient la

1. σ αλτικός C; les autres ont σ α-

2. συνουσίαν L Gesn.

3. πητωδες DH.

Ι Β. καὶ τεμαχίζεται Μ marg.; τεμαχίζεται C 2° m.; τεμαχίζεσαι ΑC; τεμαχίσθαι Ε Gesn.; τεμαχίστεσθαι L; τεμαχίζεσθαι Α 2° m. BDHM text. NV.

ψωφαρός L '1° m; ψαωφαρός 2°
 ; ψωφαράς 3° m.; φορᾶς Ε Gesn.

Ib. waμίτροφος L.

5. σινάπεος ΑΒCNV; σινήπεως DH; σινάπυος E Gesn.

Ib. ἐν λοπάσι C 2ª m.

Ib. τό ] καί L.

1.

6. καὶ ψυννίς ex emend.; καὶ ψύννις DHMNV; καὶ ψύννης Β; καὶ ψύννος ΕL Gesn.; om. C. — Ib. κοιλία EL Gesn.

Ib. δρκυνος ex emend.; δρκυνος
 D; δρύνινος L; les autres ont δρκύνος.
 7. κακόχυμοι Gesn.; om. L; les

autres ont κακόχυλοι.

Ib. φυσσώδεις C 2° m.; σφυγμώδεις E 1° m.; φυσμώδεις ABCMNV; om. Wott. (p. 164 e, 165 b, 167 a).

8. τρυφερωτέρα] τροφιμωτέρα DC

Ib. ωαλαμύς AV; ωαρακίς B text.; ωαρακίς en interlig.

Ib. ἀχυμος L 1ª m.

- du serran

- de l'espadon,

- des diverses

espèces
de thons;
- du cogniol,
du
maquereau.

δ κολίας ή δε θυννὶς ύποτετακται, δύσπεπ ος δε δ θύννος.

Ζῆνες βραχυκεφαλοι, ήλακατῆνες, χελιδόνες, οὐρανοσκόποι, η γαλεοὶ, κύνες, καὶ οἱ ὅμοιοι κακόχυμοι, βρωμώδεις, ἀργῆς καὶ ὁλκίμου ὑλης γόνιμοι, εὐτράπεζοι δε. Σαργοὶ, μελάνουροι, η κάνθαροι εὐσ ο όμαχοι, εὐχυλοι, εὐδιοίκητοι, τροφώδεις δε καὶ πρὸς τὰς ἐκκρίσεις εὖ ἔχουσιν. Σάλπαι αὶ πελάγιαι δριμεῖαι, η εὔσ ο ομοί, δύσφθαρτοι, εὔχυλοι, δυσδιαχώρητοι, τροφώδεις, εὐέκκριτοι αἱ δε ἀπὸ αἰγιαλῶν σκληρόσαρκοι καὶ κακόχυλοι, ἄσ ομοι. Βούγλωσσοι, ψῆτ ο ακληρόσαρκοι, δύσφθαρτοι, εἰκοδορομοι.

Caractères et propriétés de la dorée et d'autres poissons semblables;

du sarguet,
 de l'oblade
 et du sar,

- de la saupe,

- de la sole, du flet, thonine; mais le thon est difficile à digérer. Les dorées à prêtite tête, les élacatènes, les poissons volants, les uranoscopes, les chiens de mer, les requins et les poissons qui leur ressemblem sont imprégnés d'humeurs mauvaises, ont une odeur désagréable, et produisent des matières inutiles et filantes; mais ils sont recherchés par les amateurs de bonne chère. Les sarguets, les toblades, les sars sont favorables à l'orifice de l'estomac, suculents, se distribuent facilement dans le corps, nourrissent bien et s'échappent facilement par les excrétions. Les saupes de la haute mer sont piquantes, agréables au goût, et se corrompent difficilement; elles sont succulentes, passent difficilement, nourrissent bien et s'échappent facilement par les excrétions; celles des côtes, au contraire, ont la chair dure, fournissent du jus de mauvais qualité et sont désagréables au goût. Les soles et les flets ont la chair dure et se corrompent, difficilement; ils sont succulents et

Zῆνες ex emend.; ζειῶνες D;
 les autres ont σειῶνες.

Ib. ήλακατήνες ex emend. Cor.; πτένες Codd.

3. nal oi om. L.

Ib. κακόχυμοι D 1° m. L; les autres ont κακόχυλοι.

Ib. ἀργεῖς NV; ἀργῶς Β.

4. καὶ ὁλκίμου ex emend. Cor.; καὶ ὁλκίμης M marg.; les autres ont ὁλκιμοι (om. καί).

Ib. εὐτράπελοι L. .

Ib. Σαργός L.

εὐσθόμαχοι] grati saporis. Woll.
 p. 154 a.

Ib. εύχυλοι om. L.

6-7. δριμεΐαι, εὐσ7ομοι] saporejucundo, subacri Wott. p. 160 f. 7. εὐχυλοι om. ABCEL text. M

text. N Gesn.

8. nai om. L Gesn.

Ib. κακόχυμοι Ε 1 m. L. Gesn.

9. ψῆται Ε; ψῆσσαι ABCMN\
corr.; ψῆσαι HV text.

25 s'échappent aisément par les excrétions. Le hibou marin, de même que le bar (car ces deux poissons se ressemblent sous tous les rapports) possèdent ces propriétés à un moindre degré, mais ils 26 sont préférables au spare. L'esturgeon est favorable à l'orifice de l'estomac, donne un jus sucré, nourrit bien et s'échappe facilement 27 par les excrétions. Le merlus noir ou mazéas est assez délicat; il est sans cohésion, peu compacte, agréable au goût, mais il se digère difficilement; il nourrit bien et s'échappe aisément par les excrétions.

28 Le muge de la haute mer est excellent, d'un goût agréable et piquant; il ne le cède pas au bar et traverse facilement les intestins; quand ce poisson a nagé dans des fleuves limpides et purs, il perd sa dureté marine pour devenir délicat par l'effet du mélange de l'eau douce; celui qu'on trouve dans les lacs troubles et dont l'eau est stagnante a une odeur assez mauvaise, et se distribue trèsdifficilement dans le corps, puisqu'il s'engraisse par l'action de la

 Γλαῦκος C 2° m.; Γλαυκός D Η; Γλάκος A B C V; Γλάκος M N; Γλάνος E L Gesn.

Ιb. λάβραξος V\* R; λάβρακα ABC DHMNV.

Ib. γάρ ] τά L.

2. προσφέρει DH.

Ib. σπάρου E Gesn.

 ή μαζέας Ε Gesn.; ὁ μαζέας Ε 2° m.; ἡμαζέας ABC; ἡμαζέας MNV.

Ιb. τρυφερός μέσος Ε L Gesn.;

τροφερῶς μέσως CM ; τρεφερῶς μέσως C 2° m.

4. καὶ τρόφιμος om. L Gesn.

а́еннрітоѕ С.

Ib. δριμός Ε 2° m.; subacri Wott.

p. 159 g.

6. ἀπολιπών Α.

7. τηξόμενος L.

10. δυσδιοιμητότατος ex em. Cor.; δυσδιοιμότατος L Gesn.; δυσδιοιμήτατος les autres mss.

Ib. σάνυ γάρ EL Gesu.

- du
hibou marin,
du bar,

- de l'esturgeon,

du merlus

- du muge ou poisson ( flottant. άργην ἔχων την σάρκα μεγεθούμενος δὲ σκληροῦται. Καλοῦπος δὲ τινες καὶ πλώτα τὸν κεσθρέα. Κίθαρος καὶ ρόμδος πλατές εἰσιν ὁ ρόμδος σθερεὸς, δύσφθαρτος χρη δὲ τὸν μέγαν προεμλίσαντα ήμέραν ἔψειν δυσκατέργασθον ὄντα καὶ εὔτροφον ὁ ἀ κίθαρος κακόχυλος καὶ οὐκ εὐσθόμαχος, δύσφθαρτος, εὐέκκριτος. Κίχλαι, κότθυφοι, φυκίδες ἀπαλόσαρκοι, εὕχυλοι, εἰδιαφρητοι, ἄτροφοι, πρὸς διαχώρησιν ἐπιτήδειοι. Κόραξις σκληρόσαρκος, καὶ μᾶλλον αὐξόμενος, βρωμώδης, δυσδιοίκητος, εὔσθομος, ἀποδέων φαύλης γονίμου ὕλης, ὧν ὁ μείων ηδύτερος. Λάδραξ ἐξαλλάσσεται, ὅσον αὔξεται σκληρότερος γι

Caractères et propriétés du flétan macrolépidote et de la barbue,

-des tourdes, des merles, des boulereaux, -du coraxus,

- du bar de la haute mer,

vase, qui prive sa chair de tout mouvement; quand il grandit, il ducit. Quelques-uns appellent aussi le muge, poisson flottant. Le flétant macrolépidote et la barbue sont des poissons larges; la barbue es ferme et se corrompt difficilement; si elle est grande, il faut la conserver pendant un jour avant de la faire bouillir, parce qu'elle s'as simile difficilement et qu'elle nourrit fortement; le flétan macrole pidote donne un mauvais jus, n'est pas favorable à l'orifice de l'estomac, se corrompt difficilement et s'échappe aisément par les excrétions. Les tourdes, les merles et les boulereaux ont la chair molle, sont succulents, se dissipent facilement par la perspiration, nourrissent mal et provoquent les excrétions alvines. Le corazurat la chair dure, surtout quand il est devenu grand; il a une mauvaix odeur, se distribue difficilement dans le corps, est agréable au goit il est loin de fournir de mauvais matériaux [pour la nutrition]; le petits sont les plus agréables. Le bar subit des changements, ar il devient d'autant plus dur qu'il grandit davantage; le meilleures

2. ωρῶτα C 1° m.

2-3. Κίθαρος ....δύσφθαρτος om. L Gesn. — 3 είη C; om. E.

3-4. προεωλίσαντας D; προεωλίσαντες H; προεωλίσαντες α (sic) V.

4. δέ om. L Gesn.

5. κακόχυμος L Gesn.

φοιπίδες BC 1<sup>a</sup> m. DEHMN
 V; φοωπίδες A.

7. Kopanos Gesn.

9. εὐσλόμαχος L.

Ib. ὧν όμείων M; ἀνομείων A; δ όμοίων C 2° m.; ἀν όμοίων DH.

10. Λάβαρ E.

Ib. ἐξαλλώσσεται Ε; ἐξ ἀλλάσσως
 C; ἐκ Ṣαλάσσης 2<sup>a</sup> m.

Ιb. αὔξυται Α.

10, et 133, 1. γενόμενος BDH

DES ALIMENTS.

νόμενος άριστος ό μηνών δυεΐν, εὐστόμαχος, εὕχυλος, τρυφερό34 σαρκος, γλυκύχυλος, τρόφιμος, εὐδιοίκητος, εὐέκκριτος. Τάδε μέν ωτρὶ ωτλαγίου ὁ δὲ ἐν δεξαμεναῖς ἐναντίον τούτοις, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰχθύων συμξαίνει ἀστομοι γὰρ οἱ σύγκλει35 σιοι. Ὁ δὲ ωστάμιος καταψύχροις ὕδασιν ὑποδύνων ἐκ τῆς Θα- 5 λάτης εὕστομος, τρυφερός ὁ δὲ εἰς λίμνας μεθιστάμενος ἰλυώ36 δεις καὶ τεναγουμένας ωιαινόμενος ἄστομος. Ονίσκος οὐ δριμὸς,
37 εὕχυμος, δυσδιοίκητος, εὐδιαχώρητος, τρόφιμος. Σκόρπαιναι

celui de deux mois; il est favorable à l'orifice de l'estomac, succulent, a la chair délicate, donne un jus sucré, nourrit bien, se distribue facilement dans le corps et s'échappe facilement par les ex4 crétions. Nous avons parlé jusqu'ici du bar de haute mer; mais
celui qu'on élève dans les viviers a des propriétés contraires; il en
est de même pour les autres poissons; car ceux qui sont enfermés
5 ont le goût désagréable. Le bar de rivière, qui s'engage dans des
eaux très-froides, en quittant la mer, est agréable au goût et délicat;
mais celui qui se transporte dans des lacs bourbeux et peu pro56 fonds prend un goût désagréable en s'engraissant. La motelle n'est
pas piquante, contient de bonnes humeurs, se distribue difficilement dans le corps, traverse aisément les intestins et nourrit bien.

57 Les sçorpènes ont la chair dure et contiennent de mauvaises hu-

- du bar des viviers,

- du bar de rivière,

- de la motelle,

- des scorpènes.

1. ὁ μένων AV; ομινων BN; ὁ σμήνων C; ὁ μείων EL 1ª m. Gesn.; tenellus Wott. p. 155 e.

Ιb. εὔτροφος, εὔχολος Ε.

1.2. τρυφερόσαρμος conj. Wott. et Cor.; τρυφερός · άρμος Codd.; άρμτος lous M marg.

2. γλυκύχυμος L.

Ib. Τὰ δέ Η; τὸ δέ Μ.

3. πελαγίων ΕL Gesn.; τοῦ πελαγίου D.

Ib. o de en odden EL Gesn.

Ib. δεξαμέναις ΑΒCH; δεξαμένων EL 2<sup>a</sup> m. Ib. evavtlois C; evavtlus 2° m.; evavtlos ABDHMNV.

Ib. τόποις L; τοῖς τόποις 2ª m.

κατὰ ψυχροῖς Codd. excepté V.
 βαλάσσης ABMNV.

6. τρυφερός om. C.

Ib. λίμνην BDHNV; portus Ras.

6-7. ἐλυώδειε conj. Cor.; ἐλοώδηε L; les autres ont ἐλυώδηε.

7. τεναγουμένας conj. Cor.; σ'ενοχούμενος Β; les autres ont σ'εναγούμενος. — Ιb. Ονίσκος δέ DHV. Δ

8. εύχυλος ΒΜΝ; άχυμος Ε 2° m. L Gesn.



ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 58.

134

DES ALIMENTS.

σκληρόσαρκοι, δύσχυμοι διό χαίρουσι σκευαίς ετοιμοι προς εκκρίσεις. Σκιαδεύς εύσιομος, εύχυλος, εύδιοίκητος, οὐκ ἄγως τρόφιμος, εὐέκκριτος. Σκάρος εὐσιομος, δυσδιαφόρητος, εὕφθωρι τος, διαχωρητι κός δ δὲ ἀρτιάλωτος, καὶ μὴ ζωγρείοις ἐγκει κλεισμένος πολύς ἐγκάτοις, εὕσιομος, ἐπιπολασικός, εὕφθωρ τος. Σινόδους σκληρόσαρκος μέν, οὐκ ἀτρύφερος δὲ, εὕχυμος, εὐδιοίκητος, τροφώδης μέσως, καὶ εὐέκκριτος. Τρίγλα ἐπιφενεσιάτη ὄψων, εὐσιόμαχος, εὕχυμος, εὕσιομος, πλακώδης

Garactères et propriétés du corb,

- du scare,

- du denté,

- du rouget,

meurs, aussi ont-elles besoin d'assaisonnements; elles activent les excrétions. Le corb est agréable au goût, succulent, se distributé facilement dans le corps, ne nourrit pas très-fortement et s'échappe aisément par les excrétions. Le scare est agréable au goût, se distributé difficilement par la perspiration, se corrompt aisément et relâche le ventre; mais celui qu'on a pris récemment et qui n'a pas été enfermé dans les réservoirs a beaucoup de viscères, est agréable au goût, surnage dans l'estomac et se corrompt facilement. Le denté, a quoiqu'il ait la chair dure, ne manque pas de délicatesse; il contient de bonnes humeurs, se distribue facilement dans le corps, est doué de propriétés nutritives moyennes et s'échappe aisément par les excrétions. Le rouget est le plus célèbre des poissons; il est fat vorable à l'orifice de l'estomac, imprégné de bonnes humeurs, agréable au goût, formé de chair lamelleuse; il se corrompt diffici

 δύσχυμοι ex emend.; διὰ χυμῶν ABCDHMNV; om. EL Gesn.

Ib. διαναιρούσι EL Gesn.

Ib. oneuns C.

Ib. ἔτοιμοι ex emend.; εὐσ7ομοι Codd.\*

Σπιαδής E Gesn.

Ib. ἀγογον Ε 2° m.; ἀγωγος Ε L; ἀγωγός Gesn.

3. Σκάρφος D.

3-4. σκάρος.....διαχωρητικός om. Η.

δυσδιαφόρητος, δυσδιοίκητος V\*;
 δυσδιοίκητος D.

4. διαχωρητικός] εθέκκριτος D. · Ib. άρτι άλωτός AB; άρτιαωτος C.

Ib. μη ζωγρίοι ΑC; μη ζωτρίοι Β DH; μειζοτρίοι V; μειζοφίοι Ν.

 πολύς ex em.; οὖν πολλοῖς ( 2° m.; les autres ont πολλοῖς.

6. Συνόδους ABCDHMNV.

Ib. ἀτρόφερος C; ἀτροφερός M.

Ib. εύχυλος ABCDEHMNV.

7. τρυφώδης Α.

Ib. οὐκ εὐέκκριτος L Gesn.

7-8. ἐπιφανεσΊάτε C.

 εύχυμος ex emend.; εύχυλος Codd.; il en est de même I.5, p. 135. Μαιιδ. 14.

42 σάρξ, δύσφθαρτος, μετρία πρός εκκρίσεις. Διαφέρει δε ή πελάγιος τῆς πετραίας, διάπυρος οὖσα κινναθάρει καὶ χρυσωπή τωγωνοφόρος δε έστιν · λείπονται δε τούτων αὶ παραιγίαλοι.

44 Φάγρος σκληρόσαρκος, δύσφθαρτος, οὐκ εὐέκκριτος. Χρύσοφους λευκόσαρκος, στερεός, σύγκριτος, εὔχυμος, εὐδιοίκητος, 5

45 τρόφιμος, οὐ δυσέκκριτος. Γόγγρος οὐκ εὔστομος, οὐδε κακόχυμος, μετρίως δε εὔπεπτος, τροφώδης, πρὸς ἐκκρίσεις δε ἄμεμπτος.

### Περί κνιδῶν.

🐞 Κνίδαι ή ἀκαλήφαι εὔσΙομοι, κακοσΙόμαχοι δε οὐ μετρίως ·

lement et est doué de propriétés moyennes eu égard aux excrétions.

Le rouget de la haute mer diffère du rouget rocheux par l'éclat de feu que jette sa couleur de cinnabre et d'or; de plus, il porte une barbe; les rougets des côtes sont inférieurs aux précédents. Le pagel a la chair dure, se corrompt difficilement et ne s'échappe pas d'aisément par les excrétions. La dorade a la chair blanche, solide, compacte, imprégnée de bonnes humeurs, se distribue facilement dans le corps, nourrit bien et s'échappe assez promptement par les excrétions. Le congre n'est ni agréable au goût, ni imprégné d'humeurs mauvaises; il se digère assez bien, nourrit bien et est irréprochable, sous le rapport des excrétions.

- du pagel,

- de la dorade,

- du congre.

#### DES ORTIES.

46 Les orties ou acalèphes sont agréables au goût, mais elles font beaucoup de mal à l'orifice de l'estomac; les orties grillées conPropriétés de l'ortie

1-2. ωελαγία Franz, Anc.

2. διάπυρρος AC 2° m. ΕΜΝ.

Ib. κινναβαρίζει C 2ª m.

3. ai] nal C.

Ιb. παραιγιάλιοι ΑΒCΕΗΝ V.

5. εὐδιοικήτοις Ε.

6-7. κακόχυλος ΜΝ.

7-8. δὲ ἀμεμπ7οs] διάμεμπ7οs AB

CMNV; διαμ...π7ος Ε. Après άμεμπ7ος on lit dans E notre chap. 57, qui ne se rencontre pas dans les autres mss. de Xénocrate.

Tit. nvidw E; les autres ont nvi-

9. ἀκαλύφαι Μ; ἀσπαλίφαι Α; ἀναλήφαι Η. — Ib. καὶ παποσθόμαχοι Ε.

οπίαὶ δὲ τῶν ἐφθῶν ἐπιτηδειότεραι, λυτικαὶ κοιλίας. Οὐρητικώτεραι δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν αἱ φύουσαι ωρὸς ταῖς ψήφοις,
ωιληθεῖσαι καὶ συσίραφεῖσαι ωάνυ ὁλίγοις άλσὶ ωασθεῖσαι
τέως ὡς μετρίως εἶναι σιτηραί. Τῆ δὲ ὀπίησει ωαγεῖσαι διὰ διὰς δελῶν ἢ καρφῶν ἐπὶ ἀνθράκων μαλάχης ἢ κληματίνων, ὡσἱι
ἐναργῶς ἄρασθαι, μετὰ γλυκέος δὲ ἢ οἰνομέλιτος ωοιὰν ἀφιεσαι γεῦσιν εὕπεπίοι καὶ εὐέκκριτοι. Αἱ δὲ ἐν γλυκεῖ καὶ ἐλαίφ
ἐψόμεναι μετὰ τῆς ἄλλης ἀρτύσεως τὸ μὲν ὀλισθηρὸν καὶ ὅλκιμον φυλάτίουσι, ωλήσμιοι δὲ οῦσαι καὶ δύσπεπίοι τὴν κοιλίων
10 ἀναγαλῶσι μᾶλλον.

suivant le mode de préparation. viennent mieux que les orties bouillies; elles relâchent le ventre. Celles qui s'attachent aux cailloux du rivage sont plus diurétiques, l'après avoir été nettoyées, resserrées et contractées en les saupoudrant d'une quantité de sel si petite, qu'elles sont encore assez bonnes à manger. Coagulées en les faisant rôtir à une broche ou à un petit bâton sur des charbons de mauve ou de sarments, de façon à ce qu'elles soient manifestement renflées, assaisonnées avec du vin d'un goût sucré, ou du vin miellé, pour relever en quelque sorte leur goût, elles se digèrent facilement et s'échappent aisément par les excrétions. Celles qu'on fait bouillir dans du vin d'un goût sucré et de l'huile, en les assaisonnant d'une manière convenable, restent glissantes et filantes; mais, parce qu'elles causent de la plénitude, et se digèrent mal, elles relâchent davantage le ventre.

ἀκτικαί Ε.

2. δὲ μετά ex em.; δὲ αἱ μ. Codd.

Ib. Φύουσι Ε 1ª m.

3. ωληθεϊσαι DH; ωελασθεϊσαι C 2ª m.; έψηθεϊσαι N 1ª m.

Ιb. συσ1ραφθαῖσαι Ε 1° m.

3. πεσθεῖσαι C.

4. τέως ώς μετρ. ex em.; τε όπως δλίγου (-ως Β) μετρ. Codd.

Ib. σιτῆαι Ε; σιτῖσαι 2ª m.

δ6ολῶν A B.

Ib.  $\mu$ a $\lambda$ ánηs V;  $\mu$ a $\lambda$ anῆs AC;  $\mu$ a $\lambda$ a $\chi$ õs E 2 a m.

6. ἐνεργῶς ΑCEM 1° m.

Ib. woidy design ex em.; woing noises  $B \ D \ H \ V$ ; duanoises (on. woidy)  $A \ C \ E \ M$ .

. 7. έλαίων B.

9. ωλήσμισι V; ωλίσμιοι BN; ωλω μίσι ΑCEM. Matth, 15,

## Περί δσ7ρακίων.

Βαλάνων μεν ἄρισίαι αἱ Ξερείας λαμδανόμεναι · ἐπιτήδειοι πρὸς βρῶσιν αἱ γίνονται ὁπου ἐπιμίγνυται γλυκὺ ὕδωρ · τρό-Φιμοι δέ εἰσι καὶ γλυκεῖαι · πλέον δέ εἰσιν [αὶ] ἐντρεφόμεναι πέτραις · ἤδισίαι γὰρ καὶ τροφώδεις, εὐλέαντοι, πολύχυλοι, πρὸς κοιλίας μάλαξιν ἐπιτήδειοι, σιομάχω προσηνεῖς, εὐσίο- 5 μοι, ἀπαλαὶ, κινητικαὶ οὔρων · ὁ χυλὸς αὐτῶν ἀπλοῦς ἀμεταὁι ποίητος, τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν ἐσιι διαχωρητικόν. Αἱ δὲ μὴ ἐν πέτραις δριμεῖαι καὶ φαρμακώδεις, δρασίικαὶ κοιλίας πλέον, δὲλατίον δὲ τῶν οὔρων. Γλυκυμαρίδες προφέρουσι τῶν τρα-

#### DES TESTACÉS.

Les meilleurs glands sont ceux qu'on prend dans l'été; les glands qui naissent dans les endroits où il y a un mélange d'eau douce sont bons à manger; ils sont aussi nourrissants et sucrés; mais ceux qui vivent sur les rochers le sont encore plus que les autres; car ils sont très-agréables, nourrissent bien, s'écrasent facilement, sont très-succulents, servent à relâcher le ventre, sont favorables à l'orifice de l'estomac, ont un bon goût, sont délicats et poussent aux urines; le jus des glands, si on le prend tel qu'il est, résiste à toute s'altération, mais leur bouillon relâche le ventre. Les glands qui ne vivent pas sur les rochers sont âcres, ont un goût de drogues et poussent plus fortement aux excrétions alvines qu'aux urines. Les glycymarides sont préférables aux cames rugueuses, mais elles sont

Caractères et propriétés des glands.

Propriétés comparatives des cames,

1. μέν om. DH.

Ib. ai θερείας ex emend.; ai θερίας ΕΜΥ; aiθερίας ADHN; aiθρίας B; ai θερία Č; θέρους M marg.

Ib. λαμβανόμενοι ABGHV.3. γλυκεῖαι emend. Cor.; γλυκεῖε

Codd. — Ib. ωλέων C.

Ib. ai ex emend. Cor.; om. Codd. Ib. εὐτρεφόμεναι CD.

4. xaí em. Cor.; ai Codd.

Ib. εὐλέακτοι A 1<sup>a</sup> m.; εὐλείαντοι
 C 2<sup>a</sup> m.; άλέαντοι E.

Ib. σολύχυλος AC 18 m.

5-6. εὐσ7ομαι C.

6. ὁ χυλὸς αὐτῶν ἀπλοῦς C 2° m.;
 les autres ont τὸν χυλὸν αὐτῶν ἀπλοῦν.

6-7. ἀμεταποίητος  $C_2$  m.; ἀμεταποίητον  $E_2$  m.; les autres ont ἀμεταποίητον.

7. ἐσ?ι om. Ε.

9. έλατ7ον Ε; les autres ont ελάτ7ω.

Ιb. προφέρονται C.

9 et 138, 1. τραχειῶν emend. Cor.; τραχέων Codd. ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 58.

DES ALIMENTS. 138

Ματίλ. 15-16
χειῶν, μειονεκτοῦσι δὲ τῶν ωελωρίδων εἰσὶ δὲ διακριτικαὶ
στομάχου σκληρὸν δέ ἐσθιν αὐτῶν τὸ σαρκῶδες, οὐ μὴν ἄτροφον οὐρητικώτεραι δε εἰσι | μᾶλλον τῶν ωελωρίδων. Οπαίδ
δὲ καὶ ἐφθαὶ σκληροποιοῦνται ἐψηθεῖσαι δὲ καὶ ἀρτυθεῖσαι
5 εὕσθομοί εἰσιν. Γίνεται δὲ καὶ γένη ωελωρίδων τε καὶ χημῶν δ
διάφοροι δὲ αὶ ωοικίλαι καὶ σθρογθίλαι, ὡς αὶ ἐν Δικαιαρχεία
ἐν τῷ Λουκρίνῳ λάκκῳ, καὶ αὶ ἐν τῷ ἐν Αλεξανδρείᾳ λιμένι
γλυκεῖαι γὰρ καὶ εὐχυλοι. Αὶ δὲ ὑπὲρ Φάρον καὶ τὸν Δίολκοι
τήν τε γέφυραν [τὴν] κατὰ τὴν νῆσον ἐπιμήκεις, τραχεῖαι,
10 βαλάνοις ἐοικυῖαι δρυίναις, ἐμφερῶς φηγοῖς τὸν ἐχῖνον φερί-

des glycymarides et des pélorides.

Différence des cames et des pélorides, selon le lieu qu'elles habitent. inférieures aux pélorides; elles causent des tiraillements à l'orifice de l'estomac; leur partie charnue est dure, mais non dépourve de propriétés nutritives; les glycymarides sont plus diurétiques que les pélorides. Grillées ou bouillies les glycymarides deviennent dures; mais, si on les fait bouillir et qu'on les assaisonne, elles on un goût agréable. Il y a aussi diverses espèces de pélorides et de cames; ainsi celles qui sont rondes et de couleur variée, par exemple celles qu'on trouve à Dicéarchie dans le lac Lucrin et dans le port d'Alexandrie sont excellentes, car elles ont un goût sucré et sont succulentes. Celles qui vivent au-dessus de Pharos, du Diol à cos et de la jetée qui joint l'île [au continent] sont oblongues, âpres, et ressemblent à des glands de chêne, puisqu'elles portent un calie

1. μειονεκτοῦσι emend. Cor.; μειονεκτοί DHV; μειονεκτεῖ ABC EMN.

Tot DHV; μειονεπτεί ABCEMN.

Ib. τῶν MN; les autres l'om.

3. οδρητικώτεροι Α.

Ib. ωελλωρίδων Ε 1° m.; ωετωρίδων C 1° m.

3-4. Olµaı δὲ καὶ A B M N V; οlµaı δὲ ὅτι Ε; οlµaι δὲ αἱ C; χῆμαι δὲ αἱ 2° m.

4. δè αὶ καί C.

ἄσ7ομοι Ε.

ΙΒ. Γίνονται ΑΒCDΗΜΝΥ.

Ib. γένους C 2ª m.

Ib. χάμαι C 2° m.; χηνῶν ABC 1° m. DHMN.

6. διάφοραι ΑΒ; διάφορα Ε.

Ib. δέ αί wοιπίλαι ex em.; wοιπίλαι

γάρ Ε; les autres ont δε woinha.

Ib. ώs om. DEH.

7. Λουκρίννω ΑΒΕΥ.

Ib. ai ....λιμένι HV; έν τῷ ἐν Αλεξανδρεἰα λιμνί B; ai ἐν τῷ ἀλεξανδρεἰα λιμένι D; ἐν ἀλεξανδρεία κιμένι E; ἐν ἀλεξανδρεία αi ἐν τῷ λιμένι M marg.; ἐν ἀλεξανδρεία τῷ λιμένι M text. N; circa Alexandriam in paludibus Wott. p. 215 d.

. 8. καὶ αἱ εὐχ. Α.

 την κατά την ex emend.; κα την Godd.

10. ἐμφερεῖε DHM marg.

Ib. et 139, 1. Φερόμενον ABC
1 m. EMNV.

Matth. 16-17.

56 μεναι· λευκαλ δέ εἰσι καλ σκληραλ καλ δριμεῖαι. Κτένες κράτισοι οὶ εὐμεγέθεις, κοῖλοι, τὴν χρόαν μελάντεροι· ἀκμάζουσι δὲ ῆρος καλ Θέρους· τότε γὰρ αὔξονται, μάλισθα ωρὸς 57 σελήνην. Διάφοροι δὲ οὶ ἐν Μυτιλήνη ωάντων μεγέθει, φύ-

58 σει, εὐχυλία. Φέρει δὲ ὁμοίους τούτοις ὁ Ιόνιος κόλπος κατά 5 59 Ιλλυρίδα και Σαλώνας, και Λάτιον. Φέρει δὲ και Χίος, και

60 συχυαί τῶν νήσων, και Αλεξάνδρεια. ὁ δὲ Πόντος Φέρει μέν

δι πολλούς, βραχεῖς δὲ καὶ δυσαυξεῖς. Γλυκεῖς δέ εἰσι καὶ εὐπεπίότεροι τῶν ὀσίρέων · διαχωρητικοὶ δέ εἰσι μετὰ ὅξους καὶ ὀποῦ διὰ τὸ ποσῆς γλυκύτητος μετέχειν, ἡν ἀποβάλ- 10

62 λουσιν εύόμενοι. Ομοίως δέ καὶ [οί] σέλιοι λύουσι κοιλίαν,

17 καὶ ἀν σαλαιοὶ ὧσι, [καὶ] ἢν νεαροί. | Ολίγον δέ εἰσι κινη-

épineux comme les fruits du chêne grec; ces dernières sont blan-56 ches, dures et âcres. Les peignes les plus estimés sont ceux qui sont grands, excavés et de couleur noirâtre; leurs meilleures saisons sont le printemps et l'été; car alors ils grandissent, surtout en même

57 temps que la lune. Ceux de Mytilène surpassent tous les autres par

58 leur grandeur, leur nature et la bonté de leur jus. Le golfe d'Ionie, du côté de l'Illyrie et de Salone, ainsi que le Latium, en produisent

59 de semblables. Il en est de même pour Chios, pour un grand 60 nombre des îles, et pour Alexandrie. Le Pont en produit aussi beau-

61 coup; mais ceux-là sont petits et ont de la peine à grandir. Les peignes noirs sont sucrés et plus faciles à digérer que les huîtres; quand on les mange avec du vinaigre et du silphium, ils relâchent le ventre, parce qu'ils sont doués d'un goût légèrement sucré, qu'ils

62 perdent quand on les flambe. De la même manière, les peignes gris relâchent le ventre, qu'ils soient vieux [c'est-à-dire salés] ou frais.

63 Les peignes de couleur de buis poussent légèrement aux urines, et

des peignes suivant les lieux qu'ils habitent.

Caractères et propriétés

des peignes noirs.

Différence

de peignes d'après la couleur; propriétés correspondantes et différence de propriétés suivant le mode de préparation.

1. σκληροί C 2ª m.

2-3. ἀκράζουσι C 1° m.

5. δμοίως ABCEMNV.

6. Ιλλυρίδα καὶ Τυριννίδα ABV; Ιλλ. καὶ Τυρηννίδα C; Ιλλ. καὶ Τυρρηννίδα EMN.

7. Πόντος] σάντος Ε.

8. φολλάς C. — 10. φάσηα E.

11. εὐόμενοι V\*R; les autres ont οπλόμενοι. — Ib. οἱ conj. Cor.; om. Codd. — Ib. ωέλιοι conj.; ωλεῖοι Ε; λεῖοι ABCMNV; λῦοι DH.

12. καί ante ήν conj.; om. Codd. Ib. ήν νεαροί C 2ª m.; ήν νηροί C; η νηροί BDEHMNV; συνηροί A.

Ιb. Ολίγφ ΒCEMN; ο όλίγφ Α.

Matth, 17. τικοί τῶν οὔρων, οὐκ εὔΦθαρτοι οἱ ωυξίζοντες, καθάπερ τὰ όσθρεα. Κρείτθους δε οι έφθοι των όπθων ωρός το ύπακτικου τῆς γασθρός· οἱ δὲ ὀπθώμενοι άχυλότεροι, δυσέκκριτοί τε. Υποληπίεον δε έλατίον έχειν τὸ άτοπον τούτους έν τοῖς έω 🖟 5 τῶν ὀσθράκοις ὀπθωμένους, εὐτροΦωτέρους καὶ ταρακτικοίς ήτλου. Εὐσλομώτεροι δε οἱ ὀπλοὶ καταρρανθέντες ἀκράτω, Ν εύσλομοι, εύπεπλοι, προκριτέοι τῶν ὀσλρακηρῶν. Καὶ ταριχευόμενοι δε κοιλίαν οὐ ταράσσουσι, τηροῦσι δε την Φυσικήν γλυκύτητα έν άλμη μένοντες · ούρητικοί δέ είσιν. Είσι δε οίπ 10 λευκοὶ καὶ ωλατεῖς γλυκύτεροι, σκληροὶ δέ. Οἱ δέ ωυρροί βρω 🛭

ils ne se corrompent point facilement comme les huîtres. Bouillis a ils valent mieux pour relâcher le ventre que grillés; mais, grillés, ils ont moins de jus et s'échappent difficilement par les excrétions. Il faut admettre que ces peignes ont moins d'inconvénient quand n on les fait griller dans leurs coquilles; alors, ils nourrissent mieux et relâchent moins le ventre. Grillés, ces peignes prennent un meil de leur goût, si on les arrose de vin pur; ils sont alors agréables à manger, faciles à digérer et préférables à ceux qu'on cuit dans leur coquille. Salés, ils ne relâchent pas le ventre et conservent leur goût s sucré naturel, malgré leur séjour dans l'eau salée; mais ils poussent aux urines. Les peignes blancs et larges ont un goût assez sucre, il mais ils sont durs. Les peignes roux ont une mauvaise odeur et si

- 2. Κρείτ lovs emend. Cor.; κρείτ ω Codd.
  - 3. οπλότεροι ΑΒCEMNV.
- Ib. ἀχυλότεροι ex emend.; ἀχυμότεροι Codd.

Ib. τε ex emend. Cor.; δέ Codd. 4. ἔλατ7ον ex emend. Matt. et

Cor.; ἐλάτ lous Codd.

Ib. ἄτοπος C 1ª m. Ib. τούτους ex emend.; τούτοις Codd., mais E corr. 700s.

6. ητ7ον emend. Matt. et Cor.; ήτ7ω Codd.

Ib. Εὐτονώτεροι ACEM text.

Ib. καταβρανθέντες ἀκράτφ ex em.

Matt. et Cor.; καταρανθέντες ἀκράτως ΑΒCΜΝΥ; καταραθέντες ἀκράτως ]

7. οσηρακηρών conj.; οσηρακίων Codd.

7-8. Καὶ ταριχευόμενοι ex em.; καὶ ol ταρ. Codd.

8. ποιλίαν ] καὶ λίαν AM text. V.

 καὶ ᢍλατεῖε....σκληροὶ δἱ om. E.

Ib. σκληροί δέ ex em.; σκληροί δε οἱ λευκοί Codd.

10 et 141, 1. βρωμώδεις ex emend. Cor.; βροματώδεις D; les autres ont βρωματώδεις.

Matth. 17-18.

70 μώδεις καὶ οὐρητικοί. Οἱ δὲ σοικίλοι μέσοι, καὶ ὁπόσοι δὲ αὐτῶν ἐμΦερεῖς Φυκίοις, ὶδία δοθέντες δύσπεπίοι μέν, οὔρων 7) δε κινητικοί. Εσθιόμενοι δε οι κτένες επαρκούσι τοις ρυπαρά καὶ ἐσχαρωμένα σερὶ κύσΙιν ἔχουσιν ἔλκη, ἀποκαθαίροντες.

12 Κήρυκες σκληρότεροι μέν είσι πορφύρας · παρά μεγέθη δέ και τόπους διαφέρουσιν τρισσάς δε έχουσι δυνάμεις, τοῦ τε δσίράκου καὶ τραχήλου καὶ μήκωνος · ήδε γάρ ψαφαρά έσίιν, ίχθυώδης, σλαλτική κοιλίας, καὶ ωλέον, εἰ ὀπληθείη άντι-📆 πρακτικωτέρα δὲ ἡ | έφθή. Οἱ δὲ τράχηλοι αὐτῶν λύουσι κοι-

λίαν, δύσπεπ οι δέ είσιν · χρη δέ δια νάπυος, ή όξους, ή όποῦ, 10

70 poussent aux urines. Les peignes de couleur variée tiennent le milieu [entre les autres espèces], et ceux qui ont la couleur du fard, si on les donne tels qu'ils sont, sont difficiles à digérer, mais 7] poussent aux urines. L'usage alimentaire des peignes convient à ceux qui ont dans la vessie des ulcères sordides et recouverts d'es-12 carres, parce qu'ils les nettoient. Les buccins sont plus durs que la pourpre; ils sont différents d'après leur grandeur et d'après leurs parties; ils ont trois ordres de propriétés, celles de la coquille, celles du cou et celles du mécon (c'est-à-dire du foie); cette dernière partie est cassante et rappelle la chair de poisson; elle resserre le ventre, surtout si elle est grillée; bouillie, elle a plutôt des propriétés 3 contraires. Le cou des buccins relâche le ventre, mais il est difficile à digérer et il faut le corriger avec de la moutarde, du vinaigre,

Caractères et propriétés, suivant les parties et le mode de préparation, des buccins,

1-2. δπόσοι δὲ αὐτῶν conj.; wood δὲ αἰτῶν DH; τὰς ἀδεαυτῶν CE; τὰς αδ' έαυτῶν Α 2° m. M; τοὶ ταδ M marg.; τασὰ δ' ἑαυτῶν ABC 2° m. V; τὰ σὰ δ' ἑαυτῶν Ν.

ἐμφερεῖς conj.; ἐμφέρει Codd.

Ib. βυκίοις ] Φύσεις δέ M marg., mais ces mots ont été ensuite effacés.

Ib. iδία ex em.; iδία δέ Codd.

2-3. δοθέντες δύσπεπίοι....κινητικοί conj.; δοθέντα δύσπεπία....κιυητικά Codd.

καθαίροντες] έπαρκοῦσι τοῖς ἐν ἀσθενεία Ε.

5. μέγεθος Μ.

6. τοῦ τε τοῦδε ότε Β.

7. ή δέ ACHMN.

7-8. ψαφαρά έσλιν, ίχθυώδης] mollius est Wott. p. 212 g.

λυώδης Η; λυώδης D.

Ib. σ7αλτική C 2ª m.; les autres ont σ7ατική · il en est de même page 142, f. 4, et p. 143, f. 8.

Ib. ωνέων C; ωλέων 2° m.

9-10. ποιλίας C.

ἢ ωεπέρεως ἐπανορθοῦσθαι αὐτοὺς ἐσθιομένους. Τὸ δὲ ἀπὸ αἰς τῶν ὕδωρ διαχωρητικὸν κοιλίας, Θερμὸν γευόμενον τοὺν δὲ τὰ μήκωνι ἑψόμενον κιρρότερον καὶ ἰλυῶδες. ὅλοι δὲ καθεψηθέντες σλατικώτεροι καὶ διψώδεις γίνονται. Ενιοι δὲ ἐψήσαντες αἰς τοὺς λεαίνουσιν, ἐμφερῶς ἀκαλήφαις ἀρτύοντες, γίνονταί [τε] εὕσλομοι. ἀνατολικῆς δὲ σελήνης ωλήρεις, λεπλοὶ δὲ Θέρως εἰσίν. Πορφύραι δὲ αὶ μείζους σκληρότεραι, καὶ τοῖς ἑαυτῶν μέρε σιν οὐ μετρίαν διαφορὰν ἔχουσαι τράχηλοι μὲν γὰρ δυσκατέρ γασλοι, δυσδιαχώρητοί τε καὶ δύσφθαρτοι, εὐσλόμαχοι, ὁλιγόνος κολοι, μόλις διαλυόμενοι τῆ μασήσει οἱ δὲ ωυθμένες ἢ μήκωνες μαλακολ, εὐκατέργασλοι, διαχωρητικοὶ, ἰχθυωδέσλεροι, διουdu silphium ou du poivre, quand on le mange. Leur eau relâche le ventre, si on la prend chaude; lorsqu'on la fait bouillir avec le mécon, elle prend une couleur rougeâtre et devient bourbeuse. Les buccins bouillis tout entiers resserrent plutôt le ventre et excitent

la soif. Quelques personnes les écrasent après les avoir fait bouilli, et les assaisonnent de la même manière que les orties; alors ils prennent un goût agréable. Quand [le croissant de] la lune est tourné vers l'Orient, ils sont remplis, tandis qu'ils sont maigres en été. Les grandes pourpres sont plus ou moins dures, et leurs parties

présentent des différences assez notables; car leur cou est difficile à s'assimiler, à passer par les selles et à se corrompre; il est favorable à l'orifice de l'estomac, est peu succulent, et on a de la peine à le diviser par la mastication; leur fond ou mécon est mou, s'assimile facilement, excite les excrétions alvines, a un goût de poisson assez prononcé, pousse aux urines, provoque les sueurs et fait

- des grandes pourpres,

1. *τ*επέρεος DH.

2. γευόμενον ex emend.; γενόμενον Godd.

 Sic. ἰνυῶδεs ] ἰχυῶδεs Η; ἰχθυῶδεs ABCMNV; ἰσχνῶδεs C 2<sup>n</sup> m.
 Ib. ὅλαι DH.

5. ἀκαλύφαις BV; ἀκαλύφοις DH.

Ib. τε emend. Cor.; om. Codd. 7-8. μέρεσιν οὐ emend. Cor.; δέρμασι Codd.

8. διαφθοράν M marg.

9. δυσδιαχώρητοί τε om. G.

9-10. δλιγόχυλοι ex emend.; δλιγόχυμοι Codd.

10. ἡ μήκωνες] et quæ μήκωνες id est quæ papavera vocantur Wott, p. 212 d.

11. εὖκατέργασθοι, διαχωρητικοι om. BDHV.

Ib. εὐνατέργασ1οι...ἰχθυωδέσιε ροι] facilius quam colla conficiuntur, alvum movent Wott. 1. 1. Μετίκ. 18-19.
ρητικοὶ, ἰδρωτικοὶ, σιελοποιοί · πλεονάσαντες δὲ χολερώδεις,
ρητικοὶ, ἰδρωτικοὶ, σιελοποιοί · πλεονάσαντες δὲ χολερώδεις,
τῶν ὁμογενῶν, ὁπόσα σἸρομξοειδῆ, πάντων ἐσὶὶν ἐπιτηδειοτάτη
ἡ προσφορὰ αὐτῶν, ἀμῶν τε καὶ σκευασῖῶν ἑψήσει καὶ ὀπὶήσει.
Νο Χυλὸν ἀνίησιν εὔσῖομον, εὐσῖόμαχον, κοιλίας ὑπαγωγὸν, γλυτο καὶν, κινητικὸν οὔρων μικροσάρκοις ἀνάλογον κο χλίαις. ἀπεργάζεται δὲ καὶ σῖόματος εὐωδίαν · πρὸς οἰνοποσίαν δὲ ἄθετα.

Νο Ζεσθέντα τρόφιμα, ὀπὶὰ δὲ σκληρά · ἡ δὲ μήκων αὐτῶν σῖαλκαὶντων εἴδη, τὸ μὲν ἐπίμηκες, ὅτω καὶ σάλπιγγος δίκην 10

couler la salive; si on en prend beaucoup, il produit le choléra, ainsi que des nausées, et fait surnager des humeurs noires dans 79 l'estomac. Les colulies ou coryphies sont de tous les animaux de leur genre, c'est-à-dire des turbinés, ceux dont l'usage alimentaire est le plus convenable, qu'elles soient crues ou préparées, c'est-à-dire 80 bouillies ou grillées. Elles laissent échapper un jus d'un goût agréable, favorable à l'orifice de l'estomac, relâchant le ventre, d'une saveur sucrée et poussant aux urines comme celui des li-81 maçons peu charnus. Elles donnent aussi une bonne odeur à la bouche, mais elles ne conviennent pas à ceux qui veulent boire du 82 vin. Bouillies elles sont nourrissantes; mais grillées elles sont dures; leur mécon resserre plus ou moins le ventre, comme celui des buces; cins. Les limaçons sont durs et s'assimilent difficilement; il en existe diverses espèces : une de forme allongée, dans laquelle on souffle comme dans une trompette, et une autre de forme ronde,

- des colulies.

Caractères des limaçons , suivant les espèces ;

2. ἐπιπολασθιποί M marg.; les autres ont ἀπολαυσθιποί. — Ib. δέ] τε Anc. — Ib. καλούλια (om. ή) C; καλούμενα  $2^a$  m. — Ib. κολύπια  $V^*R$ , et en glose κορύχια.

3. σΊρομβοειδα M en interlig.

4. ωμών καὶ σκευασίων N; om. A 2 m. CM text.

5. Χυλόν ex emend.; χυμόν Codd. Ιb. εὐσΊομον] εὐσΊοχον C 1 m.

Miam.

Ib. δπαγωγόν emend. Matt. et
 Cor.; ἐπαγωγόν Codd.
 5-6. γλυκόων M 1<sup>a</sup> m.; γλυκίων C

a m.

6. μιπροσάρποιs emend.; μιπρόσαρποι ABCV; μιπρόσαρποι H; μιπρόσαρπου C 2° m.D.

Ib. ἀναλογῶν AC 1° m.

8. n ] o H.

9. τρόπων Α; έν τρόπω Απς.

10. ότω] ούτω DHV.

εμφυσῶσι, τὸ δὲ σΤρογγύλον, ῷ τοὔλαιον ἀναχέουσιν. Τοὐτωκ δὲ οἱ μὲν ὑπερμεγέθεις ἄβρωτοι διὰ τὸ βρωμῶδες καὶ σκληρὸν καὶ χολερικὸν, πολύσαρκόν τε καὶ κητῶδες τῶν δὲ βραχέων ἐνίους προσφορὰ πείθει μετὰ ὁξυμέλιτος ἢ χλωρῶν, πηγάνω τῶν ἄλλων, κληζόμενοι ἔλικες ἢ ἀκτινοφόροι, ἀσαρκότεροι μέν εἰσι παρὰ τοὺς ἄλλους κοχλίας, πλήσμιοι δὲ καὶ ἐπιπολασίικοι προβρεχόμενοι δὲ ὁπῷ καὶ ὅξει πρὸς βρῶσιν ἐπιτηδειότεροι, ἐκταράξαι κοιλίαν εὔθετοι. Κοχλίαι πάντες Θαλάτλιοι τοὺς τρα κοι χήλους γλυκυτέρους ἔχουσιν εἰσὶ δὲ ψαφαροὶ, εὕχυλοι, δίσ-

- leurs
propriétés
suivant
le
mode de préparation,

- suivant les espèces. qu'on emploie pour transvaser l'huile. Parmi ces limaçons, cens d'une grandeur démesurée ne peuvent pas se manger, à cause de leur mauvaise odeur, de leur dureté, de la propriété qu'ils ont de produire le choléra, de l'abondance de leur chair et de leur ressemblance avec les grands animaux marins; quant aux petits, ils séduisent quelques personnes, assaisonnés avec de l'oxymel ou des légumes verts, ou de la rue et du vinaigre poivré. Les limaçons de se cinq doigts qui ont le fond plus pointu que les autres et qu'on appelle hélices ou porte-rayons sont moins charnus que les autres, mais ils causent de la plénitude et surnagent dans l'estomac; ce pendant, si on les humecte préalablement avec du silphium et du vinagre, ils deviennent meilleurs à manger et conviennent pour relâcher le ventre. Tous les limaçons marins ont le cou d'un goin s assez sucré; ils sont sans cohésion et succulents, se corrompent dif

1. ἐμφυσώσει Α.

2. oi] ή H.

3. *παλύσαρκου* C 1° m.; πολύσαρτου M.

4. ωείθει ένίους Β.

Ib. τηγάνου BC 1° m. HMN V; τήγανου Α.

4-5. ἡ χλωρῶν ϖηγάνου τε] rutaque viridi Wott. p. 210 f.

δξυπεπέρεος DH; pipere Wott.,
 Ras.

5-6. Οἱ δέ . . . ἀκτινοφόροι] At vero

qui eclinophori aut echinophori dicuntur pentadactylique et quibus in acumen clavicula intorquetur Wott. l. l.

5. ὀξυπυθμενώτεροι conj.; ὀξυπύθμενοί τε Codd.

6. n oi C.

7. εἰσι] εἶs **Λ**.

8. ἀπῷ ex emend. Cor.; ἀπθο Codd. — Ib. ἐπιτελειότεροι C 1\* m. 9. εὐθετοι ex emend. Cor.; ἀιευθα

HV; les autres ont ἀνεφθοι.

10. γλυκεροτέρους Β.

Matth. 19-20.

φθαρτοι, κούφοι σαρά τοὺς χερσαίους ἐσχυρότεροι γὰρ καὶ μαλακώτεροι σρὸς ἔκκρισιν, εὐωδέσθεροι, εὐσθόμαχοι κατὰ 87 τοὺς συθμένας. Κοχλίαι δύσπεπθοι, σαρεκφρακτικοὶ ὅξει καὶ 88 ἀπῷ, ἢ νά|πυϊ ἐσθιόμενοι, ἔτι δὲ ἐν ζωμῷ. Λεπάδες βραχεῖαί εἰσιν, ἔν τισι μείζους, ὡς ὀσθρέων δοκεῖν μὴ ἐναλλάτθειν 89 μέγισθαι δὲ ἐν Ἰνδικῆ, ὡς καὶ τὰ ἄλλα σάντα. Σκληροὶ δὲ ἄλλως καὶ ὁλιγόχυλοι, δυσκατέργασθοί τε καὶ δυσέκκριτοι θὲ ἐφθαὶ δὲ [καὶ] συναρτυόμεναι εὕσθομοι. Μύακες άλμυροὶ, βρω-

ficilement et sont légers, en comparaison des limaçons terrestres; car ils agissent plus fortement sur les excrétions et les amollissent davantage; ils ont une meilleure odeur et leur fond est favorable 87 à l'orifice de l'estomac. Les limaçons se digèrent difficilement et désobstruent, quand on les mange avec du vinaigre et du silphium, 88 ou avec de la moutarde, ou enfin dans leur bouillon. Les bernicles

sont petites; dans quelques cas, elles sont assez grandes pour ne pas paraître très-différentes des huîtres; les plus grandes se trouvent dans l'Inde, pays où toutes les autres choses sont également grandes. Du reste, les bernicles sont dures et peu succulentes; elles s'assi-

milent difficilement et ne passent pas aisément par les excrétions; bouillies et assaisonnées elles prennent un goût agréable. Les grandes moules sont salées et de mauvaise odeur; on les corrige avec du silphium, de la rue et du vinaigre; elles relâchent le ventre, sont diurétiques, n'ont pas le goût agréable, se digèrent difficilement, causent des obstructions, produisent du sang épais et de la pituite, surtout les moules fraîches; aussi, faut-il triompher de ces

Caractères et propriétés des bernicles,

 des grandes moules.

2. εὐωδέσ7εραι Μ.

3. wapsnopantinol C 2° m.; les autres ont wapaopantinol.

4. ħ νάπνι ex emend. Cor.; ποιῆ wa H; les autres ont ἴνα ποιῆ del. C 2 m.

Ib. δὲ εὐζώμφ C 2ª m. DHMNV.

5. ἀναλλάτ<sup>7</sup>ειν DH.

6. τάλλα Β.

'Ib. Σκληρόσαρκοι V\*R.

7. δλιγόχυλοι ex emend.; δλιγόχυμοι Codd.— Ib. τε ex em.; δέ Codd.

8. naí ex em.; om. Codd.

9. βοηθοῦνται ex emend. Cor.; βοηθοῦντες Codd.

11. τε ex emend. Cor.; δέ Codd.

λου οἱ πρόσφατοι διὸ κατεργασίεου αὐτοὺς τοῖς δριμέσι, νάπνι, εὐζώμω, καρδάμω. Οπίοὶ δυσδιαχώρητοι, πολύδιψοι, βαρείς ι οἱ δὲ ἐψηθέντες καὶ τριβέντες καὶ ἀρτυθέντες ἤτίον τοῦ βρωμώδους [ἔχοντες], τὰ ἴσα ποιοῦσι τοῖς σίρομβώδεσιν. Μυίσκιι ξό σίρογγυλώτεραι μέν ἐἰσι μυάκων, μικρότεραι δὲ καὶ δασεῖαι, ὅσίρακά τε λεπίὰ Φέρουσαι, τὰς σάρκας τε ἀπαλώτεραι καὶ γλυκύτεραι, τοὺς χυμοὺς διαφορώτεραι. Οἱ αὐτοὶ ἀτροφώτεροι, ξοκντικοὶ σίδματος καὶ φάρυγγος, ἀναδάκνοντες τὴν κατάποσις, καὶ τὴν Φωνὴν δασύνοντες ἢ ἀποκόπίοντες τῶν πολλοὺς φαιο γόντων, ξηρᾶς τε κινητικοὶ βηχὸς καὶ βράγχης. Οὐκ ἀγαθοὶ ξοράγχης.

Garactères et propriétés des petites moules,

- des moules qui vivent

sur le rivage,

mauvaises qualités avec des assaisonnements âcres, comme la moutarde, la roquette et le cresson. Grillées, elles traversent difficilement les intestins, causent beaucoup de soif et sont lourdes; bouillies, écrasées et assaisonnées, elles ont une odeur moins mauvaise et produisent le même effet que les coquillages turbinés. Les petits et rugueuses; elles ont une coquille mince, des chairs plus molles, dont le goût est plus sucré; elles excellent par leurs humeurs. Cas mêmes coquillages nourrissent moins que les grandes moules, causent des picotements à la bouche et à la gorge, rongent les organes de la déglutition, rendent la voix rugueuse, ou l'éteignent, quand on en mange beaucoup, et causent de la toux sèche et de l'enrouement. Les moules qu'on trouve dans le sable ou dans les

- 2. παρδάμω V\*; om. Codd.
- 3. ἦτ<sup>7</sup>ον τούς BHM marg. V; ήττους τούς ACM text.
  - 4. έχουτες conj.; om. Codd.

Ib. σ1ρομδώδεσιν C 2° m.; τρομδώδεσιν M marg.; τρομώδεσιν D; les autres ont τρομμώδεσιν.

Ib. Μυΐσκαι ex emend. Cor.; μύες καί M; μυπαί B; μῶς καί A 1° m.; les autres ont μῦς καί.

μυαῶν Β; μυῶν ΑC 1° m. Η MNV.

- δο Γρακα . . . . . Φέρουσαι Α΄ s'
   m.; B D H V ont la même chose, mais ils transportent ces mots après γλυκύτεραι · δο Γρακά τε καὶ λεπὶὰ φέρουσαι CMN. Ib. ἀπαλώτερα Å.
  - 7. διαφορώτεροι ΑΜΝ; διαφερώ-
- Ib. H αὐτοὶ ἀτροφώτεροι A; del. 2° m.; om. CM text.
  - 9. δασύναντες C.
  - 10. πινητικαί Β.
  - Ib. βροχῆς DH.

Matth. 21.

δε οι άμμωδεις ή εν όσιράκοισι κεραμίων, οι τε άπο των σε-95 τρῶν ἢ Φυκίων· δριμεῖς γὰρ οίδε. ΘσΊρεα τὰ σελάγια σπάνια και άχρεῖα διά τὸ μή θεωρεῖσθαι ύπὸ τοῦ ήλίου · γίνεται δὲ καὶ μικρομεγέθη, σικρά δέ είσι καὶ οὐκ ἐδώδιμα διὰ τὸ δηκτικὸν τῆς κοιλίας · χαίρει γάρ έπικιρυάμενου γλυκέσι κράσει, γλυκυχύλους φροσαῦξον σάρκας · διὸ κάλλισ α κατὰ τὰς ἐκθολας τοῦ Νείλου 😘 ἐν Αἰγύπ]φ. Καὶ ἐν Ἐφέσφ κατὰ τὴν εἰσ6ολὴν τοῦ Καΰσ]ρου εἰs καταδόλους τίθεται ώς σπέρματα, καὶ αὔξεται, ἔαρι δὲ ἐμπίπλαται σαχυνόμενα λευκῷ χυμῷ γαλακτώδει σάλιν κατά Βρεντέσιον, Ταρακώνα, Ναρδώνα, Δικαιαρχείαν έν Λουκρίνω 10 fragments de poteries, ainsi que celles qu'on prend sur les rochers ou entre les algues ne sont pas bonnes, parce qu'elles sont âcres. 5 Les huîtres de haute mer sont rares et sans valeur, parce que le soleil ne jette pas ses regards sur elles; elles ont en outre une petite taille; elles sont amères et ne sauraient être mangées, parce qu'elles causent des picotements à l'estomac; car l'huître aime à habiter dans les eaux mélangées d'eau douce qui font croître ses chairs, lesquelles donnent alors un jus sucré; aussi les meilleures se trou-% vent-elles en Égypte, à l'embouchure du Nil. A Éphèse, à l'entrée du Caystre, on les met aussi dans des réservoirs comme des semences, et elles y grandissent; pendant le printemps elles se remplissent en grossissant d'une humeur blanche et laiteuse; il en est de même à Brindise, à Tarragone, à Narbonne, à Dicéarchie dans le lac Lucrin, dans les îles des Hirondelles, dans l'île de Leucas,

1. ἐν C 2ª m.; les autres l'om.

Ib. περαμίων ex em. Cor.; περαμέων Codd.

Th. of τε ex emend. Cor.; τούς τε Codd.; iis quæ Wott. p. 215 h.

1-2. πέτρων ABC 2 am. MN; τρέ-Φων C.

- 2. oi dé M; oide H; oider D.
- 3. τοῦ D; les autres om.
- Ib. nal om. CMN.
- 5. χαίρουσι Β.— Ib. γλυπεία C 2ª m.
- 6. προσαῦξον conj. Cor.; προσαέξων Β; προσαύξων les autres.
  - Ib. ἐνδολάς B; ἐμβολάς C.

7. τοῦ ΚαϋσΊρίου Α 2° m. C 2° m. M marg. V; τοὺς ΚαϋσΊρίου ΑΒ; τοὺς ΚαϋσΊρίους CM text. N.

8. παταβάλους Α 1ª m.

Ib. τίθεται ex emend. Cor.; τιθέντα
 C 2<sup>a</sup> m.; Ies autres ont τιθέντες.

Ib. Sh C.

8-9. ἐμπίπλαται D text.; ἐμπίπλανται D corr., ainsi que tous les autres mss.

- 9. κατά C 2ª m.; les autres om.
- 10. Βρεντίσιον Λ.—Ib. Ταράπωνα BDHV.—Ib. ἐν C 2 m.; les autres om. Ib. Λοκρίνφ DH.

- des huîtres de haute mer.

Énumération des localités où se trouvent les meilleures huîtres. DES ALIMENTS. 148

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 58.

Lieux d'élection des pélorides,

- des jambonneaux.

Différence des jambonneaux à Actium et dans les golfes de Libye. Pour les pélorides ou mélénides, « comme pour les huîtres, les meilleures se rencontrent dans les en droits marécageux et dans la vase bourbeuse où il y a un mélange d'eau douce; celles du fond de la mer sont, au contraire, rares et d'un goût assez désagréable; on peut les manger dans leur bouillon, pour relâcher le ventre; elles se digèrent bien et agissent modèrement sur les évacuations alvines. Les jambonneaux convenables, sous le rapport des localités, sont les jambonneaux tendres et nour rissants qu'on prend dans les bas-fonds et dans les endroits où il y a un mélange d'eau douce et non remuée par les flots; ils restent mous, parce qu'ils ne sont point battus par les flots et que leur gardiens, qui vivent en communauté d'aliments avec eux, font, en leur faveur, une bonne chasse dans les eaux tranquilles et se cachem surtout dans les endroits rocheux et vaseux. Eu égard à la grandeu, « les petits jambonneaux sont plus tendres que les grands. Ceux qu'on »

1. Ånti B. — Ib. Aibunous nolthous om. BDHV; naì nolthou dibung nata toùtou tòu trónou  $V^*R$ .

 μελαινίδες M; les autres ont μελαίνιδες. — 5. προσλύειν A.

7. τεγανωδῶν ΑΒ.

Ib. ἐκ τῶν] ὀπ7ῶν DH.

μένουσαι conj.; μένουσι Codd.
 Ιb. ωινοΦύλακες Α 2\* m.; ωεινο-

φύλακες ABC 2° m. V; πεινοφύλακο C; πεινοφύλακος MN. — 10. γαλτομένοις A; ληνιζομένοις DH; ληνιμένοις V. — Ib. εὐαργοῦσι CM text. Ν. 11. τῆς C; ταῖς 2° m. — Ib. πιλώδεσιν ex emend. Matt.; πιννάδεσι Codd. — Ib. ὑπεπ7άκασιν ex em. ὑφεσ7ήκασιν D; ὑπεσ7άκασιν H; ls autres ont ὑπεσ7άκασιν. Matth. 22.
δε έαρινης και Θέρει ληφθεῖσαι τῶν κατὰ τὰς ἄλλας ωαρὰ μέγα
διάφερουσιν· ωρὸς γὰρ τῆ εὐτροφία καὶ γλυκεῖαί εἰσιν· τηνι101 καῦτα γὰρ γίνονται. Μεγέθους δε ἔνεκεν αὶ μὴ μεγάλαι κρείτιους·

102 ai δὲ μέσαι μαλακὴν, λευκὴν, γλυκεῖαν ἔχουσι σάρκα. Τράχηλοι μὲν γὰρ αὐτῶν σκληροὶ, δύσπεπίοι, δυσδιαίρετοι, δύσφθαρτοι:

103 το δε σῶμα τῶν τραχήλων εὐΦθαρτότερον ἔχουσιν. Ἐψονται δε γλυκεῖ, ελαίω, μέλιτι καὶ οἴνω ὁμοίως καὶ τῶν εξ ὕδατος ἀνεζεσμένων μετὰ νάπυος ἔξω τῶν κογχυλιωδῶν Φύσεως ἡ χρῆσις ὁπίαὶ δε σκληρότεραι τῶν έΦθῶν, καὶ μᾶλλον αὶ τῷ οἴνω ἐὀρα-

104 μέναι· ἄμεινον δε δια όποῦ καὶ ὄξους ἢ νάπυος. Τῶν δε εν οἴνφ 10
105 καὶ ὄξει βραχεισῶν ἀπαλωτέρα ἡ σὰρξ, Φυσώδης δε. Στρόμβοι

δέ σκληροί, δυσκατέργασίοι, μάλλον δέ [οί] τῶν ἀτίων μείζους.

prend dans le printemps et dans l'été sont de beaucoup préférables à ceux qu'on prend dans les autres saisons; car, outre qu'ils nourrissent bien, ils ont un goût sucré; c'est, en effet, le moment où ils 101 viennent de naître. Pour ce qui regarde la taille, ceux qui ne sont pas trop grands sont les meilleurs; ceux de grandeur moyenne ont 102 la chair tendre, blanche et sucrée. Leur cou est dur, difficile à digérer et à dépecer, et ne se corrompt pas aisément; mais leur corps 103 se corrompt plus facilement que leur cou. On les fait bouillir avec du vin d'un goût sucré, de l'huile, du miel et aussi avec du vin; on

les mange encore bouillis dans de l'eau avec de la moutarde, après qu'ils ont été détachés de leurs parties testacées; grillés, ils sont plus durs que bouillis, surtout ceux qu'on a arrosés de vin; il vaut mieux 104 les préparer avec du silphium et du vinaigre, ou de la moutarde. La chair de ceux qu'on a fait macérer dans du vin ou dans du vinaigre 105 est plus tendre, mais elle produit des flatuosités. Les strombes sont

105 est plus tendre, mais elle produit des flatuosités. Les strombes sont durs et s'assimilent difficilement, surtout ceux qui sont plus grands

2. γλυκυαί G.

5. δυσδιαίρετοι om. Wott. p. 216 e.

6. τὸ δέ ex em. Cor.; τό τε Codd.

Ib. Εψουται ex emend.; έψῶνται A CMN; έψῶντες BDHV.

7. γλυκεῖ, έλαίω ex emend. Cor.; γλυκελαίω Codd.

9-10. ἐββαμμέναι D.

10. δέ B; les autres om.

Ib. did om. C.

Ib. olva] olw A.

11. Σπόμβροι Fr. et Anc.

12. Sé oi ex emend. Cor.; Sé Codd.

Ib. ἀτίων] αὐτῶν C 2° m.; et quo majores eo duriores evadunt Wott. p. 211 f.

d'après la saison,

- la taille,

- les diverses parties,

·- le mode de préparation.

> Propriétés suivant le mode

DES ALIMENTS.

μετὰ νάπυος δὲ καὶ ὁποῦ πρόσφοροι, λειοτριδηθέντες ἐν ὅξει. Σωλῆνες ἢ αὐλοὶ ἢ δόνακες ἄρρενές εἰσι καὶ Απλειαι αἱ κα-ικ λοῦνται ὄνυχες · διαφορὰν δὲ ἔχουσιν · καθάριοι γάρ εἰσιν αἱ Απλειαι, οὕρων κινητικαὶ, ὑγραίνουσιν · σκευάζονται δὲ ἀνοιγότριναι. Οἱ δὲ πρόφρακτοι καὶ μεγάλοι, μελανορράβδωτοι κατὰ ικ τὴν ἐτερόχροιαν ἄρρενες, ταρακτικοὶ οὕρων. Αλυπότατοι δὲ ικ μετὰ ἀλῶν καὶ ὅξους, μοχθηροὶ δὲ καὶ ἐπιπολασίικοί · μετὰ ἐλαίου καὶ ἀλῶν ληφθέντες ἐμφερῶς τευθίσι πρὸς πότον παρασκευάζονται. Κράτισίοι δὲ οἱ μείζους καὶ παχύτεροι ὁπίοί · οἱ ικ δὲ ἐλάχισίοι γλυκεῖς · γλυκύτεραι δὲ [αὶ] Απλειαί εἰσι, μονό-

de préparation, des strombes,

des diverses espèces de solens.

que les haliotides; cependant, ils sont avantageux, si on les prend avec de la moutarde ou du silphium, après les avoir écrasés dans du vinaigre. Les solens, nommés aussi flûtes ou roseaux, se distinguent 18 en mâles (manches de couteau) et femelles, lesquelles sont appelees ongles (dails); ils présentent des différences [eu égard au sexe]; en effet, les femelles sont excellentes, poussent aux urines et humectent; on les prépare après les avoir ouvertes. Les solens pourvus l' de dents à la partie antérieure [de la coquille], de grande taille et munis de stries noires sur un fond de couleur différente, sont les mâles et ils causent un flux abondant d'urine. Ceux qu'on mange le avec du sel et du vinaigre causent le moins d'inconvénients; néanmoins, ils sont mauvais et surnagent dans l'estomac; on prend les solens préparés avec de l'huile et du sel, pour exciter à boire, de la même manière que les calmars. Les solens très-grands et très-épais le sont très-bons lorsqu'ils sont rôtis; les individus très-petits ont un goût sucré; mais les femelles sont encore plus sucrées et

1. μετά....δξει] cum sinapi eduntur et ex aceto Wott. I. l.

2. 1 of C.

Ib. αί ex emend. Cor.; οί Codd. 2-3. καοῦνται Β; καλοῦντες DH.

3. παθάριοι ex emend.; παθαραί C 2° m.; παθάριαι les autres.

κινηταί A B V; κινητιταί A 2° m.
 άνοιγόμενοι ABCD 2° m. H.

5. ωρόφρακτοι ex emend.; ωρόσφατοι Codd. 5-6. μελανοβράβδωτοι π. τ. έτερό χροιαν] lividas quasdam ceu virgas in testa continent coloremque habent culestem Wott. p. 217 c.

δλών Λ; δλλ' δλών Β.

Ib. ωότον ex emend. Cor.; words ABCMNV; ωοταμόν DH.

10. δὲ αί ex emend. Cor.; δέ Codd. Ib. δέ εἰσι DH.

Ib. et 151, 1. μονόχροοι exemend. Cor.; μονόχροιαι Godd.

110 χροοι · ἀκμάζουσι δέ Θέρους · ταριχηροί δέ ἀηδεῖς. Τήθεα γίνονται έν βορδόρφ καὶ ΦυκιοΦόροις άκταῖς, ευρίσκεταί τε έν βούοις, καὶ πράσοις, καὶ Φυκίοις · ἔοικε Φυτῶ, Ααλατλίω μύ-1112 κητι. Δυσέκρυπίον δε ταῖς γερσίν έναπολείπει σοιότητα. Μά-113 λισία δε αὖ τὰ δερματώδη ἀκατέργασίά ἐσίιν. Ἐπαρκεῖ δε τοῖς νεθρούς ή σθόμαγον κακουργουμένοις, καὶ τεινεσμώδεσι, καὶ 114 ίσγιαδικοῖς, τῆ τε ἄνω κοιλία μετὰ σηγάνου διδόμενα. Τέμνεται δὲ καὶ ωλύνεται, ὁπῶ τε Κυρηναϊκῶ καὶ ωηγάνω, άλμη τε καὶ

η όξει συν αρτύεται, ή μετά όξους καὶ σροτρόπου σὺν ήδυόσμω

115 χλωρῷ. ΚάλλισΊα δὲ τὰ ἐν Σμύρνη τῆς Ασίας ΑίγυπΊος δὲ οὐδὲ 10

elles ont une couleur uniforme; leur meilleure saison est l'été; 110 à l'état de salaison, les solens sont désagréables. Les ascidies se forment dans la vase et sur les côtes couvertes d'algues; on les trouve parmi les algues, les mousses et les lichens; elles ressemblent

Ill à une plante, à un champignon de mer. Elles communiquent aux mains un état qui ne disparaît que difficilement en les nettoyant.

112 Ce sont surtout les ascidies coriaces qui sont difficiles à digérer.

113 Si on les donne avec de la rue, elles sont utiles à ceux qui ont les reins et l'orifice de l'estomac malades, qui sont affectés de ténesme ou de sciatique, ainsi qu'à ceux qui souffrent du ventre supérieur.

114 On les coupe par morceaux, on les lave et on les assaisonne avec du silphium, de la rue, de l'eau salée et du vinaigre, ou avec du vinaigre, du vin qui coule de soi-même du pressoir, et de la menthe 115 verte. Les meilleures se trouvent à Smyrne en Asie; mais l'Égypte

Localités où se trouven

- des ascidies.

1. ἀηθεῖς Μ.

Ib. Τήθεα ex emend. Matt. et Cor.; τηθέα CDHM marg.; τήθυα R Wott.. p. 217 g; τῆ Θέα A 2ª m. BM text. NV; τῆ Đá A; en outre A a la glose γρ. τηθέα et D ὁ σδούρδουκλας.

2. antaîs] autaîs C 2ª m.

Ib. τε C; les autres ont δέ.

4. Δυσέπριπ7ον ΑΒΗ V; δυσέκκρυπίου D; δυσέκνιπίου V\*R.

5. αὖ τά ex emend.; αὐτά Codd.

6. νεφρούs ex emend. Cor.; νε-Opois Godd.

7. τῆ τε ἀνω ex emend. Cor. et Schn. (ad Arist. H. A. t. III, p. 220); τε τῆς ἀνω Codd.

Ib. διδόμενα ex emend. Matt. Schn. et Cor.; διδόμενος Codd.

Ιb. Τέμνεται] ωλύνεται ΒDHV.

8. ωλύνεται | δίδοται B D H M marg. N text. V.

Ib. ἀλμα Α; ἀλίμη 2° m.

Ib. τε om. M.

9. πρό τρόπου DHMN.

10. Κάλλισ Τα δέτά exemend. Schn. et Cor.; κάλλισ οι δε οι Codd.

όλως φέρει. Τελλίναι ἢ ξιφύδρια διαχωρητικά κοιλίας 'γίνονται !!!
δὲ ἐν ἀμμώδεσι χωρίοις [καὶ] κυμαίνουσιν αἰγιαλοῖς. Αὶ δὲ ἀστά-!!
μιαι μείζους, καὶ σολυχυλότεραι, ὡς αὶ ἐν Αἰγύπηφ. Αἱ δὲ ἐψη- !!!
θεῖσαι γλυκεῖαι, ὧν ὁ ζωμὸς λύει κοιλίαν. Μεμυκυῖαι δὲ ἀλὶ !!!
5 σάσσονται καὶ διὰ τῶν ὀσηράκων ἔλκουσιν ἰκμάδα, σλύνονται
ψυχρῷ, καὶ μετὰ ὀξελαίου, καὶ ἡδυόσμου, ἢ καὶ σηγάνου ἐσθίονται. Τοῖς δὲ βουλομένοις λύειν κοιλίαν μετὰ λαχάνων λιτῆ !!!
ἀρτύσει σκευάζονται. ἀκμαῖαι δὲ βρωθεῖσαι ἔαρος κάλλισίαι. !!!
Τῶν δὲ χημῶν τὰς τραχείας γλυκυμαρίδας ἔνιοι καλοῦσιν, !!!
10 οἱ δὲ κόγχας, αὶ καὶ μῆκος ἔχουσιν, ἔλατίον δὲ τῶν κατὰ Αἰγυπίον γινομένων, αὶ κατὰ μὲν τὴν τμῆσιν τραχύτητας ἔχουσαι
σροσεοικυίας [ταῖς] τῶν δρυίνων βαλάνων σελεάεις, κατὰ μῆκός

les meilleures ascidies.

Propriétés suivant le mode de préparation, des diverses espèces de tellines.

Des diverses espèces de cames (lisses et rugueuses). n'en produit pas du tout. Les tellines ou doloires relâchent le ventre; ils elles naissent dans les endroits sablonneux et sur les côtes battues par les flots. Les tellines des rivières, par exemple celles de l'Égypte, ils sont plus grandes et plus succulentes que les autres. Bouillies, elles ils sont douces, et le bouillon qu'on en fait relâche le ventre. On les ils saupoudre de sel quand elles sont fermées, et elles attirent l'humidité à travers la coquille; on les lave avec de l'eau froide, et on les mange avec de l'huile, du vinaigre et de la menthe, ou de la rue. Pour ceux qui veulent se relâcher le ventre, on les prépare la avec des légumes verts assaisonnés simplement. La meilleure sai ils son pour les manger est le printemps. Parmi les cames, quelques ils uns appellent glycymarides, et d'autres conques, les espèces rugueuses qui ont une forme allongée, mais moins que celles d'Égypte, qui, de plus, ont à leur ouverture des aspérités semblables au calice des glands de chêne, et qui portent des stries longitudinales formées

- 1. 86 om. ACMN. .
- 2. ἀρμώδεσι C 1° m.
- Ib. nai ex emend. Cor.; om. Codd.
- 3. πολυχυλότεραι ex emend.; πολυχυμότεραι Codd.
  - 4. λύοι Α.
- 6. καὶ ἡδυόσμου ex emend. Cor.; ἡ ἡδυόσμου CMN; ἡδυόσμου ABDHV.
  - 7. noilías CMN.

Ib. λυτή Λ 2° m. B text. MN (ext.; αὐτή Λ.

- 10. πόχλαs DH.
- Ib. nal ex em. Cor.; nard Godd.
- Ib. ἐλατ7ον ex emend. Cor.; ἐλάτθω Codd.
  - 11. αί DHMN.
  - 12. ωροσεοικυίαιs C 1° m.
  - Ib. ταῖs ex em.; om. Codd.

τέ είσι ραβδωταὶ, έπανασΊάσεις διαφόρους τῶν ἄλλων ἔχουσαι. 123 Αί θαλατλίζουσαι δέ την γεῦσιν, σκληρόσαρκοι καθεσλώσαι, 124 δίδονται τοῖς ἀσθενέσιν. Τὸ δὲ ἀπλύτων ὕδωρ ἐπι τήδειον σ1ο-125 μάχω, ποιλίας τε ύποδιδασμῷ καὶ σρὸς οὖρα. Αὖται ταριχευθείσαι έφελκύσαι δύνανται σίδμα κατά την βρώσιν, καί μάλλον 126 μετά νάπυος, ή όξους καὶ σηγάνου. Αἱ δὲ λεῖαι χῆμαι σαρά μέγα διαφέρουσι τῶν τραχειῶν, αὖται δέ εἰσιν αἱ ωλατὸ ὄσΊρακου έγουσαι καὶ διαυγές, εὔπεπίοι, εὕτροφοι, εὔχυμοι, γλυκεῖαι, 🔢 οὐν ἀπηνεῖς σΙομάχω. Οπῷ δὲ καὶ νάπυϊ ἐσθίονται, καὶ λοπάδι, 18 καὶ ὸπλαί : έφθων δὲ ὁ ζωμὸς λύει κοιλίαν. Αἱ δὲ γλυκυμαρίδες 10 χαριέσθεραι τῶν λειοσθράκων κογχῶν, ήτθους δὲ σελωρίδων. 199 Διαλλάτιουσι δέ κατά τόπους τοῖς εἴδεσιν, ώς σελωρίδες, καὶ 123 par des éminences d'une autre couleur que les autres parties. Celles qui ont un goût de mer, ayant la chair dure, sont données aux gens 124 faibles. L'eau qu'elles fournissent avant d'être lavées est favorable à l'orifice de l'estomac, et peut servir à relâcher le ventre et à pousser 125 aux urines. A l'état de salaison, ces coquillages peuvent affriander pendant qu'on les mange, surtout si on les prend avec de la mou-186 tarde, ou du vinaigre et de la rue. Les cames lisses sont très-difsérentes des cames rugueuses; ce sont les espèces qui ont une coquille large et transparente; elles se digèrent facilement, nourrissent bien, contiennent de bonnes humeurs, sont sucrées et ne 127 sont pas trop réfractaires pour l'orifice de l'estomac. On les mange aussi bien avec du silphium ou de la moutarde, que cuites sur le plat ou grillées; le bouillon qu'on obtient, en les faisant cuire, re-

128 lâche le ventre. Les glycymarides sont plus agréables que les cames

120 lisses, mais elles sont inférieures aux pélorides. Les cames comme

les pélorides présentent des différences d'espèce d'après les loca-

Localités où les cames sont les moilleures.

1. διαφόρως C 2° m.

2. Ai Φαλ.] ἐθαλατ7ίτουσαι Α΄; ἐθαλατ/ίζουσαι 2° m.

3. δίδονται D; les autres ont δίδονται δέ.

Ib. ἀπλύτων] ἀπ' αὐτῶν Α 1° m. D HM marg. V.

4. τε ex emend. Cor.; δέ Codd.

6. #] & H.

7. τραχειῶν ex emend. Cor.; τραχέων Codd.

8. εύχυλοι ΑСΜ,

10. ô om. ABCMV.

11. λειοσ1ράπων κογχών ex em. Cor.; λείων ὀσ1ραπίων πόγχων Codd.

. 12. Διαφέρουσιν V\*.

DES ALIMENTS. 154

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 58.

χημαι, σοικιλία καὶ σχηματισμῷ αἰ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἐν Αλεξαν δρεία λιμένι ἄρισίαι, αἱ δὲ σερὶ τὸν Δίολκον, καὶ Φάρον, καὶ γέφυραν ἐπιμήκεις καὶ τραχεῖαι. Τὰ δὲ καλούμενα ἀτία γι. β νουται σρὸς σέτραις, σκληρά δέ ἐσιι, δύσπεπία, ἄσίομα, κα 5 κοσίόμαχα, διαχωρητικά. Απὸ τηγάνου δὲ σροσφέρονται οἱ β γὰρ ἄλλως ἡδύνονται. Γίνονται δὲ μεγάλα ἐν ἱλλυρία κατὰ τὸν β ἱόνιον κόλπον · ἐσθίονται δὲ ὁπῷ, ὅξει, σηγάνω.

Περί ίχθύων ταριχηρών κητωδών.

Οί δὲ τάριχοι κοινῶς μέν εἰσιν εὕσιομοι, κακόχυμοι δὲ καὶ κακοσιόμαχοι, λεπίυντικοί τε καὶ ταρακτικοὶ κοιλίας. Ταρίχωι 10 δὲ οἱ μὲν σκληρόσαρκοι, οἱ δὲ Φύσει ὑγροπαγεῖς καὶ ἀπαλοὶ, οἱ δὲ μέσως καὶ οἱ μὲν | σαρκώδεις, οἱ δὲ ἐμπίμελοι καὶ οἱ μὲν |

lités, les nuances de leur couleur et leur forme; car celles du por d'Alexandrie sont les meilleures, tandis que celles des environs du Diolcos, de Pharos et de la jetée, sont rugueuses et allongées. Les animaux qu'on appelle oreilles (haliotides) naissent sur les rolles chers; ils sont durs, difficiles à digérer, ont un goût désagréable, sont nuisibles à l'orifice de l'estomac et relâchent le ventre. On les mange frits dans la poêle, car on ne saurait les rendre agréables d'une autre manière. Il y en a de grandes en Illyrie, dans le golk le d'Ionie; on les mange avec du silphium, du vinaigre, de la rue.

DES POISSONS SALÉS RESSEMBLANT AUX GRANDS ANIMAUX MARINS.

En général, les salaisons sont agréables au goût, mais imprégnes d'humeurs mauvaises; elles nuisent à l'orifice de l'estomac, alle nuent les humeurs et troublent fortement le ventre. Parmi les salais is sons, les unes sont composées de viande dure, d'autres sont molle, et de la nature d'un liquide coagulé, d'autres sont d'une consistant moyenne; celles-ci sont charnues, celles-là graisseuses; il y en a

Propriétés des diverses

espèces de salaisons

en général:

Habitudes et propriétés des oreilles.

- 2. λιμένι] in paludibus Wott. p. 215 d.
  - 3. είσὶ μήπεις DH.
  - 4. σέτρας B text.
  - 5. διαφορητικά DH.
  - Ib. ωηγάνου D.
  - άλλου V.

- Ih. μεγάλα ex emend. Cor.; μεγάλοι Α; les autres ont μεγάλαι.
  - 7. wnydva C 1ª m.
  - 8. κακόχυμοι Α; κακόχυλοι les aut.
- 10. ἀπαλοί ex emend. Cor.; οί με ἀπαλοί D; les autres ont οἱ ἀπαλοί.
  - 11. έμπίμελοι, οἱ δὲ ἰσχνοί C 2' m

παλαιοὶ, οἱ δὲ μέσοι, οἱ δὲ πρόσφατοι · ὧν οἱ παλαιοὶ ἐπιτεταμένοι, οἱ δὲ νεαλεῖς ὑποδεδηκότες, οἱ δὲ μεσοχρόνιοι σύμμετροι · καὶ οἱ μὲν ἄγαν πίονες ἐπιπολασ1ικοὶ, οἱ δὲ ῆτ1ον
ἐκείνων Ͽρεπ1ικώτεροι · τῶν δὲ ἄλλων οἱ σκληρόσαρκοι δύσ135 Φθαρτοι, οἱ ἀπαλώτεροι Φθείρονται ῥαδίως. Κολίαι εὔσ1ομοι, 5
136 κινητικοὶ κοιλίας · κράτισ1οι δὲ οἱ ἰδηρικοί. Πηλαμὸς μικρά γί137 νεται ἐν Μαιώταις, εὔσ1ομος, εὔΦθαρτος, εὖέκκριτος. Κύδιον
πηλαμὸς μετὰ [τὰς] τεσσαράκοντα ἡμέρας ἀπὸ Πόντου ἐπὶ
138 Μαιῶτιν λίμνην ὑποσ1ρέΦουσα εὔσ1ομος, εὔχυμος. Τὸ δὲ ὡραῖον

de vieilles, d'âge moyen, de nouvelles; les vieilles ont des propriétés prononcées et les nouvelles des propriétés faibles; celles d'un âge moyen tiennent le milieu entre les deux; les salaisons extrêmement grasses surnagent dans l'estomac; celles qui le sont moins nourrissent davantage; quant aux autres salaisons, celles dont la chair est dure se corrompent difficilement, celles qui sont plutôt molles se corrompent facilement. Les cogniols ont un goût agréable et relâchent le ventre; les meilleurs sont ceux d'Espagne.

136 Le petit thon naît chez les Scythes [c'est-à-dire dans le Palus-Mæotis]; il est agréable au goût, se corrompt vite et passe facilement par les est agréable au goût, se corrompt vite et passe facilement par les Palus-Mæotis, après [les] quarante jours, a le goût agréable et con138 tient de bonnes humeurs. Ce qu'on appelle salaison d'été est agréable,

- des salaisons de cognols en particulier. Des diverses espèces de salaisons de thons: cybion,

salaison d'été,

- 1. waλαιοί C 2\* m.; les autres ont weλάγιοι.
- . 2. μεσοχρόνιοι C 2ª m.; les autres ont μέσοι χρόνιοι.
- 3-4. oi δὲ ἦτλον ἐκείνων ex emend. Cor.; ἤτλονες ἐκεῖνοι Codd.
  - 5. άπαλώτεραι Α.
  - Ib. Κολίαι V\*R; Κωλιοί les autres.
  - δ. Ηηλαμίς D; συλαμύς Μ.
- 7. Maiώταις ex emend. Matt.; μεσόταις A C M; μεσόταις B V; μεσογαίαις D H; ελεσιτῆς Μαιώτιδος Strabo, IV 7 C 2° m. marg.
- Ib. еденирьтов] meliusculum procreat succum Wott, p. 164 e.

- 7-8. Κύδιον τηλαμύς M marg.; Κύδινον τηλαμύς ACM text.; Κυδινοπηλαμύς H; Κυδινοπηλαμίς BDV.
- 8.  $\mu$ età tàs τεσσάρακοντα ήμέρας ex emend.;  $\mu$ età  $\mu$ èν ή $\mu$ . AC;  $\mu$ età  $\mu'$  ή $\mu$ . les autres.
  - Ib. ἀπὸ Πόντου om. BDHV.
- 9. Μαιῶτιν λίμνην ex emend. Cor.; μετιλίμνην ΑΒΜ V; μετιλίνην C; μετὰ λίμνην DH; Μαιώτη Plin. C 2<sup>a</sup> m.
- Ib. εύχυμος ex emend.; εύχυλος ABCMNV; εύχηλος DH.
- Ib. δὲ ὡραῖον ex emend. Cor.; λεώριον C; ὡραῖον  $V^*R$ ; les autres ont λεωραῖον.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. 11, 58.

DES ALIMENTS. 156

καλούμενον ήδὺ, εὐτροφον, ἄδιψον. Τρίτομον κύθιον δύσφθας: τον, σΙερεώτερον τοῦ κυβίου, τάλλα δὲ ἐμφερές. Θρκυνος της λαμύς ἐσΙι μεγάλη, ὑποσΙρέφουσα ὑπὸ τὴν λίμνην ὑγιὴς, ὁμοία δὲ τῷ τριτόμω τλὴν δυσφθαρτότερος διὸ ὑπομένει παλαίωσω. Απόλεκτον ψαφαρώτερόν ἐσΙι τοῦ τριτόμου, εὐσΙομία λειπό μ

5 Απόλεκτου ψαφαρώτερου έσιι τοῦ τριτόμου, εὐσιομία λειπό μενου, εὐσιοίκητου, ωεπικόυ. Σάρδα ή ωηλαμὺς ἐπιμήκης, μόκεάνιος, εὕσιομος, δριμύτητι κυβίου | ωροφέρουσα, κινητική τορέξεως, ωρὸς ἐκκρίσεις εὐόλισθος. Σκόμβρος εὕσιομος, δίο μφορτος, δίψους ωριητικός κράτισιος δὲ ἐν Παρίω. Τὰ δὲ ἐκ μ

10 Ούννων γινόμενα ταρίχη συχνήν προς άλληλα διαφοράν ένδει-

tritomon cybion,

orcyn,

apolecton,

sarde.

Salaison de maquereaux.

Différence des salaisons de thon nourrit bien et n'excite pas de soif. Le tritomon cybion se corrompt l' difficilement et il est plus ferme que le cybion, tandis qu'il lui ressemble sous les autres rapports. L'orcyn est un grand thon retour le nant vers le lac en bonne santé; il est semblable au tritomon, si ce n'est qu'il se corrompt encore plus difficilement; voilà pourquoi on peut le laisser vieillir. L'apolecton a moins de cohésion que le li tritomon, mais il lui est inférieur sous le rapport du goût; il se distribue aisément dans le corps et favorise la digestion. Le sarde est le thon allongé de l'Océan; il a un goût agréable et plus piquant que le cybion; il excite l'appétit et coule facilement par les vois excrétoires. Le maquereau est d'un goût agréable, se corrompt le difficilement et donne de la soif; les meilleurs sont ceux de Parium. Les salaisons provenant des thons présentent une grande différence le entre elles; car les unes se distribuent aisément dans le corps, et

 Τριτών N marg.; Tricon inquit Plinius præclari de generis vagi C 2<sup>n</sup> m. à la marge.

2. σκηρότερου \".

Ib. τὰ δὲ άλλα ABCM.

Ib. έμ $\varphi$ ερès καὶ οὐ ραδίως  $\varphi$ θαρτόν  $V^*$ .

- Ib. ὄρκυνος C 2° m.; ὀρκύαλος A C M; ὀρκίαλος BDHV.
- δμοία ex emend.; δμοίη DH;
   les autres om.
- δὲ τῷ V\* R; τὸ δέ ABCMV;
   δὲ τῷ τὸ δέ H; δὲ τῷ τῷ δέ D.

- 5. Απόλεμτος DH; ύπόλεμτου β text.
  - Ib. εὐσ7ομίας DH.
  - 6. σαλαμύς Β.
- 9. woιητικής V; woιητική ACMB interl. V 2<sup>a</sup> m.
- Ib. πράτιστος ex emend. Cor.;πριτίστη Codd.
- 10: δύννων V\* et à la marge τοῦ δ ἀντί τοῦ θ σαλαιῶς.

Ib. τράχη AC; ταρίχια C 2° m.

Ib. et 157, 1. ἐνδείκνυνται DH, ἐνδείκνυκται B.

Ματίλ. 27.

κυυται· ά μέν γὰρ αὐτῶν ἐσ] ιν εὐδιοίκητα, ά δὲ δυσδιοικονόμητα·

αὐχὴν μὲν γὰρ αὐτῶν γίνεται ἀμοτάριχος, ἐσ]ὶ δὲ εὕσ]ομος,

145 Νοφθαρτος διὰ τὸ ἀπίμελον· κράτισ]ος δὲ ὁ Κυμαῖος. Κοιλία

δὲ τοῦ Θύννου ωρόσφατος μὲν ἐδώδιμος, οὐχ ὑπομένει γὰρ

ωροσπαλαίωσιν, εὐσ] όμαχος ὡς ἐν ταρίχει, εὕχυμος, εὐδιά
146 Φθορος, ἐπιπολασ] ικὴ δὲ διὰ τὸ ωιμελῶδες. Τὰ δὲ λοιπὰ μέρη,

Μ φθορος, έπιπολαστική δὲ διὰ τὸ ωιμελῶδες. Τὰ δὲ λοιπά μέρη, μελάνδρυα διὰ τὴν ἐμφέρειαν ωρὸς τὰς μελαινούσας τῆς δρυὸς ρἰζας, ωαρορμητικὰ ὀρέξεως νάπυος ωαραπλοκῆ, τοῦ δὲ ὑπο-

Νη γασθρίου δυσφθαρτότερα τῷ σειμελῆς ἀπηλλάχθαι. Τάδε μέν πυρίως καὶ συνήθως κλήζεται ταρίχη, καίτοι συχνῶν καὶ σολυ- 10 τελῶν ἰχθύων κατὰ τὰς νήσους ἀλιζομένων τρίγλαι δὲ καὶ φά-

> suivant les parties de l'animal.

d'autres difficilement; ainsi leur cou constitue une salaison incomplète; il est agréable au goût et se corrompt difficilement, à
145 cause de son défaut de graisse; le meilleur est celui de Cumes. La
panse des thons peut se manger quand elle est récemment salée,
car elle ne supporte pas une longue conservation; elle est favorable à l'orifice de l'estomac, autant qu'une salaison peut l'être,
contient de bonnes humeurs, se corrompt facilement et surnage
146 dans l'estomac, parce qu'elle est graisseuse. Les autres parties,
qu'on appelle melandryes, à cause de leur ressemblance avec les
racines noires du chêne, excitent l'appétit, si on y ajoute de la
moutarde, mais elles se corrompent plus difficilement que la panse,
147 à cause de leur défaut de graisse. On a l'habitude de réserver ex-

7 à cause de leur défaut de graisse. On a l'habitude de réserver exclusivement le nom de salaisons pour celles dont nous venons de parler, quoique, dans les îles, on sale un grand nombre de poissons, parmi lesquels il y en a d'un prix élevé; quant aux rougets et aux pagels, ils sont durs; les salaisons qu'on apporte de la Sintie sont,

De ce qu'on appelle salaisons proprement dites.

1. δυσοικονόμητα CDHMN.

3. επίμελου Β.

Ib. Κυμαΐος ] κλείδιου C 2° m..

4. προσφάτη ΑΒСΜ.

Ιb. μέν γάρ Α C.

5. πρός παλαίωσιν BDHMV.

Ib. εὄχυμος ex emend.; εὄχυλος ABCMNV; εὄχηλος DH.

5-6. εὐδιάΦθαρτος Β.

7. μελάνδρια Β text.; ποσίαί R marg.

8. παροβρητικά C; παροξυντικά

2ª m.

Ib. δρέξεων Α 1° m. CDHMV.

δυσφθαρτότερος Α.

Ih. ἐν τῷ C.

11. Sé ex emend.; yap Codd.

Ib. καί om. A.

158

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 58.

γροι σκληροί · [οἱ δὲ] ἐκ τῆς Σιντικῆς κομιζόμενοί εἰσι μὲν κητώδεις, οὐκ ἐνάριθμοι δὲ τοῖς καθαριωτέροις Φαλατίλοις.

Περί τῶν τοταμίων καὶ λιμναίων ταρίχων.

Τῶν δὲ σοταμίων καὶ λιμναίων ταρίχων Φέρει μὲν ὁ Νεί μος λος κητώδεις σίμους τε καὶ Φάγρους, οἱ | διὰ τὸ καταπιμελέσια τον ζεσθέντες ἐσθίονται διὰ νάπυος το κείονες δὲ ληΦθέντες ἐπιπολάζουσιν. Τῆς δὲ μέσης ὕλης ἐκ μὲν τοῦ κεσθρέως ταρι μο χεύονται οἱ μὲν κατὰ ράχιν ἀνατμηθέντες καλούμενοι μενδήσιοι, οἱ δὲ ὑγιεῖς ἀλυκάτοι, οἱ δὲ ἐν κεράμοις ταριχευόμενοι βωρεῖς, οἱ καὶ ἀμοὶ ἐσθίονται, ἀποδαρέντος τοῦ δέρματος καὶ το κατατιλθέντος. Εἰσὶ δὲ τῶν κεσθρέων καὶ [οἱ] ἀκρόπασθοι καλοί. β

il est vrai, faites avec de grands poissons, mais elles ne peuvent pas être rangées parmi les salaisons marines faites avec quelque recherche.

### DES SALAISONS TIRÉES DES POISSONS DE RIVIÈRES ET DE LACS.

Quant aux poissons de rivières et de lacs susceptibles d'être salés, le Nil produit, en fait de poissons analogues aux grands animam marins, les simes et les pagels; à cause de leur excès de graisse, en mange ces salaisons bouillies, avec de la moutarde; si on en prend trop, elles surnagent dans l'estomac. Comme exemple de salaisons le douées de propriétés moyennes, on a les muges; salées, après leur avoir fendu le dos avec un couteau, elles sont appelées mendésiennes; celles qu'on laisse intactes, halycates; et celles qu'on sale dans des pots de terre, borées; on mange aussi les dernières crues, après en avoir détaché et arraché la peau. Il y a aussi des salaisons fournies si

Salaisons de simes, de pagels,

- de muges :

mendésiennes , halycates ,

borées,

οἱ δέ ex emend. Cor.; om. Codd.
 Ib. Σιντικῆς ex emend.; ἶνδικῆς
 Codd.

Ib. elou] el A 1ª m.

Tit. λιμνώων CMV; λιμνίων AB.

3. ταρίχων om. ABCMV.

4. κητώδεις σίμους ex emend. Cor.; κητωδεσίμους Codd.

4-5. κατεπιμελέσ ατον D.

5. ζεσθένται Β text.; τεθέντες Α 1°

m.—Ib. ωλείονες δέληφθέντες exem. Cor.; ωλείονος δέ ληφθέντος Cold.

8. εὐγιεῖε CM.

Ib. άλυκά · τοῖοι ΑC; άλυκὰ τοῖοι Μ; άλυκοί · τοῖοι C 2ª m.

10. κατατιλθέντες M marg.; καπλισθέντες H; καθαλεασθέντες D; άπο τιλθέντες M text.; ἀποπλθέντες Cj ἀποπλινθέντες 2<sup>a</sup> m.

Ib. oi ex emend. Cor.; om. Codd.

μενοι, ήδεῖς, καὶ ὀπίοὶ ἐσθίονται, καθάπερ καὶ οἱ άλυκάτοι τε 15] καὶ μενδήσιοι. Καὶ τῶν κορακίνων δὲ οἱ ταριχευόμενοι καλοῦνται ήμίνηροι καλ αύτολ όπλανολ έσθιόμενοι · όπώρας τινός δίκην Φέρουσιν, οὐκ ἀεὶ ὄντες, ἀλλὰ ωρὸς τὸν χειμῶνα γινόμενοι. 152 Καὶ ἄλλα δέ τινα ἐλάχισῖα γίνεται ταρίχια ὼμόφαγα, οὐ σπουδαΐα μέν, ιδίαν δέ τινα κνίσαν ἐπάγοντα, ἄπερ μετὰ λαχάνων δριμέων έσθίονται, ὧν ωρὸς τὸ έντελὲς της ωραγματείας χρή μνησθήναι · καλείται δε ά μεν κορακίδια, ά δε βωρίδια, ά δε υ κολίδια, ά δε τυφλινίδια, ά δε άδραμί δια, άπερ σάντα κακοσίομαχά σου είη, καὶ δύσφθαρτα, καὶ κοιλίας ύπαγωγά.

νθ'. Περί γάλακτος καὶ τυροῦ, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Γάλα δὲ τὸ μὲν τῶν βοῶν ϖαχύτατόν ἐσΊι καὶ λιπαρώτατον.

Al.fac.III, 15; p. 681-82.

par les muges et appelées acropastes; elles sont agréables, et on les 151 mange grillées comme les halycates et les mendésiennes. De même, les bolty du Nil salés sont appelés héminères; ces poissons, qu'on mange aussi grillés, forment une espèce de fruit de saison, parce qu'on ne les trouve pas toujours, mais qu'ils viennent aux ap-152 proches de l'hiver. On sale encore quelques autres poissons trèspetits qu'on mange crus; ces salaisons ne sont pas bonnes, mais produisent une espèce spéciale d'éructation nidoreuse; on les mange avec des herbes potagères âcres, et il faut bien en parler, pour que notre traité soit complet; on appelle les unes coracidies, les autres boridies, celles-ci colidies, celles-là typhlinidies, d'autres, enfin, abramidies; toutes ces salaisons peuvent être nuisibles à l'orifice de l'estomac, se corrompent difficilement et relâchent le ventre.

- de bolty,

et d'autres petits poissons:

coracidies, boridies, colidies typhlinidies et abramidies,

59. DU LAIT ET DU FROMAGE. (Tiré de Galien).

Le lait de vache est le plus épais et le plus gras; celui du cha-

Propriétés

 οἱ μίνηροι Β. — 5. ἀμοφάγα D. -Ib. ods M text.; oðs M marg. V\*R.

κυίσσαν D; κυῆσαν Α.

8. βορίδια Β.

9. κόλλια ACM Wott. p. 161 h.

Ib. à δὲ ἀδρομίδια D II V; à δὲ άβρωμίδια A; om. C et Wott. l. l. 10. wov eln conj.; woier Codd.

Ib. ὑπαγωγά ex emend. Cor.; ἐπα-

γωγά Codd.

ύγρότατον δὲ καὶ ἤκισῖα λιπαρὸν τὸ τῆς καμήλου, καὶ μετὶ αὐτὴν ἵππου, μετὰ αὐτὴν ὄνου · σύμμετρον δὲ τῆ συσίασει τὸ τῆς αἰγός ἐσῖι γάλα · τὸ δὲ τοῦ προβάτου παχύτερον τούτου. Κατὰ δὲ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους ὑγρότατον μέν ἐσῖι τὸ μετὰ τὰν 5 ἀποκύπσιν · ἀεὶ δὲ καὶ μᾶλλον ἐν τῷ προϊέναι παχύνεται · κατὶ δὲ μέσον τὸ Θέρος ἐν τῷ μέσῳ καὶ αὐτὸ τῆς ἑαυτοῦ φύσεω καθίσιαται · μετὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ἤδη παχύνεται κατὶ βραχὺ, μέχρις ἀν παύσηται τελέως · ἔσιιδὲ, ὥσπερ ὑγρότατον, οὕτω καὶ πλεῖσίον , ῆρος. Μικτὸν δὲ ἐξ ἐναντίων οὐσιῶν ὑπάρχει 10 τὸ γάλα ὀροῦ τε καὶ τυροῦ, μετέχει δὲ πρὸς τούτοις καὶ τοὶ.

Al. fac.III, 15; p. 683.

του τοῦ λιπαροῦ χυμοῦ, ωλείσθου μὲν, ὡς εἴρηται, τὸ τῶς βοῶν· διὸ καὶ σκευάζουσιν ἐξ αὐτοῦ τὸ καλούμενον βούτυρος. Το. p. 684. ἔχει δέ τι καὶ τὸ τῶν ωροβάτων καὶ τὸ τῶν αἰγῶν λίπος, ἀλὶ:

b. p. 684.

comparatives du lait suivant les animaux,

- les saisons.

Nature du lait,

Proportion de la substance grasse meau est le plus liquide et le moins gras; après lui vient le lait de jument, et ensuite celui d'ânesse; le lait de chèvre est de consistance moyenne; celui de brebis est plus épais que ce dernier. Quant aux saisons de l'année, le lait le plus liquide est celui qu'on tral après que les animaux ont mis bas; il s'épaissit toujours de plus en plus à mesure que la saison avance; au milieu de l'été, il at teint la moyenne de sa consistance naturelle; après cette époque, il s'épaissit encore peu à peu, jusqu'à ce qu'il se tarisse tout à fait, au printemps, le lait est non-seulement le plus aqueux, mais aux le plus abondant. Le lait est un mélange de substances contraires, de petit lait et de fromage; il contient, en outre, une troisième subtance, l'humeur grasse, plus abondante, comme je viens de le dire, dans le lait de vache [que dans tout autre]; voilà pourquoi ce lait sert à fabriquer ce qu'on appelle beurre. Le lait de brebis et celui de chèvre contiennent également une certaine proportion de substance

CH. 59; l. 2. ταῦτα Gal.
Ib. μετὰ δὲ ταῦτα Gal.
5. ἀνακύησιν BV; κύησιν Aët.; ἀπότεξιν Paul. — Ib. καί om. Gal.
5-6. κατὰ δέ] καὶ κατά Gal.
6. καὶ αὐτό del. C 2° m.
Ib. αὐτοῦ Gal. — 7. δέ om. C.
8. ὑγρότερον BV.

- ήρος, ούτω καὶ πλεῖσῖον Gal.
   τε om. ABCV.
- Ib. τοῖσδε Gal.

10-11. τρίτου λιπαρού ABCV.
11. ωλείστου ABC 1" m. V.

- Ib. 70 om. Gal.
- 13. λίπουs Gal.; pinguedinis Ras.

Ib. ἀλλά] καί V 1ª m.

ητίον πολύ· τὸ δὲ τῶν ὅνων ἤκισία μετέχει τοῦ τοιούτου χυμοῦ · διὸ καὶ σπανίως ἐτυρώθη τινὶ κατὰ τὴν γασίέρα, πινόμενον αὐτίκα Θερμὸν ἄμα τῷ τῶν τιτθῶν ἐκπεσεῖν· εἰ δὲ ἀλῶν
μενον αὐτίκα Θερμὸν ἄμα τῷ τῶν τιτθῶν ἐκπεσεῖν· εἰ δὲ ἀλῶν
λάδοι ἢ μέλιτος, ἀδύνατον αὐτῷ παγῆναί τε καὶ τυρωθῆναι κατὰ
τὴν γασίέρα. Ἡεγάλως δὲ εἰς ἀρετὴν γάλακτος συντελεῖ καὶ ἡ 5
νομὴ τῶν ζώων · ἐναργῶς γοῦν Θεώμεθα τὰ νεμηθέντα σκαμμωνίας ἢ τῶν τιθυμάλλων τινὸς καθαρτικὸν ἔσχοντα τὸ γάλα·
ραῖς ἔσίαι νομαῖς, ἐξομοιούμενον ἀεὶ τῆ Φύσει τῆς πόας· οὖτε
δριμείας οὖν, οὖτε ὀξείας, οὖτε αὐσίπρὰς εἶναι πάνυ χρὴ τὰς 10
τροφὰς τῶν ζώων, ὧν τῷ γάλακτι μέλλομεν ὡς εὐχυμοτάτῳ
δ χρῆσθαι. Καὶ μὴν καὶ ὅτι κατὰ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζον εἶναι χρὴ,

5 San. tu. V, 7, t.VI; p. 345-346.

grasse, mais en beaucoup moins grande quantité; celui d'ânesse est le moins abondamment pourvu de cette substance; aussi, arrive-t-il rarement que ce lait se transforme en fromage dans l'estomac, quand on le boit chaud aussitôt qu'il est sorti du pis; lorsqu'on y ajoute du sel ou du miel, il ne peut pas se coaguler et se transformer en 5 fromage dans l'estomac. Les pâturages des animaux influent aussi beaucoup sur la bonté du lait; car nous voyons clairement que les animaux qui paissent de la scammonée ou quelque espèce de tithymalle donnent un lait purgatif; le lait sera donc certainement âcre, acide ou âpre, après de mauvais pâturages, parce qu'il acquiert toujours la nature de l'herbe; par conséquent, la nourriture des animaux, dont nous voulons employer le lait comme aliment contenant les humeurs les plus excellentes, ne doit être 6 en aucune manière ni âcre, ni acide, ni âpre. Certes, il n'est pas

suivant les animaux.

Influence
des
pâturages
sur
les qualités
du lait.

1-2. πολύ . . . . χυμοῦ om. ABC 1° m. V Ras.

1. τοῦ om. Gal. .

2. TIVES A 1ª m.

4. ň] καί Αι m. BV Gal.; τε καί Sim. Seth; C 2 m. a la glose γρ. καί.

Ib. way ηναί τε αὐτό Gal.; C 2° m. a la glose γρ. αὐτό.

5. Μεγάλως] Οὐ βραχέα Gal. 6-7. σκαμμωνίαν Gal.

7. τῶν om. ABCV. 9. ὁμοιούμενον ABCV.

10-11. σάνυ χρή τὰς τροφὰς εἶναι Gal.

11. &v om. ABC 14 m. V.

Ib. γάλαντι ῷ AB; γάλαντι ὡς C 1° m. 162

DES ALIMENTS.

Al.fac.111,15; p. 688. καὶ κατὰ τὴν έξιν τοῦ σώματος ἄμεμπῖον τὸ ζῷον, πρόδηλοι δήπου, κὰν ἐγὰ μὴ λέγω. Βλάπῖει δὲ μεγάλα τοὺς ὀδόντας, εἰ: συνεχῶς τις αὐτῷ χρῷτο, καὶ τὰ οὖλα·ταῦτα μὲν γὰρ πλαδαρὰ, τοὺς δὲ ὀδόντας εὐσήπῖους τε καὶ ῥαδίως διαβιβρωσκομένους ἐρ 5 γάζεται·χρὴ τοίνυν ἐπὶ τῆ προσφορὰ τοῦ γάλακτος οἴνῳ κεκραμένῳ διακλύζεσθαι· βέλτιον δὲ, εἰ καὶ μέλιτος ἐπεμβάλλοις

16.16; p. 694.

αὐτῷ. Διακρίνεται δὲ τὸ γάλα Θερμαινόμενον, ἢ διὰ συπες σηγνύμενον, ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως καὶ γὰρ καὶ ἡ σχίσις καλωμένη ταὐτὸν ἐργάζεται χωρὶς τῆς συτίας, ὅταν ἱκανῶς σρο 10 θερμάναντες τὸ γάλα καταρραίνωμεν ὀξυμέλιτι ψυχρῷ. Ταὐτὸς δὲ ἐργαζόμεθα καὶ διὰ οἰνομέλιτος ἐνίστε δὲ καὶ χωρὶς τοῦ καταρραναι, τὴν οὐσίαν αὐτοῦ καθιέντες εἰς ἀγγεῖον ὕδωρ ἔχω

moins évident, lors même que je ne le dirais pas, que l'anima doit être à la fleur de l'âge et irréprochable, quant à la complexion. Le lait nuit beaucoup aux dents et aux gencives s' on en prend habituellement; car il produit dans les gencives un excès d'humidité et il rend les dents susceptibles de se gâter et de se ronger facilement; il faut donc, après avoir pris du lait, se lave la bouche avec du vin coupé d'eau; il est encore préférable d'y ajouter aussi du miel. On décompose le lait en le chauffant, en le coagulant avec de la présure ou de quelque autre manière que ce soit; car, par l'opération appelée schisis, on produit également le même effet sans présure; elle consiste à verser de l'oxymel froil sur le lait, après l'avoir fortement chauffé. On décompose encore le lait au moyen du vin miellé; quelquefois aussi on le coagule sans rien y verser, en le plaçant dans un vase contenant de l'eau très

Propriétés
nuisibles
du lait
pour les dents
et
les gencives.

Manières de décomposer le lait.

- καί om. A. Ib. εὐδηλον Gal.
- 2. καὶ ἐγώ Α. Ib. λέξω V.
- 2-3. μεγάλα.....οὖλα] ή συνεχής χρήσις αὐτοῦ τοὺς όδόντας άμα ταῖς περιπειμέναις σαρξίν, ὰς ὀνομάζουσιν οὖλα Gal.
  - 2-4. εl.... οδόντας om. V.
  - 3. ταύτας.... ωλαδαράς Gal.
  - 4. βιδρωσκομένους ABCV.
  - 6. ἐπεμβάλοις ABC Gal.

- συτίαs Gal.; σετύαs BV et aimi toujours; AC ont ici σετύαs, et lig.ş et p. 163, 1. συτίαs.
  - καὶ γὰρ ἡ Gal.
  - 9. τοῦτο Gal.
- 9-10. wpoθερμαίναντες C; Sepptvavres Gal.; excalfacto Ras.
  - 10. παταβράνωμεν ΑΒCV.
  - Ib. Ταὐτόν A C.
  - 12. els om. ABCV.

10 ψυχρότατον, ἐργαζόμεθα τὴν σχίσιν. Ανευ δὲ ωυτίας καὶ τὸ μετὰ τὴν ἀποκύησιν ἀμελχθὲν αὐτίκα ωήγνυται, ωυρωθὲν ἐπὶ θερμοσποδιᾶς ὀλίγω χρόνω καλεῖται δὲ ωυριάτης καὶ ωυρίε11 Φθος τὸ οὕτω σκευασθέν. Τῶν δὲ τυρῶν ὁ μὲν μαλακώτερος τοῦ σκληροτέρου βελτίων, ὁ δὲ ἀραιότερος καὶ χαῦνος τοῦ ωυκνο12 τέρου καὶ ωεπιλημένου. Μοχθηρῶν δὲ ὄντων τοῦ τε κολλώδους ἰκανῶς καὶ τοῦ ψαθυροῦ μέχρι τραχύτητος, ὁ μέσος ἐσθὶν
13 αὐτῶν βελτίων. Κατὰ δὲ τὴν ἐν τῆ γεύσει γνῶσιν ἀπάντων
μὲν ἄρισθος ὁ μηδεμίαν ἔχων ἰσχυρὰν ωοιότητα, βραχὺ δὲ τι
καὶ τῶν ἄλλων ὑπερέχουσαν τὴν γλυκύτητα · βελτίων δὲ καὶ ὁ 10
ἡδίων τοῦ ἀηδοῦς, καὶ ὁ σύμμετρον ἀλῶν ἔγων τοῦ ωαμπόλλους

Al. fac.III,17; p. 698-99.

lo froide. On coagule aussi sans présure le lait qu'on trait immédiatement après que les animaux ont mis bas, en le chauffant quelques instants sur de la cendre chaude; on appelle pyriate ou il pyriephthe celui qu'on a ainsi préparé. De tous les fromages, celui qui est un peu mou est préférable à celui qui est plutôt dur; celui qui est légèrement rare et spongieux vaut mieux que celui qui le est plutôt dense et compact. Comme le fromage tout à fait glutineux et le fromage qui se casse en morceaux, de façon à paraître rugueux, sont tous deux mauvais, celui qui tient le milieu entre cux leur est préférable. Quant à la manière de distinguer les fromages au goût, le meilleur de tous est celui qui n'a aucune qualité prononcée, mais chez lequel le goût sucré prédomine un peu sur les autres qualités; celui dont la saveur est assez agréable est meilleur que celui dont le goût est désagréable, et celui qui contient une quantité modérée de sel vaut mieux que celui qui en contient

Propriétés comparatives des diverses espèces de fromage.

Manière de distinguer les fromages au goût.

 πηγυυνται Α. — 3. Θερμῆς σποδιᾶς Gal.; Θερμοσποδιᾶ V.

Ib. συριώτης Α; γρ. συριάσζης C
2 m.; pyriastes Ras.; συριασζόν Gal.
4. συρῶν B text. — Ib. ὁ μέν om.

AB. — 5. apasós Gal., Aët.

5-6. ωάνυ ωυκνοῦ C 2° m. Gal., Aët. 6. δέ om. ABC V Ras.

7. καὶ ψαθυροῦ Gal.

7-8. ὁ δὲ μέσος ἐσλιν αὐτῶν βελ-

τίων C 2ª m.; om. ABC 1ª m. Ras.

8. διάγνωσιν Gal.

9. ἰσχυρὰν έχων ωσιότητα Gal. 9-10. τι τῶν Gal.

10-11. καὶ ήδίων ABCV Ras.

11. ποῦ ἀηδοῦς om. ABC 1 m. V Ras.

— Ib. καί om. A. — Ib. συμμέτρων
ABC V; συμμέτρως Sim. Seth. — Ib.
μετέχων Sim. Seth. — Ib. ωαμπόλλων ABC V.

des 164

η μηδέ όλως έχουτος. Μετά γε μην το προσενέγκασθαι τον ούτω η κριθέντα και διά της έρυγης ένεσιι γνωρίζειν, όποιός έσιω κάμείνων αὐτών ο μέν γάρ κατά βραχύ μαραινομένην ίσχων την ποιότητα βελτίων ο δέ παραμένουσαν οὐκ ἀγαθός δηλος 5 γάρ οὖτός έσιι δυσμετάβλητος ών τε και δυσαλλοίωτος.

### ξ'. Περὶ ὀξυγάλακτος.

Al. fac.III, 16; p. 689-90. Τοὺς ψυχρὰν ἔχοντας περὶ τοὺς ὀδόντας κρᾶσιν βλάπιει, τὴν ι καλουμένην αἰμωδίαν ποιοῦν. Πρόδηλον δὲ ὅτι καὶ ἡ γασίὴρι ἡ μὲν ψυχροτέρα βλάπιεται καὶ οὐδὲ πέτιει καλῶς τὸ ὀξύγαλα συμμέτρως δὲ ἔχουσα κράσεως μόλις μὲν αὐτὸ πέτιει, οὐ μὴν 10 τελείως ἀμετάβλητον ἴσχει. Θερμοτέρα δὲ οὖσα τοῦ προσήκον-

beaucoup, ou qui n'en contient pas du tout. Après avoir mangé le le fromage, dont on a apprécié les qualités comme il vient d'être dit, on peut encore reconnaître aux éructations lequel d'entre eux est le meilleur; en effet, le fromage qui produit des éructations qui disparaissent peu à peu est le meilleur; mais celui qui engendre des éructations persistantes n'est pas bon; car il est évident que ce dernier se transforme et s'assimile difficilement.

#### 60. DU LAIT AIGRE.

Propriétés du lait aigre suivant l'état des dents et de l'estomac. Le lait aigre nuit à ceux dont les dents sont d'un tempérament froid, en produisant ce qu'on appelle agacement. L'estomac, s'il est un peu froid, sera évidemment fatigué aussi par le lait aigre et ne le digérera pas bien non plus; mais, s'il est d'un tempérament moyen, c'est à peine s'il le digère; cependant il ne le laisse pas sans lui faire subir aucune espèce de transformation; si enfin l'estomac est plus chaud qu'il ne convient, non-seulement il n'éprouve aucun incon-

i. \*| nai Gal.

2. ἐρύπης ΑΒV.

2-3. αὐτῶν ἐσ7ιν ἀμείνων τε καὶ χείρων Gal.

4. εὐδηλος Gal.

5. dv om. Gal.

Ib. 72 om. ABCV.

Сн. 60; l. 7. ñ om. ABCV.

8. *- ωέτ7εται* Α 2° m.; *- ωέπ*7εται C.

Ib. 76 om. Gal.

10. όσαι θερμότεραι et les autres mots au plur. Gal.

Al. fac. III, 16; p. 692.

Matth. 166. τος γασθήρ πρός τῷ μηδὲν βλάπτεσθαι καὶ χρησθοῦ τινος ἀπο-3 λαύει. Ψυχρὸν οὖν ἐσθι τὸ ὀξύγαλα τὴν κρᾶσιν καὶ παχύχυμον.

ξα'. Περί γαλακτοποσίας, ἐκ τῶν ῥούζου · κεῖται ἐν τῷ λόγῳ τῷ Περί διαίτης ϖέμπΤω, ἐν τοῖς μέσοις τοῦ λόγου.

Τῷ δὲ βουλομένω γαλακίοποτεῖν τῶν ἄλλων καὶ σιτίων καὶ ωστῶν ἀφεκτέον ἐσίὶν, ἔσίε ἀν ωεφθῆ τε καὶ διαχωρήση κάτω καὶ γὰρ εἰ σμικρὸν οὐτινοσοῦν μίσγοιτο αὐτῷ, ωολλὴ ἀνάγκη 5 αὐτό τε διαφθαρῆναι, καὶ τὸ ωροσαρθέν. Αμεινον οὖν ἔωθεν ωίνειν νεόδδαλτον, καὶ ἀσιτεῖν ἐπὶ αὐτῷ, καὶ τῶν ωόνων τῶν

vénient de l'usage du lait aigre, mais il en retire même quelque 3 profit. Donc le lait aigre est d'un tempérament froid et contient des humeurs épaisses.

# 61. DE LA MANIÈRE DE BOIRE LE LAIT. (Tiré de Rufus.)

[Se trouve dans le Ve livre du Régime, au milieu.]

1 Celui qui veut boire du lait doit s'abstenir des autres aliments et boissons, jusqu'à ce que le lait soit digéré et qu'il ait passé par le bas; car, s'il s'y mêlait même une parcelle d'une substance quelconque, non-seulement ce lait, mais aussi ce qu'on aurait pris par-2 dessus, se corromprait de toute nécessité. Le mieux donc est de le prendre le matin, immédiatement après qu'il est trait, de s'abs-

Des conditions dans lesquelles doit se trouver celui qui vent boire du lait, suivant

CH. 61. Tit. Τῷ ᢍερὶ διαίτης ex em.; τῷ (τό B; om. M) ᢍερὶ γάλαντος Codd.

Ib. wέμπ?ω] ἐσ?ί A 1° m. BV.

Ib. ėv om. ACM.

3. dé Syn.; om. Codd.

4. ἐσ7ε] ἐως C 2ª m.; om. 1ª m.

Ιb. ωεφθείη Β.

Ib. διαχωρηθη Aët.; διαχωρήσαι Syn.

5. είς μικρόν ABV.

Ib. μίσγυτο M text.; μίγνυτο marg.; έμίγνυτο C 2° m.; μίγνυντο 1° m.

Ib. αὐτῶν A.

5-6. ἀνάγηη . . . . . . . . . . . . Αμεινον om. Α

 διαφθαρῆναι συνδιαφθαρῆναί τε καὶ τό Aët. — Ib. ωροσαχθέν Aët.; γρ. ωροσαχθέν C 2<sup>a</sup> m.

7 et 166, 1. σόνων τῶν ἀγαν] σλειόνων σόνων Λët. άγαν ἀφαιρεῖν τηνικαῦτα, ὅτι σονοῦσιν ἀνάγκη ὁξύνεσθαι ἀλλὰ ἡσυχῆ σεριπατῆσαι ἄμει νον, καὶ μεταξύ ἀγρύπνως ἀνα- παύεσθαι οὐτω γὰρ σοιοῦντι τὰ σρῶτα διαχωρεῖ ὁιαχωρησαντος δὲ, ἄλλο σίνειν, καὶ, εἰ τοῦτο διαχωρήσαι, ἄλλο. Και ὅ αρχὰς μὲν οὖν καθαίρει χρησίῶς, οὐδὲ μὲν σολὺ τοῦ ἄλλοι ὄγκου, ὅσα δὲ ἐν τῆ κοιλίᾳ ἔνεσίι, καὶ ὅσα τούτοις ὑποχωροῦσι συναπέλθοι ἀν τῶν σλησίον · μετὰ δὲ ταῦτα ἤδη εἰσέρχεται εἰς τὰς Φλέξας, καὶ τρέφει καὶ κάλλισία, καὶ οὐκέτι διαχωρεῖ, ἀλλά γε καὶ ἴσίησι τὴν γασίέρα. Εἰς μὲν οὖν διαχώρησιν σίι νοντι οὐκ ἀν εἴη καὶ τὸ σλεῖον ἄκαιρον · εἰς δὲ Θρέψιν ἔτι

les diverses indications à remplir. tenir ensuite d'aliments et de diminuer alors les exercices trop vio lents, parce qu'il s'aigrit nécessairement, lorsqu'on fait des efforts: il est préférable de se promener doucement et, par intervalles, de se reposer sans dormir; car, c'est le moyen de le faire passer par le bas aussi vite que possible; quand la première portion a passe, il faut en prendre une seconde, et, quand cette dernière a également passé, encore une autre. Au commencement donc, le lais nous purge avec avantage; en effet, les selles qu'il produit ne contiennent pas beaucoup de matériaux empruntés au reste du corps, mais elles se composent des matières renfermées auparavant dans les intestins et de ce qui, en même temps que ces matières descen dent, se détache des parties voisines; mais, plus tard, le lait entre dans les veines, il nourrit même très-bien et ne passe plus par le bas; il resserre même le ventre. Celui donc qui boit du lai, en vue d'obtenir des évacuations alvines, ne fera pas mal d'en prendre une quantité assez considérable; mais celui qui en boil

τ. ἀφερεῖν C; ἀποφέρειν 2° m.

2. ἀλλά] καί V.—Ib. βαδίζειν Αĕt.

3. τὰ ωρῶτα] τὸ ωοθέν Aët.

καθαιρεῖ Α Synops.

Ib. οὐδέ AC 1° m.; οὐκ Aët.; οὐδέν les autres. — Ib. μὲν woλύ] ἐκ Aët.

Ib. ölov Aët.

6. όγκου ή σώματος C 2° m.

Ib. κοιλίας Λ; κοιλία καὶ ἐντέροις . Λέτ.

Ib. 2071 Aët.; 2000, 2011 Syn., Paul.

πλησίων ΑΜ.
 τοῦτο Paul.; αὐτό ΑΒC 1\*m. V

Ib. ήδη εἰσέρχεται Synops, Paul; ἀναφέρεται ήδη Αët.; ή δεῦσις ἔρχειω Α C 1° m.; ή δῆσις ἔρχεται Α 2° m. ήδησις ἔρχεται Β΄

9. ye ex em.; TE ABCMV; del.(

2ª m.; om. Aët.

9-10. wlvovoi C 2° m.

Μαιιί. 167-169.

προθυμούμενον ἀπέχεσθαι, ὅτι τὰ μὲν πολλὰ ἔργον σκέψαι,

δέχεται δὲ καὶ ἀμὰ κενωθὲν τὸ σῶμα · τῷ γὰρ κενῷ ἐτοιμότατον

5 πληροῦσθαι. Διὰ ταῦτα ἐπὶ ταῖς κενώσεσι μετριάζειν συμφέρει,

πρὸς τὴν ἄλλην τρέπεσθαι δίαιταν · μάλισῖα δὲ τοῖς κατὰ Θώ
ρακα νοσήμασι τοῖς χρονίοις καὶ βηχώδεσιν, ἠδὲ ἐπὶ πθύσεσι

πυωδῶν ἡ μακροτέρα προσφορὰ τοῦ γάλακτος προσφέρει · δια
δ λείποντα δὲ ἔνα ἐνιαυτὸν πάλιν προσφέρεσθαι. Πρὸς δὲ τοὺς

δάκνοντας χυμοὺς καὶ τὰ ἐκχυμώματα πίνειν, μέλιτος μίσγοντα ·

100 καὶ γὰρ διαχωρητικώτερον καὶ χρησίστερον · μίσγειν δὲ καὶ σι- 10

pour se nourrir doit s'arrêter quand il a encore envie d'en prendre, parce que c'est une œuvre disficile d'en conserver une grande quantité, et que le corps, quand il est évacué, admet aussi les matières 5 crues; car le vide est très-prompt à se remplir. Il convient donc de se modérer après les évacuations, de passer au régime habituel, quand on a atteint le but en vue duquel on a commencé à boire du lait (or c'est surtout dans les maladies chroniques de la poitrine, accompagnées de toux, ainsi que dans les expectorations de matières purulentes, qu'un usage assez prolongé du lait est utile), et de ne revenir au lait qu'après une année. Contre les humeurs corrosives et contre les extravasations d'humeurs, il faut boire le lait mêlé avec du miel; car, de cette manière, il relâche plus fortement le ventre, et il est plus avantageux; on peut égale-

Mode d'emploi du lait, contre les humeurs corrosives et les extravasations;

2. δέχεται om. C.

Ib. ωολλά καὶ ώμά C 2° m.

μετριάζει C 1<sup>a</sup> m.

4. TUXOUTES A 1" m.

Ib. δὲ οῦ δή ex emend.; δι' οῦ δή
 Α; διούδη BCMV.

Ib. ὅρμησέ τις ex emend.; ὁρμῆς ἐσῖῆς Α; ὁρμῆς ἐσῖης Μ; ὁρμῆς ἐσῖης ΒV; ορμησσῖης C.

6. βληχώδεσι Μ.

6-7. ຖ້ວີຂໍ ຂໍກາ ໝົ້າບໍ່ເວຍເຄ ໝາພວີພັນ conj.; ດຳ & ຂໍກາກົບເວຍ ໝົ້າພວີພັນ A; ດຳ ວີຂໍ ໝາກົບເວຍ ໝົ້າພວີພັນ B marg.; ດຳ ວີຂໍ ໝາກົບເວຍ ໝົ້າພວີພັນ B text.; ດຳ ວີຂໍ ໝາກົບເວຍ  $oldsymbol{ec{G}}$   $oldsymbol{G}$ ;  $oldsymbol{o}$  i dè ἐπιπ $oldsymbol{I}$  υσε  $oldsymbol{G}$  τοιδεπιπ $oldsymbol{I}$ υσε  $oldsymbol{G}$ 

7-8. διαλείποντα ένα C 1° m.

8. ἐνιαυτόν conj.; χρόνον Codd.

 τὰ ἐκχυμώματα] μάλισΊα τοὺς ἐμπεπλασμένους C 2<sup>a</sup> m., Aët.

Ib. ωίνειν συμφέρει C 2° m. Aët.
Ib. μέλιτος μίγοντα Α; μέλ. σμίγοντα CM; μετ' όλίγου μέλιτος Aët.

10. διαχωρητικώτερα καὶ χρησ1ότερον Α 1° m.; διαχωρητικώτερον καὶ ρυπ1ικώτερον C 2° m.; χρησιμώτερον καὶ ρύπ1ικώτερον καὶ διαχωρητικώτερον Λët. — Ib. σμιγέν ABC 1° m. M V.

168

ORIBASE, COLLECT. MED. II, 61.

- dans la dyssenterie.

Procédé pour faire bouillir le lait. ment y mêler du vin nouveau cuit et du vin d'un goût sucré; il agit également sur les évacuations alvines quand on y mêle du sel, mais alors il est plus désagréable à boire. Contre les dyssen 7 teries, les flux bilieux et, en général, contre toutes les affections du jejunum, ainsi que contre les fontes du corps qui se rassemblent dans le tube intestinal, il convient de donner du lait bouilli. Il faut 8 d'abord le faire bouillir peu et doucement, de façon qu'une partie passe par les selles et que l'autre soit retenue; plus tard, on le fera bouillir de plus en plus, en évitant de le faire brûler, d'en faire du fromage ou du petit lait. La meilleure manière d'éviter ces incon 4 vénients est de le cuire doucement, de le remuer constamment avec un rameau de férule lisse et mince, et d'enlever, en raclant de tout côté, avec une plume, les grumeaux qui se forment à la surface, et d'ôter avec une éponge ce qui pourrait s'attacher au pour

1. γλυκέος · εὐσΊομαχώτερον γὰρ τοῦτο γίνεται Αἔτ. — Ib. διαχωρητικώτερον C 2° m. Αἔτ. — Ib. εἰ] ἢν Α C M.

4. συννένουσιν Α; συνέουσιν C; συρρέουσιν 2° m.

σχεθῆναι Synops.; τακῆναι Paul.
 ib. ἔτι Synops., Paul.; ἐπί Codd.
 μᾶλλον τοῦ ὀροῦ καὶ μᾶλλον C
 m.—8. ἢ ὀρόν om. Synops., Paul.
 συνεχεῖ C 2\* m.; les autres om.

συνεχει G τ m.; les autres om.
 Ιb. χρῆσαι (χρῆσθαι ex emend.)

καὶ σΊερῷ C 2° m.; les autres om. 9-10. ἐφισΊάμενον Synops.; ὑφισῖάμενον A B C M V; ἀφισῖάμενον Paul.

11. τι ἀφίξη B text.; τι ἐφίξη Μ; τι ἐφίξει C; τι ἐφιξήση Λετ.; τι ζώη Synops.; τῆ ζέσει Paul.

Ιb. τοῖς χείλεσι τοῦ ἐχίνου] τῷ σ7όματι τῆς χύτρας Αἔτ.; τοῖς χ. τ. ἐχείνου Β int. lin. C; τ. χ. τ. εἰχείνου Α; τ. χείλεσι (οm. τοῦ ἐχίνου) Paul.; τ. χ. τ. ἐχ. ἡ λέδητος C 2° m.

Μαιιό. 170.
10 καθαίρειν · πολλάκις γὰρ ἐνθένδε καὶ τὸ ὅλον διεφθάρη. Εψε
οὖν, ὡς εἴρηται, τὸ γάλα, μέχρι παχύ τε ὁμαλῶς καὶ γλυκύτερον τοῦ ὡμοῦ γένηται.

ξ6'. Περὶ ἀρίσ ου μέλιτος, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Μέλι δὲ ἄρισίον ἐσίι τὸ γλυκύτατον τε καὶ δριμύτατον, καὶ τῆ χρόα μὲν ἀχρὸν, τῆ συσίασει δὲ μήτε ϖαχὺ καὶ Θρομδῶ- 5 δες, μήτε ἔνυγρον, ἡνωμένον τε διὰ ὅλου καὶ γλίσχρον, ὥσίε, ἃν βασίασας ἀπὸ αὐτοῦ τῷ δακτύλῳ ῥεῖν ἐπιτρέψης, κατατείνεσθαι συνεχὲς ἐαυτῷ, καθάπερ ἰξὸν, οὐ διασπώμενον, οὐδὲ ἀποβρηγνύμενον τοιοῦτον δὲ ἐσίι τὸ τε ἡμήτιον, καὶ Θάσιον,

Antid. I, 2, t. XIV; p.11-

Ib. 4; p. 22.

tour de la casserole; car c'est là souvent le point de départ d'une 10 corruption totale du lait. Faites donc bouillir le lait, comme je viens de le dire, jusqu'à ce qu'il ait acquis une épaisseur uniforme et qu'il soit plus sucré que le lait cru.

62. DU MEILLEUR MIEL. (Tiré de Galien.)

1 Le meilleur miel est celui qui est très-sucré et très-piquant, de couleur jaune pâle, de consistance ni épaisse, ni grumeleuse, ni liquide, mais visqueuse, et formant un tout continu, de façon que, si vous en enlevez une partie avec le doigt et que vous le laissiez tomber, il coule vers le bas comme de la glu, sans se rompre, ou sans se détacher du doigt; tel est le miel de l'Hymette et de Tha-

Caractères du meilleur miel; localités où il se trouve.

1. καθαίρειν] καθαρῷ ἀΦαιρεῖν Aët.

Ib. άλλο Synops., Paul.

Ib. διεφθάρα C; διέφθαρται 2ª m.; διέφθειρε Αξτ.

2. σαχύτερου (om. τε) Paul.; σαχύτερου τε Synops.; σαχύτητος G 2° m.

Ib. όμαλοῦ C 2ª m.

CH. 62; 1. 4. 72 om. AB.

Ib. δριμύτατον καὶ εὖῶδες C 2° m.

5. χροᾶ AC; χροιᾶ Gal.

Ib. ἀχρόν] ξανθόν C 2ª m. et Sim. Seth.

5-6. ούτε ....ούτε Gal.

6. λίαν ύγρου Gal.

7. ἐάν γε Gal.

συνεχεῖε ABCV; συνεχῶε C
 2ª m.

Ib. αὐτό Gal.

9. Υμήτιον C; Υμνήτιον Α.

Ib. ἢ Θάσιον Gal.; καὶ Θιάσιον A BC 1° m. V; Thasium Ras. ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 62.

DES ALIMENTS.

σαρὰ τῶν Φυτῶν, ἐπὶ ὧν τοῖς Φύλλοις ἀθροίζεται, καὶ διὰ τοῦτο 5 γίνεται κάλλισίον, ἔνθα Θύμα τὰ σιλεῖσία, καί τινες ἄλλαι

καὶ όλως τὸ ΑτΙικόν, μετὰ ὁ τὸ ἀπὸ τῶν νήσων τῶν Κυκλάδων

5 γίνεται κάλλισ/ον, ενθα θύμα τὰ σλεῖσ/α, καί τινες άλλαι

Απιία. 1, 1, 1,

τ. ΧΙV; p. 2627.

γοῦντες δὲ ἐμβάλλουσιν ἔνιοι θύμον ' ὄζον σαφῶς σεπανουρ

γῆσθαι τεκμαίρου · τὸ γὰρ ἄρισ/ον μέλι τὴν μὲν δριμύτητα τῶν

θύμων ἐπισπᾶται, τὴν ὀδμὴν δὲ οὐκ ἐκμάτ/εται, καθάπερ οὐδὲ

Al. fac.III,39: 10 τὸ τῆς γεύσεως σφοδρόν. Εἰ δὲ τις ἐκλείχοι τοῦ μέλιτος, ἦτίου ι μεν τραφήσεται, μᾶλλον δὲ ὑπαχθήσεται τὴν γασίερα ὁ κλέον

Influence des plantes sur les qualités du miel.

Manière de reconnaître Ie miel sophistiqué.

Propriétés du miel suivant la quantité qu'on en prend. sos, et, en général, le miel de l'Attique; après lui vient celui des îles Cyclades; entre Pergame et Élée il se fait aussi du miel excellent. Il paraît que les plantes sur les feuilles desquelles le miel se ras- 2 semble contribuent en quelque chose à ses bonnes ou mauvaises qualités: aussi acquiert-il les meilleures qualités là où il y a beaucoup de thym et de certaines autres herbes et arbrisseaux d'un tempérament chaud et sec. Pour sophistiquer le miel, quelques-uns y ajoutent du thym; soupçonnez d'être falsifié le miel qui a une odeur apparente, car le meilleur miel attire, il est vrai, l'âcreté du thym, mais il ne s'imprègne ni de son odeur, ni de ce que son goût a d'exagéré. Si on lèche du miel, on en retirera peu de nourriture, mais 4 on se relâchera plutôt le ventre; si on en prend davantage, il pro-

καὶ ὅλως τό ] ἢ τσάντως γε
 Gal.

Ib. τοῦ ἐν ταῖς Κυκλάσι νήσοις γινομένου ὁ τί ϖερ ἂν ὁμοιότατον ἢ τούτω Gal.; quod ex insulis Cycladibus advehitur Ras.

- καὶ ὁλαίας ABCV; καὶ Ἐλαίαν
   2 m.; τῆς ἐπὶ Ṣαλάτη πόλεως
   Ελαίας Gal.; Elaeam urbem Bas.
  - 3. τι ωροσέρχεσθαι Gal.

- 5. Θύματα ωλεῖσΊα BV; ωλεῖσία Θύμοι Gal.
  - 7. 8ξου A 1ª m. C.
  - 8. τεκμαίρου] Θερμαίνου C.
  - οσμήν Gal.
- 10. Εἰ δὲ χωρὶς θδατος μίζεως ἐκλείχοι τις Gal.
  - Ib. τὸ μέλι μόνον Gal.
  - 11. τρέφει Gal.
  - Ib. ὑπάγει Gal.

5 δὲ εἴ τις αὐτοῦ προσενέγκαιτο, πρὸς ἔμετον εἴωθεν ὁρμᾶν. Ἐψηθὲν δὲ χωρὶς ὕδατος οὕτε ἐμετικὸν ὁμοίως ἐσῖὶν, οὕτε ὑπακτικὸν τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν, ἀλλὰ ἀναδίδοται καὶ τρέφει · οὖρα δὲ ἤτῖον κινεῖ τοῦτο τοῦ μετὰ ὕδατος ἐψηθέντος, οὐ μὴν οὐδὲ, 6 ὁπότε τρέφει, τροφὴν ἀξιόλογον δίδωσιν. Γέρουσι μὲν οὖν ἐπι- 5 τήδειόν ἐσῖι τὸ μέλι, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ψυχρᾶς κράσεως · 7 τοῖς δὲ ἀκμάζουσι καὶ Θερμοῖς ἐκχολοῦται. Τροφὴν δὲ ὀλίγην ἡμῖν ἐξ αὐτοῦ γίνεσθαι μὴ φθάσαντος εἰς χολὴν μεταβαλεῖν, ἰσῖέον, ὡς, εἴ γε αὐτῷ συμβαίη τοῦτο, τρέφειν οὐδὲ ὅλως τηνικαῦτα δύνασθαι.

Al. fac. III, 39; p. 742.

5 voque ordinairement des vomissements. Bouilli sans eau, il n'est plus vomitif, comme avant, et ne pousse plus au dehors les matières contenues dans les intestins; il est, au contraire, distribué dans le corps et donne de la nourriture; mais il active moins le cours des urines que le miel cuit avec de l'eau; toutefois, même quand il 6 nourrit, il ne fournit pas un aliment bien abondant. Le miel convient aux vieillards et aux autres personnes qui ont un tempérament froid; mais, chez les individus d'un tempérament chaud, et 7 à la fleur de l'âge, il se transforme en bile. Sachez-le: quand le miel ne se change pas d'abord en bile, nous en recueillons peu de matériaux nutritifs; en sorte que, si cela lui arrive, il ne saurait nourrir en aucune façon.

Propriétés du miel bouilli.

> Tempéraments auxquels le miel convient.

1. προσενέγκοι Gal.

Ib. την άνω κοιλίαν είωθεν εἰς έμετον έξορμᾶν Gal.

- 2. ἐσλὶν ὁμοίως Gal.
- 3. τὰ κατὰ τήν Gal.
- 3-4. οδρα δέ del. C 2° m.
- 4. ลีรไอง.... ou นท์ง om. ABCV; atque id urinas minus quam id quod cum aqua coctum est movet: verum Ras.

- Ib. oddé om. ABC 1ª m. V.
- 5. δίδωσι τῷ σώματι Gal., Ras.
- 6. τοῖς ἀλλοις τῆς ψυχρᾶς κράσεως BV; ὅλως ψυχραῖς τοῦ σώματος κράσεσι Gal.; ὅλως ταῖς ψυχραῖς κράσεσι Sim. Seth.
  - 8. γίνεται B inter lin.
- 9. συμβάλλη τοῦτο V 1° m.; τοῦτο συμβαίη Gal.

ξγ΄. Περί τοῦ ἀρίσ ου μέλιτος, ἐκ τῶν Ρούφου· κεῖται ἐν τῷ β λόγω τοῦ Περί διαίτης, ἡτοι Περί ωομάτων, ωρὸς τῷ τέλει.

Επαινείται δὲ μέλι τὸ ἐκ τῆς Ατλικῆς, καί ἐσλιν ἐνδοξότατον · δοκεῖ δὲ οὖν τἄλλα ωάντα μηδὲν εἶναι ωρὸς τοῦτο · ἐγὰ δὲ
οὔτε τὸ ἐνθένδε ἄπαν ἐπαινῶ, ἡγοῦμαι δὲ καὶ ἑτέρωθι εἶναι διαΦέρον ἀρεταῖς · αὐτίκα τὸ ἐκ Μαραθῶνος κάμισλον, οὐχ ιδοθερ

5 τῷ ἡμητλίω ωαραβάλλεσθαι, τοῦτο γάρ ἐσλι τὸ κάλλισλον,
ἀλλὰ ώσλε καὶ ἐτέρου λείπεσθαι. Κακὸν δὲ καὶ τὸ Μιλήσιον,
καὶ τὸ Αφίδνηθεν, καὶ τὸ ἐκ Σικελίας. Αγαθὸν δὲ ἔξω τῆς
Ατλικῆς τὸ τε Χῖον, καὶ τὸ Σύριον, καὶ τὸ Κύθνιον, καὶ τὸ
Σίφνιον, καὶ ωολλαχόθεν ἄλλοθεν τῶν Κυκλάδων νήσων, καὶ

63. DU MEILLEUR MIEL.

(Tiré de Rufus.)

[Ce chapitre se trouve vers la fin du II° livre du traité intitulé Du régime, c'est-à-dire dans le livre des Boissons.]

Qualités comparatives du miel des différents pays. On loue le miel de l'Attique, et il jouit de la plus grande re nommée; toutes les autres espèces de miel ne semblent donc rienen comparaison de lui; moi je ne loue pas tout le miel qui vient de ce pays; je suis même d'avis qu'ailleurs il y en a aussi qui est dout de qualités éminentes; par exemple, le miel de Marathon est très mauvais, non-seulement quand on le compare à celui du mont Hymette, car celui-là est le meilleur, mais il en existe encore d'autres espèces auxquelles il est inférieur. Le miel de Milet, è d'Aphidne et de la Sicile est mauvais aussi. En dehors de l'Attique, è le miel est bon à Chios, à Syros, à Cythnos, à Siphnos, dans plus

CH. 63. Tit. τῶ om. BC V.

- 3. του ἐνθένδε Α.
- 5. Υμνητίφ AC; Υμητίφ C 2ª m.
- 6. άλλως τε V.
- Ib. ωαντὸς ἐτέρου C. 2ª m.
- Ib. καὶ τὸ Μιλήσιον om. V.
- 7. Αφιδυήθευ Μ; Αφιδυηθέυ ΑC; Εφίδυηθευ V.
  - 8. τ' έχιου Α.
  - Ib. καὶ τὸ Σύριον om. BV.
- Ib. Κύθνιον ex em.; Κύθιον ΒΥ. Σπύθιον ΑCM.

Al.fac.III,42; p.747-748.

Matth. 171. Σικελόν το Ϋ6λαΐον, και Κρητικόν, και τοῦ Βοιωτίου το προδε τῆ Οίχαλία.

ξδ΄. Περὶ τῶν μέσων έδεσμάτων, τοῦ Γαληνοῦ.

Κατὰ ἐκάσ ην διαφορὰν ὧν εἶπον ὑπάρχειν ταῖς τροφαῖς ἔσ ι τινὰ μέσα καὶ γὰρ τῶν σκληροσάρκων καὶ μαλακοσάρκων εὕροις ἄν τι μέσον, ὡς μήτε σκληρόσαρκον, μήτε ἀπαλόσαρκον 5 εἶναι, καὶ τῶν λεπ Ιυνόντων τε καὶ ϖαχυνόντων, ἢ Θερμαινόντων το καὶ ψυχόντων, ἢ ἔηραινόντων τε καὶ ὑγραινόντων. Ἐπίτηθεια δὲ ἐσθίεσθαι τοῖς μὲν ἄμεμπ Ιον διαφυλάτ Ιουσι τὴν φυσικὴν κρᾶσιν ζώροις ὅσα ταῖς φύσεσιν αὐτῶν ἐσ ιν ὁμοια τοῖς μοχθηρὰν δὲ ἢ ἐξ ἀρχῆς ἔχουσιν, ἢ ὑσ Ιερον ἐπικτησαμένοις 10 οὐχ ἡ τῶν ὁμοιων αὐτοῖς, ἀλλὰ ἡ τῶν ἐναντίων ἐδωδὴ χρήσιμος.

sieurs autres endroits des îles Cyclades, en Sicile sur le mont Hyblée, en Crète, et en Béotie près d'OEchalie.

> 64. des mets qui ont des qualités moyennes. (Tiré de Galien.)

1 On rencontre certaines substances ayant des qualités moyennes entre chaque espèce de différences que j'ai dit exister dans les aliments; ainsi, entre les mets à chair dure et ceux à chair molle, on en trouvera qui tiennent le milieu, de sorte qu'ils ne sont ni durs, ni mous; il en est de même pour les atténuants et les incrassants, pour les échauffants et les refroidissants, pour les déssé-2 chants et les humectants. Aux individus qui ont conservé sans altération leur bon tempérament naturel il convient d'user des substances qui ont une nature semblable à la leur, tandis que ce n'est pas l'usage alimentaire des semblables, mais celui des contraires, qui est utile aux gens d'un tempérament mauvais, qu'il soit primitif ou

Des substances ayant des qualités moyennes.

A qui conviennent les semblables, et à qui les contraires.

Κιπελόν Α text.; Σιπελιπόν Μ.
 Λιλυβαΐον Α text. B V.
 CH. 64; 1. 3. ἐν ταῖς Gal.

5. μητε άπαλόσαρκου έτι μήτε σκληρόσαρκου G. — 7. ἢ ψυχόντων Gal.

Ib. ξηρ. παὶ ύγραινόντων ABV; ξηρ. ἢ ύγραινόντων Gal.

φυλάτ Γουσι Gal.
 δέ om. ABC 1\* m. V.

- 11. οὐχὶ τῶν G; οὐ χρη τῶν C.

Ιb. ἑαυτοῖε Gal. — Ιb. ἀλλοι τῶν G.

Ib. ἐκ τῶν ἐναντίων C 2° m.

Ib. et p. 174, 2. ἐδωδὴ..... ἐναντίων om. ABCGV.

ORIBASE, COLLECT, MÉD. II. 65.

ύπὸ μέν γάρ τῶν ὁμοίων Φυλάτθεται τὸ κατὰ Φύσιν ἀμέμπθως έχου, ύπο δὲ τῶν ἐναντίων εἰς τὴν οἰκείαν κρᾶσιν ἄγεται τὰ μοχθηρώς κεκραμένα.

ξε'. Περί τῶν ὑγρῶν καὶ σκληρῶν τῆ συσθάσει.

Al. fac. I, 23; р. 536.

Τὰ μὲν ὑγρότερα ταῖς συσθάσεσιν ἄπαντα βραχεῖαν τροφήν] 5 δίδωσι τῷ σώματι, καὶ ταχέως έξατμιζομένην τε καὶ διαφορουμένην, ώς έτέρας αὖθις οὐ διά μακροῦ δεῖσθαι τὰ δὲ σκληρά καὶ γεώδη μόνιμόν τε καὶ σολλήν, καὶ δυσδιαφόρητον : εί δε καὶ κολλώδες έχοι τι, σολύ δη μάλλου άπαυτα ταῦτα έναργώς άποτελεί. Πρόδηλον δέ, ότι και σεφθήναι τοίς τοιούτοις οὐκι

acquis après coup; car les semblables conservent ce qui est naturellement irréprochable, tandis que les contraires ramènent à leur tempérament propre les parties mai tempérées.

65. DES ALIMENTS D'UNE CONSISTANCE LIQUIDE OU SOLIDE.

Propriétés comparatives des aliments solides des aliments liquides.

Tous les aliments d'une consistance un peu liquide donnent au l corps une nourriture peu abondante, qui s'évapore et s'échappe rapidement par la perspiration, de sorte que, bientôt après, on a de nouveau besoin d'une nouvelle nourriture; les aliments durs et terreux, au contraire, fournissent une nourriture persistante et abondante qui ne s'échappe pas facilement par la perspiration; si, en outre, ces aliments ont quelque chose de glutineux, ils produisent tous ces effets d'une manière encore beaucoup plus apparente. Évidemment, il n'est pas facile pour de semblables aliments?

Сн. 65. Тіт. πράσει В.

4. σύσλασιν G.

5-6. εξατμιζόμενόν τε καὶ διαφορούμενον G°.

6. έτερα CG; έτέρους AB.

Ib. δεῖ A 1° m. G.

7. μονίμην Gal.

Ib. τε δέ C.

Ib. ωολλά Ga; ωολλώ G. 7-8. εἰ δὲ κολλῶδες ABG.

8. Exel Ga Gal.

Ib. ωολύ δέ C 1 m. B; ωολλοί δή A; πολλώ δή G; πολλά δή G.

· Ib. ἐνεργῶς AG.

εὐπετὲς, ώσπερ γε οὐδὲ εἰς αἴμα μεταθαλεῖν, οὐδὲ έξομοιωθῆναι τοῖς σΊερεοῖς τοῦ ζώου μορίοις εἰ δὲ τοῦτο, μηδὲ Φρέψαι τα-χέως ἀλλὰ, ὅταν γε κρατηθῆ καὶ κατεργασθῆ, τροΦὴν ωολλὴν δίδωσι τῷ σώματι.

ξς'. Κατὰ τίνα λόγον ἐνίοις ἡ τῶν σΤυφόντων μήλων, ἡ ἀπίων ἐδωδὴ λαπάτΤει τὴν γασΤέρα.

Τινών έπὶ τῆ τών σΙυφόντων μήλων έδωδῆ λαπάτΙεσθαι τὴν 5 γασθέρα συμβέβηκεν, ὅταν ωροφαγόντες τῆλιν, καὶ ῥαφανίδας, καὶ μαλάχας διὰ ἐλαίου καὶ γάρου, καὶ ὅλως τὰ τὴν γασθέρα ὑπάγειν ωεφυκότα, τῶν αὐσθηρῶν τι ἀπίων ἢ μήλων ἢ ῥοιῶν ἐπιφάγωσιν · λαπάτθεται ἡ γασθήρ καὶ μάλισθα, ὅταν ἄτονος

Al. fac.II, 22; p. 598-601.

de se digérer, ni, à plus forte raison, de se changer en sang ou de s'assimiler aux parties solides de l'économie; s'il en est ainsi, ils ne peuvent pas non plus nourrir rapidement; mais, quand ils ont été domptés par l'estomac et élaborés, ils donnent une nourriture abondante au corps.

66. DE QUELLE MANTÈRE L'USAGE DES POMMES OU DES POIRES ASTRINGENTES RELÂCHE LE VENTRE CHEZ QUELQUES PERSONNES.

Il arrive à certaines gens d'avoir le ventre relâché, quand ils ont mangé des pommes astringentes, lorsque, après avoir pris d'abord du fenugrec, des radis, ou de la mauve, avec de l'huile et du garon, ou, en général, des choses qui ont la propriété de relâcher le ventre, ils mangent ensuite une certaine quantité de pommes, de poires, ou de grenades âpres; le ventre est même fortement relâché, quand il est dans l'atonie, par l'usage des astringents qui, dans ce

Diversité d'action des fruits astringents suivant qu'on les prend tout d'abord ou après d'autres aliments;

1. γε om. ABCGV.

Ib. καταβαίνειν ABCV.

2. σ'Ιεροϊέ G. — Ιb. μέρεσιν G<sup>a</sup>. — Ιb. εἰ δὲ μὴ τοῦτο G. — Ιb. μήθε Δι<sup>a</sup> m.; μή G. — Ιb. Ֆρέψει Gal.

όταν ἐγκρατηθῆ G.

Ib. πολλήν τροφήν G.

CH. 66. Tit. σ7ρεφόντων Α 1 m.

5. τῆ om. ABCV.

Ib. μήλων om. BV.

6. ποιλίαν Gal.

Ιb. ωροσφαγόντες Β.

Ιb. τῆλίν τε καί Gal.

Ib. βαφανίδα Gal.

καὶ γάρου μικρὸν ἐχούσας οἰνου Gal.

9 et p. 176 1. όταν άτονος  $\tilde{\eta}$ ] τοῖς άτόνοις τὸν σ7όμαχον Gał.

> ή, ύπο των σΙυφόντων ρωννυμένη και ωρος έκκρισιν ορμώσα. Εάν δέ τις τὸ ἀνάπαλιν ωράξη , καὶ ωρολάβη μὲν τῶν αὐσῖηρῶν,! έπιλάθη δὲ τῶν λαπατίοντων, τούναντίον ἐπισχεθήσεται δηλουότι κατά την γασίερα. διό, κάν άλλος τις χυμός άνατρέψη τη 5 κοιλίαν, καθάπερ εἴωθεν ἐνίοις ώχρὰ χολή ωλείων ἀθροισθεῖσι, γευσάμενος τις τῶν σΙυφόντων οὕτω διακείμενος εὐθὺς ἐκκρινεῖ κάτωθεν του ανιώντα χυμόν. Λαδόντος οὖν τινος σκαμμωνίας σοτε νεανίσκου έπλ τῷ καθαρθηναι, καλ ήδη γεγονυιῶν ώρῶν σέντε, καὶ μηδεμιᾶς ἐκκρίσεως ἐπηκολουθηκυίας, Αλίβεσθα 10 μέν λέγοντος τὸν σΊόμαχον, σεπιέσθαι δὲ καὶ βαρύνεσθαι τη γασίερα, καὶ διὰ τοῦτο ἀχριᾶν τε καὶ ἀπορεῖσθαι, προσέταζα

cas, lui rendent de la force et l'excitent à l'excrétion. Mais, si on! suit la méthode opposée, c'est-à-dire si on prend d'abord des mets âpres, et ensuite des mets laxatifs, il est évident que ces mets seront, au contraire, retenus dans les intestins; pour la même raison, si quelque autre humeur retourne l'estomac, comme la bile pâle le fait habituellement chez certaines gens, lorsqu'elle est accumulée en grande quantité, et si, dans cet état, on goûte des mets astringents, on rejettera immédiatement par le bas l'humeur qui incommodail. Certain jeune homme donc ayant pris un jour de la scammonée pour l se purger, et, après cinq heures écoulées sans aucune évacuation, accusant de la gêne à l'orifice de l'estomac, de la pression et de la pesanteur à cet organe lui-même, devenant pâle et éprouvant des angoisses à la suite de ces accidents, je lui ordonnai de manger

- observation relative à ce sujet.

από C.

Ib. πρὸς ἐκκρισιν] διωθεῖσθαι κάτω τά περιεχόμενα κατά αὐτήν Gal.

3-4. τοθναντίον....διό om. A 1 m.

4. ἀνατρέψει Α; ἀνατρεθει (sic) C; ανατρίδει 2° m.

5. wλεῖον C Gal.; wλεῖος A.

Ib. ἀθροισθεῖσα τοῦτο ωοιεῖν Gal.

6. τινος Gal. — Ib. ὁ οὕτως Gal. — Ib. εὐθέως Gal. — Ib. ἐκκρίνει A BC V. 7. κάτω Gal.

Îb. ἀνιόντα Α 2" m. BVC 1" m.; ανιάντα Α.

Ib. σκαμμωνίας όπου Gal.

8. veavlonov C; veavlonos 2º m.; τῶν νεανίσκων Gal.

Ib. ἐπὶ τῷ ] ἔνεκα τοῦ Gal.

Ib. καὶ ħδη ] ħδη δέ Gal.

9. ἐπὶ τῆ ωροσφορᾶ ωέντε Gal.

Ib. ἐπακολουθηκυίας V; ήκολουθηκυίας Gal.

Ib. ωεπιέσθαι ex em.; ωεπεῖοθα ABC 1° m. V.; ἐπάρθαι C 2° m. Gal.

11. ήπορεῖσθαι AB text. CV; ήπο ρῆσθαι B inter lin.

Ib. ἐκέλευσα Gal.

5

Matth. 29. μήλου σθύφοντος, ή ροιας, ή ἀπίου βραχύ τι φαγείν αὐτόν · δ δὲ ἄμα τῷ καταπιεῖν ἀπηλλάγη τῶν ὀχληρῶν , ἐκκρινάσης ἀθρόως 4 αὐτοῦ τὰ σάμπολλα τῆς γασίρός. Ίκανὰ ταῦτα σρὸς ἀπόδειξιν τοῦ λαπάτθεσθαι την γασθέρα τοῖς ἄτονον ἔχουσι τὸν σθόμαχον, όταν έπιφάγωσί τι των σλυφόντων.

ξζ΄. Περί τροφῶν δυνάμεων, ἐκ τῶν Μνησιθέου τοῦ Αθηναίου.

Απασιν ύπάρχει τοῖς σπέρμασι κοινή τις διάθεσις, ύπερ ης αναγκαϊόν έσλιν είπεῖν τόταν μέν γάρ ή σερυσινά, βελτίω γίνεται ωρδε εὐεξίαν ἢ καὶ μᾶλλόν γε ωρδε εὐπεψίαν τὰ δέ τούτων παλαιότερα κούφα μέν έσλιν, άτροφώτερα δέ τὰ δέ νεώτερα τῶν έξαμήνων βαρεῖαν καὶ βλευνώδη καὶ δυσκατέρ- 10

un petit morceau de pomme, de grenade ou de poire astringente, et il n'en eut pas plutôt avalé qu'il fut délivré de ses incommodités 4 par une déjection alvine, abondante et subite. Ceci démontre suffisamment que, chez ceux qui ont l'orifice de l'estomac faible, le ventre se relâche quand ils prennent par-dessus les premiers aliments quelque substance astringente.

> 67. DES PROPRIÉTÉS DES ALIMENTS. (Tiré de Mnésithée d'Athènes.)

Toutes les semences sont douées d'une propriété commune dont il est nécessaire de parler : quand elles sont de l'année précédente, elles valent mieux pour donner de l'embonpoint, ou du moins se digèrent mieux; tandis que les graines plus vieilles sont légères, il est vrai, mais nourrissent moins; celles qui ont moins de six mois fournissent une nourriture lourde, muqueuse et dif-

Propriétés générales des semonces.

1. þoãs Gal.

2. εὐθέως ἀπηλλάγη Gal.

3. τά om. Gal.

Ib. εἰς γνῶσιν Gal.

Сн. 67. Tit. той om. G.

7. εἰπεῖν ] ήμῖν G.

Ib. ωερυσινά C 2° mª M marge; ωερισύνια C; ωερσυνιά ABM text. V; weplvea C 2ª mb; weplobua G. Ib. βελτίων V.

8. εὐεξίαν ή καὶ μᾶλλόν γε ωρός G; les autres om.

Ib. εὐπεψίαν] εὐεξίαν G.

9. μέν ἐσλιν | μέν τι C; μέντοι 2°

m. - 9-10. τὰ νεώτερα C.

10. βλευνώδη conj.; μενώδη Codd.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 68.

178 γασίου έχει την τροφήν. Συνέπεται δε τοις φυομένοις και το τοιοῦτο σχεδον, ώς εἰπεῖν, ἀπασιν οσων μεν αὶ ρίζαι μάλισι έσθίονται, τούτων ήκισία τὸ σπέρμα γίνεται βρώσιμον άνάπαλιν δὲ καὶ τῶν σπερμάτων ὅσα δίδωσιν ἡμῖν ἀπὸ τῶν καρπῶ 5 τροφήν, ταῦτα τὰς ῥίζας ωρὸς τὸ φαγεῖν ἀχρείους ἔχει.

ξη'. Περί μωνύχων.

Τῶν μὲν οὖν μωνύχων ἐσίὶν ἀνδραποδώδης ἡ βρῶσις κομιδή Ι βέλτισθα μέντοι καὶ σάντων έλαφρότατά έσθι τὰ τῶν ὄνων, ώς μέν οι την Ασίαν σεπλανημένοι φασί, τὰ τῶν ἀγρίων, ώς δὲ ἡμεῖς ἴσμεν ἐνθάδε, τὰ τῶν ἄρισΊα τεθραμμένων, δεύτερα & 10 Ιππου, χείρισ α δε ήμιόνου, τὰ δε τῶν ἀγρίων ἵππων σάνα σονηρότατα. Πανταχοῦ δὲ ἐν τούτοις [τὰ τῶν] γαλαθηνών:

Opposition de la racine et de la semence eu égard aux propriétés alimentaires. ficile à assimiler. Presque tous les végétaux participent, pour ainsi dire, à la propriété suivante : tous ceux dont on mange surtout les racines produisent une semence très-peu comestible; mais, par opposition, tous les végétaux dont les semences nous fournissent de la nourriture ont des racines incapables de servir à l'alimentation.

68. DES SOLIPÈDES.

Mauvaises qualités de la chair des solipèdes.

Manger des solipèdes, c'est agir tout à fait comme les esclaves; toutefois, les solipèdes qui fournissent la chair la meilleure et la plus légère sont, d'après l'avis des gens qui rôdent dans l'Asie, le ânes sauvages, et, d'après ce que nous en savons ici, les ânes les mieux nourris; vient ensuite la chair du cheval; celle de la mule est la plus détestable; la chair de tous les chevaux sauvages est très-mauvaise. Partout, lorsqu'il s'agit des solipèdes, la chair des

- δέ τι Φυομένοις G.
- 2. όσφ AC; όσαι G.
- 4. διδόασιν G.
- 5. ταύταs G.
- Ib. ἀρχείουs C 1 m.; ἀγρίουs G.
- Ib. έχων G.
- CH. 68. Tit. μωνύχων G (en aj. ici nai wepi dialtys évos éndolou); povoυύχων ABCMV, et ainsi touj.
- Ib.  $\xi \eta'$  om. B.
- 7. ελαφρότατου G.
- 8. σεπλανόμενοι ΒC.
- 9. τετραμμένων C; τεθρανομένων
- G. Ib. δεύτερον G.
  - 10. ἀγρίων om. C.
- 11. τὰ τῶν emend. Matth.; om.
  - Ib. γαλακτινῶν C 2ª m. et touj.

3 ἄρισία, | δεύτερα δὲ τὰ τῶν νεωτάτων ἐσίν. Τῶν δὲ διχήλων ἀναθρέψαι μὲν τὴν τοῦ σώματος ἔξιν ἀσθενῶς ἔχουσαν μάλισία δύναται, μετά γε τοὺς ἰχθῦς, τὰ τῶν ἐρίφων τε καὶ τὰ τῶν ἀρνῶν κρέα τῶν γαλαθηνῶν · ἔσίι γὰρ εὔπεπία καὶ τρόφιμα καὶ τῆς κοιλίας ὑγραντικά. Δεῖ δὲ ζητεῖν μάλισία τούτων τὰ ϖλεῖ- 5 σίον μὲν χρόνον ἀπὸ τῆς γεννήσεως ἐν αὐτῷ τῷ γάλακτι δαψιλῶς τεθραμμένα, μὴ ϖολλαῖς δὲ βοτάναις ἐκ τοῦ νέμεσθαι χρώμενα · τῶν γὰρ τοιούτων ἀπαλαὶ μὲν αὶ σάρκες διὰ τὴν ἡλικίαν, 5 εὔπεπίοι δὲ διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ γάλακτος τροφήν. Τὰ δὲ τῶν μοσχίων καὶ χοιριδίων τῶν γαλαθηνῶν, ϖρὸς μὲν εὐωδίαν καὶ τὴν 10 μετὰ ἡδονῆς ἀπόλαυσιν, οὐθενός ἐσίι χείρω, τοῖς δὲ ἀρρωσίοῦσιν ἢ τοῖς ἀναλαμβάνουσιν οὐδαμῶς ἐπιτήδεια · τὰ μὲν γὰρ μόσχεια βαρύτερά ἐσίι, τὰ δὲ τῶν χοιριδίων λίαν ὑγρὰ καὶ τῆς

individus à la mamelle est la meilleure; le second rang appartient à celle des animaux très-jeunes. Les jeunes chèvres et les agneaux à la mamelle sont, parmi les animaux à sabots fendus, ceux dont la chair est, après celle des poissons, la plus propre à rétablir un embonpoint perdu par suite de maladie, car elle est facile à di4 gérer, nourrissante, et elle humecte le ventre. Il faut surtout rechercher, parmi ces animaux, ceux qui ont été le plus longtemps, après leur naissance, nourris avec un lait abondant, et qui n'ont pas brouté beaucoup de plantes dans les pâturages; car les chairs de ces animaux sont tendres, à cause de leur âge, et faciles à di5 gérer, à cause du lait dont ils ont été nourris. La chair des veaux et des petits porcs à la mamelle ne le cède à aucune autre, sous le rapport de la bonne odeur et du plaisir qu'elle donne, quand on la mange; mais elle ne convient en aucune façon aux malades ou aux convalescents, car le veau est assez lourd, et la chair des petits

Propriétés analeptiques des chèvres et des agneaux;

conditions que doivent remplir ces animaux.

Excellence du veau et des petits porcs, non pour les malades mais pour les gens bien portants.

1. διαχήλων Α.

2. τήν om. C 1ª m.

2-3. έξιν . . . . τούς om. A 1° m.

3. δύνανται Μ.

Ib. μετάγειν τούς G.

4. πρεάθων C; πρεάδων M; πρέατα C 2° m.; om. A 1° m. Ib. γαλαθηνών om. A 12 m.

6-7. δαψιλώς om. G.

7-8. μη . . . . χρώμενα om. Α 1 m. 7. ωολλοῖς Α 2 m. C.

Ib. δέ om. G.

10. εὐοδίαν ABC; εὐηδίαν C 2ª m.

11. οὐδενός G. — Ib. χεῖρον G.

κοιλίας ταρακτικά. Τὰ δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ γάλακτος *ϖεπαυμένα* δ τῶν ἱερείων, μήπω δὲ ἐΦικνούμενα τῆς ὀχείας, βελτίονα μέν έσ]ι τὰ τῶν ὑῶν, ὅταν ἔχη ταύτην τὴν ήλικίαν τὸ μέν γὰρ ύγραϊνου ἀπὸ τοῦ γάλακτος οὐκ ἔνεσ ιν αὐτοῖς, τὸ δὲ λίπος τὸ 5 Φυσικόν καὶ τὸ τῆς ἡλικίας ἀπαλὸν σύμμετρον ἐξ ἀμφοτέρων wοιεῖται την έδωδήν. Τὰ δὲ ἄλλα γένη τῶν ἱερείων, ὅταν εἰς ῖ ταύτην άφίκηται την τάξιν, των μεν γαλαθηνών έσ ι σκληρь τερα καὶ δυσπεπί ότερα, τροφήν δὲ ξηροτέραν δίδωσιν, ἐὰν κατεργασθη. Τὰ δὲ τούτων ἐχόμενα καὶ ταῖς ὀχείαις ήδη ωροσχρώ δ 10 μενα, καὶ δοκοῦντα μάλισῖα ἐαυτῶν ἀκμάζειν ἐσῖὶ μὲν χρήσιμα τοῖς τέτθειν δυναμένοις, τονεῖν δὲ εἰωθόσιν, άμα δὲ καὶ τοῖς ζητοῦσι τὴν ἀπὸ τῶν κρεῶν ἰσχύν. Τῶν δὲ ϖαλαιῶν ἱερείων 🛚

Propriétés comparatives des animaux suivant leur âge.

porcs est extrêmement humide et trouble le ventre. Parmi les ani-6 maux qui ont cessé de prendre du lait pour nourriture et qui ne se livrent pas encore à l'accouplement, les porcs qui sont parvenus à cette période de leur vie fournissent la meilleure chair : car ils n'ont pas les qualités humectantes que donne le lait, mais leur graisse naturelle et la tendreté qu'ils doivent à leur âge en fait un mets qui tient le milieu entre les deux extrêmes. Les autres an: maux parvenus à l'âge où ils peuvent être rangés dans cette classe sont plus durs et plus difficiles à digérer que ceux à la mamelle; mais ils fournissent une nourriture plus sèche, quand leur chair est assimilée. Les animaux entrés dans la période suivante, qui s font déjà usage de l'accouplement et qui semblent être tout à lait parvenus à la fleur de l'âge, conviennent aux individus qui peuvent les digérer, et qui sont habitués à la fatigue, ainsi qu'à ceux qui recherchent la force que donne la viande. Les animaux âgés four !

2. ὀρείας A 2ª m.

3. ἔτι ἔχη Β, mais ἔτι a été effacé après coup. — Ib. γάρ om. G.

7-8. σκληρότερου καὶ δυσπεπ?ότερον G.

8. ξηροτέραν G; σκληροτέραν ΑΒ CMV...

9-10. προσχροώμενα Α; προσ-

χόωνα C 1° m.; προσχώων d G. 10. εσί δε χρήσιμον G.

11. ωέπ*λειν* G.

11-12. δὲ εἰωθόσιν....ἀπό om. A 1ª m.

11. είωθόσιν G; είώθασιν A 2 m. BCMV. — Ib. ἄμα καί G.

12. ἀπὸ κρεῶν ΑΒ.

181

Matth. 30-31.

31 ἀνάγκη | Φλαυροτέρας εΐναι τὰς ἐδωδὰς διὰ τὸ πρὸς τὸ χεῖρον ύπὸ τῆς ήλικίας ἀεὶ καταφέρεσθαι · διόπερ αὐτῶν ἐκόντας μὲν οὐ 10 ληπίεου · έὰν δε ποτε ἀναγκαῖον ἢ, μᾶλλον έφθοῖς χρησίεου. Τὰ δέ σκυλάκεια κρέα τῆς κοιλίας ἐσθὶν ὑπακτικά τὴν μέντοι κουφότητα την σαρά τοῖs σολλοῖs ύπειλημμένην οὐκ ἔχει σαντάπασιν · καὶ γὰρ μυξῶδές ἐσΊι καὶ γλίσχρον τὸ κρέας · βέλτισΊα 11 μέντοι γίνεται τὰ τῶν ἀπαλωτάτων σκυλάκων. Τὰ δὲ τῶν ἀλωπέκων καὶ τῶν ἄρκτων ἐσθὶ μυξώδη · κατὰ χρόνον δέ τινα τοῦ 12 φθινοπώρου σαχύτερα γίνεται καλ βέλτισία έαυτῶν. Τῶν δὲ ώμοφαγούντων Αηρίων, οἷον λύκων, καὶ λεόντων, καὶ σαντός 10 τοῦ τοιούτου γένους οἱ βεβρωκότες Φασὶ δύσπεπία εἶναι καὶ 13 βαρέα καὶ σΊροΦώδη τὰ κρέα. Μύας δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν δένδρων

nissent nécessairement un mets assez mauvais, parce que les progrès de l'âge les font tomber dans une condition toujours de plus en plus mauvaise; il ne faut donc pas les manger à dessein, et, si on y est obligé quelquesois, il faut les prendre plutôt bouillis. 10 La chair des petits chiens relâche le ventre, mais elle n'a pas du tout la légèreté que lui attribue le vulgaire, car elle est muqueuse et glutineuse; toutesois, la meilleure est celle des individus très-Il jeunes. La chair des renards et des ours est muqueuse; mais, à une certaine époque de l'automne, elle devient plus grasse et se 12 surpasse elle-même. Les personnes qui ont mangé de la chair d'animaux carnassiers, par exemple celle des loups, des lions, et de toutes ces espèces d'animaux-là, disent qu'elle est lourde, difficile 13 à digérer et qu'elle donne des coliques. Les souris des arbres ont

Propriétes de la chair des petits chiens,

- du renard, des ours,

- des carnassiers,

des diverses espèces de souris;

 φαυλοτέρας ABM 2\* m. V; φαυλότεραι C 2ª m.

Ib. διὰ τόν Α; ὁπὸ τό Μ text.

2. ἐκόντι C.

Ib. μέν CM; del. A 2ª m.

3. ληπίου A 1ª m. GM text.

Ib. έφθεῖε Α; εὐθύε G.

6. τό] τε G.

7. μέν G. — Ib. ἀπαλῶν τὰ τῶν A.

8. dριων ABM 1° m. V. — Ib. κατά χρόνων δέ Α; κατά δὲ χρόνον G. 9. σαχύτερου G, Ιb. τὰ ἑαυτῶν Β V.

g-10. δέ ώμοφαγούντων ex em.; ώμοφαγούντων (om. δέ) BV; δμοφαγούντων C 2° m.; δεσμοφαγούντων ACG; δεσμοφαγούντων M; Θεσμοφαγούντων C 2ª m.

10. λύκου G.

11. δύσπεπ λά είσι G.

12. τροφώδη C.

lb. Μύας δὲ τάς A et ainsi plus bas.

182

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 69.

κοιλίας μεν ύπακτικούς, άτροφους δε συμθέθηκεν εἶναι τοὺς δε κατὰ οἰκίαν μύας, καὶ τὰς ὁρείας χελώνας, καὶ σαύρους ἀγρίους, καὶ τοὺς ἔλεοὺς, καὶ τὰ τοιαῦτα Ξηρία τοὺς ἐσθίοντας λίαν τις εὐχερεῖς φήσειεν εἶναι.

ξθ'. Περί τροφῶν δυνάμεως, ἐκ τῶν Φιλοτίμου.

5 Το μέν οὖν όλον τὰ ροΦήματά ἐσΊι τῆς κατεργασίας τῆς ἐν ὶ κοιλία γινομέ νης οὐ σολλῆς σροσδεόμενα καὶ γὰρ μέμκται καὶ τοῖς ὑγροῖς, καὶ τέτηκε, καὶ τεθέρμανται, καὶ συνήψηται, καὶ σολλὴν ἔσχηκε τὴν ἀλλοίωσιν τῶν οἰκείων ὄγκων. Τὰ δὲ κυ ρρήδια σΊρυΦνόν τε τὸν χυμὸν ἀναδίδωσι καὶ σΊροΦώδη καὶ 10 Φυσώδη σΦοδρῶς ἔν τε γὰρ τῷ σΊόματι τὴν σΊρυΦνὴν ἔχοντα Φαίνεται δύναμιν, καὶ τὰς εἰρημένας δυσχερείας εὐθέως μετὰ

- des tortues, des lézards, des loirs, etc. la propriété de relâcher le ventre et de nourrir peu; quant aux souris de maison, aux tortues de montagne, aux lézards sauvages, aux loirs et aux animaux semblables, on pourrait dire que ceux qui les mangent ne sont pas très-difficiles.

69. DES PROPRIÉTÉS DES ALIMENTS. (Tiré de Philotime.)

Propriétés des bouillies,

- des enveloppes de graines, En général, les bouillies n'ont pas besoin d'une élaboration très forte dans l'estomac; car les parties solides ont été mêlées aux liquides, elles se sont fondues, elles ont été réchauffées, le tout a été cuit ensemble et a subi une grande altération de ses propres molécules. Les enveloppes des graines distribuent dans le corps une 2 humeur très-âpre qui produit beaucoup de coliques et de flatuosités; car on s'aperçoit, en les mettant dans la bouche, qu'elles ont une propriété très-âpre, et, immédiatement après qu'on les a mangées, on

2. olnías C; idíav 2ª m.

έλεούs ex emend.; έλαίουs Α;
 έλίουs BCGMV.

εὐχαρεῖε CM; εὐχαρίε G.
 CH. 60. Tit. ξη' B.

5. τὸ ῥόφημά τέ ἐσ7ι AC 1" m. M;

τὸ ῥόφ. ἐσ7ι BV. — 5-6. ἐγκοιλίας G.

6. προσδεόμενοι G.

. 8-9. κυρήθια ήχουν ωίτυρα μετά τῶν κριθῶν ἢ ωυρῶν  $\mathbf{C}$  2°  $\mathbf{m}$ .

9. σ ρυφυου μέν του G.

11. Φαίνουται A 1° m.

Μαιιλ. 32.
3 τὴν προσφορὰν ὁρῶμεν γινομένας αὐτῶν. Τῶν κρεῶν, κατὰ μὲν τὰς ἰδίας διαθέσεις τῶν ζώων, ἐσὶὶ βελτίω τὰ τε νεώτερα τῶν παλαιοτέρων, καὶ τὰ σαρκωδέσιερα τῶν λεπιοτέρων, καὶ τὰ ταῖς τροφαῖς εὐκατεργάσιοις χρώμενα τῶν μὴ τοιούτων, καὶ τὰ πιότερα τῶν λεπιοτέρων, καὶ τούτων τὰ σαρκώδη λαμ- 5 δανόμενα, καὶ πάλιν τὰ ἐκτετμημένα τῶν ἀνεκτόμων, καὶ τὰ Θήλεα τῶν ἀρβένων, παραπλησίοις ταῖς ρώμαις κεχρημενα.
4 Κατὰ δὲ τὰ μέρη τῶν ζώων, τὰ κατὰ ὅπισθεν σκέλη τῶν ἔμπροσθεν, καὶ τὰ δεξιὰ τῶν ἀρισιερῶν, καὶ τὰ περὶ τοὺς πόσοδας, μάλισια τὰ κάτω, καὶ τὰ ἐντὸς μέρη τῶν σκελῶν τῶν 16 ἐκτὸς, καὶ τὸ νῶτον τῶν περὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὸ σίῆθος σκληρότερα καὶ δυσκατεργασίότερα ἐσίιν ὁμοιον δὲ τι τούτοις

3 voit arriver les incommodités dont il vient d'être question. Les viandes présentent les différences suivantes d'après l'état des animaux eux-mêmes: les animaux voisins de la jeunesse sont préférables à ceux qui approchent de la vieillesse, ceux qui sont plutôt charnus à ceux qui sont plutôt maigres, ceux qui ont pris des aliments bien élaborés à ceux qui ne sont pas dans ce cas; ceux qui sont un peu gras à ceux qui sont plutôt maigres, et, chez ces derniers, il vaut mieux prendre les parties charnues; ensuite, les animaux châtrés sont préférables à ceux qui ne le sont pas, et les femelles aux 4 mâles, si l'état des forces est le même. Quant aux différentes parties du corps des animaux, les jambes de derrière sont plus dures et plus difficiles à assimiler que celles de devant, les droites plus que les gauches, et les pieds, surtout leur partie inférieure [plus que les autres parties], le côté intérieur des jambes plus que le côté extérieur, et le dos plus que le ventre et la poitrine; il

- des diverses espèces de viandes,

- des différentes parties des animaux.

1. Κρεῶν (om. τῶν) A.

2. 75 om. G.

4. εὐκατέργασ7α G: .

6. ἀνεπτόμων ex em.; ἀνεμίπτων ABCM text. V; ἀνεμήτων M marg. 7. Θήλυα G. — Ib. ωαραπλησίως

7. Θηλυα G. — IB. παραπλησίως C 2\* m.; παραπλησίας M. — Ib. κεπρημένα B; κεχρομένων G.

8. κατόπισθεν Μ.

8-9. σπέλη τῶν ἔμπροσθεν G; les autres om. — 9-10. καὶ ωεριτ7ους ωσόδας C 2° m.; καὶ ωερὶ τους ω. C.

10-11. τῶν ἐκτός om. BV.

11. του υώτου G.

Ib. ωερί την κοιλίαν G; ωερί κοιλίαν ABV; ωερί κοιλίας CM.

11-12. ондпротеров С 2° m. G.

12. δυσκατεργασίότερον C 2° m.

184

ORIBASE. COLLECT. MÉD. II, 69.

σοιεῖ καὶ τὰ ἐντὸς τῆς ῥάχεως καὶ τῶν σλευρῶν σρὸς τὰ ἐκτὸς αὐτῶν. Πράσα μὲν ἐΦθὰ δυσκατέργασὶα · γίνεται γὰρ ἰμαν-ὶ τώδη καὶ χα λεπῶς ὑπὸ τοῦ σιόματος λεαίνεται · τὴν δὲ λοιπὴν » τροΦὴν οὐ βλάπιει · οὐδεμίαν γοῦν αὐτοῖς ὁρῶμεν ἀπεψίαν γιο τορεύνην. Τὰ δὲ ἀμά ἐσιν εὐπεπίστερα, διότι μᾶλλον ἀπαλό ι τερα καὶ κατεργαζόμενα ὑπὸ τοῦ σιόματος. Ἡ κολόκυνθα μετὰ ; ζωμοῦ κρεῶν ἐψομένη τάχισια καὶ μάλισια σέτιεται · ἡ δὲ κατὰ μικρὰ διαιρουμένη καὶ συνεψομένη, καθάπερ εἰώθασιν ἔψειν οἱ σλεῖσιοι, δυσκατεργασιστέρα ταύτης ἐσιίν. Τῶν δὲ διο ἔλαῶν αὶ μὲν μέλαιναι λιπαρώταται σάντων, καὶ δυσκατεργασιστεραι, καὶ χολερώδεις μάλισια σάντων, καὶ τὰς ναυτίας ἐπὶ σλείονα χρόνον σοιοῦσι, καὶ τᾶς ὑποχωρήσεσι κατὰ μικοὰ ἐπὶ σλείονα χρόνον σοιοῦσι, καὶ τᾶς ὑποχωρήσεσι κατὰ μικοὰ

Propriétés des poireaux cuits,

- crus.

- de la courge ,

- des diverses espèces d'olives. existe la même relation entre les parties intérieures et extérieures du dos et des côtés. Les poireaux bouillis sont difficiles à assimiler; 5 car ils deviennent semblables à des courroies et sont difficilement broyés dans la bouche; mais ils ne nuisent point à l'élaboration ultérieure de la nourriture; car nous ne voyons pas qu'ils causent aucune indigestion. Les poireaux crus sont plus faciles à digérer, 6 parce qu'ils sont plus mous et qu'ils sont broyés dans la bouche. La courge bouillie avec du jus de viande se digère très-vite et par 1 faitement bien; celle qu'on coupe par petits morceaux pour les faire bouillir ensuite ensemble, ce qui est la manière la plus usitée de les préparer, est plus difficile à assimiler que la première. De 8 toutes les olives, les noires sont les plus grasses, les plus difficiles à assimiler et les plus susceptibles d'engendrer le choléra; elles donnent lieu à des nausées persistantes, et produisent des selles

<sup>1.</sup> woieiv G.

<sup>2.</sup> γίνονται G. ----

<sup>2-3.</sup> οί μαντίδαι G.

<sup>4.</sup> οὐδεμίαν γοῦν αὐτοῖς ex em.; οὐδεμίαν οῦν αὐτοῖς G; οὐδεμίαν γοῦν αὐτῆς  $\Lambda$  2 m.; οὐδεμίαν γοῦν ἐκ τῆς  $\Lambda$ ; οὐδεμίαν γοῦν ἐκ τῆς  $\Lambda$ ; οὐδεμίαν γοῦν ἐκ τῆς  $\Lambda$ 

<sup>5.</sup> ἀπεπ7ότερα G.

<sup>6.</sup> πατεργαζομένη Β. — Ib. κολοκύνθη BCG.

<sup>9. 01 00</sup>s G.

<sup>10.</sup> ἐλαῶν BMV; ἐλαων A; ἐλαῶν G; il en est de même p. 185, l. 5, 7 et 10; C a une fois ἐλαων, une fois ἐλαων et deux fois 1° m. ἐλαων et 2° m. ἐλαων.

<sup>. 11.</sup> μάλισ α τῶν, καί C 1° m.

Μαιτί. 33.
9 καὶ πλείω χρῶνται. Αἱ δὲ καλούμεναι πυραλλίδες τὰ μὲν ἄλλα
τὰ αὐτὰ ταῖς μελαίναις ποιοῦσιν, ἦτῖον δὲ διὰ τὸ λίπος ἔχειν
ἔλατῖον τῶν μελαινῶν · χυμὸν δὲ ἀμφότεραι ἀναδιδοῦσι λιπαρὸν καὶ κολλώδη, σῖρυφνότητα ἔχοντά τινα · λεκιθώδης οὖν ἐξ
10 αὐτῶν γένοιτο ἄν ὁ χυμός. Αἱ δὲ ἐν ὅξει συγκείμεναι τῶν ἔλαῶν 5
εὐκατέργασῖοι μέν εἰσι, χυμὸν δὲ ὁξὺν εἰς τὸ σῶμα ἀναδιδοῦτεραι μὲν ἦτῖον εἰσι τῶν ἔλαῶν ἐξ ἄλμης οὖσαι δυσκατεργασῖότεραι μὲν ἦτῖον εἰσι τῶν προειρημένων, δυνάμεις δὲ ἀναδιδοῦσι
τὰς ἀλυκὰς, καὶ πικρὰς, καὶ σῖρυφνὰς, ἔξ ὧν γίνονται χυμοὶ
12 λεκιθώδεις. Αἱ δὲ Θλασῖαὶ τῶν ἐλαῶν μᾶλλον μὲν κατεργά- 10

9 nombreuses et peu abondantes. Celles qu'on appelle pyrallides produisent du reste le même effet que les noires, mais à un moindre degré, parce qu'elles contiennent moins de graisse; cependant, ces deux espèces distribuent dans le corps une humeur grasse, glutineuse et de beaucoup d'apreté; par conséquent, elles produi10 ront l'humeur semblable à du jaune d'œuf. Les olives conservées

ζουται τῶν λευκῶν, χυμὸν δὲ άλυκὸν εἰς τὸ σῶμα ἀναδιδοῦσιν.

- dans du vinaigre sont, il est vrai, faciles à assimiler, mais elles il distribuent dans le corps une humeur acide. Les olives blanches sont moins difficiles à assimiler que les précédentes, parce qu'on les conserve dans de l'eau salée, mais elles distribuent dans le corps des [humeurs douées de] propriétés salées, amères et très-âpres, lesquelles engendrent à leur tour l'humeur semblable au jaune
- 12 d'œuf. Les olives écrasées s'assimilent, à la vérité, mieux que les blanches, mais elles distribuent dans le corps une humeur salée.

1. συραλίδες G.

2. μελάναις G.

3. ἀμφότεραι G; ἀμφότερα ταῦτα G; ἐναμφότερα ταῦτα A; ἐν ἀμφότερα ταῦτα M V; ἐν ἀνφότερα ταῦτα B.

Ib. ἀναδιδοῦσι ex em.; ἀναδίδωσι Codd.

3-4. λιπαρου κολλώδη BV.

4. ໂຮນເປີພ໌ວິທຸຣ emend. Matt.; ໂຮນ-ກເປີພ໌ວິທຸຣ Codd. 5. αὐτῶν G; αὐτῆς ABCMV.

Ib. an who's xuho's G.

6-7. αναδίδουσιν ΒV; αναδίδωσιν

7. λευκότεραι G.

8. ητίου del. C 2ª m.

10. λευπιθώδεις ABC 1ª m. GV.

. Ib. Ai δε ωλεῖσ αι C.

11. χυμούς δὲ άλυκούς C.

Ib. ἀναδίδουσιν V; ἀναδίδωσιν G.

## ΒΙΒΛΙΟΝ Γ΄.

α΄. Περί λεπ υνούσης και σαχυνούσης διαίτης, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Al. succ. 2, t.VI; p.760. Η μεν λεπίδυουσα δίαιτα τὰς σιενὰς ἐμφράτιει διεξόδους, ι ἀπορρόθητει τε τὸ ωροσπλατίδμενον γλίσχρον τῶν χυμῶν, τέμνει δὲ καὶ λεπίδυει τὰ ωαχέα τῶν ὑγρῶν · ἀλλὰ, ἐὰν ωλεονάση τις ἐν αὐτῆ, ὀρῶδες, ἢ ωικρόχολον, ἢ τῷ χρόνῳ μελαγ-5 χολικὸν ἐργάσεται τὸ αἶμα · ωέφυκε γὰρ ἀπαντα τὰ τοιαῦτα Θερμαίνειν ἰσχυρῶς καὶ ξηραίνειν, διὰ τοῦτό τε οἱ κατὰ τοὺς

#### LIVRE III.

1. DU RÉGIME ATTÉNUANT ET DU RÉGIME INCRASSANT. (Tiré de Galien.)

Action du régime atténuant. Le régime atténuant désobstrue les canaux étroits, enlève la partie visqueuse des humeurs qui s'y était attachée, divise et atténue les humeurs épaisses; mais, si on en fait un usage excessif, il rendra le sang séreux, ou l'imprégnera de bile amère ou, à la longue, de bile noire; car toutes les substances atténuantes ont naturellement la propriété de réchausser fortement et de dessécher: c'est là

CH. 1; l. 1. σ/ενάς om. Paul.

Ib. ἐμφράτ/ει ΑΒV; ἐκφράτ/ει τε ad Eun., Paul.; ἐμφράτ/ει τε Aët.

2. ἀπορρύπ/ει δέ Gal.; και ἀπορρύπ/ει ad Eun., Aët., Paul.

Ib. το προσπλατ/όμενον γλίσχρον εκ τῶν χυμῶν τοῖς ἀγγείοις Gal.; τὰ προσπλατ/όμενα γλίσχρα ad Eun., Aët., Paul.; en outre B a προσπρατ/όμενον.

3. δέ] τε ad Eun., Aët., Paul.

Ib. καὶ ταχύνει ad Eun.; om. Aët.

Ib. τῶν ὑγρῶν om. ad Eun., Aët., Paul.

3-5. ἀλλά...., αἶμα] συνάγει δὲ τοῖς χρονίσασι κατὰ τὴν ἐδωδὴν αὐτῶν

(Paul. om. αὐτῶν) ὀβρώδη (Aēt. aj. τε) καὶ χολώδη ωεριτΊώματα, κὰν ἔπ μᾶλλον ωλεονάση τις, μελαγχολικόν τὸ αἴμα καθίσ7αται ad Eun., Aēt, Paul.

4. TI ABCV.

Ib. αὐτοῖs ABC 1° m. V Gal.; chez Gal. αὐτοῖs se rapporte à τὰ ὑγιεννὰ Φάρμακα. — Ib. ὀρρῶδεs Gal.

4-5. ἐν τῷ χρόνῳ ἢ μελαγχ. Gal.

5. ἐργάζεται Β Gal.

Ib. ὀλίγου δεῖν ἄπαντα Gal.

Ιb. τοιαῦτα φάρμακα Gal.

6. Θερμαίνειν αμετρότερον Gal.

Ib. καὶ διὰ τοῦτο οἱ Gal.

6-187, 1. κατὰ τοὺς νεφροὺς οἱ Gal.

Al. fac. II, 71; Ib. p. 659.

5 Att. vict. rat.1; Chart. t.VI, p. 411, a-c.

υνεφρούς σωρώδεις λίθοι συνίσθανται. Φείδεσθαι οὖν χρη τῆς συνεχοῦς ἐδωδῆς ἀπάντων τῶν δριμέων, καὶ μάλισθα ὅταν ὁ σροσφερόμενος αὐτὰ χολωδέσθερος ἢ φύσει · μόνοις γὰρ τοῖς ἤδη τὸν φλεγματώδη χυμὸν, ἢ τὸν ὡμὸν καὶ σαχὺν καὶ γλίσχρον ἠθροικόσιν ἐπιτήδεια τὰ τοιαῦτα τῶν ἐδεσμάτων. Καὶ τὰ δ σλεῖσθα δὲ τῶν χρονίων ἀρρωσθημάτων λεπθυνούσης χρήζει διαίτης, ὡς σολλάκις ἐπὶ μόνη ταύτη καθίσθασθαι · καὶ ἄμεινόν γε ἐν οἶς ἐγχωρεῖ διαίτη μόνη χρησάμενον ἐπιτυχεῖν τοῦ τέλους, ἐν τούτοις ἀφίσθασθαι τῶν φαρμάκων, ὡς σολλάς γε καὶ νεφρίτιδας οἶδα καὶ ἀρθρίτιδας οὐκ ὁλίγας, ὅσαι γε μετὰ 10 σώρων ἀπέφηναν τὰ ἄρθρα, τὰς μὲν καὶ σαντελῶς σαυσαμένας

ce qui donne lieu à la formation des calculs tophacés dans les reins.

2 Il faut donc éviter de manger habituellement des choses âcres quelles qu'elles soient, surtout quand celui qui les mange est naturellement un peu bilieux; en effet, de semblables aliments ne conviennent qu'à ceux chez qui il y a déjà accumulation d'humeur pistuiteuse ou d'humeur crue, épaisse et visqueuse. Les maladies chroniques exigent si impérieusement, pour la plupart, l'usage du régime atténuant, qu'elles guérissent souvent par cet unique moyen; et, dans les cas où on peut atteindre son but en se servant du régime seul, il vaut mieux se passer des médicaments: ainsi j'ai observé beaucoup de maladies des reins et un assez grand nombre de cas de goutte avec formation de tophi aux articulations, qui furent soit

Qu'il faut éviter les substances âcres.

Efficacité
du régime
atténuant
dans
les maladies
chroniques.

Obscrvations particulières.

1. Απέχεσθαι ad Eun., Aët., Paul. Ib. οδυ χρή δέ Gal.

2. εδωδῆς..... δριμέων] αὐτῶν γρήσεως ad Eun., Aët., Paul.

2-3. όταν.... Φύσει] τοὺς χολώδεις τὴν κρᾶσιν ad Eun., Paul.; τῶν χολωδῶν τῆ πράσει Λἔt. — 3. αὐτῶν Gal.

4.5. ήδη... γλίσχρον] τὸ (Paul. om. τό) Φλέγμα καὶ τὸν ώμὸν καὶ γλίσχρον καὶ σαχὸν χυμόν αὰ Ευπ., Αἔτ., Paul.

5. ἐπιτήδεια.... ἐδεσμάτων] άρμόζει ad Eun., Aët., Paul.

Ib. έδεσμάτων έσ7ίν Gal.

7. ἐπὶ μόνης AB; corr. dans B.

Ib. ταύτης A; Gal. aj. sine ullo alio medicamento.

Ιb. καθίσ7αται V.

7-9. καλ.... Φαρμάκων] sunt enim quos praestiterit sola victus ratione sine medicamentis persanare Gal.

8. μόνη ex em.; μόνον Codd.

10. καὶ νεφρίτιδας om. Gal.; B om. καί.

10-11. όσα γὰρ μετὰ πώρων ἀπέφ. τὰ ἀρθρα C; quae jam articulorum ossa nudarant Gal.; quae etiam cum tophis articulos nudaverant Ras.

έπὶ τῆ τοιαύτη διαίτη, τὰς δὲ καὶ μετριωτέρας ἀποδειχθείσας. Οίδα δέ και των δυσπνοία συνεχως άλισκομένων οὐκ όλίγους είς τοσούτον ώφεληθέντας, ώς ήτοι κατασίηναι τελέως, ή διά μακρών χρόνων ένοχλεῖσθαι μικρά. Τήκει δέ καὶ σπληνας με 3 5 γάλους ή λεπθύνουσα δίαιτα καὶ ἦπαρ σκιρρούμενον, ἐπιληψίας τε τὰς μὲν μικρὰς ἔτι καὶ ἀρχομένας ἰᾶται· ὅσαι δὲ ἤδη γοδυιαί τε καὶ ὕπουλοι, καὶ ταύτας ὀνίνησιν οὐ σμικρά. Τὰ μέν οὐι έρεθίζουτα καὶ δάκνουτα την όσμην καὶ την γεῦσιν δριμέα τέ έσ]ι καὶ λεπ]ύνει· έχει δέ τι τμητικόν καὶ ὅσα λιτρώδη καὶ Att. vict. rat.3; 10 όσα ωικρά. Οὐ σμικρὸν δὲ δήπου διαφέρει καὶ τὸ διὰ δξυμέ:

p. 412, d.

λιτος, η όξους, η άλων, η έλαίου σροσενέγκασθαί τι των τοιο

complétement guéries par un semblable régime, soit notablement amendées. J'ai connu également un nombre assez considérable de 1 gens qui étaient habituellement éprouvés par la dyspnée, et qui re tirèrent un tel avantage de ce traitement, qu'ils furent complétement guéris, ou que leur maladie ne les tourmentait plus que légèrement et à de longs intervalles. Le régime atténuant fond aussi les grosses ; rates et le foie affecté de squirrhe; il guérit les épilepsies qui sont encore légères et à leur début, et amende notablement celles qui sont déjà chroniques et enracinées. Or les substances qui irritent et 6 piquent douloureusement l'odorat et le goût sont âcres et atténuantes; toutes les substances nitreuses et toutes les substances amères ont aussi quelque chose d'incisif. Cependant ces substances exercent aussi une action très-différente selon qu'on les mange avec de l'oxymel, du vinaigre, du sel ou de l'huile; car leurs propriétés se

Caractères physiques des atténuants.

2. δυσπνοίαις C.

Ib. συνεχῶs] saepe Gal.; om. Ras.

Ib. οὐκ ὀλίγους ] plerosque Gal.

4. ἐποχεῖσθαι Α 1ª m.

5. ή δέ λεπτ. C 1° om.—Ib. σκιβρούμενον Gal.; σκηρούμενον Α; σκληρούμενον BCV; induratum Ras.

lᾶται Gal. aj. penitus.

Ib. ήδη om. Gal.

8. την όσμην και την γεύσιν sen-

sus nostros Gal. qui ajoute ea omnia, 9. έχει δέ τι τμητικόν] incidum

præterea Gal.

Ib. όσα νιτρώδη C 2ª m.; όσα λιπαρώδη BV; quæ saporem quemdum habent nitrosum aut salsum, quorum et plurima alvum dejiciunt Gal.

10. ωικρόν Α C.

11-189, 1. τι τῶν τοιούτων αιτ aliud id genus Gal.

των · ἐπιτείνεται γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν ὅξει τε καὶ ὁξυμέλιτι, 8 καθαιρεῖται δὲ ἐλαίφ. Τῶν μὲν οὖν λεπΙυνόντων ἐδεσμάτων τὰ πλεῖσια Φάρμακα μᾶλλον ἄν τις ἡ τροΦὰς εἴποι · τὰ δὲ τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους γεννῶντα χυμοὺς τροΦιμώτατά τέ ἐσιι, κἆν πεΦθῆ καλῶς ἔν τε τῆ γασιρὶ καὶ τῷ ἡπατι, χρησιὸν αἴμα 5 γεννῷν πέΦυκεν · ἐμΦρακτικὰ δέ ἐσιν ἡπατός τε καὶ σπληνός · εἰ δὲ καὶ βραχεῖά τις ἀρχὴ Φλεγμονῆς εἴη κατὰ τὰ σπλάγχνα, ταύτην αὐξάνουσιν ἱκανῶς, ὡσπερ γε καὶ τὰς ἐμπνευματώσεις καὶ τὰς σκιρρώδεις διαθέσεις παροξύνουσι, καὶ δῆλον ὅτι καὶ η τὰς τῶν ἀποσίημάτων γενέσεις. Τινὰ μὲν οὖν παχύχυμα μόνον 10 ἐσιὶν, ὡσπερ ἡ Φακῆ, γλίσχρα δὲ ἄλλα, καθάπερ ἡ μαλάχη,

Al. succ. 2, p. 762,

Ib. 4; p. 780-781.

fortifient par le vinaigre et l'oxymel, tandis qu'elles s'affaiblissent par 8 l'huile. Presque tous les mets atténuants sont peut-être plus dignes du nom de médicaments que de celui d'aliments, tandis que les mets qui engendrent des humeurs épaisses et visqueuses sont très-nour-rissants et produisent du bon sang, quand ils sont bien élaborés dans l'estomac et dans le foie, mais ils produisent des obstructions au foie et à la rate, et, s'il existe en outre un petit commencement d'inflammation aux viscères, ils l'augmentent considérablement; ils augmentent aussi les pneumatoses, les affections squir-rheuses, et, cela est également évident, ils accélèrent la formation q des abcès. Or il y a certaines substances qui ont uniquement la propriété de contenir des humeurs épaisses, comme la lentille cuite, d'autres qui sont [uniquement] visqueuses, comme la mauve, d'au-

Propriétés des aliments incrassants.

Proprietés spéciales de quelques aliments incrassants.

1. ὀξυμέλιτι ] melle Gal.

2. καθαιρεῖται ex em.; καθαίρεται Codd.; minuitur Gal.; diminuit Ras.

3. τροφήν Gal.

3-4. τούς σαχ. κ. γλίσ. χυμούς γεννώντα V; τούς σαχ. κ. γλίσ. γενν. χυμούς εδέσματα Gal.; της σαχυνούσης ad Eun., Aët., Paul.

4. τροφιμώτατα έσΤι ABV; τροφιμώτατα τε σάντ' έσΤι Gal.; τρόφιμα μὲν ίκανῶς έσΤι ad Eun., Aët., Paul.

καλῶs] ωροσηκόντωs ad Eun.,
 Aët., Paul.

Ib. χρησίον ] εύχυμον ad Eun.,Aët., Paul.

6. τε Gal.; om. ABCV.

7. κατά σπλάγχνα V.

8. ωνευματώσεις Gal.

10. τάs om. ABCV.

 ώσπερ ἡ Φακή ABCV; ὡς ἡ Φακή Aēt.; ὡς Φακή Paul.; ὡς Φακός ad Eun.

Ib. τινὰ δὲ γλίσχρα ad Eun., Aët., Paul.

Ib. καθάπερ μαλάχαι Paul.; ὧs ἡ μαλάχη Αĕt.; ὧs μαλάχη ad Eun.

190

ORIBASE. COLLECT. MÉD. III, 1.

Al. succ. 11; p. 810.

Ib. 3; p. 763-764. τινά δὲ ἄμφω ωέπουθεν, ὥσπερ τὰ ὀσΊρακόδερμα καὶ τὰ μαλάκια καλούμενα. Δῆλον δὲ ὡς ἀσφαλεσίερα μὲν εἰς ὑγείας Ν
Φυλακήν ἐσῖιν ἡ λεπίὐνουσα δίαιτα τῆς ωαχυνούσης εὐεξίαν
δὲ καὶ ρώμην ἀδύνατος ἐργάζεσθαι, διότι βραχεῖαν δίδωσι τἡν
5 τροφήν. Απίεσθαι δὲ ἀναγκαῖον ἐνίοτε καὶ τῶν ωολυτρόφων Ν
ἐδεσμάτων, ἃ ωαχεῖς γεννᾶ χυμοὺς, ἀλλὰ μετρίως γε τοῦτο
ωρακτέον ἐν ἐκείνοις τε τοῖς καιροῖς, ὁπότε σαφοῦς ἐνδείας
αἰσθάνονται. Καὶ ὅσοις τε ἀνθρώποις οἴόν τέ ἐσῖι γυμνασίοις Ν
ωλείοσι χρῆσθαι καὶ κοιμᾶσθαι μέχρι ωερ ἀν ἐθέλωσι, καὶ
10 βίον ἔξω τῶν ωολιτικῶν ἀσχολιῶν ἡρηνται, τούτοις ἐγχωρεῖ

Action comparative sur la santé, du régime atténuant et du régime incrassant. Conditions dans lesquelles il faut se trouver pour suivre l'un ou l'autre

régime.

tres enfin qui ont ces deux qualités à la fois, comme les testacés, et les animaux qu'on appelle mollusques. Il est clair que le régime at 10 ténuant, eu égard à la conservation de la santé, est plus exempt de danger que le régime incrassant; mais il ne saurait produire de l'embonpoint ou de la force, parce qu'il ne donne pas beaucoup d'aliment. Quelquefois aussi il est nécessaire de toucher aux mets 11 qui nourrissent fortement et produisent des humeurs épaisses, mais il faut le faire avec mesure et aux époques où l'on éprouve un besoin évident. Les gens qui peuvent prendre beaucoup d'exercice et 12 dormir aussi longtemps qu'ils veulent, et qui ont choisi un genre de vie étranger aux affaires publiques, mangeraient sans inconvé-

 τισὶ δὲ ἀμφω συμθέθηκε σαχυχύμοις τε εἶναι καὶ γλίσχροις ad Eun., Aĕt., Paul.

1-2. τά Θ' ὑπ' ΑρισΊοτέλους ὀσΊρακόδερμα καλούμενα καὶ τὰ μαλάκια Gal.; τοῖς ὀσΊρακοδέρμοις ad Eun., Paul.; τῆ σαρκὶ τῶν ὀσΊρακοδ. Αĕt.

2-3. πρός φυλακήν ύγείας ad Eun., Aët.; προφυλακής ύγ. ένεκα Paul.

3. ἐσθιν om. BV Gal. — Ib. δίαιτα om. BV Gal. — Ib. ωαχυνούσης μᾶλλον ad Eun., Aĕt., Paul. — Ib. εὐεξίαν] τόνον ad Eun., Aĕt., Paul.; firmam corporis affectionem Ras.

4. 82 84 C.

Ib. ρώμην τοῖς σώμασι Paul.; ρώμ.

έν τ. σ. Aët. — Ib. άδύνατος έργα ζεται Α; άδ. έργαξεσθαι ΒV; οὐα έντ τίθησιν ad Eun., Aët., Paul.

4-5. διότι..., τροφήν om. Gal.; δλιγότροφος δ΄ οὖσα ad Ean.; Λέι, Paul., qui transportent ces mots avant εὖεξίαν (1. 3).

5. δέ B; les autres om.

6. ἀπαχεῖε A. — Ib. γε] τε Gal.

7. σαφῶs Gal.

Ib. ἐνδείας] τῆς ἀτονίας Aët.

8. γυμνασίοις τε Gal.

9. μέχρις Gal.

10. σολικῶν A 1ª m.

Ib. ἀσχολιῶν om. BV.

Ιb. είρηνται V.

καὶ τὰ σαχύχυμα καὶ γλίσχρα τῶν ἐδεσμάτων ἐσθίειν, καὶ μάλισια ὅταν ἐπὶ τῷ σδλήθει τῆς ἐδωδῆς αὐτῶν μηδέποτε μηδε
β μίαν αἴσθησιν ἐν ὑποχονδρίω σχῶσιν ἢ βάρους ἢ τάσεως. ὅσοι 
δὲ ἤτοι διὰ τὴν ἡλικίαν, ἢ τὴν ἀήθειαν, οὐχ οἶοί τε γυμνάζεσθαι 
σρὸ τῶν σιτίων, οὖτοι σάντες ἀπεχέσθωσαν τῶν τοιούτων ἐδε
δ σμάτων. Τελέως δὲ ἀργοὶ μηδὲ αὐτοὶ σαραγινέσθωσαν ἐπὶ τὰς 
σαχυχύμους τροφάς · μέγισιον γάρ τοι κακὸν εἰς ὑγείας φυλακήν ἐσιιν ἡ ἡσυχία τοῦ σώματος, ώσπερ γε καὶ μέγισιον 
δ ἀγαθὸν ἡ σύμμετρος κίνησις. ἐσθαλέσιατον οὖν ἐσιι φείδεσθαι 
τῶν γλίσχρων τε καὶ σαχυχύμων ἐδεσμάτων ὅσοις γε μόνης 10 
ψγείας ἐσιὶ Φροντὶς, οὐκ εὐεξίας σώματος, ὁποίαν οἱ γυμνα-

nient des mets visqueux et qui contiennent des humeurs épaisses, surtout s'ils ne s'aperçoivent jamais d'aucun sentiment de pesanteur 13 ou de tension à l'hypocondre, après en avoir pris beaucoup. Ceux, au contraire, qui, soit à cause de leur âge, soit à cause du défaut d'habitude, ne peuvent prendre de l'exercice avant le repas, doivent 14 tous s'abstenir de semblables mets. Les individus tout à fait sédentaires ne doivent pas même s'approcher des mets qui contiennent des humeurs épaisses, car le plus grand mal pour la conservation de la santé est le repos du corps, et le plus grand bien, sous ce rap-15 port, est un exercice modéré. Le plus sûr par conséquent, c'est de se garder des mets visqueux et imprégnés d'humeurs épaisses, du moins pour ceux qui n'ont souci que de leur santé et qui ne cou-

3. ὑποχουδρίφ δεξιῷ Gal. — Ib. Ισχωσιν Gal. — Ib. Θσοις Gal.

 ἡ διά τινα συνήθειαν Gal.; imbecillitate Ras. — Ib. οἶον Gal.

5. ωρὸς τόν Α. — Ιb. ωάντων Gal.; penitus Ras. — Ib. ἀπεσχέσθωσαν Α; φευγέτωσαν ad Eun., Αἔτ., Paul. — 5-6. ἐδεσμάτων, όσα τοιαῦτα Gal.; τὰς ωαχυχύμους τροφάς ad Eun., Αἔτ., Paul.

6. οδτοι ad Eun., Paul.

Ιb. παραγενέσθωσαν Gal.; προσίτωσαν ad Eun.; προσιέτωσαν Paul.

7. σαχυχύμους] τοιαύτας Gal.; ταύ-

τας Paul.; om. ABV, ad Eun.; talibus Ras. — Ib. γάρ τι B; γάρ Gal., ad Eun., Aët.; δέ Paul. — Ib. εἰς τὴν τῆς ad Eun., Aĕt., Paul.

8. ἐσ?. ἡ ἡσ. τεῦ σ. Α ια m.; ἐσ?. ἡσυχία ωαντελὴς τοῦ σώμ. Gal.; ἡ ωαντελὴς ἀργία καθέσ?ηκεν ad Eun., Aĕt., Paul. — Ib. Ճσπερ καί Gal.; Ճσπερ γε ad Eun., Aĕt., Paul.

9. τῶν ἀγαθῶν ad Eun., Paul.

Ib. ἐσ?ι om. Gal.

10. κακοχύμων τε κ. γλίσχρ. Gal.

Ib. μόνον ABCV.

11. ή Φρουτίs Gal.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. III, 1, 192

ALIMENTS. Al. succ. 3; p. 762.

DES

Ib. 4; p. 780.

σ ικοί σπουδάζουσιν. Αμεμπίστατα δε των εδεσμάτων έσιι τά 16 μεταξύ τῶν λεπΙυνόντων τε καὶ σαχυνόντων, ώς ἀν ἐν συμμετρία τε καὶ μεσότητι τῶν ὑπερβολῶν καθεσίῶτα, καὶ σύμμετρον αίμα τῆ συσίάσει γεννώντα · καλλίσιη μέν οὖν ή τοιαίτη

Ib. 11; p.811. Comm. I, in Vict. acut. t. XV, p. 463 et 464.

- 5 τροφή τοις σώμασιν ήμων έσιι, χειρίσιη δε ή κακόγυμος. ης άΦεκτέον έσ] lv άεί. Καὶ την σοικιλίαν δὲ τῶν έδεσμάτων, [1 καὶ μάλισία όταν έξ έναντίων ταῖς δυνάμεσι σύγκειται, βλα-. βερωτάτην είναι νομισίέον, κωλύουσαν τὰ ληφθέντα ωέτιεσθαι καλῶς.
- Αὶ μέν οὖν καθόλου δυνάμεις τοιαῦταί τινές εἰσιν τὰς δὲ 18 10 ύλας αὐτῶν ἐΦεξῆς ὑπογράψω.

Quels sont les mets les plus prochables.

Que la variété des mets est nuisible. rent pas après l'embonpoint que recherchent les athlètes. Les mets 16 les plus irréprochables sont ceux qui tiennent le milieu entre les atténuants et les incrassants, parce qu'ils se trouvent placés dans une juste mesure, qu'ils sont un terme moyen entre les extrêmes, et qu'ils produisent un sang d'une consistance moyenne; voilà donc ce qui constitue pour notre corps la meilleure nourriture; la plus détestable est celle qui renferme des humeurs mauvaises; il faut s'en abstenir toujours. On est d'avis que la variété des mets est éga-li lement très-nuisible, surtout si elle porte sur des mets de propriétés opposées, parce qu'elle empêche la bonne digestion des substances ingérées.

Telles sont à peu près les propriétés générales [du régime atte-18 nuant et du régime incrassant]; maintenant je vais passer à la matière de ce régime.

- 1. Κάλλισία ωάντων ad Eun., Aët., Paul.
  - Ib. ὑπάρχει Gal.
  - 2. τε om. ABCV.
  - Ιb. παχυχύμων ΑΒC V.
  - 4. γεννώντων Aët.
- Ib. καλλίσ η κατάλληλος ad Eun., Aët., Paul.
  - Ib. μέν οὖν ] τοίνυν Gal.; μέν C.
- Ib. ή τοιαύτη ad Eun., Aët., Paul.; αύτη ACV; ταύτη (sic) B.

- βλαβερὰ δὲ ἡ κακόχ, ad Ευπ. Paul.; βλαβ. δ. ή ωαχύχυμος Λët.; om. Gal.
  - 6. τροφων ad Eun., Aët., Paul.
  - μᾶλλον ad Eun., Paul.
- 7-8. βλαδερωτάτην είναί Φασιν (c'està-dire oi wepl wéψεως γράψαντες) Gal.; Φυλάτ Γεσθαι άμεινον ad Eun., Paul. ; Φυλάτ7εσθαι χρή Aët.
- 9. προσηκόντως ad Eun., Aët., Paul.

### β'. Όσα ἐσθὶ λεπθύνοντα ἐν τροφαῖς.

1 Σπόροδα, πρόμμυα, πάρδαμα, πράσα, νᾶπυ, πέπερι, σμύρνιον, πύρεθρον, ὀρίγανον, καλαμίνθη, μίνθη, ὕσσωπον, σισύμβριον; γλήχων, Θύμα, Θύμβρα χλωρὰ προσφερόμενα ' ξηρανθέντα γὰρ ἤδη φάρμακα καὶ οὐκέτι τροφαί καθόλου γὰρ πᾶν τὸ ξηρότερον ἰσχυρότερον τοῦ τεθηλότος ἐσλὶ, καὶ ὅσα κατὰ 5 λόφους ἢ ἐν χωρίοις ἀνυδροτέροις πὐξήθη τῶν ἐν πεδίοις ἢ κήνποις ἢ τέλμασιν ἰσχυρότερα. Ταύτη μὲν οὖν ὑπὲρ ἀπάντων χρὴ 3 γινώσκειν κοινῆ. Τοῖς δὲ εἰρημένοις ἐφεξῆς ἐσλιν εὕζωμα, σία, σέλινα, πετροσέλινα, ὤκιμα, ῥαφανίδες, κράμβη, τεῦτλα, σκόλυμος, ἤρύγδιον, ἀκαλήφη, μάραθρον, κορίαννον, πήγανον, 10

#### 2. ALIMENTS ATTÉNUANTS :

L'ail, les oignons, le cresson, les poireaux, la moutarde, le poivre, le smyrnium, la pariétaire d'Espagne, l'origan, la calaminthe, la menthe, l'hysope, le sisymbrium, le pouliot, le thym, le thymbre, si on les mange frais; en effet, à l'état desséché, ces plantes deviennent déjà des médicaments et ne sont plus des aliments; car, en général, tout ce qui tend à devenir sec est plus efficace que ce qui est fleuri, et les plantes qui poussent sur les collines, ou dans des endroits plus ou moins secs, ont plus de vertu que celles qui croissent dans les plaines, les jardins ou les marais. 2 C'est donc d'après cette règle commune qu'il faut porter un jugement 3 sur toutes les plantes. Après les espèces susdites viennent les suivantes : la roquette, la berle, le céleri, le persil, le basilic, les radis, le chou, les bettes, la cardousse, le panicaut, l'ortie, le fe-

Les plantes sèches, ou croissant dans des lieux secs, sont plutôt des médicaments que des aliments.

N. B. Depuis le chapitre 2°, on a renvoyé au IV° livre de la Synopsis, qui est presque identique avec celui-ci, les concordances de Galien, parce qu'elles exigent, à cause de leur nombre, une disposition typographique particulière. — La nature de ces listes ne nous a pas permis non plus de multiplier les manchettes.

CH. 2; l. 1. Σπόροδα ad Eun., Αἔτ.; Σπόρδα Godd.

1-2. σμύρνα C.

I.

2. opiyavis AC 1 m. BV.

2-3. σισύμβρια ABC 1° m. V. 3-4. ξηρανθεΐσα C 2° m.

6. ηθξάνθη C.

9-10. σκόλυμον ABC 1ª m. V.

άνηθον, λιγυσ ικόν, κύμινον, καππάρεως καὶ τερμίνθου καρπός, καὶ τὸ τῆς καροῦς σπέρμα, ἀνίσου, σίνωνος, ἄμμεως, δαύκου, σεσέλεως, τορδύλου, καὶ πάντων τῶν εὐωδῶν καὶ δριμέων καὶ Θερμῶν ἐπιφανῶς. Τῶν ἰσχυρῶς δὲ λεπ τυνόντων ἐσὶὶ ἱ τὸ τοῦ πηγάνου σπέρμα καὶ καννάβεως, ὡς εἶναι φαρμακώδη λοιπόν. Τῶν δὲ δημητριακῶν σπερμάτων εἰς λεπ τύνουσαν δίαι ταν ἄλυποι κριθαὶ μόναι ὁ δεύτεροι δὲ οἱ ἐκ τῶν πυρῶν ἄρτοι κλιβανῖται τῶν δὲ ἄλλων ἀπέχεσθαι πειρᾶσθαι, πλην εἰ μὴ διὰ μακροῦ πίσσου ἢ φακοῦ γεύεσθαί τις ἐθέλοι. Πλείσ ην δὲ ἱ ἀν ἔχοις, εἰ βούλοιο, καὶ ἄφθονον ἐδεσμάτων χρῆσιν εἰς λόγον λεπ τυνούσης διαίτης ἀπό τε τῶν πετραίων ἰχθύων, καὶ τῶν ὀρείων ὀρνίθων τῶν μικρῶν τὰ γὰρ ἐν τοῖς ὅρεσι διαιτώμενα ζῷα πάντα ξηρότερά τε καὶ Θερμότερα ταῖς κράσεσιν ὑπάρχει,

nouil, la coriandre, la rue, l'aneth, le laser sermontain, le cumin, le fruit du câprier et du térébenthinier, les graines de carvi, d'anis, de faux amome, d'ammi, de daucus, de seseli, de tordylium et celles de toutes les plantes odorantes, âcres et douées d'une chaleur évidente. Les graines de rue et de chanvre appartiennent aux subsétances fortement atténuantes, et rentrent déjà dans la classe des drogues. Parmi les céréales, l'orge est la seule qui ne soit pas constraire au régime atténuant; viennent ensuite les pains de froment cuits au four chauffé de tous côtés, mais il faut tâcher de s'abstenir des autres céréales, à moins qu'on ne veuille, à de longs intervalles, goûter quelques pois grecs ou quelques lentilles. On trouvera, sion 6 veut, des ressources abondantes et inépuisables, pour composer des mets conformes au régime atténuant, dans les poissons de roche et dans les petits oiseaux de montagne, car tous les animaux qui vivent sur les montagnes ont un tempérament plutôt sec et chaud, et leur

Que
les animaux
vivant
sur
les montagnes
ont le
tempérament
sec et chaud.

1. λογισθικόν C; λιδυσθικόν 2° m., Ras. — Ib. καί om. Ras.

as. — 16. και om. nas. 2. σκάρου C; καρύου 2° m.

- 5. καννάθου ABC 1ª m. V.
- 6. δημητρίων ΑΒ V.
- 8. κριβανίται ABC 1ª m. V.
- Ib. 8é om. A 1ª m.

8-9. *σειρᾶσθαι....* γεύεσθαι om. ABC 1<sup>a</sup> m. V.

- 9. Πλείσ ων C 2° m.
- 10. ἀφθόνων Α 1° m. BCV.
- 11. te] ths B.
- 12. ὀρέων Α C.
- 13. ταίς om. C. Ib. ὁπάρχοι A.

7 καὶ ἡ σὰρξ αὐτῶν ἤκισ Τα Φλεγματώδης ἐσΤὶ καὶ γλίσχρα. Ψᾶρας οὖν καὶ κίχλας, καὶ κοτ Τύφους, καὶ ωξρδικας ἐσθίειν καὶ οἱ ωυργῖται δὲ καλούμενοι σΤρουθοὶ, καὶ ὅσοι κατὰ τὰς ἀμπέλους διαιτῶνται [ωροσενεκτέοι]. Καὶ τῶν ωξρισ Γερῶν αἱ ἐκτῶν ωύργων ἡ ἀμείνους τῶν κατοικιδίων εἰσίν. Καὶ καθόλου ωάντα τὰ γεγυμνα τῶν ὑγροτέραις, καὶ τὰ καθαρὸν καὶ λεπΤὸν ἀναπνέοντα τὸν ἀέρα 10 βελτίω τῶν ἐναντίων. Καὶ ἰχθύων δὲ τῶν ωξετραίων ἐσθίειν ἰουλίδος, καὶ φυκίδος, καὶ κοτ Τύφου καὶ κίχλης, καὶ σκάρου, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ὅσοι μαλακήν τε άμα καὶ ψαθυρὰν ἔχουσι τὴν 10 σάρκα τῶν δὲ ἤτοι σκληρὰν ἢ γλίσχραν ἐχόντων ἀπέχεσθαι 11 ωμντάπασιν. Μαλακή μὲν οὖν ἡ τῶν ὀνίσκων σὰρξ, ἀλλὰ ἦτ Τον ψαθυρὰ τῆς τῶν ωξετραίων τῶν μέντοι τριγλῶν ψαθυρὰ μὲν οὖν,

Conditions générales que doivent remplir les animaux.

7 chair est très-peu pituiteuse et très-peu visqueuse. On mangera donc des étourneaux, des grives, des merles et des perdrix, ainsi que les moineaux appelés moineaux des tours, et ceux qui habitent les 8 vignes. Parmi les pigeons, ceux des tours valent mieux que les pigeons domestiques. En général, il faut préférer les animaux qui prennent de l'exercice à ceux qui n'en font pas, ceux qui prennent plutôt des aliments secs à ceux dont les aliments sont plutôt humides, et ceux qui respirent un air pur et ténu à ceux qui vivent 10 dans un milieu contraire. Parmi les poissons de roche, on doit manger de la girelle, du boulereau, du merle de mer, du tourd, du scare, et, en un mot, de tous les poissons dont la chair est à la fois molle et cassante, mais il faut s'abstenir tout à fait de ceux 11 dont la chair est dure ou visqueuse. Or la chair des motelles est molle, il est vrai, mais elle est moins cassante que celle des poissons de roche; la chair des rougets, au contraire, est cassante, mais elle

1-2. Ψῆραs ABV.

4. ωροσνενεκτέοι e conj.; mandendae sunt Gal. (Att. vict. rat. 8, Chart. t. VI, p. 414 d); om. Codd.

Ib. weristerew AC 1  $^{\rm a}$  m.; weristerew BV. — Ib. of ABV.

5. κατοικίδων ABC 1<sup>α</sup> m. V 2<sup>α</sup>

m.; κατοκίδων V. Ib. τά] τῶν V 1° m.

7. inspirant Ras.

9. Pointdos AC.

11. γ' αἰσχράν A 1° m.

DES ALIMENTS.

οὐ μὴν καὶ μαλακή. Ταῦτα οὖν ἔχεις ἄμφω τὰ γνωρίσματα περὶ 12 παντὸς ζφου σαρκὸς, τὸ μαλακόν τε καὶ ψαθυρόν · καὶ τούτοις προσέχων τὸν νοῦν, ῷ μὲν ἄν ὑπάρχη τὸ συναμφότερον, εἰς κόρον ἐσθίειν τῶν δὲ ἄλλων, ῷ μὲν μηδέτερον, ἀπέχεσθαι παντόποιν · ῷ δὲ, Θάτερον μόνον, ἐσθίειν μέν ποτε καὶ τοῦδε, τῶν ἄλλων ἀπορήσαντα, φυλάτιεσθαι δὲ εἰς κόρον, ώσιε καὶ ὀνίσκων καὶ τριγλῶν καὶ τῶν ἄλλων πελαγίων ἰχθύων ἐξέσιαι προσφέρεσθαι, μὴ παρόντων πετραίων, καὶ μᾶλλον ὁσοι διὰ νάπιος ἐσθίονται, καθάπερ σκορπίος. Εσιι δὲ δή τινα γένη ζφων, οῖς 13 ὑπάρχει μὲν τὸ ἔτερον ὧν εἶπον γνωρισμάτων, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀμετρίαν Θατέρου Φυλάτιεσθαι χρὴ καὶ τὴν τούτων ἐδωδήν · αἰ μὲν γὰρ ἐγχέλιες, καὶ τὰ πλεῖσία τῶν μαλακίων, καίτοι μαλακὴν ἔχοντα τὴν σάρκα, διὰ τὸ γλίσχρον καὶ Φλεγματῶδες

Caractères généraux à l'aide desquels on peut apprécier les qualités de la chair des animaux. n'est pas molle. Vous avez donc deux signes pour apprécier la chair l'é des animaux quels qu'ils soient : ce sont la mollesse et le cassant; prenant ces signes en considération, on mangera jusqu'à satiété les poissons qui réunissent ces deux qualités; on s'abstiendra tout à fait de ceux où elles manquent toutes deux; on mangera aussi de temps en temps, à défaut d'autres, ceux qui présentent seulement l'une de ces qualités, mais on se gardera d'en ingérer jusqu'à satiété; on pourra donc, si on n'a pas de poissons de roche, recourir aux motelles, aux rougets, ainsi qu'aux autres poissons de haute mer, et surtout à ceux qu'on mange avec de la moutarde, comme la scorpène. Il existe certaines espèces d'animaux qui présentent l'en effet l'une des deux qualités dont je viens de parler, mais qu'il faut cependant se garder de manger, parce que l'autre est en excès; les anguilles, par exemple, et la plupart des mollusques, quoiqu'ils aient la chair molle, sont cependant extrêmement nuisibles à ceux

Ταῦτ' οὖν ἐχει ἀμφω AC 1<sup>a</sup> m.;
 duæ sunt Ras.

<sup>7.</sup> έξέσ/αι ex em.; έξεται Codd.

<sup>8.</sup> μάλισ7α V. .

<sup>9. 84</sup> om. V.

<sup>10.</sup> ὧν del. C 2° m.
12-13. τῶν....έχοντα om. ABC

 $<sup>1^</sup>a$  m. V.

σάρκα, οἶός ἐσίιν ὁ σκόμβρος
 2<sup>n</sup> m.

αὐτῆς, ἱκανῶς ἐσθι βλαβερὰ τοῖς λεπθυνούση διαίτη χρῆσθαι
14 δεομένοις. Ἐπιτήδεια δὲ ἐκ τῶν σελαχίων μόνη ἡ νάρκη καὶ ἡ
τρυγὼν, καὶ χρῆσθαί σοτε καὶ τούτοις ἐγχωρεῖ, μὴ σαρόντων
15 σετραίων. Τῆς δὲ αὐτῆς ἐσθι δυνάμεως τά τε βούγλωσσα καὶ
16 ἡ ψῆτθα. Καὶ ταῖς ἀλεκτορίσι δὲ, εἰ γυμνάζοιτό τις, οὐ κωλύω 5
χρῆσθαι, καὶ σερισθεραῖς, καὶ τρυγόσι, καὶ μάλισθα ταῖς ἐν
17 ὅρεσι διαιτωμέναις. Χρὴ δὲ μὴ σρόσφατον, ἀλλὰ ἔωλον ἐργασμένους ἡμέραν μίαν τοὐλάχισθον, οὕτως ἐσθίειν οὐ τρυγόνα
μόνον, ἀλλὰ καὶ σέρδικα, καὶ σάντα τὰ μετρίως σκληρὰν
18 ἔχοντα τὴν σάρκα. Καὶ οἱ ταριχευθέντες δὲ τῶν ἰχθύων ἱκανώ10 τατα λεπθύνουσι καὶ τέμνουσι τοὺς σαχεῖς καὶ γλίσχρους χυμούς · ἐκλέγεσθαι δὲ καὶ τούτων ὅσοι Φύσει μαλακόσαρκοι ·

qui ont besoin du régime atténuant, à cause de leurs qualités vis14 queuses et pituiteuses. Parmi les poissons cartilagineux, il n'y a que
la torpille et la pastenague qui soient convenables, et dont on puisse
15 quelquesois se servir à défaut de poissons de roche. La sole et le
16 flet sont doués des mêmes propriétés. Je ne défends pas, si on
prend de l'exercice, de manger des poules, des pigeons et des tour17 terelles, surtout celles qui habitent les montagnes. Ce n'est pas seulement la tourterelle qu'il faut manger non fraîchement tuée, mais
conservée au moins pendant un jour; cette précaution s'applique
également à la perdrix et à tous les animaux qui ont la chair mo18 dérément dure. Les poissons salés exercent une action atténuante
et incisive très-prononcée sur les humeurs épaisses et visqueuses;
mais il faut présérer aussi ceux dont la chair est naturellement
molle et se garder de ceux qui ressemblent aux grands animaux

1. αὐτοῖs BV. — Ib. βλαθερὰ ἰπανῶs ἐσ7ι C 2<sup>a</sup> m.; ἐσ7ιν ἱπανῶs (om. βλ.) 1<sup>a</sup> m.

Ib. τοῖs] τῆ V 1° m.

1-2. διαίτη χρωμένοις. Επιτήδ. BV. 2-3. σελαχίων ή νάρπη και ή τρυ-

γών μόνα ABC 1° m. V.

3. ἐγχωρεῖν Α C.

5. ταϊς άλεκτορίσι ad Eun.; corporum gallinarum Gal. (Att. vict. rat.

8, ed. Chart. t. VI, p. 414 e); τοῖς ἀλεπτρυόσι Codd. — Ib. γυμνάζοιντο, οὐ C 2<sup>a</sup> m.

7-8. ἐργασαμένοις ΑΒC.

9. ξηράν C 2ª m.

11. καὶ τέμνουσι om. BV.

11-12. τοὺς,...χυμούς om ABC
1<sup>a</sup> m. V.

DES ALIMENTS.

τούς δὲ κητώδεις φυλάσσεσθαι. Ταριχευθέντων γέ τοι καὶ τῶν 19 χοιρείων κρεῶν γεύοιτο ἄν τις ἀσφαλῶς. Καὶ ὑπὸ τῶν ὁπωρῶν 20 δὲ ἡκισῖα ἄν τις λυποῖτο τῶν λαπατίουσῶν τὴν κοιλίαν · τὰς μαλακωτέρας οὖν μᾶλλον ἐσθίειν τῶν σκληροτέρων καὶ βραδυ-5 πόρων, οὐ μὴν εἰς κόρον γε οὐδενός. Καὶ ὅσα γε σφοδρῶς αὐ-21 σίηρὰ καὶ σίρυφνὰ, μοχθηρὰ τῆ τοιαύτη διαίτη. Ἐπιτηδειότερα 22 δὲ πάντων ἐσίὶν ἰσχάδες καὶ κάρυα καὶ πισίακια καὶ τῶν ἀμυγδαλῶν αἱ ὑπόπικροι · ἐλαίας δὲ οὕτε ἐπαινεῖν ἔχοιμι ἀν, οὕτε ψέγειν. Τῶν δὲ γλυκέων οὐκ ἐδεσμάτων μόνον, ἀλλὰ καὶ 23 το πομάτων τὸ μέλι μόνον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀκριδῶς λεπίοῦ τὴν σύσιασίν ἐσίι χυμοῦ γεννητικόν. Καὶ τῶν οἴνων δὲ οἱ λευκοὶ 24 καὶ λεπίοὶ τέμνουσί τε τοὺς παχεῖς χυμοὺς καὶ καθαίρουσι διὰ οὔρων. Καὶ μὲν δὴ καὶ ὁ τοῦ γάλακτος ὁρὸς ἐκ τῶν λεπίυνόν-25 των ἐσίίν. Χρησιμώτατον δὲ εἰς λεπίύνουσαν δίαιταν τὸ ὀξύ-26 τελι μάλισία ὑπάρχει.

les fruits de l'arrière-saison, ceux qui relâchent le ventre causeront le moins de dommage: il faut donc choisir ceux qui sont un peu mous plutôt que ceux qui sont un peu durs et qui passent lentement, mais il ne faut user d'aucune espèce jusqu'à satiété. Ceux 21 qui sont fortement âpres sont contraires au régime atténuant. Les 22 meilleurs entre tous sont les figues sèches, les noix, les pistaches et les amandes légèrement amères; quant aux olives, je ne saurais ni les louer ni les blâmer. De toutes les substances sucrées, non-23 seulement parmi les mets, mais aussi parmi les boissons, il n'y a, pour ainsi dire, que le miel qui produise une humeur d'une consistance parfaitement ténue. Les vins blancs et ténus produisent un 24 effet incisif sur les humeurs épaisses et purgent [le corps] par les urines. Le petit-lait appartient aussi aux substances atténuantes. 25 L'oxymel est particulièrement très-utile pour le régime atténuant. 26

δέ τοι V. — 8. ἐλάας Β V.
 μόνων A B corr., C.

<sup>9-10.</sup> άλλά.... μόνον om. ABC

<sup>1&</sup>lt;sup>a</sup> m. V. — 13. Καὶ μέντοι καί C. Ib. ὁ om. A 1<sup>a</sup> m. BV.

<sup>14.</sup> Χρησιμώτερου ABV Ras.

### γ'. Θσα σαχύχυμα.

Οἱ ἰπνῖται τῶν ἄρτων, καὶ οἱ μὴ καλῶς ἐσκευασμένοι, καὶ ὁ καλούμενος τράγος, καὶ τὰ διὰ γλεύκους καὶ σεμιδάλεως πέμματα καὶ λάγανα, καὶ τὰ ρύμματα ἄπερ ἴτρια προσαγορεύεται, καὶ πᾶν ἄζυμον ἐκ πυροῦ πέμμα, καὶ οἱ διὰ αὐτῶν δηλονότι σκευα
ξόμενοι πλακοῦντες. Ἐσῖι δὲ καὶ ἡ σεμίδαλις καὶ ὁ χόνδρος 5 

ἰκανῶς παχύχυμα τὸ δὲ ἄμυλον μετρίως. Καὶ οἱ λοδοὶ δὲ εἰσι παχύχυμοι, καὶ οἱ Θέρμοι, καὶ τῆς Φακῆς ἡ οἶον σάρξ τὸ 

γὰρ λέπος ἔχει τι ρυπίικόν. Κύαμοι Φρυγέντες, σησάμου σπέρμα, ἐρυσίμου σπέρμα τὰ καλούμενα μαλάκια, τευθίδες, σηπίαι, πολύποδες, οἱ κητώδεις τῶν ἰχθύων, ἐξ ὧν εἰσιν οἱ 10 

5 θύννοι · μετριώτεραι δὲ αὐτῶν εἰσιν αἱ πηλαμύδες. ἑκανῶς δὲ

#### 3. ALIMENTS CONTENANT DES HUMEURS ÉPAISSES:

Les pains cuits dans un four chauffé par le bas, ceux qui sont mal préparés, le mets appelé tragos, les fritures faites avec du vin nouveau et de la farine sémidalique, les lagana, les rhymmata, auxquels on donne le nom d'itria, et toute friture faite avec du froment sans ferment, ainsi que les gâteaux préparés avec ces fritures. La farine sémidalique et l'alica contiennent des humeurs extrêmement épaisses; l'amidon en contient qui le sont modérément. Les haricots renferment également des humeurs épaisses, ainsi que les lupins, et la chair des lentilles cuites, car l'écorce de ces dernières a quelque 4 chose de détersif. Puis viennent les fèves torréfiées, la graine de sésame, la graine d'erysimum, les animaux appelés mollusques, par exemple les calmars, les seiches, les poulpes, les poissons de la nature des grands animaux marins, classe à laquelle appartiennent les thons; toutefois les jeunes thons ont des propriétés moins pronon5 cèes. Les huîtres, les buccins, les pourpres, les cames, les bernicles,

CH. 3; 1. 1. ωνῖται AB; ἀζυμοι C 2° m.; qui sub cinere coquuntur Ras.

3-4. προσαγ., παν ΒC.

4. αὐτοῦ G.

6. τὸ δέ om. ABC 1° m. V.

7. καὶ Θερμοί ΑΒΥ.

Ib. οἶνον AC; ἔνδον C 2° m., Ras. ΄7-8. τὸ....ῥυπ7ικόν om. ABC 1° m. V.

10-11. έξ.... ωηλαμύδες om. A BC 1° m. V Ras. DES ALIMENTS.

σαχύχυμα τά τε δσίρεα, καὶ οἱ κήρυκες, αἰ τε σορφύραι, χῆμαι, λεπάδες, κτένες, σίνναι, καὶ σάντα ἀπλῶς τὰ ὀσίρακόδερμα. Εγχέλυες, κοχλίαι, ἐλάφεια κρέα, αἰγεια, βόεια, λάγεια, β χοίρεια, ἤπαρ, νεφροὶ, ὄρχεις, ἐγκέφαλος, νωτιαῖος μυελὸς, οῦθαρ, ἀδένες, γλῶτία μετρίως, γάλα τὸ ἐπὶ σλέον ἐψηθὲν, τυροὶ σάντες οἱ δὲ νέοι καὶ ὀξυγαλάκτινοι ἤτίον · ὀξύγαλα, συρίεφθος, καὶ τῶν ὑῶν ὅσα μέχρι τελέας σήξεως ἔψουσιν · μᾶλλον δὲ τὰ ὀπίὰ, καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ ταγηνισίά · φοίνικες, κάσιανα, βάλανοι, βολδοὶ, γογγύλαι, μύκητες, ἄρου ῥίζα, 10 ὕδνα, κῶνος, σῦκα τὰ μὴ καλῶς σέπειρα, κιτρίου σὰρξ, σίκιος τοῖς σλεονάσασι τῆ ἐδωδῆ αὐτῶν, μῆλα τὰ μήπω σέπειρα. Τῶν ὶ οἶνων οἱ γλυκεῖς αἴματος σαχέος εἰσὶ γεννητικοὶ, καὶ μᾶλλον

les peignes, les jambonneaux, et, en un mot, tous les coquillages, contiennent des humeurs très-épaisses. Puis viennent les an-6 guilles, les escargots, la chair de cerf, de chèvre, de bœuf, de lièvre, de porc, le foie, les reins, les testicules, le cerveau, la moelle épinière, les mamelles, les glandes, la langue (mais à un de gré modéré), le lait fortement bouilli, tous les fromages (mais les fromages nouveaux et ceux au lait aigre à un moindre degré), le lait aigre, l'amouille coagulée par la chaleur, les œufs qu'on fait cuire dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils soient entièrement durs (les œufs cuits sous la cendre à un degré plus élevé, et plus encore ceux qu'on frit dans la poêle), les dattes, les châtaignes, les glands, les oignons de vaccet, les navets, les champignons, la racine de gouet, les truffes, les pignons, les figues qui ne sont pas parfaitement mûres, la pulpe de citron, le concombre pour ceux qui en mangent abondamment, les pommes vertes. Les vins d'un goût 7 sucré, et surtout celui appelé siræum (vin doux cuit), produisent

τὰ ὀσΊρεα Α.

<sup>2.</sup> λοπάδες Α.С.

<sup>3.</sup> ποχλίαι ex em.; ποχλίοι Codd.

<sup>3-4.</sup> porcinae, leporinae Ras.

<sup>5.</sup> γλώτία, άδένες ABC 1° m.

<sup>6.</sup> τυροί δὲ ωάντες A 2ª m. C 2ª m.

Ib. καὶ ὀξύγαλα C 2° m.

<sup>7.</sup> ωυρίεφθου C 2° m., Ras.

<sup>8.</sup> τηγανισ7ά Β.

<sup>9.</sup> ndo7avos ABV; ndravos C1° m.

Ib. βολδοί om. A 1 m.

<sup>10.</sup> σίπυοι C.

έτι το καλούμενον σίραιον καὶ ὁ γλεύκινος ὁμοίως, καὶ οἱ ωαχείς και μέλανες οίνοι.

δ'. Όσα μέσα τῶν λεπ Ιυνόντων καὶ σαχυνόντων.

Οἱ κάλλισΊα κατασκευασθέντες ἄρτοι, καὶ αἱ σάρκες τῶν άλεκτορίδων τε καὶ άλεκτρυόνων, καὶ Φασιανών, σερδίκων τε καὶ σερισθερών, ἀτθαγήνων τε καὶ τρυγόνων, καὶ κιχλών, καὶ κοτθύφων τε καὶ τῶν μικρῶν σθρουθίων ἀπάντων, ἔτι τε ωετραίων Ιχθύων, αλγιαλείων τε καλ σελαγίων, κωδιών τε καλ σμυραινών, καὶ βουγλώσσων, καὶ σάντων ἀπλῶς ἰχθύων ὁσοι μήτε γλισχρότητά τινα, μήτε δυσωδίαν, μήτε ἀηδίαν ἔχουσι κατά την έδωδην, σύκα τὰ σεπονα, λαχάνων άγρίων σέρις 10 τοῦτο δὲ κοινόν τι γένος ἐσίὶ ωλειόνων, τὰ δὲ κατὰ εἶδος ἕκασίου αὐτῶν ἴδιον ὄνομα κέκτηται σαρά τοῖς Ατίικοῖς, οῖον Αριun sang épais; il en est de même pour le vin nouveau et pour les

vins épais et noirs.

4. ALIMENTS TENANT LE MILIEU ENTRE LES ATTÉNUANTS ET LES INCRASSANTS:

Les pains les mieux préparés, la chair de poule, de coq et de faisan, de perdrix et de pigeon, de coq de bruyère et de tourterelle, de grive, de merle et de tous les petits oiseaux, puis celle des poissons de roche, de ceux des côtes aussi bien que de ceux de haute mer, celle des loches de mer, des murènes, des soles et, en général, de tous les poissons qui n'ont aucune viscosité, ni mauvaise odeur, ni mauvais goût quand on les mange; les figues mûres; parmi les herbes potagères sauvages la chicorée (mais c'est là un genre qui comprend plusieurs espèces particulières, lesquelles ont reçu chachune un nom propre chez les Attiques, comme la laitue, le duriou

1. 5 om. C.

Ib. γλεύκινος Syn., ad Eun.; γλευnívns ABCV; véos olivos C 2ª m.

1-2. σαχεῖε μέλανες ABC 1 am. V.

2. olivos om. A 1ª m.

CH. 4. Tit. μέσα τε τῶν λεπ?. καὶ way. V.

3. dotos Ras. aj. sunt ejusmodi.

Ib. ai ex em.; om. Codd.

4. άλεκτρύων όρν. τε καί AC 1° m.; αλεπτρυόνων όρν. τε κ. BV.

Ib. φασιανιπῶν ABC 1° m. V.

.8. σμυρναίων B; μυραινών C 2° m.

Ib. ωάντων άπλῶς ex em.; ωάντ. τῶν ἀπλῶς Codd.

9. μήτε δυσωδίαν om. ABC 1 m. V.

202

δακίνη, καὶ χουδρίλη, καὶ γιγγικίδια, καὶ ἄλλα μυρία τούτου τοῦ γένους ἐσθίν · ὁ τε ἔλειος, καὶ ὁ μυακάνθινος, καὶ ὁ τῆς χαμαιδάφνης ἀσπάραγος, καὶ ὁ τῆς βρυωνίας · οἶνος ξανθός τε άμα καὶ γλυκύς καὶ διαυγής, οἶός ἐσθιν ὁ τε Αριούσιος, καὶ ὁ Λέσβιος, καὶ ὁ Φαλερῖνος, καὶ ὁ Τμωλίτης · χρησθὸν γὰροί τοιοῦτοι ωάντες αἶμα καὶ σύμμετρον τῷ ωάχει γεννῶσιν.

### ε'. Θσα γλίσχρον χυμόν γεννά.

Τῶν συρῶν ὅσοι μέν βαρεῖς καὶ συκνοὶ καὶ διὰ βάθους 1 ξανθοὶ, γλίσχροι · ὅσοι δὲ κοῦφοι καὶ ἀραιοὶ καὶ λευκοὶ τὰ ἔνδον, ἤτῖον τοιοῦτοι · καὶ ἡ σεμίδαλις δὲ, καὶ ὁ χόνδρος ἰκανῶς γλί10 σχρα. Τένοντες καὶ ἀπονευρώσεις, καὶ τὰ σερὶ τὰ χείλη μόρια, 2 καλλωσὸν, χοίρειον σᾶν κρέας καὶ ἡ τῶν ἀρνῶν σάρξ · τὸ τοῦ σησάμου σπέρμα, βολδοὶ, φοίνικες οἱ λιπαροί.

jaune, le gingicidium et mille autres plantes de ce genre), l'asperge de marais et l'asperge proprement dite, la tige de houx-frelon et celle de couleuvrée, le vin d'un goût sucré, jaune et transparent à la fois, comme celui d'Ariuse, de Lesbos, de Falerne et du Tmolus; car toutes ces espèces engendrent un sang qui est bon et de consistance moyenne.

#### 5. ALIMENTS PRODUISANT DES HUMEURS VISQUEUSES.

Les froments pesants, denses et jaunes à l'intérieur sont vis-1 queux; les froments légers, rares et blancs à l'intérieur, le sont moins; la farine sémidalique et l'alica sont très-visqueux. Les tendons 2 et les aponévroses, les parties qui environnent les lèvres, la couenne, toute chair de porc, la chair d'agneau, la graine de sésame, les oignons de vaccet, les dattes grasses [sont également visqueux].

γιγ Γικίδια ex em.; γιγ Γίδια Codd.
 τούτου... ἐσ Γίν ] τῶν ἀγρίων λαχάνων καλοῦσι σέρεις C 2\* m.

<sup>2.</sup> μυακάνθινος ex em.; μυακίνθινος A B'V: μυακίνθινος ἀσπάραγγος C.

<sup>4.</sup> Αρούσιος ABC 1° m. V. Ch. 5; l. 10. Τέμνοντες Α 1° m. 11. καλοῦν Β; καλ οῦν V; γλῶς-

oas C 2ª m.; et lingua Ras.

<sup>12.</sup> nai Poiv. C 2ª m.; om. 1ª m.

ς'. Όσα ώμους χυμούς γεννά.

Ο Φοίνικες χλωροί χυμῶν ἀμῶν ἐμπιπλᾶσι τοὺς ἐσθίοντας, ὡς δυσεκθερμάντοις ἀλίσκεσθαι ρίγεσιν. Καὶ ἡ ρίζα τῆς γογγύλης, ὅταν ϖλεονάση τις ἐπὶ τῆς ἐδωδῆς αὐτῆς, καὶ ἡ σὰρξ τῶν ὁσὶ ρακοδέρμων τῶν σκληροσάρκων ἀποβαλοῦσα τὸν ἀλυκὸν χυλὸν ἐκ ϖλείονος ἑψήσεως, καὶ τὰ μαλάκια καλούμενα, ϖολύποδες, σηπίαι ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα, ϖάντα τὰ κητώδη τῶν ἐν Θαλάτη ζώων, κοιλία, ἔντερα, μήτρα τῶν τετραπόδων, καὶ οἱ σκληροὶ τῶν ἀδένων ἀπεπιούμενοι, ὁξύγαλα, τυροὶ, ταγηνῖται, Θέρμοι, σιαθυλὴ ἐπισχεθεῖσα.

ζ'. Όσα ψυχρούς χυμούς γεννά.

Τοῖς ἄδην σικύων ἐμφορουμένοις ψυχρον χυμον ἀθροίζειν 10

6. ALIMENTS PRODUISANT DES HUMEURS CRUES.

Les dattes vertes remplissent d'humeurs crues le corps de ceux qui les mangent; il en résulte des frissons avec difficulté de se ré2 chauffer. Le navet, quand on en mange abondamment, les coquillages à chair dure, quand ils ont perdu leur liquide salé par une coction prolongée, les animaux appelés mollusques, comme les poulpes, les seiches et tous les autres du même genre, tous les animaux marins d'une grandeur démesurée, l'estomac, les intestins et la matrice des quadrupèdes, les glandes dures, si elles ne sont pas digérées, le lait aigre, les fromages, les gâteaux frits dans la poêle, les lupins, le raisin, quand il est retenu [produisent des humeurs crues].

7. ALIMENTS PRODUISANT DES HUMEURS FROIDES.

Il arrive à ceux qui se gorgent de concombres d'éprouver une

 $C_{H}$ . 6; 1. 4. ἀποδαλούσα ad Eun.; ἀποδαλλούσης  $C_{2}$   $C_{2}$   $C_{3}$   $C_{4}$   $C_{5}$   $C_{5}$ 

6. σάντα τὰ κητώδη Syn., ad Eun.; σάντα κητώδη ABCV; καὶ τὰ κητ. σάντα C 2° m.

7. τοιαῦτα δ' εἰσὶ κοιλία καὶ ἔυτερα καὶ μήτρα C 2° m.

8. τηγανίται ΑC; ταγανίται V.

9. ἐπισχ. κατὰ γασθέρα C 2\* m. CH. 7; l. 10. Τοῖς. . . . ἐμφορουμένοις Syn., ad Eun.; Τοῖς ἀδην κύων ἐμφορουμένοις B; Τοῖς ἀδέσι κύων ἐμφορουμένοις V; Τοῖς ἀδέσι κύων ἐμφορούμενος AC; γρ. τοῖς σικύας ἐμφορουμένοις Αč; γρ. τοῖς σικύας ἐμφορουμένοις Αčt., ὁ σικύων ωάνυ (sìc) C 2\* m.

204 ORIBASE. COLLECT. MÉD. III, 8-9.

DES

ALIMENTS.

συμβέβηκεν, οὐκ εὖπετῶς ἐπιδέξασθαι δυνάμενον τὴν εἰς αἶμα χρησΊον ἀλλοίωσιν. Κοιλία καὶ ἔντερα καὶ μήτρα τῶν τετρα τ πόδων ζώων, ὀξύγαλα, βωλῖται, μῆλα τὰ μήπω σέπειρα, βολβοί.

### η'. Οσα φλέγμα γεννᾶ.

5 Φλεγματικον δε άπλῶς χυμον γεννᾶ τῶν ζώων τὰ νευρώδη η μόρια, εγκεφαλος, ωνεύμων, νωτιαῖος, ἀδένες ἀπεπιούμενοι, ή τῶν ἀρνῶν σὰρξ, βωλῖται, ἀμανῖται, καὶ ή σὰρξ τῶν ὀσίρακοδερμων τῶν μαλακοσάρκων, μῆλα τὰ μήπω ωέπειρα.

# θ΄. Όσα μελαγχολικόν χυμόν γεννά.

Κρέα βόεια, αἴγεια, καὶ μᾶλλον τὰ τῶν τράγων τε καὶ ταύ- 1 10 ρων, ἔτι δὲ μᾶλλον ὄνεια, καμήλεια, ἀλωπέκεια, κυνῶν, λα-

accumulation d'humeur froide qui subit difficilement la transformation en sang de bonne qualité. L'estomac, les intestins et la ma 2 trice des quadrupèdes, le lait aigre, les bolets, les pommes vertes, les ognons de vaccet [produisent aussi des humeurs froides].

#### 8. ALIMENTS PRODUISANT DE LA PITUITE.

Les parties nerveuses des animaux engendrent une humeur sim-plement pituiteuse; [il en est de même] du cerveau, du poumon, de la moelle épinière, des glandes, si elles ne sont pas digérées, de la chair des agneaux, des bolets, des amanites, des coquillages à chair molle, des pommes vertes.

#### 9. ALIMENTS PRODUISANT DE L'HUMEUR ATRABILAIRE:

La viande de bœuf, de chèvre, plus encore celle des boucs et l des taureaux, et, à un degré plus fort, celle des ânes, des chameaux,

<sup>1.</sup> εὐπέπ7ως ΑΒC 1° m. V.

<sup>2.</sup> τῶν om. C.

<sup>3.</sup> βουλίται G 1° m.

CH. 8; l. 8. καὶ τῶν μαλακοσάρ-

κων C; ή τῶν μαλακοσάρκων 2° m.

Ib. μῆλα] μή AC 1° m.

CH. 9; 1. 10. δσα δνεια B.

Ib. καὶ μήλεια AC.

γώων, των άγρίων ύων, τὰ ταριχευθέντα κρέα των ἐπιγείων ζώων, καὶ οἱ σπληνες των ζώων των δὲ Φαλατλίων, Φύννων, φαλαίνης, φώκης, κυνὸς, δελφῖνος, καὶ των κητωδών ἀπάντων, κοχλίαι κράμθη, καὶ των δένδρων οἱ βλασλοὶ διὰ άλμης τε καὶ δξάλμης συντιθέμενοι, σχίνου λέγω, καὶ τερμίνθου, καὶ βάτου, 5 καὶ κυνοσθάτου, καὶ τῆς κινάρας ἡ οἶον σάρξ. Καὶ ἡ φακῆ δὲ μελαγχολικώτατον ἐσλιν ἔδεσμα, καὶ μετὰ αὐτὴν οἱ ωιτυρῖται των ἄρτων, οἱ τε ἐκ τῆς τίθης καὶ τῶν ἄλλων τῶν μοχθηρῶν σπερμάτων, οἱ τε ωαλαιοὶ τυροὶ, καὶ ἀφάκη καὶ βίκος, καὶ τῶν οἴνων οἱ ωαχεῖς καὶ μέλανες.

### ι'. Όσα χολώδη χυμον γεννά.

Κεράτια. Τῆς κινάρας ὁ χυλὸς λεπθὸς καὶ ωικρόχολός ἐσθιν

des renards, des chiens, la viande de lièvre, de sanglier, la viande salée des animaux terrestres, la rate des animaux; parmi les animaux marins la chair des thons, de la baleine, du veau marin, du requin, du dauphin et de tous les animaux d'une grandeur démesurée, les escargots, le chou, les jeunes pousses des arbres, conservées dans de l'eau salée ou dans de l'eau salée et du vinaigre (je vous parle de celles du lentisque, du térébenthinier, de la ronce et de l'églantier), enfin ce qu'on pourrait appeler la chair de l'artichaut. La lentille est aussi un mets très-atrabilaire; après elle viennent le pain de son et celui qu'on fait avec du petit épeautre ou avec les autres mauvaises graines, ainsi que les fromages vieux, le jarseau et la vesce, et les vins épais et noirs.

#### 10. ALIMENTS PRODUISANT DE L'HUMEUR BILIEUSE :

Les caroubes. Le jus de l'artichaut est ténu et produit de la bile

1. vião AG.

Ib. ἐπιγείρων C; τετραπόδων 2\* m.

2. καί.... ζώων om. BV.

3. Oddayyos C 1ª m.

4. πράμδη ex em.; πράμδοι B text.; πράμδοι AB interl. C V; brassicæ Ras.
— Ib. δένδρ. παὶ οἱ A. — Ib. διά] δέ C 1° m. — Ib. τε om. V.

5. συντιθέμεναι Α C.

6. κυνὸς βάτου ΑC.

Ib. olov om. Ras.

Ib. Kal & Panh CV.

9. ωαλαιοί] ἀπαλοί ABC 1° m. V.
— Ib. τυροί Syn., ad Eun., Aĕt.; ωυροί Codd. — Ib. ἀΦάκη Ras.; Φακός ABC V. — Ib. βίκος] κίκα A 1° m.

DES ALIMENTS.

άμεινον οὖν ἀΦέψοντας αὐτὴν ἐσθίειν. Καὶ τὸ μέλι ῥαδίως ἐχχο-3 λοῦται κατὰ τὰ Θερμὰ σώματα · ωάντες γάρ εἰσιν οἱ γλυκεῖς χυμοὶ ΰλη τῆ ξανθῆ χολῆ· καὶ οἱ γλυκεῖς οἶνοι.

# ια'. Όσα έσθι περιτθωματικά.

Φάτιαι, χῆνες ωλην τῶν ωιερῶν, σπλάγχνα ωάντα, νω ι 5 τιαῖος, ἐγκέφαλος, οἱ ἐν τοῖς ἔλεσι καὶ ταῖς λίμναις καὶ τοῖς ωεδίοις ὄρνιθες ἐρέβινθοι, κύαμοι χλωροὶ, κύαμος Αἰγύπιος οἱ νέοι τῶν χοίρων, τῶν ωροβάτων ἡ σὰρξ, καὶ ωάντων τῶν νέων ζώων καὶ τῶν ἀργῶς βιούντων, καὶ τῶν ἰχθύων οἱ ωστάμοι καὶ οἱ λιμναῖοι καὶ οἱ ἐν ἰλύϊ διαιτώμενοι, καὶ ωάντα τὰ κη τοῦν ἐν Θαλάτιη ζώων.

amère; le mieux donc est de manger l'artichaut après l'avoir sait bouillir. Le miel se transforme facilement en bile dans les organismes 3 chauds, car toutes les humeurs d'un goût sucré fournissent des matériaux à la bile jaune; il en est de même des vins d'un goût sucré.

#### 11. ALIMENTS CONTENANT DES HUMEURS EXCRÉMENTITIELLES:

Les ramiers, les oies, à l'exception des ailes, tous les viscères, la moelle épinière, le cerveau, les oiseaux des marais, des lacs et des plaines, les pois chiches et les fèves vertes, la fève d'Égypte, les jeunes porcs, le mouton, et la chair de tous les animaux jeunes et de ceux qui mènent une vie oisive; parmi les poissons, ceux de rivière et de lac et ceux qui vivent dans la boue; parmi les animaux marins, tous ceux qui sont d'une grandeur démesurée.

Ch. 10; l. 1. ἀφεψώντες A 1° m. 3. χυμούς A. Ch. 11; l. 4-5. νωτιαΐος μυελός C

5-6. nal voïs wedlos] ac pratis Ras.; del. C 2° m. κύλμοι... κύλμος Α.
 οί.... χοίρων) porcelli nuper in lucem editi Ras.
 νέων] recens natorum Ras.

9. на інраго С 2ª m.

Ib. ίλυώδει ΰδατι C 2° m.

### ιβ΄. Όσα ἀπέριτία.

1 Τράχηλοι τῶν ζφων, οὐραὶ, ωθερὰ, ἡ τῶν ἀγρίων ζφων σὰρξ, καὶ τῶν ἐν ξηροῖς τόποις διαιτωμένων.

### ιγ΄. Όσα ωλείονα τροφήν δίδωσι τῷ σώματι.

Συῶν τῶν ἡμέρων αἱ σάρκες ωάντων ἐδεσμάτων εἰσὶ τρο2 φιμώταται. Βοῶν ἐγκέφαλοι, ὅρχεις, καρδία, νωτιαῖος καὶ ὁ 
ἄλλος μυελὸς, τὰ ωθερὰ τῶν χηνῶν, καὶ μᾶλλον τὰ τῶν ἀλε- 5 
κτορίδων, καὶ ωάντων τῶν ωθηνῶν αἱ κοιλίαι, κοχλίαι, καὶ 
μᾶλλον τρίσεφθοι γενόμενοι τῶν ὀσθρακοδέρμων τὰ σκληρόσαρκα, οἶον χημία, ωορφύραι, κήρυκες, ὁσα τε ἄλλα τοιαῦτα 
ωλείονα τροφὴν δίδωσιν ἀσθακοὶ, ωάγουροι, καρκίνοι, καρίδες,

#### 12. ALIMENTS DÉPOURVUS D'HUMEURS EXCRÉMENTITIELLES:

Le cou et la queue des animaux, les ailes, la chair des animaux sauvages et de ceux qui vivent dans les endroits secs.

#### 13. ALIMENTS DONNANT BEAUCOUP DE NOURRITURE AU CORPS.

1 La chair des porcs domestiques est le plus nourrissant de tous 2 les aliments. La cervelle de bœuf, les testicules, le cœur, la moelle épinière et l'autre moelle, les ailes des oies et encore plus celles des poules, ainsi que l'estomac de tous les oiseaux, les escargots, surtout quand on les a fait bouillir trois fois, les coquillages à chair dure, comme les cames, les pourpres, les buccins et tous les autres animaux semblables donnent beaucoup de nourriture, ainsi que les homards, les pouparts, les crabes, les salicoques, les langoustes,

Сн. 12. Tit. wepir7d ABC 12 m. V.

Сн. 13. Tit. διδόασι С 2ª m.

3-4. τροφιμώτατοι Β.

5. τὰ τῶν Gal. (Al. fac. III, 21, p. 704); om. Codd.

6. πόχλιοι Β.

7. τρίεφθοι C 1ª m.

8. nal olov ABC 1ª m. V.

9. καρκίνος A.

Ib. καρίδες ] καραβίδες C 2° m.; locustæ Ras.

DES ALIMENTS.

κάραδοι καὶ ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα, καὶ τὰ μαλάκια καλούμενα, οίον φολύποδες, σηπίαι, τευθίδες, καὶ τὰ τοιαῦτα. Τῶν σελα-3 χίων νάρκη μέν καὶ τρυγών μετρίως, βάτοι δέ καὶ λειδδατοι καὶ ρίναι μάλλον τρίγλαι καὶ κωθιοὶ έλατίον. Γάλα τὸ μέν 4 5 σαχύτερον μᾶλλον, τὸ δὲ ύγρότερον ἔλατίον. Τῶν ἄρτων τρο- 5 Φιμώτατος ὁ σιλιγνίτης, ἐΦεξῆς δὲ ὁ σεμιδαλίτης, καὶ τρίτος ο συγκομισίος. Εφθοί συροί, σεμίδαλις, χόνδρος. Κύαμοι σαρ-6.7 κοῦσι την έξιν οὐκ ἐσΦιγμένη καὶ συκνή σαρκὶ, ἀλλά χαυνοτέρα μάλλον. Ερέβινθοι κυάμων τρέφουσι μάλλον, φάσηλοι καί 8 10 ώχροι τήλεως ωλέον. Δόλιχοι, ούς λοβούς καὶ φασηόλους κα- 9 λοῦσι, τρέφουσι σίσσων οὐκ ἔλατίον. Θέρμοι τρόφιμοι, κά 10 σΊανα, Φακή, οἱ γλυκεῖς Φοίνικες, σΊαΦίδες αἱ γλυκεῖαι καὶ tous les autres animaux semblables et les animaux appelés mollusques, comme la poulpe, la seiche, le calmar et ceux qui leur ressemblent. Parmi les poissons cartilagineux, la torpille et la pas-3 tenague nourrissent à un degré moins prononcé, mais la raie, la raie lisse et le rhinobate nourrissent plus; les rougets et les loches de mer nourrissent à un degré moins prononcé. Le lait plus ou moins épais 4 nourrit à un degré plus fort, mais celui qui est plutôt humide nourrit moins. Le pain le plus nourrissant est celui de siligo; vient 5 ensuite celui de farine sémidalique; le pain de ménage occupe le troisième rang. Le froment bouilli, la farine sémidalique, l'alica 6 [nourrissent fortement]. Les fèves donnent un embonpoint formé, 7 non de chair serrée et dense, mais plutôt de chair un peu molle. Les pois chiches nourrissent plus fortement que les fèves, les pha-8 sèles et les gesses à fleurs jaunes plus que le fenugrec. Les hari-9 cots, qu'on appelle aussi gousses ou phaséoles, ne nourrissent pas moins que les pois grecs. Les lupins, les châtaignes, les lentilles, 10 les dattes d'un goût sucré, les raisins secs d'un goût sucré et

1. κάραβοι] squillæ Ras. Ib. καὶ τά Aët.; καί C 2° m.; om. A BCV.

2. olov om. ABC 1ª m. V.

2-3. Καὶ τῶν σελαχίων C 2° m.

3. ναρκῶν C 2ª m.

7-8. Κυάμοις ἀρχοῦσι ABC 1° m. V.

11. σεσσῶν Α.

11-12. κάσ λανοι ΑΒ.

12. Φακή Gal. (Al. fac. I, 17,

p. 526); @anoi Codd.

Ib. oi Syn., ad Eun., Aët.; om. Codd.

Ib. γλαυκεῖε ABC 18 m. V.

λιπαραί, βάλανοι, γογΓυλίς, ήν καί βουνιάδα καλοῦσιν Βολβοί 11 τροφιμώτατοι, καὶ μᾶλλον δίσεφθοι. Μέλι τὸ ἀπαφρισθὲν έπιτήδειου σρός τε ἀνάδοσιν καὶ Θρέψιν γίνεται, καὶ μελίκρατον 12 τὸ καλῶς έψηθέν. Απας οἶνος ἀνὰ λόγον τρέΦει τῆς σαχύτητος : οί μέν οὖν έρυθροί καὶ σαχεῖς σάντων τῶν οἴνων εἰσὶν εἰς αίματος γένεσιν επιτηδειότατοι, εφεξής δε αὐτῶν οἱ μέλανές τε άμα καὶ γλυκεῖς καὶ σαχεῖς, εἶτα οἱ ἐρυθροὶ καὶ σαχεῖς καὶ σθύφοντες τούτων δε ήτθον τρέφουσιν οἱ λευκοί τε άμα καὶ σαχείς καὶ αὐσηροί· σάντων δὲ ἦτιον οἱ λευκοὶ καὶ λεπιοί. 13 Καὶ σάντα δὲ τὰ σαχύχυμα, εἰ καλῶς σεφθείη καὶ αἰματω- 10 θείη, σολύτροφα γίνεται.

ιδ΄. Όσα έλάτ/ονα τροφήν δίδωσιν.

Τὰ ἄκρεα τῶν ζώων, μήτρα, γασθήρ, ἔντερα, οὐρὰ, ὧτα,

gras, les glands, le navet appelé aussi bunias sont nourrissants; les oignons de vaccet sont très-nourrissants, surtout quand on les a Il fait bouillir deux fois. Le miel écumé est favorable à la distribution des aliments et à la nutrition, ainsi que l'eau miellée bien cuite. 12 Tout vin nourrit en raison de son épaisseur; par conséquent, les vins rouges et épais sont les plus propres de tous à engendrer du sang; après eux les vins d'un goût sucré, noirs et épais à la fois; ensuite ceux qui sont rouges, épais et astringents; les vins qui sont à la fois blancs, épais et légèrement âpres, nourrissent moins que les précédents, et les vins blancs et ténus sont les moins nourris-13 sants de tous. Tous les aliments à humeurs épaisses deviennent fortement nourrissants quand ils sont bien digérés et bien convertis en sang.

14. ALIMENTS QUI DONNENT PEU DE NOURRITURE :

Les extrémités des animaux, la matrice, l'estomac, les intestins,

1. λιπαροί C.

2. ἀπαφρισθέν ex em.; ἀπαφρισθόν V; ἀποφρισθέν C 2° m.; ἀποφρασθέν AB text. C; ἀπαφρασθέν B corr.

5. τῶν Gal. (Al. fac. III, 40/2

p. 744); om. Codd.

10. δὲ τά om. C.

CH. 14; 1. 12. odpal C 2ª m.

ωιμελή, σίξαρ. Άπαν τὸ γένος τῶν ὁρνίθων ὁλιγοτροφώτερον ἐσίι, ωαραβαλλόμενον τῷ γένει τῶν ωεζῶν. Καὶ ἡ τῶν γεγη- ἐ ρακότων ζώων σὰρξ ὀλιγοτροφωτέρα τῶν ἔτι αὐξομένων. Τῶν ἱ δὲ ἰχθύων ἡ τροφὴ αἴματός ἐσίι λεπίστέρου γεννητική, ὡς μήτε τρέφειν δαψιλῶς καὶ διαφορεῖσθαι Ṣᾶτίον. Τῶν δὲ ὀσίρα- ὁ κοδέρμων τὰ μαλακόσαρκα, οἶα τὰ ὄσίρεα, ὀλιγότροφα. Αρτοι ἱ κρίθινοι, ὁπως ἀν σκευασθῶσιν, ὀλιγότροφοι ωάντες εἰσίν, τὰ τε ἐκ κριθῶν ἄλφιτα. Τούτοις ὁμοίως ἄρτοι ωιτυρῖται, καὶ οἱ ἡυπαροὶ ωάντες, καὶ οἱ ωλυτοὶ, ἄμυλον, μᾶζα ἐξ ἀλφίτων κριθῦς, βρόμος, κέγχρος καὶ μᾶλλον ἔλυμος, ὄρυζα, κύαμοι χλωροὶ, μήκωνος σπέρμα, λίνου σπέρμα, ὅρμινον, συκάμινα, ὁ τῶν κυνοσβάτων καρπὸς, ἀρκευθίδες, μύρτα, ἀμύγδαλα, ωισίακα, κοκκύμηλα, ωερσικά, ἀρμένια, ωραικόκκια, ἐλαῖαι, καὶ μά-

la queue, les oreilles, la graisse molle et la graisse solide. Toute 2 la classe des oiseaux, comparée à la classe des quadrupèdes, nourrit moins. La chair des animaux âgés nourrit moins que celle 3 des animaux qui sont encore en croissance. La nourriture fournie 4 par les poissons engendre un sang légèrement ténu; elle ne nourrit donc pas abondamment, et se dissipe rapidement par la perspiration. Les testacés à chair molle, comme les huîtres, nourrissent 5 peu. Les pains d'orge, de quelque manière qu'ils soient préparés, 6 sont tous peu nourrissants, ainsi que l'alphiton fait avec de l'orge. De même les pains de son, et tous les pains grossiers et les pains 7 lavés, l'amidon, la bouillie faite avec l'orge légèrement torréfiée, l'avoine, le petit millet et plus encore le grand, le riz, les fèves vertes, la graine de pavot, la graine de lin, l'ormin, les mûres, le fruit de l'églantier, les baies de genévrier, celles de myrte, les amandes, les pistaches, les prunes, les pêches, les abricots, les abricotins, les olives, surtout celles qui mûrissent sur l'arbre,

i. Ăπαν Syn., ad Eun., Aët.; Πᾶν Codd.

<sup>3.</sup> έτι αὐξομένων ex em.; έπαυξομένων ABV; ἀπαυξαμένων C; έτι αὐξανομένων 2° m.

<sup>7.</sup> όλιγοτροφώτεροι ΑC.

<sup>7-8.</sup> τά τε έκ κρ. ἄλφ. ex em.; τὰ ἐκ κρ. τ' ἄλφ. Syn.; τὰ δὲ ἐκ κρ. αλφ. Codd.

<sup>11.</sup> λίνου σπέρμα ex em.; λινόσπερμον A 2° m. BCV.
13. σερσικά om. BV.

Ib. άρμεν., ωραικόκκια om. BV.

λισία αὶ δρυπεπεῖς, λεπίοκάρυα, καὶ μᾶλλον τὰ βασιλικὰ κάρυα, σηρικὰ, κράνα, ωροῦμνα, βάτινα, μιμαίκυλα, ζίζυφα,
διόσπυρα, ἀλικάκκαδα, κάππαρις, καὶ μάλισία ἡ ταριχευθεῖσα,
τῆς τερμίνθου ωάντα, κράμδη, τεῦτλα, λάπαθον, ὀξυλάπαθον,
ἀνδράχνη, τρύχνος, ῥάφανος, γογγυλὶς, νᾶπυ, κάρδαμον, ωύρεθρον, καὶ οἱ ἀσπάραγοι ωάντες, σταφυλῖνος, δαῦκος, καρώ.
8 Κρόμμυα δὲ καὶ σκόροδα καὶ ωράσα καὶ ἀμπελόπρασα ἀμὰ μὲν
οὐδὲ ὅλως τροφὴν δίδωσιν, ἐψηθέντα δὲ δὶς ἢ τρὶς ὀλιγίσίην.
9 Ροῖαι ὀλιγότροφοι · ἄπιοι δὲ, καὶ μάλισία αὶ μεγάλαι, ἔχουσί
10 τι τρόφιμον. Κολοκύνθη ὀλιγότροφος σιαφίδες αὶ αὐσίηραί τε 10
11 καὶ ἀλιπεῖς. Μέσα δὲ ωώς ἐσίι τῶν ὀλιγοτρόφων τε καὶ ωολυ-

les noisettes et encore moins les noix, les jujubes, les cornouilles, les prunes sauvages, les mourons, les arbouses, les jujubes sauvages, les fruits du plaqueminier d'Europe, les cerises de juif, la câpre et surtout la câpre salée, toutes les parties du térébenthinier, le chou, la bette, la patience, la patience sauvage, le pourpier, la morelle, le radis, le navet, la moutarde, le cresson, la pariétaire d'Espagne, toutes les tiges comestibles, la carotte, le daucus, le 8 carvi [donnent peu de nourriture]. Les oignons, l'ail, les poireaux et les poireaux des vignes ne donnent point de nourriture du tout s'ils sont crus, tandis que, si on les fait bouillir deux ou trois fois, 9 ils en donnent, mais très-peu. Les grenades nourrissent peu; les 10 poires, surtout les grandes, ont quelque chose de nourrissant. La courge et les raisins secs âpres et qui ne sont point gras nourrissent 11 peu. Les phasèles, les gesses à fleurs jaunes, les gesses ordinaires et les gesses chiches tiennent pour ainsi dire le milieu entre les

1. брипетеї АВС 1<sup>8</sup> m. V.

Ib. ζόζυφα A.

3. διόσπυρα] juglandes Ras.

Ib. άλικάκαβα BV.

4. τῆς τερμίνθου om. C 1° m.

Ib. φάντα] τὰ ἀκρεμόνια C 2° m.;
 om. 1° m.

5. τρύχνοι B; σλρύχνος C 2° m. 7. σπόρδα A.C. — 8. όλιγοσλήν B.

9. at Gal. (Al. fac. II, 24, p. 605); om. Codd.

10. Κολοπύνται καὶ σλαφίδες C 2°, m. — Ib. αὶ om. Λ.

<sup>2.</sup> μιμαίκυλα Gal. (Al. fac. II, 38, p. 621); μαμέκυλα ABCV; μεμέκυλα C 2\* m.

τρόφων φάσηλοι, ὧχροι, λάθυροι, ἄρακοι. Καὶ σῦκα οὐχ ὁμοίως 12 ταις ἄλλαις ὁπώραις ὁλιγότροφα, σομφώδη δὲ τοιει την σάρκα ὁμοίως σιαφυλαις ἔλατίον δὲ αῦται τῶν σύκων τρέφουσι χαύνη καὶ πλαδαρᾶ σαρκί. Πάντα ὅσα τῶν ἐδεσμάτων φαρμακώδη 13 τινὰ ἔχει ποιότητα σφοδρὰν, ὅταν ἀπόθηται ταύτην ὀπίησεσιν ἢ έψησεσιν ἢ τέγξεσιν, ὁλίγην τροφὴν δίδωσι, πρότερον οὐδὲ ὅλως διδόντα.

#### ιε'. ὅσα εύχυμα.

Εὐχυμότατον ἐσΊι τὸ ἄρισΊον γάλα σχεδον ἀπάντων ὧν Ι προσφερόμεθα ἀρισΊον δὲ τὸ τῶν εὐεκτούντων, ὅταν ἀμελχθῆ, 10 πινόμενον εὐθέως. Ὠὰ τρομητὰ καὶ ῥοφητά ἀμείνω δὲ τὰ τῶν ² ἀλεκτορίδων ἐσΊὶ καὶ τὰ τῶν φασιανῶν, χείρω δὲ τά τε τῶν

mets qui nourrissent peu et ceux qui nourrissent fortement. Les 12 figues ne ressemblent pas aux autres fruits d'arrière-saison, lesquels nourrissent peu, cependant elles produisent une chair spongieuse ainsi que les raisins; ces derniers nourrissent moins que les figues, en produisant une chair lâche et pétrie d'humidité. Tous les ali-13 ments qui sont doués de quelque qualité médicamenteuse fortement prononcée ne donnent que peu de nourriture quand ils ont perdu cette qualité par la torréfaction, l'ébullition ou la macération; auparavant ils n'en donnaient pas du tout.

#### 15. ALIMENTS CONTENANT DE BONNES HUMEURS.

De tous les aliments, le lait, quand il est très-bon, est à peu l près celui qui contient les meilleures humeurs, et le lait le plus excellent est celui des animaux de bonne complexion, quand on le boit aussitôt qu'il a été trait. Les œufs à demi mous et mous 2 [contiennent de bonnes humeurs], mais les meilleurs sont ceux de poules et de faisans, tandis que ceux des oies et des autruches sont

ώχρολάθυροι ABC 1<sup>a</sup> m. V.
 Ιb. άρακοι. Σῦκα C 2<sup>a</sup> m.

<sup>2.</sup> ἀέφω (reste de la glose ἀε-ρώδη) C 1° m.

<sup>6-7.</sup> οὐδὲ όλως Gal. (Al. fac. II, 18,

p. 592); δλίγην ABCV; γρ. μηδεμίαν C 2° m.

CH. 15; l. 8. δν] ώς A 1° m.
9. εὖεκτικότων C.—Ib. ἀμελχθῆνα
V.— 11. Φασιανικῶν ABC 1° m. V.

3 χηνών καὶ τῶν σ'ρουθοκαμήλων. Θρνιθες καὶ ἰχθύες ὀλίγου δεῖν ἄπαντες εὕχυμοι ωλὴν τῶν ἐν ἔλεσι καὶ λίμναις καὶ ωσταμοῖς ἱλυώδεσι καὶ Θολεροῖς διαιτωμένων, καὶ μάλισια ὅταν ἐκ ωδλεως ῥέη τὸ ὑδωρ, ἐκκαθαῖρον ἀποπάτους τε καὶ βαλανεῖα καὶ μαγειρεῖα καὶ τὰ τῶν ωλυνόντων τὴν ἐσθῆτα ῥύμ- 5 ματα. Ασφαλὲς οὖν ἀεὶ ωροσφέρεσθαι τῶν ἰχθύων τοὺς ἐκ τῆς ἀμίκτου Θαλάσσης ὑδατι γλυκεῖ, οἶοί ωέρ εἰσιν οἴ τε ωελάγιοι καὶ οἱ ωετραῖοι καὶ γὰρ εἰς εὐχυμίαν καὶ εἰς ἡδονὴν ωολὺ ὁ ωροὕχουσι τῶν ἄλλων. Εἰ δέ τι τῶν ἐν ἑκατέροις τοῖς ὑδασι διαιτωμένων εἴη, καθάπερ ὁ τε κέφαλος καὶ ὁ λάβραξ, ὀνίσκος 10 τε καὶ κωβιὸς, σμύραιναί τε καὶ καρκίνοι, καὶ ἐγχέλυες, ἀναπυνθάνεσθαι μὲν χρὴ ωρότερον, ὅθεν εἴη τεθηραμένον, μετὰ δὲ ταῦτα τῆ τε ὀδμῆ καὶ τῆ γεύσει τὴν διάγνωσιν αὐτῶν ωοιεῖσθαι

3 moins bons. Les oiseaux et les poissons contiennent presque tous de bonnes humeurs, excepté ceux qui vivent dans les marais, les lacs et les rivières bourbeuses et troubles, surtout quand l'eau vient d'une ville, entraînant les immondices des latrines, des bains et 4 des cuisines, et les ordures provenant du lavage des vêtements. On peut donc toujours manger sans danger les poissons qui viennent de la partie de la mer où il n'y a pas de mélange d'eau douce; à ce genre appartiennent les poissons de haute mer et les poissons de roche, car ces poissons l'emportent de beaucoup sur les autres sous 5 les rapports de la bonté des humeurs et de l'agrément du goût. S'il s'agit d'un poisson du nombre de ceux qui vivent dans les deux eaux, comme le muge, le bar, la motelle, la loche de mer, les murènes, les crabes et les anguilles, il faut s'informer d'abord où il a été pris; on jugera ensuite de sa bonté par l'odorat et par le goût, car ceux

τῶν τά B V.

Ib. ολίγου B.

<sup>3.</sup> καὶ Φολεροῖs om. ABC ι\* m. V Ras.

<sup>4.</sup> ἐκκαθαίρων ABC 1° m.

<sup>5.</sup> πλύνοντα A 1° m.

<sup>· 6.</sup> Ασφαλές | Tutius Ras.

<sup>7.</sup> οί τε om. A 1° m. -

<sup>1</sup>b. qui pelagii appellantur Ras.

<sup>9.</sup> *დებ*შσχουσι C 1° m.

<sup>11.</sup> σμύρναι ΑΒC 1ª m. V.

<sup>12.</sup> τεθηραμένον ex emend.; τεθηρευμένον Gal. (Al. succ. 9, p. 796); τεθηραμένα Codd.

<sup>13.</sup> τῆ τε όλμῆ Α; τῆ ὀσμῆ C.

Ib. αὐτῶν om. C.

καὶ γὰρ δυσώδεις, καὶ ἀηδεῖς, καὶ βλεννώδεις εἰσὶν ὅσοι τὴν δίαιταν ἔχουσιν ἐν ὑδατι μοχθηρῷ, καὶ μέντοι καὶ λίπος αὐτοῖς ὑπάρχει σολὺ σλέον ἢ τοῖς ἄλλοις, καὶ σήπονται ταχέως. Καὶ ὁ σαρὰ τὰς ἐπιχωρίους δὲ τροΦὰς ἀμείνους τε καὶ χείρους ἑαυτῶν 5 οἱ ἰχθύες γίνονται, διαγινωσκόμενοι ῥαδίως ὀσμῆ τε καὶ γεύσει, καθάπερ αὶ τρίγλαι · μοχθηρόταται γὰρ αὐτῶν αὶ τὴν καρκινάδα σιτούμεναι, τῶν δὲ ἄλλων ἡ σὰρξ σκληροτέρα μὲν, οὐ κακόχυμος δέ. Κίθαρος, καὶ ρόμδος, καὶ ἤπατος, καὶ βούγλωστον, καὶ ψῆτλα, καὶ σαῦρος μέσοι σώς εἰσι τῶν ἀπαλοσάρκων τον, καὶ ψῆτλα, καὶ σαῦρος μέσοι σώς εἰσι τῶν ἀπαλοσάρκων γυμναζομένοις ἐσλὶ, καὶ τοῖς ἀσθενέσι, καὶ τοῖς ἐκνοσηλευομένοις. Ἡ ψαθυρὰ καὶ μαλακὴ τροΦὴ σρὸς ὑγείαν ἐσλὶν ἐπιτη- 8 δειοτάτη, διότι καὶ εὐχυμοτάτη σάντων ἐσλίν. Αὶ σάρκες τῶν θ

qui passent leur vie dans la mauvaise eau ont une odeur et une saveur désagréables, et ils sont muqueux; en second lieu ils ont beaucoup plus de graisse que les autres et pourrissent rapidement. Les 6 poissons deviennent aussi meilleurs ou plus mauvais qu'ils ne le sont habituellement, d'après les aliments propres à chaque localité, ce qu'on reconnaît facilement par l'odorat et par le goût; les rougets sont dans ce cas; en effet, les plus mauvais sont ceux qui mangent les petits crabes; quant aux autres, leur chair est un peu dure, il est vrai, mais elle ne contient pas de mauvaises humeurs. Le 7 flétan macrolépidote, la barbue, le merlus noir, la sole, le flet et le lézard de mer tiennent, pour ainsi dire, le milieu entre les poissons à chair molle et ceux à chair dure; la nourriture qu'ils fournissent est excellente pour ceux qui ne prennent point d'exercice, pour les gens faibles et pour les convalescents. La nourriture 8 cassante et molle est ce qu'il y a de meilleur pour la santé, parce que c'est, de toutes, celle qui contient les meilleures humeurs. La chair 9

<sup>1.</sup> door Gal. (Al. succ. 9, p. 796); of Codd.

<sup>3.</sup> φολλοί AC. — Ib. η ἐν τοῖς C.

<sup>4.</sup> ἐαυτῶν Gal. (l. l. p. 797); αὐτῶν Codd

<sup>11-12.</sup> έκνοσηλευομένοις οίς C 2° m.

<sup>12-13,</sup> ἐπιτήδειος V.

<sup>13.</sup> διότι Gal. (Al. fac. III, 30, p. 726); διό Codd.

Ib. ωάντως ΛC.

Ib. et 215, 1. τῶν ζώων τῶν τετραπόδων C, 2° m. Ras.

ζώων, ὅταν καλῶς ϖεΦθῶσιν, αἴματός εἰσιν ἀρίσθου γεννητικαλ, καλ μάλισθα τῶν εὐχύμων, ὁποῖόν ἐσθι τὸ γένος τῶν
ὑῶν · κάλλισθον γὰρ δὴ τὸ τούτων κρέας εἰς ἡδονήν τε καὶ
ϖέψιν ἐσθὶ, καὶ μάλισθα τὸ τῶν μέσων κατὰ τὴν ἡλικίαν ὑῶν ·
χεῖρον γὰρ τὸ τε τοῦ ϖαλαιοτάτου καὶ τὸ τοῦ μετὰ τὴν ἀπο5 κύησιν εὐθέως ἐσθιομένου · ὑγρότατόν τε γὰρ ὑπερβαλλόντως
10 ἐσθὶ τὸ τῶν ἀρτιγενῶν, καὶ Φλέγμα γεννῷ ϖλεῖσθον. Οὖθαρ
εὕχυμον, ἦπαρ, τὰ ϖερὶ τὰ χείλη μόρια, ϖθερὰ, καὶ τἄλλα τὰ
11 ἄκρεα. Εντερά τε καὶ μήτρα καὶ οὐρὰ τῶν σαρκῶν ἦτθον εὔ12 χυμα. Οἱ ἀδένες ϖεΦθέντες καλῶς διδόασιν ὁμοίαν τροΦὴν ἐγγὺς 10
13-14 τῆ κατὰ σάρκα. Καρδία οὐ κακόχυμος. Βελτίους οἱ ϖόδες τῶν
ὑῶν εἰσι τοῦ ῥύγχους καὶ τῶν ὤτων · ὁ γὰρ χόνδρος ἐν μὲν τοῖς

des animaux, quand elle est bien digérée, produit du très-bon sang, surtout celle des animaux imprégnés de bonnes humeurs; or c'est à cette classe qu'appartient le genre des cochons; leur chair est en effet la meilleure, aussi bien sous le rapport du goût que sous celui de la facilité de la digestion, surtout celle des cochons d'un âge moyen; celle du porc très-âgé est moins bonne, ainsi que celle des porcs mangés immédiatement après leur naissance; car la chair des cochons de lait est d'une humidité excessive et produit beaucoup 10 de pituite. Les mamelles contiennent de bonnes humeurs, ainsi que le foie, les parties voisines des lèvres, les ailes et les autres extré-11 mités. Les intestins, la matrice et la queue produisent des humeurs 12 moins bonnes que ne sont celles de la chair. Les glandes, quand elles sont bien digérées, donnent une nourriture à peu près égale 13 à celle que fournissent les chairs. Le cœur ne contient pas de mau-14 vaises humeurs. Les pieds de cochon sont meilleurs que le museau et les oreilles, car le cartilage des animaux adultes ne se digère pas

2. nat om. BV.

3. vião A.

Ιb. καλλισία ΑC.

Ib. δή ] δέ C; del. 2° m.

4. τήν om. B.

7. τὸ τῶν Syn.; om. Codd.

8. σάντα δὲ τὰ σερί C 2° m.

8-9. τάλλα άπρεα C 2\* m.; τάλλα τὰ άπρα A.

9. те om. A. — Ib. odpal C 2" m.

10. ὁμοίως AC; όμοιοι C 2° m. 11-12. τῶν ὑῶν om. Ras.

ု 12. ပင်္က  $\tau$  ၁၀  $\tau$  ကို  $\nu$  ယ် $\tau$ ယ $\nu$   $\Lambda$  ;  $\kappa$ .  $\tau$  ကို  $\nu$  ် $\nu$ ယ် $\tau$ ယ $\nu$   $^{\circ}$   $\nu$   $^{\circ}$   $\nu$   $^{\circ}$   $\nu$   $^{\circ}$   $\nu$   $^{\circ}$   $\nu$   $^{\circ}$ 

τελείοις ζφοις σαντάπασίν ἐσΊιν ἄπεπΊος, ἐν δὲ τοῖς ἔτι αὐζομένοις, ὅταν καλῶς λειωθῆ κατὰ τὸ σΊόμα, σετΊόμενος. Τῶν 15 δὲ ἄλλων ζφων, κατὰ ὅσον αἱ σάρκες εἰς ἀρετὴν τροφῆς ἀπολείπονται τῶν ὑῶν, κατὰ τοσοῦτο καὶ τῶν ἀκρέων ἐν ὑσὶ μο ρίων ἐσῖὶ χείρω τὰ κατὰ ἐκεῖνα τὰ ζῷα. Οἱ ἐγκέφαλοι τῶν 16 σῆνῶν σολὺ βελτίους εἰσὶ τῶν ἐν τοῖς σεζοῖς. Τῶν ἀγρίων 17 ζφων ἡ σὰρξ εὐχυμοτέρα τῆς τῶν ἡμέρων ἐσῖίν. ἄρτος καθαρὸς 18 καὶ καλῶς ἐσκευασμένος εὕχυμος, χόνδρος, σῖισάνη καλῶς ἡψημένη, κύαμοι κάσῖανα οὐ κακόχυμα. Σῦκα σέπειρα καὶ σῖα-19 10 φυλὴ σέπειρος κρεμασθεῖσα ἄμεμπῖα. Ἰσχάδες ἀναδοθεῖσαι μὲν 20 ταχέως εὔχυμοι χρονίσασαι δὲ ἐν γασῖρὶ κακόχυμοι γίνονται καὶ Φθειρῶν γεννητικαί · μετὰ δὲ καρύων ἐσθιόμεναι κάλλισῖόν

du tout, tandis que celui des animaux qui sont encore en croissance est susceptible de se digérer, pourvu qu'il soit bien broyé dans la bouche. Autant la chair des autres animaux cède le pas à celle des 15 porcs pour la bonté de la nourriture, autant leurs extrémités sont inférieures à celles des porcs. La cervelle des oiseaux est de beau- 16 coup meilleure que celle des quadrupèdes. La chair des animaux 17 sauvages contient de meilleures humeurs que celle des animaux domestiques. Le pain de fine fleur et bien préparé contient de 18 bonnes humeurs ainsi que l'alica, l'orge mondée bien cuite et les fèves; les châtaignes n'en contiennent pas de mauvaises. Les figues 19 mûres et le raisin mûr conservé à l'aide de la suspension sont irréprochables. Les figues sèches, si elles sont rapidement dis 20 tribuées dans le corps, produisent de bonnes humeurs, mais, si elles restent longtemps dans le canal intestinal, elles s'imprégnent de mauvaises humeurs et engendrent des pous; mangées avec des noix, elles fournissent un mets excellent; ceux qui mangent les

<sup>1.</sup> ἄμεμπίος ΒV.

Ib. έτι τε ABC 2" m. V.

<sup>4.</sup> κατὰ τοσοῦτο ex em.; κατὰ τοσοῦτον Syn.; τοσοῦτο Codd. — Ib. καί om. B V.

Τοῦ τῶν ἀγρίων Α ι° m.; Τῶν δὲ ἀγρ. C 2° m.

<sup>7.</sup> ήμεροτέρων ΑС.

Ιb. καθαρῶς ΒV.

<sup>8-9.</sup> έψημένη C; έψημένοι A.—10. ἀναδοθεῖσαι Gal. (Al. succ. 8, p. 792); ἀναλωθεῖσαι Codd.; distributæ Ras.

<sup>11.</sup> ταχέως] statim Ras.

Ιb. χρονίσασθαι Α.

έσ ιν έδεσμα · όσοι δε μετά τινος άλλου τῶν έδεσμάτων έσθίουσι 21 τά τε σῦκα καὶ τὰς ἰσχάδας, οὐ μικρὰ βλάπ ονται. Θρίδαξ, ώς 22 ἐν λαχάνοις, αἷμα γεννᾶ, καὶ μετὰ ταύτην ἴντυβοι. Οἱ εὐώδεις οἶνοι εὔχυμοι · τῶν εὐχυμοτάτων δέ ἐσ ιν ὁ Φαλερῖνος, καὶ μάλλον ὁ γλυκύτερος, καὶ ὁ Αριούσιος, καὶ ὁ κιρρὸς Τμωλίτης ὁ γλυκύς.

### ις'. Όσα κακόχυμα.

Τῆς κακοχυμίας οὐχ εν εἶδός εσίιν · ἡ μεν γὰρ ψυχροτέρα τε καὶ Φλεγματικωτέρα τυγχάνει · ἡ δε Θερμοτέρα τε καὶ χολωδεσίερα · ἄλλη δε ὑδατωδεσίερα, καθάπερ ἄλλη μελαγχολικωτέρα.

2 Πάντων δε ἀπέχεσθαι τῶν κακοχύμων εδεσμάτων συμβουλεύω, 10 κὰν εὔπεπίά τισιν ἢ · λανθάνει γὰρ εν χρόνω ωλείονι μοχθηρὸς

figues, soit vertes, soit sèches, avec quelque autre aliment, se font 21 un tort assez considérable. La laitue produit du sang, autant que peut en produire une herbe potagère; après elle viennent les en-22 dives. Les vins de bonne odeur contiennent de bonnes humeurs; or les espèces suivantes sont du nombre de ceux qui contiennent de très-bonnes humeurs: le vin de Falerne, surtout celui qui est un peu sucré, le vin d'Ariuse et le vin paillet sucré du Tmolus.

#### 16. ALIMENTS CONTENANT DE MAUVAISES HUMEURS.

1 Il n'y a pas qu'une seule espèce d'humeurs mauvaises: car les unes sont plutôt froides et pituiteuses, les autres sont plutôt chaudes et bilieuses; il en existe qui sont plutôt aqueuses; de même il en 2 est certaines qui sont plutôt atrabilaires. Je conseille de s'abstenir de tous les aliments qui contiennent de mauvaises humeurs, même quand ils sont faciles à digérer; car à la longue ils produisent dans

Diverses espèces d'humeurs mauvaises.

1-2. όσοι...... βλάπ Γονται] τὰ δὲ σῦκα καὶ τὰς ἰσχάδας οὐ σμικρὰ βλάπ Γ. οἱ συνεχῶς ἐσθίοντες C 2<sup>n</sup> m.

2. &s om. ABC 1.8 m. V.

3. αἷμα καλόν G 2ª m., Ras.

Ib. ταύτην Αët.; ταῦτα ΑΒCV.

4. 6 Gal. (Al succ. 11; p. 802); om. Codd.

μᾶλλον γλυκύτερος C. — Ib. μαὶ ὁ Αριούσιος Gal. (l. l.); καὶ Αρ. Codd.
 ὁ Gal. l. l.; om. Codd.

CH. 16; 1. 7. οὐδέν V.

9. άλλη δὲ ὑδατωδεσΤέρα καθάπερ Syn.; καὶ πάλιν τις ὑδατ. Gal. (com. IV. in Alim., \$ 2, t. XV, p. 378); om. Codd., Ras. ἐν ταῖς Φλεψὶ χυμὸς ἀθροιζόμενος ἐξ αὐτῶν, ὁς, ἐπειδὰν ἀφορμῆς 
δλίγης εἰς σῆψιν ἐπιλάβηται, συρετοὺς κακοήθεις ἀπεργάζεται. 
Εσι δὲ κακόχυμα τάδε · τῶν σροβάτων ἡ σὰρξ, καὶ ἡ τῶν 3 
αἰγῶν ὁμοίως μετὰ δριμύτητος · ἡ δὲ τῶν τράγων χειρίση, 
5 ἐφεξῆς δὲ ἡ τῶν κριῶν, εἶτα ἡ τῶν ταύρων · ἐν σᾶσι δὲ τούτοις τὰ τῶν εὐνουχισθέντων ἀμείνω, τὰ δὲ σρεσβυτικὰ χείρισηα. 
Τῶν λαγωῶν δὲ ἡ σὰρξ αἴματος μέν ἐσιι σαχυτέρου γεννητικὴ, 4 
βελτίονος δὲ εἰς εὐχυμίαν ἢ κατὰ βοῦν καὶ σρόβατον. Κακό- 5 
χυμος δὲ οὐδὲν ἦτιον τούτων ἐσιὶ καὶ ἡ τῶν ἐλάφων. Νεφροὶ 6 
10 κακόχυμοι, καὶ οἱ τῶν ἐπὶ σλέον ηὐξημένων ὅρχεις, σλὴν τῶν 
ἐν τοῖς ἀλεκτρυόσιν. Εγκέφαλος, νωτιαῖος, καλλωσὸν, σπλὴν, 7 
ἦτιον δὲ ὁ τῶν ὑῶν, σάντα σπλάγχνα ζώων, ὡὰ ταγηνισὶὰ, 
τυροὶ σαλαιοί · βωλῖται, ἀμανῖται · τῶν γὰρ ἄλλων μυκήτων

les veines, sans qu'on s'en doute, une accumulation de mauvaises humeurs qui donnent lieu à des fièvres de mauvais caractère, si elles rencontrent une occasion, même insignifiante, de se pourrir. Or les aliments qui contiennent de mauvaises humeurs sont les 3 suivants : la chair des moutons et aussi celle des chèvres qui de plus est âcre; celle des boucs est la plus mauvaise, ensuite celle des béliers, puis celle des taureaux; chez tous ces animaux, la chair des individus châtrés est meilleure, mais celle des sujets àgés est très-mauvaise. La chair de lièvre produit, il est vrai, du 4 sang assez épais, mais ce sang est meilleur, sous le rapport de la bonté des humeurs, que celui fourni par le bœuf et le mouton. La 5 viande de cerf contient des humeurs qui ne sont pas moins mauvaises que celles des viandes dont nous venons de parler. Les reins 6 contiennent de mauvaises humeurs ainsi que les testicules des animaux tout à fait adultes, à l'exception de ceux des coqs. [Il en est 7 de même] de la cervelle, de la moelle épinière, de la couenne de lard, de la rate (mais de celle du porc à un moindre degré), de tous les viscères des animaux, des œufs frits dans la poêle, des fromages vieux, des bolets, des amanites (car la prudence veut qu'on

<sup>3.</sup> καὶ ἡ τῶν Gal. (Al. fac. III, 2, p. 663); καὶ τῶν Codd. Α

<sup>6.</sup> πρεσδύτερα C 2° m.

<sup>7.</sup> παχυτέραν C; παχυτέρου έσθιν A 2° m. — 9. ή om. C.

<sup>10.</sup> of om. BV.

8 ἀσφαλέσ ερον μὴ ἐσθίειν· τῆ λις, φακῆ. Τίφαι, βρόμος ὁ τε ἀπὸ τούτων ἄρτος οὐκ εὕχυμος· ἐρέβινθοι οὐκ εὕχυμοι· ἡ δὲ ὅλυρα τοσούτω συρῶν χείρων ἐσθὶν, ὁσω τίφης καὶ βρόμου η πρείτων· μελίνη, κέγχρος, καὶ ὁσα τοιαῦτα οὐκ εὕχυμα. Δράκοντες, κόκκυγες, γαλεώνυμοι, σκορπίοι τε καὶ τράχουροι, ὁτρίγλαι, ὀρφοὶ, γλαῦκοι, ζύγαιναι, γόγγροι, φάγροι, καὶ οἱ ὁσα ἄλλα τῶν ἐν Φαλάτη ζώων κητώδη, σάντα κακόχυμα. Καὶ οἱ ώραῖοι καρποὶ καλούμενοι σάντες κακόχυμοι· σῦκα δὲ ἦτθον τοῦν ἀλλων ώραίων. Αἱ δὲ ἰσχάδες τοῖς σλεονάζουσιν ἐν αὐτοῖς οὐ σάνυ χρησθὸν αἷμα γεννῶσιν, ὁθεν αὐταῖς καὶ τὸ τῶν φθει- 10

12 ρων έπεται ωλήθος. Μήλα τὰ μήπω ωέπειρα, ἄπιοι ωρίν ωε-

ne mange pas les autres champignons), du fenugrec, des lentilles.

8 Le petit épeautre, l'avoine et le pain qu'on fait avec ces graines, pas plus que les pois chiches, ne contiennent de bonnes humeurs; le grand épeautre est d'autant inférieur au froment, qu'il est supérieur au petit épeautre et à l'avoine; le grand millet, le petit millet et les graines qui leur ressemblent ne contiennent pas de bonnes plumeurs. Les vives, les grondins, les gades, les scorpènes, les maquereaux bâtards, les rougets, les orphes, les hibous de mer, les marteaux, les congres, les pagels et tous les animaux marins d'une grandeur démesurée sont imprégnés de mauvaises humeurs. Tous les fruits appelés fruits d'été contiennent de mauvaises humeurs, mais les figues à un moindre degré que les autres.

11 Le sang que produisent les figues sèches chez ceux qui en usent

abondamment n'est pas tout à fait bon; c'est pourquoi elles traînent 12 à leur suite une multitude de pous. Les pommes vertes, les poires

1. 8 of V.

2. ἐρέθινθοι Syn.; ἐρέθινθος C 2° m.; om. ABC 1° m. V.

Ib. οὐπ εἄχυμοι Syn.; om. Codd.

3. τοσούτω ex em.; τοσοῦτο C; τοσοῦτον ABV.

4. μέλινος C 2° m.

Ib. ή κέγχρος Β; ή κέγχρος V.

4-5. Pisces vero dracones Ras.

5. τράγουροι Β; πάγουροι С 2" m.

6. ζύγαιναι om. ABC 1ª m. V.

Ib. γόγγροι Syn.; γάγγραι C 2<sup>n</sup> m.; om. ABC 1<sup>n</sup> m. V.

Ib. φάγροι om. ABC ι\* m. V.

7. ζώων κητώδη ad Eun.; ζώων κητωδῶν Codd.

φθήναι, ὁ τῆς τερμίνθου καρπὸς κακόχυμος, κινάρα, καὶ μᾶλλου ὅταν σκληροτέρα γένηται · σίκυοι, σέπονες · μηλοπέπονες
δὲ ἦτῖον · κολοκύνθη τούτων μὲν ἀμείνων ἐσῖὶν, ἀλλὰ καὶ αὕτη
διαφθαρεῖσα κατὰ τὴν γασίέρα κακόχυμος ἰκανῶς γίνεται. Τῶν ιз
δὲ λαχάνων οὐδὲν μὲν εὕχυμόν ἐσῖιν · ἐν μέσω δὲ εὐχύμων τε
καὶ κακοχύμων Φρίδαξ ἐσῖὶ καὶ ἴντυθοι, καὶ μετὰ ταῦτα μαλάχη, εῖτα ἀτράφαξυς, καὶ ἀνδράχνη, καὶ βλίτον, καὶ λάπαθον. Αὶ δὲ ῥίζαι τῶν λαχανωδῶν Φυτῶν κακόχυμοι μὲν ὅσαι ιὰ
δριμεῖαι, καθάπερ ἡ τῶν κρομμύων καὶ σράσων καὶ σκορόδων,
10 καὶ ῥαφανίδων, καὶ δαύκου · μέσαι δὲ εὐχύμων τε καὶ κακο-

10 καὶ ραφανίδων, καὶ δαύκου ' μέσαι δὲ εὐχύμων τε καὶ κακοχύμων αἴ τε τῶν ἄρων εἰσὶ, καὶ τῶν γογγυλῶν, ἃς βουνιάδας ὀνομάζουσι, καὶ τῆς καλουμένης καροῦς. Ὠκιμον κακοχυμότατον 15 γογγυλὶς ἡ ἀμοτέρα, κράμβη, βολβοὶ μὴ καλῶς ἐψηθέντες.

avant d'être mûres, le fruit du térébenthinier sont imprégnés de mauvaises humeurs; [il en est de même de] l'artichaut, surtout quand il est devenu un peu dur, des concombres, des pastèques; les melons [en sont imprégnés] à un moindre degré; la courge est en effet meilleure que les fruits susdits; cependant, si elle se corrompt dans l'estomac, elle s'imprègne aussi de très-mauvaises humeurs. Aucune herbe potagère ne contient de bonnes humeurs, mais la 13 laitue et l'endive tiennent le milieu entre les aliments imprégnés de bonnes humeurs et ceux imprégnés de mauvaises; après elles vient la mauve et ensuite l'arroche, le pourpier, la blite et la patience. Parmi les racines des herbes potagères, toutes celles qui sont àcres 14 contiennent de mauvaises humeurs, comme l'oignon, le poireau, l'ail, le radis, le daucus; les racines de gouet, celle de navet qu'on appelle aussi bunias, et celle de la plante appelée carvi tiennent le milieu entre les aliments qui ont de bonnes humeurs et ceux qui en ont de mauvaises. Le basilic contient de très-mauvaises humeurs; 15 le navet à moitié cru, le chou, les oignons de vaccet mal bouillis

<sup>3.</sup> τούτων...ἐσ7ίν] haec his utilia sunt quibus non corrumpuntur Ras.

Ib. καλλά C 2ª m.

<sup>5.</sup> μέσω] όσω **Λ**; όλω C ι m.

<sup>7.</sup> ανδρόφαξις Α.

λαχανωδῶν Syn.; λαχανωτῶν
 Codd. — Ib. Φυτῶν om. C 1° m.

Τb. καὶ κακόχυμοι C.

<sup>9.</sup> *онорды* АВС 1° m.

<sup>13,</sup> πράμδος B text.

221

16 Κρόμμυα δὲ καὶ σκόροδα καὶ σράσα καὶ ἀμπελόπρασα δίσεφθα

17 γενόμενα την κακοχυμίαν ἀποτίθεται. Κακόχυμα δὲ ωάντα ἐσίὶν ἐσχάτως, ἃ καλοῦσιν ἄγρια λάχανα, Θριδακίνη, χονδρίλη,

18 σκάνδιξ, γιγγίδιον, σέρις, κιχώριον. Οἴνων οἱ παχεῖς καὶ δυσώδεις καὶ αὐσηροὶ κακόχυμοι, οῖός ἐσηιν ὁ Φαῦλος Βιθυνὸς 5 ὁ ἐν τοῖς μεγάλοις κεραμίοις · ὁ γὰρ ἐν τοῖς μικροῖς οὕτε εὕγυμός ἐσηιν, οὕτε κακόχυμος, ἀλλὰ μέσος.

#### ιζ'. Θσα εύπεπία.

Αρτοι οἱ καλῶς σκευαοθέντες, ἰχθύων οἱ ωετραῖοι ωάντες, 2 κωβιὸς, νάρκη, τρυγών. Α΄ωαν τὸ γένος τῶν ωθηνῶν ὀρνίθων ἡ σὰρξ ωαραβαλλομένη τῷ γένει τῶν ωεζῶν εὐπεπτοτέρα τυγ- 10 χάνει, καὶ μάλισθα ωέρδικος, ἀτθαγῆνός τε καὶ ωερισθερᾶς,

16 [en ont de mauvaises]. Les oignons, l'ail, les poireaux et les poireaux des vignes perdent leurs mauvaises humeurs quand on les 17 fait bouillir deux fois. Tout ce qu'on appelle herbes potagères sauvages, comme la laitue sauvage, le duriou jaune, l'aiguillette, le gingidium, la chicorée, l'urosperme, contiennent des humeurs 18 mauvaises au plus haut degré. Les vins épais, d'une odeur désagréable, d'un goût âpre, contiennent des humeurs mauvaises, comme le mauvais vin de Bithynie qu'on conserve dans les grandes

cruches, car celui qu'on garde dans les petites contient des humeurs qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais de qualité moyenne.

## 17. ALIMENTS FACILES À DIGÉRER:

1 Les pains bien préparés, tous les poissons de roche, la loche 2 de mer, la torpille, la pastenague. Dans toute la classe des oiseaux, la chair, si on la compare à celle des quadrupèdes, est assez facile à digérer, surtout celle de la perdrix, du coq de bruyère, du

<sup>1.</sup> σπόρδα Β. — Ib. δίεφθα C 2ª m.

<sup>2.</sup> yevópeva Syn., ad Eun.; ywópeva Codd.

<sup>4.</sup> καὶ χόριου Α.

<sup>5.</sup> ἐσ?ι Φαῦλος C 1° m.

Ιb. βιοῦνιος Α C 1 m.; βιούνιος Ε V.

CH. 17; l. 8. oi Aēt.; om. Codd.

<sup>10.</sup> namque caro Ras.

Ib. σαραβαλομένη Α.

<sup>11.</sup> ἀτ αγήννου C 2ª m.

αλεκτορίδος τε καὶ άλεκτρυόνος καὶ Φασιανῶν. Τὰ ωθερὰ τῶν 3 χηνῶν εὐπεπθα, καὶ μᾶλλον τὰ τῶν ἀλεκτορίδων, καὶ καθόλου καλλισθα μὲν τὰ τῶν εὐτρόΦων καὶ νέων ωθερὰ, χείρισθα δὲ τὰ τῶν ἰσχνῶν καὶ γεγηρακότων τῶν σιτευθέντων διὰ ὁροῦ γάλακτος χηνῶν τὸ ἤπαρ, καὶ τῶν ὁμοίως τραΦέντων ἀλεκτρυόνων οἱ ὄρχεις εὐπεπθότατοι. Τὰ κρέα τῶν ὑῶν εἰς ωέψιν 4 ἐπιτηδειότερα, τοῖς μὲν ἀκμάζουσι καὶ διαπονουμένοις τὰ τῶν ἀκμαζόντων, τοῖς δὲ ἄλλοις τὰ τῶν ἔτι αὐξανομένων. Τῶν δὲ 5 τελείων βοῶν οἱ μόσχοι βελτίους εἰσὶν εἰς ωέψιν, καὶ οἱ ἔριΦοι 10 τῶν αἰγῶν. Πάντων τῶν ἔτι αὐξανομένων ἡ σὰρξ εὐπεπθοτέρα 6 τῆς τῶν ωαρακμαζόντων ἐσθὶ, καὶ τῶν ἐν ξηροῖς τόποις διαιτωμένων εὐπεπθοτέρα τῆς τῶν ἄλλων. Τὸ βασιλικὸν κάρνον 7

pigeon, de la poule, du coq et des faisans. Les ailes des oies sont 3 faciles à digérer, mais celles des poules le sont encore davantage; et, en général, les ailes des individus bien nourris et jeunes sont excellentes, tandis que celles des animaux maigres et vieux sont trèsmauvaises; le foie des oies engraissés avec du petit lait, ainsi que les testicules des coqs qu'on a nourris de la même manière, sont très-faciles à digérer. Quant au porc, la chair des individus adultes 4 convient mieux, sous le rapport de la digestion, aux gens d'un âge moyen et qui prennent de l'exercice, tandis que celle des animaux qui sont encore en croissance va mieux aux autres individus. Le 5 veau est préférable au bœuf adulte pour la facilité de la digestion; les jeunes boucs valent mieux que les chèvres. La viande de tous 6 les animaux qui sont encore en croissance est plus facile à digérer que celle des individus sur le déclin de l'âge, et celle des animaux qui vivent dans les endroits secs plus que celle des autres. La noix 7

<sup>1.</sup> Φασιανών Syn.; Φασιανικών Codd.

<sup>4.</sup> τῶ A; om. C.

<sup>5.</sup> itemque hepar Ras.

Ib. των] ceterorum Ras.

<sup>7.</sup> έπιτήδεια Β V.

<sup>8.</sup> τοῖς.... αὐξανομένων om. AB C 1° m. V Ras.

Ib. έτι Aët.; om. C 2ª m.

<sup>9.</sup> τελέως Β V.

Ib.  $\beta$ edtlovos C 1° m.;  $\beta$ edtloves 2° m.

Ib. έλαφοι C 2ª m.

έτι αὐξανομένων Syn.; ἐπαυξανομένων Codd.

5

8 ωέτιεται μάλλον τοῦ λεπιοκαρύου. Βολβοὶ ωεφθῆναι ῥάους οἱ 9 δίσεφθοι. Ὠὰ τρομητὰ καὶ ῥοφητὰ, Φρίδακες, ἴντυβοι, μαλάχη, 10 κολοκύνθη έφθη, ὅταν μη διαφθαρῆ. Οἱ γλυκεῖς οἶνοι τῶν αὐ-11 σιηρῶν ωέτιονται μάλλον. ἄμεινον δὲ εἰς τὴν ωέψιν ἰσιέον εἶναι τῶν ἐξίσης ὑγιεινῶν τὸ ἤδιον.

#### ιη'. Όσα δύσπεπία,

12 Αἴγεια κρέα, βόεια, ἐλάφεια. Χειρίση δὲ τῶν τράγων ἡ σὰρξ πρὸς πέψιν, ἐφεξῆς δὲ ἡ τῶν κριῶν, εἶτα ἡ τῶν ταύρων.

3 Καὶ τὰ πρεσθυτικὰ δὲ τῶν ζώων χείρισηα, καὶ τῶν ὑῶν αὐτῶν
4 οἱ γηράσαντες. Γασηὴρ δύσπεπηος, ἔντερα, μήτρα, καλλωσὸν,
καρδία, ἦπαρ, ὧτα, οὐραὶ, νεφροὶ, σπλάγχνα πάντα, ἐγκέφα- 10

8 se digère plus facilement que la noisette. Les oignons de vaccet se 9 digèrent plus facilement quand on les a fait bouillir deux fois. Les œus demi-mous et les œus mous, la laitue, l'endive, la mauve, la courge bouillie, pourvu qu'elle ne se corrompe pas [sont faciles à 10 digèrer]. Les vins sucrés se digèrent plus facilement que les vins 11 âpres. Sachez que parmi les substances également favorables à la santé, celle qui est la plus agréable se digère le plus facilement.

#### 18. ALIMENTS DIFFICILES À DIGÉRER:

La chèvre, le bœuf, le cerf. Le bouc est ce qu'il y a de plus mauvais pour la digestion; vient ensuite le bélier et après lui le taureau.
La chair des animaux âgés est aussi très-mauvaise et même celle des vieux porcs. L'estomac est difficile à digérer ainsi que les intestins, la matrice, la couenne, le cœur, le foie, les oreilles, la queue,

δύσεφθοι C 1<sup>a</sup> m.; δίεφθοι 2<sup>a</sup> m.
 μαλάχοι A; μαλάκη Β.

3. in ventriculo non corrumpitur Ras.

ήδεῖου A C.

C<sub>H</sub>. 18; l. 6. πρέα Anon.; om. Codd. — Ib. τῶν τράγων ἡ Syn.; ἡ τῶν τράγων Codd.

8. πρεσθύτερα C 2° m.

9. γηράσαντες Ινώδη και ξηράν και

διὰ τοῦτο δύσπεπ<br/>Του έχουσι την σάρκα C  $_{2}^{\alpha}$  m.

Ib. καλλωσόν ad Eun.; καλλώ Λ BCV; cor Ras.; om. C 2<sup>a</sup> m.

10 et 224, 1. καρδία...νωτιαΐος μυελός om. ABC 1° m. V Ras.

10. οὐραί Syn.; οὐρά C 2ª m.

Ib. σπλάγχνα σάντα Syn.; om.
 C 2ª m.

224

λος, νωτιαΐος μυελός, καὶ τῶν τελείων ζώων οἱ ὅρχεις, ἄπαν αἴμα, χῆνες πλὴν τῶν περῶν. Φατίῶν, κιχλῶν, κοτίθφων, καὶ ἡ τῶν μικρῶν σιρουθίων σκληροτέρα ἐσίὶν ἡ σὰρξ, καὶ ἔτι μᾶλλον τρυγόνος καὶ νήτίης, καὶ πλέον ἡ τοῦ ταὼ, καὶ ἡ τῶν ἡ τόῦ ταὼ, καὶ ἡ τῶν ἡ τόῦ ταὼ, καὶ ἡ τῶν ἡ τόῦ ταὼ, καὶ ἡ τῶν ἡ τόιοιν. Αἱ κοιλίαι πῶσαι τῶν πίνων δύσπεπίοι · ψευδῶς γὰρ ἡ ἐπαινοῦσιν ἔνιοι τὴν τῆς σιρουθοκαμήλου καὶ αἰθυίας, ὡς τι Φάρμακον πεπίικόν · οὕτε αὐταὶ γὰρ πέτιονται ἡαδίως, οὕτε ἄλλων σιτίων πεπίικόν εἰσι Φάρμακον. Κοχλίαι δύσπεπίοι · ἡ δξύγαλα, καὶ μάλισια τοῖς ψυχρὰν ἔχουσι τὴν κοιλίαν · τυρὸς 10 παλαιός · ὁ δὲ νέος καὶ μάλισια ὁ ὁξυγαλάκτινος καλλίων. Πορ- 8 Φυρῶν ἡ σὰρξ, καὶ κηρύκων, καὶ τῶν ἄλλων ὀσίρακοδέρμων τὰ

les reins, tous les viscères, le cerveau, la moelle épinière, les testicules des animaux arrivés à l'âge adulte, le sang quel qu'il soit, les oies à l'exception des ailes. La chair des ramiers, des grives, 5 des merles et des petits oiseaux est un peu dure; celle de la tourterelle et du canard l'est encore davantage, et celle du paon et des outardes l'est encore plus. L'estomac des oiseaux, quel qu'il é soit, est difficile à digérer, car c'est à tort que quelques-uns recommandent ceux de l'autruche et du labbe comme un médicament digestif; car d'abord ces mets ne se digèrent pas facilement euxmêmes, et ensuite ils ne constituent pas un médicament digestif pour d'autres mets. Les escargots sont difficiles à digérer; il en est 7 de même du lait aigre, surtout pour ceux qui ont l'estomac froid, et du fromage vieux; mais le fromage nouveau et surtout le fromage au lait aigre sont meilleurs. La chair des pourpres et des buccins, 8 et, parmi les autres testacés, ceux qui ont la chair dure, sont diffi-

- τῶν τελείων ζφων οἱ Anon.; οἱ
   τῶν τελ. ζ. Codd.
- τε καὶ κιχλῶν C 2<sup>a</sup> m.; starńorum Ras.
  - Ib. ποτ7ύρων C 1° m.
- 2-3. καὶ τῶν ad Eun.; καὶ ἡ τῶν Α C V; καὶ οἱ τ. Β.
- 3. σπηροτέρα A text.; σκιδρούμενα corr.
  - 4. τῆς σαλαιᾶς τρυγόνος C 2° m.

- 5. δύσπεπ/οι δια τὸ σκληρὸν τῆς οὐσίας C 2° m.
  - 6. ἐπαινοῦσιν] comedunt Ras.
- Th. τῆs Gal. (Al. fac. III, 21,
   p. 705); τοῦ Codd. Ib. αἰθυἰας
   Gal. I. I.; αἰθυίαςs A; αἰθυίης BCV.
  - 8. Κόχλιοι ΑC.
  - 10. ὁ ὀξυγαλ. ad Eun.; om. Godd.
  - 11. ή σάρξ Aët.; om. Codd.
  - Ib. καρύκων C 1° m.

9 σκληρὰν ἔχοντα τὴν σάρκα δύσπεπ Τα. Ασ Τακοὶ, πάγουροι, καρκίνοι, κάραδοι, καρίδες, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, πολύποδες, σηπίαι, τευθίδες, καὶ πάντα τὰ καλούμενα μαλακόδερμα, βάτοι, λειδθατοι, ριναι, δράκοντες, κόκκυγες, γαλεώνυμοι, σκορπίοι, τράχουροι, τρίγλαι, ὀρφοὶ, γλαῦκοι, ζύγαιναι, σάλπαι, 5 γόγγροι, φάγροι, λαμίαι, ἀετοί · ἀὰ ἐφθὰ, ὀπλὰ, ταγηνισλὰ, 10 πυροὶ ἐφθοὶ, ὁ καλούμενος τράγος. Τὸ κρίμνον δυσπεπλότερον 11 ἀλφίτου. Τίφαι, βρόμος, καὶ οἱ ἀπὸ αὐτῶν ἄρτοι, κύαμοι, ῶχροι, δόλιχοι, φάσηλοι, λάθυροι, ἄρακοι, ἐρέξινθοι, ὅρυζα, Θέρμοι, μελίνη, κέγχρος, καὶ ὅσα τοιαῦτα, φακός, βίκος, σή 10 σαμον, ἐρύσιμον, κάσλανα, βάλανοι · μῆλα καὶ ἄπια καὶ σῦκα, καὶ οὖα πρὶν πεπανθῆναι, σλαφυλαὶ ὁξεῖαι καὶ αὐσληραὶ, φοί-

9 ciles à digérer. Les homards, les pouparts, les crabes, les langoustes, les salicoques et tous les animaux semblables, les poulpes, les seiches, les calmars et tous les animaux appelés malacodermes, les raies, les raies lisses, les rhinobates, les vives, les grondins, les gades, les scorpènes, les maquereaux bâtards, les rougets, les orphes, les hibous de mer, les marteaux, les saupes, les congres, les pagels, les squales-nez, les raies noires; les œufs durs, cuits sous la cendre ou frits dans la poêle, le froment bouilli, le mets appelé tragos [sont 10 difficiles à digérer]. La farine grossière est plus difficile à digérer Il que l'orge légèrement torréfiée. Le petit épeautre, l'avoine et le pain qu'on fait avec ces graines, les fèves, les gesses à fleurs jaunes, les haricots, les phasèles, les gesses ordinaires, les gesses chiches, les pois chiches, le riz, les lupins, le grand millet, le petit millet, et toutes les graines qui leur ressemblent, les lentilles, les vesces, la graine de sésame, l'erysimum, les châtaignes, les glands, les pommes, les poires, les figues, les sorbes vertes, les raisins acides et

<sup>1.</sup> Åσ (ακοί om. C 1ª m.

<sup>2.</sup> ωάντα] ceteri Ras.

<sup>3.</sup> μακόδερμα A 1° m.

<sup>4.</sup> λεόδατοι BC 1° m. V; λειόδαδοι Α.

<sup>5.</sup> τραγοῦροι Β. — Ιb. ζύγναι C 1 am.

<sup>6.</sup> dulas C 2ª m., Ras.

Ib. alerol ABC 1ª m. V.

<sup>7.</sup> πρύμμυου AC; ήγουν τὸ σαχύ
τοῦ ἀλφίτου C 2° m.

<sup>8.</sup> άλφιτον AC; άλφιτα C 2\* m.

<sup>10.</sup> μελούνη C; μελαίνη 2° m. — Ib. βήχιον, βίκιον C 2° m.; tussilago Ras.

<sup>10-11.</sup> σησάνιον ABV; σησάμιον C 1\* m.

<sup>12.</sup> σ7αφυλούς A 1° m.

νικες σάντες, κεράτια, κίτριον εἰ δὲ ὡς Φαρμάκῳ τις χρῷτο, τὸ ἔξωθεν αὐτοῦ συντελέσει σρὸς σέψιν, ὡσπερ καὶ ἄλλα σολλὰ τῶν δριμέων. Ὠκιμον, γογγυλὶς ἡ ὡμοτέρα, βολδοὶ οἱ 12 ὡμότεροι, σἰαφυλῖνος, δαῦκος, καρὼ, καὶ σῶσαι αἱ ῥίζαι τῶν 5 λαχάνων, καὶ αὐτὰ τὰ λάχανα σάντα σλὴν Θρίδακος καὶ ἰντύδου οἴνων οἱ σαχεῖς καὶ νέοι δύσπεπίοι. Δύσπεπίον καὶ 13 ὕδωρ σάνυ.

#### ιθ'. Όσα εὐσλόμαχα καὶ ῥωσλικά.

Φοίνικες οἱ αὐσῖηροὶ, μῆλα κυδώνια, ἐλαῖαι ἀλμάδες ἐωι- ὶ τηδειότεραι δὲ αἱ μετὰ ὅξους συντιθέμεναι · σῖαφίδες αἱ αὐσῖη10 ραὶ, ἡ ἐν τοῖς σῖεμφύλοις ἀποτιθεμένη σῖαφυλή. Τὸ βασιλικὸν ₂ κάρνον τοῦ λεπῖοκαρύου μᾶλλον, καὶ ωολὺ ωλέον σὺν ἰσχάσιν.
Τὰ ἀκανθώδη ωάντα μετρίως ἐσῖὶν εὐσῖόμαχα · ταῦτά ἐσῖι ȝ les raisins âpres, toutes les dattes, les caroubes, le citron [se digèrent difficilement]; cependant, si on emploie la partie extérieure du citron comme médicament, elle favorisera la digestion, ainsi que plusieurs autres substances âcres. Le basilic, le navet à moitié ι₂ cru, les oignons de vaccet à moitié crus, la carotte, le daucus, le carvi, toutes les racines des herbes potagères, et toutes ces herbes elles-mêmes, à l'exception de la laitue et de l'endive, les vins épais et nouveaux sont difficiles à digérer. L'eau est aussi éminemment 13 difficile à digérer.

# 19. ALIMENTS FAVORABLES À L'ORIFICE DE L'ESTOMAC ET RENFORÇANT CETTE PARTIE:

Les dattes âpres, les coings, les olives salées (mais celles qu'on les conserve dans le vinaigre sont les plus convenables), les raisins secs légèrement astringents, le raisin qu'on conserve dans le marc. La 2 noix est plus favorable à l'orifice de l'estomac que la noisette, et elle l'est encore beaucoup plus quand on la mange avec des figues sèches. Toutes les plantes épineuses sont modérément favorables à l'orifice 3

1. Φαρμάπων Α.С.

3. Оніра АВС.

5. λαγχάνων et λάγχανα A.

Ib. wplv C 1° m.

Сн. 19. Tit. годбораха Syn.; годбора Codd.

8. of om. B.

12. τουτέσ / ΑΒ V.

σκόλυμος, ἀτρακτυλὶς, λευκάκανθα, δίψακος, κυῆκος, τραγάκανθα, ἀτραγὶς ἢ τε τιμωμένη μειζόνως ἢ προσήκει κινάρα · 4 σισάρου ἡ ρίζα έφθη. Τὸ γιγιίδιον παραπλήσιόν ἐσὶι τῷ σκάνδικι πάνυ δέ ἐσὶιν εὐσὶόμαχον καὶ ἀμὸν καὶ ἐφθὸν ἐσθιό- 5 μενον, μακροτέρας δὲ ἑψήσεως οὐκ ἀνέχεται. Νᾶπυ, ράφανος, 5 γογιύλὶς, κάρδαμον, πύρεθρον, καὶ ὁ βασιλικὸς ἀσπάραγος, καὶ ὁ ἔλειος καὶ ὁ ὁξυμυρσίνης καὶ χαμαιδάφνης, ὁξυακάνθης τε 6 καὶ βρυωνίας. Βολδοὶ εἰς ὄρεξιν ἐπεγείρουσιν · κάππαρις ταρι- γευθεῖσα. Κιτρίου τὸ ἐκτὸς ρώννυσιν ἐν φαρμάκου μοίρα λαμ- 8 δανόμενον. Ὁ αὐσὶηρὸς οἶνος ρώννυσι σίόμα γασίρὸς καὶ κοι- 10 9 λίαν, μάλισία κατὰ δυσκρασίαν θερμὴν πεπουθυῖαν. Ὠς δὲ ἐν φαρμάκοις, ἀψίνθιον, ἀλόη.

de l'estomac : ce sont la cardousse, le carthame laineux, l'épine blanche, le chardon à foulon, le carthame des teinturiers, l'astragale, l'atragis et l'artichaut, qu'on estime plus qu'il ne le mérite; [il 4 en est de même de] la racine de chervis bouillie. Le gingidium ressemble à l'aiguillette et il est très-favorable à l'orifice de l'estomac, qu'on le mange cru ou bouilli; mais il ne supporte pas une ébulli-5 tion prolongée. La moutarde, le radis, le navet, le cresson, la pariétaire d'Espagne, l'asperge royale et celle des marais, ainsi que les tiges du houx-frelon, du palmier nain, du buisson ardent et de la couleuvrée [sont favorables à l'orifice de l'estomac], ainsi que la 67 câpre salée. Les oignons de vaccet excitent l'appétit. La partie extérieure du citron renforce l'orifice de l'estomac, si on la prend 8 comme médicament. Le vin âpre renforce l'orifice de l'estomac et cet organe lui-même, surtout quand il est affecté d'une intempérie 9 chaude. L'absinthe et l'aloès [renforcent l'orifice de l'estomac] à titre de médicaments.

- 2. ἀτραγίς Gal. (Al. fac. II, 50, p. 636); ἀτρακῆς ΑC; ἀτρακή BV Ras.
  - 6. βασιλικός] έλειος C 2ª m.
  - 7. nai o élesos Syn.; om. Codd.
- Ib. ὁ ὀξυμυρσίνης ex em.; ὀξυμύρσινος Codd.
- Ib. ὀξυκάνθης C 1\* m.
- 8. ἐπιγείρουσιν Α; ἐπεγείρει С 2° m.
- 9. Φαρμάκω C 1° m.
- Ib. μοίραι Α; μύρα C 1° m.; μάρα μοίρα 2° m.
- 10. βώννυσι.... καί om. ABC 1\* m. V; juvat Ras.

κ΄. ὅσα κακοσλόμαχα.

Αρκευθίδες δάκνουσι τὸν σΊομαχον, κεδρίδες δὲ μᾶλλον. 1 Μιμαίκυλον, ἀμάραντον, ἄγνου σπέρμα, τεῦτλα κακοσίόμαχα, 2 ώς καὶ δηγμὸν ἐμποιεῖν, ὅταν ωλείονα βρωθῆ · λάπαθον ὁμοίως. ἄκιμον, γογίυλὶς ἡ ώμοτέρα, βλίτον, ἀτράφαζυς, εἰ μὴ μετὰ 3 ὅξους καὶ γάρου καὶ ἐλαίου ωροσφέροιντο. Τῆλις ἀνατρέπει, 4 καὶ σήσαμον ὁμοίως. Γάλα τοῖς μὲν ψυχρὰν ἔχουσι τὴν κοι-5 λίαν ὀξύνεται, τοῖς δὲ Θερμὴν κνισοῦται · εἰκότως οὖν βλαβερόν ἐσῖι καὶ τοῖς ωυρέτιουσιν. Πλείονος εἴ τις τοῦ μέλιτος ωροσε-6 νέγκαιτο, ωρὸς ἔμετον ὁρμᾳ. Πέπων μὴ καλῶς ωεφθεὶς χολε-10 ρικοὺς ἀποτελεῖν εἴωθεν · καὶ γὰρ καὶ ωρὶν διαφθαρῆναι εἰς ἔμετον ἐπιτήδειός ἐσῖι, καὶ ωλεῖον βρωθεὶς, ἐὰν μή τις αὐτῷ τι

20. ALIMENTS NUISIBLES À L'ORIFICE DE L'ESTOMAC.

Les baies du genévrier causent des pincements à l'orifice de l'estomac, et celles du cèdre en produisent encore de plus forts. Les 2 arbouses, le bouton d'or, la graine de gattilier sont nuisibles à l'orifice de l'estomac; la bette l'est tellement, qu'elle y cause des pincements quand on en mange trop abondamment; il en est de même pour la patience. Le basilic, le navet à moitié cru, la blite, l'ar-3 roche, à moins qu'on ne les mange avec du vinaigre, du garon et de l'huile [nuisent à l'orifice de l'estomac]. Le fenugrec retourne 4 l'orifice de l'estomac, et il en est de même pour le sésame. Le lait 5 s'aigrit chez ceux qui ont l'estomac froid, et il produit des éructations nidoreuses quand cet organe est chaud; il est donc tout simple qu'il nuise aussi aux fébricitants. Si on prend beaucoup 6 de miel, il tend à produire des vomissements. Quand la pastèque 7 n'est pas bien digérée, elle produit habituellement le choléra; car, même avant qu'elle soit corrompue, elle favorise le vomissement; si

Ch. 20; l. 2. Μιμαίκυλου ex em.; Μαμέκυλου ACV; Μαμέσκυλου B.

4. ἀνδράφαξυς AC.

5. προσφέροιντο ad Eun.; προσφέροιτο BCV; προσφέρετο A; comedatur Ras.

6. σήσαμος ABC.

7. κνισούνται B text.

8. τοῦ om. C 1ª m.

Ib. μέλιτος] lac cum melle Ras. 8-9. ωροσενέγκετο Α; ωροσενέγκοιτο ΒV. — 9. ὁρᾶ ΑΒC 1° m. V. τῶν εὐχύμων ἐδεσμάτων ἐπιφάγη, κινήσει ωάντως ἔμετον ·
8 καὶ μηλοπέπων [ἀλλὰ οὐχ] ὁμοίως. Ἐγκέφαλος ωᾶς κακοσθό9 μαχος καὶ ναυτιώδης, ώσπερ καὶ ὁ τῶν ὀσθῶν μυελός. Οἶνος ὁ μέλας καὶ αὐσθηρὸς ῥαδίως ἀποξύνεται καὶ εἰς ἔμετον ὁρμᾶ, καὶ 
10 ὁ ωαχὺς καὶ νέος. Δε ἐν Φαρμάκοις, ἀδρότονον, σέριφον, ἀφρό5 νιτρον.

# κα'. Όσα κεφαλήν βλάπ?ει.

12 Συκάμινα, βάτινα. Κεφαλαλγή ὅσα διὰ Θερμότητα τὴν κεφαλὴν συμπληροῖ, καθάπερ οἶνός τε καὶ νᾶπυ, καὶ ωετροσέ3 λινον, καὶ δαῦκος, καὶ κρόμμυον, καὶ σμύρνιον. Μιμαίκυλα, ἀρκευθίδες, κεδρίδες, καννάδεως σπέρμα, μήου αἱ ῥίζαι, φοίνικες 10
4 ωάντες, εὕζωμα, τῆλις, λίνου σπέρμα. Ὁ κιβρός καὶ αὐσηρὸς
on en mange beaucoup, elle le produira infailliblement, à moins qu'on ne mange après quelque mets imprégné de bonnes humeurs; le melon produit le même effet, [mais non] au même degré.

8 Toute cervelle est nuisible à l'orifice de l'estomac et produit des 9 nausées, ainsi que la moelle des os. Le vin noir et âpre s'aigrit facilement et tend à produire le vomissement, ainsi que le vin épais

10 et nouveau. A titre de médicaments, l'aurone, l'armoise maritime et l'aphronitron [nuisent à l'orifice de l'estomac].

## 21. ALIMENTS QUI NUISENT À LA TÊTE:

1.2 Les mûres, les mourons. Tous les mets qui remplissent la tête à cause de leur chaleur sont sujets à produire de la céphalalgie, comme le vin, la moutarde, le persil, le daucus, l'oignon, le smyr-3 nium. Les arbouses, les baies du genévrier et celles du cèdre, la graine de chanvre, les racines du cistre, les dattes quelles qu'elles soient, la roquette, le fenugrec, la graine de lin [nuisent à la 4 tête]. Le vin paillet et âpre cause de la céphalalgie, et affecte l'in-

2. ἀλλὰ οὐχ conj.; οὐκ Gal. (Al. fac. II, 5, p. 566); om. Codd.

CH. 21; l. 7. Κεφαλάλγημα BC 1<sup>a</sup>

7-9. όσα....σμύρνιον om. ABC 18 m. Ras.

9. Μιμαίκυλα ex em.; Μαμέκυλα A;

Μεμέπυλα C 2ª m.; Μέπυλα BCV.

10. nenpides ABC 1ª m.

11. λίνου σπέρμα Syn.; άγνου σπέρμα Codd.

 1b. σπέρμα. Κιβρός C 2° m.; Σκιββός A C.

1b. καὶ αὐσ?ηρός om. C 22 m.

οίνος κεφαλαλγής, καὶ γνώμης ἄπίεται μᾶλλον τοῦ μέλανος καὶ αὐσίηροῦ · καὶ οἱ εὐώδεις δὲ κεφαλαλγεῖς · ὁ δὲ ὑδατώδης οὔτε κεφαλῆς οὔτε τῶν νεύρων ἄπίεται · ὁ δὲ ὁλιγοφόρος καὶ παύει τὰς κεφαλαλγίας τὰς γινομένας διὰ χυμοὺς τοὺς ἐν γα-5 σίρι. Γάλα οὖκ ἐπιτήδειον κεφαλῆ, εἰ μή τις ἰσχυρὰν ἔχοι πάνυ. δ Τὸ ἀπόδρεγμα τῶν σίεμφύλων, ὁ καλοῦσι τρύγα, κεφαλαλγές, β καὶ ἡ ἐν τοῖς σίεμφύλοις ἀποτιθεμένη σίαφυλή.

# ηβ'. Όσα άφυσα.

Πίσσοι, φασήολοι, κύμινον, λιγυσλικοῦ ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα, ὶ ἄγνου σπέρμα, καννάβεως ὁ καρπὸς, κύαμοι φρυγέντες, βολβοὶ 10 οἱ ἐπὶ ωλέον ἢ καὶ δὶς ἐψηθέντες ἐν ἐλαίω καὶ γάρω μετὰ ὅξους ἐσθιόμενοι, μέλι τὸ ἀπαφρισθέν. Οξύμελι φύσας καταῥἡ- 2

telligence plus que le vin noir et âpre; les vins odoriférants donnent aussi du mal de tête; le vin aqueux n'affecte ni la tête ni les nerss, et même le vin faible guérit la céphalalgie qui provient des humeurs contenues dans l'estomac. Le lait ne convient pas à la tête, à moins 5 qu'on ne l'ait extrêmement forte. La macération du marc de raisin, 6 qu'on appelle piquette, donne de la céphalalgie, ainsi que le raisin qu'on conserve dans le marc.

#### 22. ALIMENTS EXEMPTS DE FLATUOSITÉS:

Les pois grecs, les haricots, le cumin, la racine et la graine du l laser sermontain, la graine de gattilier, celle de chanvre, les fèves torréfiées, les oignons de vaccet, qu'on a fait bouillir pendant longtemps ou deux fois et qu'on mange avec du vinaigre dans de l'huile et du garon, le miel écumé. L'oxymel fait descendre rapidement 2

5. Ισχυράν αὐτήν C 2ª m.

6. ἀπόθρεγμα Syn.; ἀπόθνεγμα A C; ἀπόθρεμα C 2° m.; ἀπογμα BV.

Ib. σ7εμφύλων] uvæ Ras.

Ib. πεφαλαλγές Syn.; πεφαλαλγής Codd.

7. σ1αφύλοις C 1ª m.

CH. 22; l. 8. Πίσσοι, Φασήολοι del.
 C 2<sup>a</sup> m. — Ib. λιγυσίικοῦ Anon.; λυ-

γισ linoῦ ABCV; libystici Ras.

ἡ γάρφ AB interl. V; γάρφ C
 n.; ἡ γάρου B text.

11. ἀποφρισθέν Β text.; ἀπαφριθέν V.

3 γυυσιν. Αρτοι κρίθινοι, όπως αν σκευασθώσιν, ήκισ α φυσώδεις 4 εἰσίν. Μέσοι δὲ ὑπάρχουσι τῶν ἀφύσων τε καὶ φυσωδῶν φάσηλοι, ἄχροι, λάθυροι, ἄρακοι.

## κγ'. Όσα φυσώδη.

Ερέβινθοι, Θέρμοι, Φάσηλοι, ὧχροι, μελίνη, κέγχρος, καλ
 δσα τοιαῦτα. Τῶν κυάμων δὲ τοῦ ἔτνους Φυσώδους ὄντος, ἔτι 5
 μᾶλλον, ὅτε ὁλοκλήρους τις αὐτοὺς ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως ἑψήσας,

3 χρώτο, Φυσώδεις γίνονται. Η μάζα έξ άλφίτων Φυσώδης · Φυραθεῖσα δὲ καὶ τριφθεῖσα μέχρι ωλείονος διαχωρεῖ μάλλον κάτω,

4 καὶ μάλισΊα μέλιτος ωροσλαδοῦσα. Ζύθος, ὀποὶ ωάντες, καὶ μᾶλλον ὁ Κυρηναϊκὸς, σατύριον, σιλφίου ὁ ὀπὸς καὶ ἡ ῥίζα. 10

3 les flatuosités. Le pain d'orge, de quelque manière qu'il soit pré-4 paré, est très-peu flatulent. Les *phasèles*, les gesses à fleur jaune, les gesses communes et les gesses chiches tiennent le milieu entre les mets exempts de flatuosités et les mets flatulents.

#### 23. ALIMENTS FLATULENTS:

Les pois chiches, les lupins, les phasèles, les gesses à fleur jaune, le grand et le petit millet, et toutes les graines semblables. Les fèves en purée constituent déjà un mets flatulent; elles le deviennent encore plus, quand on les mange bouillies en entier, ou de quelque autre manière que ce soit. La bouillie faite avec de l'alphiton est flatulente, mais, quand elle a été pendant longtemps mélangée et triturée, elle passe plus facilement par le bas, surtout si on y a ajouté du miel. La bière, tous les sucs naturels des plantes et surtout le suc de Cyrène, la fritillaire des Pyrénées, le suc et la racine

2. Φυσωδών τε καὶ ἀφύσων Gal. (Al. fac. I, 25, p. 540); ἀφύσων καὶ φυσωδών Godd.; inter ea quæ inflant et non inflant Ras.

CH. 23; l. 4. Φάσηλοι, ὧχροι del.
 C 2ª m.

7. Φυσώδειε γίνονται Gal. (Al. fac. I, 19, p. 531); om. Codd.

Ib. Hom. BCV.

Ιb. άμαζα ΑΒ V.

g. Zύθοs Syn.; Zύτοs AC; Zύοs B
 V; del. C 2° m.

10. Κυρσηναϊκός Α.

Ιb. σιφίου Β V.

Ib. & Gal. (Simpl. med. VIII, 18,

§ 16, t. XII, p. 123); om. Codd.

Σύκων όλιγοχρόνιος ή Φῦσα γίνεται διὰ τὸ ὑπέρχεσθαι ἡαδίως 5 τὰ δὲ ἀκριδῶς ϖέπειρα ἐγΓύς ἐσΓι τοῦ μηδὲ ὅλως βλάπθειν ὁμοίως ταῖς ἰσχάσιν. Οἱ χλωροὶ Φοίνικες Φυσώδεις εἰσὶν, ὡσ- ὁ περ τὰ σῦκα 'γογΓυλὶς ἡ ἀμοτέρα. Γάλα ἡαδίως ἐν τῆ γασΙρὶ 7 ϖνευματοῦται. Βολδοὶ οἱ ἀμότεροι, μέλι τὸ μὴ τελέως ἐψηθέν. 8 Καὶ οἱ γλυκεῖς οἶνοι Φῦσαν βραδύπορον γεννῶσιν · οἱ δὲ γλυ- 9 κεῖς ἄμα καὶ αὐσΊπροὶ οὔτε ἀναδιδόμενοι, οὔτε ὑπερχόμενοι, ἀλλὰ ἐπιπλέοντες τῆ ἄνω γασΊρὶ, ϖνευματοῦσι ταύτην · γλεῦκος Φυσῶδές ἐσΓιν.

nδ'. Όσα ρύπ/ει, τέμνει, ἐκΦράτ/ει.

10 Πτισάνη ρύπθει, τῆλις, μηλοπέπων, ωέπων, σθαφίδες αἰ Ι

de silphium [sont flatulents]. Les flatuosités produites par les figues 5 ne durent pas longtemps, parce qu'elles descendent facilement; peu s'en faut que les figues parfaitement mûres, à l'exemple des figues sèches, ne causent pas le moindre dommage. Les dattes vertes 6 sont flatulentes, ainsi que les figues [et] le navet à moitié cru. Le 7 lait dégage facilement des vents dans l'estomac. Les oignons de vac-8 cet à moitié crus, le miel incomplétement bouilli [sont flatulents]. Les vins d'un goût sucré produisent aussi des flatuosités qui che-9 minent lentement; quant aux vins qui ont à la fois un goût sucré et âpre, comme ils ne sont pas distribués dans le corps, qu'ils ne descendent pas non plus [à travers les intestins], mais qu'ils restent flottants dans le ventre supérieur, ils développent des vents dans cette partie; le vin nouveau est flatulent.

24. ALIMENTS DÉTERGENTS, INCISIFS, DÉSOBSTRUANTS.

L'orge mondée déterge, ainsi que le fenugrec, le melon, la pas-1

5. ωυθματούται Β.

lb. μέλιτος μή ABC 1 m. V.

Ib. έψηθέντος ABC 1° m. V.

6. Καὶ.... γεννῶσιν om. ABC

Ib. Sé om. ABC 18 m. V.

7. αὐσ?ηροὶ οἶνοι C 2ª m.

8. ἐπιπλέουτες Syn.; ἐπὶ πελέου μέ-

vovτεs (σαραμένοντεs Gal.) ABCV Gal. (l. inf. l.) Ras.

Ib. τη Gal. (Comm. III in Vict. acut., \$ 7, t. XV, p. 645); ἐν τῆ A BCV Ras.

8-9. γλεϋνος. Syn.; γλυκέος Codd. Ch. 24; l. 10. σέπων Syn.; om. Codd. γλυκεΐαι, κύαμοι, ἐρέβινθοι, καὶ μᾶλλον οἱ μέλανες, οἱ καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους Ͽρύπιουσιν ἐναργῶς. Κάππαρις λεπιομερὴς ἱκανῶς ἐσιν · ἡ γοῦν ταριχευθεῖσα ἀπορρύπιει τε καὶ ὑπάγει τὸ κατὰ τὴν γασιέρα Φλέγμα, καὶ τὰς κατὰ σπλῆνα καὶ ἦπαρ ἐμφράξεις καθαίρει · χρῆσθαι δὲ εἰς ταῦτα ϖροσήκει 5 αὐτῆ διὰ ὀξυμέλιτος ἢ ὀξελαίου ϖρὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων σιτιών. Ὁ ἐν τοῖς τεύτλοις χυλὸς ρυπιικός ἐσιι, καὶ τὰς κατὰ τὸ ἤπαρ ἐμφράξεις λύει, καὶ μᾶλλον, ὅταν μετὰ νάπυος ἢ ὀξους ἱ ἐσθίηται · ὁμοίως λάπαθον. ἀκαλήφη λεπιομερῆ δύναμιν ἔχει. 5 ἄρου καὶ ἀσφοδέλου ρίζα καὶ βολβοὶ δύναμιν ἔχουσι λεπίυν- 10 τικήν τε καὶ ἐκφρακτικήν · διὸ καὶ τὸν ἀσπάραγον τοῦ ἀσφο- 6 δέλου τοῖς ἰκτεριῶσι διδόασί τινες, ὡς μέγισιον ἴαμα. Κρόμμυα

καὶ σκόροδα καὶ πράσα καὶ άμπελόπρασα λεπθύνει καὶ τέμνει

tèque, les raisins secs sucrés, les fèves, les pois chiches et surtout les pois chiches noirs qui broient évidemment aussi les calculs dans 2 les reins. La câpre est formée de molécules extrêmement ténues; donc, à l'état salé, elle déterge, fait descendre la pituite qui se trouve dans l'estomac, et évacue les obstructions de la rate et du foie; il faut pour cela la prendre avec du vinaigre miellé ou du vinaigre et 3 de l'huile, avant tous les autres aliments. Le suc de bette est détersif et dissout les obstructions du foie, surtout quand on le prend avec de la moutarde ou du vinaigre; il en est de même pour la 4 patience. L'ortie a la vertu des substances à molécules ténues. 5 Les racines de gouet et d'asphodèle, ainsi que les oignons de vaccet, ont des propriétés atténuantes et désobstruantes; voilà pourquoi quelques-uns donnent la tige verte d'asphodèle aux gens qui ont la 6 jaunisse comme un remède très-puissant. Les oignons, l'ail, les poireaux et les poireaux des vignes atténuent et divisent les humeurs

<sup>1.</sup> удачнеї а А 1ª m.

<sup>2.</sup> Θρύπλουσιν Syn.; βύπλουσιν Godd.

Ib. Καππάρεως ΑC 1° m.

<sup>4.</sup> σπληνας Β.

<sup>6.</sup> αὐτῆ Syn.; αὐτῷ AC; αὐτό BV.

Ib. ἐξ ἐλαίου C; δι' ὀξελ. 2\* m. 6-7. ἀπάντων τῶν σιτίων AC.

<sup>9.</sup> ἐσθίεται AB text.

<sup>10.</sup> δίζαι ΒC.

<sup>12.</sup> διδόασί τινες] præbent Ras.

<sup>13.</sup> σκόροδα Syn.; σκόρδα Codd.

τοὺς ἐν τοῖς σώμασι σαχεῖς καὶ γλίσχρους χυμούς · ἐψηθέντα μέντοι δὶς ἢ καὶ τρὶς ἀποτίθεται μὲν τὴν δριμύτητα, λεπίθνει δὲ ὁμως ἔτι. Τὸ ὁρῶδες τοῦ γάλακτος λεπίθνει σάχος χυμῶν. ΤΕῦκα ρόπιει · διὸ καὶ ψαμμώδη σολλὰ τοῖς νεφριτικοῖς ἐπὶ 8 ταῖς ἐδωδαῖς αὐτῶν ἐκκρίνεται. ἱσχάδες λεπίθνουσι καὶ τέ- 9 μνουσιν, ὅθεν καὶ νεφροὺς ἐκκαθαίρουσιν. Αρκευθίδες ἐκκαθαί- 10 ρουσι τὰ κατὰ ἦπαρ καὶ νεφροὺς καὶ λεπίθνουσι τοὺς σαχεῖς καὶ γλίσχρους χυμούς. Αμύγδαλα ρύπιει καὶ λεπίθνει καὶ 11 καθαίρει τε τὰ σπλάγχνα, καὶ τὰς ἐκ Θώρακος καὶ σνεύμονος 10 ἀναπίθσεις τῶν ὑγρῶν ἐργάζεται. Πισίάκια χρήσιμα εἰς εὐ- 12 ρωσίαν ἤπατος καὶ κάθαρσιν τῶν ἐμπεφραγμένων κατὰ τὰς διεξόδους αὐτοῦ χυμῶν. Ῥαφανὶς λεπίομεροῦς ἐσίι δυνάμεως. 13 Τὸ μέλι λεπίομερέσιατόν ἐσίι τὸ γεννώμενον ἐν Θερμοῖς καὶ 14 ξηροῖς Φυτοῖς · διὸ καὶ τὸ μελίκρατον ἐπιτήδειον ἐσίι σρὸς τὴν

épaisses et visqueuses; cependant, quand on les fait bouillir deux ou même trois fois, ils perdent, il est vrai, leur âcreté, mais ils n'en continuent pas moins à atténuer. La partie séreuse du lait at 7 ténue les humeurs épaisses. Les figues détergent: c'est là ce qui 8 produit une expulsion abondante de graviers chez les néphrétiques, quand ils en mangent. Les figues sèches atténuent et divisent, ce 9 qui fait qu'elles purgent les reins. Les baies de genévrier évacuent 10 ce qui est contenu dans le foie et dans les reins, et atténuent les humeurs épaisses et visqueuses. Les amandes détergent, atténuent 11 et nettoient les viscères, et donnent lieu à l'expulsion des liquides de la poitrine et du poumon. Les pistaches sont utiles pour renforcer 12 le foie et pour évacuer les humeurs qui causent des obstructions dans ses canaux. Le radis a la propriété des substances à molécules 13 ténues. Le miel qui se forme sur les plantes chaudes et sèches est 14 composé de molécules très-ténues; voilà pourquoi l'eau miellée est

<sup>3.</sup> όμως Syn.; όμοίως Codd.

Ib. ότι Α 1 m.

<sup>10.</sup> ἐργάζεται] expeditiores reddunt Ras. — 11. καὶ τῶν ΑC.

<sup>12.</sup> λεπ7ομεροῦς] attenuandi Ras.

<sup>13-14.</sup> ἐν Θερμοϊ καὶ ξηροϊ Φυτοϊ Gal. (Al. fac. III, 39, p. 740); εἰς Θερμὸν καὶ ξηρὸν Φυτών ABCV; ἐκ Θερμῶν καὶ ξηρῶν Φυτῶν C 2 m. 14. τό om. C.

E0:

15 τῶν σ/ο ἀναγωγήν. Οξύμελι τὰ μὴ σαντάπασι γλίσχρα καὶ σαχέα ῥαδίως ἀνάγει, καὶ τὰ σπλάγχνα ἀλύπως διακαθαίρει · σάνυ δὲ ἀΦελεῖ καὶ τὰ κατὰ Θώρακα καὶ σνεύμονα σάθη.

16 Τοῖς σαχὺν ήθροικόσι χυμὸν οἱ λεπίοὶ τῶν οἴνων χρήσιμοι · ἐἀν δὲ καὶ ψυχροὶ τυγχάνωσιν οἱ χυμοὶ, οἱ λεπίοὶ καὶ σαλαιοὶ μετὰ δριμύτητος · ὁ δὲ ὑδατώδης οἶνος ἐπιτήδειός ἐσίιν εἰς τὴν τῶν ἐκ σνεύμονος ἀναγωγὴν, ῥωννὺς, καὶ τοὺς χυμοὺς ὑγραίνων καὶ τέμνων μετρίως · καὶ ὁ γλυκὺς δὲ ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήμασιν εἰς ἀνάπίυσιν ἐπιτήδειος, ἤδη σεπεμμένης τῆς σεριπνευμονίας καὶ σλευρίτιδος.

## κε'. Όσα ἐμφράτ/ει.

ι Γάλα τὸ μὲν ὀροῦ ωλεῖσΙον ἔχον ἀκινδυνότατόν ἐσΙι, εἰ καὶ

15 bonne pour l'évacuation des crachats. L'oxymel fait expectorer facilement les matières qui ne sont pas extrêmement visqueuses et épaisses; il nettoie les viscères sans causer de dommage; il est d'une 16 grande utilité dans les affections de la poitrine et du poumon. Les vins ténus sont utiles à ceux qui ont une accumulation d'humeurs épaisses, mais, quand les humeurs sont, en outre, froides, ce sont les vins ténus, vieux et doués d'âcreté, qui conviennent; le vin aqueux est bon pour faire expectorer ce qui est contenu dans le poumon, parce qu'il renforce et qu'il humecte et divise modérément les humeurs; le vin d'un goût sucré convient aussi dans les maladies aiguës pour favoriser l'expectoration, quand la péripneumonie et la pleurésie sont déjà arrivées à maturité.

#### 25. ALIMENTS CAUSANT DES OBSTRUCTIONS.

1 Le lait qui contient beaucoup de sérum est tout à fait exempt de

1. τῶν ad Eun.; om. Codd.

Ib. ω/νάλων ABC 1° m. V.

Ib. μή del. C 2° m.

5. οἱ λεπ/οὶ τῶν οἰνων C 2° m.

5-6. μετὰ δριμύτ. ἐπιτήδειοι C 2° m.

6. ὁ om. ABC 1° m. V.

Ib. οἶνος τουτέσ/ιν ὁ λευκὸς καὶ

λεπθότατος C 2" m. — 8. δ om. C.

Ib. γλυκύς οἶνος δέ C 2ª m.

9. ἀνάπ<br/>7ησιν V; ἀνάκτησιν C 2° m.

Ib. ωεριπνευμονίας Syn.; ωεριπλευμονίας Godd.

CH. 25; l. 11. el Gal. (Al. fac. III, 16, p. 686); om. Codd.

διὰ σαντὸς αὐτῷ τις χρῷτο τὸ δὲ ὀλίγον μέν ἔχον τούτου, σολὸ δέ τοῦ τυρώδους, οὐκ ἀσΦαλές ἐσθι τοῖς ἐν αὐτῷ ϖλεονάζουσιν. βλάπ ει μεν γάρ και νεφρούς, όσοι γε επιτηδείως έχουσιν είς λίθου γένεσιν, έμφράξεις δέ καὶ κατά ήπαρ έργάζεται τοῖς έτοί-5 μως σαθείν δυναμένοις. Ισχάδες ήπατι και σπληνί Φλεγμαί- 2 νουσι βλαδεραλ, καθάπερ τὰ σῦκα, οὐ κατὰ ἰδίαν τινὰ δύναμιν έξαίρετον, άλλὰ τῷ κοινῷ λόγῳ ωάντων τῶν γλυκέων · ωάντα γάρ τὰ γλυκέα βλάπ ει σπληνα καὶ ήπαρ εμφρατιομένοις δε και σκιρρουμένοις αὐταί κέν κατά έαυτάς οὐδέν οὔτε εἰς ώΦέ-10 λειαν, ούτε εἰς βλάβην, ἐργάζονται μέγα· μιγνύμεναι δὲ τοῖς τέμνουσι καὶ ρύπ ουσι Φαρμάκοις οὐ σμικρον ὄφελός εἰσιν. Τὸ 3 μελίπρατον άνεπιτήδειον οίς είς όγκον ήρθη τὰ σπλάγχνα, σκιβρούμενα καὶ οἰδισκόμενα καὶ Φλεγμαίνοντα, ταχέως τοῦ μέλιτος είς χολώδη χυμόν μεταδάλλεσθαι σε Φυκότος. Μήκωνος 4 danger, même pour ceux qui en prennent habituellement; mais celui qui contient peu de sérum et beaucoup de matière caséeuse n'est pas sans inconvénient pour ceux qui en prennent beaucoup, car il nuit aux reins, du moins à ceux qui ont une tendance à engendrer des calculs; il donne lieu aussi à des obstructions du foie chez ceux qui ont de la prédisposition pour cette affection. Les figues 2 sèches ainsi que les figues vertes sont nuisibles au foie et à la rate enflammés, non qu'elles possèdent quelque propriété particulière, mais parce qu'elles rentrent dans la règle commune à toutes les substances d'un goût sucré (car toutes ces substances font du tort à la rate et au foie); mais, quand ces organes sont affectés d'obstruction ou de squirrhe, ces fruits n'exercent par eux-mêmes sur eux aucun effet bien marqué, ni en bien ni en mal, tandis que, si on les mêle aux médicaments doués de propriétés incisives et détersives, ils sont d'une utilité assez appréciable. L'eau miellée ne 3 convient pas à ceux qui ont les viscères tuméfiés par le squirrhe, l'œdème ou l'inflammation, parce que le miel tend, par sa nature,

à se convertir rapidement en humeur bilieuse. La graine de pavot 4

<sup>6.</sup> βλαθερά Α.

<sup>8.</sup> βάπ7ει Α.

Ib. εμφραμένοις A. ...

<sup>9.</sup> σκληρουμένοις C.

Ib. ἐαυταῖε C 1° m.; αὐτάε V.

<sup>12.</sup> άρθη C.

5 σπέρμα ἐπισχετικόν ἐσΊι τῶν ἐκ Φώρακος. Οἱ λιπαροὶ καὶ γλυ6 κεῖς Φοίνικες ἐμΦρακτικοὶ, καὶ μᾶλλον οἱ χλωροί. Πάντα δὲ ὅσα
διὰ ἰτρίων καὶ σεμιδάλεως σκευάζεται ἐμΦρακτικὰ καὶ σπληνὸς αὐξήτικὰ καὶ λίθων ἐν νεΦροῖς ωοιητικά · ὁμοίως καὶ ἄλευ7 ρον ωυροῦ μετὰ γάλακτος. Καὶ χόνδρος δὲ ἀνεπιτήδειος τοῖς τε
τὸ ἦπαρ εὐέμΦρακτον ἔχουσι, καὶ τοῖς τοὺς νεΦροὺς ωρὸς λίθων
8 γένεσιν ἐπιτηδείους. Οἶνος ὁ γλυκὺς ἐμΦράτῖει καὶ τοὺς ὄγκους
τῶν σπλάγχνων αὐξάνει.

## κς'. Όσα βραδύπορα.

- Ι Πάντα όσα διὰ ἰτρίων καὶ σεμιδάλεως σκευάζεται βραδύπορα.
- 2 Κύαμοι Φρυγέντες, οἱ καθαροὶ τῶν ἄρτων, Φακῆ τοῦ λέπους 10 ἀφηρημένη, ἐγκέΦαλος, νωτιαῖος, ἦπαρ, καρδία, συρίεΦθος,
- 5 retient les matières qui doivent être expulsées de la poitrine. Les dattes grasses et sucrées causent des obstructions, surtout quand 6 elles sont vertes. Tous les mets qu'on prépare avec des itria ou de la farine sémidalique produisent des obstructions, grossissent la rate et engendrent des calculs dans les reins; il en est de même pour la 7 farine de froment prise avec du lait. L'alica ne convient pas à ceux dont le foie est sujet à s'engorger facilement, ni à ceux dont les 8 reins ont de la prédisposition à engendrer des calculs. Le vin d'un goût sucré cause des obstructions et augmente les tumeurs des viscères.

#### 26. ALIMENTS PASSANT LENTEMENT.

1 Tous les mets préparés avec des *itria* et de la farine sémidalique 2 passent lentement. Les fèves torréfiées, les pains de fine fleur, les lentilles privées de leur écorce, la cervelle, la moelle épinière, le foie, le cœur, l'amouille coagulée, les œufs durs [passent lente-

1. εἰς Θώραπος C; εἰς Θώραπα 1 m.

3. laτρίων C 1° m.; ἀτρίων A; τρίων B text.

6. εὐέμφραπτον] obstructum Ras.

7. επιτηδείοις Β V.

CH. 26; l. g. ἀτρίων AC 1° m.

10. Φάβα Φρισσώμενον Ο.

11. τῆς ῥάχης ὁ μυελός Ο.

Ιb. ἦπαρ] συκότην Ο.

Ib. συρός έφθός C 2° m.; triticum elixum Ras.

φὰ ἐΦθὰ, καὶ μᾶλλον ὀπίὰ, καὶ ἔτι μᾶλλον ταγηνισίά. Θέρμοι, 3 Φασήολοι, ωίσσοι, σήσαμον, ἐρύσιμον, βάλανοι, μῆλα καὶ ἄπιοι μηδέπω ωέπειρα, κεράτια· οἶνος γλυκύς, καὶ μᾶλλον ὁ αὐσίηρὸς μέλας ἄνευ γλυκύτητος, καὶ ὁ ωαχὺς καὶ νέος ωᾶς. 5 Καὶ ὕδωρ ωάνυ βραδύπορον.

## κζ'. Όσα εύφθαρτα.

Περσικά, ἀρμένια καὶ ωραικόκκια. Καὶ ωᾶσι δὲ τοῖς ώραίοις \ ἐδέσμασιν, ὅσα ταῖς κράσεσίν ἐσ1ιν ὑγρὰ, συμβέβηκε Φθείρεσθαι κατὰ γασ1έρα, ὅταν μὴ Φθάση ταχέως ὑπελθεῖν · διόπερ ωροε-

ment]; les œufs cuits [sous la cendre] passent plus lentement, et les œufs frits dans la poèle plus lentement encore. Les lupins, les 3 haricots, les pois grecs, le sésame, l'érysimon, les glands, les pommes et les poires avant leur maturité, les caroubes, le vin d'un goût sucré, et encore plus le vin noir, âpre et sans goût sucré, tout vin épais et nouveau [passent lentement]. L'eau passe aussi 4 très-lentement.

## 27. ALIMENTS SE CORROMPANT FACILEMENT:

Les pêches, les abricots, les abricotins. Tous les fruits d'été d'un 12 tempérament humide se corrompent dans l'estomac, à moins que cet inconvénient ne soit prévenu par leur descente rapide; c'est pour cette raison qu'il faut les manger avant les autres mets, car de

 φά.... ὀπ7ά] ὀπ7ά φὰ καὶ ἐκζεσ7ά Ο. — Ib. ἐφθά] σκληρά C 2° m. — Ib. τηγανισ7ά Ο.

Ib. Λουπινάρια Ο.

2. φασήολοι ad Eun.; φάσιλοι Codd.; φάσουλοι O; phaseli Ras.

Ib. σησάμην Ο. — Ib. βαλάνια Ο.

3. ἀπίδια Ο.

Ιb. μηδέπω ωέπειροι C 2° m.;
ἀγουρώτερα O. —Ib. ξυλοκέρατα O.

4. αὐσ ηρός ] σ η υφός Ο. — Ib. καὶ μέλας C 2° m.; ὁ μέλας Ο. — Ib. καὶ ὁ νέος C.

5. Καὶ τὸ ὕδωρ Ο.

CH. 27. Tit. εὐφθαρτά ἐσΊιν ΑΒCV.

6. Περσικά] Ροδακηνά Ο.

Ib. ἀρμενιανά C 2ª m.; μαζηζάνια

O. — Ib. βερίποππα (om. nai) O.
 6-7. ωᾶσι....ἐδέσμασιν] ωᾶσαι αὶ ὀπῶραι O.

7. έδέσμασιν] fructus Ras.

Ιb. Φθείρεται Α 1° m.

8. Φθάση om. O.

Ib. τάξεως C 1" m.

Ib. ὑπερθεῖν Β; διαχωρηθῆ Ο.

Ib. et 239, 1. ωροσεσθίειν A.

σθιειν αὐτὰ χρὴ τῶν ἄλλων · οὕτω γὰρ αὐτά τε ταχέως ὑπέρχεται καὶ τοῖς ἄλλοις ωροδηγεῖ · τὰ δὲ ὕσΊατα βρωθέντα αὐτά τε δια-Φθείρεται, συνδιαφθείρει δὲ καὶ τἄλλα.

## **κη**'. Όσα δύσφθαρτα.

1 Τὰ μικρὰ χημία, πορφύραι, κήρυκες, ὅσα τε ἄλλα τῶν δσίρακοδέρμων σκληρὰν ἔχει τὴν σάρκα, δίδομεν τοῖς δια- 5 φθείρουσι τὴν τροφὴν ὑπὸ κακοχυμίας, ἔψοντες δὶς καὶ τρὶς ἐν τόδατι καλλίσίω, μετατιθέντες εἰς τὸ καθαρὸν, ὅταν ἤδη τὸ πρό- 2 τερον ἀλμυρὸν φαίνηται. Καὶ ἀσίακοὶ δὲ, καὶ πάγουροι, καὶ καρκίνοι τε καὶ κάραδοι, καὶ καρίδες ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα δύσφθαρ-

cette manière ils descendent eux-mêmes rapidement et leur frayent le chemin; mais, quand on les mange en dernier lieu, ils se corrompent eux-mêmes et donnent en même temps lieu à la corruption des autres mets.

### 28. ALIMENTS SE CORROMPANT DIFFICILEMENT:

1 Les petites cames, les pourpres, les buccins et tous les autres testacés qui ont la chair dure; à ceux chez qui les aliments se corrompent sous l'influence de mauvaises humeurs, nous donnons ces animaux après les avoir fait bouillir deux ou trois fois dans de l'eau excellente, et les avoir transvasés dans de l'eau pure lorsque la pre-2 mière paraît salée. Les homards, les pouparts, les crabes, les langoustes, les salicoques et tous les autres animaux semblables ont

1. ταῦτα Ο. — Ib. τε om. Ο V.

όδηγεῖ Ο.

Ib. τὰ δὲ ὕσῖατα Syn., ad Eun.; τὰ 
ὐσῖατα Gal. (Al. fac. II, 19, p. 593);
ταῦτα δὲ ὕσῖατα ΑΒCV; ὕσῖερον 
δὲ Ο

2-3. αὐτά τε διαφθείρεται Ο; om. A BCV Ras.

3. dé O; om. ABCV.

CH. 28; l. 4. πορφύραι] πογχύλια Ο. Ιb. κηρύκια Ο.

4-5. όσα..... σάρκα] δσΊακοὶ, καραδίδες, ωάγουροι, καρύδες, ωεῖ-νες, ταῦτα Ο.

5. τήν ad Eun.; om. Codd.

Ib. διδόμενον Α 2° m. C 1° m.; διδόμεννα Ο; διδόαμεν ΑΒV.

7. πάλλισ ου Α С.

Ib. καθαρόν ζέον C 2ª m.

8. φαίνεται Ο.

g. τοιαῦτα om. Ras.

του έχει την σάρκα σαραπλησίως τοῖς σκληροσάρκοις τῶν όσθρακοδέρμων.

## κθ'. Όσα ὑπάγει γασλέρα.

Φακῆ, καὶ κράμδη, καὶ τῶν Ṣαλατίων σχεδὸν ἀπαντα τὰ ι 
ἐσῖρακόδερμα καλούμενα σύνθετον ἔχει τὴν Φύσιν ἐξ ἐναντίων 
5 δυνάμεων · αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ σῖερεὸν ἑκάσῖου σῶμα βραδύπορον 
ἐσῖι καὶ σῖαλτικὸν τῆς γασῖρός · ἡ δὲ ὑγρότης ἐρεθίζει πρὸς 
ἔκκρισιν · εἴ τις οὖν καθεψήσας Φακῆν, ἡ κράμδην, ἡ τι τῶν Ṣα- 
λατίων ζώων, ὧν εἶπον, εἶτα ἡδύνας τὸ ἀΦέψημα διὰ ἐλαίον 
καὶ γάρου καὶ πεπέρεως, ἔπειτα δοίη πιεῖν ὅτῷ βούλεται, Ṣεά- 
10 σεται διαχωροῦσαν ἐπὶ τῷ πόματι τὴν κοιλίαν. Καὶ τῶν Ṣα- 
λατίων οὖν ἐχίνων καὶ τῶν κογχαρίων πάντων οἱ ζωμοὶ καὶ

une chair qui se corrompt difficilement, comme celle des testacés à chair dure.

## 29. ALIMENTS RELÂGHANT LE VENTRE.

La lentille, le chou, et, parmi les animaux marins, presque tous le ceux qu'on appelle testacés, ont une nature composée de propriétés opposées, car la partie solide, qui forme le corps même de ces aliments, passe lentement et resserre le ventre, tandis que la partie liquide l'excite aux excrétions; si donc on fait bouillir des lentilles, du chou ou quelqu'un des animaux marins susdits, si on assaisonne ensuite le bouillon avec de l'huile, du garon et du poivre, et qu'on le donne à boire à un individu quelconque, on verra que le ventre se relâchera après cette boisson. Le bouillon des oursins et de tous les co-2

CH. 29; l. 3. Φαλασσίων BV.

Ib. ἀπαντα ex emend.; ἀπάντων

Codd.; omnia Ras.

4. καλούμενα καὶ κοχλίαι σύνθ. C

6. σ7ατικόν A B V; στακτικόν C 1 m.

7-8. ή τι τῶν ᢒ. ζώων ὧν εἶπον

Gal. (Al. fac. I, 1, p. 462); ἢ τῶν Θαλ. ζ. ὡς εἶπ. Codd.; aut aliud quippiam ew marinis animalibus, ut diwi Ras.

g. wεπέραιος Α; wεπέρεος 2° m.

Ib. wοιεῖν ΑC 1° m.

10-11. Φαλατ7ίων δε έχίνων C 2°m. 11. ποιχαρίων ΑC 1° m.; ποχλια

ρίων Β; ποχλαρίων V.

3 τῶν παλαιῶν ἀλεκτρυόνων ὑπάγουσιν. Τὴν δὲ κράμθην ὑπαγαγεῖν βουλόμενοι, πλησίον κειμένης τῆς κακκάθης μετὰ τοῦ ὑδατος, ἐν ῷπερ ἀν ἡψημένη τύχη, ἀνασπῶντες, εὐθέως ἐμβάλ4 λομεν τῷ γαρελαίῳ · χρὴ δὲ μὴ πάνυ καθέψειν αὐτήν. ἄρτοι πιτυρῖται ὑπάγουσι διά τε τὸ ἐν τῆ γασῖρὶ πολὺ ποιεῖν περίτ5 τωμα καὶ διὰ τὸ ῥυπῖικῆς δυνάμεως μετέχειν τὸ πίτυρον. Τήλεως χυλὸς ἐψηθεὶς μετὰ μέλιτος καὶ λαμβανόμενος ἐπιτήδειός ἐσῖιν ὑπάγειν ἄπαντας τοὺς ἐν τοῖς ἐντέροις μοχθηροὺς χυμοὺς καὶ τῷ ῥυπῖικῷ παρορμᾶν τὸ ἔντερον ἐπὶ τὴν ἔκκρισιν · ὀλίγον δὲ εἶναι χρὴ τὸ μιγνύμενον αὐτῷ μέλι, μή πως γένηται δακνῶ6 δες. Ελαῖαι ἀλμάδες ὑπάγουσι γασίξρα μετὰ γάρου πρὸ τῶν τοῖτίων ἐσθιόμεναι. Ὠσπερ τοῖς ὀσῖρακοδέρμοις, οὕτω καὶ τοῖς κογλίαις γυλός ἐσῖιν ὑπακτικὸς γασίρὸς, καὶ διὰ τοῦτό τινες

nous voulons user du chou pour relâcher le ventre, nous le retirons du vase qui est placé près de nous et qui contient l'eau dans laquelle il a bouilli, pour le jeter immédiatement dans de l'huile et du garon; dans ce cas, il ne faut pas le faire bouillir beaucoup.

4 Les pains de son relâchent le ventre parce qu'ils engendrent beaucoup d'excréments dans cette cavité, et parce que le son est doué de propriétés détersives. Le bouillon de fenugrec cuit avec du miel peut, quand on le prend, faire évacuer toutes les mauvaises humeurs qui se trouvent dans les intestins; il peut aussi, par sa vertu détersive, exciter ces organes à l'excrétion, mais il faut que le miel qu'on y mêle soit peu abondant, afin qu'il ne cause pas de pince-6 ments. Les olives salées relâchent le ventre, prises avec du garon

7 avant le repas. De même que les testacés, les escargots ont un jus qui relâche le ventre; voilà pourquoi quelques uns les assaisonnent

3 quillages, ainsi que celui des vieux coqs, relâche aussi le ventre. Si

ἐπάγουσιν C 1<sup>a</sup> m.

<sup>1-2.</sup> ὑπάγειν Β.

<sup>3.</sup> έψημένη ΒC V.

<sup>4.</sup> είς τὸ γαρέλαιον C 2ª m.

Ib. dé] enim Ras.

<sup>5.</sup> τε] τι C 1° m. — Ib. τόν V.

<sup>9.</sup> impellit Ras.

<sup>13.</sup> noxhlois AC.

Ib. χυλός Gal. (Al. fac. III, 3, p. 669); χυμός Codd.

ἀρτύοντες αὐτοὺς διὰ ἐλαίου καὶ γάρου καὶ οἴνου, τῷ γενομένῷ ζωμῷ χρῶνται πρὸς διαχώρησιν. Γάλα τὸ μὲν ὑγρότερον ὑπά-8 γει μᾶλλον, τὸ δὲ παχύτερον ἦτίον. Ὁ δὲ ὀρὸς τοῦ γάλακτος θ σφοδρῶς λαπάτίει · ἐμβάλλειν δὲ αὐτῷ χρὴ μέλιτος ἀρίσιοι 5 τοσοῦτον, ὁσον ἡδῦναι χωρὶς ἀνατροπῆς σιομάχου · κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν ἀλῶν ὁσον μὴ λυπῆσαι τὴν γεῦσιν · εἴ γε μὴν μᾶλλον ὑπάγειν ἐθέλοις αὐτὸν, ὡς πλεῖσιον ἔμβαλλε τῶν ἀλῶν. Τὰ τῶν πάνυ νέων ζώων κρέα ῥῷον ὑπέρχεται κατὰ γα-10 σιέρα, καὶ τὰ ἄκρεα αὐτῶν · ὁμοίως τῶν σελαχίων νάρκη τε καὶ 10 τρυγών ὑπέρχονται μετρίως. Μαλάχη μετρίως. Τεῦτλον, λά-11-12 παθον, ἀκαλήφη, ὁ τε νεοπαγὴς τυρὸς μετὰ μέλιτος, ἀτράφαζος, βλίτον, κολοκύνθη, πέπονες, μηλοπέπονες, σῦκα, ἰσχάδες, σιαφυλαὶ γλυκεῖαι, καὶ μάλισια ὅταν ὧσιν ὑγραί.

avec de l'huile, du garon et du vin, et se servent du bouillon ainsi préparé pour relâcher le ventre. Le lait plus ou moins aqueux re-8 lâche davantage le ventre, tandis que celui qui est plutôt épais produit cet effet à un moindre degré. Le petit lait est fortement laxa-9 tif, mais il faut y ajouter du miel de qualité supérieure en quantité suffisante pour lui donner un goût agréable mais non pour retourner l'orifice de l'estomac; de même on y ajoute aussi autant de sel qu'il faut pour ne pas affecter désagréablement le goût; si vous voulez que le petit lait relâche plus fortement, ajoutez-y beaucoup de sel. La chair des animaux tout à fait jeunes, ainsi que leurs ex-10 trémités, traversent assez facilement les intestins; parmi les poissons cartilagineux, la torpille et la pastenague passent également assez vite. Il en est de même pour la mauve. La bette, la pa-11-12 tience, l'ortie, le fromage récemment coagulé pris avec du miel, l'arroche, la blite, la courge, les pastèques, les melons, les figues fraîches, les figues sèches, les raisins sucrés [relâchent le ventre],

<sup>2.</sup> διαχ. τῶν κατὰ τὴν κοιλ. Gal. (ib.)

<sup>6.</sup> αλλων ABC 1 m. V et sic saepe.

<sup>9.</sup> και τὰ ἄκρα αὐτῶν A; del. C

<sup>10.</sup> τρυγών] turdus Ras.

Ib. Καὶ μαλάχη μετρίως ad Eun.; Καὶ τὰ μαλάκια μετρίως μαλάχη C 2\* m.; om. ABCV.

<sup>12.</sup> μηλοπέπουες Syn.; om. Codd.

13 Συκάμινα, καθαρᾶ μὲν ἐμπεσόντα γασΊρὶ καὶ ωρῶτα ληφθέντα, διεξέρχεται τάχισΊα, καὶ τοῖς ἄλλοις σιτίοις ὑφηγεῖται · δεύτερα δὲ ἐπὶ ἐτέροις, ἢ καὶ μοχθηρὸν εὐρόντα χυμὸν ἐν αὐτῆ, διαφθεί-

14 ρεται τάχισ α τα επολοκύνθαις δμοίως. Τὸ ύγρὸν ἔτι κάρυον σρὸς διαχώρησιν ἐπιτήδειον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἤδη ξηρῶν σροαποθεβρεγμένων ἐν ὑδατι σαρασλησία γίνεται το εχλωρο εκ

15 δύναμις. Κοκκύμηλα ύπάγει τὰ δὲ ξηρὰ αὐτῶν μελικράτῳ βεβρεγμένα ωλέον ἔχοντι μέλιτος ἱκανῶς λαπάτθει γασθέρα, κἂν μόνα τις αὐτὰ Φάγη, καὶ ωολύ μᾶλλον, ἐὰν ἐπιβροΦήση τοῦ μελικράτου ωρόδηλον δὲ ὅτι συντελεῖ γασθρὸς ὑπαγωγῆ μετὰ 10 τὴν ωροσΦορὰν αὐτῶν ἐπιπιεῖν οἴνου γλυκέος, καὶ διαλιπεῖν τινα

16-17 χρόνου, οὐκ εὐθέως ἀρισΊᾶυ. Μόρα, κεράσια. Πραικόκκια, σερσικά, καὶ σάντα τὰ ὑγρὰ καὶ ὑδατώδη, καὶ ὅλως ὅσα μηδεμίαν

13 surtout s'ils sont humides. Les mûres, si elles tombent dans un estomac pur et si on les prend en premier lieu, passent très-rapidement et frayent la route aux autres aliments; mais, quand on les prend en second lieu après d'autres mets, ou quand elles trouvent des humeurs mauvaises dans l'estomac, elles se corrompent très-vite de la 14 même manière que les courges. Les noix, quand elles sont encore aqueuses, conviennent pour faire aller à la selle; cependant, quand elles sont déjà sèches et qu'on les a fait macérer auparavant dans de l'eau, elles produisent un effet analogue à celui des noix vertes.

15 Les prunes font aller à la selle; mais, quand elles sont sèches et qu'on les fait macérer dans de l'eau miellée très-chargée de miel, elles relâchent fortement le ventre; elles produisent cet effet quand on les mange seules, et, à plus forte raison, quand on boit après de l'eau miellée; il est clair qu'on favorise le relâchement du ventre, si, après les avoir mangées [le matin] on boit du vin d'un goût sucré, et si on attend ensuite quelque temps sans déjeûner immé-

16-17 diatement après. Les mûres, les cerises [relâchent le ventre]. Les abricots, les pêches, et toutes les substances humides et aqueuses,

Toutes les substances humides

καθαρᾶ ex em.; καθαρά Gal. (Al. fac. II, 11, p. 586); καθαρῆ Codd.
 ἄλλοις Gal. (l. l.); om. Codd.

<sup>6.</sup> τοῖs om, B V.

<sup>7.</sup> Κομκύμηλα ύγρά C 2° m. Ras.

<sup>10.</sup> δέ] enim Ras.

ισχυρὰν ἔχειν Φαίνεται ποιότητα τοῖς γευομένοις ἢ ὀσμωμένοις αὐτῶν, ἐὰν μὲν ἐπιτηδείως ἡ γασθὴρ ἔχῃ πρὸς τὴν κάτω διαχώρησιν, ὑπέρχεται ῥαδίως · εἰ δὲ μὴ, μένει καὶ αὐτὰ μετέωρα, μηδὲν εἰς ἔκκρισιν αὐτὴν ἀΦελοῦντα διὰ τὸ μηδεμίαν ὑπάρχειν 5 αὐτοῖς ἢ δριμεῖαν ἢ νιτρώδη ποιότητα. Καὶ μέση πώς ἐσειν ἡ 18 τοιαὐτη τῶν ἐδεσμάτων ὑλη τῆς τε τῶν προτρεπόντων τὴν γασιέρα καὶ τῶν ἐπεχόντων, βραχύ τι ῥέπουσα πρὸς τὸ ἔτερον, ὅταν γε μὴ πάνυ τύχῃ νωθρᾶς γασθρὸς εἰς ἀπόκρισιν, ἢ ἰσχυρᾶς εἰς ἀνάδοσιν · ἐνίοτε γὰρ ἐπέχει γασθέρα διὰ τοῦτο καὶ τὸ μελίτο κρατον οἶς ἀναδίδοσθαι Φθάνει ταχέως · τότε γὰρ οὐ μόνον οὐ προτρέπει τὴν γασθέρα πρὸς ἔκκρισιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς μιχθεῖσι σιτίοις εἰς ἀνάδοσιν ὑΦηγεῖται · εἰ δὲ μὴ Φθάσειεν ἀναδοθῆναι ταχέως, ἐρεθίζει πρὸς ἔκκρισιν, ἔχον τι δριμύ. Καὶ μόνον αὐτὸ 19

et aqueuses passent facilement;

elles
tiennent
à peu près
le milieu
entre
les relâchants
et les
resserrants.

en un mot toutes celles qui ne montrent aucune qualité bien prononcée au goût ou à l'odorat, passent facilement, si le ventre est bien disposé pour les évacuations alvines; sinon, elles restent suspendues dans l'estomac et ne provoquent pas les excrétions, parce qu'elles ne possèdent aucune propriété âcre ou nitreuse. Cette classe 18 de mets tient en quelque sorte le milieu entre les aliments qui relâchent le ventre et ceux qui le resserrent, en inclinant toutefois un peu vers l'un des deux côtés, du moins quand ils ne rencontrent pas un estomac tout à fait paresseux à expulser les aliments, ou bien un estomac doué d'une très-forte puissance de distribution : c'est pourquoi l'eau miellée resserre quelquefois le ventre quand elle est distribuée rapidement; dans ce cas, en effet, non-seulement elle n'excite pas le ventre à l'excrétion, mais elle précède aussi les aliments, auxquels elle est unie, dans les voies par lesquelles s'opère la distribution [de l'aliment]; si, au contraire, elle n'est pas avant distribuée rapidement dans le corps, elle excite à l'excrétion, parce qu'elle a quelque chose d'âcre. Le miel aussi, quand il est sans mé- 19

1. Ισχυράν om. BV.

Ib. γενομένοις A 1ª m. BV.

π δριμεῖαν Gal. (Al. fac. II,
 μ5, p. 634); om. Godd.

7. ἀπεχόντων Α.

8. γε om. C.

Ib. Ισχυρῶς Β.

10. ols om. C.

Ib. μόνον οὐ Syn.; om. Codd.

13. αὐτός Α C.

5

DES ALIMENTS.

20 το μέλι εἴ τις μὴ ἀφεψήσας ἐκλείχοι, καλῶς ὑπάγει. Το ἐπὶ 
ολίγον ἢ μηδὲ ὅλως έψηθὲν μελίκρατον ὑπέρχεσθαι φθάνει ωρὶν
21-22 ἀναδοθῆναι. Τὸ ὀξύμελι ξέει τὸ ἀσθενὲς ἔντερον. Οἶνος γλυκὺς
συλλαμβάνει τι βραχὺ τῆ κατὰ γασίερα διεξόδω. γλεῦκος
ὑπάγει.

# λ'. Όσα ἐπέχει γασθέρα.

1 Φοίνικες οἱ αὐσΊηροὶ, σΊαΦίδες αἱ αὐσΊηραὶ, συκάμινα, βάτινα · ὁ δὲ τῶν κυνοσβάτων καρπὸς μᾶλλον · μύρτα, ἄγρια κοκ2 κύμηλα, ἀ προῦμνα καλοῦσιν. Μῆλα τὰ μὲν σΊὐΦοντα ἐπέχει ·
τὰ δὲ ὀξέα, παχὺν μὲν εὐρόντα χυμὸν ἐν τῆ γασΊρὶ, τέμνοντα
τοῦτον, ὑπάγει, καὶ διὰ τοῦτο ὑγραίνει τὰ διαχωρήματα · καθα- 10
ρὰν δὲ εὐρόντα τὴν κοιλίαν ἐπέχει μᾶλλον αὐτήν · τὰ δὲ γλυκὺν

lange et qu'on le lèche sans l'avoir fait bouillir, relâche bien le 20 ventre. L'eau miellée, cuite peu ou point du tout, traverse les in-21 testins avant d'être distribuée dans le corps. L'oxymel râcle l'intes-22 tin quand il est faible. Le vin d'un goût sucré contribue un peu à faciliter le passage des aliments à travers le ventre; le vin nouveau fait aller à la selle.

#### 30. ALIMENTS RESSERRANT LE VENTRE:

1 Les dattes âpres, les raisins secs âpres, les mûres, les mourons, les fruits de l'églantier encore plus, les baies de myrte, les prunes 2 sauvages, appelées en grec proumna. Les pommes astringentes resserrent le ventre; les pommes acides, si elles rencontrent dans le ventre une humeur épaisse, produisent sur cette humeur un effet incisif, la font descendre, et humectent par là les excréments; mais, quand elles trouvent le ventre pur, elles le resserrent plutôt; les

τὸ μέλι om. ABC 1<sup>a</sup> m. V.
 Ib. ὑπάγει καλῶς A 1<sup>a</sup> m.; καλῶς ἐπάγει C 1<sup>a</sup> m.

1-2. ἀπ' ολίγου Α.

3. imbecillius Ras.

4. συμβάλλεται C 2" m.

Ib. γλύκος C 1ª m.; passum Ras. CH. 30; l. 7. myrta sylvestria Ras.

8. άπερ Α.

Ib. οδμνα A; ωροῦνα C.

10. τοῦτον τοῦτο Β.

Ιb. ἐπέχει] ὑπάγει Β.

ἔχοντα χυμὸν ἄνευ μὲν δριμύτητος ἀναδίδοται μᾶλλον, μετὰ δριμύτητος δὲ ὑπέρχεται τὰ δὲ ὑδατώδη καὶ ἄποια ἀηδῆ τέ ἐσθι καὶ οὐδὲν ὡΦέλιμον ἔχοντα. Όσα δὲ ἐπὶ μήλων εἴρηται, ταῦτα 3 καὶ ἐπὶ ῥοιῶν καὶ ἀπίων εἰρῆσθαι νόμιζε. Εἰ προεψήσας τις 4 τὸ γάλα τὸν ὁρὸν ἐκδαπανήσειεν, οὐδὲ ὅλως ὑπάγει κοχλάκων δὲ διαπύρων τοσούτων ἐμεληθέντων, ὡς ἐκδαπανῆσαι τὸν ὁρὸν, ἐπέχει τὸ οὕτω σκευασθὲν, καὶ δίδομέν γε αὐτὸ τοῖς ὑπὸ δριμέων δακνομένοις περιτθωμάτων τὰ κατὰ τὴν γασθέρα τῶν κοχλάκων δὲ οὐχ ἤτθον, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον, ἐμεαλλόμενοι κυκλίσκοι σιδηροῖ διάπυροι ταὐτὸν ἐργάζονται τυροῦταί γε μὴν ἡαδίως ἐν τῆ γασθρὶ τὸ οὕτω σκευασθὲν γάλα διὸ καὶ μίγνυμεν αὐτῷ μέλιτός τε καὶ ἀλῶν ἀσφαλέσθερον δὲ καὶ

Divers modes de faire bouillir le lait.

pommes qui ont un goût sucré sans être âcres se distribuent plus facilement dans le corps, tandis que celles qui sont en même temps âcres passent par les selles; les pommes aqueuses et sans qualité sont désagréables au goût et ne produisent aucun effet utile. Ad- 3 mettez que tout ce que nous venons de dire des pommes se rapporte également aux grenades et aux poires. Si on fait bouillir 4 d'abord le lait et qu'on en fasse disparaître le sérum, il ne relâche pas du tout le ventre; si on y jette des cailloux rougis au feu en assez grand nombre pour consumer le sérum, le lait ainsi préparé resserre, et nous le donnons à ceux qui éprouvent des pincements dans le ventre par l'effet des excréments âcres; si on y jette des disques de fer rougis au feu, ils produisent le même effet, non-seulement au même degré que les cailloux, mais encore à un degré plus fort; cependant le lait ainsi préparé se convertit facilement en fromage dans le canal intestinal; pour cette raison nous y ajoutons du . miel et du sel; il est plus sûr encore d'y verser de l'eau; il ne faut

<sup>4.</sup> προσψήσας Α.

<sup>5.</sup> οῦ δι' όλως Α. ..

<sup>5-6.</sup> ποχλάπων Syn.; ποχλάζων Α; ποχάδων C; ποχλάδων BC 2 m. V. 6. δέ om. C.

Ib. τοσούτων toties Ras. . . . . .

<sup>7.</sup> ἐπέχει] adstringet Ras.

<sup>8.</sup> τὰ αὐτά C; del. 2° m.

<sup>9.</sup> ποχλάπων Gal. (Al. fac. III, 15, p. 683); ποχλάδων ΑΒCV; ποχλάσων C 2<sup>n</sup> m.

<sup>10.</sup> πυπλίσπου Α. — Ιb. τυροῦ τά Α.

ύδατος ἐπεγχεῖν καὶ μὴ Φαυμάσης, εἰ, τὸν ὁρὸν ἐκδαπανήσαντες, αὖθις ὑδατος ἐπεγχεομεν οὐ γὰρ τὴν ὑγρότητα τοῦ
ὁροῦ Φεύγομεν, ἀλλὰ τὴν δριμύτητα, κατὰ ἡν ὑπάγει τὴν
5 γασθέρα. Ασθακοὶ, πάγουροι, καρκίνοι, κάραβοι, καρίδες, ὅσα
τε ἄλλα τοιαῦτα τῶν μαλακοσθράκων ἐλάτθω μὲν τῶν ὀσθρακοδέρμων, ἔχει δὲ οὖν καὶ αὐτὰ τὸν άλυκὸν χυμὸν, ὃν ἐὰν ἐναπόθηται τῷ ὑδατι, ώσπερ τῶν ὀσθρέων καὶ τῶν ἄλλων ὀσθραδ κοδέρμων ἡ σὰρξ, ἐπισχετικὰ γίνεται γασθρός. Καὶ Φακῆ δὲ
καὶ κράμβη δίσεφθοι γενόμεναι, καὶ τὸν χυλὸν ἀποθέμεναι, γασθρὸς ἐφεκτικαὶ γίνονται καὶ ξηρᾶναι βουληθέντες ὑγρὰν 10
γασθέρα, ὅταν ἤδη μετρίως ἡψῆσθαι δοκῆ ἡ κράμβη, τὸ πρότερον ὑδωρ ἀποχέοντες, ἐμβαλοῦμεν εὐθέως ἐτέρω Φερμῷ, κά-

pas vous étonner qu'après avoir consumé le sérum nous versions de nouveau de l'eau dans le lait, car ce n'est pas l'humidité du sérum que nous redoutons, mais son âcreté, qui lui donne la propriété de relâtele ventre. Les homards, les pouparts, les crabes, les langoustes, les salicoques et tous les autres crustacés semblables contiennent, il est vrai, moins d'humeur salée que les testacés; cependant ils en contiennent aussi, et, quand ils ont déposé cette humeur dans l'eau, leur chair, ainsi que celle des huîtres et des autres testacés, acquiert la propriété de resserrer le ventre. Les lentilles et le chou, étant bouillis deux fois et ayant perdu leur suc, acquièrent la propriété de resserrer le ventre; et, si nous voulons resserrer le ventre quand il est relâché, nous rejetterons la première cau, aussitôt que le chou semblera cuit, puis nous le mettrons de suite dans de la nouvelle

1. ἐπέχειν Α.

Îb. els ABV; el els C 2ª m.

2. ἐπεχέομεν ΒCV.

4. cancri, paguri Ras.

Ib. πάραδοι, παρίδες ad Eun.; παρίδες, πάραδοι Codd.

5-6. ελάτω...χυμόν] alvum supprimunt sed minus quam ea quæ dura testa sunt operta habentque hæc salsum in se humorem Ras.

6. δέ οὖν ] γοῦν C.

7-8. άλλων όσ1ρακοδέρμων Syn.; άλλ. τῶν ὀσ1ρ. Codd.

8. ἐπισχετικά Αἔτ.; ἐπισχετική Codd.

9. δύσεφθοι Β V.

Ib. γενόμεναι Aët.; γινόμεναι Codd.

Ib. χυμόν ABC 1ª m. V.

11. ἡψῆσθαι ad Eun.; έψῆσθαι Codd.

12. έμβαλλοῦμεν C.

Ib. ἐτέρφ Gal. (Al. fac. II, 44, p. 631); ἐν ἐτέρφ Codd.

πειτα πάλιν ἐν ἐκείνω καθεψήσομεν, ὡς τακερὰν γενέσθαι·
χρὴ δὲ μήτε ἀέρος, μήτε ὕδατος ψυχροῦ ψαύειν τὸ δὶς ἑψόμενον · οὐκέτι γὰρ ἀκριδῶς γίνεται τακερὸν, οὐδὲ ἄν ἐπὶ πλεῖσΙον ἔψης. Αφαιρεθεῖσα δὲ ἡ Φακῆ τοῦ λέμματος τὸ ἰσχυρῶς τ

5 σΙυπΙικὸν ἀπόλλυσι, καὶ οὐχ ὁμοίως ἔηραίνει τὰ κατὰ τὴν
γασΙέρα ρεύματα · εἰ μέντοι πΙίσας αὐτὴν καὶ δὶς ἐψήσας ἀποχέοις τὸ πρότερον ὕδωρ, εἶτα ὀλίγον ἀλῶν ἢ γάρου μίξας, ἐμδάλλοις τι τῶν ἐψεκτικῶν γασΙρὸς ἄχρι τοῦ μὴ λυπῆσαι τὴν
γεῦσιν, ήδισΙόν τε καὶ ἀψελιμώτατον ἐργάση Φάρμακόν τε

10 καὶ σιτίον. Αλφιτα διὰ οἴνου αὐσΙηροῦ ποθέντα ξηραίνει γα-8
σΙέρα. Ορυζα ἐπέχει, ἔλυμος ἤτοι μελίνη, κέγχρος, ταγη-9
νισΙὰ, λάγεια κρέα · οἶνος ὁ αὐσΙηρὸς καὶ μέλας ἄνευ γλυκύτητος, καὶ ὁ λευκὸς καὶ αὐσΙηρὸς, καὶ ὁ κιρὲρὸς καὶ αὐσΙηρός.

eau chaude, et après cela nous l'y ferons de nouveau fortement bouillir, de manière à lui donner une apparence de gelée; mais tout ce qu'on fait bouillir deux fois ne doit être mis en contact ni avec l'air ni avec l'eau froide, car, dans ce cas, il ne prend plus une apparence de gelée, même quand on le fait bouillir très-fortement. Les lentilles privées de leur écorce perdent leurs propriétés forte-7 ment astringentes et ne tarissent plus de la même manière les fluxions qui ont lieu vers les intestins; si donc, après les avoir mondées et les avoir fait bouillir deux fois, on jette la première eau, si ensuite, après y avoir mêlé un peu de sel ou de garon, on y ajoute quelque substance qui resserre le ventre, en assez petite quantité pour ne pas offenser le goût, on aura préparé aussi bien un médicament qu'un aliment très-agréable et très-utile. L'alphiton bu avec 8 du vin âpre dessèche le ventre. Le riz, le grand millet ou méline, 9 le petit millet, les gâteaux frits dans la poêle, le lièvre, le vin noir et âpre sans avoir un goût sucré, le vin blanc et âpre et le vin paillet et âpre resserrent le ventre.

Ib. ἢ κέγχρος C 2ª m.
12-13. καὶ μέλας ἀνευ γλυκύτητος
καὶ ὁ λευκὸς καὶ αὐσ ηρός om. ΑΒC
1ª m. V Ras.

## λα'. Όσα Θερμαίνει.

1 Πυροὶ ἐφθοὶ, καὶ οἱ ἀπὸ αὐτῶν ἄρτοι, τίφη, βρόμος, τῆλις, ἀρκευθίδες, οἱ γλυκεῖς Φοίνικες, μῆλα τὰ γλυκέα μετρίως, σή2 σαμον, ἐρύσιμον · διὸ καὶ διψώδη. Καννάβεως σπέρμα, αἱ
3 γλυκεῖαι τῶν σἰαφυλῶν · διὸ καὶ διψώδεις. Αἱ γλυκεῖαι σἰαφίδες, μαλάχαι μετρίως, σέλινον, σμύρνιον, εὕζωμον, ῥαφα5 νίς. Γογγυλὶς, ῥαφανὶς, νᾶπυ, κάρδαμον, πύρεθρον δριμέα καὶ
5 Θερμά. Σταφυλῖνος, δαῦκος, καρώ Θερμαίνουσι σαφῶς. Σκόροδον, κρόμμυον, πράσον, ἀμπελόπρασον ἱκανῶς ἐσἰι δριμέα
7 ἐψηθέντα δὲ δὶς ἢ καὶ τρὶς ἀποτίθεται τὴν δριμύτητα. Τυρὸς
8 παλαιὸς Θερμὸς, καὶ διὰ τοῦτο διψώδης. Οἶνος ὁ γλυκὸς με- 10

### 31. ALIMENTS ÉCHAUFFANTS:

Le froment bouilli et le pain qu'on sait avec cette céréale, le petit épeautre, l'avoine, le fenugrec, les baies de genévrier, les dattes d'un goût sucré, les pommes qui ont un goût sucré (mais modérément), le sésame, l'erysimum: c'est la raison pour laquelle ils excitent aussi de la soif. La graine de chanvre, les raisins d'un goût sucré [échauffent]; voilà pourquoi ces derniers excitent aussi de la soif. Les raisins secs d'un goût sucré, la mauve (mais modérément), le céleri, le smyrnium, la roquette, [la racine] de radis [échauffent]. [Les tiges] de navet, de radis, de moutarde, de cresson, de pariétaire d'Espagne sont âcres et chaudes. La carotte, le daucus, 6 le carvi échauffent manifestement. L'ail, l'oignon, le poireau et le poireau des vignes sont très-âcres; mais, quand on les fait bouillir 7 deux ou trois fois, ils perdent leur âcreté. Le fromage vieux est 8 chaud, et pour cette raison il donne de la soif. Le vin d'un goût

Сн. 31; l. 2. µетріω Aët.; от. O. — Ib. δριμέα] acria vero Ras. 7. δαύκην Ο. - Ιb. Θερμαίνουσι ABCOV Ras. O; Sepualves ABCV; calefaciens Ras. 2-3. συσάμην Ο. 3. Siò nai Situson del. C 2ª m. Ib. σαΦῶς καὶ διὰ τοῦτο διψώδης Β. 7-8. Σπόρδον ABC 1ª m. OV. Ιb. Κανναδόσπερμα Ο. 10. καὶ.... διψώδης om. A 1ª m. 5-6. ραφανίε Gal. (Al. fac. II, 70, -Ib. Oἴνος γλυκύς O; om. A 18 m, p. 657); ῥάφανος Codd., Ras. Ib. et 250, 1. μετρίως Θερμός om. 6. Γογγύλην Ο. Ib. ραφανίς om. O. — Ib. σινάπην A 1ª m.

τρίως Φερμός · διὸ καὶ διψώδης · ὁ δὲ κιβόδε Φερμότερος τοῦ μέλανος · ὁ δὲ ξανθὸς Φερμότατός ἐσΊιν ἄκρως, εἶτα ὁ κιβόδς, εἶτα ὁ έρυθρὸς, εἶτα ὁ γλυκὺς, εἶτα ὁ λευκὸς ἀπάντων ἦτΙον Φερμαίνει · ὁ σαλαιότατος δὲ ἰκανῶς Φερμός.

# λβ'. ὅσα ψύχει.

5 Κριθή κατὰ σάντας τοὺς τρόπους τῆς χρήσεως κέγχρος, 1 ἔλυμος, ὕδυα, κολοκύνθη ἐΦθή, σέπουες, μηλοπέπουες, σίκυοι, κοκκύμηλα, συκόμορα, αἱ αὐσΊηραὶ καὶ ὀξεῖαι σΊαΦυλαὶ, καὶ αἱ αὐσΊηραὶ τῶν σΊαΦίδων. Τὰ μὲν σΊύΦοντα μῆλα ψυχρὸν 2 ἔχει καὶ γεώδη τὸν χυμόν τὰ δὲ ὀξέα ψυχρὸν καὶ λεπίομερῆ 10 ῥέπει δὲ σρὸς τὸ ψυχρὸν καὶ τὰ τελέως ἄποια καὶ οἷον ύδατώδη. Τὰ αὐτὰ σερὶ ἀπίων καὶ ῥοιῶν ὑπολάμβανε. Οὐκ ὀλίγοι 3-4

sucré est modérément chaud : voilà pourquoi il excite de la soif; le vin paillet est plus chaud que le noir; le vin jaune est chaud au suprême degré; après lui vient le vin paillet, ensuite le vin rouge, puis le vin d'un goût sucré, et après eux le vin blanc échauffe moins que tous les autres; le vin très-vieux est éminemment chaud.

### 32. ALIMENTS REFROIDISSANTS:

L'orge, de quelque manière qu'on s'en serve, le petit millet, le 1 grand millet, les truffes, la courge bouillie, les pastèques, les melons, les concombres, les prunes, les sycomores, les raisins âpres et les raisins acides, les raisins secs âpres. Les pommes astringentes 2 contiennent une humeur froide et terreuse, celle des pommes acides est froide et subtile, tandis que les pommes tout à fait exemptes de qualité, et pour ainsi dire aqueuses, inclinent aussi du côté du froid. Admettez la même chose pour les poires et les grenades. Il y a encore 3-4

Θερμότερος Ο.
 Ib. ἀκρως om. Ο.

4. ὁ παλαιότατος] οἶνος παλαιός Ο. Ch. 32; l. 5. Κρίθαι Ο. — Ib. τούς

om. ABCV. — Ib. εψήσεως Ο.

έφθή] ἐκζεσ7ή Ο.

Ib. weπoves om. Ras.

Ιb. μηλοπέπουες] άγγούρια Ο.

6-7. σικύες ΑC; τετράγκουρα Ο. 7. συκόμορα οm. ABC 1° m. V. Ib. δξυναί Ο.

8. αὐσ/ηραί] σ/ύφουσαι Ο.

10. ρέπει δὲ ωρός Syn.; ρέπειν ωρός ABCV; del. C 2° m.; om. Ras.

11. Τὰ αὐτὰ... ὑπολάμ6ανε] Ροήδια ὄξηνα Ο. δέ εἰσι καὶ ἄλλοι τῶν δένδρων καρποὶ ψύχοντες, καὶ μάλισῖα 5 ὅσους οὐδὲ εἰς ἀπόθεσιν ἀγαγεῖν ἔσῖιν. Οἱ σῖύφοντες φοίνικες ψυχρὸν ἔχουσι χυμόν · Βρίδαξ, ἴντυδοι μετριώτερον, ἀνδράχνη, μήκωνος σπέρμα · τοῦτο καὶ ὑπνωτικόν ἐσῖιν · εἰ δὲ τλέον ληφθείη, καὶ καταφορικόν · ἀφελεῖ δὲ τοὺς ἀπὸ κεφαλῆς · δεπίῷ ρεύματι καταρροίζομένους · βέλτιον δέ ἐσῖι τὸ λευκό- 6 τερον. Μύρτα ψύχει μὲν ἄμα σῖύψει ἔχει δὲ τι καὶ δριμύτητος. 7.8.9 Στρύχνος δρασῖήριον ψύξιν σῖύφουσαν ἔχει. ἡδωρ. ἡδατώδης οἶνος οὐ σαφῶς Βερμαίνει · διὸ καὶ τοῖς πυρέτιουσιν ἀκινδυ-10 νότερον δίδοται. Οἶνος ὁ λευκὸς καὶ αὐσῖηρὸς ἤκισῖα, ὡς ἐν 10 οἴνοις, Βερμαίνει · ὁ δὲ λευκὸς ἄμα καὶ αὐσῖηρὸς καὶ παχὺς

un assez grand nombre de fruits des arbres qui refroidissent, prin5 cipalement ceux qu'on ne saurait conserver en magasin. Les dattes
astringentes contiennent une humeur froide; la laitue, l'endive
(mais modérément), le pourpier, la graine de pavot [refroidissent];
la dernière fait aussi dormir, et, si on en prend beaucoup, elle fait
même tomber dans le cataphora; elle est utile à ceux qui ont des
fluxions tenant à la descente d'humeurs ténues de la tête; la graine
6 blanchâtre est la meilleure. Les baies de myrte refroidissent et resserrent à la fois; elles sont, en outre, douées d'une certaine âcreté.
7.8 La morelle produit un refroidissement astringent efficace. L'eau [re9 froidit]. Le vin aqueux ne réchauffe pas manifestement; voilà pour10 quoi on le donne aussi sans grand danger aux fébricitants. Pour
du vin, le vin blanc et âpre réchauffe très-peu; mais le vin qui est
à la fois blanc, âpre, épais et nouveau, refroidit d'une manière appré-

1. άλλοι] aliarum Ras.

3. Θρίδαξ] μαρούλην Ο.

3-4. ἀνδράχνη μᾶλλον C 2° m.;

γοιρωβότανον Ο.

4.5. τοῦτο..... καταφορικόν] cujus si plus sumatur soporiferum fiet et nimium propensionem in somnum affert Ras.

6. βέλτιον δέ ἐσΊι] in qua re

præstat Ras.

7. Μυροινώκοκκα Ο. — Ib. refrigerant, sed non cum adstrictione Ras.

8. Υδατώδους B text.

10-11. ἤκισ1α...ερμα1νει] πρὸς σύγκρισιν τῶν λοιπῶν οἰνων ψυχρότερος O; om. ABC 1" m. V.

Ib. ev olvois Syn.; olvos C 2° m.

11. δ δè.... αὐσ/ηρός om. ABC

in m. V.

Ib. λευκός άμα Ο; λεπ7ός C 2ª m.

καὶ νέος αἰσθητῶς ψύχει. Καὶ τὸ ἄξος · λεπίομερὲς δὲ ὑπάρχει · 11 διό και τὰ νεῦρα σιλέον τῶν ἄιλων ψυχόντων βλάπιει, διαδυόμενον εἰς βάθος. Μέσα δέ ωως τῶν Θερμαινόντων καὶ ψυχόν- 12 των έσθιν άρτοι σελυτοί, άμυλον, αι οινώδεις τῶν σθαφυλῶν.

# λγ'. Όσα ξηραίνει.

Φακή καὶ κράμθη σαραπλησίως άλληλοις ξηραίνουσι, καὶ διὰ 1 τοῦτο την όψιν άμβλύνουσι, ωλην εί τύχοι ωστέ ύγρότερος ών ὁ σύμπας ὀΦθαλμός. Ητίον δὲ τῆς κράμθης ὁ ἀσπάραγος 2 αὐτῆς ξηραίνει των δε άλλων λαχάνων ξηρότερος ὁ καυλός έσ τυ ' έμπαλιν δε ραφανίδος και γογγυλίδος, νάπυος τε και καρ-. 10 δάμου, καλ συρέθρου, καλ σάντων όσα δριμέα, τον άσπάραγον

ciable. Il en est de même du vinaigre, mais il est subtil, et, pour 11 cette raison, il fait plus de tort aux nerfs que les autres refroidissants, parce qu'il pénètre dans la profondeur. Les pains lavés et l'amidon 12 tiennent, pour ainsi dire, le milieu entre les réchauffants et les refroidissants, ainsi que les raisins vineux.

### 33. ALIMENTS DESSÉCHANTS.

La lentille et le chou dessèchent de la même manière, et, pour I cette raison, elles obscurcissent la vue, à moins que tout l'œil ne soit par hasard plus humide que de coutunie. La tige du chou dessèche 2 moins que ce légume lui-même, tandis que, pour les autres herbes potagères, la tige est plus sèche; le contraire a lieu pour le radis, le navet, la moutarde, le cresson, la pariétaire d'Espagne et toutes

2-3. quum intimas partes magis quam alia refrigerantia penetret, nervos lædit Ras.

CH. 33; 1. 5. καὶ (ante κράμθη) Syn.; om. ABCV.

6. ύγρότητος C; ύγρότατος 2" m.

7. Ολιγώτερου Ο. Ib. ἀσπάραγος καυλός Ο.

5-6. ξηραίνουσι, διά τοῦτο καί Ο.

λων O. ξμπαλιν δέ om. O.

8. τῶν ὁ ἄλλων A 1° m.; τῶν άλ-

Ib. ραμφανίδος Α; ραπάνια Ο. 9-10. γογκύλλια, συνάπην καὶ ωνρέθρου Ο.

10. σσα quorum Ras.

Ib. τὸν ἀσπάραγον Syn.; τῶν ἀσπαράγων ΒCV; τῶν ἀσπηράγων Α.

3 ύγρότερον εἶναι συμβέβηκεν. Αλφιτα ξηραίνει · ἄγνου σπέρμα. 4 Οροδοι δὶς έψηθέντες καὶ ἀπογλυκανθέντες πολλάκις διὰ ὕδατος 5 ἔδεσμα ξηραντικὸν γίνονται · βελτίους δέ εἰσιν οἱ λευκοί. Καὶ ὅσα ὀπίωντες ἢ ταγηνίζοντες ἐσθίουσι ξηροτέραν τροφὴν δίδωσιν · ὅσα δὲ ἐν ὕδατι προεψήσαντες ύγροτέραν · ὅσα δὲ ἐν ταῖς λοπάσιν ἀρτύοντες, ἐν τῷ μεταξὺ τούτων ἐσῖίν · καὶ ὅσα μὲν ἔχει δαψιλῶς οἴνου καὶ γάρου ξηρότερα τῶν οὐκ ἔχόντων ἐσῖίν · τὰ δὲ τούτων μὲν ἐνδεέσῖερον, ἤτοι δὲ σίραιον ἔχοντα πλέον, ἢ [καὶ ἄ] κατὰ τὸν ἀπλοῦν καὶ λιτὸν καὶ λευκὸν ζωμὸν ἡψηται τὰ πολλὰ τῶν προειρημένων ἐσῖὶν ὑγρότερα · τὰ δὲ ἐξ 10

3 les plantes âcres dont la tige est plutôt humide. L'alphiton dessèche, 4 ainsi que la graine de gattilier. L'ers bouilli deux fois et adouci à plusieurs reprises au moyen de l'eau devient un aliment desséchant;

5 l'ers blanc est le meilleur. Tous les mets qu'on mange rôtis ou frits dans la poêle donnent une nourriture plutôt sèche, tandis que la nourriture fournie par les mets qu'on fait bouillir avant de les manger est plutôt humide; celle enfin qu'on doit aux mets préparés dans les plats tient le milieu entre les deux espèces susdites; parmi ces derniers ceux qui contiennent beaucoup de vin et de garon sont plus desséchants que ceux qui n'en contiennent pas; ceux qui sont moins abondamment pourvus de ces deux ingrédients, ou qui contiennent une assez grande quantité de vin nouveau cuit, ainsi que ceux qu'on fait bouillir dans la sauce simple, sans apprêt et blanche, sont ordinairement plus humides que ceux dont nous venons de parler; ceux qu'on fait bouillir avec de l'eau seulement le sont

Propriétés comparatives des mets suivant le mode de préparation (bouillis, rôtis, ou cuits sur le plat);

1. *буро́терог* Gal. (*Al. fac.* II, 58, p. 642); om. ABCV.

Ιb. άγνου σπέρμα] λυγόκοκκου Ο.

2. naí om. O.

Ib. ἀπογλαυκανθέντες C 1ª m.

3. βελτίους] καλλίω Ο.

4. *δπ*7ᾶται Ο.

Ib. 1 nat O.

Ib. τηγανίσαντες B text.; τηγανίζεται Ο.

7. έχει δαψιλώς] ἀρτύεται διά Ο.

8. sialv O.

Ib. δὲ σίραιον Syn.; δεδήρεον A; δὲ σίδηρος B text.; δὲ σιδήρεον B corr., V; δὲ σινήρεον C 2\* m.

9. nal d conj.; om. Codd.

Ib. ἀπλοῦν καὶ διπλοῦν λιτόν C

10. ήψηται Syn.; έψηται Godd.

Ib. τὰ ωολλά] multo Ras.

Ib. τό A B.

Ib. δέ] enim Ras.

254

ύδατος μόνου καὶ τούτων ἔτι ἐσθὶν ὑγρότερα. Μεγίσθη δὲ ἐν τῆ 6 σκευασία διαφορά γίνεται καὶ κατὰ τὴν τῶν ἐπεμβαλλομένων αὐτοῖς δύναμιν, σπερμάτων τε καὶ λαχανωδῶν φυτῶν, ἀπάντων μὲν ξηραινόντων, ἀλλὰ ἤτοι μᾶλλον ἢ ἦτθον.

# λδ'. Θσα ύγραίνει.

5 Πτισάνη, πολοκύνθη έφθη, σέπονες, μηλοπέπονες, σίκυοι, ι κάρυον το χλωρον, ποκκύμηλα, συκόμορα. Συκάμινα μη δια-2 φθαρέντα ύγραίνει μεν σάντως, ψύχει δε οὐ σάντως, εί μη ψυχρά ληφθείη. Θριδακίνη ύγραίνει ' ἔντυδοι ταύτης ἀσθενε' 3 σθερον. Ανδράχνη, μαλάχη, καὶ βλίτα, καὶ ἀτράφαξυς ύδατωδε' 4 σθατα λαχάνων ἐσθίν. Ύγροὶ δε εἰσιν οὐκ ὁλίγοι καὶ ἄλλων δέν-5

- suivant
les graines
ou les plantes
qu'on
y ajoute.

encore plus que les derniers. Une très-grande différence dans la 6 préparation des mets se remarque encore d'après les propriétés des graines et des plantes potagères qu'on y ajoute; elles sont, il est vrai, toutes desséchantes, mais les unes plus, les autres moins.

#### 34. ALIMENTS HUMECTANTS:

L'orge mondée, la courge bouillie, les pastèques, les melons, les l'concombres, la noix verte, les prunes, les sycomores. Quand les 2 mûres ne se corrompent pas, elles humectent toujours, mais elles ne refroidissent pas dans tous les cas, à moins qu'on ne les prenne froides. La laitue humecte, l'endive à un moindre degré qu'elle. 3 Le pourpier, la mauve [humectent]; la blite et l'arroche sont les 4 plus aqueuses des herbes potagères. Il existe encore un assez grand 5

1-4. Μεγίσηη... ἤτ7ον] καὶ ὄσα διὰ σπερμάτων σκευάζεται, ἤγουν ἐν οἶs εἰσέρχεται σεντάρτημα, καρναβάδην, βλησκούνην καὶ ὅσα τοιαῦτα Ο.

κατασκευασία V.

Ιb. ἐπιδαλλομένων V.
Ch. 34; l. 5. Π1ισάνη | Κριθάρην ἐψημένον Ο. — Ib. σικύες A B text.
C; τετράγγουρα Ο.

6. καρύδια χλωρά Ο.

lb. ποππόμηλα] δαμασκηνά Ο.

8. Θριδακίνη] Μαρούλην Ο.

Ib. ψγραίνει om. O.

 Ανδράχνη Χοιρωβότανον Ο.
 μαλάχη Ο; μαλάχη δέ ΑCV; μαλάκη δέ Β.

lb. ἀτράφαξυς Syn.; ἀνδράφαξυς A BCV; χρυσολάχανον Ο.

9-10. ύδατωδέσ Γερα B text. 10. οὐκ όλίγοι] plerique Ras. δρων καρπολ, καλ μάλισθα δσους οὐδε εἰς ἀπόθεσιν ἀγαγεῖν 6 ἔσθιν. Υ΄γραίνει καλ τὸ τῆς βριδακίνης καλ τὸ τῆς μήκωνος 7-8 σπέρμα. Κύαμοι χλωρολ, ἐρέβινθοι χλωρολ. Ύδωρ ὑγραίνει καλ ψύχει. Θερμανθεν ὑγραίνει καλ Θερμαίνει.

nombre de fruits humides provenant d'autres arbres, surtout ceux 6 qu'on ne saurait conserver en magasin. La graine de laitue ainsi 7 que celle de pavot humectent également. Les fèves vertes, les pois 8 chiches verts [humectent]. L'eau humecte et refroidit; chauffée elle humecte et réchauffe.

τοῦ μαρουλίου Ο.— Ιb. κοδύας Ο. viride Ras. — Ib. Υδωρ ψυχρόν Ο
 Φάβαν (om. χλωροί) Ο.
 αm.; aqua porro Ras.

Ib. ἐρεδίνθια χλωρά Ο; cicerque 4. calfacta vero Ras.

### BIBAION $\Delta'$ .

α'. Περί σκευασίας τροφών, έκ τών Γαληνού.

Al. fac. I, 13; p. 519. Ib. paulo supra.

Ib. 2; p. 481.

Ib. p. 483.

Ib. p. 482-83.

Την εύγενεσιάτην όλυραν, όταν ώς χρη ωιίσωσι, τον όνο- ι μαζόμενον τράγον ωσιούσιν. Ταύτην δε αὐτην καὶ την τίφην, 2 καθάπερ καὶ την κριθην, ἀρτοποιούσι, ωιίσσοντες όμοίως · λέμμα γὰρ ἔχουσιν ἔξωθεν. Τῶν ωυρῶν δε ἀλεσθέντων, εἴ τις 3 5 ύποσείσας το λεπιότερον ἄλευρον, ἄρτους ἐκ τοῦ λοιποῦ ωσιήσαιτο, τοὺς ωιτυρίτας ὀνομαζομένους, σιλιγνίτας δε καὶ σεμιδαλίτας ἐκ τοῦ καθαρωτάτου. Ζύμης δε ωλείονος χρηζουσιν οἱ 4 καθαροὶ καὶ μαλαχθηναι δέονται μᾶλλον, οὐκ εὐθύς τε μετὰ την

### LIVRE IV.

1. DE LA PRÉPARATION DES ALIMENTS.

[Tiré de Galien.]

Mode de préparation du tragos, du pain d'épeautre, d'orge, - du pain de son,

- de farine pure, En mondant comme il faut le grand épeautre de qualité supé l rieure, on obtient le mets appelé tragos. On fait du pain avec cette 2 graine et avec le petit épeautre, ainsi qu'avec l'orge, après les avoir aussi mondés; car ils ont une pellicule à l'extérieur. Si, après avoir 3 moulu le froment, on sépare avec un tamis la partie la plus fine de la farine et qu'on fasse du pain avec le reste, on aura les pains appelés pains de son, tandis que les pains silignites et sémidalites se font avec la partie la plus pure de la farine. Les pains de farine pure 4 exigent une plus grande quantité de levure et une manipulation

Ch. 1. Tit.  $\sigma$ nevaolas] wapaonev $\tilde{\eta}$ s CV.

- 1. χρή ] ἀχρή ΑC 1° m.; ἀρχῆ Β V.
- Ib. ωλίσσωσι G Gal.
- Ίb. καὶ τόν C.
- 2. τήν om. AC.

- 3. ωλίσοντες V.
- 5. ἀποσείσας B; excusserit Ras.
- 6. ωιτυρίαs G Gal.
- 8. τσάντων μᾶλλον G Gal.
- Ib. οὐn εὐθύ τε ABC 1° m. V; καὶ οὐn εὐθύς G Gal. Ib. τήν om. G.

ζύμην καὶ τὴν μάλαξιν ὁπίᾶσθαι · τοῖς δὲ ωιτυρίταις ἀρκεῖ καὶ 5 ζύμη βραχεῖα, καὶ μάλαξις ἀσθενὴς, καὶ χρόνος ὁλίγος. Οὕτω δὲ καὶ τῆς ὁπίησεως αὐτῆς μακροτέρας μὲν οἱ καθαροὶ, βραχυ- 6 τέρας δὲ οἱ ωιτυρῖται δέονται. Τὸ μεταξὺ δὲ τῶν καθαρωτάτων καὶ ἡυπαρωτάτων οὐκ ὁλίγον ἐσὶὶ ωλάτος ἐν τῷ μᾶλλόν τε καὶ 5 ἤτίον · ἔσιι δὲ καὶ μέσον εἴδος ἀκριδῶς αὐτῶν οἱ αὐτόπυροί τε καὶ συγκομισίοὶ ωροσαγορευόμενοι, ἐξ ἀδιακρίτων ἀλεύρων, μὴ χωριζομένου τοῦ ωιτυρώδους ἀπὸ τοῦ καθαροῦ, γινόμενοι. 7 Εκ τῶν νέων κριθῶν Φρυγεισῶν συμμέτρως τὸ κάλλισίον ἄλ-Φιτον γίνεται · τούτων δὲ ἀποροῦντες ἐνίοτε κἀκ τῶν ἄλλων 10 8 αὐτὰ σκευάζομεν. Εὐωδῶν δὲ ὄντων ἀπάντων ὅσα καλῶς ἐσκευ-

Al. fac. I, 11; p. 506-7.

plus forte; ils ne doivent pas être cuits immédiatement après l'addition du ferment et après la manipulation; pour les pains de son, au contraire, il suffit d'une petite quantité de levure, d'une manipulation faible et d'un court espace de temps [entre la manipulation et la cuisson]. De même les pains de farine pure ont besoin d'une cuisson plus prolongée, tandis que les pains de son exigent une cuisson plus courte. Entre les pains les plus purs et les pains les plus impurs, il y a une distance assez considérable occupée par les degrés intermédiaires; toutefois, il existe une espèce qui tient exactement le milieu entre les deux : c'est le pain appelé autopyre ou pain de ménage, fabriqué avec de la farine non tamisée, c'est-à-7 dire avec celle dont on n'a pas séparé la fleur du son. L'alphiton le meilleur se fait avec de l'orge nouvelle modérément torréfiée; mais, à défaut d'orge semblable, on le fait aussi quelquefois avec les 8 autres orges. Tout alphiton bien préparé a une bonne odeur, mais

- du pain de ménage.

Le meilleur alphiton se prépare avec de l'orge nouvelle.

1. nai] A ABCV.

Ib. τοῖς ωιτυρίαις δέ G Gal.

3. avtñs om. G Gal., Ras.

Ιb. μιπροτέρας AC 1ª m.

4. συρίται Α; σιτυρίαι G Gal.

5. τε καὶ ρυπ. G Gal.

6. δέτι G Gal.— Ib. μέσον εἶς εἶδ. ἀκρ. αὐτ. Β; μέσ. ἀκριδῶς αὐτῶν (G aj. ὀντων) εἶδος ἀρτων G Gal. — Ib. αὐτοὶ πυροί τε ABV; αὐτοπυροίται C. 8. μή] μέν Α.

Ib. διαχωριζ. G Gal.; χρονιζομέ-

Ib. ωιτυρώδους (om. τοῦ) ABCV.

Ib. Après γινόμενοι, en titre Περὶ ἀλφίτων ΑΒCV; Π. ἀλφίτων τῶν ἐκ τῶν νέων κριθῶν G.

9. Τῶν ἐκ τῶν G. - Ib. τό om. G.

10. ἐνίοτε] plerumque Ras.

11. σκευάζουσιν B text.

άσθη, μάλισ α έσ ιν εὐωδη τὰ ἐκ τῶν ἀρίσ ων καὶ νέων κριθῶν γινόμενα μὴ κάνυ ξηρὸν ἐχουσῶν τὸν σ αχυν. Εν ἔθει δέ ἐσ ι 9 κολλοῖς τῶν ὑγιαινόντων ἐπιπάτ ειν αὐτὰ σιραίω, ἢ οἴνω γλυκεῖ, ἢ οἰνομέλιτι, καὶ κοτε καὶ ὑδατι, καὶ κίνειν ἐν τῷ θέρει τοῦ κορὸ δυεῖν ἢ τριῶν ώρῶν τοῦ λουτροῦ, καὶ Φασιν αἰσθάνεσθαι τοῦ κόματος ἀδίψου. Γίνονται δὲ ἐκ τῶν ἀλΦίτων καὶ μᾶζαι 10 ὑδατι Φυραθέντων. Χόνδρος δὲ τοῦ μὲν γένους ἐσ ὶ τῶν κυρῶν. 11 Προσέχειν δὲ χρὴ τὸν νοῦν τοῖς ἐκ κλυτοῦ τούτου σκευαζομένοις 12 ροΦήμασιν · χυλὸς γάρ ἐσ ιν οὖτος αὐτοῦ μεμιγμένος ὑδατι, 10 καὶ κλείσ ης δεόμενος ἑψήσεως ἐξαπατῷ μὲν τοὺς σκευάζοντας, ὡς αὐτάρκως ἡψημένος, οὐ μικρῶς δὲ βλάπ ει τοὺς νοσοῦντας ·

Al. fac. 1, 6; p. 496. lb. p. 497-98.

Mélange d'alphiton avec divers liquides pour en faire une boisson.

De la maza.

Précautions qu'il faut prendre pour les bouillies qu'on prépare avec de l'alica lavé. le plus odoriférant est celui qu'on fait avec de l'orge nouvelle de qualité supérieure, dont l'épi n'est pas tout à fait sec. Beaucoup de 9 gens bien portants sont dans l'habitude de jeter de l'alphiton dans du vin nouveau cuit, dans du vin d'un goût sucré ou dans du vin miellé, quelquefois aussi dans de l'eau, et de boire ce mélange en été deux ou trois heures avant le bain; ils prétendent reconnaître que cette boisson prévient la soif. On fait aussi la maza avec 10 de l'alphiton qu'on a délayé dans de l'eau. L'alica appartient au 11 genre du froment. Il faut prendre des précautions pour les bouil-12 lies qu'on prépare avec [ce qu'on appelle] l'alica lavé; cet alica lavé est simplement une gelée obtenue en délayant l'alica dans de l'eau; comme cette gelée a besoin d'une cuisson très-prolongée, ceux qui la préparent sont facilement induits en erreur, en croyant qu'elle est suffisamment cuite, et [s'il n'est pas assez cuit] l'alica lavé fait un

1. μάλισ α δέ G.

1-2. γινόμενα πριθών ΒV.

3. ἐπιπάτ Γουσιν Gal.; conspergant Ras. — Ib. αὐτάς G. — Ib. σιραίφ ἐν οἰνφ C 1° m.; σιλέφ ἢ οἰνφ V.

4. οἰνομ. κεκραμένοις Gal.; οἰν. κεκρ. τδατι G. — Ib. τδ. μόνφ σειν. Gal.; τδ. μόνφ καὶ σέν. G.

5. dvoiv BC (doloiv 2ª m.) V; dvo G Gal.

6. nail ai G Gal.

7. θδατι] ύγρῶν G Gal.

Ib. Après φυραθέντων, en titre Περί χόνδρου Codd.

8. Μάλισ α δε προσέχειν G Gal.

Ib. ἐκ ωλυτοῦ τούτ. ex em.; ἐκ τοῦ καλουμένου ωλυτοῦ χόνδρου G Gal.; ἐξ αὐτοῦ τούτ. A B C V Ras.

9. μέν γάρ G Gal.

Ib. μιγνύμενος C.

10. καὶ ωλείσ<sup>7</sup>ης] ωλ. δέ G Gal.

Ib. δεομένου G.

έν τάχει γάρ συνίσθαται καὶ σαχύνεται διά τὸ κολλώδης εἶναι. 13 Χρή τοίνυν ύδατι σαμπόλλω μιγνύντας έπὶ ἀνθράκων έψειν έπὶ ωλείσ ον, ανήθω κινούντας, μέχρι αν έψηθη· τηνικαύτα δὲ ἐπεμβάλλειν ήδη καὶ τῶν άλῶν · τὸ δὲ ἔλαιον εἰ καὶ καταρχάς εὐ-

14 θέως ἀναμίξαις, οὐδὲν βλάψεις. Τοῖς δὲ ὑγιαίνουσιν, ὅταν σοτὲ 5 διά δήξιν σφοδράν γασίρος ή χολωδών διέξοδον δεηθώσι ρο-Φήματος, έψοντας χρη μέχρι ωλείσθου του χόνδρου, ώς γενέσθαι τακερον, εἶτα τορυνήσαντας, ώς δμοιωθήναι ωδισάνης χυλῷ διη-

15 θημένω, τηνικαύτα διδόναι ροΦεῖν. Η άρτυσις ή αὐτή γινέσθω

16 τῷ ωλυτῷ χόνδρφ. Πτισάνη δὲ ωροσηκόντως σκευασθήσεται, 10 Al. fac. I, 9; p. 501-3. όταν έπὶ ωλεῖσίου ἀνοιδήσασα τύχη κατὰ τὴν έψησιν, εἶτα

tort assez grand aux malades, parce qu'il se caillebote et s'épaissit 13 en peu de temps, attendu qu'il est glutineux. Il faut donc faire bouillir longtemps l'alica sur des charbons, en le mêlant avec une grande quantité d'eau, et en le remuant avec de l'aneth jusqu'à ce qu'il soit cuit; c'est seulement alors qu'il faut y ajouter du sel; vous ne gâterez rien, lors même que vous ajoutez l'huile de suite.

14 Quand les pincements vifs à l'estomac, ou le passage de matières bilieuses, nécessitent parfois, pour les gens en santé, l'usage de bouillies, il faut leur donner à manger de l'alica, qu'on aura fait bouillir pendant très-long temps jusqu'à ce qu'il se prenne en gelée, et qu'on aura battu ensuite de manière à le rendre semblable à la crême de 15 ptisane passée. Il faut se servir de la même préparation pour l'alica

16 lavé. La ptisane sera convenablement préparée, si elle se gonfle

considérablement pendant qu'on la fait bouillir, et si ensuite elle

. 1, γάρ om. A C.

Ib. χολώδης BV; κολλῶδες G Gal.

2. ωολλῷ G Gal.

3. ἀνήθω om. G Gal.

Ib. axpis G Gal.

Ib. ἀκριδῶς ἑψηθῆ G Gal.

4. κατ' άρχήν Gal.

5. ἐπιμίξαιs G Gal.

Ιb. βλάψει ΑΒΥ; βλάπ7ει G Gal.; incommodi erit Ras.

6. διά] κατά G Gal. — Ib. χολωδων ωολλων G Gal. — Ib. διέξοδον

ή τι τοιούτο Gal.; διέξ. ή τι τοιούτοι G.

7. έψωντες C 1" m.; έψονται G.

Ib. χρή om. G Gal.

Ib. ἀχρι G Gal.

8. τορυν., είτα ταράξαντας G Gal.; κεραννύσαντας C 2" m.; percolatam Ras.

9. ροφήν G Gal. — Ib. H δέ G Gal.

10. τῷ ϖλυτῷ γίνεται G Gal.; lotae est Ras. — lb. Après χόνδρω, en titre Περί ωλισάνης Codd.

11. ἐπὶ ωλεῖον C; ἐπίπλεκτον AB V.

Cas dans lesquels l'alica.

Du meilleur mode

μετὰ ταῦτα διὰ μαλακοῦ συρὸς ἄχρι σολλοῦ χυλωθῆ. Μίγνυται 17 δὲ αὐτῆ κατὰ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ὅξος, ὅταν ἀνοιδήση τελέως. Ἐφθῆς δὲ ἀκριδῶς γενομένης, ἐπεμβάλλειν χρὴ τοὺς ἄλας λε- 18 πλοὺς οὐ σολὺ σρὸ τῆς ἐδωδῆς ΄ ἔλαιον δὲ καὶ εἰ καταρχὰς ΄ δεὐθέως ἐμβάλλοις, οὐ βλάψεις τὴν ἔψησιν · οὐ μὴν ἄλλο τι χρὴ μιγνύειν, ὅτι μὴ σράσου βραχὺ καὶ ἀνήθου, καὶ ταῦτα εὐθὺς ἐν ἀρχῆ. Δεῖ δὲ σροβρέξαντας ἐν ὕδατι τὴν ὡμὴν σλισάνην 19 ἐπὶ ὀλίγον, εἶτα ἐμβαλόντας θυία τρίβειν διὰ τῶν χειρῶν ἐχουσῶν ἐν ἐαυταῖς τι τραχὺ, καθάπερ ὁ σπάρλος ἐσλὶν, ἐξ οὖ σλέλουσιν ὑποδήματα τοῖς ὑποζυγίοις. Θρος δὲ ἔσλω τῆς τρίψεως 20 ἀπορρύψαι τὸ σροσκείμενον λέμμα · κὰν δὲ μὴ σᾶν ἀποπέση τὸ ἀχυρῶδες, ἡ ἐψηθεῖσα σλισάνη ῥυπλικωτέρα μὲν γίνεται,

de préparation de la ptisans. se prend en gelée par l'action prolongée d'un feu doux. On y mêle 17 du vinaigre au moment où elle a atteint son plus haut degré de gonflement. Quand elle est complétement cuite, il faut y ajouter 18 du sel fin peu de temps avant de la manger; l'huile, au contraire, peut y être ajoutée de suite, sans que par là on nuise à la cuisson; mais il ne faut pas y ajouter autre chose, si ce n'est un peu de poireau et d'aneth; ces substances doivent y être mises aussi dès le commencement. On doit d'abord faire macérer l'orge crue dans de 19 l'eau pendant un court espace de temps, ensuite on la jette dans un mortier et on la frotte avec les mains pourvues de quelque chose de raboteux comme le spart, qui sert à tisser des chaussures pour les bêtes de somme. On cessera de frotter dès qu'on aura détaché la 20 pellicule de l'orge; si toutes les pellicules n'ont pas été enlevées, la ptisane acquiert par la coction des propriétés plus ou moins déter-

- πολλά G.
- δξος om. BV.
- Ib. οἰδήση G Syn.
- 3. ywouévns ABCV Syn.
- 4. el nai Gal.; el G.
- ἐμβάλεις Α. Ib. τί γε Gal.
- ωράσον.... ἀνηθον Α.
- Ib. βραχύ τι G. Ib. εὐθέωε G.
- 7. προδιαβρέξ. G Gal.

- Ib. év om. G Gal.
- 8. είτα ἐπεμβαλόντας C; ὑπεμβαλόντας G.
  - 9. αὐταῖε Gal.; αὐταῖε GV.
- Ib. σπάρτος δνομαζόμενος Gal.; σπάρτης δνομαζ. G.
- 11. ωροκείμενον CV Ras.; σερικείμενον Gal.; ωαρακείμενον G.
  - Ib. nåv] ἐάν G Gal.

21 βλάβην δὲ οὐδεμίαν ἐτέραν ωροσηρίβεται. Χειρίση δὲ σκευασία ωισάνης ἐσηλν, ὅταν οἱ μάγειροι τρίψαντες αὐτὴν ἀμὴν ἐν θυία μετὰ ὕδατος, εἶτα ἑψήσαντες ἐπὶ ὀλίγον, ἐμβάλλωσι τὸ καλούμενον ἔψημά τε καὶ σίραιον · ἐνίοτε δὲ καὶ μέλι καὶ κύμινον ἄμα τούτοις ἐπεμβάλλουσι, κυκεῶνα μᾶλλον ἢ ωθισάνην εν ωαρασκευάζοντες. Εδεσμα γίνεται κάλλισηον ὁ καλοῦσι Φακοπισάνην, οὐκ ἴσω τῷ μέτρω μιγνύντες, ἀλλὰ ἔλατηον τῆς ωθισάνης, ὡς ἀν χυλουμένης τε καὶ εἰς ὄγκον αἰρομένης μέγαν · 23 οἱ Φακοὶ γὰρ ἐψόμενοι βραχὺ ωροσανοιδίσκουσιν. Η΄ γε μὴν

ἄρτυσις ή αὐτή καὶ τούτω τῶ ἐδέσματι τῆ κατὰ τὴν ωδισάνην 10

Al. fac. I, 18; p. 526-28.

21 sives, mais elle n'acquiert aucune autre qualité nuisible. La manière la plus mauvaise de préparer la ptisane est la suivante : les cuisiniers triturent l'orge crue dans un mortier avec de l'eau, et, après l'avoir fait bouillir pendant quelque temps, ils y ajoutent ensuite la boisson appelée hepsema ou siraeum (c'est-à-dire vin nouveau cuit); quelquefois aussi ils y mêlent en même temps du miel et du cumin; 22 de cette façon ils font plutôt un cyceon que de la ptisane. Le mets appelé phacoptisane est un excellent aliment, si on mêle les lentilles et l'orge mondée, non à parties égales, mais en mettant moins d'orge mondée [que de lentilles], parce que l'orge se convertit en gelée et se gonfle considérablement, tandis que les lentilles 23 se gonflent peu quand on les fait bouillir. L'assaisonnement est le même pour ce mets que pour la ptisane, à cette exception près

manvaise de préparer la ptisane.

De la manière la plus

Excellence
et
mode de préparation
de la
phacoptisane.

1. προσγρίβονται Α 1° m.; λαμεάνει Gal.; λαμεάνειν G.

Ib. dé om. C.

- 2. ἐσ7ίν om. ABC 1ª m.
- 3. δλίγω G. Ib. ἐμβαλοῦσιν A; ἐμβαλλουσιν B text. CV.
  - 4. παλούμενον om. Ras.
  - Ib. έψημά] defrutum Ras.

Ib. évioi G Gal.

- 5. ἐπεμβάλλοντες ABV; ἐπιβάλλουσιν G. Ib. κυκεῶνά τινα Gal.; καὶ κυκεῶνα G.
- 6. ωαρασκευάζουσιν B V; parare videuntur Ras. Ib. Après ωαρασκ., en

titre Περί ΦακοπΊτσάνης Codd. — Ib. καλοῦσιν οἱ σαρ' ἡμῖν ἄνθρωποι G Gal.

7. loov Gal.

7-8. έλατ/ου ἐμβαλόντες τῆς ω/. Gal.; ωλείονος ω/. ἐμβαλλομένης Syn.

8. дунов от. С 1ª m.

Ιb. αἰρουμένης ΑC.

Ib. μέγα G; majorem Ras.

9. γάρ] δέ G Gal., Ras.

Ib. έψημένοι Gal.

Ib. βραχύτι Gal.; perexiguum Ras.

10. άρτυσις αὐτῆ AC; άρτ. αὐτή B

V; hujus confectio Ras.

Ιb. τῆ | τῷ ΑC; τῶν ΒV.

έσ]ὶ, ωλὴν ὅτι Ͽύμβρας ἢ γληχοῦς ἐπεμβαλλομένης ἡδίων τε ἄμα καὶ εὐπεπΙοτέρα γίνεται, τῆς ωΙισάνης οὐ χαιρούσης τούτοις, ἀλλὰ ἀρκουμένης ἀνήθω καὶ ωράσω μόνω. Μοχθηροτάτη 24 δέ ἐσΙι σκευασία Φακῆς ἡ διὰ τοῦ σιραίου τοῖς ωολλοῖς ὑπὸ τῶν μαγείρων σκευαζομένη. Κρέας δὲ χοίρειον εἰ βούλει συνέ-25 ψειν, τῆ μὲν ωΙισάνη ωρόσΦατον, καὶ μάλισία τοὺς ωόδας, τῆ δὲ Φακῆ ταριχηρὸν ἀρμότιον εὐρήσεις, ώσπερ γε τὸ μεταξὺ τούτων, ὁ νεαλὲς ὀνομάζουσι, τῆ Φακοπισάνη χρήσιμον εἰς ἡδονήν τε καὶ ωέψιν. Καλὸν ἔδεσμα καὶ τευτλοΦακῆ, καὶ 26 το ωολλά δὲ ἐμβάλλειν τεῦτλα καὶ βραχὸ ωλέον ἀλῶν ἢ γάρου

Al. fac. 1, 1; p. 477-78.

que, si on y ajoute de la thymbre ou du pouliot, il devient plus agréable et en même temps plus facile à digérer, tandis que la ptisane ne se prête pas à cet assaisonnement, mais n'admet que l'aneth et le poireau. La plus mauvaise manière de préparer les len-24 tilles, c'est de les faire bouillir avec du vin nouveau cuit, comme le font les cuisiniers pour les gens du peuple. Si on veut faire bouillir 25 du porc avec ces mets, on constatera que la viande fraîche et surtout les pieds vont bien avec l'orge mondée, et le porc salé avec les lentilles; de même, la viande qui tient le milieu entre ces deux espèces, c'est-à-dire la viande récemment salée, va bien avec la phacoptisane, tant sous le rapport du goût que sous celui de la facilité de la digestion. C'est aussi un bon aliment que la bouillie 26 de lentilles et de bette; îl faut y mettre beaucoup de bette et une quantité un peu considérable de sel ou de garon doux; car, ainsi

Mauvaise manière de préparer les lentilles. Quelles viandes vont hien avec l'orge, les lentilles et la phacoptisane.

De la bouillie de lentilles et de bette,

> γλήχωνος C 2° m. Gal.; γλήχωνας G. — Ib. ἐπεμβαλλόμενοι G. — Ib. ήδεῖα Gal.; ήδεον G.

2. εὐπεπ7ότερον G.—Ib. τῆs om.

C. — Ιb. ωζισάνη ΑΒ V.

2-3. χρεούσης τοῦτο G. 3. μόνω om. G.

4. ωολλοίς ωλουσίοις G Gal.

4-5. ὑπὸ τῶν μαγ. ϖαρασκευαζ. G; ϖ. ὑ. τ. μ. Gal.

6. ω/ισ. τὸ ωρόσφ. G Gal.

Ib. καὶ.... σόδαs om. Gal.

7. δέ om. ABCV. -- Ib. Φακῆ τὸ

ταριχ. G Gal. — Ib. ταριχινόν G. — Ib. γε om. A 1° m. G. — Ib. τόν A; om. C.

8. ονομάζουσι] sit Ras.

8-9. χρήσιμου.... ωέψιν om. Ras. 9. ήδουήν δόύνην ABC 1° m. V.

Ib. ωεψιν έσ7ίν Gal. — Ib. Après ωέψιν en titre Περὶ τευτλοφακῆς Codd.

10. σολλά δεσμά βάλλειν ΛCV; σολλαδεσμα βάλλειν B.— Ib. τεύτλων C 2° m.; σεῦτλα G. — Ib. καὶ..... άλῶν] δεύτερον δὲ κατά τὴν ἀρτυσιν ἡ άλῶν βραχὺ σλειόνων G Gal.

DES ALIMENTS, Al. fac. II, 3;

р. 563-64.

27 γλυκέος · ύπακτικώτερον γαρ ούτως. Κολοκύνθη δε εἰκότως δριγάνω χαίρει διά την ύδατώδη σοιότητα σύμφυτον ύπάρχουσαν αὐτῆ σάντα γὰρ όσα τοιαῦτα δριμέσιν, ἢ ὀξέσιν, ἢ αὐσθηροῖς, ή άλυκοῖς ἀναμίγνυσθαι δεῖται χυμοῖς, εἰ μέλλει μήτε ἀηδή ληφθήσεσθαι, μήτε ναυτιώδεις έργάσεσθαι τους λαμβάνοντας. 5

28 Ηδισίου δέ έσιιν έδεσμα κολοκύνθη μετά ταρίχους έν λοπάδι σκευασθεῖσα, μάλισ α εἰ τὸ τάριχος εἴη τῶν Ποντικῶν τῶν κα-

29 λουμένων μύλλων. Τας γογιυλίδας, ας και βουνιάδας καλούσιν,

30 έπι ωλέον έψειν χρή · κάλλισθαι δέ είσιν αι δις έψηθεισαι. Καί ή τοῦ ἄρου δὲ ῥίζα σαραπλησίως ἐσθίεται τῆ τῆς γογΓυλίδος. 10

31 Εν χώραις δέ τισι Φύεται δριμυτέρα · κατά δὲ Κυρήνην ἔμπαλιν

27 préparé, ce mets relâche mieux le ventre. La courge aime naturelparation lement à être assaisonnée avec de l'origan, à cause des propriétés de la aqueuses dont elle est douée par nature; car toutes les substances

semblables ont besoin d'être mélangées à des ingrédients d'un goût âcre, acide, âpre ou salé, si on veut qu'elles ne soient pas désagréables à prendre et qu'elles ne causent pas du dégoût à ceux

28 qui les mangent. C'est un mets très-appétissant que la courge préparée dans le plat avec du poisson salé, surtout si ce poisson est

29 une des salaisons du Pont qu'on appelle ombrines. Il faut faire bouillir fortement les navets; ceux qu'on a fait bouillir deux fois sont

30 les meilleurs. On mange aussi la racine de gouet de la même ma-31 nière que le navet. Dans certains pays, cette racine est plus âcre

1. υπακτικώτερος ABCV.

Ib. οδτος ABCV.

3. αὐτήν G.

4. A advnois om. C.

Ib. μέλλοι BCV, Aët.

Ib. ἀηδή ex em.; ἀηδήs ABC 2ª m.; avons C; and ws Gal., Aet.

Ib. ἐργάσεσθαι ex em.; ἐργάσασθαι Aët.; ἐργάζεσθαι ABCVG Gal.

Ib. Après λαμβάνοντας en titre Περί κολοκύνθης καὶ τοῶς δεῖ καὶ μετά τίνος ταύτην έψειν; Codd.

6. 86 om. GV.

Ιb. ταρίχου Gal.; ταρίχων G.

Ιb. λεπάδι Α; ωατέλη Syn.

 μάλισ7α om. Ras. — Ib. εἴ γε G. Ib. τὸ τάριχου Gal.; ὁ τάριχος G. 7-8. Πουτικ. ἐκείνων ἃ καλοῦσι G

8. μυάλων BV; μύλους G; μῆλα Gal.; mylla Ras. — Ib. Après μύλλων, en titre Περί γογΓυλίδων Codd.

9. dis i tpis A 2ª m. C, Ras.

Ib. Après έψηθεῖσαι en titre Περὶ άρου ρίζης Codd.

11. δριμυτέρα ωως Gal.

Ib. p. 563,

Ib. 62; p. 648-649. 1b.63; p.649-650.

Mode de précourge scule,

- de la courge avec le poisson salé, - des navets,

- de la racine de gouet,

Al. fac. II, 64; p. 651. Ib. 65; p. 652.

Ib. 4; p. 631.

έχεται τῷ Φυτῷ τούτῳ ϖρὸς τὴν ϖαρὰ ἡμῖν χώραν · ἤκισῖα γάρ ἐσῖι Φαρμακῶδες καὶ δριμὰ τὸ ἄρον ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, ὡς καὶ τῶν γογῖυλίδων εἶναι χρησιμώτερον. Καὶ τὴν τοῦ δρακον- 32 τίου δὲ ῥίζαν ἔψοντες δίς ϖου καὶ τρὶς οὕτως ἐσθίειν δίδομεν, τὴν δὲ τοῦ ἀσφοδέλου σκευάζοντες ὡς τοὺς Θέρμους. Ἐπειδὰν 33 δὲ τὰ τοιαῦτα δὶς ἔψωμεν, ὅταν δοκῆ μετρίως ἔχειν έψήσεως, τὸ ϖρότερον ὕδωρ ἀποχέοντας ἐμβάλλειν ϖροσήκει εὐθέως ἐτέρῳ Θερμῷ, κἄπειτα ϖάλιν ἐν ἐκείνῳ καθέψειν, ὡς τακερὰν γενέσθαι. χρὴ γὰρ μήτε ἀέρος, μήτε ὕδατος ψυχροῦ ψαύειν τὸ δὶς ἑψόμενον.

10 οὐκέτι γὰρ ἀκριβῶς γίνεται τακερὸν, οὐδὲ ἀν ἐπὶ ωλεῖσΊον ἕψης.

Ib. p. 632.

[que dans d'autres]; à Cyrène et dans mon pays, cette plante se comporte d'une manière opposée, car, à Cyrène, le gouet est très-peu âcre et n'a presque pas le goût de drogues, de sorte qu'il est même préférable aux navets. On donne également à manger la racine de 32 serpentaire en la faisant bouillir deux ou trois fois, et la racine d'asphodèle, en la préparant comme les lupins. Quand nous faisons 33 bouillir deux fois de semblables substances, il convient, lorsqu'elles semblent avoir atteint un degré modéré de cuisson, de jeter la première eau et de les transvaser immédiatement dans de l'eau chaude; il faut ensuite les faire bouillir fortement une seconde fois dans cette dernière eau, de façon à ce qu'elles forment une gelée; car la substance qu'on fait bouillir deux fois ne doit toucher ni à l'air ni à l'eau froide, parce que, dans ce cas, elle ne forme plus une gelée parfaite, lors même qu'on la ferait bouillir pendant très-

- de serpentaire et d'asphodèle. Manière de faire cuire deux fois les mets.

- 1. έχει τὸ Φυτόν πρός Gal.; haec planta oritur Ras.
  - 2. έχει Φαρμακῶδές τι Gal.
- 4. οὐτως] ὡς ἀποθέσθαι τὸ Φαρμακῶδες Gal.; om. Ras.
  - Ib. δίδομεν ένίστε Gal.
- Après δίδομεν en titre Περὶ ἀσφοδέλου Codd. — Ib. σκευάζονται C 2<sup>a</sup> m.; apparatur Ras.
  - 6. δέ] nam Ras.
  - Ib. ήδη μετρίως έψησθαι δοκή Gal.
  - 7. έμβάλλειν σροσήπει ex em.; έμ-

- δάλλειν τροσήπειν Α; ἐμβάλλειν τροσπκεν BCV; ἐμβάλλομεν Gal.; conjicimus Ras.
  - 8. ⇒ερμῷ ἡτοιμασμένφ Aët.
  - Ib. ἐν om. Gal.
- Ib. καθεψῶμεν Aët.; καθεψήσομεν Gal.; coquimus Ras.
  - Ib. γίνεσθαι Aët.
    - 9. οὖτε.... οὖτε Gal., Aët.
- Ιb. τὸ διεψόμενον Αët.; τόδε έψόμενον Gal.
  - 10. ωλέου Aët.

ALIMENTS.

34 Τούς κοχλίας χρή δεύτερον έψήσαντας, εἶτα ἀρτύσαντας οὕτω τὸ τρίτου έψειυ, ἄχρι ἀυ τακεροί γένωνται · τρόφιμοι γάρ ούτω γενήσονται · ωρός ύπαγωγήν δέ γασίρος εύθυς έξ άρχης άρτύσαντας έλαίω καὶ γάρω καὶ οἴνω βραχεῖ τῷ γενομένω ζωμῷ χρῆσθαι. Al. fac.III, 3; p. 66g.

35 Πρὸς ταριχείαν δὲ ἐπιτήδεια σώματά ἐσθιν ὅσα σκληράς τε ἄμα καὶ ωεριτίωματικάς έχει τὰς σάρκας τὰ γὰρ ήτοι ωάνυ μαλακήν, ή σάνυ ξηράν καὶ ἀπέριτΙον ἔχοντα την έξιν τοῦ σώματος 36 οὐκ ἐπιτήδεια ταριχεύεσθαι. Τὰ γοῦν ξηρὰ σώματα διαπατίδμενα τοῖς άλσὶν ἄβρωτα γίνεται σκελετευόμενα, καθάπερ λαγωός • αἰ

δὲ τῶν ἀκμαζόντων τε καὶ ωιόνων ὑῶν σάρκες ἐπιτήδειοι ταρι- 10

5 16.41; p. 745-747.

34 longtemps. Quand on a fait bouillir deux fois les escargots et qu'on les a assaisonnés, il faut les faire bouillir une troisième fois jusqu'à ce qu'ils soient devenus gélatineux, car, de cette façon, ils deviendront nourrissants; mais, pour relâcher le ventre, on se sert du bouillon obtenu en les assaisonnant immédiatement avec de l'huile,

Mode de préparation des escargots.

35 du garon et un peu de vin. Les substances propres à être salées sont celles dont la chair est à la fois dure et imprégnée d'humeurs excrémentitielles; car celles dont la structure solide est ou extrêmement molle ou extrêmement sèche et dépourvue d'humeurs 36 excrémentitielles ne se prêtent pas à cette opération. Si donc on

saupoudre de sel des animaux secs, ils cessent d'être mangeables

Quels animaux sont propres à être salés;

parce qu'ils se racornissent : tel est par exemple le lièvre; mais la chair des cochons gras et d'un âge moyen est propre à être salée, Avant Toús, en titre Περὶ ἐψή-

έλαίφ Β. — 4. ἀνήθφ, έλαίφ Αët.

σεως ποχλιών Codd.

Ib. τό | τε AC-V; δέ Β.

2. ἄχρι (μέχρι Aët.) τοῦ κατατάκερον (τακερόν Aët.) ακριδώς γενέσθαι Gal., Aët.

2-3. τρόφιμοι... γενήσονται] σκευασθεῖσα γὰρ οθτως ἐΦέξει μὲν τὴν γασίερα, τροφήν δε ίκανην παρέξει τῷ σώματι Gal.; καὶ δώσεις ῥευματιζομένφ τινὶ την ποιλίαν · ἐφέξει γασ7έρα Aët.

3. εὐθὸς ἐξ ἀρχῆς om. Gal., Aët.

3-4. άρτ. ούτως τε τρίτον έψεῖν

Ib. xal olva om. Aët.

Ib. βραχεῖ om. Gal., Aët.

5. Après χρῆσθαι, en titre Ποῖα σώματα τῶν ζώων πρὸς ταριχείαν ἐσλὶν (εἰσίν ΒCV) ἐπιτήδεια; Codd.

Ιb. σώματα ζώων Gal., Αët.

Ιb. σκληρά ΑΒCV.

γάρ] δέ Gal., Aët., Ras.

7. σκληράν ἢ ξηράν Aët.

γοῦν etenim Ras.

Ιb. ξηρά Φύσει Gal.

9. ταῖs B.

χεύεσθαι, την ἀτοπίαν έκατέραν ἐκπεφευγυῖαι, ξηρότητα μὲν τῶν γεγηρακότων, ἄμετρον δὲ ὑγρότητα τῶν νέων χοίρων ὡς γὰρ τὰ ξηρὰ σώματα βύρσαις ὅμοια γίνεται ταριχευθέντα, τὸν ἐναντίον τρόπον ὅσα λίαν ὑγρὰ διαρρεῖ καὶ τήκεται τοῖς άλσὶν ὁ ὁμιλοῦντα. Διὰ ταῦτα οὖν οὐδὲ τῶν ἰχθύων ὅσοι μαλακόσαρκοί 37 τέ εἰσι καὶ ἀπέριτ1οι, καθάπερ οἱ σετραῖοι καλούμενοι καὶ τῶν ὀνίσκων οἱ ἐκ καθαρᾶς Φαλάσσης, εἰς ταριχείαν εἰσὶν ἐπιτη-δειοι κορακῖνοι δὲ καὶ μύλλοι καὶ σηλαμύδες, ἔτι τε σάρδαι καὶ σαρδῖναι καὶ τὰ Σεξιτανὰ καλούμενα πρὸς ταριχείαν ἐπι-10 τήδεια. Καὶ τὰ κητώδη δὲ τῶν Φαλατ1ίων ζώων ταριχευόμενα 38 βελτίω γίνεται, σεριτ1ωματικήν ἔχοντα καὶ αὐτὰ τὴν σάρκα.

parce qu'elle est à l'abri de ces deux inconvénients: à savoir, la sécheresse des individus âgés et l'humidité exagérée des jeunes porcs; car, tandis que les substances sèches deviennent semblables à du cuir quand elles sont salées, les substances démesurément humides, au contraire, deviennent diffluentes et se fondent quand elles sont en contact avec le sel. Pour cette raison donc, tous les poissons 37 qui ont la chair molle et dépourvue d'humeur excrémentitielle ne se prêtent pas non plus à cette opération; tels sont, par exemple, ceux qu'on appelle poissons de roche et les motelles de la haute mer; mais les bolty, les ombrines et les petits thons peuvent être salés, ainsi que les thons de l'Océan, les sardines et les poissons appelés Sexitanes. De même les animaux marins de grandeur démesurée s'amé-38 liorent par la salaison, parce que leur chair est imprégnée d'humeurs excrémentitielles, tandis que les rougets ne sont pas propres

2. ύγρότ. δὲ ἄμ. Gal.

Ib. ὤσπερ Gal., Aët.

3-4. κατὰ τ. ἐναντ. τρόπον Gal.; οὐτως Aët.; sic contra Ras.

διαρρεί κατατήκεται Gal.; colliquentur Ras.

5. τοῦτο BCV Gal.

6. té om. Gal.

7. Φαλάτ/ης Gal. . .

8. μύλοι Gal.; mulli Ras.; de même

p. 267, l. 8.— Ib. σαρδηναι Gal., Ras. g. Σεξίτανά ex em.; Σεξίτανα C

2<sup>a</sup> m.; Σαρξίτανα AB; Ραξίτανα V; Ξαρσίτανα C 1<sup>a</sup> m.; Σαξάτινα Gal., Ras.; de même, p. 267, l. 9-10; seulement V a Σαρξίτανα.

Ib. καλούμενα καὶ ταρίχη Gal.

Ib. ταριχ. εἰσίν Gal., Ras.

10. dé] nai C.

11. γίνονται Gal.—Ib. ταῦτα Gal.

μοχθηραί δέ αι τρίγλαι σερός ταριχείαν είσι διά το ξηράν και 39 ἀπέριτίον έχειν την σάρκα. Πρόδηλον δὲ ἐκ τούτων, ώς ὅσα μέν σκληρά και νευρώδη και οίονει δερματώδη γίνεται ταριχευθέντα δύσπεπία σιάντα έσίιν: τὰ δὲ ἐναντίως διατιθέμενα λεπίομερή μέν αὐτά γίνεται, λεπθύνει δὲ ἐσθιόμενα τοὺς σαγεῖς καὶ 40 πολλώδεις χυμούς. Αρισία δέ έσιι τῶν εἰς έμὴν ωεῖραν έλθόντων τά τε Γαδειρικά ταρίχη, σάρδας δέ αὐτάς καλοῦσιν οἱ νῦν, οί τε έκ τοῦ Πόντου κομιζόμενοι μύλλοι · δευτέραν δὲ ἐπὶ αὐτοῖς έχουσι τάξιν οί τε κορακίνοι καὶ ή ωηλαμύς καὶ τὰ Σεξι-

41 τανά καλούμενα. Εγκέφαλος ωᾶς άμείνων γίνεται τὰ ωάντα 10 Al. jau. III, 8;

42 μετά τῶν τεμνόντων καὶ Θερμαινόντων σκευασθείς. Τὸν λευκὸν

p. 5<sub>77</sub>. Ib. 30; p. 725.

à être salés, attendu qu'ils ont la chair sèche et dépourvue d'hu-39 meurs excrémentitielles. Il ressort évidemment de ce que nous venons de dire que toutes les substances dures, nerveuses et, pour ainsi dire, coriaces, deviennent difficiles à digérer quand elles sont salées, tandis que celles qui ont la disposition contraire prennent elles-mêmes des particules ténues et atténuent les humeurs épaisses 40 et glutineuses. Les meilleures salaisons, d'après mon expérience

personnelle, sont celles de Cadix, qu'on appelle actuellement sardes, et les ombrines qu'on apporte du Pont; les bolty, le petit thon et les salaisons appelées Sexitanes occupent après elles le second rang.

41 Toute cervelle s'améliore sous tous les rapports quand on la pré-

42 pare avec des ingrédients incisifs et réchauffants. Il faut préparer

- en général ce sont les animaux qui ont les chairs molles et humides.

Énumération des meilleures salaisons.

Mode de préparation de la cervelle,

- 1. ai om, C Gal. Ib. eloi om. C.
- 2. &s om. Gal.
- 3. δερμ. τε (τε om. Aët.) και βυρσώδη Gal., Aët.; fere coria Ras.
  - 4. concoctu difficillima Ras.
  - Ib. ωάντα] ωάνυ Gal.
  - Ib. εἶναι Gal.; om. Aët.
- 5. γίνεσθαι ABC 1° m. V; γίνονται Gal. - Ib. λεπθύνειν ABCV.
  - 6. πωλώδεις C; χολλωδεῖς Β.
  - Ib. χυμούς οὐ δύναται C 2ª m.
  - Ib. των omnium Ras.
  - Ib. μήν C; μέν 2° m.

- 7. Γαδειρικά ] Σαρδικά Gal.
- Ιb. δὲ αὐτάς ] διωτάς Α.
- 8-q. αὐτῶν B text.
- 9. ai wndauides Gal., Ras.
- 10. Après καλούμενα, en titre Περί έγκεφάλου έψήσεως Codd.
  - Ib. was om. Gal.
- Ib. ἀμείνων ἐμεῖν Gal.; βελτίων έαυτοῦ Aët. Voy. II, 35; p. 100, l. 9.
- 11. Après σκευασθείς, en titre Περί σκευής τοῦ καλουμένου λευκοῦ ζωμοῦ Codd. — Ib. et 268, 1. λευπον ζωμον καὶ ἀπλοῦν ζωμόν ΑΒC V.

Al. fac.III,32; p. 731-33. καὶ ἀπλοῦν ζωμὸν σκευάζειν ἐξ ὕδατος μόνου καὶ ἐλαίου καὶ ἀνήθου καὶ πράσου βραχέος, ἀλῶν συμμέτρων ἐπεμβαλλομένων μετὰ τὴν ἔψησιν τὴν αὐτάρκη. Τὸ ἀφέψημα τῶν πλείσθων ἢ 43 καὶ πάντων, ἐπὶ ὅσον ἀν ἔψης χρόνον, ἀλυκώτερον ἀεὶ γίνεται, ὕσθερον δὲ καὶ πικρόν τὸ μέντοι σθερεὸν τὸ κατὰ τὸ ὕδωρ έψηθὲν, ἀποτιθέμενον ἐν ἐκείνω τὰς ἐξ ἀρχῆς ὑπαρχούσας αὐτῷ ποιότητας, ἐν τῷ χρόνω τὸ καλούμενον ἄποιόν τε καὶ ὑδατῶδες γίνεται, μήτε άλυκότητος ἔχον τι, μήτε πικρότητος ἢ σθύψεως. Τὰ γοῦν πικρὰ, εἰ δεύτερον ἢ τρίτον έψῆσαι βου- 44 ληθείης, τελέως ἀποθήσεται τὴν πικρότητα κατὰ τὸ ὕδωρ, καὶ ἔσθαι τῶν ἀποίων · ὁμοίως κατὰ τόνδε τὸν τρόπον καὶ τὰ δρι-

- de la sauce blanche.

Influence
d'une
ébullition
plus ou moins
prolongée
sur
les qualités
du bouillon
et
de la viande,

la sauce blanche simple avec de l'eau seule, de l'huile, de l'aneth et un peu de poireau, en y ajoutant, après qu'elle a suffisamment bouilli, une quantité modérée de sel. Le bouillon de la plupart des 43 substances, ou même de toutes, se sale toujours d'autant plus qu'on le fait bouillir plus longtemps; plus tard il devient même amer, mais la substance solide qu'on fait bouillir dans l'eau y dépose les qualités qu'elle avait auparavant et acquiert à la longue la saveur qu'on appelle sans qualité et aqueuse, sans contracter aucun goût salé, amer ou astringent. Si donc on s'avise de faire bouillir deux ou trois fois 44 les substances amères, elles perdront entièrement dans l'eau leur amertume et appartiendront aux substances sans qualité; de même les substances âcres perdront leur âcreté, si on les fait bouillir de

1. μόνου] δαψιλοῦς Gal.

2. τε καὶ ωρ. Gal.

Ib. συμμέτρων] τοσούτων, ώς μηδέπω φαίνεσθαι τὸν όλον ζωμὸν άλμυρόν Gal. — Ib. ἐπιβαλλομένων Gal.

3. μετά..... αὐτάρηη] ἡμιέφθους σοιήσαντας Gal.— Ib. Αρτès αὐτάρηη, en titre Περὶ τῶν έψομένων ΒCMV; Π. έψ. Α. — Ib. ή] εἰ δὲ βούλει Gal. 4. ἄν om. C. — Ib. έψηται Gal.

5. δέ ωστε Gal.

Ib. ωιπρόν, ώς αὐτοὶ (Πραξαγόρας καὶ Φιλότιμος) βούλονται Gal.

Ib. σ/ερεὸν σῶμα V Gal.

7. αὐτῷ Gal.

Ib. καλούμενον om. Ras.

8-9. ωικρότητα ή σθύψεως C 1° m.; ωικρότητος ή δριμύτητος ή σθ. Gai.

9. εί τρίτον ή τέταρτον Gal.

9-10. βουληθῆς V.

10. τελείως Α.

10-11. καὶ..., ἀποίων] ὧε γενομένοις ὑδατώδη τε καὶ ἀποια Φαίνεσθα Gal.; eruntque similia iis quae expertia qualitatum dicuntur Ras.

11. ἔσ7αι τῶν ex em.; ἔσ7αι τῷ τῶν ABCV. — Ib. τόνδε τόν] τὸν αὐτόν Gal., Ras.

Μαιίλ. 171-172. μέα έψηθέντα ἀποθήσεται την δριμύτητα καὶ ἐπὶ τῶν σΊυφον45 των ὁ αὐτὸς λόγος ἀρμότζει. Τὸ δὲ ὕδωρ έψόμενον ἐπὶ ἀλείονα χρόνον αὐτὸ κατὰ ἐαυτὸ άλυκώτερον ἐαυτοῦ γίνεται.

β'. Περί σπευασίας έδεσμάτων, έκ τῶν Ῥούφου · κεῖται ἐν τῷ Περί .
διαίτης, ἐν τῷ α' λόγῳ, ϖρὸς τῷ τέλει.

Οσα μὲν ὀπίωντες προσφέρομεν ξηραίνει · ὅσα δὲ ἔψοντες

ν ὑγραίνει, κὰν τύχη τῆ φύσει ἐτεροῖα ὄντα. Διαφέρει δὲ καὶ 5

τοῖς μισγομένοις ἡδύσμασιν, οἶον τῷ κοριάννῳ καὶ τῷ ἀνήθῳ

καὶ τῷ κυμίνῳ καὶ τοῖς πράσοις καὶ ὅσα ἄλλα ἔτι κρέασιν ἡδύ
3 σματα. Χρὴ δὲ ὅτι ἡκισία τοῖς ἡδύσμασιν ἐπίσημα ποιεῖν · τὰ

γ γὰρ οὕτως | ἀρτυθέντα κὰν τῆ γασίρὶ ἐπίσημά ἐσίιν. Κάλλισία

καὶ τῷ καὶς ἐπίσημά ἐσίνος Κάλλισία

καὶς ἡροῦτως | ἀρτυθέντα κὰν τῆ γασίρὶ ἐπίσημά ἐσίνος Κάλλισία

καὶς ἡροῦτως | ἀρτυθέντα κὰν τῆ γασίρὶ ἐπίσημά ἐσίνος Κάλλισία

καὶς ἡροῦτως | ἀρτυθέντα κὰν τῆ γασίρὶ ἐπίσημά ἐσίνος Κάλλισία

καὶς ἡροῦτως | ἀρτυθέντα κὰν τῆ γασίρὶ ἐπίσημά ἐσίνος Κάλλισία

καὶς ἡροῦτως | ἀρτυθέντα κὰν τῆ γασίρὶς ἐπίσημά ἐσίνος Κάλλισία

καὶς ἡροῦτως 
cette manière; la même chose peut se dire également des substances 45 astringentes. L'eau même, quand on la fait bouillir toute seule pendant longtemps, devient plus salée qu'elle ne l'était auparavant.

> 2. DE LA PRÉPARATION DES ALIMENTS. (Tiré de Rufus.)

[Ce chapitre se trouve dans le traité Du régime, dans le premier livre, vers la fin.]

l Tous les mets que nous mangeons rôtis dessèchent; tous ceux que nous mangeons bouillis humectent, même quand par nature

2 ils ne produiraient pas cet effet. Les mets diffèrent aussi sous le rapport des assaisonnements qu'on y mêle, comme le coriandre, l'aneth, le cumin, les poireaux et tous les autres ingrédients qui servent en-

3 core de condiment à la viande. Les assaisonnements doivent se révéler très-peu au goût; car les mets trop relevés font sentir à l'esto-

4 mac l'excès d'assaisonnement. La meilleure manière d'assaisonner la

Mode de préparation des mets suivant le mode de cuisson, - suivant les assaisonnements.

Du meilleur

1. ἀποθήθεται C; ἀποτίθεται C 2<sup>a</sup> m., Gal., Ras.

2-3. πλέον αὐτό Gal.

3. κατά ξαυτό] τὸ κάλλισ Τον Gal.

Ib. άλυκώτερου....γίνεται] άλυκην

έν τῷ χρόνφ ωοιότητα ωροσλαμβάνει Gal.

Cн. 2. Tit. нейтан] ен түз С.

έψῶνται Β text.

9. Κάπισ α Μ.

Μαιι. 172.

δὲ τὰ ἀπὸ ἀρχῆς μιχθέντα · χείρω δὲ ὅσοις ἔξ ὑσίερου τι ἐπιμίσγεται · οὐ γὰρ ἴση ἡ ἔψησις · ωρέποι δὲ ἀν τοῖς μὲν ἰσχυροτέροις · ἐνταῦθα καὶ οἱ ἀλες ωλείους εἴς τε ἔκτηξιν τῆς ωιρικῆς, καὶ δέχεται τὸ ωῖον τοὺς άλας · χρῆσθαι δὲ ωλείσίω τῷ ωνρί · τὰ δὲ ἰσχνὰ καὶ τὰ ἄναιμα εἰ Θέλοις ὁπίᾳν, μαλακωτέρω ωυρί. ὅσα δὲ κρέα αἰγῶν ἢ ωροδάτων ἔψεις, μετὰ Θερι- 5 νὴν τροπήν · τηνικαῦτα γάρ ἐσίι δυσοσμότερα, καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ τράγοι μᾶλλον · καὶ τὸ ὁπίηθὲν δυσοσμότερον ἀν γένοιτο. Τούτων δεῖ ἐν τῆ ἐψήσει τὸ ἐπίθεμα ἀΦαιρεῖν, καὶ ωλείσίω 6 10 ὕδατι ἔψειν, καὶ τοῖς ἡδύσμασιν ἀλλοιοῦν, καὶ τὰ ὀσίᾶ τῶν μὲν δυσόσμων διακόπίειν καὶ θλᾳν ωάντα · ωρῶτοι γὰρ οἱ μυελοὶ σήπονται, καὶ μὴ σεσηπότες εἰσὶ λιπαρώτατοι καὶ ἤδι-

σίοι. Γινώσκειν δὲ όσα τε αὐτίκα έψειν δεῖ, καὶ όσα εἰς ὑσίε- 7

mode d'assaisonnement.

Mode de préparation des viandes de chèvre ou de brebis.

Distinction des viandes qui doivent viande est de le faire dès le commencement; celle à laquelle on a ajouté plus tard quelque chose est moins bonne, car, dans ce cas, la cuisson est inégale; cette addition conviendra [seulement] aux viandes fortes; c'est aux mêmes viandes qu'il importe d'ajouter aussi une grande quantité de sel pour consumer la graisse, car le gras s'imbibe de sel; [puis] il faut employer un feu très-fort; si, au contraire, on veut rôtir les viandes maigres ou contenant peu de sang, on se servira d'un feu plus doux. Les viandes de chèvre 5 ou de brebis qu'on fait bouillir doivent toutes être cuites après le solstice d'été, car, à cette époque, elles ont une odeur plus mauvaise que pendant le reste de l'année; cela est bien plus prononcé pour les béliers et pour les boucs; et même leur chair rôtie aura une odeur plus ou moins désagréable. Quand on fait cuire ces viandes, on doit 6 ôter le couvercle, les faire bouillir dans une grande masse d'eau et les transformer par les assaisonnements; tous les os revêtus de viande ayant une mauvaise odeur doivent aussi être cassés et écrasés; car la moelle est la partie qui se pourrit la première; or, si elle n'est pas pourrie, elle est très-grasse et très-agréable. Il faut 7 distinguer les viandes qui doivent être bouillies fraîchement tuées

<sup>1.</sup> όσοι Α.

<sup>3.</sup> naí om. B.

<sup>4-5.</sup> τῷ συρί om. BV.

<sup>6.</sup> ή] καί A.

<sup>6-7.</sup> Θερινόν C.

<sup>9.</sup> dei] dé AC. — 1b. 70 om. BV.

ρου · κρέα τὰ μὲυ τῶυ ἀγρίων ϖάντα εἰς ὕσῖερου · τὰ δὲ τῶν

173 |ἡμέρων, ὑδς μὲν καὶ ὅιος καὶ αἰγὸς αὐτίκα, βοὸς δὲ εἰς ὕσῖερου ·

δρνίθων δὲ τὰς μεγάλας καὶ ἐλείας καὶ ἀλεκτρυόνας καὶ Φάσσαν καὶ ϖέρδικα καὶ ταῶνα καὶ ἀτῖαγῆνα εἰς ὕσῖερου · τρυγόνα

δὲ καὶ ϖερισῖερὰν καὶ κίχλαν αὐτίκα · ἰχθῦς δὲ ϖάντας ἔτι σπαί
8 ρουτας · οὐ γὰρ δέχονται τοὺς ἐωλισμοὺς χρησῖῶς. Θσα δὲ δεῖ

9 μὲν ἐωλίζειν, ἔψειν δὲ, ταῦτα τὸ ὅξος ϖοιεῖ ψαθυρώτερα. Τὰς δὲ

174 ἀλεκτορίδας καὶ διώκειν, ἐγχέοντας τοῦ ὅξους · ἀρκεῖ δὲ καὶ | ἡ

δίωξις · καὶ γὰρ εἴ τι τῶν ἀγρίων ἀπὸ Θτίρας εὐθὺς ἔψοις, οὐδὲν

10 ἄν μέγα μέμψεως · μὴ καὶ ἐπαινέσαις τὰ μέγισῖα. Χαλάζας δὲ 10

τὰς ἐν τοῖς κρέασι γινομένας ὡς ἐν τοῖς ὑσὶν, ἡγοῦ τὰς μὲν

être mangées fraîches et de celles qui doivent être conservées.

de celles qui doivent l'être après avoir été conservées : d'abord toutes les viandes des animaux sauvages doivent être bouillies après avoir été conservées; parmi les animaux domestiques, le porc, le mouton et la chèvre exigent une cuisson immédiate; mais le bœuf doit être bouilli plus tard; parmi les oiseaux, il faut cuire après quelque temps les grandes espèces, les oiseaux de marais, les coqs, le ramier, la perdrix, le paon et le coq de bruyère; mais la tourterelle, le pigeon et la grive doivent être cuits de suite; tous les poissons doivent être bouillis quand ils palpitent encore, car ils ne sup-8 portent pas qu'on les conserve. Toutes les viandes qu'il convient de laisser vieillir et de faire bouillir ensuite sont rendues plus cassantes 9 à l'aide du vinaigre. Quant aux poules, il faut les fatiguer en les pourchassant, et de plus verser dessus du vinaigre [quand on les a tuées]; cependant il peut suffire aussi de les pourchasser; car, même si vous faites bouillir immédiatement après la chasse un animal sauvage quelconque, il n'y aura pas de grand motif de blâme; cepen-10 dant n'approuvez pas outre mesure cette façon d'agir. On doit admettre que les grêlons (ladrerie), qu'on trouve dans les chairs, et qui se forment chez les porcs, rendent, s'ils sont en petit nombre, la

Influence de la *ladrerie* sur les qualités de la viande de porc,

κρέατα μέν ΑΜ.
 τὰ δὲ.... ὕσ7ερον οπ. Β V.
 μετὰ ταῦτα Μ. marg.
 Τὰς ἀλεμτ. Β.
 τούς Β', τάς V. — Ib. ή οπ. C.

9. γάρ ή τῶν ABC 1° m. V. 11. ἐν τῷ πρέατι θείφ M marg.

Ib. δέ Codd.; ώs C 2ª m.

Ib. ἡγοῦ ex em. Matth.; ἡγου M marg.; ἡγουν ABCM text. V.

ολίγας ήδίω τὴν σάρκα ποιεῖν, τὰς δὲ πλείους ὑγροτέραν καὶ ἀπδεσθέραν. Πειρᾶσθαι μὲν οὖν μὴ χρῆσθαι τοῖς τοιούτοις εἰ 11 δέ που δέοι, κηροῦ προσεμβάλλειν βραχύ · ὀπθῶντας δὲ τοὺς ὁβελοὺς τῷ κηρῷ χρί ειν. Διαγνώση δὲ, ἔτι ζῶντος τοῦ ἱερείου, 12 5 εἰ ἔνεισι χάλαζαι, παρά τε τὴν γλῶσσαν σκεπθόμενος · διασημαίνει γὰρ ἐνταῦθα, καὶ τοῖς ποσὶ τοῖς ὅπισθεν · οὐ γὰρ δὐνανται ἀτρεμεῖν. ὅσοι δὲ βᾶσσον βούλονται ἔψειν οἱ μὲν νί- 13 τρον ἐμβάλλουσιν, οἱ δὲ ὁπὸν σιλΦίου, οἱ δὲ καὶ τοῖς ὁπθωμένοις κράδης καὶ μᾶλλον τῶν ἐρινεῶν · οὐτω δὲ καὶ τοῖς ὁπθωμένοις 10 βασσω τὴν ὅπθησιν παρέχουσιν. ἡποτρίμματα δὲ, τὸ μυτθωτὸν, 14 καὶ τὸ ἀπὸ τῆς μίνθης, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ σελίνου, καὶ ὅσα τυρῷ καὶ ὅξει σκευάζεται, πάντα εἰς πέψιν μά κισθα, τὸ δὲ μυτθωτὸν δια- 176 χωρεῖ τοῖς σκορόδοις. Γηρῶσι δὲ ἐσθιν εὔθετα κρέα, ἢν ἐξαραχθῆ 15

viande plus agréable, mais que, s'ils sont plus nombreux, ils la rendent plutôt humide et désagréable. Il faut donc tâcher d'éviter 11 de se servir de viandes pareilles; si on est obligé parfois de les employer, il faut y ajouter un peu de cire, ou, lorsqu'on les fait rôtir, graisser la broche de cire. On reconnaîtra chez l'animal vivant s'il ya 12 des grêlons, en inspectant le voisinage de la langue; car c'est là que se révèle la maladie, ainsi qu'aux pieds de derrière, parce qu'ils sont toujours en mouvement. Ceux qui veulent accélérer la cuisson 13 ajoutent les uns du natron, d'autres du suc de silphium, d'autres de la cire, d'autres du suc de figues et surtout celui des figues sauvages; de cette manière on accélère aussi la cuisson des viandes qu'on fait rôtir. Les sauces comme le myttoton, celle à la menthe 14 ou au céleri, et celles qu'on prépare avec du fromage et du vinaigre, ont toutes pour but principal de faciliter la digestion; mais le myttoton relâche à cause de l'ail. Les viandes qui conviennent 15

Manière de reconnaître la ladrerie.

Manière d'accélérer la cuisson.

Des sauces et en particulier du myttoton.

Comment

- 2. εί οί A.
- 3. προσεπιδάλλειν. C.
- Ib. οπίωνται C.
- 5. σκεπλόμενοι C.
- 6. xảv C.
- 9. έρινεῶν ex emend.; έριναίων Codd.
- Ib. обто: В М.
- 10. μυττωτόν ] μύρτον C.
- 11. τὰ ἀπὸ τοῦ σελίνου Α C.
- 12-13. διαχωροί Μ.
- 13. τοῖς σπόρδοις ABC 1° m. V.
- Ib. ἐξαραχθῆ ex em. Schneider; ἐξαρχθῆ ACM; ἐξαρθῆ BV.

Matth. 176-177-178. σρό της έψησεως καλ βρεχθη σρός μικρον ύδατι άλων έχουτι 16 καὶ θύμου ή τῆς τραγοριγάνου. Οὐ δεῖ δὲ τοὺς ἰχθύας ωροπαλαιοῦν, ὅτι μὴ τοὺς ἄγαν σκληροὺς, μηδὲ έξαράσσειν ὅτι μὴ τὰ μαλάκια· σάντας δε ὁμοίως τοῖς κρέασι σροβρέχειν ὕδατι τῷ ἄλας έγοντι καὶ τὰ Θύμα · ποιεῖν δὲ οὕτω μὲν κρέα [τὰ] τῶν τετραπόδων καλῶς έψηθέντα κάθεφθα, ὅπως τάχισῖα καταπονηθῆ· τὰ δὲ 177 ἄλλα μὴ ωροέψειν, μηδὲ ὀπίζον, άλλα μόνω τῷ ωυρὶ ἐγκρύ[δειν• σάνυ γὰρ οὕτως ἀπογίνεται μὲν ἡ ἰχθύα, ὅ τι δὲ κολλῶδές ἐσ ιν 17 έκμυζαται. Ούς δέ μη δυνατόν έσλιν οπλησαι, τούτους ωρέπει 18 έφθούς ότι μάλισία λιτῶς. Ούτω δέ καὶ ὄρνεα καὶ τὰ κρέα, 10 19 όπότε χαίρει τις έφθοῖς. Εἰ δέ τις τὰ ὄσίρεα ωροεκζέσας όπίὰ 178 τοι ήση, καὶ σύν νάπυϊ ὀλίγω καὶ σεπέρει λαμβάνοι νῦν δή

aux vieillards sont celles qu'on bat avant l'ébullition et qu'on fait macérer doucement dans de l'eau contenant du sel et du thym 16 ou de l'origan de bouc. Il ne faut pas laisser vieillir les poissons avant de les cuire, à l'exception des poissons très-durs; il ne faut pas non plus les battre, si ce n'est les mollusques, mais on doit d'abord les macérer tous, comme on le fait pour la viande, dans de l'eau contenant du sel et du thym; quant à la viande des quadrupèdes, après l'avoir ainsi fait bouillir, on la soumettra [de nouveau] à une forte ébullition afin qu'elle s'assimile rapidement; mais les poissons, on ne doit ni les soumettre à une ébullition préalable, ni les griller, mais seulement les couvrir de feu, car, de cette façon, leur peau se détache complétement, et ce qu'ils ont de glutineux est ab-17 sorbé. Il convient de faire bouillir aussi simplement que possible ceux 18 qu'on ne peut griller. On traite de la même manière les oiseaux et la viande, quand on a affaire à quelqu'un qui aime les choses bouil-19 lies. Si, après avoir fait bouillir fortement les huîtres, on les grille et on les mange ensuite avec un peu de moutarde et de poivre, on

il faut préparer la viande pour les vieillards, Mode de préparation des poissons,

- des oiseaux,

- des huîtres,

2. τούs om. M.

5. [τά] ex em.; om. Godd.

έχθυα CM.

12. *wοιήσει* A C.

Ib. σθυ υάπυϊ ex em.; σύναπι C 2ª

m.; σύναδι AB interl. MV; σύνδι B text. — Ιb. ωεπέρει ex em.; ωεπέρι Μ; ωέπερι ABCV. — Ib. λαμβάνει

AC. — Ib. νῦν ] οὖν C. — Ib. δέ B

MV.

274

DES ALIMENTS. ORIBASE. COLLECT. MÉD. IV, 3.

αὐτὰ, οὐ μεῖον ἢ τοὺς διδύμους τῶν ἀλεκτρυόνων ἐπαινέσεται τοὺς ἐδωδίμους καὶ τοῖς νοσοῦσιν. Τὸ κυδώνιον οὐ πάνυ φθεί- 20 ρεται λαμβάνειν δὲ αὐτὸ δεῖ ἢτοι σὺν μέλιτι ἐφθῷ τε καὶ βραχεῖ οἴνῷ, τοῦ λέπους ἀφαιρεθέντος ἡ τὸ σπέρμα ἐκκαθαί- 5 ρεται καὶ μέλι ἐγχεῖται, ὅλῷ δὲ αὐτῷ σῖαὶς περιπλάσσεται, καὶ ἐντίθεται μαρίλη, ἔσῖε ἂν τὸ σῖαὶς κατα καυθῆ τηνικαῦτα το δὲ τοῦτο μὲν περιήρηται, αὐτὸ δὲ ὅλον ἐφθόν ἐσῖι καὶ τὸ μέλι πᾶν ἀνηρύσατο.

γ'. Περί σκευασίας τροφών, έκ τών Διοκλέους.

Επεὶ τὰ σολλὰ τῶν ἐδεσμάτων σροσδεῖταί τινος σκευασίας 1
10 καὶ γίνεται βελ|τίω, τὰ μὲν, σροσθιθεμένων αὐτοῖς, τὰ δὲ, ἀΦαι- 31
ρουμένων, τὰ δὲ, διατιθεμένων σως ἄλλως, ἴσως ἀρμότθει

- des coings.

les trouvera non moins dignes de louange, même pour les malades, que les testicules de coq bons à manger. Le coing ne se corrompt 20 pas du tout, et on le prend avec du miel cuit et un peu de vin, après avoir ôté l'écorce; ou bien on ôte les graines, on verse dedans du miel, on enduit complétement le fruit de pâte de farine et on le met dans de la braise jusqu'à ce que la pâte soit brûlée; alors on ôte la pâte, le fruit est entièrement cuit et il a absorbé tout le miel.

# 3. DE LA PRÉPARATION DES ALIMENTS.

(Tiré de Dioclès.)

Comme la plupart des mets ont besoin de quelque préparation, let s'améliorent, les uns par ce que nous y ajoutons, d'autres par ce que nous leur enlevons, ceux-ci enfin, parce que nous changeons certaines choses d'une façon ou d'une autre, il convient peut-être de dire

Du nettoyage et de l'amélioration des substances alimentaires;

- μεῖον ex em. Matth.; μειοῦν Codd. Ib. ἐπαινέσατο C.
- λαμβάνει C. Ib. δεῖ] δέ AC.
   Ib. ἐψθῷ τε conj.; ἐψεῖται ACM;
   ἐψῆται BV.
  - 5. έγχύσας C.
  - 6. μαριλεεσ αντος ταίς Μ; μαρι-
- λεέσ αντος ταίς C; μέχρι σ αίς 2ª m. 7. δέ om. B V.
- 8. ἀπήρυσατο C; είτεηρύσατο A 2ª m.
- Сн. 3; 1. 9. Επειτα σολλά Α.
- 11. σως ex em.; ἄ σως ABMV; ἀπλῶς C.

Matth. 34.

2 μικρά περὶ τούτων εἰπεῖν. Ἐσῖι δὲ οὐκ ἐλάχισῖον τῶν τοιούτων καὶ πρὸς ὑγείαν καὶ πρὸς ἡδονὴν ἡ κάθαρσις, ὡμῶν ὄντων ἔτι· καὶ δεῖ πρῶτον σπουδάζειν οὐδενὸς ἦτῖον περὶ τούτου, περιαιροῦντά τε τὰ μὴ χρήσιμα καὶ καθαίροντα ὅσα τινὰς αὐτῶν τὰ ἔχει δυσχερείας. Καθαίρεται δὲ πάντα, τὰ μὲν ἑψόμενα, τὰ δὲ τὰ βρεχόμενα, τὰ δὲ πλυνόμενα πολλάκις ἀφέψειν μὲν οὖν ἀρμότιει τὰ μὲν πικρίας ἢ σῖρυφνότητας ἔχοντά τινας ἐν ὕδατι, τὰ δὲ δηκτικὰς δριμύτητας ἐν ὅξει κεκραμένω ἀποβρέχειν δὲ τὰς άλμυρίδας πλύνειν δὲ τὰ ἔχοντά τινας ἀκαθαρσίας. Τῶν ἐψομένων δὲ καὶ ὁπίωμένων τὸ πῦρ καὶ τὰ ἡδύσματα πρὸς 10 ἔκασίον ἀρμότίοντα μάλισία περιαιρεῖ τὰς δυσωδίας καὶ τὰς τὰς ἀχυλίας καὶ τὰς μοχθηρίας τῶν χυλῶν. ἐπεγχεῖν δὲ πρὸς ταῦτα

2 quelques mots sur ce sujet. Ce n'est pas la partie la moins importante de ces opérations, tant sous le rapport de la santé que sous celui de l'agrément, que le nettoyage des mets quand ils sont encore crus; il faut, avant tout, s'occuper d'abord de ce soin, en retranchant ce qui est inutile et en purifiant les substances qui ont 3 certaines qualités désagréables. On purifie toute chose, soit en la faisant bouillir, soit en la macérant, soit en la lavant à plusieurs reprises; on fera donc bouillir ce qui a quelque amertume ou âpreté dans de l'eau, et dans du vinaigre coupé les substances qui ont une âcreté mordante; on enlèvera le goût salé par la macération, et on 4 lavera les substances qui ont certaines impuretés. Le feu et aussi les assaisonnements qui conviennent à chaque mets enlèvent surtout les mauvaises odeurs et les mauvaises qualités des sucs des aliments 5 qu'on fait bouillir ou rôtir, et corrigent le défaut de suc. Dans ce but il faut jeter sur tous de la rue, du cumin, de la coriandre, ainsi

- manière d'y procéder :

ébullition ,

macération, lavage, feu, assaîsonnements.

> Des différentes

<sup>2.</sup> πρός περί ύγείαν C.

Ιb. τῶν ἀμῶν ΑΜ.

<sup>3.</sup> τούτων Α C.

<sup>4.</sup> καθαίροντα conj. Matth.; καθαιροῦντα Codd.

<sup>6.</sup> ἐφεψεῖν Β V.

<sup>7.</sup> σ1ρυφυότητος ΑΒΜ V.

<sup>8.</sup> дпит. дрии. ex em.; дпит. наг

δριμ. Codd. — Ιb. πεπραμμένα M V.

<sup>9.</sup> wdave iv AV.

<sup>11.</sup> άρμοτ7ουται Μ.

Ib. περιαιρεῖ conj.; περιαιρεῖται Codd.

<sup>1 1-12.</sup> καὶ τὰς ἀχυλ. om. BV.

<sup>12.</sup> Επεχεῖν CM; ἐπιχεῖν C 2° m.; ἐπέχειν A.

ωᾶσι ωήγανον, κύμινον, κορίαννον καὶ τὰ λοιπὰ τῶν χλωρῶν ἡδυσμάτων, μηδὲν τετριμμένον, ἀλλὰ ῷ ἄρα τὸ τοιοῦτον ἀρμότ]ει, τεθλασμένων ὁ χυλός · ἔτι δὲ ὀρίγανος, | Θύμβρα, 35 Θύμον, ἄλες, ὅξος, ἔλαιον, ἔχοντα ωάντα τὰς ἐαυτῶν ἀρετάς.

5 Τυρὸς δὲ ωᾶς χείρων μέν ἐσ]ι τῶν εἰρημένων · ἤκισ]α δὲ ἄν δ λυπήσειεν αἴγειος ταμισίνης εὐώδης μὴ ωαλαιὸς ὀλίγος, καὶ μᾶλλον ὀπ]ός. Σίλφιον δὲ, εἰ ἄρα ωου δεῖ, τὸ λευκότατον καὶ τεὐωδέσ]ατον καὶ ωικρότατον · αὶ γὰρ ὀσμαὶ ἡδυσμάτων ἡδονὰς καὶ ἀρετὰς ἔχουσιν. Τὰ δὲ ωάχη τὰ διὰ τυροῦ ωλείονος καὶ διο σησάμου καὶ σιλφίου καὶ τριμμάτων ωλήθους γινόμενα ωρὸς ἡδονὴν μὲν οὐδὲν γίνεται μᾶλλον, ἐνοχλεῖ δὲ ωολλάκις. Αρ-θ μότ]ει δὲ τὰ μὲν μικρᾶς ἡ μηδεμιᾶς ἐπανορθώσεως δεόμενα τῶν

espèces d'assaisonnements;

- du fromage en particulier ;

- du silphium.

Comment
il faut
faire bouillir
les mets
secondaires,

que les autres assaisonnements verts, mais aucune substance pulvérisée; dans les mets qui réclameraient quelque chose de semblable on mettra le suc des ingrédients écrasés; il y a encore l'origan, le thymbre, le thym, le sel, le vinaigre, l'huile, qui tous ont leurs propriétés spéciales. Le fromage, de quelque espèce qu'il soit, est 6 moins bon que les ingrédients susdits; celui qui entraîne le moins d'inconvénients est le fromage de chèvre fait avec de la présure, quand il est de bonne odeur, qu'il n'est pas vieux et qu'on en prend peu, surtout s'il est grillé. S'il est quelquefois nécessaire d'y mettre 7 du silphium, il faut prendre celui qui est très-blanc, très-odoriférant et très-amer; car c'est dans les odeurs que consistent l'agrément et les propriétés des assaisonnements. L'épaisseur qu'on obtient par 8 une grande quantité de fromage, par le sésame, le silphium, et par la multitude des ingrédients pulvérisés, n'ajoute rien à l'agrément, mais elle rebute souvent. Il convient de faire bouillir les mets se- 9 condaires, qui n'ont pas besoin d'une grande amélioration ou qui n'en exigent pas du tout, dans de l'eau simple, pour ainsi dire, et

<sup>1.</sup> αᾶσι om. B.

<sup>2.</sup> ¾ Å άρα C 2° m.

<sup>3.</sup> τεθλασμένως B V. Ib. Θρύμβα A B C M text. V.

<sup>5.</sup> ἐσ[ι] τι C 1ª m.

<sup>7-8.</sup> nal εὐωδ. om. A.

<sup>8.</sup> μικρότατον ABC 1° m. MV.
10. σησάμων ACMV.

Matth. 35-36.
ὄψων έψειν άπλῷ, ώς εἰπεῖν, ὕδατι· τὰ δὲ βρωμώδη καὶ ὑγρὰ
10 καὶ ἄνυλα μετὰ ὄξους. Εψειν δὲ δεῖ καὶ τὰ ὑνοὰ καὶ μωρὰ μετὰ

10 καὶ ἄχυλα μετὰ ὅξους. Ἐψειν δὲ δεῖ καὶ τὰ ὑγρὰ καὶ μωρὰ μετὰ
11 ὅξους · τὰ δὲ κακοχυλότερα καὶ αὐσηρότερα ὅξει γλυκεῖ. Μέγισίον δέ ἐσίι τὸ συντιθέναι καὶ κεραννύναι ἀρμοτίοντως πρὸς
ἔκασία τοῖς χυμοῖς καὶ ταῖς ὀσμαῖς ἄνευ τριμμάτων · μάλισία 5
δὲ ἄν τις τούτου κατατυγχάνοι, σίοχαζόμενος, ὅπως μήτε ὀσμῆ
μήτε χυμῷ μηδενὶ κατακορέσει τὸ μεμιγμένον, ἀλλὰ ὀσμή τε
πάντων μία καὶ χυμὸς εἶς Φανήσεται πρέπων ἐκάσίω τῶν
12 ποιουμένων. Ἐψεται δὲ πάντα ἐπὶ ἀνθράκων ὁμαλῶς · ἐφθὰ δὲ
ὅταν γένηται, ζεόντων ἔτι τῶν ὑγρῶν, ἐξαίρειν ἐκ τῶν ἀγίείων, 10
56 καὶ μὴ βρέχειν ἐν ἡ ψυχομένοις, ὅσα μὴ μετὰ τῶν ὑγρῶν ἐσθίε13 ται. Οπίᾳν δὲ πάντα ἐπὶ μαλακοῦ καὶ ὁμαλοῦ πυρὸς, καὶ τὰ

ceux qui ont une mauvaise odeur, qui sont humides ou peu succu-10 lents, dans de l'eau vinaigrée. Il est également bon de faire bouillir dans de l'eau et du vinaigre les mets aqueux et fades, et dans du vinaigre doux ceux qui contiennent plutôt des sucs mauvais ou qui

- 11 sont un peu âpres. Le point le plus important est de préparer et de mêler les ingrédients de la manière qui convient aux saveurs et aux odeurs de chaque mets sans y mettre rien de pulvérisé; on atteindra le mieux ce but en tâchant de faire en sorte que le mélange ne soit imprégné d'aucune odeur ou d'aucune saveur, et qu'il ne se manifeste qu'une seule odeur et qu'une seule saveur, celles, bien entendu, qui conviennent à chacun des mets qu'on prépare.
- 12 On fera bouillir tous les mets sur des charbons d'une manière égale; lorsqu'ils seront cuits, on les ôtera du vase, quand les liquides sont encore en ébullition, et on ne les laissera pas tremper dans le bouillon pendant qu'il se refroidit, excepté les mets qu'on mange 13 avec le bouillon. Il faut rôtir tous les mets sur un feu doux et égal,

- les mets fades et aqueux.

Le point important est l'exact mélange des assaisonnements.

Règles générales pour la préparation des mets : par ébullition ; - à feu nu.

1. δψεων A 2ª m. C.

Ib. ἀπλῷ, ὡς conj.; ὡς ἀπλῶς Codd.

Ib. δέ] μέν C.

4. άρμότ οντας C; άρμότ Τοντα 2° m.

5. χυμοῖς em.; χυλοῖς Godd.; it.l. 8.

Ιb. ὀσμαῖς ἀνατριμμάτων ΑC.

6. 8é om. CM.

7. πατακορέσει ex em.; πατακορέση Codd.

7-8. ἀλλ' οἱ μήτε σάντων Α.

9. ωινομένων C.

10. ἐτι] ἐπί ABM text. V.

11. ἐν ἀψυχ. ΑC; ἐναψυχ. Μ.

12 et p. 278, 1. συρός κατά μέν A.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. IV, 4.

DES ALIMENTS. 278

μέν μοχθηρούς έχοντα χυλούς έξικμάζειν μᾶλλον · τὰ δὲ χρησΙούς έγχυλότερα τοιεῖν.

δ΄. Περί πράμθης, ἐκ τῶν Μνησιθέου τοῦ Κυζικηνοῦ.

Κράμθην χρη κατακόψαι ώς δξυτάτω σιδηρίω, εἶτα ἀποπλῦ- 1 ναι καὶ τὸ ὕδωρ ἐᾶσαι ἀπηθηθηναι, καὶ συγκατακόψαι κορίου 5 καὶ ωηγάνου ὅσα ἰκανά· εἶτα δξυμέλιτι ῥάνον, καὶ ὅσον οὖν τι μικρὸν σιλφίου ἐπίξυσον. Ταύτης εἰ Θέλοις κατεσθίειν ὅσον ὀξύ- 2 βαφον, οὐδὲν μή σοι συσθη ἐν τῷ σώματι ωονηρόν· ἀλλὰ καὶ, εἴ τι ωροϋπάρχει, ἐκδάλλει, καὶ, εἴ τι ἀμαύρωμα ωερὶ τοὺς ὀφθαλμούς, ωαὐει· καὶ ωνιγμοὺς, καὶ ἔτι ωερὶ τὸ διάφραγμα

et chercher à enlever plutôt les sucs aux substances qui en ont de mauvais, tandis qu'il faut plutôt rendre succulents ceux qui contiennent de bons sucs.

> 4. du chou. (Tiré de Mnésithée de Cyzique.)

Mode de préparation du chou.

Propriétés admirables de ce légume en général, Il faut hacher le chou avec un fer aussi tranchant que possible, lensuite le laver et laisser écouler l'eau; on hachera en même temps avec lui de la coriandre et de la rue en quantité suffisante; puis on l'arrosera d'oxymel et on y ajoutera au moins une petite quantité de silphium râpé. Si vous voulez prendre une jatte de ce chou, [faites-2 le, et] il ne se formera rien de mauvais dans votre corps; et même si préalablement il existait déjà quelque chose de mauvais, le chou le poussera dehors; si un obscurcissement survient aux yeux, il le dissipe; les étouffements, et de plus les accidents malencontreux qui pourraient exister dans la région du diaphragme et des

5. είς τε ὀξύμελι Α.

<sup>2.</sup> εὐχυλότερα B; εὐχυμότερα V. Ch. 4. Tit. τοῦ Κυζιπηνοῦ om. B. 3. κατακόψας V.— Ib. σιδήρφ V.

 <sup>3-4.</sup> ἐναποπλῦναι ΑΜ.
 4. ἀπηθηθῆναι ex em.; ἀπηθῆναι
 Codd. — Ib. κοριάννου M marg.

<sup>Ib. ῥάνου A; ῥάου B V.
Ib. ὄσ' οὖν A.
6. εἰ Θέλοις] ἐθέλοις A.</sup> 

<sup>8.</sup> προϋπάρχοι BV. Ιb. τι om. Μ.

Matth. 36-37. καὶ τὰ ὑποχόνδρια εἴ τι ωροσπίπ[ει ἄτοπον , καὶ ὅσα σπληνί• έὰν ἦ εὐμεγέθης, ταπεινώσει αὐτόν · σρός τε τοὺς μελαγχολικούς θαυμασίη έσθίεσθαι ώμη παθαίρει γάρ τὰς Φλέβας. 3 Πρός δέ τὰ ἀρθριτικὰ οὐκ ἔσ Ιιν ἔτερον τοιοῦτον, οἶον ή κράμξη 4 συγκειμένη ούτω καὶ διδομένη νήσζει ωρωί. Πρὸς δέ τους 5 δυσεντερικούς δεῖ τῆς κράμθης λαβόντας εἰς ὕδωρ δαψιλές ἀπο-37 δρέχειν εὖ, εἶτα έμβάλλοντα εἰς Θερμὸν ΰδωρ | έψειν, έως ἀν γένηται τακερά, εἶτα ἀπηθῆσαι τὸ ύδωρ ωᾶν, ἐπιβάλλειν καὶ έλαιον, είτα ένσυγκαταζέσαι, είτα έμβάλλοντα είς άγ Γείον έν-

θρύψαι ὁ τι ἄν βούλη σιτίου · ἢ μόνην ἐσθίειν τὴν κράμ6ην, 10 5 και διδόναι ψυχρόν. Τοῦτο δὲ χρη σοιεῖν μη ἀπαξ, ἀλλὰ ἐκάσην ήμέραν ωρωί είς ωλείονας ήμέρας · μη ωολύ δέ, ίνα μή ชออออากี.

hypocondres, ainsi que les affections de la rate, le chou les enlève également; quand cet organe est d'un volume exagéré, il l'affaisse; et, lorsqu'on mange le chou cru, il est d'un effet admirable 3 chez les gens atrabilaires, car il purge les veines. Contre la goutte, il n'y a rien qui soit comparable au chou ainsi préparé et donné 4 de grand matin à jeun. Contre la dyssenterie il faut prendre du chou, le faire bien macérer dans une grande quantité d'eau, le mettre ensuite dans de l'eau chaude et le faire bouillir, jusqu'à ce qu'il forme une gelée; après avoir décanté toute l'eau, on verse de l'huile dessus, puis on fait bouillir fortement le tout ensemble; ensuite on met le tout dans un pot et on y ajoute, en l'émiettant, une préparation farineuse, ou bien on mange seul le chou, et on 5 le donne froid. On ne fera pas cela seulement une seule fois, mais chaque jour de grand matin pendant plusieurs jours de suite; cependant il ne faut pas en prendre beaucoup, afin que cela ne devienne pas fâcheux.

1. προπίπ7ει ΑΒ V.

Ib. ωιπληνί Β.

- 3. ἐσθίεται BC 2ª m.
- 4. ἀρθριτικά ex em.; ἀρθρικά Codd.
- δεδομένη Β. 7. Θερμήν Β.
- 8. ἀπιθῆναι B text.

, 9. συγκαταζέσαι C.

Ib. ἐμβάλλον as BV.

9-10. ενθρύψειν Α С.

- 10. βούλη ex em.; βούλει Codd.
- 13. ωροσσ/η ex em. Matth.; ωροσ/ñ Codd.

- et en particulier la goutte; - contre dyssenterie; son mode de préparation

, dans

ce dernier cas.

### ε'. Άρτων σκευασίαι, έκ τῶν Διεύχους.

Αρίον δεῖ σκευάζειν ἀλευρίνου ἐκ συροῦ, ὡς ἀκολλοτάτου ι καὶ κούφως ὑπεζυμωμένου γλυκεία ζύμη, ὡς ἐκ σιερεωτάτου τοῦ σιαιτός · δεῖ δὲ σλείονα χρόνον τρίβεσθαι. Ἡ δὲ ὅπίησις ἡ ἐπὶ 2 τοῦ ἰπνίου μοι φαίνεται ἀσφαλεσίερα τῆς ἐν τῷ κριβάνῳ, ἔτι δ δὲ μᾶλλον ἡ ἐν τῷ ἄμητι · μαλακή τε γὰρ καὶ σλείονι χρόνῳ ἡ ὅπίησις γίνεται, σρόσκαυσίς τε ἀπὸ τοῦ συρὸς τῷ ὁπίωμένῳ οὐ ῥαδίως συμβαίνει σαρὰ τὸ ἐκτὸς τὴν ὑπόκαυσιν εἶναι. Ὁ δὲ 3 ἐν τῷ κριβάνῳ ἄρτος ξηρότερος μὲν τοῦ ἐν τῷ ἰπνίῳ καὶ εὐσίομώτερος, οὐκ ἀσφαλὴς δὲ ἡ ὅπίησις, ἀλλὰ ταχὺ τὰ ἐκτὸς ἐπιτοῦ καίεται, ὡσίε τὰ ἐντὸς ὡμὰ εἶναι. Ὁ δὲ ἐγκρυφίας ξηρότατος 4 τῶν ἄρτων ἐσίν · | ἔτι δὲ τούτου ἐργωδεσίερα ἡ ὅπίησις τῆς ἐν 38

5. DE LA PRÉPARATION DU PAIN. (Tiré de Dieuchès.)

Quelle farine
il faut choisir
pour le pain;
conditions
qu'elle doit
remplir.
Comparaison
des
divers modes
de cuisson.

Il faut faire le pain avec l'espèce de froment à farine légère; elle 1 doit être aussi peu glutineuse que possible, et très-légèrement fermentée avec de la levure douce, de façon que la pâte soit très-solide; on la triturera pendant longtemps. La cuisson opérée dans un four 2 chauffé par le bas me semble mieux assurée que celle opérée dans un four chauffé de tous les côtés, et celle dans la tourtière (?) l'est encore plus, car elle est douce et prolongée, et le pain n'est guère exposé à être brûlé par le feu, pendant qu'on le cuit, parce que l'action du feu est au dehors. Le pain cuit dans le four chauffé de 3 tous côtés est plus sec et plus agréable à manger que celui qu'on cuit dans le four chauffé par le bas, mais ce mode de cuisson n'est pas sûr, parce qu'il peut arriver que la partie extérieure étant vite brûlée, l'intérieure reste crue. Le pain cuit sous la cendre est le plus 4 sec de tous les pains, mais ce mode de cuisson a encore plus d'in-

Du pain cuit sous la cendre;

> CH. 5; l. 1. ἀλεύρινον CMV. 3. πλεῖον ABC 1° m. MV. Ib. ἐπί] ὑπό BV.

4. μοί] μή Β.

5. άμητι ] άμ τ (sic) BV.

Ιb. πλείω BCV.
 Ιb. χρόνον BC 2° m. V.
 8-9. εὐσ Ιομώτερα Α 1° m.
 9. ταχὸ καὶ ἐκτός C 1° m.
 10. τὰ ἐν τὸ σῶμα C 1° m.

Ματιλ. 58.

τῷ κριδάνῳ · δεῖ δὲ ἀνθρακιάν τε εἶναι ωολλὴν, καὶ ἐπὶ τῆς

5 ἀνθρακιᾶς τέφραν ἰκανὴν ἐπεῖναι. Τὸ δὲ σῖαὶς βέλτιον μὲν ἀν

εἴη τὸ ἀλεύρινον καὶ μὴ ἐκ σεμιδάλεως γεγενημένον, καὶ τετριμμένον ἰκανῶς, καὶ τὴν μαλακότητα ωλείω δεῖ ἔχειν ἢ [τὸν] ἐν

τῷ κριβάνῳ ἄρῖον · εἶτα ἐπιτιθέντα ἐπὶ τὴν τέφραν τὴν ἐπὶ τοῦ 5

ωυρὸς, κατακαλύψαι ἄνωθεν τὸ σῖαὶς ἄλλη τέφρα, εἶτα οὐτω τὴν
ἀνθρακιὰν ἐπιβάλλειν ὡς ωλείσῖην, καὶ μάλισῖα ἄνωθεν ἐπι6 καίειν κατὰ δν ὀπίᾶται χρόνον. Οὖτος ὁ ἄρτος ξηρότατος ωάν
των ἐσίν · εἴη δὲ ἀν χρησιμώτατος ωρὸς τὰς κοιλίας τὰς ὑγράς

τε καὶ ἀπεπῖούσας, καὶ ὅσαι φλέγμα ἔχουσι ωολύ.

#### ς'. Περί ἀλφίτων, ἐκ τῶν Διεύχους.

## ι Αλφίτω δὲ χρήσαιτο ἄν τις, καὶ ωότημα καὶ έψημα ωοιῶν,

convénients que le four chauffé de tous côtés; il faut qu'on ait beaucoup de charbons ardents, et que sur ces charbons il y ait une quan5 tité considérable de cendres. La meilleure pâte est celle qu'on fait
avec l'espèce légère de farine et non avec de la sémidale; il convient qu'elle soit suffisamment triturée et qu'elle soit plus molle
que celle dont on fait le pain cuit dans le four chauffé de tous
côtés; ensuite on mettra la pâte sur la cendre placée sur le feu,
on la couvrira d'une nouvelle quantité de cendres, puis on jettera dessus autant de charbons ardents que possible, et, pendant
6 qu'on cuit le pain on fera principalement agir le feu en dessus. Ce
pain est le plus sec de tous; il peut être très-utile, quand le ventre
est relâché, que la digestion languit, ou qu'il y a beaucoup de pituite dans les intestins.

6. DE L'ALPHITON.
(Tiré de Dieuchès.)

1 On peut employer l'alphiton en boisson ou en bouillie, soit en le

Des divers modes

ἀνθρακίας C 1<sup>a</sup> m.
 Ταῖς ACM.

4. τόν conj.; om. Codd.

6. κατακαλύψαs C.

7. υποβάλλειν Α 1° m.

8. χρόνον] τόπον AB corr. C; τρόπον Μ. — 10. έχουσαι AC.

CH. 6; l. 11. ωότιμα ABCV.

- le meilleur est fait avec de la farine légère et non avec de la sémidale;

> - ses propriétés.

Ματίλ. 38.39.

ἢ εἰς ζωμὸν ὀρνίθειον ἐμδάλλων ζέοντα ὡς ὀπίστατον τὸ ἄλΦιτον, μὴ κινῶν, ἀλλὰ ἐῶν τακῆναι, ἀτρέμα χλιαίνων ἐπὶ ϖυρὸς ἢ ΰδατος Θερμοῦ, ὡσῖε δίεΦθον γίνεσθαι, ἢ εἰς ἄρνειον
δὲ ζωμὸν καὶ εἰς ἐρίΦειον μὴ ϖαντάπασιν ἀπίμελον, καὶ εἰς
δελΦάκειον ἐμδάλλων, καὶ συνέψων τοῖς δυσεντερικοῖς. ἱκανὸν 2
δὲ εἰς τὸ τεταρτημόριον τῆς | χοέως τοῦ ἀλΦίτου τοῦ χρησίοτάτου καὶ ἀδροτάτου κοτύλαι β΄ γάλακτος, καὶ ὕδατος τὸ τρίτον μέρος βληθὲν, καὶ τῆς μήκωνος ὁ κώδων ϖεπυρωμένος
ἡσυχῆ ϖρὸς ϖυρὶ ὅσον τριώδολον ὁλκῆς: μίσγων λελεασμένοις
10 σύνεψε, καὶ ῥοΦήματος ϖάχος ϖοιῶν ϖρόσΦερε τοῦτο · ἀνάπαυσίν τινα ϖοιεῖ τῶν ἀνασίάσεων καὶ ὕπνον. Χρήσαιτο δὲ ἄν 3
τις οὐ ϖολλάκις, ἀλλὰ τρὶς ἢ τετράκις, καὶ μάλισία ἐπὶ τῶν

préparation de l'alphiton d'orge;

- ses propriétés antidyssentériques ;

 précautions à prendre dans jetant, lorsqu'il est aussi fortement torréfié que possible, dans du bouillon de poulet en ébullition (dans ce cas on ne remue pas, mais on le laisse se prendre en gelée et on le fait arriver doucement à une température tiède sur le feu ou sur l'eau chaude, de façon que sa cuisson soit complète), soit dans du bouillon d'agneau ou de jeune bouc et qui n'est pas tout à fait exempt de graisse, soit dans du bouillon de cochon de lait; enfin on fait bouillir l'alphiton pour les individus affectés de dyssenterie. On peut, dans ce cas, se contenter d'ajouter à un quart de choée du meilleur alphiton à très-gros grains deux cotyles de lait, le tiers d'eau et trois oboles de têtes de pavot légèrement torréfiées; il faut les mêler aux ingrédients triturés, faire bouillir le tout ensemble et l'administrer après qu'il a acquis la consistance d'une bouillie; il donne du repos aux malades en leur procurant une suspension des selles et du sommeil. On ne doit pas 3 se servir souvent de cette préparation, mais seulement trois ou

<sup>1</sup> et 3. ή εls ex em.; και εls Codd.

<sup>1.</sup> εί Β. — Ιb. ζωμόν ] ώμόν ABV.

<sup>2.</sup> ἐῶν τακῆναι ex em.; ἐῶν ταδῆναι A; ἐῶντα βῆναι M; ἐόντα βῆναι C.; ἐῶν ταθῆναι BV.

<sup>3.</sup> δίσεφθον A 2° m., C 2° m., M; δύσεφθον C.

<sup>4.</sup> ἀπίμελων Β text., C M; ἀπή μέ-

λων Α; ἀτεήμελων 2° m. — 6. τῆς χότου ἀλΦίτου ΑC.

ήσυχη ex em.; ήσυκης A; ή συκης BCMV.

Ιb. μίσγων ex em. Matth.; σμίγων Β CM V; σμιγῶν Α. — Ib. λελεασμένοιs ex em.; λελεασμένης Codd.

<sup>11.</sup> Χρήσοιτο Α.

Ματιλ. 39. Ισχυόντων · ποιεῖ γάρ τινα ἀδυναμίαν, τά τε οὖρα σπάνια βα4 δίζει τοῖς ἐπὶ πλεῖον αὐτῷ χρωμένοις. Γίνεται δὲ ἄλφιτον καὶ ἀπὸ τοῦ βρόμου · φρύγεται δὲ σὺν τῷ ἀχύρῳ πᾶν, ἀποπίσσεταί τε καὶ τρίβεται καὶ ἐρείκεται, καθάπερ καὶ τὸ κρίθινον ἄλφιτον · τοῦτο τὸ ἄλφιτον κρεῖτίον ἐσίι καὶ ἀφυσότερον τι τοῦ κριθίνου.

#### ζ'. Περί τροφών σκευασίας, ἐκ τῶν Διεύχους.

Τοῖς ἀσθενῶς κάρτα ἔχουσι καὶ μηκέτι δυναμένοις ωαχυτέραν ὕδατος ωροσδέχεσθαι τροΦὴν κράτισΤον ἀποδρέχειν καὶ ἔψειν καὶ τρίβειν τὴν τροΦὴν ἐν τῷ ωόματι τῷ διδομένῳ · συμβαίνει γὰρ ἡμῖν τὴν ἀνάδοσιν ἀπὸ ωάσης τῆς τροΦῆς λεπΤήν 10 τε καὶ εἰς ἀτμὴν διαλυομένην ἀναδίδοσθαι, ωεριτΙώματά τε μὴ

quatre fois, car elle produit une certaine faiblesse, et les urines deviennent rares chez ceux qui en prennent beaucoup; il faut en 4 user surtout chez les gens forts. On fait aussi de l'alphiton avec l'avoine; on la torréfie tout entière avec l'enveloppe; on la monde, on la triture et on l'écrase, comme on le fait pour l'alphiton d'orge; l'alphiton d'avoine est meilleur et un peu plus exempt de flatuosités que l'alphiton d'orge.

son administration.

De l'alphiton d'avoine.

### 7. DE LA PRÉPARATION DES ALIMENTS. (Tiré de Dieuchès.)

Pour les gens très faibles et qui ne peuvent pas encore supporter des aliments plus épais que l'eau, le mieux est de faire macerer ou bouillir ou de triturer les aliments dans la boisson qu'on leur destine; car de ce mode d'administration il résulte qu'une partie de tous les aliments atténuée et réduite en vapeur se distribue dans le corps, qu'il ne reste de matière excrémentitielle ni dans le

Du meilleur mode de préparation des aliments pour les gens faibles.

ποιεῖν Α.

2. πλεῖσίου Β V.

3-4. ἀποπλίσσεται ex em.; ἀποπλήσσεται  $C_2^*$  m.; ἀποπλήσσεται BV; ἀποπήσσεται ACM.

4. τε] δέ Α.

5. ἐσ7ι om. AM.

Ib. τι] ἐσ7ι ABM; om. V.

CH. 7; l. 7. Ισχουσι Μ.

lb. μη δυναμένοις Syn.

11. els om. BC.

Ib. ἀναλυομένην BV.

| ύπολείπεσθαι ἐν ταῖς κοιλίαις καὶ διὰ ὅλης ἡμέρας ἀναδίδοσθαι τροΦὴν ἄμα καὶ σόμα. Μάλισια δὲ ἡ τοιαύτη προσφορὰ χρη- 2 σίμη ἄν εἴη διδομένη οῖς συνεσιήκασιν αὶ κοιλίαι καὶ μὴ ἐκταράσσονται · λεπίῆς δὲ καὶ βάρος ἐχούσης προσδέονται τρο- 5 Φῆς. Αποδρέχοι μὲν οὖν ἄν τις τό τε ἄλΦιτον τὸ καπυρὸν καὶ 3 τὰς καλουμένας ἐρεικίδας · πλείσιην δὲ ἀφιᾶσι δύναμιν οἱ ἄρτοι ώς Θερμότατοι κλασθέντες καὶ ἀποδραχέντες · ώσαύτως δὲ καὶ ὁ πυρὸς Φωχθεὶς καὶ ἐρειχθεὶς ἀποδρέχοιτο ἀν ὁμοίως. Τῶν δὲ τὰ ἀΦεψομένων ἔτι μᾶλλον τὸ πόμα κρεῖτιον καὶ τροΦιμώτερόν 10 ἐσιν. Τοῖς μὲν οὖν πυρέσσουσι καὶ οῖς αὶ κρίσεις μὴ ἑράδως 5 γίνονται δεῖ τὰν κριθὴν μὴ περιπίσσειν, ἀλλὰ πλύνοντα ἔψειν τῷ ΰδατι · πρότερον δὲ χλιάναντα ἀποχεῖν, καὶ ἄλλο ἐπιχέοντα

ventre inférieur, ni dans le supérieur, enfin que, pendant tout le cours de la journée, la boisson et l'aliment se distribuent simultanément dans le corps. Cette manière de donner de la nourriture 2 conviendra surtout aux gens chez qui le ventre est resserré et n'est point dérangé; car ils ont besoin d'une nourriture à la fois pesante et ténue. On peut donc faire macérer l'alphiton desséché et le mets 3 appelé éricides; mais le pain mis en morceaux aussi chaud que possible et macéré est la préparation qui a la plus grande efficacité; on pourra également faire macérer de la même manière du froment torréfié et écrasé. Cependant les boissons [alimentaires] obtenues 4 par la décoction sont encore meilleures et nourrissent encore plus. Pour ceux donc qui ont la fièvre et chez qui les crises ne se font 5 pas facilement, il ne faut pas monder l'orge, mais la faire bouillir dans de l'eau après l'avoir lavée; on élèvera d'abord l'eau à une température tiède, puis on jettera cette première eau pour verser

Pour les fébricitants, mode de préparation de l'orge,

5. Åποβρέχει μέν Α; Åποβρέχομεν C. — Ib. ἀν τις] αὐτοῖς C. — Ib. τε om. Syn. — Ib. καπυρόν Syn.; καπυτόν ABCMV.

5-6. καλ... ἐρεικίδας] τῶν ἀρτων Syn.

6. τας καλουμ. έρίκιδας ήγουν κρι-

θας αδρομερώς διηρημένας C 2° m.

8. ἐρειχθείς ex em.; ἐριχθείς A CV; ἐραχθείς BM; βραχθείς C 2\* m. — Ib. ἀποδρέχεται ACV.

9. ἀφεψημένων C, Syn.

10. αi om. A 1° m., C.

12. ἀπόχεε ΑСΜ.

Μαιτι. 40-41.

ΰδωρ έψειν · εψοιτο δε ἀν καλῶς, εἰ δέκα κοτύλας ὕδατος εἰς

μνᾶν τῆς κριθῆς ἐπιχέαις · εψεται δε εως ἀν ἡ κριθὴ ῥαγῆ ·

εἴτα ἀπηθήσας τὸ λεπίδτατον ὕδωρ, μίσγων μέλιτι, ἢ αὐτὸ κατὰ

6 ἐαυτὸ δίδου. Τοῦτο καὶ τὴν κοιλίαν εὕλυτον σοιεῖ καὶ οὐρεῖται

7 καὶ τρέφει ἰκανῶς. Δίδοται δε καὶ ἡ εἰς τὸ ἄλφιτον κριθὴ φρυ
5 χθεῖσα, ἢν καὶ κάχρυδα καλοῦσιν · δεῖ δε σρὸ τοῦ ἀλεσθῆναι

αὐτὴν ἀποτρίψαι κούφως τὸ σροσκεκαυμένον ἄχυρον, καὶ ἀπο
8 δρέξαντα έψειν. Τὴν κοιλίαν μᾶλλον ἐφίσησιν ἐκείνου · δεῖ

9 δε ἐν τῷ ὕδατι έψειν, καθάπερ καὶ τὴν ὼμὴν κριθήν. ἀφέψοι δε

41 ἄν τις καὶ τὰς καλουμένας ἐρεικίδας ἐν ὕδατι, ἀπεχόμενος | τοῦ 10

10 κινεῖν, ὅπως ὡς λεπίδτατον ἢ τὸ ἔψημα. ἀφέψοι δε ἄν τις καὶ

ἄρτους καταζύμους, καὶ τοὺς ξηροὺς καὶ τοὺς σροσφάτους, [καὶ]

dessus une nouvelle quantité, dans laquelle on fait bouillir l'orge; la décoction sera bonne, si on verse dix cotyles d'eau sur une mine d'orge; on fait bouillir jusqu'à ce que l'orge crève; ensuite on décante la partie la plus ténue de l'eau et on la donne soit seule, soit mêlée à du miel. Cette boisson facilite les déjections alvines, pousse aux 7 urines et nourrit fortement. On donne encore l'orge changée par la torréfaction en alphiton, appelée aussi cachrys; avant de moudre cette orge torréfiée, on ôtera avec légèreté la glume brûlée, qui y est restée attachée, et on fera bouillir l'orge après l'avoir fait mas cèrer. Cette boisson resserre le ventre plus que celle dont nous avons parlé en premier lieu; on doit la faire bouillir dans de l'eau ainsi 9 que l'orge crue. On peut aussi faire bouillir dans de l'eau ce qu'on

appelle éricides, en s'abstenant de remuer, afin que la décoction 10 soit aussi claire que possible. On pourra aussi faire bouillir du pain fermenté sec ou frais, du froment cru ou torréfié, du petit millet

1. δέκα] δέ Α; είκοσι Β marg., Μ marg.; δὲ είκοσι C.

2. μίαν Syn. — Ib. ἐπιχέοις Syn.

3. n om. Syn.

4. Τοῦτο μη την C; Τ. μεν την 2° m.

Ib. οὐρεῖ τε B interl., V.

5. Δέδοται Syn.

Ib. nai Syn.; om. ABCM.

6. κάχρυδα ex em.; καχρύδα AB

CMV et toujours ainsi; πάχλιδα Syn.

7. ἀπορίψαι C. — Ib. ωροσιεκλυμένον ABCV; ωροσιεκλημένον B interl.; ωροιεκαυμένον Syn.

8. apiolnow C Syn.

10. ἀποχόμενος Α.

12. άρτους καὶ ζύμους BMV; άρτ. καὶ ζυμούς AC 1<sup>a</sup> m.

Ib. [nat] ex em.; om. Codd.

- de l'alphiton,

du mets appelé éricides,
du pain fermenté et d'autres aliments. ωυρούς ώμούς καὶ ωεφρυγμένους, καὶ κέγχρον, καὶ σχεδὸν ωᾶσαν τροφὴν, ὁποίαν ἄν τινα ὑπολαμβάνοι τῷ κάμνοντι οἰκείαν εἶναι, καὶ ἐν τῷ ωόματι τῷ διδομένῳ, καὶ ἐν ζωμῷ ἀρνίων, καὶ ἐν ἄλλοις ωλείοσι χυλοῖς. Τὰ δὲ ὑποτριβόμενα ωαχύτερα μὲν τῶν 11 διαβρεγμάτων Φαίνεται εἶναι καὶ τῶν ἀφεψομένων καὶ ἰσχυρότερα, ὑποτρίβοιτο δὲ σχεδὸν ωᾶσα ἡ ωροειρημένη τροφὴ ὡσαὐτως εἰς τὰ διδόμενα ωόματα. Καὶ τῶν ἀκροδρύων ωολλὰ καὶ 12 [τῶν] ὀσπρίων ἐν τροφῆς μέρει καὶ δυνάμεως ωρός τινας τῶν ἀρφωσιούντων καταχρῷτο ἄν τις, κόπιων καὶ τρίβων καὶ ἐγχυλίζων 10 εἰς τὸ ωόμα τὸ διδόμενον. Δεῖ δὲ τοὺς μὲν ἄρτους καὶ τοὺς ξη-13 ροὺς καὶ τοὺς ωροσφάτους καὶ τὰ ωδπανα βρέξαντας τρίβειν, διέντα ΰδατι, καὶ ἡθεῖν διὰ ὀθονίου. Μίσγοις δὲ ἀν αὐτοῖς, ωρὸς 14 τὸ τὴν λευκότητα μὴ ἐμφαίνεσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ ἄρτου, τοῦ σικύου

Propriétés
comparatives
des boissons
alimentaires
obtenues par
trituration ,
macération
ou décoction.
Des fruits
et des graines
qu'on
peut ajouter
à ces boissons,

Comment il faut triturer le pain et les popana, et presque tous les aliments qu'on supposera convenir au malade, soit dans la boisson qu'on lui donne, soit dans le bouillon d'agneau et dans plusieurs autres bouillons. Les boissons alimentaires obte- 11 nues par la trituration sont plus épaisses et plus actives que celles qu'on obtient par la macération ou la décoction; on peut triturer aussi dans la boisson du malade presque tous les aliments dont nous venons de parler. Il y a, en outre, plusieurs fruits d'arbre et plusieurs 12 graines farineuses, dont on peut se servir, chez certains malades, à titre de nourriture ou pour ranimer les forces, en les pilant, les triturant, et les passant pour les mêler à la boisson qu'on doit administrer. Il faut triturer les pains, soit secs, soit frais, et les 13 popana, en les délayant dans de l'eau après les avoir fait macérer; on doit ensuite les passer à travers un linge. Afin que la blancheur 14 du pain ne se trahisse pas, on peut mêler à cette préparation des

- 1. ώμους πεφρυγμ. C.
- 2. ὁποίαν δπότε Syn.
- Ib. ἀν τινα Syn.; ἀν ABCMV.
- Ib. υπολαμβάνης Syn.
- 3. δρνίων ΑСΜ.
- 4. χυλοῖς ex em.; χυμοῖς Codd.
- 5. έψομένων Syn.
- 6. εί προειρημένη Β; om. Syn.

Ιb. τροφαῖε C.

8. [τῶν] ex em.; om. Codd. — 9. καταχρῷντο C. — 10. καὶ τούς om. A.

11. nal tà wóµata C; natà tà wóµata 2ª m.

- 12. διέντα Syn.; δυέντα M marg.; δεῖ ἐν τῷ ΑCM; δη ἐν τῷ BV.
  - 13. τό] τε ACM; om. Syn.

Μαιιλ. 41-42.
σπέρμα Φώξας, καὶ ἀμύγδαλα καὶ σΊροδίλους καὶ οὖα, καὶ μετὰ ἐνὸς ἐκάσιου, καὶ μετά τινων ἢ ωάντων, ἀνήθου τε ἢ μαράθου σπέρματος μίσγων, τοῖς μὲν οὖν ωυρέσσουσιν ἐν μελικράτω,,
15 τοῖς δὲ ἄνευ ωυρετῶν οἴνου ωαραχέων. Ἡ δὲ κέγχρος καὶ ἡ
42 μελίνη | τριδόμενα [καὶ] μάλισια ωεφωγμένα ἀν ἀρμόσειε καὶ 5
ωεριλελεπισμένα οῖς αἱ κοιλίαι ἐκχολοῦνται, καὶ οῖς λεπίαὶ καὶ
16 πολλαὶ ὑποχωρήσεις γίνονται. Δεῖ δὲ τρίδοντα διιέναι ὑδατι
μὴ ἔλασσον ὀξυδάφου τῷ ἀνδρὶ εἰς δέκα ὑδατος ὀξύδαφα, καὶ
ἐκχυλίσας διὰ ωυκνοῦ ὀθονίου, ἐν κοτύλη ὑδατος ἐπιχέων οἴνου
17 αὐσηροῦ τὸ μέτριον, ωρόσφερε νήσιει. Ἁρμόσει δὲ ὑποτρίδειν 10

τῆ κέγχρω τὰ Εὐδοϊκὰ κάρυα σύν τῷ λέμματι τῶ ἐντὸς μὴ

graines de concombre torréfiées, des amandes, des pignons ou des sorbes; on ajoute à chacun de ces ingrédients, ou à plusieurs, ou à tous à la fois, de la graine d'aneth ou de fenouil; on donne le tout dans de l'eau miellée aux fébricitants, dans de l'eau miellée et 15 dans du vin à ceux qui ne le sont pas. Le petit millet et le grand millet triturés conviendront, surtout quand ils sont torréfiés et mondés, à ceux dont le ventre est surchargé de bile et qui ont des 16 déjections nombreuses et ténues. On triture et on délaye en même temps dans de l'eau une quantité qui ne soit pas moindre d'un oxybaphe dans dix oxybaphes d'eau pour chaque malade; on passe à travers un linge serré et on ajoute à un cotyle d'eau une quantité 17 moyenne de vin âpre pour le donner à jeun. Il conviendra de triturer avec le petit millet des châtaignes en petit nombre avec leur écorce intérieure; en passant les châtaignes à travers un tamis con-

- Ie petit et le grand millet.

Addition de châtaignes au petit millet,

1. σΙρομβήλους Β.

2. ανήσου CM; ανήσου AV; ανίσου Syn.

3. σύρείσασιν έμελικράτω Α.

5. τριβομένη Syn.

Ib. καὶ μάλισία ex em.; μάλισία Syn.; om. ABCMV.

Ih. wεφωγμένα ex em.; wεφωσμένα Syn.; om. ABCM.

Ib. άρμόσειεν αν τις Syn.

Ib. καί Syn.; om. ABCM V.

 σεριλελεπισμένα οἶs Syn.; σεριλελεπισμένοιs ABC 1ª m., M text., V.

8. είς..... ὀξύδαφα Syn.; om. A BCMV.

q. ένχυλίσας A.

πρὸς φερονήσει Α; πρὸς φερονήσει 2° m.; προσφέρειν νήσει Μ; πρόσφερε νῆσει Syn.

Ιb. Αρμόσσει Μ.

11. αἴματι AC 1<sup>a</sup> m., M text.; λύμματι M marg. πολλά, καὶ συνεκχυλιζόμενα μετὰ τῆς κέγχρου ῥόφημα γένοιτο ἀν τοῖς πυρέσσουσιν. Ασθενέσ ατον μέν πάντων τὸ ἀπὸ τῆς 18 κάχρυδος · δεῖ δὲ αὐτῆς ὅσον ἡμιχοινίκιον ἐν εξ κοτύλαις ΰδατος · ἐὰν δὲ δίεφθος ῆ, τορυνᾶν κρεῖτ ον κατὰ τὴν ποισάνην 5 καὶ ἀποχυλίζειν. Τοῦτο καὶ τὴν κοιλίαν ῆσσον ἀν καταφέροι 19 τῆς ποισάνης, ὁ τε χυλὸς λεπθότερος γίνεται. Βόρμος δὲ, οἱ 20 δὲ βρόμον καλοῦσιν, εὐπεπθότατον πάντων τῶν ὀσπρίων, καὶ τὸ ῥόφημα κάλλισθον ἐσθιν, ἰσχυρότερον δὲ ἢ τὸ ἀπὸ τῆς κάχρυδος, τῆς δὲ ποισάνης ἀσθενέσ ερον καὶ ῆδιον · ἔψεται δὲ 10 τὸν αὐτὸν τρόπον τῆ ποισάνη κοτύλην ἐν ὕδατος κοτύλαις δέκα. Τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ φακοῦ ῥόφημα ποιεῖν, ἄφωκτον περιπθοσοντα, 21

La bouillie d'orge torréfiée est la plus légère.

De la bouillie d'avoine,

- de lentilles ;

jointement avec le petit millet, on obtiendra une bouillie pour les fébricitants. La plus faible de toutes les bouillies qu'on puisse donner 18 est celle qu'on fait avec l'orge torréfiée; on prend un demi-chénice d'orge pour six cotyles d'eau; quand la bouillie est complétement cuite, il convient de la remuer comme on fait pour l'orge mondée et de la passer. Ainsi préparée, cette bouillie fait moins aller à la selleque 19 celle d'orge mondée, et elle est plus claire. Le bormos, que quelques 20 uns appellent bromos (avoine), est, de toutes les graines farineuses, la plus facile à digérer; la bouillie qu'on en fait est la meilleure; elle est plus forte que celle d'orge torréfiée, et plus faible, mais plus agréable que celle d'orge mondée; on la fait bouillir de la même manière que l'orge mondée, dans la proportion d'un cotyle d'avoine pour dix cotyles d'eau. On prépare la bouillie de lentilles après avoir 21 ôté leur écorce sans les torréfier; dans ce but, on mêle aux lentilles

i. καί om. Syn.
 Ib. ῥύΦημα A.

1-2. ρόφ. γένοιτο dv om. Syn.

2. τῆς ex em.; τοῦ Codd.

3. αὐτούς ABC 1° m., MV.

3-4. Удатов от. С 1ª т.

4. τορυνεῖν C 2º m.

Ib. κατά conj.; καί Codd.

6. Βόρμος ex em.; Μόρμος BCM

V; Μόρμιος A.

7. ἀπεπ7ότατον Syn.

8. καὶ κάλλ. V. — Ib. ἢ τό conj.; ; ; ἢ τοῦ Α; ἢ τοῦ Β C M V. — Ib. τῆς] τοῦ ABC 1<sup>a</sup> m., M V.

9. ἀσθενέσ7ερος ΒC 1 m., M.

Ib. ήδιου ex em.; ήδείων ACM; ήδίωυ BV; ήδίου C 2° m.

10. ποτύλη Syn.

11 et 289, 1. Το δε . . . . ελατίνης om. V.

11. περιπίσσοντα ΑΒ; περιπίσσοντα τάδε Μ; περιπάσσοντα C 2° m.

Ματιλ. 42-13.

τέφρας ως λεπίοτάτης έλατίνης μεμιγμένης διπλασίας ή ὁ φακός ἐσίιν κούφως δὲ χρὴ σαίειν, ἔσῖε ἀν καλῶς σεριαχυρισθῆ καὶ σῆσαι λεπίῷ κοσκίνῳ, καὶ ἡ μὲν τέφρα κάτω ἔσῖαι τὸν δὲ φακὸν σλεονάκις σλύνοντα έψειν, ἀνήθου τι ὑποθέντα ἢ γλή-χωνος ἀνέλαιον · τὸν δὲ άλα μέτριον ἐμβάλλειν, καὶ ὀξείδιον 5 βραχὺ ἐπιχεῖν, ὅταν δίεφθος ἢ · τοῖς δὲ ἀπυρέτοις, καὶ οἶς ἡ κοιλία καταφερὴς, οἴνου ἀντὶ τοῦ ὅξους μίσγειν εὐωδεσίάτου 22 κύαθον. Βοηθοῖεν δὲ ἀν τῆ κοιλία καὶ ἄπιοι καὶ μῆλα τὰ κυδώνια τμηθέντα καὶ συνεψόμενα τῆ φακῆ ἄνευ οἴνου καὶ ὅξους εψοιτο δὲ ἀν ἡ κοτύλη τῶν φακῶν ἐν ἐπίὰ κοτύλαις ὑδατος. 10

23 Χρήσαιο δὲ ἀν σρός τινας, ὧν δεῖ τὴν κοιλίαν ἐξυγραίνειν, τῶν νέων τεὐτλων ἄκρα τὰ σέταλα συγκαθέψων, ἡ μαλάχην, ἡ σί-

une quantité double de cendre très-fine de bois de sapin, puis on frappe doucement jusqu'à ce que l'écorce soit bien enlevée; on secoue ensuite le tout sur un crible fin et la cendre va au fond; quant aux lentilles, on les fait bouillir après les avoir lavées plusieurs fois, en y ajoutant un peu d'aneth ou de pouliot sans huile; on y mettra une quantité moyenne de sel et on versera dessus un peu de vinaigre, quand la bouillie est complétement cuite; chez les malades qui n'ont pas de fièvre, et chez ceux qui ont de la tendance à la diarrhée, on 22 y ajoute, au lieu de vinaigre, un cyathe de vin très-odoriférant. On soulagera aussi le ventre en faisant bouillir conjointement avec les lentilles des poires ou des coings coupés par morceaux sans y mettre du vin ou du vinaigre; on fera bouillir un cotyle de lentilles dans 23 sept cotyles d'eau. Chez certains malades, dont il faut rendre les selles liquides, on peut employer la bouillie de lentilles en faisant bouilir avec elle les feuilles du sommet des jeunes pieds de bette ou de la mauve, ou du concombre ou de la courge, coupés par

- des
ingrédients
qu'on mêle

à
cette dernière
suivant
les
indications
à remplir.

1. ώς ] όσα ΑC V.

Ib. λεπ7οτάτας C 2ª m.

Ib. Élatívns ex em.; el at  $\eta$ s B text.; latívns B marg.;  $\eta$ datúnns A;  $\eta$ d' àtúnns C;  $\eta$  d' àtúnns M; après memyménns BV répètent ellatívns.

2. κοῦφοι Α. — Ib. σεριαχυρισθῆ

nai ex em.; περιαχυρισθήσεται Codd.

3. σῆσαι ex em.; σεῖσαι Codd.

-5. μέτρου Β V.

8. Βοηθείεν Α ..

Ιb. τῆς κοιλίας Β V.

τῆς Φακῆς A.

12 et 289, 1. σύκιον ABM.

κυον, ή κολοκύντην, λεπ λα κατατεμών. Αμυλίω δε χρήσαιο διν, 24 

ων εν τῷ συρέσσειν αὶ κοιλίαι καταφέρονται · μίσγοις δε ἀν 
αὐτοῦ καὶ εἰς τὸν Φακὸν σρὸς τὰς κοιλίας · χρήσαιο δε ἀν αὐτῷ 
καὶ ἐν γάλακτι, σρὸς τὸ ὕδωρ μίσγων, καὶ αὐτῷ κατὰ ἑαυτό · 

μᾶλλον δε ἀν ἀρμόσειε δυσεντερικοῖς καὶ βηχώδεσι καταρροϊκοῖς · ἔψοις | δε ἀν τὰς δέκα δραχμὰς ἐν κοτύλαις δ' ὑγροῦ. Κέγ- 25 

χρος δε ἡκισλα μεν ἀρμόζει τοῖς συρέσσουσιν · οὐ μὴν ἀλλὰ 
τοῖς γε κατὰ κοιλίαν ἐνοχλουμένοις εὐαρμοσλεῖ μάλισλα · ἔψοις 
δε ἀν τὸ ὁξύδαφον ἐν δέκα ὁξυδάφοις ὕδατος · δεῖ δε τρίψαντα 

10 ἐν Θυία σαραχεῖν τοῦ ὕδατος τὰ μέτρα τὰ γεγραμμένα, καὶ 
διέντα καὶ ἡθήσαντα ἐν τῷ ὕδατι οὕτως ἔψειν, ἀνήθου καὶ ἀλὸς 
μικρὸν ἐμδάλλοντα. Μίσγοις δε ἀν τοῦ κέγχρου τὸ ἤθημα καὶ 26

De l'emploi de l'amidon, soit seul, soit avec d'autres substances.

Cas
dans lesquels
on peut
employer
la bouillie
de
petit millet,

- soit seule,

petits morceaux. On emploiera l'amidon chez ceux qui sont at-24 teints de dévoiement pendant la fièvre; on peut en mêler aussi aux lentilles pour resserrer le ventre; on peut s'en servir également avec du lait, soit qu'on coupe ce liquide avec de l'eau, soit qu'on l'emploie seul; cette préparation convient encore mieux à ceux qui ont la dyssenterie ou un catarrhe accompagné de toux; on fera bouillir dix drachmes d'amidon dans quatre cotyles de liquide. Le 25 petit millet convient très-peu aux fébricitants, il est vrai, mais parfaitement bien à ceux qui sont incommodés du côté du ventre; on fera bouillir un oxybaphe de petit millet dans dix oxybaphes d'eau; on le triturera dans un mortier en versant dessus la quantité sus-dite d'eau; après l'avoir délayé et passé au tamis, on fait bouillir, en y mettant un peu d'aneth et de sel. On mêlera la bouillie de petit 26

1. κολοκύντης ABC 1<sup>a</sup> m., MV. Ib. κατατεμνών B; κατατελών C; κατὰ τέλος 2<sup>a</sup> m.

2. μίσγοις ex em. Matth.; σμίσγοις Α; σμίγοις ΒΜV; σμίσγει C; συμμίσγη 2<sup>a</sup> m.

4. καὶ σύν C 2ª m.; καί C.

Ib. αὐτῷ κατὰ ἐαυτό ex em.; αὐτὸ κ. ἐ. Codd.; de même p. 293, l. 2, et 294, 5.

5. άρμόσειε ex em.; άρμόσσει έν

V; άρμόσση εν 2° m.; άρμόση εν AB CM. — Ib. βηχώδεσι om. V.

ἀν τάς conj.; ἀν τε A B C V; ἀντε M; ἀν C 2<sup>a</sup> m. — Ib. κοτύλης C 2<sup>a</sup> m. Ib. δ΄ ὑγροῦ ] διύγρου C 2<sup>n</sup> m.; δι΄ ὑγροῦ M; τέτ7αρσι M marg.

7. άρμότ7ει Β text.; άρμόση C

1° m. 8. εὐαρμόσ?ει CM; εὐάρμοσ?οι C

11-12. ἐν.... ἐμβάλλοντα om. BV.

Matth. 44-45.

εἰς φακῆν, καὶ εἰς σοισάνην, καὶ εἰς σᾶν ῥόφημα ἀντὶ τοῦ 27 ελαίου, σκὴν εἰς φακῆν, τὸ τοῦ σικύου σπέρμα ώμόν. Καὶ διηθῶν μίσγε τῆ σοισάνη καὶ τοῖς λοιποῖς ἐψήμασιν ἢ τοῦ κώνου τὸ κάρυον, ὁ καλοῦσι σθρόθιλον, ἢ τὰ Ποντικὰ ἢ τὰ Θάσια κάρυα, μάλισθα δὲ οῖς ἀντὶ γάλακτος βούλοιο τὴν μίξιν 5

28 ποιεῖσθαι. Τοῖς βηχώδεσι δὲ ἂν άρμόσης μάλισ α, τῶν ἀμυγδάλων ὑποτρίψας εἰς τὰ ῥοφήματα · τοῖς δὲ κατὰ κοιλίαν ἐνοχλουμένοις ἀντὶ τοῦ ἐλαίου ὑποτρίδειν τὴν λευκὴν μήκωνα, ἡσυχῆ φώξαντα σὺν τῷ ἐλύτρῳ καὶ ἐκχυλίσαντα εἰς τὸ ἔψημα ·

29 συνεργεῖ καὶ ωρὸς τοὺς ὕπνους. Ὑποτρίβειν δε δεῖ ωρὸς τὰς κοι- 10

45 λίας καὶ τὰ Εὐβοϊκὰ | κάρυα ἃ καλοῦσι Σαρδιανὰ, σὺν τῷ ἐντὸς λέμματι τῷ ὄντι σὺν τῷ καρύῳ · τρίψας ἐγχύλιζε τὸ ὕδωρ τῆς

millet passée au tamis à celle de lentilles et à celle d'orge mondée; de même on peut mettre dans une bouillie quelconque, excepté dans celle de lentilles, des graines de concombre crues au lieu d'huile..

27 Mêlez aussi soit la noix de pomme de pin appelée strobile, soit des noisettes ou des amandes après les avoir tamisées, à la ptisane et .aux autres bouillies, mais surtout aux bouillies auxquelles vous

28 voudriez ajouter quelque chose qui tienne lieu de lait. Vous approprierez le mieux les bouillies à l'usage des gens qui toussent en y triturant des amandes; mais, pour ceux qui sont incommodés du côté du ventre, il faut, au lieu d'y mettre de l'huile, y triturer du pavot blanc torréfié légèrement avec son enveloppe, et dont on exprime le suc dans la bouillie; cela contribue aussi à faire

29 dormir. Pour resserrer le ventre, il faut triturer [dans les bouillies] les noix d'Eubée appelées aussi noix de Sardes (châtaignes) avec l'écorce interne qui touche à la noix; après les avoir triturées, des
substances
qu'on
peut mêler
aux boissons
suivant
les

indications

à remplir.

à d'autres bouillies,

ou à certains ingrédients.

Enumération

1. той om. Syn.

2. Kal del. Č 2ª m.; om. Syn.

3. διήθων Α CM.

Ib. λεπλοῖε B text.

3-4. то нойог Буп.

4. ή τὸ κάρυου Syn.

5. πάρυα ἢ τὰ ἀμύγδαλα Syn.

. 6. ἀρμόση C 2° m.

9. ελ. η φλοιφ C 2° m.

Ιb. ἐγχυλίσαυτα Μ.

10. δεῖ] χρή Syn.

11. ἀ κάρυα AB.

Ib. Εὐδοϊκά....Σαρδιανά] κάσ7ανα
 Syn.

12. έγχύλιζε ex emend.; έκχύλιζε Codd,

μήκωνος. Έψοις δέ αν καὶ σεμίδαλιν τεταρτημόριον αὐτῆς ἐν 30 δέκα κοτύλαις ύδατος μετὰ έλαίου μετρίου καὶ ἀνήθου, προπλύνας την σεμίδαλιν · όμοίως δὲ καὶ τὸν χόνδρον, εἰ θέλοις ῥό-Φημα σοιείν. Εψοις δε άν, και γάλα μίσγων, ήδη καθέφθων 31 5 όντων τῶν έψημάτων, Θερμὸν ἐπιχέων καὶ μὴ σολύν χρόνον συνέψων · δεῖ δὲ τὸν χόνδρον ωροβρέχειν ἐν ὕδατι, εἶτα οὕτως μίσγειν τὸ τέταρτον μέρος τῆς χοίνικος, ἐκατέρου δὲ αὐτῶν

έπὶ ἀνθράκων, μιγνύων καὶ διὰ χειρὸς ἔχων τοῦ μὴ διακαῆναι. 10 Μίσγοις δὲ ἄν καὶ ωρὸς ωᾶν έψημα γάλακτος. Τὸ δὲ ωόπανον, 323 δ τινες ἴτριον καλοῦσιν, άλυπότερον ἔσίαι, εἰ κόψας καὶ λεπίου σοιήσας ύποτρίβοις ή των άμυγδάλων ή σικύου σπέρμα

**σ**ρὸς τὰς ἐπλὰ κοτύλας τοῦ γάλακτος δύο · μαλακῶς δὲ ἔψειν

on doit y ajouter en passant au tamis l'eau de pavot. On peut aussi 30 faire bouillir un quart [de mine?] de sémidale dans dix cotyles d'eau avec une quantité modérée d'huile et d'aneth, après avoir lavé auparavant la sémidale; on traitera de la même manière l'alica, si on veut en faire une bouillie. Faites aussi bouillir de la sémi-31 dale ou de l'alica, en y mêlant du lait, quand la bouillie est déjà complétement cuite; mais il importe que le lait qu'on verse dedans soit chaud et qu'il ne bouille pas longtemps avec ces ingrédients: on doit auparavant faire macérer l'alica dans de l'eau; ensuite on y mêle le quart d'une chénice [de lait]; de chacun de ces deux ingrédients on met deux cotyles dans sept cotyles de lait; il faut faire cuire doucement ces bouillies sur des charbons, en les remuant et en tenant le vase dans la main, afin que la bouillie ne brûle pas. On peut aussi mêler du lait à toute espèce de bouillie. Le popanon, 3231 que quelques-uns appellent itrion, présentera les conditions les moins défavorables, si, après l'avoir pilé et réduit en poudre, on y triture des amandes ou des graines de concombre; sinon, il faut le

Du popanon, et de ses propriétés suivant mode de préparation.

<sup>1.</sup> ἐαυτῆς ABC 1ª m., MV; om. Syn.

<sup>2-3.</sup> πλύνας Β.

<sup>4.</sup> ἀν τὸ καί Β.

μαλακῶν Α.

<sup>10.</sup> шотачоч В text., С 1ª m.

<sup>11, 6</sup> of A.

Ib. καί om. ABC 1ª m., MV.

<sup>12.</sup> ὑποτρίβοις conj.; ὑποτρίβων Codd.

34 εἰ δὲ μὴ, ὡς εἰώθασι, μετὰ ἐλαίου καὶ ἀνήθου ἔψειν. Χρῷτο δὲ ἄν τις αὐτῷ καὶ ϖρὸς τὰς κοιλίας, καὶ αὐτῷ κατὰ ἑαυτὸ, καὶ ϖρὸς τὰν Φακὸν μίσγων · τοῖς δὲ ϖυρέσσουσι ϖρόσαρμα ϖάν35 των ἀχρειότατον. Καλῶς δὲ αὐτὸ ἔψουσιν καὶ οἱ ἐν τοῖς ὁρνιθείοις ζωμοῖς καὶ ἀρνείοις ἔψοντες · ἐν ϖλείονί τε γὰρ ζωμῷ ὁ 
ἔψουσι, καὶ ἐν χύτραις, οὐχ ἀπλόμενοι, οὐδὲ κινοῦντες, ὡς γε
36 συμβαίνει οὕτω μάλισλα τήκεσθαι καὶ δίεθθα γίνεσθαι. Ὁ δὲ 
ξηρὸς ἄρτος ἔψημα κουφότατον · δεῖ δὲ τοῖς μὲν ϖυρέτλουσι 
χλιάναντα εἰς ϖῦρ καὶ ϖροβρέξαντα τρίβειν λεῖον, καὶ ὁσον 
δέκα δραχμὰς ἐν δυσὶ κοτύλαις ἔψειν, ῥοφήματος τὸ ϖάχος 10

ωοιούντα · ύποτρίθειν δὲ αὐτῷ ἢ τὸ τῶν ἀμυγδάλων ἢ τὸ τοῦ
46
37 σικύου σπέρμα. Τοῖς δὲ μὴ | ωυρέσσουσι, κόπ Ιων τὸ μέγεθος σεμιδάλεως ἢ χόνδρου, ὀλίγον χρόνον ωροβρέξας, ἀποχέας τὸ

faire bouillir avec de l'huile et de l'aneth, comme c'est la coutume.

34 On peut l'employer aussi pour resserrer le ventre, soit seul, soit mêlé aux lentilles; mais, pour les fébricitants, c'est ce qu'on peut donner 35 de moins convenable. Ceux qui le font bouillir dans du bouillon de poulet ou d'agneau s'y prennent comme il faut, car ils le font bouillir dans une grande quantité de bouillon et dans des pots de terre cuite, en n'y touchant pas, en ne remuant même pas, parce que de cette manière on parvient le plus facilement à le faire ramollir et 36 à le pousser à un degré complet de cuisson. Le pain sec est une bouillie très-légère; pour les fébricitants on doit le réduire en poudre par la trituration, après l'avoir fait parvenir à une température tiède au feu et après l'avoir préalablement fait macérer; il faut en faire bouillir dix drachmes dans deux cotyles et lui faire acquérir l'épaisseur d'une bouillie; on triturera dans cette bouillie 37 des amandes ou des graines de concombre. Pour ceux qui n'ont pas

de fièvre, il faut, en le pilant, rendre le pain aussi menu que la sémidale ou l'alica, ensuite le faire macérer préalablement pendant

έψῶν C 2ª m, — 2, καθ' αὐτό V.
 4-6. καὶ οἰ..... έψουσιν om. B V.
 4. οἱ del. C 2ª m.

nal om. AC. — Ib. ωλείω AC.
 οὐγ] οὐδέ BV; om. C 2ª m.

lb. ωs γε conj.; ωσίε Codd.

ποιοῦντα ex em.; ποιοῦνταs
 Codd. — Ib. ἐν αὐτῷ C 2<sup>a</sup> m.

13. χόνδρου ποιούντας ολίγου AB C 1° m., MV. — Ib. τό om. A.

Supériorité
de
la bouillie
de pain;
son mode
de
préparation
pour les
fébricitants;

- pour ceux qui n'ont pas de fièvre;

ύδωρ, τὰς δέκα δραχμάς ἐν τρισὶν ἡμικοτυλίοις ἔψειν · ὑποτρίδοντά τι τῶν εἰρημένων καὶ σοιοῦντα χόνδρου τὸ σάχος, σροσ-Φέρειν μετά μέλιτος, ή ώς ήδεται ο κάμνων. Χρήσαιτο δέ αν 38 τις και πρός τας κοιλίας τας απεπιούσας, και τοῖς Φυσώδεσι, 5 καὶ οἷε έξυγραίνονται, καὶ αὐτῷ κατὰ έαυτὸ, καὶ μετὰ Φακοῦ, καὶ σρος τας συνεσημυίας κοιλίας [έν] ζωμῷ δρνίθων, μείζονι τοῦ όγκου, καταδρέχων ή έψων.

η'. Αμύλου καὶ τῶν άλλων ὑποσ7άσεων σκευασία.

Γίνονται δέ και ύποσ ασεις, καθάπερ το άμύλιον, ωάντων τῶν 1 δσπρίων το δε αμύλιον γίνεται ούτως σεμίδαλιν ώς καθαρω-10 τάτην λαβόντα, κούφως σροβρέχοντα, σλύνειν καὶ ἀπηθεῖν διὰ όθονίου ώς σλείσιω ύδατι, και την κόλλαν έξαιρεῖν ώς μάλισία. έάσας δὲ ἐν κεραμεῷ ἀγΓείω κατασίηναι [τὸ] ὕδωρ ἀπήθησαι,

quelque temps, jeter l'eau et faire bouillir dix drachmes avec un cotyle et demi; après y avoir trituré quelqu'un des ingrédients susdits et lui avoir donné l'épaisseur de la bouillie d'alica, on l'administre avec du miel ou comme cela est agréable au malade. On peut 38 encore l'employer, soit seul, soit avec des lentilles, quand l'estomac ne digère pas et quand on est incommodé de flatuosités ou quand on a des selles liquides; on le donnera aussi en morceaux plus gros contre la constipation dans du bouillon de poulet, en le faisant macérer ou bouillir.

8. DE LA PRÉPARATION DE L'AMIDON ET DES AUTRES PRÉCIPITÉS.

On fait des précipités de toutes les graines farineuses de la même 1 manière qu'on fait l'amidon, or l'amidon se fait de la manière suivante : on prend de la farine sémidalite la plus pure, on la fait macérer d'abord doucement, on la lave, on la passe à travers un linge dans une grande quantité d'eau et on enlève autant que possible la colle; après avoir donné au précipité le temps de se

6. śv conj.; om. Codd. Ιb. μείζω ΑΒC V. 6-7. τῷ ởγ Γφ C 2° m. CH. 8; 1. 9. Δμυλον C.

12. κεραμεφ ex emend.; κεραμίφ Codd.; il en est de même p. 295, l. 3. Ib. 76 conj.; om. Codd.

Ib. ἀπηθῆναι B text.

- manière de l'administrer dans différents cas de dérangement de l'estomac et des intestins.

Mode de préparation de l'amidon : Matth. 46-47.
καὶ πάλιν ἄλλο ἐπίχεε ώσαύτως, καὶ πάλιν ποίει οὕτως, ἔως καθαρὸν τὸ ἀπηθούμενον γένηται, εἶτα ἐξελών, τὴν ὑπόσὶασιν ξήραινε, ἡλιάζων ἐν κεραμεῷ ἀγιείω, ἕως ἀν εἰς τέλος ξηρανθῆ.

<sup>17</sup> | Ωσαύτως δὲ καὶ τὸν ὅροδον δεῖ ϖοιεῖν, καὶ μάλισ α τὸν λευκόν ἐρείξαντα καὶ ἀποδράσαντα τὸ ἄχυρον βρέχειν, καὶ τρίβειν λεῖον, διέντα δὲ ὕδατι ϖλείονι, ἀποχεῖν ϖολλάκις τῆς ἡμέρας, ἕως καθαρὸν τὸ ἀποχεόμενον ῆ, καὶ ξηράναντα ἀποθέσθαι.

3 Χρήσαιο δὲ ἀν τούτῳ ἐπὶ ἐμπύων, εἰς τὸ ἔψημα μίσγων, ωρὸς τὸ ἀναπίθειν, καὶ γυναικὶ εἰς κάθαρσιν καὶ εὐσαρκίαν καὶ εὐ-

4 χροιαν, εν οἰνομέλιτι διδούς, καὶ μετὰ ἀλΦίτου. ἱκανὸν δε ὀξύ- 10

5 6αφόν έστιν έρεγμοῦ τῷ ὑγιαίνοντι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικί. Γίνεται δὲ καὶ Φακοῦ ὑπόστασις έρειχθέντος τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ

former dans un vase de terre cuite, on laisse écouler l'eau, on verse de nouveau dessus de la même manière une nouvelle quantité d'eau, et on continue à faire ainsi jusqu'à ce que l'eau décantée soit claire; ensuite on enlève le précipité et on le dessèche en l'exposant au soleil dans un vase de terre jusqu'à ce qu'il soit complé-

2 ment sec. On traitera de la même manière l'ers, surtout l'ers blanc: l'écraser, enlever l'écorce par l'ébullition, le faire macérer, le réduire en poudre par la trituration, puis le délayer dans une grande quantité d'eau qu'on jette plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que le liquide décanté soit clair, enfin le mettre de côté après l'avoir séché.

3 On peut donner cette préparation aux gens qui ont du pus dans la poitrine, en la mêlant à leur bouillie afin de favoriser l'expectoration, ainsi qu'aux femmes pour provoquer les règles, ou pour procurer de l'embonpoint ou un bon teint, en l'administrant dans du

4 vin miellé ou avec de l'alphiton. Un oxybaphe de cette farine suffit pour les gens bien portants, que ce soit un homme ou une

5 femme. On fait aussi un précipité avec les lentilles, en les écrasant

- du précipité d'ers ;

- cas dans lesquels convient ce précipité.

Du précipité

3. Après ξηρανθή, en titre Περὶ τοῦ ἐξ.ὀρόδων Codd.

5. ἐρίξαντα BC 1° m., MV; ἐρίζαντα A. — Ib. ἀποδράξαντα C; ἀποδρέξαντα 2° m.

6. δέ έν θδατι Β V.

Ib. πλείονα Α.
7. καθαρεῖν C.

8. εμπ7ύων ABC 1 m., V.

11. ἐσ/ιν] τι C.

Ib. Après γυναικί, en titre Περὶ τῶν ἀπὸ τῆς Φακῆς Codd.

296

DES ALIMENTS.

Ματτι. 4748. βραχέντος καὶ τριΦθέντος, καθάπερ ὅροβος, καὶ ἀποχυθέντος τοῦ 
ὕδατος, ἔως ἂν καθαρὸν τὸ ἀπηθούμενον γένηται. Ξηρανθεῖσα δὲ 6 
[ή] ὑπόσθασις μίσγοιτο ἂν ωρὸς τὰ ἑψήματα τοῖς κατὰ κοιλίαν 
ἐνοχλουμένοις· μάλισθα καὶ ωρὸς ωέγχρον, καὶ ωρὸς ἄρτον 
5 ξηρὸν, καὶ ωρὸς ωθισάνην, καὶ ωρὸς ωλείω δὲ ἄλλα ἄν τις καταχρήσαιτο τῶν έψημάτων. Τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ὀσπρίων έψήματα τ 
ἀχρειότερα ἐσθι τῶν ωροειρημένων έψημάτων τοῖς ωνρέσσουσιν ἀτροΦώτερα γὰρ καὶ Φυσωδέσθερα τυγχάνει ὅντα χρήσαιτο 
δὲ ἄν τις, ἐρέγμινον ωοιήσας ἐξ ώμῶν τῶν ὀσπρίων. Τῷ μὲν κυα8 
10 μίνω ἐρεγμῷ, εἰ βούλοιο ἄΦυσον ωοιεῖν, ἐπιχέας ωλεῖον ὕδωρ, 
έψειν ἐπειδὰν δὲ ἀναΦρίξη, καὶ δίεΦθος γένηται, ἀποχέας ἄπαν, 
μίζον ωάλιν θερμόν εἴη δὲ ἂν ἱκανὸν τὸ τεταρτημόριον τῆς χοίνικος τῷ ἤδη ἀπέΦθω γεγενημένω δύο κοτύλαι μιχθεῖσαι ὕδατος 
καὶ ἐλαίου. Χρήσαιο δὲ ἀν τούτω ωρός τε τὰς κορύζας καὶ κα-9

de lentilles;

- ses propriétés.

Mauvaises
qualités
des bouillies
faites avec
des graines
impropres
à la
panification.

Moyen de corriger les inconvénients de

la farine de fèves ;

- ses propriétés ;

de la même manière, en les faisant macérer et en les triturant comme l'ers; on jette l'eau jusqu'à ce que cette eau décantée soit claire. Ce précipité étant séché, on peut le mêler aux bouillies des-6 tinées aux gens incommodés du côté du ventre; on l'emploiera surtout conjointement avec le petit millet, le pain sec, l'orge mondée et plusieurs autres bouillies. Les bouillies faites avec des graines 7 impropres à la panification sont moins utiles aux fébricitants que celles que nous venons d'énumérer, car elles sont moins nourrissantes et plus flatulentes; on peut user des bouillies faites avec ces graines réduites en farine par l'écrasement quand elles sont crues. Pour ôter à la farine de fèves ses propriétés flatulentes, il faut 8 verser dessus beaucoup d'eau et la faire bouillir; puis, quand la bouillie commence à se rider et qu'elle est complétement cuite, on jette toute l'eau et on y ajoute de la nouvelle eau chaude; il suffira d'ajouter deux cotyles d'eau et d'huile à un quart de chénice de la bouillie, arrivée déjà à un degré complet de cuisson. On peut 9

<sup>2.</sup> έωs om. A 1° m.

lb. Ξηραθεῖσα BV.

<sup>3.</sup> n conj. Matth.; om. Godd.

<sup>7.</sup> συρέτλουσιν Α.

<sup>9.</sup> ὦμοτέρων ὀσπρίων ΑCM.

Ib. Après ὀσπρίων en titre Περί κυαμίνου ἐρεγμοῦ Codd.

<sup>12.</sup> τῷ τεταρτημορίφ ΑСΜ.

<sup>13.</sup> ἀπέχθω ΑСΜ.

Ib. κοτύλας BV.

Matth, 48,

10 τάρρους, μίσγων κηρίου τι. Χρήσαιτο δέ ἄν τις καὶ ωρὸς δυσεντερίας καὶ τεινεσμοὺς, λιπαρώτερον αὐτὸ ωοιῶν, καὶ οὐ ωροαφ-

11 έψων, οὐδὲ ἀποχέων τὸ ὕδωρ. Μίσγοιτο δὲ ἀν εἰς αὐτὸ καὶ μυελὸς καὶ κηρὸς καὶ τυρὸς, μάλισῖα ὁ Φρυκτὸς, καὶ τὸ ἔλαιον

12 πλεῖον οἶς βουλόμεθα ἐκκοπροῦν. Μίσγοιτο δὲ ἀν ὁ ἐρεγμὸς καὶ πρὸς πίσάνην καὶ πρὸς φακὸν τοῖς τεινεσμώδεσι καὶ δυσ-

13 εντερικοῖς. Εψοιτο δὲ ἀν ὁ μὴ ἄπεφθος ἐρεγμὸς τὸ τεταρτη-

14 μόριον τῆς χοίνικος ἐν έξ κοτύλαις ὕδατος. Τὸ δὲ ωίσινον ἔτνος ἀφυσότερον τοῦ κυαμίνου τυγχάνει ὂν καὶ εὐκατεργασίότερον ·

15 διό καὶ μᾶλλον τοῖς ἀρρωσθοῦσι ωροσενέγκαιτο ἄν τις. Δοίη 10 δὲ ἄν τις τοῦτο καὶ ωρὸς τοὺς κατάρρους, καὶ βηχώδεσιν εψοιτο δὲ ἄν καὶ τοῦτο τὸ τεταρτημόριον τῆς χοίνικος ἐν ἑξ κοτύλαις 16 ὕδατος. Τὸ δὲ ἐκ τῶν Φασήλων ἔτνος γλυκύτατον τυγχάνει

employer cette bouillie contre les coryzas et les catarrhes, en y mê-10 lant un peu de rayons de miel. On s'en servira aussi contre la dyssenteric et le ténesme, si toutefois on la rend plus grasse, en ne la soumettant pas à une ébullition préalable et en ne jetant pas l'eau.

11 On peut aussi y mettre de la moelle, de la cire ou du fromage, surtout du fromage grillé, et beaucoup d'huile pour les malades

12 dont on veut expulser les excréments. On peut aussi mêler cette farine à l'orge mondée ou aux lentilles, pour les individus affectés

13 de ténesme ou de dyssenterie. On fera bouillir dans six cotyles d'eau un quart de chénice de la farine dont on ne pousse pas la

14 cuisson jusqu'au bout. La purée de pois grecs est moins flatulente que celle de fèves et on l'assimile plus facilement : voilà pour-

15 quoi on la donnera surtout aux malades. On peut s'en servir aussi contre les catarrhes et contre la toux; on fera bouillir également

16 un quart de chénice dans six cotyles d'eau. La purée de phasèles est la plus sucrée de toutes, mais elle est difficile à cuire; ses - des substances qu'on peut y mêler.

De la purée de pois grecs et de ses propriétés.

> De la purée de phasèles.

5. ἐκκοπροῦν ex em. Matth.; ἐκ- ὁρεγμός Codd. — 8. τοίσσινου Β V. κοπρειν Α; ἐκκοπρον Β C M V. - 11-12. τοῦτο.....ἀν καί om. Ib. ὁ ἐρεγμός ex emend. Matth.; Β V.

. 298

ORIBASE. COLLECT. MÉD. IV, 9.

ωάντων, δυσέψητον δέ, καὶ τἄλλα ἔχον ωαραπλήσια τοῖς εἰρημένοις. Εψεται δέ καὶ τοῦτο ἐν τῷ ἴσῳ ὑγρῷ. Τὸ δέ ἐκ τῶν 17-18 δολίχων καὶ τῶν ἀράκων | ωάντων χείρισ ου καὶ ωρὸς οὐδὲν χρή- 49 σιμον τῶν ἀρρωσ ημάτων έψημα ἀν γένοιτο.

#### θ'. Περὶ ἐψήσεων.

5 ἄπαν ὅσπριον, κριθὴν καὶ συρὸν έψειν δεῖ, σεριπλάσαντα ι σΊαιτὶ τὸ σῶμα τῆς χύτρας · έψειν δὲ δεῖ ώς σλεῖσΊον χρόνον καὶ ώς μαλακωτάτω συρί · οὐ γὰρ ἐνδέχεται σροσκαῆναι, ἄν σερ ἀτόρυτον τὸ έψόμενον ὅσον δή σοτε χρόνον έψηται · δεῖ οὖν, διέφθων ἤδη σφόδρα ὄντων τῶν ὀσπρίων, οὖτω τορυνῷν 10 καὶ διὰ χειρὸς ἔχειν, κινοῦντα [τοῦ] μὴ σροσκαῆναι. Ἐλαίω δὲ 2

Mauvaises
qualités
de la purée
de haricots
et
de gesses
chiches.

autres propriétés sont semblables à celles des purées susdites. On 17 la cuit aussi dans la même quantité de liquide. Les purées de hari-18 cots et de gesses chiches sont les plus mauvaises de toutes les purées, et on ne saurait en faire une bouillie qui ait quelque avantage, dans quelque maladie que ce soit.

#### g. DE LA CUISSON.

On doit faire cuire toutes les graines impropres à la panification, l

Manière de faire bouillir les graines propres et impropres à la panification.

aussi bien que l'orge et le froment, dans un pot dont on enduit le couvercle de pâte de farine; on les fera bouillir très-longtemps et sur un feu aussi doux que possible; car la bouillie ne saurait brûler, quoiqu'on la fasse bouillir aussi longtemps qu'on veut sans la remuer; c'est seulement lorsque les graines sont parvenues à un degré très-avancé de cuisson qu'on doit remuer avec un petit bâton et tenir le pot dans sa main en l'agitant afin que la bouillie ne brûle pas. Il faut se servir, tant pour les bouillies que pour les mets se- 2

Qualités de l'huile

> 3. καὶ τῶν....οὐδέν om. A 1° m. Ib. ἀράχων C 1° m.

Ib. χείρισ ον πρός Β.

Сн. 9; 1. 5. теріпдабантая С 2°

m. M; σεριπλάσαντος C. 6. σώμα ex em.; σόμα Codd.

7. μαλακωτάτω ex em.; μαλακω-

τέρω Godd. — Ιb. ωροκαῆναι Β.
7-8. ἀν ωερ αὐτόρυτου V; ὰν ωερα-

τόριτον C; αν ωέρα τὸ ρυτόν A; ανπερατορυτον Μ.

9. τορυνάν ex em.; τορινάν C; τορίναν A; τορύναν BV; τὸ ρύναν M.
10. τοῦ ex em. Matth.; om. Codd.

Ματιλ. 49-50.

χρῆσθαι πρὸς τὰ ἐψήματα καὶ πρὸς τὰ ὅψα τῷ ἀνοσμοτάτῳ καὶ ἐν τῷ σθόματι μηδεμίαν δύναμιν ἐμφαίνοντι · τοιοῦτον δὲ 3 ἄν εἴη τὸ ὀμφάκινον. Τοὺς δὲ εὐφυεῖς τῶν ἰχθύων ἐν τῆ λεπίδι καὶ ἔψειν καὶ ὁπῆᾶν · δεῖ δὲ, κὰν ἔψης, τὴν ἄρτυσιν ἀποδιδόναι καὶ τὸ ἔλαιον ἱκανὸν καὶ προέψειν τὴν ἄλμην, εἶτα εἰς ζέου- 5 σαν καθιέναι τὸν ἰχθύν · οὕτω δὲ γενομένης τῆς ἐψήσεως, ἐγ
χυλότερός τε γίνεται ὁ ἰχθὺς καὶ ἔχων τὸν ἴδιον χυμὸν ἐν αὐτῷ.

4 Δσαύτως δὲ καὶ ὁ ὁπθὸς | ἐν τῆ λεπίδι ὀπθώμενος κρείσσων τε τὰν ἀπαλώτατος καὶ τροφιμώτατος γίνεται. Δεῖ δὲ τῷ ἐλαίῳ τὴν ἄρτυσιν ἀποδιδόναι, τὸν δὲ ἄλα ἱκανὸν καταπάσσειν καὶ 10 λεπίοῦ ἀλφίτου.

### ι'. Κέγχρου σκευασία, έκ τῶν Φιλοτίμου.

1 Ở δὲ κέγχρος τριφθεὶς μὲν ὡμὸς καὶ λειανθεὶς, καὶ, παραcondaires, d'huile qui n'ait pas la moindre odeur et qui ne trahisse
au goût aucune propriété; l'huile d'olives vertes satisfera à ces con3 ditions. Il faut faire bouillir aussi bien que griller les poissons de
grande taille dans leurs écailles; on y mettra quelque assaisonnement et on y ajoutera beaucoup d'huile, même quand on les fait
bouillir; il convient aussi de faire bouillir préalablement l'eau salée
et de n'y mettre le poisson que lorsqu'elle est en ébullition; cuit
de cette manière, le poisson devient plus succulent et il garde ses
4 humeurs propres. De même le poisson grillé sera meilleur, si on
le cuit dans ses écailles; alors aussi il devient très-tendre et très5 nourrissant. On doit y ajouter les assaisonnements dans l'huile et
le saupoudrer d'une quantité suffisante de sel ainsi que d'alphiton
pulvérisé.

10. DE LA PRÉPARATION DU PETIT MILLET.
(Tiré de Philotime;)

Si on triture le petit millet cru et qu'on le réduise en poudre, si,

Propriétés

διφθάκιου ABC 1° m., MV.
 Ib. εὐθυεῖς ex em.; ἐμφυεῖς ABC
 MV; ἐμφυσώδεις C 2° m.

4. nåv] naí C.

Ib. έψαντα C 2° m.

7. αὐτῷ ex em.; αὐτῷ Codd.

8. 6 om. B.

10. καταπλάσσειν ΑΒCV.

CH. 10; l. 12. τριφείε A 2ª m., C

M 1ª m.; Toibels C 2ª m.

destinée
aux bouillies
et aux mets
secondaires.
Mode de préparation
des poissons;
soit qu'on
les
fasse bouillir,

- on griller.

DES ALIMENTS. 300

Μαιμ. 50. χεομένου σάλιν ύδατος, τριβόμενος, καὶ ἀπηθούμενος, καὶ συνεψηθεὶς καὶ γενόμενος ὅμοιος ἀλητῷ κολλώδης τε καὶ σΙρυΦνότητα ἔχων, καὶ τὰς κοιλίας ἱσΙὰς, καὶ κατεργάζεσθαι δυνάμενος
ἐσΙιν. Μᾶλλον δὲ, ὅλος ἐψόμενος, ὥσπερ εἰώθασιν ἔψειν, δυσ- 2
5 κατεργασΙότερος, καὶ τὰς κοιλίας ἐνίοτε μαλακωτέρας σοιῶν,
καὶ τὴν ἀλλοίωσιν ἐν τοῖς διαχωρήμασιν οὐ λίαν ἐσΙὶν ἔχων,
κὰν κολλωδέσΙερος ἢ τὸν χυμὸν δὲ γλυκὺν σΙύψιν ἔχοντα
ἀναδίδωσιν.

ια'. Τροφαί συνεχῶς νοσοῦσι καὶ σκευασίαι αὐτῶν, ἐκ τῶν ἀντύλλου κεῖται ἐν τῷ Περὶ βοηθημάτων, εἰς τὸν τρίτον λόγον, ἐν τοῖς ωροσ-φερομένοις, ἐν τῷ β' κεφαλαίω.

Εκλεκτέον έπl τῶν συνεχῶν νοσημάτων τρο $\phi$ ην ωε $\phi$ θηναί l

du
petit millet
suivant
le
mode de préparation.

après y avoir ajouté l'eau, on le triture de nouveau, si on décante l'eau et si on fait bouillir le millet de manière à ce qu'il devienne semblable à la farine obtenue par la mouture, ce mets est glutineux et doué d'une âpreté fortement prononcée; il resserre le ventre et il est susceptible de s'assimiler. Si, au contraire, on fait 2 bouillir cette graine en entier, comme c'est la coutume, le petit millet s'assimilera plus difficilement, il relâchera quelquefois le ventre, il sera expulsé par les excréments sans avoir subi de grands changements, quoiqu'il soit plus glutineux, mais il distribuera dans le corps une humeur douée d'une douce astringence.

11. NOURRITURE DE CEUX QUI SONT HABITUELLEMENT MALADES, ET MANIÈRE DE LA PRÉPARER.

(Tiré d'Antyllus.)

[Ce chapitre se trouve dans l'ouvrage Sur les moyens de traitement, au chapitre second du troisième livre, lequel traite de ce qu'on donne aux malades.]

Le pain lavé

Dans les maladies continues, il faut choisir un aliment qui se l

<sup>2-3.</sup> σΤρυφυότατα Λ C 1° m., M; 6. λίαν έχων C 2° m. στυφότητα M marg. 6-7. κὰν κολλωδέστερος ἢ conj.; 3. ἰσταναι C 2° m. — 4. όλως V. καὶ κολλωδέστερον ἢ Codd.

Μαικι. 50-51-52.

51 τε ράσην καὶ ἀναδοθῆναι τα χίσην, καὶ οὐ πάνυ πολύτροφον, καὶ ράδίως διαπνεομένην · αἱ γὰρ κατεχόμεναι σωματοποιοῦσι τοὺς πυρετούς · ἔχει δὲ πάσας τὰς εἰρημένας ἀρετὰς ἄρτος πλυ-2 τὸς ἐξ ὕδατος. Ἐσιω δὲ πυρῶν μὲν τριμηνιαίων, καθαρῶν δὲ μὴ σφόδρα · πολύτροφος δὲ ὁ τοιοῦτος · τετρίφθω δὲ εὖ μάλα 5 καὶ ἔξοπιάσθω · σεμιδαλίτης δὲ μήτε τούτων τῶν πυρῶν, μήτε ἄλλων παραλαμβανέσθω διὰ τὸ ἰσχυρόν · ἔσιω δὲ καὶ ἔωλος μᾶλλον καὶ ζυμίτης · ἀποβρεχέσθω δὲ ὕδατι Θερμῷ ἄλλω καὶ τὸ ἔνδοθεν · τὸ γὰρ δερματῶδες αὐτοῦ πρὸς τὴν διαδοχὴν καὶ 10 τὸ τὴν πέψιν ἄθετον · μέτρον δὲ τῆς διαβροχῆς οὐ τὸ | ἀνοιδῆσαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀποπνεῦσαι τῆς ζύμης καὶ μηδὲν ἐκείνης

digère très-sacilement, qui se distribue très-rapidement, qui ne nourrisse pas trop, et qui s'échappe aisément par la perspiration; car, si les aliments sont retenus, ils donnent du corps à la sièvre; or 2 le pain lavé pris dans de l'eau a toutes ces qualités. On doit le faire avec du froment d'été qui ne soit pas trop pur, car, dans ce cas, il nourrit trop; il saut qu'il soit très-sortement trituré et sortement cuit, mais on ne se servira pas de farine sémidalique à cause de sa puissance [nutritive], que ce soit de la farine du froment dont il a été parlé ou d'un autre; le pain doit, de plus, être fermenté et un peu rassis; on le fera macérer dans de l'eau chaude qu'on jette à chaque instant pour la renouveler, non pas tout le pain, mais sa partie intérieure, car la croûte est impropre à l'absorption de l'eau ainsi qu'à la digestion; on doit interrompre la macération lorsque le pain non-seulement s'est gonssé, mais qu'il a aussi laissé évaporer le fer-

est
le meilleur
aliment
dans
les maladies
longues;
- manière
de
le préparer,

Ch. 11; l. 2. σωματοποιούσι] σώματι M marg.

3. τας | καί C ia m.

3-4. whutos] wantos C 1 m.

4. wupós C 2ª m.

Ib. καθαρῶν ex em.; καὶ καθαρῶν ABCMV; καὶ καθαρός C 2ª m.

5-6. εὖ μαλακαί C 1 ° m.; εὖ μαλκαί M; μᾶλλα εὖ καί V.

6. έξοπ7άσθω ex em. Matth.; έξο-

π7είσθω AM; εξοπ7ίσθω C; εξοτ7είσθω BV.

7. μη έσίω C 2ª m.

Ib. έωλος ] έλειος A 1° m.

8. μᾶλλον om. A.

9. συνεχῶς Syn. — Ib. ἀποχεόμενος C 2<sup>a</sup> m. — Ib. τό om. Syn.

11. μέτρω Β V.

12. ἀπὸ τοῦ ωνεῦσαι AB text., C

1 m.; συεῦσαι Μ.

302 · ORIBASE, COLLECT, MÉD. IV, 11.

DES ALIMENTS,

> δδωδέναι. Τοῦ δὲ αὐτοῦ γένους καὶ χόνδρος ωλυτὸς, ἀποχυλι- 3 ζόμενος μὲν καὶ ωλυνόμενος ἰκανῶς, ἐΦθὸς δὲ διδόμενος ἐν ὕδατι, ἢ μελικράτω. Τοῦ δὲ αὐτοῦ γένους καὶ χυλὸς ωῖισάνης, ἑψό- 4 μενος μὲν ἐν μέρος ωῖισάνης ωεντεκαίδεκα μέρεσιν ὕδατος, ὑπο-

- 5 λειπομένου δε κατά την έψησιν τοῦ σέμπ ου μέρους καὶ διηθουμένου · σίνεται δε ὁ χυλὸς, ὁλίγον σροσλαθών μελίκρατον.
  Καὶ αὐτὸ δε τὸ μελίκρατον ἐκ τῶν αὐτῶν τροφίμων ἄν τις Θείη, 5 καθεψόμενον οὕτως, ὥσπερ καὶ την σισάνην ἔφαμεν, τοῦ μέλιτος σρὸς σολλὰ μέρη τοῦ ὕδατος ἀνακιρναμένου, σαραπλη-
- 10 σίως εἰς ωέμπ ον μέρος. Σκευάζεται δὲ καὶ ρόφημα ἐκ τοῦ 6 χόνδρου τόνδε τὸν τρόπον · ωλυθεὶς ὁ χόνδρος ἰκανῶς, καὶ ωολλάκις ἀποχυθέντος τοῦ ωλύματος, αὖθις ἐπιβρέχεται ὑδατι καθαρῷ, ὁσον ώραν μίαν, εἶτα τρίβεται χερσὶν ἐν τῷ ὑδατι, ἔως γαλακτωθῆ τὸ ὑδωρ τῆ τε χροιᾳ καὶ τῆ ωαχύτητι, κάπειτα

L'alica lavée remplit les mêmes conditions;

- il en est de même de la crême d'orge;

- de l'eau miellée.

Préparation d'une espèce de bouillie d'alica;

ment et qu'il en a perdu tout à fait l'odeur. L'alica lavée appartient 3 au même genre; on en fait une gelée en la lavant fortement, et on la donne après l'avoir fait bouillir dans de l'eau simple ou dans de l'eau miellée. La crême d'orge mondée rentre également dans ce 4 genre; on fait bouillir une partie d'orge dans quinze parties d'eau; pendant la coction on réduit la masse du liquide au cinquième et on la passe à travers un tamis; on boit cette crême en y ajoutant un peu d'eau miellée. On peut aussi ranger l'eau miellée elle-même dans 5 la même classe de moyens nutritifs, si on la fait bouillir fortement suivant le mode décrit à propos de la crême d'orge mondée, c'est-àdire en mêlant plusieurs parties d'eau à une partie de miel et en réduisant de même la masse au cinquième. On prépare aussi une boisson 6 avec l'alica de la manière suivante : prendre de l'alica fortement lavée, jeter à plusieurs reprises l'eau employée, faire macérer l'alica de nouveau pendant une heure dans de l'eau pure, ensuite, avec les mains, la triturer dans cette eau, jusqu'à ce qu'elle ait pris l'aspect du lait tant sous le rapport de la couleur que sous celui de

<sup>1.</sup> δέ om. M.

Ib. ωλυτός ] ωαντός C 2° m.

<sup>3.</sup> δέ om. B.

<sup>4.</sup> εis σεντεκ. εδατος Syn.

<sup>6.</sup> ωρολαδών Β.

<sup>7.</sup> TE M. - 11. 6] # C.

οὕτω διηθούμενος ὁ χόνδρος αὐτὸς μὲν ἔξω μένει, τὸ δὲ ἀπογαλακτωθὲν ἐξ αὐτοῦ προσλαμβάνει ἀλῶν ὁλίγον, ἐπὶ δὲ τῶν
δακνομένων τὸν σΊομαχον καὶ τὰ ἔντερα βραχύ τι καὶ ἀνήθου,
ἐπὶ δὲ τῶν ἀνατρεπομένων τὸν σΊομαχον καὶ ναυτιωδῶν γλήχωνος καὶ Θύμου, ἐπὶ δὲ τῶν ἐμπνευματουμένων κυμίνου · ἔψεται δὲ μέχρι συσΊάσεως, καὶ προσΦέρεται πρὶν διαψυγῆναι.
7 Τοῦτο τὸ εἶδος τῆς τροΦῆς, εἰ χρησῖῶς σκευασθείη, καὶ τῆ τῆς
προσΦορᾶς εὐκολία καὶ τῷ ῥαδίῳ τῆς πέψεως καὶ τῷ ταχέως
ἀναλαμβάνεσθαι [ἔσῖιν] ἡνίκα καὶ χόνδρου καὶ ἄρτου προηγού8 μεθα. Αὶ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν ὀξέων πυρετῶν | εἰσιν αἴδε αὶ τροΦαί· 10
κατὰ περίσῖασιν δὲ πολλάκις, ἢ διὰ τὸ μὴ παρεῖναι ταύτας, ἢ
διὰ τὸ μὴ οἰκείως ἔχειν πρὸς αὐτὰς τοὺς κάμνοντας, ἀναγκαζόμεθα καὶ ἄλλαις χρῆσθαι τροΦαῖς, ἐν αῖς ἐσῖιν ἴτριόν τε καὶ λάχα-

l'épaisseur; l'alica, ayant été ensuite séparée par le filtre, ne fait pas partie de la bouillie, mais on ajoute à l'eau qu'il a rendue laiteuse un peu de sel, et, en outre, un peu d'aneth pour ceux qui éprouvent des pincements à l'orifice de l'estomac et aux intestins, un peu de pouliot ou de thym pour ceux qui ont l'orifice de l'estomac retourné et qui souffrent de nausées, un peu de cumin pour ceux qui sont gonflés de flatuosités; on fait bouillir cette eau jusqu'à ce qu'elle se 7 prenne et on donne la bouillie avant qu'elle se refroidisse. Quand ce genre d'aliment est bien préparé, nous le préférons quelquefois à l'alica et au pain parce qu'il est facile à administrer, qu'il se disgère aisément et qu'il se distribue rapidement dans le corps. Ce sont là les aliments qui conviennent dans les fièvres aiguës; mais, dans beaucoup de circonstances, soit qu'on n'ait pas ces aliments sous la main, soit que l'état des malades ne se prête pas à leur usage, nous sommes forcés d'en employer d'autres, par exemple,

- elle est quelquefois préférable à l'alica ou au pain. Des aliments qu'on peut substituer à ceux dont il vient d'être question:

<sup>2.</sup> δλίγου ex em.; δλίγωυ Codd.

<sup>4.</sup> ἀτρεπωμένων Α.

<sup>9.</sup> doliv e conj.; om. Codd.

Ib. χόνδρου ex em. Matth.; χόνδρου
 A 2\* m., BCM V; χόνδρων A. — Ib.
 άρτου ex em. Matth.; άρτου Codd.

<sup>9-10.</sup> προηγούμεθα ex em. Matth.; προηγούμεν Α 2° m., BCVM; προηγουμένη Α; C 2° m. aj. λείπει.

<sup>11.</sup> ταύταις **A**.

<sup>12.</sup> αὐτούς C 2ª m.

<sup>13</sup> et p. 304, 1. λάγανον C 2 m.

Matth. 53,

νον καὶ ἄλφιτον καὶ ψόν. Τὸ μὲν οὖν ἴτριον ἐκ συρῶν ἔσίω, ὧν η καὶ ὁ ἄρτος ἀπίημένος καλῶς · λεπίον δὲ αὐτὸ δεῖ εἶναι σφόδρα· τὸ γὰρ σαχὺ ἀνωμάλως ὁπίᾶται · καὶ τετρίφθαι δὲ δεῖ μάλισία λεπίστατον, ὥσίε ἐπίσης ἀλφίτω εἶναι · ἔψεσθαι δὲ ἐν ὕδατι, 5 μάλισία μὲν οὖν ὀμβρίω · εἰ δὲ μὴ, ὅτι καθαρωτάτω · ἐπὶ σλεῖσίον, ὡσίε ὑπὸ τῆς ἐψήσεως ἐνωθῆναι. Ἐχέτω δὲ ὀλίγον 10 ἀλῶν, καὶ ἔσίω ἀνέλαιον, ἢ βραχύ τι σαντελῶς ἐλαίου σροσλαμβανέτω, σρὶν ἐμπάσσεσθαι τὸ ἴτριον συνεψομένου τῷ ὕδατι τοῦ ἐλαίου. Ομοίως δὲ καὶ χύνδρος ἔψεται σὺν τοῖς αὐτοῖς ἡδύ-11 σμασιν. Λαχάνων δὲ σάντων ἐπιτηδειότατον μαλάχη ἔν τε γάρω 12 καὶ ἐλαίω ἐφθὴ ἐσθιομένη, καὶ τὸ ἀπὸ αὐτῆς ῥόφημα, ὁ δὴ γίνεται, τῶν φύλλων ἐψομένων τῶν νεαρῶν τῆς μαλάχης χωρὶς τῶν ἰνῶν, ἔπειτα τριβομένων ἐν Φυία καὶ αὖθις ἐψομένων ἐν ὑδατι καὶ ἀλὶ καὶ ἐλαίω. Δευτέραν δὲ χώραν ἔχει κολοκύνθη· δεῖ 13

- itrion,

l'itrion, les herbes potagères, l'alphiton et les œufs. Il faut que 9 l'itrion soit fait avec le même froment que le pain bien cuit; il doit être très-léger, car, s'il est épais, il donne lieu à une cuisson inégale; il faut qu'il soit réduit en poudre très-fine par la trituration, de manière à ressembler à de l'alphiton; ensuite on le fait bouillir très-fortement, de préférence dans de l'eau de pluie, jusqu'à ce qu'il constitue une masse uniforme : à défaut de cette eau, on prendra l'eau aussi pure que possible. Il faut y mettre un peu de 10 sel et point d'huile, si ce n'est une très-petite quantité, qu'on fait bouillir avec l'eau avant d'y jeter l'itrion réduit en poudre. On fait 11 bouillir aussi de la même manière l'alica avec les mêmes assaisonnements. De tous les légumes potagers, celui qui convient le mieux 12 est la mauve, qu'on mange bouillie dans du garon et de l'huile; il en est de même de la bouillie faite avec cette herbe, bouillie qu'on prépare en cuisant les feuilles tendres de mauve sans les nervures, en les triturant ensuite dans un mortier et en les faisant bouillir de nouveau dans de l'eau avec du sel et de l'huile. Les courges oc- 13

 légumes potagers : mauve ,

- courges,

<sup>2.</sup> ωπίσμενος A; σπίημένος M.

<sup>6.</sup> δλίγου ex emend.; δλίγωυ Codd.

<sup>8.</sup> ἐππάσσεσθαι C 2ª m.

<sup>14.</sup> άλσί Syn.

Ib. Δευτέρα C 2<sup>a</sup> m.

Μαιιλ. 53-54.
δὲ ἐπιλέγεσθαι τὰς σφόδρα νεαράς · ἔψειν ὅλας ἀξύσΤους, ἵνα
μὴ τοῦ ὕδατος έψόμεναι διακορεῖς γένωνται · ξυέσθωσαν δὲ μετὰ
τὴν ἔψησιν, καὶ προσφερέσθωσαν, μάλιστα μὲν ἐν ὑδράλμη ·
καὶ γὰρ οὐδὲ ἄστομος ἡ τοιαύτη προσφορά · εἰ δὲ μὴ, ἐκ γάρου
14 καὶ ἐλαίου δοτέον. Τὰ δὲ ἀὰ ἔψειν δεῖ ἐν ὕδατι, κινοῦντας ἀδια- 5
παύστως αὐτά · οὐ γὰρ συνίσταται τὰ κινούμενα, οὐδὲ παχύ54 νεται · βέλτιον δὲ ἐν | ὀξυκράτω ἔψειν · ἔτι γὰρ μᾶλλον ὑγρὰ
διαμένει.

cupent le second rang; il faut les choisir très-fraîches; on les fait bouillir en entier sans les râper, afin qu'elles ne s'imprègnent pas d'eau pendant l'ébullition; on les râpe quand elles sont cuites, et on les donne surtout dans de l'eau faiblement salée, car, ainsi préparé, ce mets n'est pas du tout désagréable; on peut donner aussi la courge dans du garon et de l'huile. Il convient de faire bouillir les œufs dans de l'eau, en remuant continuellément, car, si on les remue, ils ne se prennent ni ne s'épaississent; il vaut mieux les faire bouillir dans du vinaigre coupé, car de cette manière ils restent encore plus liquides.

1. δλας om. A. — 2. ξύεσθαι A. 5. ἐν τῷ ῦδατι C 2° m.

## BIBAÍON E'.

α'. Περὶ ὑδάτων, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

San. ta. I, 11: t.VI, p. 56. Το άρισίου ύδωρ ἀποιότατου είναι προσήκευ οὐ κατὰ τὴν ι γεῦσιν μόνου, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὀσμήν. Εἴη δὲ ἀν τὸ τοιοῦ- 2 του ἤδισίου τε άμα πίνουτι καὶ ἀκριθῶς καθαρόν · εἰ δὲ δὴ καὶ ταχέως ἀποχωροίη τῶν ὑποχουδρίωυ, μηδὲ ζητεῖν ἔτερου βέλ-5 τιου, ὡς ὁσα γε καθαρὰ μέν ἐσίι καὶ λαμπρὰ καὶ οὐκ ἀηδῆ πινόμενα, παραμένει δὲ ἐπὶ πλέου ἐν τοῖς ὑποχουδρίοις, ἢ πλήτιουτα τὴν γασίέρα, ἢ ἐμφυσῶντα, ἢ βαρύνουτα ἡμιμό-

Comm. IV in Epid. VI. 10;t.XVIIb, p. 156.

## LIVRE V.

1. DE L'EAU.

(Tiré de Galien.)

Qualités requises pour que l'eau soit excellente.

> Caractères distinctifs des eaux médiocres.

L'eau, pour être excellente, doit être exempte de toute qualité, l non-seulement quant au goût, mais aussi quant à l'odorat. Une eau 2 semblable sera en même temps très-agréable à boire et complétement pure, et, si, de plus, elle traverse rapidement les hypocondres, on en chercherait vainement une meilleure; tandis que les eaux pures, limpides et qui ne sont pas désagréables à boire, mais qui séjournent longtemps dans les hypocondres en paralysant et gonflant l'estomac ou le rendant pesant, doivent être regardées

Cn. 1; l. 1. πάλλισ ου Gai.

Ib. είναι ωροσήκευ] Φαίνεσθαι χρή
Gal.

1-2. wpds.... wpds Gal.

2. nal om. A.

Ib. ἀν τό] αὐτό V.

ἀπριθῶs] ὀΦθῆναι Syn., ad Eun.,
 Paul. — Ib. δή om. Gal.

4. ἀποχωρεῖ Gal.; ἀποχωρῆ Syn.,

ad Eun., Paul., Gal. (Hum.) — Ib. μηδέν Gal.

Ib. ἔτερόν τι Gal.; om. Ras.

4-5. ἀμεινον Syn., ad Eun., Paul.
5. ὡς ὅσα ὰ ὡς ἄ Α 1° m.; ὅσα Β
C 1° m., V 1° m.

7. ἐμφυσῶντα Gal.

7 et p. 307, 1. μοχθηρά Paul.; ήμῖν μοχθηρά ad Eun.

χθηρα νομισίδον · ἔσιι γὰρ ἀμέλει καὶ τοιαῦτα πολλά, περὶ ὧν μάλισία μοι δοκεῖ γεγραφέναι τὴν διάκρισιν ἀπὸ τῶν ἀρίσιων ὁ Ἰποκράτης, ἔνθα Φησίν · «Ἰδωρ τὸ ταχέως Θερμαινόμενον «καὶ ψυχόμενον κουφότατον · » οὐ γὰρ ἐπὶ τῶν βορβορωδῶν ἢ δυσωδῶν ἢ Φαρμακῶδές τι κατὰ τὴν γεῦσιν ἐμφαινόντων ἡ 5 τοιαύτη διάγνωσίς ἐσιι χρήσιμος, ἄ γε προδήλως Φαίνεται πᾶσιν, ἀλλὰ ἐπὶ ὧν οὐδὲν μὲν τοιοῦτον ἔσιν, ἐτέρα δέ τις ἤτοι διὰ ἐπιμιζίαν ἀέρος μοχθηροῦ κακία περὶ τὸ ὕδωρ ἔσιν, ἡ καί τις ἄλλη σύμφυτος αὐτῷ τῷ ὕδατι διαλεληθυῖαν ἔχουσα τὴν αἰτίαν · ἐπὶ τούτων γὰρ ἡ εἰρημένη διάγνωσις ἄρισίον κρι- 10 τήριον · οὕτε γὰρ Θερμαίνεται ταχέως, οὕτε ψύχεται τὰ τοιαῦτα τῶν ὑδάτων · ἐτέρα τε παραπλησία τῆδε διὰ τῶν ἐψομένων ἐν

[Aph. v, 26; Epid. II, Iv, 11.]

comme à moitié mauvaises; car, assurément, il existe un grand nombre d'eaux analogues, et c'est surtout, à mon avis, la différence entre ces dernières et les meilleures qu'Hippocrate a voulu marquer lorsqu'il dit : « L'eau qui s'échauffe et se refroidit vite « est la plus légère ; » en effet, cette distinction est inutile pour les eaux bourbeuses ou de mauvaise odeur et aussi pour celles qui trahissent au goût quelque chose de médicamenteux, parce que tout le monde peut en apprécier la nature sans chance d'erreur, tandis qu'elle s'applique aux cas où il n'y a rien de semblable, mais où il existe dans l'eau soit quelque autre vice tenant au mélange d'un air mauvais, soit quelque défaut inhérent à l'eau ellemême et dont la cause est cachée; car, dans ces cas, la distinction susdite fournit un critérium excellent, puisque de pareilles eaux ne s'échauffent ni ne se refroidissent rapidement; il existe encore un autre critérium semblable au premier : c'est celui que donnent les herbes, les graines, la viande, les fruits ou les racines

Ce qu'HIPPO-GRATE entendait par l'aph. v, 26.

Autres moyens de distinguer les bonnes des mauvaises

1. ἐσθι μέν γάρ C 2° m. (p).

Ib. τὰ τοιαῦτα BV.

2. κάλλισ7α C 2ª m. (p).

Ib. ἀρίσθων ύδάτων Gal.

3-4. Sephanoperon nat om. Gal.

5. φυσωδών BC 1° m., V 1° m.;

Φησωδών Α. — Ib. ἐκΦαινόντων C.

σρόδηλα C 2° m.

Ib. έμφαίνεται Gal.

7. τούτων Gal. — 8. διά] δέ C.

9. naí om. Gal.

Ib. τῆς ἀλλης ABC 1° m., V 1° m.

10. γάρ] γοῦν ABCV 1° m.

12. τῆδε τῆ C; τῆδε καί 2° m.

San. tu. I, 11; p. 56-57. αὐτῷ λαχάνων ἢ ὀσπρίων ἢ κρεῶν ἢ καρπῶν ἢ ρίζῶν · τάχισία μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἀρίσιοις ὕδασι, βραδύτατα δὲ ἐν τοῖς μοχθηροῖς ἔψεται. Καὶ κεκλήκασι γε τὰ οὕτω μοχθηρὰ τῶν ἀρχαίων τι- 3 νὲς ἀτεράμονα καὶ ἀτέραμνα ωαραπλησίως αὐτοῖς τοῖς ὀσπρίοις 5 ὅσα δυσχερῶς ἔψεται. ἀσφαλέσιατον μὲν οὖν τὰ τῆ ωείρα κε- 4 κρίσθαι τὰ τοιοῦτον ὕδωρ · εἰ δὲ καὶ διὰ γνωρισμάτων ἔθέλοι τις ωρογινώσκειν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅσων αὶ ωηγαὶ ωρὸς ἄρκτους ἐβρώγασιν, ἐκ ωετρῶν λειβόμεναι, τὰν ἥλιον ἀπεσραμμέναι ἀτέραμνά τε καὶ βραδύπορα χρὴ νομίζειν τὰ 10 τοιαῦτα ωάντα · εὐθὸς δὲ αὐτοῖς ὑπάρχει καὶ τὸ Θερμαίνεσθαι

καὶ ψύχεσθαι βραδέως, ώς όσων γε πρός τε τὰς ἀνατολὰς ἐβ-

eaux , tirés de la cuisson des légumes ;

- de l'exposition des eaux. qu'on fait bouillir dans ces eaux; car ces substances cuisent trèsrapidement dans les eaux excellentes, et très-lentement dans les mauvaises. Quelques anciens ont appelé dures les mauvaises eaux 3 de cette espèce, en se servant du même mot que pour les graines elles-mêmes qui cuisent difficilement. Le plus sûr donc est d'avoir 4 expérimenté de pareilles eaux; toutefois, si on veut également reconnaître d'avance ses propriétés à des signes, [on peut recourir aux suivants]: toutes celles dont les sources se frayent un chemin vers les constellations des Ourses et sourdent à travers des rochers, de façon à avoir le soleil derrière elles, doivent être regardées comme dures et sujettes à passer lentement, et ce sont justement celles-là qui s'échauffent et se refroidissent lentement; de même on peut s'at-

 βραδύτατα καὶ κάκιον Syn., ad Eun., Paul. — Ib. δέ om. ABCV.

4. ἀτέραμνά τε καὶ ἀτεράμηνά τε C 2<sup>a</sup> m. (R), V 2<sup>a</sup> m.; ἀτέραμνά τε καὶ ἀτεράμονα Gal.; indomitas et crudas Ras. — Ib. αὐτοῖς om. Ras. — Ib. τοῖς om. Gal. — 5. τό om. Gal. 5.6 γενοῦσθαι C: μt indicinm fiat

5-6. πεχρῆσθαι C; ut judicium fiat Ras.; πρίνειν Syn., ad Eun., Paul.

6.1 nal did] nån Gal.

6-7. τις ἐθέλοι Gal.

7. αὐτοῦ τὴν δύναμιν] τοῖς ἡηθησομένοις πρινέτω Syn., ad Eun., Paul.; is sciat Ras.

7-8. άρατου Gal.; septentrionem Ras. 8. ἐρρυήμασιυ Gal.; fluunt Ras.

Ib. Θλιβόμεναι C 2° m., V; έκθλιβόμεναι Gal.

8-9. ἀπεσΓραμμέναι ex em.; ἀπεσΓραμμένον ABCV; ἀπεσΓραμμένο Syn., ad Eun.; ἀποσΓραφέντα Paul.; ἀπετΓραμμένον ἔχουσαι C 2<sup>a</sup> m., V 2<sup>a</sup> m.

9-10. τὰ τοιαῦτα χρή νομίζειν ἀπαντα Gal.

11. τε καὶ ψύχ. Gal. — Ib. ὡς ὅσον γε ΑV 1° m.; ὡς ὅσα γε C 2° m.; ὅσα δέ Αἔτ.; quarum vero Ras. ρώγασιν αί πηγαί καὶ διὰ πώρου τινὸς ἢ γῆς ἠθεῖται, Θερμαίνεται τε καὶ ψύχεται τάχισία, ταῦτα ἐλπίζειν εἶναι κάλ
5 λισία. Κουφότατα δέ ἐσίι τὰ ὅμβρια · ἀνάγει γὰρ ὁ ἡλιος καὶ ἀναρπάζει τὸ κουφότατον τοῦ ὕδατος καὶ λεπίστατον, ἀνάγει δὲ οὐκ ἀπὸ τῶν ἄλλων ὑδάτων μόνων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Θα
λάτίης καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἀνθρωπίνων σωμάτων · διὸ καὶ σήπεται τάχισία πάντων · μάλισία γὰρ [τὰ] μίαν ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα σώματα ποιότητα δυσσηπίστερα τῶν πολλὰς ἐχόντων ἐσίὶν, ὅταν μὴ κατὰ ἄλλην αἰτίαν ὑπάρχη τῷ σώματι τὸ δύσσηπίον ὁ ἢ εἴσηπίον. Προσέχειν δὲ χρὴ, μή τις δόξη τὸ τάχισία σηπό
10 μενον ὕδωρ εἶναι χείρισίον · ἐγχωρεῖ γὰρ αὐτῷ καὶ κάλλισίον ὑπάρχειν, ὅταν γε τὰ κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον εἰρημένα γνω-

Comm. II in
Aer., aq.,
loc., t. VI,
ed. Chart.;
p. 198.
[Aer., aq. et
loc., 8, t. II;
p. 32-34.]

De
l'eau de pluie
en général;
sa supériorité
sur
les autres.

tendre à trouver excellentes celles dont les sources se frayent un chemin vers l'orient, filtrent à travers quelque pierre molle ou à travers la terre, et qui s'échauffent et se refroidissent très-rapidement.

5 Les eaux les plus légères sont les eaux de pluie, parce que le soleil attire et enlève rapidement les parties les plus légères et les plus ténues de l'eau; il exerce cette action aussi bien sur la mer que sur les autres eaux et même sur le corps humain; voilà pourquoi, entre toutes, elles se corrompent aussi le plus vite; car, en général, les corps qui ne possèdent qu'une seule qualité se corrompent plus difficilement que ceux qui en ont plusieurs, à moins que, par l'effet d'une autre cause, ils ne soient doués de la propriété de se corfompre difficilement ou facilement. Il faut se garder de croire que l'eau qui se corrompt le plus rapidement est la plus détestable, ear elle peut même être excellente, si elle présente tous les signes ca-

1. σώρου C (HB), ad Eun.; σώρου les autres. — Ib. ἢ γῆς διηθεῖται καθαρᾶς C 2ª m., Gal.; ἢ γῆς καθ. διηθεῖται Aēt.; αγησηθεῖται C; ἢ νῆς ἡθούμενα Syn., ad Eun., Paul.; terram puram colantur Ras.

2. καὶ ταῦτα C (R).

lb. ελπίζειν δεί Gal.

2-3. dpio7a Aët.; optimas Ras.

5. μόνων Syn., ad Eun., Paul.; μόνον Codd., Gal.

6. αὐτῶν τῶν ἀνθρωπείων σωμάτων CV 1° m.; ἄλλων σωμάτων V 2° m.; ἄλλων ἀπάντων σωμάτων C (R); σωμ. αὐτῶν Syn., ad Eun.; σωμάτων Paul.

7. τά conj.; om. Codd.

Ιb. αὐτοῖε Β V.

9-10. όταν . . . εύσηπ/ον om. Gal.

E deperd. lib.

Cf. Comm. IV in Ep. VI,

19; p. 184 sqq.[Ep.VI,

ρίσματα τῶν ἀρίσθων ὑδάτων ὑπάρχη ωάντα αὐτῷ • τὸ γὰρ εὐαλλοίωτον κατά φοιότητα φρός άρετης μάλλον ή κακίας έσ]ὶ τῷ ύδατι. Τεκμήριον δέ της άρετης των δμβρίων ύδάτων καὶ τὸ 7 σέτΙεσθαι σρός της ήλιακης Θερμασίας αὐτά· καὶ γάρ τἄλλα 5 σάντα έψόμενα γλυκύτερα σφῶν αὐτῶν ἀποτελεῖται. ὅταν δὲ 8 άρξηται σήπεσθαι, σαντάπασίν έσθιν άποτον · οί γοῦν τὸ ἔτι σηπόμενον σίνοντες άλίσκονται βράγχοις τε καὶ βηξί καὶ βαουΦωνίαις. Αὐτῶν δὲ τῶν ὀμβρίων ύδάτων τὸ κατὰ τὸ θέρος 9 γινόμενον, όπερ ώραῖον Ιπποκράτης καλεῖ, τοῦ λαιλαπώδους εν. 17: t.V. 10 άμεινου έσλι, βέλτιου δέ έσλι καὶ τὸ βρουτιαΐου τοῦ λαιλαπώδους. Τὰ δὲ ἀπὸ κρυσθάλλου καὶ χιόνος λυομένης γινόμενα wo- 10 υηρότατά έσθιν : έν γάρ τοῖς ὑπὸ κρύους ωηγνυμένοις έκθλίδεται σᾶν όσον αν έν αὐτοῖς σεριέχεται λεπλομερέσλατον. Καλῶς δὲ ἀν ἔχοι τά τε ίλυώδη καὶ δυσώδη καὶ ὅσα σοιότητας 11

p. 310.] Cf. Hippoc., Aer., aq., loc., 8; p. 36.

Comm. IV in

Mauvaises qualités des eaux de pluie corrompues.

Des

différentes espèces d'eau de pluie. Mauvaises qualités des eaux de glace et de neige. Qu'il faut faire bouillir les

ractéristiques des meilleures eaux précédemment exposés, puisque la propriété de modifier facilement ses qualités doit être imputée à l'eau plutôt comme un avantage que comme un défaut. Ce qui prouve aussi 7 la bonté des eaux de pluie, c'est qu'elles sont cuites par la chaleur du soleil, car toute substance soumise à l'ébullition devient plus douce qu'elle n'était auparavant. Quand l'eau a commencé à se corrom- 8 pre, elle est tout à fait impropre à la boisson; ceux donc qui en boivent quand elle commence à se corrompre sont pris d'enrouement, de toux, et ont la voix grave. Parmi les eaux de pluie elles- 9 mêmes, celle qui tombe en été, et qu'Hippocrate appelle eau de saison, est meilleure que l'eau de tempête, et l'eau de tonnerre est également meilleure que l'eau de tempête. Les eaux qui provien- 10 nent de la fonte de la glace et de la neige sont très-mauvaises, car tout ce que contiennent de plus subtil les substances qui se congèlent par le froid est poussé au dehors. Ce serait une bonne mesure 11 de ne donner les eaux bourbeuses ou de mauvaise odeur, ainsi que

<sup>1-2.</sup> ἀλλοίωτον C 1 m.; ἀλλοιώτατον Β; εὐαγ Γελοίωτον V.

<sup>4.</sup> σέπ7εσθαι Α. — 6. γάρ C 2° m. 7-8. ур. Варинаріаів С 24 т.

<sup>8.</sup> Τούτων Syn.; om. Ras.

<sup>10.</sup> βρουταΐου ΑΒCV.

<sup>14.</sup> έχει τά Α 2ª m. C; έχοντα Α. Ib. τε έλώδη Gal. (Hum.), Ras.,

Paul.; τιλνώδη C; τελματώδη 2° m.

Ib. Quowdn Gal.

DES BOISSONS. Ep. VI. 10;

р. 155-56.

12 άτόπους έχει σρότερον άλλοιοῦντας έψήσει σροσφέρεσθαι. Καί κατά έτέραν δέ χρείαν ύδωρ ωροθερμαίνοντες ψύχομεν, εί καὶ μήτε γεύσιν έχοι μήτε δδμήν μοχθηράν, ακριδώς τε είη καθαρόν, όταν αὐτοῦ ωειραθώμεν μένοντος ἐπὶ ωλεῖον ἐν τῆ γασίρὶ καί τινα βλάθην έργαζομένου · τὸ γὰρ έψόμενον ὕδωρ ὅλον ὁμαλῶς ή θερμότης χέουσα έπιτήδειον είς διάκρισιν έργάζεται • ψυχομένου γάρ τὰ μὲν γεώδη τῷ συμΦύτῳ βάρει καταΦερόμενα σρὸς τὸν συθμένα τοῦ ἀγΓείου σαραγενήσεται, τὸ δὲ ὕδωρ ἐποχήσεται τούτοις, όπερ άτρέμα άποχέοντες είς έτερον άγ Γεῖον άθλα-

5 Comm. IV in Ep. VI, 10; p. 165.

13 δως έξομεν χρησθαι. Μετά δὲ τὴν έψησιν, ὅταν ἐργάσασθαι 10 Comm. IV in βουληθώμεν ύδωρ ψυχρότατον, έχοντες μέν χιόνα, προθερμή-

Ep. VI, 10; p. 164-65.

celles qui ont des qualités peu convenables, qu'après les avoir préa-12 lablement modifiées par l'ébullition. Cependant nous trouvons encore un autre avantage à refroidir l'eau après l'avoir chauffée, lors même qu'elle n'a ni odeur ni goût mauvais, qu'elle est complétement pure, c'est quand l'expérience nous a prouvé qu'ellereste pendant longtemps dans l'estomac et y cause quelque dommage; en effet, la chaleur, en désagrégeant toute l'eau d'une manière égale pendant l'ébullition, la rend propre à se désunir, car, pendant le refroidissement, les parties terreuses, en se précipitant par leur pesanteur innée, se rendront au fond du vase, tandis que l'eau surnagera au-dessus d'elles; en versant donc doucement cette eau dans un autre ustensile nous pourrons nous en servir sans in-13 convénient. Si, après l'ébullition, nous voulons rendre l'eau trèsfroide, et si nous avons de la neige, nous chauffons d'abord l'eau,

mauvaisos eaux, et celles qui se digèrent difficilement.

Manière de refroidir l'eau:

1. **πρώτον** Gal.

lb. άλλοιούντας έπὶ τὸ βέλτιον Gal.

Ib. ούτω προσφέρεσθαι Gal.

2. ψυχόμενον ψύχομεν C 1° m.

Ib. και γε Gal.

3. τε ] δέ Gal.

4. ήτοι γε ωλέον διαμένοντος Gal. (Epid.) - Ib. év om. ABCV.

4-5. καί.....έργαζομένου ή whitloutos αύτην ή έκφυσώντος ή βαρύνοντος Gal. - 5. όμαλῶς om.

6. έχουσα ABC 1ª m., V 1ª m. 6-7. ψυχόμενον C 1ª m., Gal.

(Hum.)

Ib. κάτω Φερόμενα C 2ª m.

8. του σεριέχουτος αγίειου Gal.

Ιb. σαραγεννήσεται ΒC.

10. ἐργάζεσθαι Gal.

11 et p. 312, 1. ωροθερμάναντες ΑΒV; προθερμαίνωντες C.

Comm, IV in Ep. VI, 10; p. 161.

Ib. p. 163.

Ib. p. 161. Ib. p. 155 et 163. ναντες αὐτὸ, περιτίθεμεν ἔξωθεν ἐκείνην · ἀποροῦντες δὲ χιόνος, ἐκ Φρεάτων ἢ κρουνῶν αὐτῷ ποριζόμεθα τὴν ψύξιν προθερμαίνοντες, ἵνα εὐαλλοίωτον γένηται · δέχεται γὰρ ἐτοιμότερον εἰς ὅλον ἑαυτὸ τὴν ἐκ τῶν ὁμιλούντων ἀλλοίωσιν ἔκασίον τῶν 5 προθερμανθέντων. Ενσίήσαντες δὲ Φρέασιν ἢ κρουνοῖς ὑποτι-14 θέντες τὸ ἀγίεῖον ἀναγκαίως ἐπίθεμα ποιήσομεν αὐτῷ καὶ πάντοθεν ἀκριδῶς αὐτὸ σίεγνοῦμεν, οὐ πληροῦντες, άλλὰ ἀπόκενον ποιοῦντες τὸ ἀγίεῖον, ὅπως ὁ μεταξὺ τοῦ τε ἐπιθέματος καὶ τοῦ κατὰ τὸ ἀγίεῖον ὕδατος ἀὴρ ψυχθεὶς πρότερον οὐτω ψύξη 10 τῆ ψαύσει τὸ πλησιάζον ὕδωρ. Ενθα δὲ οὐδὲν ἔσίι τοιοῦτον, 15 ὡς ἐν Αἰγύπίω, κρεμάσαντες τὸ ἀγίεῖον ἀπώμασίον ἐῶμεν, ὡς δέχηται τὸν ἀέρα. Επεὶ δὲ οὔτε τμητικὸν ἔχει τι τὸ ΰδωρ, οὕτε 16

Vict. acut.

Comm. III in

- par les puits et les chutes d'eau,

> - à l'air libre.

Par sa nature

et ensuite nous l'environnons de neige à l'extérieur; mais, si nous n'en avons pas, nous procurons à l'eau un refroidissement à l'aide de puits ou de chutes d'eau, après l'avoir toutefois chaufée afin qu'elle devienne prompte à se modifier; car toute chose qu'on a d'abord chauffée admet plus facilement dans la totalité de sa substance les modifications que lui impriment les objets avec lesquels elle est en rapport. Après avoir placé le vase dans, des puits ou 14 sous des chutes d'eau, il est nécessaire que nous y adaptions un couvercle et que nous le fermions exactement de tout côté; on ne remplira pas le vase, mais on le laissera à moitié vide afin que l'air qui se trouve entre le couvercle et l'eau contenue dans le vase, en se refroidissant d'abord, refroidisse à son tour l'eau avec laquelle il est immédiatement en contact. Là où on n'a aucune de ces 15 ressources, comme en Égypte, on suspend le vase et on le laisse sans couvercle afin qu'il admette l'air. Puisque l'eau n'a rien d'in-16

<sup>2.</sup> έπ φρέατος Gal.; έμφράπτων C.

προθερμανθέντων ύπο Θερμότητος Gal.

<sup>6</sup> et 8. ἐπίθημα.....ἐπιθήματος ΑΒCV.

<sup>7.</sup> σίεγανοῦμεν C (R) V 2° m.

<sup>8. 6</sup> om. Gal.

Ib. 76 om. Gał.

<sup>9.</sup> πατά τὸ ἀγ Γεῖον om. Ras.

Ib. ψυχθείς αὐτός Gal.; χθείς A 1 m.

Ib. οὐτω] eo Ras.

<sup>9-10.</sup> τῆ ψαύσει ψύξη Gal.; ψύξει τῆ ψαύσει C (R); ξῆ τῆ ψαύσει ABV

<sup>1°</sup> m.; ζήτη ψαύσει C.

<sup>11.</sup> ἐῶμεν om. Gal.

<sup>12.</sup> δέχεται τὸν ψυχρὸν ἀέρα Gal.

\$36, t.XV, p. 696, Ib. p. 697.

Θερμον, βραδύπορον εἰκότως ἐσθὶ καὶ δύσπεπθον καὶ δυσυποβίασθον ἀπαν ὕδωρ, κὰν ἄλλως ἄρισθον ἢ · μένει γοῦν κατὰ
τὴν γασθέρα πολλῷ χρόνῳ, κλύδωνας αὐτῆ τοὐπίπαν ἐργαζόμενον, κὰν ἢ χολώδης ἐκείνη, συνδιαφθείρεται καὶ αὐτὸ, κάπειδὰν ὑπέλθη μόλις ἐκ τῆς κοιλίας εἰς τὴν νῆσθιν, οὐκ ἀναδ δίδοται ῥαδίως · διόπερ οὔτε οὖρα κινεῖν πέφυκεν, οὔτε πθύελον
17 ἀνάγειν. Οὐ μὴν οὐδὲ δίψος παύει, μένον ἐπὶ πλεῖσθον ἐν τῆ
γασθρὶ καὶ μὴ διαδυόμενον εἰς ὅλον τὸ βάθος, μηδὲ ἐπιτέγδον
18 τὸν αὐχμόν. ὅτι δὲ οὐδὲ τρέφει, μόνον δὲ ὅχημα τροφῆς ἐσθιν,
ἡπποκράτει τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἀρίσθοις ἰατροῖς εἴρηται · διὰ 10
τοῦτο οὖν οὐδὲ τὴν ζωτικὴν δύναμιν οἶόν τέ ἐσθι ῥωννύναι, καὶ

Gomm. IV in Alim., \$ 39; t.XV,p.417. Gomm. III in Vict.

> l'eau est peu digestible ;

- elle n'étanche pas la soif ;

- elle ne nourrit pas suivant Hippograte, qui l'a

cisif ni de chaud, il est clair que toute eau doit passer lentement, se digérer difficilement et céder avec peine à l'assimilation, lors même qu'elle excelle sous les autres rapports; elle reste donc long-temps dans l'estomac et y produit en général des fluctuations; de plus, quand cet organe est imprégné de bile, elle se corrompt aussi; quand enfin elle est descendue, non sans effort, de l'estomac dans le jejunum, elle n'est pas facilement distribuée dans le corps; voilà pourquoi elle est naturellement incapable de pousser aux urines ou 17 d'expulser les crachats. Elle n'étanche pas même la soif parce qu'elle reste longtemps dans l'estomac, ne pénètre pas dans toute la profondeur du corps et n'humecte pas les parties desséchées. 18 Qu'elle ne nourrit pas non plus, mais qu'elle est seulement un véhicule de la nourriture, cela a déjà été dit par Hippocrate et par

les plus éminents d'entre les autres médecins; aussi n'est-elle pas

1-2. δυσποδίασίου B text.; δυσυποδικασίου Gal.; ægre subducatur Ras.

2. άλλοίως ABC 1ª m. V.

Ib. ἀρισθόν τε καὶ ἀμεμπθον Gal.

Ib. your nam Ras.

3. ἐν αὐτῆ C (R); om. Ras.

4-5. иджента́ ВV 2ª m.

5. ὑπέλθοι Β text., Gal.

Ib. κύσ le ABC 1ª m., V 1ª m.

6. ω/ ύαλον V.

7. udvov ABC 1ª m., V 1ª m.

7-8. ἐν ταῖς εὐρυχωρίαις τῶν κατὰ γασθέρα καὶ ἔντερα ὀργάνων τοῦ ζφου Cal

8. nai om. ABCV.

Ib. διαλυόμενον ABC 1° m., V

3 m.

Ib. βάθος αὐτῶν Gal.

g. ov V Gal.

10. τοῖς ἄλλοις ἰατροῖς Β; σχεδὸν ἀπασι τοῖς ἀρίσ7οις τῶν ἰατρῶν Gal.

10-11. διά τοι τοῦτο οὐδέ Gal.

314

DES BOISSONS. acut. § 36; p. 697-98.

ταῦτά ἐσΊι τὰ αἴτια διὰ ἃ ωρός τε μελίκρατον ὁ ἶπποκράτης άφικνεῖται καὶ ὀξύμελι καὶ οἶνον ἐπὶ τῶν νοσούντων, ἀποχωρῶν τοῦ ὕδατος. Θσον μέν οὖν έπὶ τούτοις οὐδέποτε ἄν τις αὐτῷ 19 χρήσαιτο, σφαλλόμενοι δέ οἱ ωλείους έν τοῖς άλλοις καταθεύ-5 γουσιν έπλ τὸ ύδωρ οὐκ έχον μεγάλην ἀποτυχίαν, ὅτι μηδέ την δύναμιν · μοχθηρά δε γίνεται χρησις όξυμέλιτός τε καί οίνου καὶ μελικράτου διὰ τὰς άθρόας μεταθολάς, γίνεται δέ καὶ διά την μίξιν ἄκρατον ύπο των ζατρών γινομένην ώς το σολύ. καθάπερ γαρ χειρά τινα σρος την ανάδοσιν αφελκομένην τὸ \$ 36; p. 10 ύδωρ έπιμίγνυσθαι χρή τὸν οἶνον έλάχισ ον σαντελῶς, ώς σαυσαιτο τὸ ΰδωρ ὂν είλικρινές · ούτω δὲ καὶ τοῦ ὀξυμέλιτος ἐπαινῶ τὸ ύδαρές τὸ γὰρ ἄκρατον, εἰ μὴ Φθάσειεν ὑπαγαγεῖν τὴν

Comm. III in Vict. acut. 699-700.

abandonnée pour l'eau miellée, l'oxymel et le vin.

On ne revient à l'eau qu'après avoir été déçu par l'emploi de l'eau miellée, de l'oxymel et du vin: inconvénients de ces boissons mal préparées.

même capable d'augmenter la force vitale; et ce sont là les raisons pour lesquelles Hippocrate abandonne l'eau et se sert de l'eau miellée, de l'oxymel et du vin chez les malades. Si donc il n'y avait 19 pas autre chose à considérer, personne ne se servirait jamais de l'eau; mais la plupart des médecins, quand ils ont été déçus par l'emploi des autres boissons, ont recours à l'eau, qui ne produit pas de grand mécompte, parce qu'elle n'a pas non plus une grande efficacité; or l'usage de l'oxymel, du vin et de l'eau miellée, devient mauvais par les changements subits qu'il cause; il le devient encore par un mélange trop fort comme les médecins le font habituellement; car le vin doit conduire l'eau comme par la main vers les endroits où elle doit se distribuer, et, pour atteindre ce but, il faut y mêler une toute petite quantité de vin afin que l'eau cesse d'être pure; de la même manière aussi je recommande l'oxymel aqueux parce que l'oxymel fort, s'il ne relâche pas tout d'abord le

- 1. & om. Gal.
- 2. ἐπί] ἀπό C 1° m.
- ἐν τοῖς άλλοις ἐκ τοῦ χρῆσθαι τοῖς ἄλλοις κακῶς Gal.
  - 7. μελικράτου καὶ οίνου καί Gal.
  - 8. διά om. A 1° m.
  - Ib. εύκρατον C 2ª m.
- Ib. γινόμενον ABC 1° m.; λεγόμενου C (p).

- καίπερ C 1° m.; ὅσπερ Gal.
- Ib. χεῖρά δρμήν Gal.
- Ib. έφελκομένην Gal. 10-11. *Φαῦσαι* Gal.
- 11. ου είλικρινη C 1° m.; αὐτό τοῦτο μόνον είλικρινές είναι Gal.
- 11-12. aquosum laudo. Cum minore quoque periculo aquosa mulsa quis uti poterit. Nam impermixta Ras,

γασθέρα, βλαβερώτατον γίνεται, καὶ μάλισθα έν τοῖς σικροχόλοις τε καὶ μεγαλοσπλάγχνοις, έπὶ ὧν καὶ τὸ ὕδωρ ἐσθὶ βλαβερὸν, όταν έκχολωθῆ μεῖναν έπὶ ωλεῖον έν τοῖς ὑποχονδρίοις · τρος γαρ δη τούτοις άπασιν οίς έχει κακοίς έτι και άκο-20 πρου δυ οὐδὲ ὑπαγωγήν τινα τῆς γασΊρὸς ἐργάζεται. Τὸ δὲ ἐν 5 άρχαις αὐτὸ τῶν σαροξυσμῶν σινόμενον βλάπθειν τῶν γινω-21 σπομένων σάσίν έσιν. Πότε οὖν έσιι χρήσιμον ΰδωρ σεινόμενον; όταν έπὶ μόνφ σοτῷ ὁ κάμνων διαιτώμενος ἦ, μηδέπω γυλὸν ωλισάνης λαμβάνων τότε γάρ μεταξύ τῶν ἄλλων ωοτῶν ύδωρ ἄν τις ἐν καιρῷ ϖροσφέροι, καὶ μάλισ α ὅταν ὁ κάμνων 10 η διψώδης · ωλημμυρίδα γάρ τινα ωοιείν αὐτό Φησιν ὁ Ιπποκράτης, τουτέσ]: ωλήθος ύγρότητος · διό καὶ μεταξύ μελικράτου

[ Vict. acut. 17, t. II, p. 358.]

ventre, devient très-nuisible, surtout chez les malades incommodés par la bile amère ou dont les viscères sont tuméfiés, et chez lesquels l'eau est nuisible aussi bien que l'oxymel quand elle se convertit en bile en séjournant longtemps dans les hypocondres, car, joignant encore à tous ses autres défauts celui de ne pas produire de matières 20 alvines, elle ne cause même aucun relâchement du ventre. C'est un fait reconnu de tout le monde, que l'eau est nuisible quand on la 21 boit au commencement des accès. Quand donc convient-il de boire de l'eau? lorsque le malade est exclusivement au régime des boissons et qu'il ne prend pas encore de la crême d'orge mondée; en effet, c'est dans cette circonstance qu'on peut donner à propos de l'eau entre les autres boissons, surtout quand le malade a de la soif: car, dit Hippocrate, elle cause une espèce d'inondation, c'est-àdire une abondance d'humidité; c'est pourquoi Hippocrate donne

Au commencement des accès l'eau nuit. Cas dans lesquels il convient de donner de l'eau au malade;

- sentiment d'Hippocrate à cet égard.

3. ωλέον Gal.

4. τούτων A 1 m.

6. τῶν παροξυσμῶν αὐτό Gal.; αὐτὸ σαροξυσμών ABCV.

7. τε φασι και όμολογουμένων Gal.

8. διαιτώμενος ή ABV 1ª m.; διαιτώμενος ήν C; έσλι διαιτώμενος ή

10. ἀν τις ἐν αὐτί Α 1ª m.; αὐτίσι

2 m.; dvrioi 3 m. et C; dvrioi BV ıª m.

Ib. καιρῶν ABC 1° m., V 1° m.

11. αὐτό] eo tempore Ras.

Ib. αὐτό Φησιν om. A 1° m. BC

1 m., V 1 m.

Ib. & om. C 1ª m. V.

12. ύγροῦ τινος C (R) V 2° m. Gal. - Ib. nai om. Ras.

ORIBASE: COLLECT. MÉD. V, 1.

DES BOISSONS. 316

Comm. III in Vict. acut. \$37;p.701. Simpl. med. I, 8; t. XI, p. 394-95. τε καὶ δξυμέλιτος δίδωσιν δλίγον εἰς ὑγρότητα τοῖς ἀναπθυσθησομένοις εὐπετὲς ὂν, ἀλλὰ κἀπειδὰν ὁ οἶνος μεγάλως ἢ βλαβερὸς, καὶ τότε δίδωσιν ὑδατος, βλαβερὸς δέ ἐσθιν, ὅταν ἤτοι
ωαραφρονῆ ὁ κάμνων, ἢ κεφαλαλγῆ σφοδρῶς. Αὐτὴν μὲν οὖν 22
5 τὴν οἰκείαν φύσιν ὑγράν τε ἔχει καὶ ψυχρὰν τὸ ὕδωρ, ωροσλαμβάνον δὲ ἐπίκτητον Θερμότητα, Θερμαίνει μὲν καὶ ὑγραίνει
τὰ ωλησιάζοντα, ωλὴν οὐχ ὁμοίως ἄπαντα ωέφυκε δρᾶν, ἀλλὰ
ὑγραίνει μὲν ἄκρως, ἄν τε εὔκρατον, ἄν τε χλιαρὸν, ἄν τε καὶ
Θερμότερον ὑπάρχη, Θερμαίνει δὲ οὐκ ἄκρως τό γε μὴ ζέον
10 ἐσχάτως. Ἐξεταζέσθω δὲ ὁ λόγος ἐπὶ τῆς εὐκράτου φύσεως 23
ἀν τοίνυν ταύτη ωροσφέρης ὕδωρ εὐκράτως Θερμὸν, εἴτε λούων,
εἴτε καταντλῶν ὅ τι δή ωστε μέρος, ὑγρότερον ἀποδείξεις αὐτὸ

Qualités élémentaires de l'eau; mode d'action de l'eau en raison de sa température,

Exemple tiré de l'administration extérieure de l'eau un peu d'eau entre l'eau miellée ou entre l'oxymel, parce qu'elle est commode pour humecter les matières qui doivent être rejetées par les crachats; mais il donne également de l'eau lorsque le vin est extrêmement nuisible, et il l'est quand le malade a du délire ou un violent mal de tête. La nature propre de l'eau est elle-même 22 humide et froide, mais, quand elle reçoit une chaleur empruntée, elle échauffe et humecte ce qui est en rapport avec elle; cependant elle n'est pas capable de faire tout cela de la même manière, puisqu'elle humecte au suprême degré, qu'elle soit d'une température moyenne ou tiède, ou plus chaude encore; tandis qu'elle n'échauffe jamais au suprême degré, à moins qu'elle ne soit au plus fort de l'ébullition. Appliquons ce que nous venons de dire à une 23 constitution d'un tempérament moyen : si donc on administre de l'eau modérément chaude à un individu de cette constitution, soit qu'on donne un bain ou qu'on fasse une affusion sur une partie

- 1. διδόασιν C 2ª m.
- 2. εὖπετὲς ὄν] συντελές Gal.
- 3. διδόασιν C.
- 4. συρέσσων σαραφρονή Gal.
- 7. ἀπαντα] ἀμφω Gal., Ras. Ib.
   δρεῖν Α 2° m.; δρᾶν ἀμα Gal.; om. A.
  - 8. ἀν τε χλιαρὸν, ἄν τε εὐκρατον

Gal.; dv τε χλιαρόν C. — g. τό τε  $\mu\eta$  C 1  $^a$  m.

- 10. ἀκράτου C 1ª m. et infra.
- Ib. φύσεως πρώτον Gal.
- 11. ταύτη om. V 1° m.
- Ib. προσφέροις ABCV.
- 12. ἐαυτοῦ Gal.

καί θερμότερον εν αὐτῷ τῷ χρόνῳ τῆς καταντλήσεως • εἰ δὲ έπι τούτω παύσαιο, μη συναγαγών και πιλήσας το σώμα ψυχρώ, μικρου ύσθερου εύρησεις αὐτο ψυχρότερου έαυτοῦ γεγενημένου, διαπνεομένης άμετρότερον της έμφύτου Θερμασίας οὐ μην ώσπερ ψυχρότερον εἰς ὕσίερον ἡ τοῦ Θερμοῦ χρῆσις, οὕτω καὶ 5 ξηρότερον ἀποδείκνυσι τὸ σώμα, καίτοι καὶ τοῦτο ἀν δόξειε γίνεσθαι διά τε την άραίωσιν τῶν σόρων καὶ μαλακότητα τοῦ σώματος και χύσιν τῆς οὐσίας · ἀτμίζειν γὰρ ἀνάγκη ωλέον έπὶ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν, ὁ δὲ ἀτμὸς ύγρόν έσλι λελεπλυσμένον · άλλὰ γὰρ οὐχ ὧδε ἔχει τάληθές · αὶ μὲν γὰρ ἐν τοῖς 10 Simpl. med. I, άγιείοις και ταις άλλαις χώραις ταις κεναις ύγρότητες έκκενούνται σάσαι, τὰ σώματα δὲ αὐτὰ τῶν ἀγΓείων καὶ σύμπαν τὸ σαρκώδες γένος ύγρότερον έαυτοῦ γίνεται, καὶ ταύτην μό-

8; p. 396.

quelconque, autant que dure l'affusion, on rendra cette partie plus humide et plus chaude qu'elle n'était auparavant; si on s'arrête après cela et qu'on ne resserre ni ne condense le corps à l'aide de l'eau froide, on trouvera bientôt qu'il est devenu plus froid qu'il ne l'est habituellement, parce que la chaleur innée s'est évaporée outre mesure; bien que, par un effet secondaire, l'usage de l'eau chaude ait rendu le corps plus froid, il ne l'a cependant pas rendu pour cela plus sec, ce qui cependant semblera avoir lieu à cause du relâchement des conduits, du ramollissement du corps et de la liquéfaction de sa substance; en effet, pour produire ces divers états, il se fait nécessairement une évaporation plus forte que de coutume, et la vapeur est une humidité atténuée; mais en réalité cette sécheresse n'existe pas, car toute l'humidité contenue dans les vaisseaux et dans les autres espaces vides s'échappe, tandis que le corps même des vaisseaux et toutes les parties charnues deviennent plus humides qu'elles n'étaient, et il n'y a, à ce qu'il paraît, que cette propriété

modérément chaude à un individu d'un tempérament moyen.

 <sup>2.</sup> συναγαγών καὶ ωιλήσας καὶ ωυκυώσας Gal.

Ib. ψυχροῦ χρήσει V 2° m. Gal.

<sup>3.</sup> εύρησει B text.

Ib. γεγουέναι Gal.

τοῦτον V.

Ib. av ] av B.

<sup>- 10.</sup> τάληθῆς B text.; om. Ras.

<sup>11.</sup> κοιναῖς V 2ª m.

<sup>12.</sup> αὐτά om. Ras.

νην, ώς ξοικεν, οὐδέποτε ἀποβάλλει τὴν δύναμιν τὸ ὕδωρ οὐδὲ γὰρ, ὅτε ζέον κατακαύσει τὰ σώματα, ἔηρὰ τὰ καυθέντα γίνεται τοῖς ὑπὸ τοῦ συρὸς ὀπηθεῖσιν ὡσαύτως, οὐδὲ, ἐπειδὰν ἄκρως ψυχρὸν γενόμενον διὰ ὅλης ἡμέρας ἢ καὶ σλείονος χρόνου 5 καταντλῆταί τινος μορίου, ἔηρότερον ἀπεργάζεται τοῦτο, καίτοι ἡυσόν γε Φαίνεται καὶ σάντη μικρὸν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν αὐτῷ διὰ τὸ κεκενῶσθαι τὴν ἐκ τῶν ἀγιείων τε καὶ τῶν ἄλλων χωρίων ὑγρότητα συμβαίνει, τὰ σεφυκότα δὲ αὐτὰ κατὰ οὐδὲν ἑαυτῶν γίνεται ἔηρότερα.

eta'. Περὶ ύδατος ψυχροῦ , καὶ ὀξυμέλιτος δόσεως ἐπὶ νοσούντων.

E depord. lib. 10 Επειδή σᾶσα διάθεσις έν τῷ σώματι σαρὰ Φύσιν ὑπὸ τῶν l

humectante que l'eau ne perd jamais; car, même lorsqu'à l'état d'ébullition elle brûle les corps, les parties brûlées ne deviennent pas sèches à l'instar de celles qui ont été brûlées par le feu; de même, lorsqu'elle est parvenue au suprême degré de froid et qu'on en fait des affusions pendant une journée entière ou pendant plus longtemps encore sur une partie quelconque, elle ne la rendra pas plus sèche que de coutume, quoique la partie se montre ridée et tout à fait atrophiée; cela tient à ce que l'humidité des vaisseaux et des autres espaces vides s'est échappée, tandis que les parties fondamentales elles-mêmes ne deviennent en aucune façon plus sèches qu'elles n'étaient auparavant.

2. DE L'ADMINISTRATION DE L'EAU FROIDE ET DE L'OXYMEL FROID
CHEZ LES MALADES.

L'eau froide

Comme toute affection contre nature se guérit par les moyens !

1. ἀποβάλλειν V 2° m.

Ib. τὸ ἄδωρ τὸ γλυκὸ δηλουότι V 2<sup>a</sup>

2. όταν ζέον κατακαύση Gal.

Ib. κλυθέντα A 1° m.

2-3. γίνεται όμοίως τοῖς C 2° m.

Ras.; γίνεται ώς έν τοῖς Gal.

3. τοῦ om. Gal.

4. γινόμενον ΑΒΥ.

Ib. ωλείονι χρόνω Gal.

6. δυσσόν B Gal.

Ib. TE ABCV.

Ib. ωάντη ex em.; ωαντί Codd.; ωάνυ Gal.; admodam Ras.

Ib. αὐτό ABCV 1° m.; om. Ras.

9. αὐτῶν V 1ª m.

> Cf. Comm. I in Vict. ac. \$43;p.499.

Cf. Meth, med. IX. 5: t. X. p. 620-21.

14; t. IX, p. 612-13.

> guérit la fièvre essentielle; elle exaspère celle qui dépend d'une affection à laquelle l'eau froide ne convient pas.

Affections auxquelles l'eau froide est nuisible : moven de les reconnaître,

Dans quels cas on peut donner l'eau froide

έναντίων έαυτή δέδεικται θεραπευομένη, σρόδηλον, ώς καὶ ὸ συρετός ύπο τοῦ ψυχροῦ σδεσθήσεται σάντως, ἐπειδάν ή μόνος ών αύτος άνευ τινός διαθέσεως ύπο του ψυχρού βλαπλομένης. μετά γάρ τοῦ συρετοῦ διαθέσεως έτέρας ούσης, ήν τὸ ψυχρον βλάπθει, κὰν ὁ γεννώμενος έξ αὐτῆς συρετὸς ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ σθεσθή τό γε σαραχρήμα, μετά ταῦτα έτερος ἀναφθήσεται χαλεπώτερος, αύξηθείσης της διαθέσεως, ην έβλαψεν ή τοῦ ψυγροῦ ωόσις · βλάπΙονται δὲ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ διαθέσεις αί τε τῶν Φλεγμαινόντων μερῶν καὶ τῶν ἀπέπθων χυμῶν, ὧν γνώρισμά ἐσθιν ἡ ἀπεψία τῶν οὔρων · ἀρκεῖ τοιγαροῦν ἡ τῶν οὔ- 10 Cf. De cris. I, ρων ἐπίσκεψις ἄμα τῷ μὴ Φλεγμαίνειν μέρος κύριον ἐπὶ τὴν 2 τοῦ ψυχροῦ δόσιν ήμᾶς ἐπισίῆσαι. Εί δὲ κατεπείγοιτό σοτε θέρους ώρα το σφοδρον τοῦ συρετοῦ, νέος δε ο κάμνων εἴη καὶ ψυγροῦ σόσεως έθας, έαν ίδης άμα τῆ θέα καὶ τῆ συσίάσει

qui lui sont contraires, ainsi que nous l'avons montré, il est clair que la fièvre sera entièrement éteinte par l'eau froide, pourvu qu'elle existe seule sans accompagnement de quelque affection à laquelle l'eau froide est préjudiciable; car, si concurremment avec la fièvre il existe une autre affection que l'eau froide exaspère, plus tard, au cas où on aurait éteint à l'aide de l'eau froide, pour le moment du moins, la fièvre produite par cette affection, il s'allumera une autre fièvre plus grave que la première, parce que l'affection pour laquelle l'eau froide prise en boisson ne convient pas se sera aggravée; or les affections auxquelles l'eau froide est préjudiciable sont celles qui tiennent à l'inflammation des parties ou à la crudité des humeurs, dont la crudité des urines est le signe; la considération des urines, conjointement avec l'absence de l'inflammation d'un organe important, suffit donc pour nous déterminer à donner 2 de l'eau froide à boire. Si cependant, en été, nous sommes pressés par la violence de la fièvre, et si le malade est jeune et habitué à boire de l'eau froide, on ne commettra pas de faute en lui en ad-

CH. 2; l. 1. ωρόδηλος B text.

2. wupos B text.

5. nav ] nal ACV.

Ib. γενόμενος V.

6. συσβεσθη ΑΒC.

8. τοῦ ] τούτου C 1° m.

Cf. Sec. gen. VII, 9; t. XIII,p.993-994,etMeth. med. ad Gl. II, 6; t. XI, p. 104.

Cf. De marc. 3; t. VII, p, 697.

Cf. Diff. febr.

malgré les contreindications.

L'eau froide convient dans les fièvres avec inflammation violente; elle nuit quand l'indammation est modérée. De l'administration de l'eau dans les inflammations viscérales.

τῶν οὔρων ἐναιώρημα χρησίον, οὐκ ἀν άμάρτοις, δοὺς τὸ ψυχρὸν, εἰ καὶ Φλεγμαῖνον εἴη τι μόριον, ἀλλὰ προαιρῆ κἀνταῦθα τὴν μὲν σφοδρότητα τοῦ πυρετοῦ παύσασθαι, πλειόνων δὲ ἡμερῶν δεήσεσθαι τὸ λείψανον τῆς Φλεγμονῆς · σκιρρωδε-5 σίερον γάρ πως ἀναγκαῖον αὐτὸ γενέσθαι καὶ δυσλυτώτερον. Εἀν μέντοι μὴ σφόδρα περικαεῖς ὧσιν οἱ πυρετοὶ, δοὺς τὸ 3 ψυχρὸν ἐπὶ τῶν Φλεγμαινόντων μορίων ἀσίοχήσεις μεγάλως · σημαίνουσι γὰρ οἱ ἰσχυρῶς Φλογώδεις πυρετοὶ τὴν Φλεγμονὴν ἐρυσιπελατώδη πως εἶναι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ ψυχρὸν ὀνί-10 νησιν αὐτὴν, ὅσπερ κἀπὶ τῶν ἐκτὸς ὁρᾶται. Περὶ μὲν οὖν τῶν 4 ἀρχομένας ἐχόντων Φλεγμονὰς ἐν ἡπατι καὶ γασίρὶ καὶ τοῖς τοιούτοις μορίοις ἀκριβεσίερου χρεία διορισμοῦ · μεγάλως γὰρ οὖτοι ἄπαντες βλάπίονται, κὰν ἐν καιρῷ λάβωσιν, ἐὰν ὑπερ-βάλλη βραχὸ τῷ πλήθει τὸ ποτόν · ἐπειδὴ γὰρ ἀρχαὶ τῶν ἄνευ

ministrant, au cas où les urines présentent un énéorème louable en même temps qu'un bon aspect et une bonne consistance, lors même qu'il y aurait une partie enflammée; car, dans un pareil cas, on aime mieux arrêter la violence de la fièvre, au risque d'être dans la nécessité de consacrer un plus grand nombre de jours au traitement de ce qui reste de l'inflammation et qui nécessairement s'est rapproché de la nature du squirrhe et est devenu plus difficile à résoudre. Si cependant les fièvres ne sont pas accompagnées d'une 3 très-grande chaleur et s'il y a des parties enflammées, on éprouvera de grands mécomptes en donnant de l'eau froide; car les fièvres accompagnées d'une vive chaleur indiquent que l'inflammation est en quelque sorte érésipélateuse, et c'est justement pour cela que l'eau froide réussit dans ce cas, comme on le voit aussi pour les parties extérieures. Chez ceux qui ont des inflammations commen- 4 cantes au foie, à l'estomac ou à d'autres parties semblables, on doit admettre une distinction plus rigoureuse, car tous ces malades éprouvent un grand dommage, si la quantité de la boisson dépasse un peu la mesure, quand même ils prendraient l'eau en temps op-

II,14 et 15; t. VII, p. 382-85.

σληγης η τραύματος συνισθαμένων Φλεγμονών ήτοι διὰ την ἀσθένειαν τῶν μορίων, ἡ διὰ τινα Θερμότητα γίνονται, τὰς μὲν διὰ τὴν ἀσθένειαν γινομένας ἀεὶ βλάψει τὸ ψυχρὸν, τὰς δὲ διὰ Θερμασίαν τινὰ συρώδη σύμμετρον δοθὲν ἀφελήσει κίνδυνος γὰρ ἐν τῆ τοῦ σλείονος δόσει σρὸς τὴν ἐναντίαν ἀμε- 5 τρίαν μετασθῆναι τὸ μέρος. Ἐτι δὲ μᾶλλον ἀφελήσει τὰς τοιαύτας διαθέσεις ἡ τοῦ ψυχροῦ σόσις, ἐφθακότων αὐτῷ χρῆσθαι σαρὰ τὸν τῆς ὑγείας χρόνον. Προεπισκέψασθαι οὖν χρὴ τὰ τε κατὰ τὸν Θώρακα καὶ κατὰ τὴν γασθέρα καὶ κατὰ τὸ ήπαρ καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὴν κεφαλὴν ὅλην ἰσχυρὰ νοσήματα τὰ κῶλα 10 γὰρ ἴσως οὐδὲν μέγα βλαβήσεται · βλαβήσεται μὲν γάρ τι καὶ αὐτὰ κατὰ τινας διαθέσεις, ἀς ἐφεξῆς ἐρῶ, τὴν δὲ ἀὐτὴν αὐτῶν ἔσεσθαι βλάβην, ἡλίκη γίνεται, τῶν σροειρημένων μερῶν ἰσχυ-

portun; en effet, les inflammations commençantes produites sans violence extérieure et sans plaie résultent ou de la faiblesse des parties ou d'une certaine chaleur; or l'eau froide sera toujours nuisible dans les inflammations qui tiennent à la faiblesse, tandis qu'elle conviendra pour celles qui dépendent d'une certaine chaleur ignée, pourvu que la dose soit modérée; car, si on donne trop d'eau, on s'expose au danger de voir la partie passer à l'excès con-5 traire. L'eau froide, prise en boisson, fera encore plus de bien dans ce genre d'affections, si les malades en usaient auparavant dans l'é-6 tat de santé. Avant d'administrer l'eau froide, il faut donc préalablement prendre en considération les maladies graves de la poitrine, de l'estomac, du foie, du cou et de toute la tête, car les membres n'en éprouveront peut-être pas de grand dommage; ils en éprouveront, il est vrai, quelque peu dans certaines affections dont je parlerai plus tard; mais un homme étranger à la médecine n'oserait pas même comparer ce dommage à celui qu'entraîne l'eau

Des indications et contreindications de l'eau froide dans les inflammations viscérales;

<sup>4.</sup> dé om. C 1ª m.

<sup>6.</sup> Ĕτι δε μᾶλλου] Præterea vero Ras.

<sup>6-7.</sup> τὰς τὸν αὐτάς Α 1° m.; τὰς τὸν τοιαύτας C 1° m.

<sup>7.</sup> ἐμφαθικότων αὐτῷ χρῆσθαι Α; ἐμφατικότων αὐτῷ αὐτῷ χρ. C; ἐπὶ τῶν εἰωθότων αὐτῷ χρ. 2° m.

<sup>8.</sup> Προεπισκέπλασθαι C.

<sup>12.</sup> δ' αὐτὴν δ' αὐτῶν C 2° m.

[Cf. Comm. in Aph. v. 18, 21 et 22; t. XVII b,

p.803,807, 810 et 811.] ρῶς πασχόντων, οὐκ ἄν οὐδὲ ἰδιώτης εἴποι. Εἰ μὲν οὖν ἐρυσι- 7
πελατώδης ἢ ἐρπυσικὴ διάθεσις εἴη ἐν τοῖς κατὰ ὑποχόνδριον,
ἢ ἐρυσιπελατώδης Φλεγμονὴ, ἢ κατὰ δυσκρασίαν ἄνευ χυμῶν
γεγονυῖα ἄκρως Θερμὴ διάθεσις, ὀνίνασθαι [συμβήσει], καθά5 περ γε καὶ [βλάπιεσθαι Θαυμασιῶς] ἀπόσιημα καὶ οἴδημα καὶ
σκίβρον ἔλκος τε καὶ τὰς ψυχρὰς δυσκρασίας. Ἐπειδὴ δὲ καὶ 8
περὶ τῶν κώλων ὑπεσχόμην εἰπεῖν, εἰδέναι χρὴ καὶ τὰς ἐν
τούτοις Φλεγμονὰς τῶν νευρωδῶν μορίων, ἀπὸ ὧν καὶ ἄλλως
ἔσι κίνδυνος σπασμῶν, μέγισια βλαπιομένας ὑπὸ ψυχροῦ πό10 σεως εἰ δὲ ἐν σαρκώδει μέρει τῶν κατὰ τὰ κῶλα γένοιτο Φλεγμονὴ, καὶ πίνοι ψυχρὸν ὁ ἄνθρωπος, κὰν ἔξω προσφέρη τῷ
Φλεγμαίνοντι, βλαβείη μὲν ἀν, οὐ μὴν ἀξιόλογόν γε, οὐδὲ

- dans les inflammations des membres. froide, lorsque les parties susdites sont gravement affectées. Si donc 7 il existe à l'hypocondre une affection de nature érésipélateuse ou herpétique, ou s'il y a une inflammation érésipélateuse, ou une affection éminemment chaude tenant à une intempérie sans humeurs, l'eau froide soulagera; de même qu'un abcès, un œdème, un squirrhe, une plaie ou des intempéries froides en éprouveront une aggravation considérable. Mais, puisque j'ai promis de parler 8 aussi des membres, il faut savoir que l'eau froide prise en boisson est très-nuisible dans les inflammations des parties nerveuses de ces régions, car ces inflammations, en l'absence même de l'eau froide, menacent du danger des convulsions; si, au contraire, l'inflammation a son siège dans les parties charnues des membres, et que le malade boive de l'eau froide ou qu'il en applique extérieurement sur la partie enflammée, cela lui fera du tort, il est vrai, mais

ι. οὐδέ] οὐτε ΒΥ.

2. ὑποχουδρίων A 1 m.

ονίνασθαι συμβήσει conj.; ονίνασθαι Codd.; frigidæ potio juvabit
 Ras.

11. win AC; bibere poterit Ras.

<sup>3.</sup> Φλεγμονή κατά ABC 1° m., V 1° m. — Ib. ἀν εύχυμον Α; ἀν εὐ-χύμων Α 2° m. BC.

βλάπ7εσθαι Φαυμασ7ös Ras.,
 qui a : eadem mirum in modum lædit;
 om. Codd.; C 2<sup>a</sup> m. a la glose λείπει τι.

<sup>6.</sup> σκῆρον V 1° m.; σκληρόν AB C. — Ib. καί] μετά C (p). — Ib. Επεὶ δὲ δεῖ (δή 2° m.) A.

Comm, I in Vict. acut. \$43;p.500-501.

σαφε ούδεν, καὶ μάλισ αεὶ ωόσει ψυχροῦ συνειθισμένος ὑπάρ9 χοι. ὅταν οὖν ωυρετὸς ἢ μόνος ἄνευ διαθέσεως ἄλλης ὑπὸ ψυχροῦ βλαβῆναι δυναμένης, τοσοῦτον ἐπιδιδόσθω τὸ ψυχρὸν, 
10 ὅσον ἀν ὁ κάμνων αὐτὸς ἐπισπάσασθαι δύναιτο ἀπνευσ ι. Τὸ δὲ ὁξύμελι Θέρους ὥρα δίδοται ψυχρὸν ἔνεκα τοῦ μὴ ωαροξῦναι 5 τὴν δίψαν τοῦ κάμνοντος · διὰ τοῦτο καὶ ωρὶν ωεφθῆναι τὴν νόσον ὁξυμέλιτος ψυχροῦ διδόναι τολμῶμεν ώρα Θέρους, οὐκ ἀν δόντες ὑδωρ ψυχρὸν εἰς κόρον ἐν τῆ τοιαύτη διαθέσει · ωυκνώσει μὲν γὰρ τὴν Φλεγμονὴν, ὁταν ἐπὶ Φλεγμονῆ ωυρέτ ωσιν, ἀπέπ ιους δὲ Φυλάξει τοὺς χυμοὺς, ὁταν ἐπὶ τούτοις νοσῶσιν · 10 ἀλλὰ τὸ γε ὁξύμελι τηνικαῦτα δίδομεν ὀλίγον, ὡς ἀν ἐν τῆ

ce tort ne sera ni considérable ni apparent, surtout si ce malade 9 est habitué à boire de l'eau froide. Si donc la fièvre existe seule et sans autre affection à laquelle l'eau froide puisse être nuisible, il faut donner autant d'eau froide que le malade lui-même pourra 10 en avaler d'un seul trait. Quant à l'oxymel froid, on le donne en été pour empêcher que la soif du malade ne s'exaspère; voilà pourquoi nous nous permettons de donner en été de l'oxymel froid, même avant que la maladie ne soit arrivée à coction, tandis que nous ne donnerions pas de l'eau froide jusqu'à satiété dans un pareil état, car elle resserrerait les parties enflammées, si c'est l'inflammation qui produit la fièvre, et elle maintiendrait à l'état de crudité les humeurs, si c'est d'elles que dépend la maladie; mais nous donnons alors un peu d'oxymel, parce que cette boisson

Cas
dans lesquels
il faut
administrer
l'oxymel
freid.

 μαλισία εἰ ex em.; εἰ καὶ μαλισία Codd.; αc præcipue Ras.

1-2. ὑπάρχη Β.

- 2-3. ή μόνος....δυναμένης] ή δυνάμεως οδοης Gal.
  - 3. ἐπιδιδόναι Α.
- 4. ἐπισπάσασθαι δύνατο AC; οδός τ' ἢ ωιεῖν ἐπισπασάμενος Gal.
  - 5. δίδονται C 2ª m.
  - 6. τῶ κάμνοντι C.
  - 7-8. διδόναι... ψυχρόν om. A 1° m.

- 7. ώs చρα Gal.
- 8. δώσοντες Gal.
- 9. μέν om. Gal.
- Ib.  $\varphi$ λεγμουῆ ]  $\varphi$ λεγμουῆς A B G V.
  - Ib. ωυρέτ7ουσιν AC.
  - 10. Φυλάξει] έργάσεται ψύξει Gal.
- 11. τό..... ολίγου] τότε μεν ολίγον το οξύμελι δίδομεν Gal.
  - Ib. διδόμενον C (p).
  - Ib. dv om. Gal.

γασ ρὶ Φθάνον χλιανθῆναι σρὶν διαδοθῆναι τὴν ἐξ αὐτοῦ ψύξιν ἄχρι τῆς σλευρᾶς : εἰ δὲ καὶ διαδοθείη τι βραχὺ, τοῦτο ὑπὸ αὐτοῦ τοῦ ὀξυμέλιτος διορθωθήσεται, δύναμιν ἔχοντος τμητικήν.

γ'. Περὶ ὑδάτων, ἐκ τῶν ῬούΦου· κεῖται ἐν τῷ β' λόγῳ τοῦ Περὶ διαίτης, ἤτοι Περὶ σομάτων.

Τὰ μὲν σίασιμα τῶν ὑδάτων, καλῶ δὲ τὰ ἐκ τῶν Φρεάτων, 1 5 τῷ ἀταλαίπωρα εἶναι οὕτε ἄγαν λεπία ἐσίιν, εἰσελθόντα τε εἴσω ἦσσον βρέχει καὶ διαλύει τὰ σιτία, ἦσσον δὲ καὶ ϖέσσει, οὐρεῖται δὲ οὐκ ἀγαθῶς τῆ ϖαχύτητι, καὶ ὅτι ψυχρά ἐσίιν · γίνεται δὲ ϖοτιμώτερα ταῖς τε ἀντλήσεσιν οἶον ἀποβρεόντα καὶ

prend dans l'estomac une température tiède avant que le refroidissement qu'elle produit n'arrive jusqu'au côté; et, si même ce refroidissement s'y faisait un peu sentir, cet inconvénient serait corrigé par l'oxymel lui-même, qui est doué de propriétés incisives.

> 3. de l'eau. (Tiré de Rufus.)

[Il se trouve dans le deuxième livre du traité Sur le régime, c'est-à-dire dans le livre Sur les boissons.]

Les eaux stagnantes (j'appelle ainsi les eaux de puits) ne sont le pas très-ténues parce qu'elles n'ont point de mouvement, et, quand elles ont pénétré jusqu'à l'intérieur, elles humectent et dissolvent moins les aliments que les autres eaux; elles agissent aussi moins bien sur la digestion et elles ne passent pas non plus facilement par les urines à cause de leur épaisseur et parce qu'elles sont froides; elles deviennent meilleures à boire quand elles éprouvent une espèce d'écoulement par le puisement ainsi que par le net-

Qualités
et propriétés
des eaux
sans
ecoulement;

- 1. ποιλία Gal. Ib. Φθανόν A.
- 1-2. Φθάνον..... ωλευρᾶς] ωρότερον χλιαρὸν γενησόμενον τοῦ τὴν αὐτοῦ ψύξιν μέχρι τῆς ωλευρᾶς ἀναδίδοσθαι Gal.
  - 1. διαθήναι Α.
- διαδοθείη τι βραχύ] όλίγου ἀναδοθῆ Gal.
- 2-3. τοῦτο.....διορθωθήσεται] ἀλλ' ὑπὸ τοῦ γε ὀξυμέλιτος ἐπανορθωθήσεται Gal.

CH. 3. Tit. λόγω] βιβλίω V.

- 5. τῷ om. AB.
- 6. Ισφ C. Ib. σέσει AM.
- 8. δè καί Β.

Ιb. τε δέ Μ.

180 Μαιι 170-180-181.

2 τῆ καθάρ σει τῶν Φρεάτων. Τὰ δὲ ἀπόρρυτα ωολλῷ λεπθότερα

3 καὶ βρέχειν ἀμείνω καὶ εἰς ωέψιν καὶ εἰς οὔρησιν. Τὰ δὲ ἐκ
λίμνης ωάντα κάκισθα · ὁσμήν τε γὰρ ἔχει ἄτοπον οἶα σεσηπότα, καὶ τοῦ μὲν Θέρους Θερμὰ γίνεται, τοῦ δὲ χειμῶνος

4 ψυχρὰ, ὅπερ μέγισθον σημεῖον τίθεμαι ωονηρίας ὑδάτων. Κατὰ ὁ
μὲν οὖν Θέρος τὰς γασθέρας ἐκταράσσει, τῆ δὲ κύσθει βραδύπορά ἐσθιν · ωολλάκις δὲ καὶ δυσεντερία γίνεται τῷ ἀνθρώπῳ,

5 καὶ τὰ λειεντερικὰ, ἀπὸ ὧν εἰς ὑδρωπα ωεριίσθανται. Κατὰ δὲ
χειμῶνα, ἄτε ψυχρὰ ὅντα, τὰς μὲν γασθέρας οὐ μάλα ἐκταράσσει, ῥήγματα δὲ καὶ ωλευρίτιδας καὶ βῆχα ωοιεῖ · τρέπεται δὲ 10

181 καὶ εἰς σπλῆνα, ἔπειτα καὶ εἰς ὑδερον τελευτᾶ · ἐπὶ δὲ σπλη νὶ
καὶ οἱ ωόδες ἐλκοῦνται, καὶ τὰ ἔλκη οὐν ἐθέλει ταχὺ συνιέναι.

6 Μόνα δὲ τὰ ἐν Αἰγύπθῳ ἔλη ὑγιεινά ἐσθιν, ὧν ἐγὼ οἶδα, ὅτι

2 toyage des puits. Les eaux qui coulent sur une pente sont beaucoup plus ténues et valent mieux pour humecter et pour favoriser la di3 gestion et l'émission des urines. Les eaux de lac sont, sans exception, très-mauvaises, car elles ont une odeur peu convenable,
comme si elles étaient corrompues, puis elles sont chaudes en été et
froides en hiver, circonstance que je regarde comme le principal
4 signe de la mauvaise qualité des eaux. En été, donc, elles causent
la diarrhée et passent lentement par la vessie; souvent aussi on est
pris de dyssenterie et d'affection lientérique qui se transforme en
5 hydropisie. En hiver, les eaux de lacs ne causent pas beaucoup de
diarrhée parce qu'elles sont froides, mais elles produisent des ruptures, des pleurésies et de la toux; elles se portent aussi du côté
de la rate et finissent ensuite par engendrer l'hydropisie; la rate
étant affectée, les pieds s'ulcèrent aussi, et ces ulcères ne veulent pas
6 se fermer vite. Il n'y a, à ma connaissance, que les marais de l'É-

- des eaux coulant sur une pente;

- des eaux de lac en général, et suivant les saisons;

- des caux

<sup>1.</sup> τῆ om. CM.

<sup>3.</sup> έχει γάρ όσμην άτοπον Gal.

Ib. olov ai B, et olov corr.

<sup>5.</sup> σημεϊόν ἐσΊι τῆς τῶν ὑδάτων wovηρίας Gal.

<sup>5-6.</sup> Κατά. . . . Θέρος om. BV.

<sup>6.</sup> τῆ om. BV.

<sup>7.</sup> δυσεντερικά A 1° m.

<sup>8.</sup> *περιίσ* σται Α 1 m. CM 1 m.

<sup>12.</sup> οὐκ ἐθέλει ex em.; οὐ καθέλει V; οὐ καθέλοι ABCM.— Ib. συνιέναι cx em.; εἰσιέναι Codd.

χειμώνος μέν οὐ σήπεται τὸ ὕδωρ · οὐ γὰρ ὑπερθερμαίνεται · 
Φθινοπώρου δὲ ϖληρώσας ὁ Νεῖλος τὰ ἔλη τὸ μὲν ἔξέωσε τὸ 
ϖαλαιὸν, ἄλλο δὲ αὖ νεαρὸν εἰς αὐτὸ ἐγκατέσησεν. Περὶ δὲ 7 
τῶν ὀμβρίων ὑδάτων γινώσκω τάδε · τὰ ὅμβρια κοῦφά τέ ἐσῖι 
5 καὶ λεπῖα καὶ καθαρὰ καὶ γλυκέα γευομένω, καὶ ἤν τε ἔψειν 
ἐν αὐτῷ τι βούλη, τάχισῖα ἔψεται, ἤν τε αὐτὰ Θερμαίνης, τάχισῖα Θερμαίνεται, οἴνω τε ὁλιγοσῆῷ κιρνᾶται, ώσῖε ἀγαθὰ 
μὲν εἰς ϖέψιν, ἀγαθὰ δὲ εἰς οὕρων διαχώρησιν, ἀγαθὰ δὲ καὶ 
ἤπατι καὶ σπληνὶ καὶ νεφροῖς καὶ ϖνεύμονι καὶ νεύροις · οὐ 
10 γὰρ ἔχον|τα δύναμιν ἰσχυρῶς ψύχουσαν εἰκότως εὐμενέσῖερα 
τοῖσδε γίνεται. Τὰ μὲν οὖν ἠρινὰ καὶ χειμερινὰ ώραιότατα καὶ 8 
κάλλισῖα, ὰ δὴ ἐγὼ μάλισῖα ἐπαινῶ. Τὰ δὲ Φθινοπωρινὰ καὶ 
Θερινὰ ἔτέρων μὲν ἀν εἴη κρείσσω, οὐ ϖάντα δὲ ϖάντων · καὶ

des marais d'Egypte;

- des eaux de pluie en général, et suivant les saisons. gypte qui soient favorables à la santé, parce que l'eau, n'étant pas chauffée outre mesure, ne se corrompt pas en hiver, tandis qu'en automne le Nil, en remplissant les marais, chasse la vieille eau et y in troduit de l'eau nouvelle. Sur les eaux de pluie je professe l'opinion 7 suivante : ces eaux sont légères, ténues, pures et douces au goût, et, si on veut y faire bouillir une substance quelconque, elle cuira très-rapidement; si on les soumet au feu, elles s'échauffent très-vite et elles exigent très-peu de vin pour former un bon mélange; elles favorisent donc la digestion et le cours des urines; elles sont également favorables au foie, à la rate, aux reins, au poumon et aux nerfs, car, n'étant pas douées d'une force refroidissante très-prononcée, elles ne sauraient manquer d'être plus ou moins propices à ces organes. Les eaux de printemps et d'hiver étant celles qui ar-8 rivent le micux à leur temps et qui sont les plus belles, je les recommande par-dessus toutes. Les eaux d'automne et d'été sont 9 sans doute meilleures que certaines autres, mais toutes ne sont pas

<sup>1.</sup> ύπενθερμαίνεται B e corr.

<sup>2.</sup> έξωθεῖ Gal.

αὖ τὸ νέον Gal.

Ib. έγκατέσ ηπεν C; ανάγει Gal.

<sup>6.</sup> έαυτῷ C 1° m. M; ταὐτφ V.

Ib. βούλη ex em. Matth.; βούλει ΑΒCM; βούλοι V.

Ib. Sepualveir C.

q. ωλεύμονι C.

<sup>11.</sup> ἐαρινά Β; τεαρινά V ι \* m.

γάρ ἐν τῆ γῆ ἔνεσ]ι διαφέροντα ἀρεταῖς τῶν δὲ ἐαρινῶν καὶ χειμερινῶν οὐδὲ ἔσ]ιν εἰπεῖν, ὅσον λείπονται ή τε γὰρ γῆ ἀτμίζει ξηρότερον ἐν Θέρει καὶ Φθινοπώρω, καὶ μιάσματα ἐκ τῆς γῆς πολλὰ καθαίρουσιν ὁμβροι δεῖ οὖν τὰ τοιαῦτα ὕδατα ξηρότερα εἶναι καὶ νιτρωδέσ]ατα, καὶ ῥύπ]ειν μὲν ἱκανὰ καὶ διαχωρεῖν κατὰ ἔντερον, οὐκ ἐπιτήδεια δὲ νεΦροῖς καὶ πνεύμονι καὶ ἀρτηρία δεῖ δέ που καὶ οἶνον πλείω Φέρειν τὰ τοιαῦτα, ἵνα τὸ νιτρῶδες ἐκνικηθῆ. Δια Φέροι δὲ ἀν οὐ μικρὸν καὶ τὰ παρὰ τὰ πνεύματα τὰ βόρεια καὶ νότια ἐν βορείοις μὲν γὰρ ὕει γλυκύτερον μὲν, ἀλλὰ ψυχρότερον νοτίοις δὲ ἤσσον μὲν 10 γλυκὺ, Θερμὸν δὲ μᾶλλον καὶ ὅλως αἱ μὲν ἐπομβρίαι γλυκύτερα παρέχουσιν, αὶ δὲ ἀνομβρίαι καὶ οἱ αὐχμοὶ νιτρωδέσ]ερα.

supérieures à quelque eau que ce soit, car il y a aussi sous terre des eaux douées de qualités éminentes; on ne saurait dire combien les eaux d'automne et d'été sont inférieures aux eaux de printemps et d'hiver, car la terre émet des vapeurs plus sèches dans l'été et dans l'automne, et la pluie se charge beaucoup d'immondices de la terre; de pareilles eaux doivent donc être plus sèches que d'autres et très-nitreuses; elles ont des propriétés détersives et sont propres à passer à travers les intestins, mais elles ne conviennent ni aux reins, ni au poumon, ni à la trachée-artère; elle doivent , donc aussi exiger, en quelque sorte, une plus grande quantité 10 de vin pour que leurs qualités nitreuses soient vaincues. Les vents, selon qu'ils viennent du nord ou du midi, produiront aussi une différence assez considérable, car la pluie qui tombe pendant le vent du nord est plus douce, mais aussi plus froide, tandis que celle qui accompagne les vents du sud est moins douce, mais plus chaude; et, en général, les temps pluvieux fournissent plutôt des eaux douces, tandis que les temps secs et peu pluvieux donnent

Influence des vents sur les qualités des caux de pluie.

1. γὰρ τῶν ἐν C 2ª m., V 2ª m. lb. γῆ μέν ἐσ<br/>7ι V 2ª m.

Ib. δέ om. A 1° m. CM V 1° m.
1-2. καὶ χειμερινῶν om. A 1° m. C.

3. φέρει φθιν. ABC 1° m. MV.

Ιb. μιάσματα ex em. Matth.; μιρ-

μίσματα Codd.; ήγουν ρυπαρίας C 2° m. — Ib. ἐπ] ἔχει ABC 1° m. M V.

10. oleι CM; ἐσλί C (p).

<sup>5.</sup> νιτρωδέσ1ερα A 1 m.

<sup>8.</sup> Διαφέρει ΒV.

Οσα δὲ ἀπὸ χιόνων καὶ κρυσΤάλλων ῥεῖ ὕδατα πάντα σκληρὰ 11 μὲν καὶ ψύξει ὑπερβάλλοντα, γλυκέα δὲ γευομένω · σκληρὸν δὲ ὕδωρ καὶ ψυχρὸν οὕτε εἰς πέψιν, οὕτε εἰς οὕρησιν ἐπιτη-δειον, κακὸν δὲ καὶ νεύροις καὶ σΤηθεσι καὶ πλευραῖς · σπα-5 σμούς τε γὰρ ἐπάγει καὶ τετάνους καὶ ῥηγματα ἐν Θωρακι ποιεῖ, ώσιε τινὰς καὶ πθύειν ὑφαιμα καὶ ἐμπυίσκεσθαι. Πηγαῖα δὲ τὰ 12 μὲν πρὸς ἀνατολὰς νεύοντα πάντα καὶ ὑγρότητι καὶ λεπθότητι καὶ εὐωδίαις καὶ τῷ μετρίως μὲν ψυχραίνειν, μετρίως δὲ Θερμαίνειν προύχει τῶν ἄλλων. Τὰ δὲ πρὸς τὰς ἄρκτους γλυκέα 13 10 μὲν, | ψύχει δὲ ὑπερβαλλόντως. Τὰ δὲ πρὸς τὰν ἐσπέραν βίαια 14 μὲν καὶ τῷ ψύχειν, βίαια δὲ καὶ τῷ σκληρότητι · διὸ βραγχώδη καὶ πὸς ψύχειν, βίαια δὲ καὶ τῷ σκληρότητι · διὸ βραγχώδη καὶ πλευριτικά καὶ σπασμώδη. Τὰ δὲ πρὸς τὰν μεσημβρίαν 15 άλυκώτερα καὶ Θερμότερα, καὶ οὐρηθῆναι μὲν οὐκ ἐπιτήδεια, εἰς δὲ τὰς κατὰ ἔντερον διαχωρήσεις κρείσσω. Αλλά μὴν, καίτοι 16

Qualités et propriétés des eaux de neige et de glace;

- des eaux de source suivant leur exposition en général;

- des eaux

plutôt des eaux nitreuses. Toutes les eaux qui proviennent de la 11 fonte des neiges et des glaces sont dures et refroidissent outre mesure, mais elles sont douces au goût; or une eau dure et froide ne convient ni pour la digestion ni pour l'écoulement des urines; elle nuit aussi aux nerfs, à la poitrine et aux côtés, car elle produit des convulsions, du tétanos et, dans la poitrine, des ruptures qui ont entraîné chez quelques individus des crachats sanguinolents et de la suppuration. Quant aux eaux de source, toutes celles qui sont tour- 12 nées vers l'orient sont supérieures aux autres par leur humidité [radicale], leur ténuité, leur bonne odeur et leur propriété de refroidir et de réchauffer modérément. Celles qui sont tournées 13 vers le nord sont douces, il est vrai, mais refroidissent outre mesure. Celles qui sont tournées vers l'occident refroidissent avec 14 force et agissent fortement aussi par leur dureté; pour ce motif elles causent de l'enrouement, la pleurésie et des convulsions. Celles qui 15 sont tournées vers le midi sont plutôt salées et chaudes; elles ne sont pas propres à passer par les urines, mais plutôt par les selles. Bien que je ne loue pas les eaux du midi, je loue cependant le 16

<sup>1.</sup> πρυσ7άλλου Μ.

<sup>7.</sup> σάντα μέν ύγρ. Α.С.

<sup>8.</sup> εὐωδία Β V.

Ib. τό ABCV.

тодь фритоия А.

<sup>11.</sup> μέν τῷ Μ.

Μωιι. 184-185.

μη ἐπαινῶν τὰ ἐν τῆ μεσημβρία ΰδατα, τὸν Νεῖλον οὕτως ἐπαινῶ, ὡσῖε δοκεῖν ὀλίγοις ἀν συμβάλλεσθαι ωσταμοῖς κατὰ ἀρετὴν ὕδατος · καὶ γὰρ ὑπάγει τὴν γασίερα, καὶ τῆ γυναικὶ 17 καθάρσεις κινεῖ, κἀν τοῖς λοχείοις ωίνεται. Τὰ δὲ ωολλὰ τῶν μεσημβρίων ἐσὶὶ σίασιμα, οῖς δισσὴ βλάβη · ἡ μὲν ωαρὰ τῆς 5 18 χώρας, ἡ δὲ ὅτι οὐκ ἀποβρεῖ. Κατὰ δὲ τῆς γῆς τὴν Φύσιν τῆδε χρὴ διαγινώσκειν ωερὶ τῶν ὑδάτων · ἡ μέν ἐσίι ωεδινὴ, ἡ δὲ λόφοι καὶ ὄρη · ἡ ωεδινὴ κρείσσων εἰς ἐκροὰς ὑδάτων, καὶ τὰ ωολλὰ ἐνταῦθα Φρέατα ὀρυκτὰ καὶ ωηγαὶ σίασιμοι · λόφοι δὲ καὶ ὄρη κρείσσω · καὶ γὰρ καθαρώτερα καὶ λεπίστερα καὶ εὐω- 10 19 δέσίερα καὶ ταῖς γλυκύτησιν ἡδίω ωαρέχουσιν. Πεδίων δὲ αὖ τοῖς μὲν ἄλμη καὶ νίτρον ἐΦίσίαται κατὰ Θέρος καὶ Φθινόπωρον · τοῖς δὲ οὐδὲν, ἀλλὰ καλοῦσι τὴν γῆν ταύτην γλυκεῖαν · ἐνταῦθα οὖν καὶ τὸ ὕδωρ κάλλιον καὶ ωστιμώτερον · ἐκεῖ δὲ ἀλ-

du Nil en particulier.

Influence
de la pente
et
de la nature
du sol
sur
les qualités
des eaux.

Nil à un tel degré, qu'à mon avis il y a peu de fleuves qui lui soient comparables sous le rapport de la bonté de l'eau; car elle relâche le ventre, provoque les règles, et on peut l'administrer pendant 17 les couches. La plupart des eaux du midi sont stationnaires, ce qui entraîne un double inconvénient, l'un tenant au sol, et l'autre 18 à ce qu'elles ne s'écoulent pas. La nature du sol conduit à la distinction suivante entre les eaux : le sol se compose, soit de plaines, soit de collines et de montagnes; les plaines valent mieux pour le rassemblement des eaux, et ordinairement il y a dans ces localités des puits creusés et des sources stationnaires; mais les collines et les montagnes sont plus favorables, car elles fournissent des eaux plus pures, plus ténues, de meilleure odeur et plus agréables par 19 leur douceur. Quelques plaines présentent des efflorescences salines et nitreuses pendant l'été et l'automne; d'autres n'offrent rien de semblable, et on appelle ce terrain sol doux : c'est dans cette espèce de plaines que l'eau est meilleure et plus potable qu'ailleurs,

<sup>2.</sup> doneî ABCV.

<sup>4.</sup> wlvntas ACM.

<sup>5.</sup> βλάβην C 1ª m.

<sup>6.</sup> τάδε C 2ª m.

<sup>8.</sup> κακίων C 2ª m.

<sup>10.</sup> opos V.

<sup>11.</sup> ἡδείω C; ἡδεῖα A; ἡδύ V, et ἡδύω 2° m. — Ib. ὑπάρχουσιν V 2°

m. — Ib. Πεδεινῶν M marg.

<sup>11-12.</sup> δὲ αὐτοῖs AC 1ª m.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 3.

Matth. 185-186. μυρου και νιτρώδες. Ορών δε αὖ τὰ μεν γηϊνα, τὰ δε ωετρώδη 🛚 🛭 τά μέν γήϊνα κρείσσω μαλακότητι καὶ τῷ ήσσον ψυχρά είναι. τα δε σετρώδη χείρω μεν τη σκληρότητι και τη ψύξει, καθαρά δε ωλέον τῶν άλλων και άνυπόσιατα. Μεγίσιη δε τοῖς ΰδασι 21 5 διαφορά καὶ ἐπισημοτάτη ἔκ τε μετάλλων καὶ βοτανῶν ωεφυκυιῶν αὐτόθι · τὰ μὲν οὖν μέταλλα εἴς τε τὴν ἄλλην οἴκησιν καὶ εἰς τὴν τῶν ὑδάτων ϖόσιν βλαβερά · βοτάναι δὲ ὁτὲ μέν καὶ σάνυ βλά πλουσι τὸ ὕδωρ, ότε δε καὶ σροσλιμωροῦσιν αὐτὸ τὸ 🕸 σίου καὶ ή καλαμίνθη καὶ τὸ άδίαντον · ταῦτα γὰρ ωλεῖσία ἐν 10 τοῖς ὀχετοῖς ϖέΦυκεν · τὸ μέν οὖν χρησίον βλάπίουσι, τὸ δὲ σονηρον άλλως ώφελουσι, συγκαταμιγνυμένου τινός άπο αὐτῶν

tandis que, dans les plaines à efflorescences, elle est salée et nitreuse. Parmi les montagnes, quelques unes sont terreuses, d'autres ro- 20 cheuses; les [eaux fournies par les] montagnes terreuses sont meilleures, parce qu'elles sont douces au toucher et qu'elles sont moins froides [que les suivantes; celles qui coulent] des montagnes rocheuses sont moins bonnes, à cause de leur dureté et de leur froideur; mais elles sont plus pures que les autres et n'ont point de dépôt. Une différence très-grande et très-remarquable entre les eaux 21 résulte de la présence des mines ou des plantes qui se trouvent aux environs des sources : les mines non-seulement rendent les eaux moins potables, mais elles vicient même toutes les autres conditions d'habitation; les plantes sont aussi quelquefois tout à fait nuisibles à l'eau; mais quelquefois aussi l'eau est améliorée par la berle, la menthe sauvage et le capillaire; car ce sont là les plantes qui croissent le plus fréquemment dans les canaux; or elles gâtent la bonne eau, tandis qu'elles corrigent celle qui, sans cela, serait

Influence des mines,

- des plantes,

1. δὲ αὐτά AC 1° m. M.

2. τό AC. — Ib. ψυχράς AC.

4-5. Μεγίσ/η.....μετάλλων καί] Εσίι δή και διαφορά των ύδάτων έκ τῶν Gai.

5-6. αὐτόθι σεφυκυιῶν καὶ ἐκ τῶν μετάλλων γινομένη Gal.

7. είς.... βλαβερά είς την ωόσιν είναι βλαβερά δοκεί Gal.

Ib. αί δε βοτάναι ότε Gal. 7-8. καὶ ωάνυ om. Gal. 8. nal om. Gal. Ib. αὐτὸ τό καὶ γάρ Gal. 9-10. ταῦτα... ωέ Φυκεν om. Gal. `10. μέν χρησίον ύδωρ Gal. 11. συγκαταμιγνυμένα A 1° m.;

om. Gal. — Ib. et 331, 1. тичде.... φαρμάκου om. Gal.

331

Μετιλ. 186-187.

τῷ ὕδατι οἶον Φαρμάκου · γίνεται δὲ οὐρηθῆναι κρείσσω τὰ 
22 τοιαῦτα τῶν ὑδάτων. Σκοπεῖν οὖν οὐχ ἤκισῖα χρὴ, μή τι καὶ 
ἀπὸ τῆς γῆς ἢ ἐτέρωθεν κακὸν ϖρόσεισι τοῖς ὕδασιν, ὡς οὐκ 
187 ἐξαρκεῖ τὰς ϖηγὰς ϖαρέχεσθαι τὸ τοιόν δε ὕδωρ κάλλιον καὶ 
ϖοτιμώτερον, ἐκεῖσε δὲ ἀλμυρὸν καὶ νιτρῶδες, εἰ μὴ καὶ τὰ 5 
23 τῶν ὀχετῶν ὁμοια ὑπάρχοι. Τὰ μὲν οὖν μέγισῖα ἐν τῷ λόγῳ 
εἴρηται, λεγέσθω δὲ καὶ ἔτερα σημεῖα ὑδάτων ἀρετῆς · ὁσα γὰρ 
αὖ τοῦ μὲν χειμῶνος Θερμά ἐσῖι, τοῦ δὲ Θέρους ψυχρὰ δοκεῖ 
ϖως εἶναι κάλλισῖα, τὰ δὲ ὁμοίως ἔχοντα ψύξεως καὶ Θερμό- 
τητος ταῖς ὡραις κάκισῖα · τοῦ μὲν γὰρ Θέρους ἐπιπολῆς τῆ 10 
γῆ τὸ Θερμὸν γίνεται, τοῦ δὲ χειμῶνος εἰς βάθος καταδύεται, 
καὶ διὰ τοῦτό μοι δοκεῖ ϖηγαί τε ὁσαι ἐκ βαθυτάτων ῥέουσι

mauvaise, en jouant pour ainsi dire, en s'y mêlant, le rôle de médicament : de pareilles eaux deviennent plus favorables au flux des 22 urines. Il faut veiller sérieusement à ce que les eaux n'empruntent aucune mauvaise qualité, soit au sol, soit à d'autres circonstances; il ne suffit donc pas que les sources fournissent ici de l'eau bonne et potable, et là de l'eau salée et nitreuse, si les canaux ne pré23 sentent pas les mêmes conditions. Les principaux points de mon sujet ont été traités dans ce qui précède; rapportons cependant encore quelques autres signes de la bonté des eaux : ainsi celles qui sont chaudes en hiver et froides en été me semblent, en quelque sorte, être les meilleures; tandis que celles qui sont dans un rapport exact de froid et de chaleur avec les saisons sont les plus mauvaises, car en été la chaleur se rapproche de la surface du sol, tandis qu'en hiver elle s'enfonce dans la profondeur; et c'est pour cette raison, je pense, que les sources qui s'écoulent d'une grande pro-

- des canaux sur les qualités des caux.

Que les eaux doivent être chaudes en hiver et fraîches en été; explication théorique de cette proposition.

1-2. καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὁδάτων γίνεται οὐρηθῆναι κρείτῖω, ὡς καὶ ἐκ τῶν ἄλλων βοτανῶν ἄλλας ἔχειν τοιότητας δύναται, ἐξ ὧν τῷ ΰδατι φάρμακὸν τι συγκαταμιγνύμενον γίνεται Gal.

- 2. δεῖ B V.
- 4. ἐξ ἀρχῆς C 2° m.

- Ib. τοιόνδε ex em.; τοιοῦτον δέ Codd.
  - 5. δέ om. M.
  - 6. ύπάρχει Α.
  - 8. αὐτοῦ BC 1 m. MV; αὐτῶν A.
  - 10. σάσαις ταῖς ώραις C 2ª m.
- 12. διά om. Gal. Ib. δομεῖ αίτιον εἶναι ότι wᾶσαι wηγαὶ ἐκ Gal.

Matth. 187-188-189

καὶ ὅσα ἄντρα κοῖλα ωάντα εἶναι κατὰ μὲν χειμῶνα Θερμότατα, κατὰ δὲ Θέρος ψυχρότατα ὁ διὰ τοῦτο καὶ τὰ ἐπιπολῆς ωάντα συμμεταβάλλει ταῖς ώραις, ὅπως ἀν ἐκεῖναι Θερμότητος ἢ ψύξεως ἔχωσιν. Θαυμασθὸν δὲ ὅτι χειμῶνος ἀΦανίζεται ὕδωρ, ¾ 5 Θέρους δὲ ἀναφαίνεται, καίτοι τὸ ἔτερον εἰκὸς ῆν, ἀλλὰ καὶ τοῦδε τὸ Θερμὸν τὴν αἰτίαν ἔχοι, συμπεριάγον ἑαυτῷ τὰ βαθέα τῶν ὑδάτων ταῦτα γὰρ καὶ αἰσθάνεται τοῦ Θερμοῦ ὅσαι γὰρ ωπγαὶ βαθεῖαί τε καὶ οὐδὲν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ὅμβρων ωολὺ λαμβάνουσιν εὐρήσεις αὐτὰς τοῦ μὲν χειμῶνος καὶ τοῖς 10 ἰσχυροτάτοις ψύχεσι μικροτάτας, τοῦ δὲ Θέρους μεγίσθας, ὥοἱε καὶ ἡ ἐν Δηλῷ λίμνη ταὐτὸ ωάσχει ταῖς αὐταῖς αἰτίαις καὶ καὶ καὶ ἡ ἐν Δηλῷ λίμνη ταὐτὸ ωάσχει ταῖς αὐταῖς αἰτίαις καὶ καὶ

Φρέατα τὰ ἐν Πυθοπόλει. Μία μέν δὴ αὕτη χρησίῶν καὶ το- 25

fondeur, ainsi que les cavernes creuses, sont toutes très-chaudes en hiver et très-froides en été; pour la même cause aussi, tout ce qui est rapproché de la surface subit, eu égard à la chaleur et au froid, des changements en rapport avec ceux des saisons. Il est étonnant de 24 voir l'eau disparaître en hiver, et reparaître en été, bien que le contraire fût vraisemblable; mais on peut encore admettre que la cause de ce phénomène est la chaleur qui entraîne avec elle les eaux profondes, car les eaux sentent aussi la chaleur; en effet, vous trouverez toutes les sources profondes et qui n'empruntent pas beaucoup aux pluies de l'extérieur, très-faibles en hiver et pendant les froids les plus rigoureux, tandis qu'elles sont très-abondantes en été: c'est ainsi que, pour les mêmes raisons, le lac de Délos et les puits à Pythopolis présentent ce même phénomène. Être chaudes 25

καὶ.... ωἀντα] ωᾶσαὶ Gal.
 Ib. ὅσαι ἀντρα Β V; ὅσα κατὰ ἀντρα G 2ª m.

Ib. μέν κατὰ τὸν χειμῶνα Gal. 1-2. Θερμόταται Gal.; Θερμότητα B text.

2. 86 76 Gal.

Ib. ψυχρόταται Gal.

4. Θαυμασ7όν] Ici les mss. ont le titre Λόγος ωερί τῆς ἐν Λυκία κατὰ τὸ

Χειμαίρας (χειμαίρρας C M; χειμάρρας A V) όρος απηγής ήν τῷ Πηγάσφ ἀναδοθήναί (ἀναδειθήναι Β) φασιν (om. V).

6. έχοις AMV 1° m.; έχους C; έχει 2° m.

9. αὐτά M.

10. ψύξεσι C.

11. γρ. τοῦτο C 2° m.

12. Πυθοπόλει ex em. Ras.; συθοῖ σόλει Codd.; γρ. σολλά C 2° m. νηρών ύδάτων ἐπίγνωσις, εἰ χειμῶνος μὲν Θερμὰ εἴη, Θέρους δὲ ψυχρὰ, δευτέρα δὲ, εἰ μηδὲν γευομένω κατὰ σίόμα ἐπίδηλον ἔχοι · οὐτω δὲ ἀν οὐτε οἴνου ωολλοῦ δέοιτο εἰς κρᾶσιν, καὶ 26 ωαντὶ ἀν οἴνω ωρέποι. Εσίω δὲ καὶ καθαρὸν τὸ κρεῖσσον, μήτε ἄλλως κατὰ χροιὰν βεδλαμμένον, μήτε ἰλὺν ἔχον καὶ ὑπόσία- 5 σιν · εὐθὺς δὲ τὸ καθαρὸν καὶ κοῦφόν ἐσίι σίαθμῷ · τὸ μὲν γὰρ · τῷ σίαθμῷ κοῦφον ἀεὶ ἄμικτόν ἐσίι γῆ · ὁτε δὲ βαρὺ, τῆ γῆ · ωλεῖον βαρύνει. Σκοπεῖν δὲ καὶ τὰ τοιάδε οὐχ ήκισία, οἷον εἰ · τῶν ἐτέρων · καὶ ὁπως μὲν εἰς ωέψιν ἔχει, ὁπως δὲ εἰς 10 διαχώρησιν · τὰ γὰρ Θᾶσσον ωέσσοντα κρείσσω, καὶ τὰ διαχωροίντα κρείσσω, εἰ κατὰ κύσίιν διαχωροίν · ωνπροτέρα

en hiver et froides en été est donc un des signes à l'aide desquels on distingue les bonnes eaux des mauvaises; le second est qu'elles ne présentent au palais aucun goût appréciable; dans ce cas, elles n'exigeront pas non plus beaucoup de vin pour un bon mélange, et 26 elles supporteront toute espèce de vin. Il faut encore, pour être la meilleure, que l'eau soit pure, qu'elle ne contienne ni boue ni sédiment, et que nulle autre circonstance ne gâte sa couleur; puis il est indispensable que l'eau pure soit en même temps légère au poids; car ce qui est léger au poids ne contient jamais un mélange de terre; si, au contraire, elle est pesante, c'est à la terre qu'elle doit 27 ce surcroît de pesanteur. On doit encore prendre grandement en considération les circonstances suivantes : examiner si l'eau s'échauffe et se refroidit vite (car cette eau-là est meilleure que les autres), savoir comment elle se comporte par rapport à la digestion et comment elle traverse le corps; car celles qui accélèrent la digestion sont meilleures que les autres : il en est de même de celles qui, dans leur passage à travers le corps, se procurent une issue par la vessie; car passer par les intestins est une plus mauvaise note pour

Les eaux ne doivent pas affecter le palais. L'eau doit être pure,

- légère,

-s'échauffer et se refroidir vite.

γενομένω Α΄ 1° m.; γεννομένω
 C 1° m.

<sup>3.</sup> áv] êv C.

<sup>4.</sup> ωρέπει V; δέοι B et en gl. γρ. ωρέποι:

<sup>5.</sup> βεδαμμένον V 2° m.

<sup>6.</sup> τῷ μέν MV 1° m.

<sup>7.</sup> ἐσ7ι, τῆ γῆ BV.

<sup>10.</sup> έχη ΑCΜ.

<sup>12.</sup> si ната ex em.; si наi ната Codd.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 3.
Matth. 190-191-192.

DES BOISSONS. 334

δὲ ἡ κατὰ ἔντερον ὕδατι διαχώρησις. ὧν δέ γε οὐκ ἔσὶι τῆ ¾ ἡμετέρα τέχνη τὰ ἔργα ἐκμανθάνειν, ταῦτα ἀνάγκη ωαρὰ τῶν ἐπιχωρίων ωνυθάνεσθαι, οὐκ ἔσὶι δὲ τρόπφ οὐδενὶ ῥάδιον εἰδεναι τὰ ωαρὰ λόγον γινόμενα. Αὐτίκα ὕδωρ ἐν Λεοντίνοις ¾ ἔσὶιν, οῦ ἤν τις ωίη, ἀποθνήσκει · τοῖον δὲ ἄλλο ἐν Φενεῷ τῆς Αρκαδίας, ὁ καλοῦσιν ὕδωρ Στυγός · τοῖον δὲ ἄλλο ἐν Θράκη · καὶ ἡ λίμνη ἡ ἐν Σαυρομάταις, ἡν οὐδὲ ὄρνις ὑπερπίῆναι φθάνει · καὶ ἐτέρα κατὰ Μήδους, ἐπὶ ῆς δὴ καὶ λέγουσιν ἰχῶρα ἐφίσιασθαι μέλανα, ὁν εἴ τις χρισάμενος ωαρασιαίη ωιρὶ, 10 ἀνάπιεται · τούτφ φασὶ τὴν Μήδειαν τῷ φαρμάκφ διαφθεῖραι τὴν Φυγατέρα τὴν Κρέοντος. Εσιι δὲ καὶ ωερὶ Σοῦσα ὕδωρ, ὁ ¾ ἤν τις ωίη, ἐκδάλλει τοὺς | ὀδόντας. Ο δὲ Σύδαρις ωσταμὸς τοὺς ¾ ἄνδρας ἀγνοὺς ωσιεῖ. Τὸ δὲ ἐν Αἰθιοπία ὕδωρ τὸ καλούμενον ¾ ἄνδρας ἀγνοὺς ωσιεῖ. Τὸ δὲ ἐν Αἰθιοπία ὕδωρ τὸ καλούμενον ¾

Qu'il faut s'enquérir des particularités merveilleuses propres à certaines localités; exemples à l'appui, l'eau. Il faut s'enquérir auprès des gens du pays des eaux dont on ne 28 saurait connaître l'efficacité par notre art; or il n'est en aucune façon aisé de connaître ce qui se produit contre le cours ordinaire de la nature. Ainsi il y a, chez les Léontins, une eau qui tue ceux qui en 29 boivent; il en existe une autre semblable, qu'on appelle eau du Styx, à Phénée en Arcadie, et encore une autre dans la Thrace; puis il y a, chez les Sauromates, le lac que les oiseaux même ne sauraient traverser [sans tomber morts]; il y a encore, à ce qu'on raconte, chez les Mèdes, un autre lac sur lequel il surnage une liqueur noire qui s'enflamme lorsqu'on s'approche du feu après s'en être enduit le corps : c'est, dit-on, à l'aide de ce poison que Médée a tué la fille de Créon. Il y a aussi près de Suze une eau qui fait tomber les 30 dents de ceux qui en boivent. Le fleuve Sybaris rend les hommes 31 chastes. L'eau qu'on appelle rouge, en Éthiopie, produit la folie. 32

- 1. ΰδατος BV.
- 3. oddé of pádiov A 1° m.
- 4. Αὐτίκα] Ici les mss. ont le titre Ισγορία: περὶ τῶν ἐν τόδασι παραδόξων.
- 5. τοιόνδε ABCV.—Ib. ἐν Φενεῷ ex em. Ras.; ἐμφαίνεο AM; ἐμφαίνω C; ἐμφαίνεται A 2° m. BV.
  - 6. τοῖον δέ ex em.; τοιόνδε Codd.

- 8. ηφ' η̃s V 1° m.; η̃s M.
- Ib. ἰχῶρ ΑΜ; ή χῶρα ·V 1° m.
- 9. εφίσ7αται μέλαινα Μ.
- Ib. χρησάμενος AB text. CMV.
- γρ. Ανακρέουτος C 2<sup>n</sup> m.
   δή Μ.
- Ιb. Σοῦσαν ΒΜ V.
- 13. dydvous M marg.

Matth. 192-193. 33 έρυθρου μανίαν σοιεί. Το δε έν Αιγύπίω ύδωρ των σινόντων

34 αποψιλοῖ τὰς κεφαλάς. Τούτων δη οὐκ ἔσ ιν οὐδεν εἰδεναι, ώς σολλοί οι μεν διεφθάρησαν ήδη, άφυλάκτως χρησάμενοι, οι δέ

35 τι άλλο έπαθον οὐκ ἐπιτήδειον. Δυνάμεις δὲ καὶ ἔτεραι σολλαὶ ύδάτων είσιν οὐ κατά την κοινην Φύσιν έχουσαι · τοῦτο μέν

193 γάρ τὸ ἐν Λυγκήσῖαις ὕδωρ εἰς μέθας ἐκὶ βάλλει τοὺς σείνοντας • τοῦτο δὲ καὶ τὸ ἐν Κλειτορίω τῆς Αρκαδίας, εἴ τις ἐν αὐτῷ λούσαιτο, οὐδὲ ἀν ὀσμῆς ἀνάσχοιτο οἴνου · τοῦτο δὲ τὸ ἐν Χαλκίδι τῆς Αρεθούσης τὰς μὲν γυναῖκας ὀνίνησι, τὰ δὲ ἄλλα ζῷα σοδαλγεῖ σιόντα · ὁ δὲ Κύδνος σεπίσ[ευται σραΰνειν σοδαλ- 10

36 γίας, καίτοι ψυχρότητι ύπερβάλλων. Διατρίβοντα δὲ ὅπου Φαῦλον έσιν θδώρ, μηχανητέον αὐτό σοτιμώτερον σοιείν άρι-

33 En Égypte, une certaine eau rend chauves ceux qui en boivent.

34 La science ne sait rien de ces prodiges; aussi beaucoup de gens ontils déjà trouvé la mort, après avoir usé de ces eaux sans précaution, et

35 d'autres ont éprouvé quelque autre fâcheux accident. Il existe encore pour les eaux plusieurs autres propriétés qui s'écartent du cours habituel de la nature : ainsi une certaine eau, chez les Lyncestes, enivre ceux qui en boivent; à Clitorium en Arcadie, une autre produit chez les baigneurs l'aversion de l'odeur même du vin; l'eau de la fontaine Aréthuse, à Chalcis, fait du bien aux femmes, tandis qu'elle donne des maux de pieds aux animaux qui en boivent; on admet enfin que le Cydnus adoucit la goutte, quoiqu'il soit d'une froideur 36 excessive. Si l'on séjourne dans un endroit où l'eau est mauvaise, il

faut s'efforcer de la rendre plus potable; le mieux pour cela est de la

Manière de rendre l'eau potable

2. δέ C 2ª m.

2-3. ώς τὸ ωολύ C 2ª m.

3. οί μέν....χρησάμενοι om. C.

Ib. el dé A ia m.; el nal C 2ª m.

4. Δυνάμεις ] Ici les mss. ont en titre Αθτη ή (om. V) ρῆσις ἐκ τοῦ έκτου (έκ τοῦ M) σερί (om. B text. V) ύδατος λόγου (λόγου σερί ύδατος

V προσετέθη· έσ7ι δὲ καὶ αὕτη Ρούφου.

ρούσης Codd. 10. σοδαλγά Α C Μ.

Ib. ωοιόντα C 1° m.; ωίνοντα V.

· 5. την σολλην κοινήν C 1° m.

6. Λυγκήσ aus ex emend. Ras.;

Λιγυσ7ικῷ Codd. — Ib. ἐμβάλλει Μ. Αρεθούσης ex em. Matt.; Αθε-

10-11. σοδάλγας ΑСΜ.

11. Διατρίδοντες C 2° m.

336

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 4.

σίον οὖν ἔψειν ἐν περαμεοῖς ἀγίείοις, καὶ δια ψύξαντα τῆς νυκτὸς 🔉 σάλιν θερμάναντα σίνειν. Εί δέ σίρατοπέδω σαρασκευάσαι ? δέοι χρησίον ύδωρ έκ σονηροῦ, βόθρους δρυκτέον έφεξης άπο των ύψηλοτάτων εἰς τὰ κατάντη, καὶ διὰ τούτων ἀκτέον τὸ 5 ύδωρ, έμβάλλοντα εἰς τοὺς βόθρους γῆν γλυκεῖαν καὶ λιπαρὰν, άπὸ η δη άν κέραμος γένοιτο · άεὶ γὰρ ἐν τοῖς βόθροις καταλειΦθήσεται ή τοῦ ύδατος κακία.

### δ'. Υδατος διόρθωσις, ἐκ τῶν Διοκλέους.

Υδωρ ασθενέσιατον σοιήσεις αφέψων [είς] το τρίτον μέρος: ] καλ τὰ λευκά δεῖ ἀΦέψειν ώσαύτως, ἐμβάλλειν δὲ εἰς ταῦτα βώ-10 λους άργίλλου ξηρᾶς, μέχρι διάβροχοι γένωνται, μέτρον ώς

pour un particulier;

- pour une armée.

faire bouillir dans des vases de terre cuite, et de ne la boire qu'après l'avoir refroidie pendant la nuit et ensuite de nouveau réchauffée. Si, pour une armée, on est obligé de rendre potable une mauvaise 37 eau, il faut creuser des fosses continues du point le plus élevé vers la partie déclive, et les faire traverser par l'eau, après y avoir jeté de la terre douce et grasse, par exemple celle dont on fait de la poterie; car les eaux laisseront toujours dans les fosses leurs mauvaises qualités.

### 4. DE L'AMÉLIORATION DE L'EAU.

(Tiré de Dioclès.)

On rendra l'eau très-peu active en la réduisant au tiers par l'ébul-Manière de lition; on fera également bouillir, de la même manière, les eaux blanchâtres, mais on jettera dans ces dernières des mottes de terre glaise sèche, jusqu'à ce qu'elles soient imbibées d'humidité, dans la

rendre l'eau peu active;

- 1. ἐν κεραμεοῖε ex em.; ἐκεραμίοις A; έν περαμίοις A 2ª m. BC
  - 2. Θερμαίνοντα C.
- 2-3. Εί..... σονηροῦ] ἐν δὲ ταῖς όδοιπορίαις ή σλρατοπέδφ Aët.
  - 5. την γλυκεΐαν γην ΑΒCV.
  - δή ex em.; δέ Codd.
  - Ib. ydo] nal A.

6-7. καταλειΦθήσεται ex em. Ras.: καταληφθήσεται Codd.; έγκαταλείπεται Aët.

CH. 4; I. 8. sis conj.; om. Godd.

9. τὰ λευκά τῶν భῶν C 2° m. Ib. δεῖ ἀφέψειν ex em .; διαφεψεῖν

ΑΒC V; διαφεψών Μ.

9-10. βώλους ex em.; βώλου AB V; βωλοῦ M; βολοῦ C; βολούς 2 m. Matth. 54.
2 ήμίεκτου εἰς ἀμφορέα · ἐπειδὰυ δὲ ἀφεψήσης, ωιεῖυ. Καὶ οὕτω Θερμὴυ ὀδμὴυ ἐξάγειυ ὕδατος, κόπ ων χειρὶ ωρὸς ἄνεμου, καὶ ἔξαιθριάζωυ ἐυ ἀχαυεῖ τεύχει, καὶ διαχέωυ εἰς τεύχη ωολλὰ κατὰ μικρόυ.

### ε'. Τδατος κάθαρσις, ἐκ τῶν Αθηναίου.

1 Διυλίζεται τὸ ὕδωρ τὸ μὲν τοῖς σΊακτοῖς λεγομένοις, καθά- 5 περ ἐν Αλεξανδρεία · διυλίζεται δὲ καὶ τοῖς ὑλισῆρσι, ωστὲ μὲν ἀπλοῖς, ωστὲ δὲ διπλοῖς ἢ τριπλοῖς γινομένοις ἔνεκα τοῦ 2 καθαρώτατον διὰ αὐτῶν ἐκδέχεσθαι. Καὶ βόθροι δὲ γίνονται ωπρά τε τῆ Θαλάσση καὶ ταῖς λίμναις, ἔνθα μὲν ωότιμον ἀπὸ τῆς Θαλάσσης χωρίζειν ωροαιρουμένων, ἔνθα δὲ τῆς λίμνης 10 ἀνατεθολωμένης καὶ βδέλλας ἐχούσης ἤ τινας ἄλλας κακίας,

mesure d'un demi-modius pour chaque amphore; on ne boira ces 2 eaux qu'après les avoir fait bouillir. On peut chasser de la manière suivante une odeur chaude de l'eau : on la frappe avec la main contre le vent, on l'expose au grand air dans un vase à grande ouverture, et on la transvase peu à peu dans plusieurs [autres] ustensiles.

- de la dépouiller de sa mauvaise odeur.

# 5. PURIFICATION DE L'EAU. (Tiré d'Athénée.)

On passe l'eau, tantôt à l'aide des vases appelés stactes, comme à Alexandrie, tantôt à l'aide de filtres, soit simples, soit doubles ou triples, employés pour que la partie la plus pure coule à travers.

2 On creuse aussi des fosses auprès de la mer ou des lacs; dans le premier cas, quand on veut tirer de la mer de l'eau potable, et dans le second, quand le lac est trouble et contient des sangsues ou présente quelque autre inconvénient, afin que la partie la plus Moyens
de purifier
l'eau:
stactes,
filtres,
fosses.

<sup>1.</sup> ἀφεψήσης ex em. Matt.; ἀφεψήσας Codd. — Ι΄b. ποιεῖν Α Β C Μ.

<sup>2,</sup> Θερμήν ex em.; Θερμόν Codd. Ib. πόπ7ον AC 1° m. M.

Ib. χειρί ωρός άνεμον om. Α 1° m.

Ch. 5; l. 6. δλισθήρει AM; δλισθήροι A 2° m. C.

<sup>7.</sup> Toltois B text.

<sup>8.</sup> ἐκδέχεται C 1 m.

<sup>-9.</sup> παρέται τῆ A 1° m.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 6.

όπως τὸ καθα ρώτατον καὶ ἀλυπότατον διὰ τῆς γῆς διαπηδῶν εἰς 🛭 τα δρύγματα συνάγηται. Επάν δε ωολύ ωλήθος ή το ύδρευο 3 μενον, καθάπερ εν σιρατιαίε, κύκλω τὰς ωλευράς τοῦ βόθροι λίθοις ή ξύλοις σεριλαμβάνουσι, καὶ τὸ έδαφος όμοίως κατο-5 σΙρώσαντες σειρώνται καθαρά διαφυλάτιειν τὰ ύδατα. Τὰ δὲ 4 διυλιζόμενα λεπίστερα γίνεται και καθαρώτατα, διά τοῦτο και ψυχρότερα, σολλά δέ αὐτῶν καὶ διυλισθέντα τὰς ἀπὸ τῶν γλοιωδών σωμάτων δυνάμεις διαφυλάτθει.

ς'. Περί οίνων, έκ τῶν Γαληνοῦ.

Comm. III in Vict. acut.

Οἶνον ύδατώδη καλοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν ἐοικότα κατὰ χρόαν Ι \$2; p. 631. 10 καὶ σύσθασιν ύδατι· διαφανής τε γάρ ἐσθι καὶ λαμπρὸς καὶ καθαρός και τη συσθάσει λεπθός Φαίνεται και γευομένω δέ ἄν σοι Φανείη μηδεμίαν ἰσχυράν σοιότητα έχειν, έν τε τῷ κεράν-

Al. suca. 11; p. 806-07.

> pure et la moins nuisible, en filtrant à travers la terre; se rassemble dans les fosses. Lorsqu'il faut se procurer une grande provision 3 d'eau, par exemple quand on est en campagne, on revêt les parois des fosses de pierres ou de bois, et on tâche de conserver l'eau pure en payant le fond de la même manière. Les eaux filtrées deviennent 4 plus ténues et très-pures, par cette raison elles sont aussi plus froides; mais plusicurs conservent, même après la filtration, les propriétés des corps visqueux.

Oualités des eaux filtrées.

> 6. DES VINS. (Tiré de Galien.)

vin aqueux; ses qualités.

On appelle vulgairement vin aqueux celui qui ressemble à l'eau 1 par la couleur et par la consistance; car il est transparent, limpide, pur et montre une consistance ténue; et, si vous le goûtez, vous verrez qu'il n'a aucune qualité bien prononcée, et que, pour faire

4-5. κασ ρώσαντες Α.

6. наθαρώτερα C 2° m.

8. Φυλάτ/ει C 2° m. V; Φυλάτ-7EIN AC.

Сн. 6; l. 9. είκότα С 1° m.

Ib. κατά τε χρόαν Gal.

10. τῷ ΰδατι Gal.

Ib. ἐσΊι] ὡς ἐκεῖνο Gal.

12. Φάνειν C; Φανεῖται 2° m.; Φαvelev Gal.

Ib. μηδεμίαν...έχειν δολατώδεις, ούδεμίαν έχοντες Ισχυράν σίψιν Gal. νυσθαι μη φέρων ὕδατος μίξιν πολλοῦ · διὸ καὶ πρὸς τῶν πα
2 λαιῶν ὀλιγοφόρος κέκληται. Τελέως δὲ τοῦ σθύφειν ὁ τοιοῦτος
οἶνος οἰν ἐκπέπθωκεν, ἀλλά ἐσθι παντάπασιν ἐκλελυμένην ἔχων
την σθύψιν · εἰ γὰρ ὕδατι παραβάλλοις αὐτὸν, αἰσθήση σαφῶς
ἐκ τῆς παραβολῆς ἐξ ὕδατος γεγονέναι βραχεῖαν σθύψιν εἰλη
3 φότος. Καὶ τῆ δυνάμει δὲ παραπλήσιός ἐσθιν ὕδατι, μήτε κεφαλῆς ἀσθενοῦς ἀπθόμενος, μήτε νεύρων ἀσθενῶν, ὅτι μηδὲ
4 Φερμαίνει σαφῶς. Φαίνεται δὲ μήτε ἄλλην τινὰ ποιότητα κεκτημένος ἐπιφανῆ, μήτε αὐσθηρότητα, μήτε σθρυφνότητα, μήτε
5 γλυκύτητα, μήτε δριμύτητα κατὰ τὴν γεῦσιν. Ἐπιτήδειος δὲ 10 16.84; p.642.

un bon mélange, il ne supporte pas l'addition de beaucoup d'eau : voilà pourquoi les anciens l'appelaient oligophore (qui supporte peu).

2 Ce vin-là n'est pas tout à fait dépourvu d'action astringente, mais c'est une astringence tout à fait affaiblie qu'il possède; car, si vous le comparez à l'eau, vous verrez clairement, par cette comparaison, qu'il est formé d'eau ayant pris une légère astringence. Son action est également semblable à celle de l'eau, puisqu'il n'affecte ni la tête ni les ners, quand ces parties sont faibles, car il n'échausse plus ou moins prononcée, ni goût sucré ou âcre, ni aucune autre 5 qualité apparente. Ce vin convient pour expulser les crachats du poumon, parce qu'il donne de la sorce et qu'il exerce sur les hu-

έσλιν οὖτος ὁ οἶνος εἰς τὴν τῶν έκ συεύμονος ἀναγωγὴν, τήν τε

- il agit comme l'eau ;

- son action sur les crachats,

1. Φέροντες Gal.

Ib. woλλήν Gal.

1-2. παλαιών ἐατρών Gal.

2. όλιγοφόροι κέκληνται Gal.

3. αλλά ἐσ?ι] εἰ καί Gal.

Ib. ἐκλελημένην C; ἐκλελησμένην

3-4. έχει την ωοιότητα τῆς σ7ύψεως Gal.

4. σαραβάλλεις C.

5. έξ om. Ras. — Ib. έξ ύδατος] την γεύσιν των τοιούτων οίνων Gal.

5-6. γεγονέναι...είληφότος] exi-

guam adstrictionem quamdam factam fuisse Ras. — Ib. είληφότων Gal.

 Εὐθὺς δὲ καὶ τῆ δυνάμει ϖαραπλήσιός ἐσ7ιν ὁ τοιοῦτος ὕδατι Gal.

8. Θερμαίνοι Α.

Ιb. Φαίνεται | Εσίι Gal.

8-9. μήτε... ἐπιφανῆ] ἐπιφανῆ μηδεμίαν ἔχων ωοιότητα τῶν τοῖς ἄλλοις οἶνοις ὑπαρχουσῶν Gal.

9-10. μήτε σ/ρυφνότητα. ... δριμύτητα om. A 1° m.

10. κατά την γεῦσιν] μήτε ὀσμήν Gal. ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 6.

340

DES BOISSONS.

Comm. III in Vict. acut. \$2; p. 648. Al. succ. 11; p. 807-08. δύναμιν ρωννύς καὶ τοὺς χυμοὺς ὑγραίνων καὶ τέμνων μετρίως.
Οὖτος καὶ τοῖς συρέτιουσιν ἀκινδυνότερον δίδοται τῶν ἄλλων 6 οἴνων ἀπάντων · καὶ γὰρ τὰς ὑδατος κακίας αὐτῷ καὶ τὰς οἴνου σεφευγέναι μόνῳ τῶν ἄλλων σάντων ὑπάρχει. Πρὸς δὲ τῷ μη- 7 δέποτε βλάπιειν κεφαλὴν ἔτι καὶ ἀφελεῖ σολλάκις, σαύων ὀδύνας μικρὰς διὰ τοὺς ἐν τῆ κοιλία χυμοὺς γινομένας · εὕροις γὰρ ἄν σοτε καὶ διὰ ὕδατος σόσιν ἀλγοῦντας ἐνίους τὴν κεφαλὴν, καὶ μάλισια ὅταν ἢ μοχθηρὸν, ὡς αὐτοῦ τε διαφθειρομένου καὶ τὸν φυσικὸν τόνον ἐκλύοντος τῆς γασίρὸς, ἢς ἀτο-10 νησάσης, ἰχῶρες χολώδεις εἰώθασι συρέςῖν ἐκ τοῦ σώματος εἰς τὸ κύτος αὐτῆς, ὤσπερ τοῖς νησιεύσασιν, ὧν τῆς κακίας καὶ βλάθης ὁ σεροειρημένος οἶνος ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον, ἐκ μὲν

- dans la fièvre ;

- dans les céphalalgies dépendant de l'estomac. meurs une action modérément humectante et incisive. Administré 6 aux fébricitants, il est moins dangereux que tout autre; car il est le seul entre tous qui ait le privilége d'être exempt à la fois des inconvénients de l'eau et de ceux du vin. Outre qu'il ne fatigue jamais 7 la tête, ce vin lui est souvent même avantageux, en faisant cesser les petites douleurs qui tiennent aux humeurs renfermées dans l'estomac; car vous verrez, en effet, que certaines gens prennent quelquefois de la céphalalgie pour avoir bu de l'eau, surtout quand cette eau est mauvaise, parce qu'elle se corrompt et relâche la tension naturelle de l'estomac; or, cet organe étant relâché, des lumeurs bilieuses ténues se rassemblent ordinairement de tous les points du corps dans sa cavité, comme cela arrive chez les gens qui ont jeûné; et c'est justement de l'inconvénient et de l'effet nuisible de ces humeurs que le vin aqueux délivre les malades, d'abord par

1. ὑγραίνων τε καὶ τέγΓων Gal.

Οὖτος ] Ó δ' αὐτός Gal.

3. τὰς τοῦ ὕδατος Gal.

Ib. τας τοῦ οίνου Gal.

4. ἐνπεφευγέναι Gal.; effugiat Ras. Ib. τῶν ϖάντων οίνων Gal.; inter

reliqua Ras. 5. ἐτι καί om. Gal.

5-6. ώφελοῦσιν, ἐνίστε παύοντες

όδύνας μικράς τινας όσαι διά Gal. 6. γινομένη C 1° m.; γινομένους

ΑΒV; εἰώθασι γίγνεσθαι Gal.

7. γάρ et ωστε om. Ras.

9-10. της δε γ. άτονησάσης Gal.

10. Ιχώρεις A 2ª m.

11. quemadmodum etiam Ras.

Ib. τε καί Gal.

11-12. vitiis et noxis Ras.

τοῦ σαραχρῆμα τῷ τῆς ἐπικράσεως λόγῳ, μετὰ βραχὺ δέ καὶ τῷ ῥωσθεῖσαν τὴν κοιλίαν ἀθεῖν ἀπὸ ἑαυτῆς κάτω τὰ λυποῦντα.

8 Ταϊς δέ Φερμαϊς τάνυ κράσεσιν ώφελιμώτερον μέν οἴνου τόν ύδωρ ἐσίν· εἰ δέ τοτε καὶ δεήσειεν οἴνου, τὸν λεπίον καὶ με-

υ τρίως αὐσθηρὸν αὐτοῖς διδόναι. Κινοῦντες δὲ οὔρησιν οἱ ὑδατώδεις καὶ λεπθοὶ τῶν οἴνων, ὀλιγίσθην τροΦην σκαρέχουσι τοῖς

10 σώμασιν. Καὶ μόνοι σάντων τῶν ἄλλων ἐπὶ ἀγαθῷ σείνοιντο ἀν νέοι, καθάπερ ὁ τε Γαυριανὸς ὀνομαζόμενος ἔνιοί τε τῶν ἐν

11 Σαβίνοις γεννωμένων. Καὶ κατὰ ἕκασΊον ἔθνος ῥαδίως εὐρήσεις τοιούτους οἴνους · ἐν τάχει δὲ γίνονται σότιμοι σαρὰ ἡμῖν ὁ 10

5 Al. succ. 11; p. 800.

Ib. p. 806.

.son action tempérante immédiate, et un peu plus tard parce que l'estomac, s'étant renforcé, repousse vers le bas ce qui l'incommodait.

8 Pour les sujets d'un tempérament tout à fait chaud, il vaut mieux boire de l'eau que du vin; et, si quelquefois ils ont besoin de vin,

9 il faut leur en donner qui soit ténu et modérément âpre. Les vins aqueux et clairs donnent très-peu de nourriture au corps, parce

qu'ils poussent aux urines. De tous les vins, il n'y a que ceux-là qu'on puisse boire utilement quand ils sont nouveaux, par exemple le vin appelé Gaurien, et quelques-uns de ceux qui se font chez les us Shire. On trouvers facilement dans chaque contrée des vins pareils:

11 Sabins. On trouvera facilement dans chaque contrée des vins pareils; chez nous, ceux qui deviennent bons à boire en peu de temps sont

Il convient aux temp, chauds.

> Propriétés des vins aqueux et clairs.

ι. ἐπικρατήσεως ΑΒCV.

2. ἐφ' ἐαυτῆς Β. — Ib. τά om. B V.

3. δέ] μέντοι Gal.; om. BV.

Ib. πράσεσι τῶν ἀνθρώπων ἢ διὰ Φύσιν, ἢ διὰ ἡλικίαν Gal.; homini temperaturæ Ras. — Ib. μέν om. Gal.

4. διαθήσειεν ABC 1° m. V.

Ib. τό τε λεπίου Gal.

6-7, σαρ. τῷ σώματι τροφήν Gal.
7. Καί......άλλων] Μόνους δ' ἀν
τις τους νέους Gal.

Ib. ωίνοι καθάπερ έν Ιταλία Gal.

8. δ τε Γαυριανός ex em.; δ Τεταυριανός ABCV; δ Ταυριανός C 2° m.; δ τε Γαυρίας Gal. Ib. ὀνομαζόμενός ἐσ7ι καὶ ὁ Αλβα... νός ἔνιοι Gal.

8-9. ἐν τοῖς Σαβίνοις τε καὶ Θούσκοις Gal.

9. γεννῶνται ABCV; γεννώντων C 2° m.

Ib. Καί om. ABC 1° m. V. — Ib. κατὰ. τ. . έθνος ] ἐν ἀπασι σχεδὸν τοῖς ἐθνεσι Gal. — Ib. ῥαδίως εὐρήσεις ] ἐθεασάμην Gal.

έν τάχει. . . . ἡμῖν ] κατὰ δὲ τὴν Ασίαν σαρ' ἡμῖν ἐσ7ι τοιοῦτος Gal.

10 et 342, 1. δ Τετύθηνος AB; δ Τετύθηνος καλούμενος V; δ τε Τοθηνός C.

342 ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 6.

DES BOISSONS.

Comm. III in Vict. acut. \$ 2; p. 632.

1b.p. 633-34.

τε Τιδηνός καὶ ὁ Αρσύϊνος, καὶ μετὰ αὐτοὺς ὁ Τιτακαζηνός.
Γλυκὺν δὲ οἶνον οὔτε λεπίον ἀκριδῶς, οὔτε λαμπρον ὅψει σοτὲ, μ
ἀλλὰ μᾶλλον μὲν καὶ ἤτίον ἀΦεσίηκότα τῶν εἰρημένων, οὐδέτερον δὲ αὐτῶν ἔχοντα. Θερμαίνει δὲ σῶς γλυκὺς οἶνος καὶ ι
5 σαχύς ἐσίι κατὰ τὴν σύσίασιν, αἴ τε κατὰ μέρος αὐτοῦ δυνάμεις, ἀς ἐπιδείκνυται σινόμενος, ἀκόλουθοι ταῖς δύο ταύταις
εἰσὶ σοιότησιν · ἡ γὰρ χρόα κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον οὐδεμίαν
ἔχει δύναμιν εἰς ἀΦέλειαν ἢ βλάδην. Εἰς ὅσον οὖν σαχύς ἐσίι ι
κατὰ τὴν σύσίασιν ὁ τοιοῦτος οἶνος, εἰς τοσοῦτον καὶ βραδύ10 πορος, ἀσίε οὐ μόνον οὐκ ἐκΦράξει τι τῶν ἐμπεΦραγμένων
μορίων, ἀλλὰ καὶ σροσεμΦράξει, καὶ διὰ τοῦτο βλαδερώτατος
ἤπατι σάσχοντι γίνεται, καὶ μάλισία ὅταν ἤτοι Φλεγμονή τις
ἢ σκίρρος ἢ κατὰ αὐτό · μετριωτέραν δὲ ἐργάζεται τὴν βλάδην,

Qualités et propriétés du vin d'un goût sucré. le Tibène, l'Arsyin et, après eux, le Titacazène. Vous ne verrez ja- le mais du vin d'un goût sucré qui soit exactement clair ou limpide; au contraire, il s'écartera plus ou moins de ces deux qualités, sans être doué d'aucune d'elles. Tout vin d'un goût sucré réchausse, le présente une consistance épaisse, et les propriétés particulières dont il se montre doué, quand on le boit, sont les conséquences des deux qualités susdites; car la couleur n'a par elle-même aucune action profitable ou nuisible. Ce vin traverse le corps avec une lenteur le proportionnelle au degré de sa consistance : ainsi non-seulement il ne désobstruera pas les organes engorgés, mais il aggravera même l'obstruction, et, pour ce motif, il devient très-nuisible au soie malade, surtout quand cet organe est affecté d'inflammation ou de squirrhe; tandis qu'il fait moins de mal quand ce viscère est obstrué par

1. Arsynium Ras. — Ib. αὐτάς A.

2. λαμπρόν] λευκόν Gal.

Ib. όψη AC.

4. 8é om. BV.

Ib. Θερμαίνει τὸ σπλάγχνον Gal.

Ib. wws AC; om. Gal.

6. ἀπολουθεῖ Gal.

6-7. δύο...εἰσί] δευτέραις Gal.

7. δποιότησιν Α.

8. ¿Φελος Gal.

Ib. wαχύς τ' ἐσ7ί Gal.

5. την om. Gal.
 Ib. εἰs om. Gal.

9-10. Врабитеров V 1° m.

10. ov] dv A.

Ib. οὖκ om. ABCV.

12. γίνεται om. Gal.

ήτοι] ότι C 1° m.
 13. κατὰ τοῦτο Gal.

Ib. μετριώτερον ABCV.

δταν ύπὸ σαχέων χυμῶν ἐμφράτ ηται τὸ σπλάγχνον, ἢ διὰ ἀτονίαν σάσχη, καθάπερ ἐν τοῖς ἰδίως ἡπατικοῖς ὀνομαζομένοις 15 σάθεσιν. Ἐφεξῆς δὲ ἤπατι βλάπ εται σπλὴν ὑπὸ τῶν γλυκέων οἴνων · οὐ μὴν ὁ γε συεύμων, ὅταν ἐν τοῖς βρογχίοις ἔχη σαχύν χυμόν · ὁ γὰρ γλυκὺς οἶνος ἐν τοῖς ὁξέσι νοσήμασιν εἰς ὁ ἀνάπ οιν ἐπιτήδειός ἐσ ιν, ἤδη σεπεμμένης τῆς σεριπνευμονίας τε καὶ σλευρίτιδος, οὐ φλεγμαινόντων ἔτι τῶν μορίων.

16 Εἰς ὅσον δὲ ἀπολείπονται σφοδρᾶς Θερμότητος οἱ γλυκεῖς, εἰς τοσοῦτον ἤτ ον τε καρηθαρίαν ἐργάζονται καὶ βλάβην τῆς Φρονήσεως · διαχωρητικώτεροι δὲ εἰσι καὶ μεγαλόσπλαγχνοι · οὐκ 10 ἐπιτήδειοι δὲ οὐδὲ τοῖς σικροχόλοις εἰσίν · ὑλη γὰρ σάντες 17 ὑπάρχουσιν οἱ γλυκεῖς χυμοὶ τῆ ξανθῆ χολῆ. Οὐ μόνον δὲ ὅτι

Comm. III in Vict. acut. \$2; p. 635-36.

Ib. p. 637.

Ib. p. 638-39.

des humeurs épaisses, ou que la maladie dépend de la faiblesse, 15 comme dans les maladies hépatiques proprement dites. Après le foie, c'est à la rate que les vins d'un goût sucré font le plus de tort; mais ils ne nuisent pas au poumon, lorsqu'il contient dans les bronches une humeur épaisse; car, dans les maladies aiguës, le vin d'un goût sucré favorise l'expectoration, quand la péripneumonie et la pleurésie sont déjà arrivées à coction, et que les parties ne sont plus 16 enslammées. Les vins d'un goût sucré causent d'autant moins de pesanteur de tête et de perversion de l'intelligence, qu'ils s'écartent davantage de l'extrême degré de chaleur; ils traversent plutôt rapidement le corps et augmentent le volume des viscères; mais ils ne conviennent pas aux gens tourmentés par la bile amère, car toutes les humeurs d'un goût sucré fournissent des matériaux à la bile 17 jaune. Ce n'est pas seulement parce que l'excès de chaleur rend ces

De l'action
exercés
par les vins
d'un
goût sucré
sur
les différents
viscères,
et dans
diverses
maladies.

Ges vins

```
1. όταν δ' ύπό ABC 1° m. V.
```

<sup>2.</sup> πάσχει ΑΒCV.

<sup>3.</sup> τῷ ἡπατι ΑΒCV.

Ib. τῶν γλυκέων ] τσαχέων Gal.

<sup>4.</sup> olvwv om. C.

<sup>5.</sup> ydo] præterea vero Ras.

Ib. έν . . . . νοσήμασιν om. Gal.

<sup>6.</sup> ἐπιτηδειότατος Gal.

Ib. The om. ACV.

<sup>7.</sup> ωλευρίτιδος σινόμενος Gal.

Ib. ἐσ7ί B V.

Ib. μορίων] σωμά των Gal.

<sup>9.</sup> τε καί Gal.

Ιb. καρηδαρίας C.

Ib. ἐργαζόντων C 1° m.

<sup>10.</sup> διαχωρητ. τῶν ἀλλων Gal.

<sup>11-12.</sup> ὅλη...ὑπάρχουσιν] ἐπιτήδειοί γε μὴν εἰς γένεσίν εἰσι ωάντες Gal.

<sup>12.</sup> τῆ | καί C 1ª m.

ή σολλή Θερμασία τους τοιούτους έργαζεται χυμούς σικρούς ανεπιτήδειος έσθιν ο γλυκύς οθνος τοῦς συρέτθουσιν, άλλὰ καὶ διότι σαχεῖς ὅντες οὕτε ἐπὶ οῦρα διεξέρχονται ταχέως, οὕτε συναπάγουσιν ἐαυτοῖς οὕτε συνεκκενοῦσι τοὺς χολώδεις 5 χυμούς. Εν οὖν αὐτοῖς μόνον ἀγαθὸν ὑπάρχει τὸ τὴν γασθέρα 18 λαπάτθειν διὸ καὶ σροπίνουσιν αὐτούς τόσε, ἐάν γε μὴ σοιήσωσι τοῦτο, σαντοίως βλάπθουσιν τοῦς γὰρ αὖ τοῖς ἄλλοις καὶ διψώδεις εἰσὶν, αὐτῷ τούτῳ δηλοῦντες, ὡς ἐκχολοῦνται ἡαδίως. Εἰσὶ δὲ οἱ τοιοῦτοι καὶ Φυσώδεις τῷ κάτω δὲ οὐκ εἰσὶν 10 ἐντέρῳ βλαθεροὶ, καίτοι βραδυπόρου τῆς ἀπὸ αὐτῶν Φύσης οὔσης καὶ χρονιζούσης σερὶ ὑποχόνδριον, ἄχρι ἀν ἐκπεΦθῆ τε καὶ λεπθυνθῆ τελέως εἰ δὲ ἀπαξ σεΦθείη, σοριμωτέραν τε καὶ

rendent les humeurs amères chez les fébricitants; ils ne servent qu'à relâcher le ventre.

Ces vins engendrent des flatuosités. humeurs amères que le vin d'un goût sucré nuit aux fébricitants, mais aussi parce qu'étant épais il ne passe pas vite par les urines, et n'entraîne ni n'évacue avec lui les humeurs bilieuses. Il ne présente, le par conséquent, qu'un seul avantage, celui de relâcher le ventre; c'est aussi pour cette raison qu'on le boit avant le repas : si donc il ne produit pas cet effet, il nuit de toutes les façons; car à ses autres inconvénients il joint celui de produire de la soif, et prouve par cela même qu'il se transforme facilement en bile. Ces vins sont, en le outre, flatulents, mais ils ne sont pas nuisibles à la partie inférieure des intestins, bien que les flatuosités qu'ils produisent marchent lentement et séjournent longtemps dans l'hypocondre, jusqu'à ce qu'elles aient atteint un degré complet de coction et d'atténuation; car, dès qu'elles sont une fois parvenues à ce degré de coction, elles

 ή om. ABCV. — Ib. ἀπεργάζεται Β. — Ib. χυμούς om. Gal.

1-2. ωικρούς καὶ ἀνεπιτήδειος AB C 1  $^a$  m. V.

4. συναπάγουσιν] διαπνέονται ταχέως, ὥσ7ε οὐ συνάγουσιν Gal.

Ib. ovdé Gal.

- 5. αὐτοῖε τούτοιε μόνοιε Gal.
- 6. διὸ.... αὐτούς om. Gal. Ib. ώς ABC V. Ib. άν Gal.
  - 7. omnino Ras. Ib. γάρ αὐτοῖς

άλλοις C; γάρ άλλοις 2° m.; γάρ οδυ τοῖς άλλοις B; γάρ τούτοις Gal.

- 8. αὐτὸ τοῦτο Gal.
- 9. των δε κάτω Gal.
- 10. έντέρων Gal.
- 10-11. ούσης τῆς ἀπ' αὐτῶν Φύσης Gal.
- 11. ἄχρις BV Gal.—11-12. ἐκπε-Φθῶσὶ τε καὶ λεπΤυνθῶσι ΛΒCV Ras.
- 12.  $\varpi \varepsilon \varphi \theta \tilde{\eta} \text{ ABCV}; concoquantur }$  Ras.

Comm. III in Vict. acut. § 7; p. 645.

Att. vict. rat. 12; Chart. t. VI; p. 416 c.

Comm. III in Vict. acut.

\$3; p. 640.

Propriétés du vin âpre

sucré;

- du vin noir âpre;

- du vin blanc et âpre;

20 λεπίομερεσίεραν ίσχει και την φύσιν. Γλυκύς δε άμα και αὐσίηρος οίνος, οίος ὁ κατά την Κιλικίαν Αξάτης έσίιν, άτε έξ έναντίων σοιοτήτων συγκείμενος, μοχθηρός ύπάρχει, μήτε άναδιόμενος, μήτε ύπερχόμενος, άλλά έπι σλέον τε σαραμένων

21 έν τῆ ἄνω γασ ρὶ καὶ συευματῶν αὐτήν. Ο γε μὴν ἄνευ τοῦ 5 γλυκὺς εἶναι μέλας οἶνος αὐσ Πρὸς ἐπιφανῶς ἢ σ Πρυφνὸς σκή-σμιός ἐσ Γι καὶ βραδύπορος, καὶ τὰς διαχωρήσεις ἀμφοτέρας ἐπέ-χει, τάς τε κατὰ γασ Γέρα, καὶ οὐχ ἢτ Πον τὰς ἐπὶ κύσ Γιν, καὶ ἐπὶ σλεῖσ Γον ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις ἐμμένει, καὶ ῥαδίως ἀποξύνεται, καὶ εἰς ἔμετον ὁρμᾶ · μόνοις δέ ἐσ Γιν ἐπιτήδειος τοῖς 10

22 κατά γασθέρα βεύμασιν, οὐδὲ τούτοις εἰς κόρον σεινόμενος. Ο δὲ αὐσθηρὸς ἄμα καὶ λευκὸς οἶνος οὐδὲ αὐτός ἐσθιν οὐρητικὸς, ἀλλὰ, ἐὰν μὲν σαχὸς, χρονίζει σερὶ σολλοῦ · ἐὰν δὲ μὴ

acquièrent en même temps une nature plus mobile et plus subtile.

20 Le vin âpre doué en même temps d'un goût sucré, comme le vin
Abate, dans la Cilicie, est mauvais, parce qu'il réunit des qualités
opposées; il ne se distribue donc pas dans le corps et ne descend
pas, mais il séjourne pendant longtemps dans le ventre supérieur

21 et le remplit de flatuosités. Le vin noir, qui, sans avoir un goût sucré, présente une âpreté manifeste plus ou moins prononcée, cause de la plénitude, marche lentement et supprime les deux excrétions, celle qui se fait par le ventre, et surtout celle qui se fait par la vessie; il séjourne longtemps dans les hypocondres, s'aigrit facilement, et a de la tendance à produire le vomissement : ce n'est que dans le cas de flux de ventre qu'il convient, et même, dans cette 22 circonstance, il ne faut pas le boire jusqu'à satiété. Le vin qui est à la fois blanc et âpre ne pousse cependant pas aux urines, et, s'il est épais, il séjourne longtemps [dans l'hypocondre]; si, au contraire, il n'est

1. loχουσι ABC 1° m. V; habebunt Ras. — Ib. καl om. C 2° m. — Ib. φόσην B.

4. ύπερεχόμενος V.

5. ev om. Gal.

Ib. ἐκπνευματίζων C 2° m.

8. κατά γασ? έρα] per anum Gal.

Ib. οὐχ ἦτ7ον om. Gal. et Ras.

10. nai eis....όρμᾶ] nauseamque provocant Gal. — Ib. μόνος AC.

Ib. ἐπιτήδεια Α 2° m.

13. waxds # V 2" m.

Ib. οὐδὲ χρονίζει Gal.

Ib. περί ύποχουδριου Gal.

Comm, III in Vict. acut. § 7; p. 646.

Ib. \$ 6; p. 644.

Al. succ. 11; p. 801-02.

- du vin paillet âpre.

Quels sont les vins chauds;

- d'un goût sucré;

- épais.

μάλλον άπίεται, διότι καὶ Θερμότερός ἐσίι τοῦ μέλανος. Ο ἐξ ξανθὸς οἶνος ἄκρως Θερμός ἐσίιν, ὥσπερ γε καὶ ὁ ἐζεξῆς αὐτῷ ὁ κιρρὸς, εἶτα ἐπὶ αὐτοῖς ὁ ἐρυθρὸς, εἶτα ὁ γλυκύς · ὁ δὲ λευκὸς ῆτίον ἀπάντων Θερμαίνει. Λευκὸς δὲ οἶνος οὐδείς ἐσίι γλυκὸς, ¾
10 ἀλλά τινες μὲν αὐσίπροὶ καὶ σαχεῖς, τινὲς δὲ ὑδατώδεις καὶ λεπίοι · Εανθοὶ δὲ καὶ κιδόοι τινες μὲν χλυκεῖς εἰσι μετοίκο

αλλα τινες μεν αύσ/ηροι και σαχείς, τινές δε ύδατώδεις και λεπ/οί · ξανθοί δε και κιβροί τινες μεν γλυκείς είσι μετρίως, ώσπερ ὁ Ιπποδαμάντειός τε και ὁ Φαυστιανός · ἔνιοι δε οὐδε δλως γλυκείς είσιν. Οἱ δε ερυθροί σαχύτεροι τούτων, σλησιά τ pas épais, il n'y reste pas longtemps, comme fait le vin noir,

mais il ne passe pas non plus par les urines, comme les vins à la fois blancs et modérément âpres. Le vin paillet et âpre convient aussi 23 contre le flux de ventre; car il y a aussi deux espèces de vin paillet, de même que de vin noir, l'un doué d'un goût sucré, et l'autre àpre. Mais le vin paillet affecte davantage la tête et l'intelligence, parce 24 qu'il est plus chaud que le noir. Le vin jaune est éminemment 25 chaud, ainsi que le vin paillet qui vient après lui, puis après eux viennent le vin rouge, et ensuite le vin d'un goût sucré, tandis que le vin blanc est le moins échauffant de tous. Aucun vin blanc n'est 26 doué d'un goût sucré; mais quelques-uns sont âpres et épais, d'autres aqueux et ténus; parmi les vins jaunes et paillets, quelques-uns ont un goût modérément sucré, comme le vin d'Hippodame et le vin Faustien; d'autres, au contraire, n'ont pas le moindre goût sucré. Les vins rouges sont plus épais que ceux dont il vient d'être question, 27

<sup>3-4.</sup> τοῖε.... ἡεύμασιν] εἰε τὰ κατὰ τὴν γασθέρα Gal.

δὲ καί ] γάρ Gal.

<sup>6-7.</sup> Ο...έσ7ιν] ο μέν γὰρ ἄκρως Θερμ. οΐνος εὐθὺς καὶ ξ. ἐσ7ιν Gal.

<sup>7.</sup> γε om. C.

<sup>7-8.</sup> αὐτοῦ κιβρός Gal.

<sup>8.</sup> forte leg. Γλαυπός V 2ª m.

<sup>9.</sup> άπάντων τούτων Gal.; quam alia omnia Ras.

<sup>10.</sup> τε καί wax. Gal.

<sup>10-11.</sup> τε καὶ λεπ7. Gal.

<sup>12.</sup> ώσπερ Ιπποδ. Gal. — Ib. Ιπποδαμάντιος ΑΒ C V. — Ib. καὶ Φαυσ?. Φαλερῖνος Gal. — Ib. δέ om. C. — Ib. οὐδέ om. Gal. — 13. εἰσινοπ. Gal.

347

28 ζουτες ήδη κατά τὸ χρώμα τοῖς μέλασιν. Τροφή δὲ ἐξ ἀπάντων αὐτῶν ἀνὰ λόγον τῷ ϖάχει · καὶ διὰ τοῦτο τοῖς μέν ἀναθρέψεως δεομένοις έπιτρέπειν σίνειν τούς γλυκεῖς, καὶ μάλιστα όταν ἀμέμπ]ως έχωσι τὰ κατὰ ἦπάρ τε καὶ σπλῆνα καὶ νε-Φρούς · τοῖς δὲ σαχὺν ήθροικόσι χυμὸν ἐν ταῖς Φλεψὶν οἱ λεπίοὶ 5 κατά την σύσλασιν οίνοι χρήσιμοι · ψυχρών μέν ήθροισμένων έν ταϊς Φλεψί χυμών, οί δριμεῖς καὶ σαλαιοί · μὴ ψυχρών δὲ, ὅσοις 29 τούτων οὐδέτερον ὑπάρχει. Βελτίων δέ εἰς εὐχυμίαν ὁ εὐώδης,

30 άλλὰ ωλήτιει κεφαλήν. Τοῖς δὲ αὐσιηροῖς οἴνοις ἔνεκα τοῦ σίῆ-

σαι τὴν γασθέρα ῥεομένην χρώμεθα, μὴ ἂν ἄλλως χρησάμενοι 10 διὰ τὸ μήτε ἀναδόσει τροΦῆς, μήτε αἰματώσει, μήτε εὐχυμία, μήτε ούρων εύροία, μήτε ίδρώτων έππρίσει, μήτε γασίρδε ύπα-

Al. succ. 11; р. 802-03.

> Qualité de

la nourriture fournic

par les vins; cas

dans lesquels il faut

les administrer.

28 parce qu'ils se rapprochent déjà, par la couleur, des vins noirs. La nourriture que fournissent tous ces vins est en raison de leur consistance; il faut donc permettre de boire des vins d'un goût sucré à ceux qui ont besoin d'être restaurés, surtout quand leur foie, leur rate et leurs reins sont dans un état irréprochable, tandis que les vins d'une consistance ténue conviennent à ceux qui ont une accumulation d'humeurs épaisses dans les veines, et, si ces humeurs sont froides, il faut choisir des vins àcres et vieux; si, au contraire, ces humeurs ne sont pas froides, on doit s'en tenir à ceux qui ne pré-

29 sentent aucune de ces deux qualités. Le vin odorant est plus favorable que les autres à la bonté des humeurs, mais il porte à la tête.

30 Nous employons les vins âpres pour arrêter les flux de ventre; mais nous ne nous en servirions dans aucun autre cas, parce qu'ils ne favorisent ni la distribution des aliments, ni la sanguification, ni la formation de bonnes humeurs, ni l'écoulement facile des urines,

7. μή om. ABC 1° m. V.

8. Βελτίους μέν οὖν Gal.

lb. εί B. — Ib. οἱ ενωδεις Gal.

9. α. και κεφ. ωλήτλουσιν Gal.

9-10. συσίησαι Gal.

10. The om. Gal.

Ib. and we our de Gal.

1.1. μηδέ ἀνάδ. ABCV.

Ib. εὐχυμίαι C.

1. Adn proxime Ras.

Ib. H τροφή Gal.

ἐσθὶν αὐτῶν Gal.

·Ib. avahoyos Gal.

3. ἐπιτρεπ7έον Gal.

Ιb. τε ωίνειν ΑΒΥ; τε C.

5. τοις δ' ήδη σαχύν Gal.

6. olivor om. Gal.

Ιb. άθροισμένων C.

DES 348 BOISSONS.

γωγή συντελεΐν αὐτούς. Τοῖς μὲν οὖν χολωδεσθέροις σώμασω 31 οὔτε ὁ Φαλερῖνος, οὔτε ὁ Τμωλίτης κιρρὸς γλυκύς, οὔτε ὁ Αριούσιος, οὔτε ὁ Λέσθιος εὐώδης τε καὶ κιρρὸς, ὅμοιος τοῖς ωροειρημένοις ὢν, ἐπιτήδειος: Θερμότεροι γὰρ ωάντες εἰσὶν οἱ τοιοὕτοι,

Al. succ. 11; p. 804. Ib. p. 803.

μένοις ὢν, ἐπιτήδειος : Θερμότεροι γὰρ πάντες εἰσὶν οὶ τοιοῦτοι,

5 καὶ ἔτοιμόν ἐσ1ι τοῖς πίνουσιν αὐτοὺς κεφαλὴν ἀλγῆσαι καὶ πυρέξαι καί τι καὶ τοῖς νεύροις παθεῖν. Μήτε οὖν χολώδεσι φύσεσι, ¾

μήτε τοῖς ἐξ ἐγκαύσεως, ἢ καμάτων πολλῶν, ἢ ἐνδείας, ἢ λύπης,

ἢ ὥρα καὶ χώρα καὶ κατασίάσει Θερμῆ χρωμένοις διδόναι τοιοῦτον οἶνον · ἐξ ὑπεναντίου γε μὴν ἀγαθὸς ἀπασι τοῖς Θερμαίνε
10 σθαι δεομένοις Φλεγματώδεσι καὶ ψυχραῖς κράσεσι, καὶ ψυχρῶν

χυμῶν πλῆθος ἠθροικόσιν, ἀργῶς βιοῦσιν, ἐν χωρίφ ψυχρῶν

ni l'excrétion de la sueur, ni l'évacuation des selles. Ni le vin de 31 Falerne, ni le vin d'un goût sucré et paillet du Tmolus, ni celui d'Ariuse, ni le vin odorant et paillet de Lesbos qui leur est semblable, ne conviennent donc aux constitutions plus ou moins bilieuses; car tous ces vins-là sont plus ou moins chauds, et ceux qui les boivent sont facilement sujets à prendre du mal de tête, de la fièvre ou quelque affection des nerfs. Il ne faut donc pas donner du vin 32 semblable aux individus d'une nature bilieuse, ni à ceux qui ont éprouvé un échauffement, ou une grande fatigue, ou la faim, ou des chagrins, ni à ceux qui vivent dans une saison chaude, dans un pays chaud ou sous une constitution chaude de l'air; par contre, il convient à tous ceux qui ont besoin d'être réchauffés, comme sont les sujets d'un tempérament pituiteux et froid, à ceux qui souffrent d'une accumulation d'humeurs froides, qui mènent une vie oisive, dans un pays froid, en hiver, sous une constitution froide

2. ούτε Φαλ, ούτε Τμ. Gal.

2-3. ούτε ὁ Αρούσιος BCV; ούτε Ορρούσιος A; neque Arvisium Ras.

δ Λέσδιος ὁ εὐώδης Gal. — Ib.
 ὁμοίως ABCV.

4. ἐπιτήδειος ωίνεσθαι Gal.

Ib. Sepuol Gal. — Ib. άπαντες Gal. — Ib. elolv om. Gal.

5. αὖτόν A 1 m. BCV.

Ib. καὶ κεφαλήν Gal.

6. τι τοῖs Gal.; Ras. om. τι καίς

Ib. Φύσεσι om. Gal.

7. ἐκκαύσεως ΑΒC V.

Ib. ἀλύπης BV.

 δρα καί om. Gal.

Ib. χρωμένοις om. Gal. 9. ύπεναντίων ABCV.

γε μήν ] μέν οὖν Gal.

10. φλ. τε καὶ ψυχραῖς Gal.

10-11. χυμών ωλήθος ώμῶν Gal.

Al. succ. 11; p. 804-06.

33 καὶ χειμῶνι καὶ κατασίάσει ψυχρῷ καὶ ὑγρῷ. Πάντων δὲ οἴνων κοινόν ἐσίιν, οἱ γε μὴ πάνυ παχεῖς εἰσι καὶ λίαν γλυκεῖς, ὅσπερ ὁ Θηραῖός τε καὶ ὁ Σκυβελίτης, ἐπειδὰν εἰς χρόνου μέγεθος ἐκταθῶσι, ξανθοὺς τῷ χρόφ γίνεσθαι, καὶ τι καὶ σίλβον ἔχειν ὁμοίως πυρί· καὶ γὰρ οἱ μέλανες, οἶός πέρ ἐσίιν ὁ παρὰ 5 ἡμῖν Περπερίνιος, εἰ χρονίσειαν, εἰς ἐρυθρὰν μὲν ἢ κιρρὰν πρότερον ἀφικνοῦνται ποιότητα, μετὰ ταῦτα δὲ εἰς ξανθὴν, καὶ ὁ λευκὸς δὲ, ὁποῖος ὁ Βιθυνὸς ἀμιναῖος · ὁνομάζουσι δὲ τὸν οὕτω παλαιωθέντα οἱ Ῥωμαῖοι Καίκουβον · ἤδη δὲ ὁ τοιοῦτός 34 ἐσίι πικρὸς, καὶ διὰ τοῦτο ἀνεπιτήδειος εἰς πόσιν. Φεύγειν οὖν 10 γρὴ τῶν οὕτω παλαιῶν τὴν πόσιν, ὥσπερ καὶ τῶν πάνυ νέων ·

μάλισία δὲ τῶν Φύσει σαχέων οἴνων ἀπέχεσθαι σροσῆκεν, ὅταν

33 et humide de l'air. Tous les vins qui ne sont pas extrêmement épais et doués d'un goût très-sucré, comme le vin de Thère et le Scybélite, ont cela de commun, que, lorsqu'ils ont vieilli, ils prennent une couleur jaune et présentent quelque chose de brillant à l'instar du feu; car les vins noirs, comme chez nous le vin de Perpérine, deviennent d'abord, en vieillissant, rouges ou paillets, et plus tard d'une couleur jaune; et il en est de même pour le vin blanc, comme le vin aminéen de Bithynie: les Romains appellent Cécube le vin qui est parvenu à ce degré de vieillesse; or ce vin est déjà 34 amer, et, pour cette raison, il n'est pas bon à boire. Il faut donc éviter de boire des vins aussi vieux, de même que les vins tout à fait jeunes; il faut surtout s'abstenir de boire les vins naturellement

Propriétés
qu'ont
la plupart
des vins
de changer
de couleur
en
vieillissant.

Il faut éviter de boire les vins très-vieux et les vins

- 2. of | oco Gal. Ib. unv BV.
- 3. Θηρέος ABCV. Ib. Σπυθελλίτης ABCV. — Ib. ές BCV.
  - 3-4. χρόνου μηκος Gal.
  - 4. ξαυθήν την χρόαν Gal.
  - Ιb. τι σ/ίλδου ΑΒΟΥ.
  - 5. έχει V 1 m.
- 6. Περπερίνος V; Περίνιος C 1° m.; έν Περπερίνη γιγνόμενος Gal.
  - Ib. xpovlouiev Gal.
  - 7. ξανθότητα Gal.
  - 8. 86 om. Gal. 1b. 6 om. B.

- 8-9. τὸν οὐτω ωαλ. Ῥωμ. ΑC; Ῥωμ. τ. οὐτ. ωαλ. G.
- 9. Καίπουδον ex em.; Κέπουδον Α G Gal.; Κεποῦδον Β V.
- 10. ἐσθι καὶ τοικρός Gal. Ib. ἀν ἐπιτήδειος C 1<sup>a</sup> m.; αδ μη ἐπιτήδ. Gal.; minime accommodatum Ras. Ib. εἰ V 1<sup>a</sup> m. Ib. Φεύγει B.
- 12. μάλισ (α...... προσῆκεν) οἱ μὲν γὰρ ὑπερθερμαίνουσιν, οἱ δὲ οὐδὲ ὅλως Θερμαίνουσιν Gal.

Ib: ἐσ?' ἀν Gal.

DES 350

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 6.

ώσι νέοι · τοσούτου γὰρ δέουσι συντελεῖν τι ταῖε τῶν σιτίων σεψεσιν, ώσιε αὐτοὶ μόλιε σετίονται · σρὸε τούτοιε δὲ οὐδὲ ὑπέρχονται κατὰ κοιλίαν, οὕτε ἀναδίδονται ῥαδίωε, οὕτε οὐρα σροτρέπουσιν, οὕτε αἰματώσει συντελοῦσιν, οὕτε Βρέψει, διαμένουσι δὲ ἐπὶ πλεῖσίον ἐν τῆ κασίοὶ μετέχους στοποντίκου

Al. succ. 11; p. 809. 5 μένουσι δὲ ἐπὶ πλεῖσῖον ἐν τῆ γασῖρὶ μετέωροι παραπλησίως 
ὕδατι · κὰν βραχύ τις πλέον αὐτῶν πίη, ραδίως ὀξύνονται. ὑ ¾
δὲ παλαιότατος εἰς τοσοῦτον τοῦ λευκοῦ τε άμα καὶ αὐσῖηροῦ 
καὶ νέου καὶ παχέος διενήνοχεν, ὡς τὸν μὲν ἱκανώτατα Θερμαίνειν, τὸν δὲ ψύχειν αἰσθητῶς. Τὸ γλεῦκος δὲ, ὁπως ἐσῖὶ ¾

7b. p. 804.

10 φυσώδες καὶ δύσπεπίου καὶ ωαχύχυμου, ἄπαυτες ἴσασιν, ἕν μόνου ἀγαθὸυ ἔχου ὑπάγειν γασίερα · κἂυ ἀτυχήση ωστὰ τούτου, βλαβερώτατου γίνεται. Τάχισία δὰ ωάντων οίνων οἱ λευκοὶ καὶ δ;

De Antid. I,

nouveaux naturellement épais. épais quand ils sont jeunes, car ils sont si loin de favoriser la digestion, qu'à peine ils se digèrent eux-mêmes; en outre, ils ne descendent pas non plus par le ventre, ne se distribuent pas facilement
dans le corps, ne poussent pas aux urines, et ne contribuent en
rien ni à la sanguification, ni à la nutrition, mais ils restent longtemps suspendus dans l'estomac de même que l'eau, et, si l'on en
prend un peu trop, ils s'aigrissent facilement. Le vin très-vieux 35
diffère tellement du vin à la fois blanc, âpre, jeune et épais, que
le premier réchausse très-fortement, tandis que l'autre resroidit
d'une manière sensible. Quant au vin doux, tout le monde sait 36
qu'il est flatulent, qu'il se digère difficilement, qu'il contient des
humeurs épaisses et qu'il n'a qu'un seul avantage, celui de relâcher
le ventre; et, si quelquesois il ne réussit pas à produire cet esset

Différence
du vin
très-vieux
et du vin
nouveau
blanc,
Propriétés
du vin doux.

Quels sont

1. τοσοῦτον A Gal.

2. ώς ταυτός C; ώς αὐτοί 2ª m.

Ib. ωέπ7ονται V 2° m.; om. 1° m.

Ιb. τούτων ΑΒC 1ª m. V.

Ib. Sé om. V 1ª m.

3. κατά την κοιλίαν Gal.

3-4. οὐδὲ ἀναδίδονται.....οὐδὲ οὖρα....οὐδὲ ΑΒCV.

4. ούτε Θρέψει ex em.; ούδὲ Θρ. ABCV Gal.

6. ωλέων A; om. Gal.

6-7. Οἱ δὲ ωαλαιότατοι ABC V Ras.

8. καὶ νέου διενήνοχε καὶ waxéos οίνου Gal.

8-9. του ... του] hæc ... hæc Ras.

8. Ικανώτατον ΑΒCV.

9. Περί γλεύκους Gal.

10. σχεδου ούδεις άγυοει Gal.

Ib. Ev nat Gal.

12. βλαβερώτερου Gal.

> 3; t. XIV, p. 14-17.

ύδατώδεις παλαιοῦνται, τουτέσ ιν έτοίμως εἰς την τῶν παλαιουμένων ποιότητα μεταδάλλουσι, δριμύτης δέ ἐσ ιν αὐτη μετά τοῦ Θερμαίνειν σαφῶς, ὕσ ιερον δὲ καὶ πικρότης, εἰς ἡν ἐν ἔτεσιν ἐνίστε δέκα τοὺς ὑδατώδεις οἴνους ἀφικνουμένους ἔσ ιν ἰδεῖν, ὅταν γε μὴ φθάσωσιν ἐν τοῖς πρώτοις τρισὶν ἡ τέτρασιν 5 δξυνθῆναι. Τοῖς δὲ ἰσχυροῖς τε ἀμα καὶ αὐσ ηροῖς καὶ λευκοῖς μετὰ πάχους οἴνοις καὶ μετὰ δεκαετίαν ἐνίστε συνέπεσε μὴ καλῶς ἀποκειμένοις ὁξυνθῆναι · συμβαίνει δὲ αὐτοῖς καὶ παλαιοῦ-39 σθαι χρόνῳ παμπόλλῳ. Τοιοῦτοι κατὰ τὴν ἱταλίαν εἰσὶν ὁ Τιβουρτῖνος καὶ Σιγνῖνος καὶ Μάρσος καὶ Σουρρεντῖνος, ὁς 10 σχεδὸν μὲν πρὸ εἴκοσι ἐτῶν ἔτι ἐσ ὶν ἄπεπίος ἀκμάζει δὲ τοσούτων ἐτῶν γενόμενος, ἐπὶ πολύ τε παραμένει πότιμος, οὐκ

vieillissent le plus vite, c'est-à-dire qu'ils acquièrent promptement les qualités des vins qui commencent à vieillir; ces qualités consistent en une certaine âcreté jointe à la propriété manifeste de réchausser, en une amertume qui se développe plus tard, qualité dont on peut voir quelquesois se revêtir les vins aqueux après un espace de dix ans, à moins qu'auparavant, dans les trois ou quatre premières années, 38 ils ne se soient aigris. Il est arrivé quelquesois que les vins à la sois sorts, âpres, blancs et épais se sont encore aigris après un espace de dix ans, quand ils n'étaient pas bien emmagasinés; ils sont aussi sujets à prendre les qualités des vins vieux après un espace de temps très-prolongé. A ce genre de vin appartiennent en Italie celui de Tibur, celui du pays des Signins et des Marses, et celui de Sorrente, lequel est à peine arrivé à l'époque de sa maturité avant

vingt ans; cependant, parvenu à cet âge-là, il a atteint le suprême degré de bonté, et il reste longtemps bon à boire, parce qu'il ne

les vins
qui
vieillissent
le plus vite;
qualités
que ces vins
sequièrent
alors.

αὐτῆ ABC V.

3. nat om. Ras.

4. έν....δέκα] novennio aut quandoque decennio Ras.

Ib. ἐν ἐτεσιν] μετέσ?η Gal.

Ib. déna] dè nai Gal.

5. πρώτοις ή τρισίν Gal.

8. συνέβαινε Gal.

Ιδ. αὐτούς ΑΒCV.

9-10. 8 TE TIE. Gal.

. Σιρευτίνος Α C; Συρευτίνος Β V.

11. ωρός ACV; ἐν C 2<sup>n</sup> m. 11-12. ἐτι....ἐτῶν om. ABCV

Ras.

12. γινόμενος Gal.

Ib. 86 ABCV.

352

εύκόλως έκπικρούμενος, ένάμιλλος κατά άρετην ύπάρχων τῷ Φαλερίνω. Εναντία δε τούτοις τοις οινοις οι ύδατώδεις σάσχου 40 σιν, δ τε Σαβίνος καλ ὁ Γαυριανός, Αρσύϊνός τε καλ Τιτακαζηνὸς καὶ Τιβηνὸς καὶ ὅσοι τοιοῦτοι · ῥαδίως τε γάρ μεταβάλ-

- 5 λουται σρός τας έναντίας σοιότητας, ήτοι την όξεῖαν έαν δέ διαμένωσι, την σικράν. Πολύ δε είς έκατέραν αὐτοῖς την άλ-4 λοίωσιν συμβάλλεται το χωρίον, έν ῷ κεῖνται · καταρχάς μέν γαρ άρισθον έσθι τὸ ψυχρὸν, ύσθερον δέ τὸ Θερμὸν, ώς τό γε χλιαρον όξύνει ραδίως αὐτούς. Εάν δέ έν τῷ ψυχρῷ κείμενοι 🛚
- 10 διαμείνωσιν έτεσι δύο ή τρισί, τούντεῦθεν ίκανῶς Θερμαίνεσθα δέονται · τοῦ χλιαροῦ δὲ χωρίου καὶ τοῦ μέσου κατὰ τὴν κρᾶσιν

devient pas facilement amer, étant, par ses vertus, l'émule du vin de Falerne. Les vins aqueux, comme celui du pays des Sabins, le 40 Gaurien, l'Arsyin, le Titacazène, le Tibène et tous ceux qui leur sont semblables, se comportent d'une façon contraire; car ils prennent facilement des qualités opposées, c'est-à-dire qu'ils deviennent ou acides, ou bien amers, s'ils vieillissent [en se conservant]. Le 41 lieu dans lequel on conserve les vins contribue beaucoup à leur faire subir l'un ou l'autre de ces deux changements; car il faut préférer, au commencement, un endroit froid, et plus tard un endroit chaud, tandis qu'une localité tiède fait facilement aigrir le vin. Si, 42 déposés dans un endroit froid, ils se sont conservés deux ou trois ans, ils ont besoin, après cela, d'être fortement réchauffés, mais ils ne réclament jamais une localité tiède ou d'une température

Influence qu'exercent sur les qualités des vins les lieux où on les conserve;

ἐνπικρούμενος C 2° m.

Ib. συνάμιλλος Gal.

3. καὶ ὁ Αλβανὸς καὶ ὁ Γαυρ. Gal.

Ib. Αρσύϊνός ex em.; Αρσυνός Α BCV; Apolvios Gal.; Arsynium Ras.

3-4. Τατικαζηνὸς καί ABV; om. C.

4. T166 ñvos BV.

Ib. δσοι] ότι C; οἱ 2ª m.

5. όξεῖαν ή την ωικράν έν μέν άρχη την όξεῖαν έάν Gal.

6. Hod' el d' els BCV; woduetdeis A.

Ib. επάτερα την Gal.

6-7. αὐτοῖς συμ6. Gal.

κεῖται ABCV.

γάρ om. Gal.

Ib. δè εἰς τό C.

Ib. Θερμ., ή ωάλιν ἱκανῶς Θερμὸν έξ άρχης, ώς Gal.; λείπει τι C 2º m. αὐτοῖε ABCV.

10. διαμένωσιν Gal.; bona manserunt Ras. — Ib. δύο καὶ τρισί Gal.

10-11. Θερμαίνεσθαι δέονται in cellam. calidam transferenda sunt Ras.

43 οὐδέποτε δέονται. Τινές γε μὴν οὕτως ἀσθενεῖς εἰσι καὶ ὑδα44 τώδεις, ὡς μηδὲ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς Φέρειν τὸ ψυχρόν. Τῶν δὲ τὸν
οἶνον ἐχόντων ἀγΓείων ὅ τί ϖερ ἀν ἐάσης ἄνευ ϖώματος ὁξύνεται ῥαδίως, ὡσπερ γε ϖάλιν αὐτῶν τῶν ϖωμασθέντων ἦτῖον
τοῦτο ϖάσχει τὰ ϖεπληρωμένα · τὰ γὰρ ἀπόκενα διὰ τὸ ϖεριέχειν ἐν ἑαυτοῖς ἀέρα διὰ ἐκείνου μέσου Θάτῖον ὑπὸ τοῦ ϖεριεσίῶτος ἔξωθεν ἀλλοιοῦται · ϖεπληρωμένα δὲ μέχρι τοῦ
ψαὐειν τῶν ἐπιθεμάτων, διὰ ἐκείνων μόνων ἔχει τὴν ἀλλοίωσιν
ἀσθενῆ τε καὶ ἀμυδρὰν εἰς τοσοῦτον, εἰς ὅσον ἡκει τὸ ἐπίθεμα

ωυκνότητος · εύρήσεις γοῦν τὰ μὲν ὑπὸ ωίτης ἢ γύψου σΊε- 10 γνωθέντα μονιμώτερα γινόμενα, τὰ δὲ ὑπὸ μόνου δέρματος ἦτίον,

Gomm. IV in Epid. VI, 10; p. 164.

- 43 moyenne. Quelques vins sont tellement faibles et aqueux, qu'ils ne supportent pas le froid, même lorsqu'ils sont tout à fait nouveaux.
- 44 Les vases qu'on laissera sans couvercle aigriront facilement le vin; au contraire, parmi ceux qui sont munis de couvercles, les vases pleins sont les moins sujets à produire cet accident; car, dans les vases à moitié remplis, et qui par conséquent contiennent de l'air à l'intérieur, les vins subissent plus vite, par l'intermédiaire de cet air intérieur, les changements que leur impriment les influences extérieures, mais les vins renfermés dans des vases remplis jusqu'au couvercle n'éprouvent que par son intermédiaire une altération faible, peu sensible, proportionnelle à la densité du couvercle; car on verra que le vin contenu dans des vases fermés à l'aide de poix ou de gypse se conservera mieux que celui qu'on a mis dans des vases fermés avec du cuir seulement, ou dans des vases qui

 les vases dans lesquels ils sont enfermés,

2. μήτε Β.

Ib. εὐθύε om. Gal.

3. dv eoliv dveu Gal.

Ib. ἄνευ τώματος reclusa Ras. .

- 4. πάλιν αὐτὸ πωμασθέν Gal.; contra quum operculum habent clausaque sunt Ras.
- πάσχει, ἔτι δ' ἤτ7ον τά Gal. et
   Ras. 5-6. διότι περιέχει Gal.

6. αὐτοῖς V Gal.

6-7. περιέχουτος Gal.

7. άλλοιοῦνται ΑΒC V.

Ib. dé om. Gal.

8. ἐπιθημάτων ΒV; ἐπιθυμ. ΑC.

Ib. δι' ἐκείνων μὲν Ισχει τήν Gal.

9. δσου αν ημε Gal.

Ib. τοῦ ἐπιθέματος Gal. et Ras.

10. densitas Ras.

Ib. εύρ. γοῦν] ex quo fit ut Ras.

5; p. 27-8.

BOISSONS.

De Antid. I,

354

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 7.

ώσπερ καὶ τὰ τοῖς Φύλλοις ωωμασθέντα. Οἶνοι δέ εἰσι κιβροὶ το κάλλισ οι ωαρὰ ἡμῖν ἐν Ασία τρεῖς, ὁ Τμωλίτης, ὁ Λέσθος καὶ ὁ ἐνδοξότατος ωαρὰ τοῖς ωαλαιοῖς Αριούσιος ἐν Χίω γεννώμενος, ῷ ωάντες ἐχρῶντο ωρὸς τὰ κάλλισ οι τῶν Φαρμάκων, 5 καὶ μάλισ οι τὰς ἀντιδότους.

ζ'. Περί οἴνου, ἐκ τῶν Ῥούζου· κεῖται ἐν τῷ Περί διαίτης ἡ Περι ωομάτων ἐν τῷ β' λόγῳ.

Οἶνον ἐπαινῶ μὲν πρὸς ὑγείαν, ὡς οὐδὲν χρῆμα ἄλλο, δεῖ ι
δὲ ἐπισῖ ήμης τῷ πίνοντι, εἰ μέλλει μηδὲν ἀνήκεσῖον πάσχειν
οἶνος γὰρ δύναται ἀνάψαι μὲν τὸ Θερμὸν, ἰσχύος δὲ ἐμπλῆσαι
τὸ σῶμα, πέψαι δὲ τὴν τροΦὴν διὰ ὅλων καὶ οὐκ ἔσῖιν οὐδεὶς κκ
10 οἶνος οὕτω κακὸς, ὡσῖε μὴ ἀν ποιῆσαι τὰ εἰρημένα, ἔνεσῖι δὲ

Des vins du Tmolus, de Lesbos, d'Ariuse. ont des feuilles pour couvercle. Il y a chez nous, en Asie, trois vins 45 paillets excellents, celui du Tmolus, celui de Lesbos et celui d'Arriuse qui croît à Chios, lequel était le plus célèbre chez les anciens, et dont tous se servaient pour la préparation des meilleurs médicaments, et surtout pour les antidotes.

7. SUR LE VIN. (Tiré de Rufus.)

[Ce chapitre se trouve dans le traité Sur le régime, ou Sur les boissons, dans le second livre.]

Le vin
est le meilleur
soutien
de la santé,
mais
il faut en user
avec sagesse.

Je loue le vin comme soutien de la santé plus que toute autre chose; mais celui qui en boit a besoin de sagesse, s'il ne veut pas s'attirer quelque mal irremédiable; car le vin peut développer la chaleur, remplir le corps de force, et digérer les aliments dans toutes leurs parties; et il n'y a aucun vin qui soit si mauvais qu'il ne puisse produire ces effets; mais il existe, sous ce rapport, comme

1. φύλλοις] τύφλοις Gal.; cuneis Ras.

Ib. δὲ σικιρροί Β.

3. Apovoios ABCV; Arvisium Ras.

3-4. γενόμενος ΑΒCV.

adhibuerunt Ras.
 CH. 7. Tit. τῶ ιβ' V.

6. έπαινῶμεν ΑΒC V.

7. μέλλοι ΒΜ V.

10. ούτω κακώσεως τε μή AC 1° m.

κάνταῦθα, ὤσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, τὸ χεῖρον καὶ τὸ ἄμεινον. 2 Δύναται δε οίνος και τῆ ψυχῆ διάθεσίν τινα σαρασχεῖν · τδ γάρ της λύπης Φάρμακον οἶνός ἐσίι, καί μοι δοκεῖ ή Ελένη εἰς 3 τὸν κρατῆρα τοῦτο ἐμβαλεῖν. Τῷ μέν οὖν μετρίως ϖίνοντι ἔσ]ι μέν ήδεσθαι καὶ ΦιλοΦρονεῖσθαι, έσΙι δὲ ύγιαίνειν καλῶς τῷ 5 4 δὲ ἀμέτρως τί μὲν ήδὺ ἐν τῷ ἀμέτρῳ; τί δὲ οὐκ ἀλγεινόν; Πῶς δέ Δυ άλυπος γένοιτο ὁ σέρα τοῦ δέοντος σίνων, ότε ή ψυχή είς τοσόνδε οίνον βρέχεται, ώσιε τῷ Θερμοτάτῳ ψύχεσθαι; 5 Τεμμήρια δέ σοι τάδε έσθω · πρώτον μέν γάρ άκρατές τὸ σώμα 106 γίνεται τῷ μεθύοντι , ἔπειτα δὲ | ὑπνῶδες : Θερμῷ δὲ καὶ ἡ τροΦὴ 10 6 σέσσεται. Ταῦτα μέν οὖν σάσχουσιν οἱ μεθύοντες ψυγέντες τὸ αὐτίκα· εἰς ὐσιερον δὲ οὐκ ἔσιιν, ὁ οὐκ ἀν ἔγωγε ωροσδοκήσαιμιτων κακών · καὶ γὰρ ἀπόπληκτον είκὸς γενέσθαι, καὶ σονῆpour les autres choses, des qualités inférieures et des qualités su-2 périeures. Le vin peut aussi placer l'âme dans un certain état, car il est le remède de la douleur; et, à mon avis, c'était du vin qu'Hé-3 lène versait dans le cratère. Celui donc qui en boit modérément peut être joyeux et accueillant; il peut se porter parfaitement bien; mais qu'y a-t-il d'agréable dans l'excès pour celui qui boit du vin outre mesure? qu'y a-t-il dans cet excès qui ne soit douloureux? 4 D'ailleurs, comment celui qui en boit plus qu'il n'en faut pourrait-il être exempt de désagréments, quand l'âme est noyée dans une si grande quantité de vin, qu'elle est refroidie par ce qu'il y a de plus 5 chaud? Jugez-en par les preuves suivantes : d'abord le corps de l'homme ivre devient impuissant à se gouverner, et ensuite enclin au sommeil; cependant la nourriture se digère aussi par la chaleur. 6 Voilà ce qu'éprouvent les gens ivres immédiatement par l'effet du refroidissement; plus tard il n'y a pas de maux auxquels on ne

Mauvais effets immédiats de l'excès du vin;

effets
 secondaires.

2. de ó olvos B.

Matth. 195-196.

Ib. παρέχειν C 2\* m.

4. ἐμδαλεῖν ex em. Matth.; ἐμδάλλειν Codd.

5. φιλοφρουήσθαι V; φιλοφρουή-

6. oun nat M marg.

8. τοσόνδε ex emend.; τόσον δέ

Codd.

puisse s'attendre; car il est à craindre qu'on ne soit frappé d'apo-

Ib. olvω C 2ª m.

9. Τεκμήριον V.

11. σεύσεται ΒV.

Ib. ov om. BM.

13. τῶν om. ACM.



σαι τὰ ἄρθρα, καὶ χωλωθῆναι μέρος τι τοῦ σώματος, καὶ τῷ ἤπατι καὶ τῷ σπληνὶ καὶ τῆ κεΦαλῆ τὰ ἴδια ωαρασχεῖν ἐκάσθφ νοσήματα. Καί μοι Θαυμάζειν ἐπέρχεται, ωῶς ἐπὶ οὐτω ωρο-1 Φανέσι καὶ ἀγαθοῖς καὶ κακοῖς, ἐξὸν τὰ κάλλισθα λαμβάνειν 5 ωαρὰ οἴνου, τὰ κάκισθα αἰροῦνται.

η'. Περί σιραίου, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Sec. gen. III, 3; p. 612Σίραιον ἐκ γλεύκους γινέσθω, μήτε ἐξ αὐσ πρῶν σ αφυλῶν, ι ἀλλα, ὡς ἔνι μάλισ α, γλυκειῶν, μήτε ἐκ τοῦ πρώτου ἡέοντος, ἀλλα ἐκ τοῦ τελευταίου. Εἰ μὲν οὖν εἴη τὸ γλεῦκος τοιοῦ 2 τον, ἔψειν αὐτὸ χρὴ, μέχρι ἀν τὸ ἤμισυ λειφθῆ τοῦ κατὰ τὴν 10 ἀρχὴν ἐμβληθέντος εἰ δὲ μὴ τοιοῦτον, μέχρι οῦ τὸ τρίτον ἀπολειφθῆ, καθεψητέον ἐσ είν.

plexie, qu'on n'éprouve des douleurs aux articulations, qu'on ne devienne estropié de quelque membre, et que le vin ne fasse naître au foie, à la rate et à la tête, les maladies propres à chacune de ces parties. Je me surprends quelquefois à m'étonner comment, dans 7 un cas où les avantages et les inconvénients sont si évidents, on préfère ce qu'il y a de plus mauvais, tandis qu'on pouvait obtenir des résultats excellents de l'usage du vin.

8. DU SIRAEON. (Tiré de Galien.)

Manière de préparer le siracon. Il faut faire le siraeon (vin doux cuit) avec du vin doux, non pas le celui qui provient de raisins âpres, mais, autant que possible, avec celui qu'on tire de raisins doués d'un goût sucré; on ne doit pas non plus le préparer avec le vin qui coule le premier, mais avec celui qui coule le dernier. Si donc le vin est tel que nous venons de le dire, 2 il faut le faire bouillir jusqu'à réduction de moitié; si, au contraire, le vin doux n'est pas de cette espèce, on le réduira au tiers par l'ébullition.

3. νοσήματι AC 1° m.

Ib. ὑπέρχεται C.

CH. 8; l. 6-7. σ/αφυλῶν ὄντος τοῦ γλεύκους, ἀλλά Gal.

7. γλυκεινῶν Β.

Ib. ἐπ om. ABCV.

8. τό om. Gal.

9. λειφθείη BV.

10. μέχρι τοῦ τό Gal.

10-11. ἀπολειφθῆναι Gal.

θ'. Περί σιραίου, ἐκ τῶν Ρούφου, ἐκ τοῦ β' λόγου τοῦ Περί διαίτης.

1 Τὸ δὲ σίραιον δύναμιν ἔχει Θερμᾶναι μὲν, ἀλλὰ οὐκ ἴσα οἴνφ,
101 ὥσῖε τινὶ καὶ ψύχειν ἔδοξεν· ἐμοὶ | δὲ οὐδὲν δοκεῖ γλυκὸ ὄντως
ψύχειν, ὡς νομίζουσιν, ὅτι ἀνάγκη τὸ μὲν γλυκὸ ἡδὰ εἶναι,
τὸ δὲ ἡδὰ οἶον χύσιν ἢ διάλυσιν, ταῦτα δὲ τὸ Θερμὸν ωαρα2 σκευάζειν. Οὕτε δὲ οὐρεῖται, οὕτε εἰς ἀνάδοσιν ὁρμᾳ ῥαδίως, 5
ἀλλὰ ἐμμένον τῆ γασῖρὶ ωεπλήρωκεν ἀεί· τοιάδε ἡ ωαχύτης.
3 Παχὸ δὲ καὶ τὸ αἴμα ἐργάζεται· ωαχὸ δὲ καὶ ἦπαρ καὶ σπλὴν
σιραίω γίνεται.

# 9. DU VIN DOUX CUIT. (Tiré de Rufus.)

[Du second livre du traité Sur le régime.]

Le vin doux cuit a la propriété de réchauffer, mais pas autant que le vin, d'où quelques-uns sont d'avis qu'il refroidit; mais, à mon avis, rien de ce qui est d'un goût sucré ne refroidit véritablement, comme on le croit, parce que toute chose à goût sucré est nécessairement agréable, et tout ce qui est agréable cause une liquéfaction ou dissolution; or c'est justement le chaud qui produit 2 ces effets-là. Le vin doux cuit ne passe pas non plus par les urines, et n'a pas de tendance à se distribuer rapidement dans le corps; mais il reste dans l'estomac et y cause toujours de plus en plus de 3 la plénitude, tant il est épais. Il épaissit aussi le sang; le foie et la rate s'épaississent également par l'action du vin doux cuit.

Propriété réchaussante du vin doux cuit.

Conséquences fâcheuses de son épaisseur.

CH. 9; l. 1. Seppaivas B; Seppalves M.

Ib. of B.

2. δυτως conj.; δ τό AC 1° m. M; φ τό BV; δυ C 2° m.

4. ήδύ] γλυπύ Β V.

4-5. παρασκευάζει Β V.

6. ωεπλήρωκεν ἀεί · τοιάδε conj.; ωεπληρωκέναι τι άδε <math>ABMV; ωαραπληρωκέναι τι άδε <math>C.

Ib. ἡ waχύτης ἐργάζεται C 2° m.
(p).

7. δέ τὸ ἦπαρ. Β.

8. σιραίων AC 18 m. M.

ι'. Περί όξους, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Simpl. med.
VIII, 15,
10; t. XII,
p. 90.
Meth.med.XI,
18; p. 799,
et passim
alibi.

DES

BOISSONS.

Οξος μικτής έσθιν οὐσίας ψυχρᾶς καὶ Θερμής, άμφοῖν λε Ι πθομερῶν · ἐπικρατεῖ δὲ ἡ ψυχρὰ δύναμις, λεπθομερὴς οὖσα · διόπερ ἀποκρουσθικὴν ἔχει δύναμιν.

ια'. Περὶ ὄξους, ἐπ τῶν Ρούφου, ἐπ τοῦ β' λόγου τοῦ Περὶ διαίτης.

Η χρησις δε όξους ωλείση κατά τας διαίτας · ήδυσμα γάρ ι

το κάλλισηον τοῖς όψοις, καὶ ωολλά οὐκ ἄν εἴη εδώδιμα τούτου
δίχα. Καὶ εἴ τις ὑπομείναι μὴ Φαγεῖν, μέγισηα ἄν βεθλάψεται, ²
ώσπερ εἰ καὶ δίχα άλῶν ἐσθίοι οῖς ωρέπουσιν άλες. Εὐκαρδιώ- ³
τατον δε ὅξος καὶ εὐσιτότατον, καὶ ταῖς ωέψεσι συνεργὸν καὶ

10. DU VINAIGRE. (Tiré de Galien.)

Pourquoi le vinaigre a des qualités répercussives. Le vinaigre est formé du mélange d'une substance froide et d'une l substance chaude, lesquelles sont toutes deux composées de molécules ténues; mais l'action du froid prédomine, bien que le froid reste subtil : voilà pourquoi le vinaigre a des propriétés répercussives.

> 11. DU VINAIGRE. (Tiré de Rufus.)

[Du second livre du traité Sur le régime.]

Excellence du vinaigre comme assaisonnement. On se sert très-fréquemment du vinaigre dans le régime ordi-l naire; car c'est le meilleur assaisonnement pour les mets secondaires, et plusieurs d'entre eux ne sauraient s'en passer. Si quel-2 qu'un avait la force de s'en priver, il en éprouverait un très-grand dommage aussi bien que s'il mangeait sans sel les mets auxquels cet assaisonnement convient. Le vinaigre est excellent pour l'orifice de 3 l'estomac et fournit un très-bon aliment; il favorise la digestion et

Cn. 10; l. 1. ὑπάρχει Gal. 2. δὲ τῆς Θερμῆς ἡ ψυχρά Gal. Ib. δύναμις om. Gal. CH. 11; l. 4. H om. V.
5. woλλά οὐ M marg.; woλλοῦ A
B C 1 m. M text. V.

Matth. 198-199.

4 τῷ Φλέγματι σολέμιον. Κάλλισ ον δὲ ὅξος τὸ ἐκ τῶν ἰσχυροτάτων οἴνων, οὖτοι δέ εἰσιν οἱ σ ρυφνότεροι.

ιβ΄. Περί τοῦ ἀπὸ τῶν σ7εμφύλων, ἐκ τῶν Ρούφου, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Σκευάζεται ωόμα τοιόνδε · ἐκθλίψαντες τὸν οἶνον ἀπὸ τῆς 
σῖαφυλῆς, ἔπειτα ὕδωρ μίξαντες, ωατοῦσι καὶ ἐκθλίβουσιν, 
2 ἔπειτα ἔψουσιν, ὡς τρίτον τοῦ ωαντὸς ὑπολείπεσθαι. Γίνεται 5 
δὴ γλυκὸ μὲν, ὅσπερ σίραιον, οὐ ωαχὸ δὲ, οὐδὲ ἰσχυρὸν, καὶ, 
εἴ τις χρησίῶς ἔψοι, δεξιὸν καὶ εἰς ἡδονὴν καὶ εἰς οὕρησιν 
καὶ ἄφυσον, ὡσῖε καὶ νοσοῦντι Φαρρῶν ωροσφέροις, ἄν ωστε 
3 δέοι · εἰ δὲ μὴ ἕψοις, ὅξος ἐντεῦθεν ωονηρὸν γίνεται. Διοσκορίδης δὲ καὶ ἀλῶν εἰς τὸν μετρητὴν ἐμβάλλει ξέσῖας β΄, καὶ 10

[ Mat, med. V, 13.]

4 est ennemi de la pituite. Le meilleur vinaigre est celui qui provient des vins très-forts, c'est-à-dire de ceux qui ont une âpreté assez prononcée.

Quel est le meilleur vinaigre.

12. SUR LA BOISSON FAITE AVEC DU MARC DE RAISIN (PIQUETTE).

(Tiré de Rufus.)

[ Du même livre. ]

On use encore de la boisson suivante: on exprime le vin du raisin, puis on verse de l'eau sur ce raisin, on le foule avec les pieds et on le pressure, puis on le fait bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste que le tiers de la masse du liquide. On obtient ainsi une boisson d'un goût sucré comme le vin doux cuit, mais qui n'est ni épaisse ni forte; et, si on la fait bien bouillir, elle convient et par le plaisir qu'elle donne et parce qu'elle pousse aux urines; elle est exempte de flatuosités, de façon qu'on peut la donner hardiment aux malades, si cela est parfois nécessaire; si on ne la fait pas bouillir, elle 3 se change en mauvais vinaigre. Dioscoride ajoute encore deux sextaires de sel par métrète, et met la liqueur, après l'hiver, dans un

Manière de préparer la piquette;

- ses qualités et ses propriétés.

Diosconide la préparait d'une

Ch. 12. Tit. σ7αφυλών AM.
 4. ωάτ7ουσι AC 1<sup>n</sup> m. M.

7. šýos ex em. Matth.; šýsĩ Godd.

Θαρρώς Β.

Ib. δωότε C 2 m.

q. EVEIs A.

360

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 13-14.

Matth. 199-200.

200 μετά τὸν χειμῶνα | ἐγχεῖ εἰς κεράμιον, χρῆσθαί τε αὐτῷ συμδουλεύει μετὰ ἐνιαυτὸν, διότι ταχέως ἐξίτηλος γίνεται.

ιγ΄. Περί τοῦ ἀδυνάμου οίνου, ἐκ τῶν Διοσκορίδους.

Mat. med. V, 13; p. 700.

Εσ1ι δε καὶ ὁ ἀδύναμος λεγόμενος · δεῖ δε ἴσον μέτρον ὕδα- ι
τος τῷ γλεύκει μίζαντας εψῆσαι ωραέως ωυρὶ μαλακῷ, ἄχρι
5 ἀν οῦ εξαναλωθῆ τὸ ὕδωρ, καὶ μετὰ τοῦτο ψύξαντας καταγίίζειν εἰς ἀγίεῖον ωεπισσωμένον.

ιδ'. Περί μελικράτου, έκ τῶν Γαληνοῦ.

Comm. III in Vict. acut., \$9; p. 650Τὸ μελίκρατον οὐ σάνυ τι τοῖε σικροχόλοιε ἀφέλιμον ἐσίω τ ἐκχολοῦται γὰρ ἐν αὐτοῖε, ἐὰν μὴ φθάση διεξελθεῖν ἢ κατὰ

manière particulière. vase de terre cuite; il conseille de l'employer à un an de là, parce qu'elle se gâte rapidement.

> 13. DU VIN FAIBLE. (Tiré de Dioscoride.)

Comment on prépare le vin faible.

Il y a encore le vin appelé faible; [pour le préparer] il faut meller ensemble parties égales d'eau et de vin doux; on les fait bouilir ensuite lentement sur un feu doux, jusqu'à ce que l'eau se soit épuisée; après cela, on refroidit le liquide et on le dépose dans un vase luté avec de la poix.

14. DE L'EAU MIELLÉE. (Tiré de Galien.)

L'eau miellée ne convient pas

L'eau miellée n'est pas très-profitable aux gens tourmentés par la bile amère; car, chez eux, elle se convertit en bile, à moins qu'elle

1. χρῆσθαι ex em.; χρᾶσθαι Codd. Ib. αὐτῷ ex em.; αὐτό ΒV; αὐτός ACM.

1-2. συμβουλεύοι ABCV. Ch. 13. Tit. τοῦ om. BV.

Ιb. Διοσπορίδου Β.

3. dé avant nai om. BC.

4. μίζαντες Β. — Ιδ. ἐφεψῆσω Β V. — Ιδ. ωράφ ΑΒCV. — Ιδ. ἀχρις ΑΒV.

5. tota aqua Ras. Ch. 14; l. 8. adrais C. ἔντερον ἢ κατὰ κύσ ιν, ὡς διεξελθόν γε τρος τῷ βλάψαι μηδὲν ὁνίνησι μέγισ α΄ συναπάγει γὰρ ἐαυτῷ τὸ χολῶδες περίττωμα · συμφέρει τοίνυν ὑδαρέσ ερον ἐπὶ τῶν τοιούτων φύσεων
δίδοσθαι τὸ μελίκρατον, ὅπως μήτε διψῶδες εἴη, μήτε χολο2 ποιόν. Ὠσπερ δὲ τοῖς πικροχόλοις, οὕτω καὶ οἶς εἰς ὄγκον 5
ἤρθη τὰ σπλάγχνα σκιβρούμενα καὶ Φλεγμαίνοντα καὶ οἰδισκόμενα ἀνεπιτήδειον · μοχθηρὸν γὰρ ἐν τούτοις γίνεται, μὴ δυνάμενον μὲν διεξέρχεσθαι ταχέως αὐτὰ, ἐκχολούμενον δὲ ράδίως,
καὶ μάλισ α ἐν ταῖς Φλεγμοναῖς διὰ τὸ πλῆθος τῆς Θερμασίας.
3 Τὸ μὲν οὖν μέλι, διότι πάντων ἐσ ὶ γλυκύτατον, ὅταν εἰς 10 Ε depend. lib.
C.C. Com. V

θερμήν άφίκηται σώματος κρᾶσιν, μεταβάλλεται καὶ τρέπεται

σρός του χολώδη χυμον εὐθέως έν τῆ γασίρι σρίν εἰς τὰς Φλέ-

βας άναδοθηναι · καὶ, εἴπερ Φθάσειεν ἄνευ τῆς τοιαύτης μετα-

10 E deperd. lib.
Gf. Com. V
in Epid.VI.
14; p. 27273; Nat. fac.
II, 8; t. II,
p. 123-25;

dans les cas de prédominance de bile amère;

> - ni dans le cas de tumeurs viscérales.

Ce que deviennent les substances sucrées et en particulier le miel

ne passe auparavant par les intestins ou par la vessie, tandis que, si elle passe, non-seulement elle ne nuit en aucune façon, mais elle procure même un grand avantage, parce qu'elle entraîne avec elle les superfluités bilieuses; il convient donc, pour les constitutions bilieuses, de donner de l'eau miellée qui soit plutôt aqueuse, afin 2 qu'elle ne donne pas de soif et ne produise pas de bile. De même que l'eau miellée ne convient pas aux gens tourmentés par la bile amère, de même elle ne convient pas à ceux dont les viscères sont tumésiés par l'effet d'un squirrhe, de l'inflammation ou d'un œdème; car elle est nuisible chez ces individus, en ce qu'elle ne saurait traverser rapidement ces organes, tandis qu'elle se change facilement en bile, surtout dans les inflammations, à cause de l'excès de cha-3 leur. Le miel, étant de toutes les substances la plus sucrée, s'il tombe dans un organisme d'un tempérament chaud, se change et se convertit en une humeur bilieuse aussitôt qu'il arrive dans les intestins avant de remonter dans les veines; et, s'il arrive dans les veines sans

 ή κύσλιν Gal. — Ib. ώς εξ γε διεξέλθοι ωρός Gal. — Ib. τό ABCV.

2. συναπάγεται Gal.

Ib. γάρ om. A 1<sup>a</sup> m.
 2-3. αὐτῷ χολώδη ωεριτ7ώματα Gal.

3. αὐτοῦ ὑδαρέσ7ερον Gal.

 οἶs ὄγκον C 1ª m.; οἶs κατά τι wdθos εἰs ὀγκον Gal.

 μέν] δέ BV; γε Gal. — Ib. αὐτῶν ABCV. — Ib. δέ] τε Gal.

9. rd om. Gal.

13. naí om. ABC 1ª m. V Ras.

Comm. III in Vict. ac. \$2; p. 637-38, et passım alibi.

Comm. III in Vict. acut. \$13;p.659-60. δολής ἀναδοθήναι, πάντως ἔν γε ταῖς Φλεψὶ μεταδάλλεται το δὲ ἄλλα κατὰ τὸ μέτρον τῆς γλυκύτητος ἢ πρωϊαίτερον ἢ ὁψιαί τερον ἔχει τὴν μεταδολὴν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἐν μὲν θερμοτέρα Φύσει ΘᾶτΙον, ἐν δὲ ψυχροτέρα βραδύτερον. Εκχολον ἱ μένου τοίνυν τοῦ μέλιτος ἐν τοῖς δξέσι νοσήμασι, καὶ κατὰ τοῦτο βλάπΙοντος αὐτὰ, βραδυπόρου δὲ ὄντος τοῦ ὕδατος καὶ μένοντος ἐπὶ πλεῖσΙον ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις, καὶ τούτου πάλιν ὄντος Φευκτοῦ, τὸ μικτὸν ἐξ αὐτῶν ἐπιτήδειον γίνεται κατὰ τοιαύτην κρᾶσιν συντιθέμενον · ὕδατι πλείονι μέλιτος μιγνύσθω 10 τοσοῦτον, ὡς ὁδοποιεῖν τε καὶ πρὸς τὴν ἀνάδοσιν ἄγειν αὐτὸ τὰ τε γὰρ οὖρα ποριμώτερα γίνεται, καὶ ἡ τῶν πιυέλων ἀναγωγὴ ΘᾶτΙον, οὖτω κερασθέντων αὐτῶν · εἰ δὲ πολὸ τοῦ μέ

dans les organismes chauds.

L'eau miellée n'a pas les inconvénients de l'eau ou du miel seul.

subir ce changement, il s'y transforme certainement lorsqu'il y est parvenu; les autres substances sucrées subissent ce changement plus tôt ou plus tard, en raison de l'intensité de leur goût sucré, en observant la même proportion que le miel, c'est-à-dire qu'elles le subissent plus rapidement dans une constitution plus ou moins chaude, et plus lentement dans une constitution plutôt froide. Ainsi, 4 puisque le miel se change en bile dans les maladies aiguës, et que, de cette façon, il leur est nuisible; que, de son côté, l'eau passe lentement et séjourne très-longtemps dans les hypocondres, et que ce dernier inconvénient doit à son tour être évité, le mélange de ces substances devient utile, si on le compose dans les proportions suivantes : il faut mêler à une grande quantité d'eau assez de miel pour qu'il lui fraye le chemin et l'amène à être distribuée dans le corps; car, si les ingrédients sont mêlés dans cette proportion, les urines commenceront à couler plus facilement, et l'évacuation des crachats devient plus rapide; si, au contraire, on y a mis beaucoup

- 1. ἔν τε ταῖς V; ἐν ταῖς Β.
- 2. κατά om. B.
- Ib. γλυκύτερος C 1ª m.
- 3. loyer ABV.
- 4. βραδύπορον C 1° m.
- 5. ταῖε ὀξείαιε νόσοιε Gal.
- 6. αὐτά] ἡμᾶs Gal.

- 7. μέλλουτος C.
- 7-8. καὶ διὰ τοῦτο όντοs Gal.; sitque ideireo Ras.
  - 8. εξ άμφοῖν επιτήδ. Gal. et Ras.
  - 8-9. κατά την τοιαύτην Gal.
     9. όταν όδατι Gal. Τb. μιχθῆ Gal.
  - 12. πρασθέντων Β.

5 λιτος μιχθείη, δίψαν τε ποιεῖ καὶ γλισχραίνει τὸ πθύελον. Εἰς ταῦτα μὲν οὖν ἐπιτηδειότερόν ἐσθι τὸ ὑδαρέσθερον μελίκρατον, 6 τὸ δὲ ἀκρατέσθερον εἰς τὴν τῆς γασθρὸς ὑποχώρησιν. Καὶ τὸ ὑμὸν δὲ μελίκρατον ὑπακτικώτερόν ἐσθι, τὸ δὲ καλῶς ἡψημένον 7 τροφιμώτερον. Σκευάζειν δὲ χρὴ τὸ μελίκρατον, πρῶτον μὲν ὑδατι πολλῷ μιγνύντας τὸ μέλι, μετὰ τοῦτο δὲ ἔψοντας, ἄχρι περ ἀν ἀφρίζον παύσηται προσήκει δὲ αἴρειν ἀπὸ αὐτοῦ δηλουότι συνεχῶς τὸν ἀφρὸν εὐθὺς ἄμα τῷ γεννᾶσθαι διὰ γὰρ τῆς τοιαύτης παρασκευῆς ἀποτίθεται τὴν δριμύτητα.

Comm. III in Vict. acut. \$17;p.668.

5 Al.fac.III,39; p. 640-41.

#### ιε'. Περί ἀπομέλιτος.

Απόμελι δὲ ωίνουσι μὲν, ώς ἐμψῦχον καὶ ἄδιψον, ὥρᾳ ᢒέ- 10 San. tu. IV,

5 de miel, il produit de la soif et rend les crachats visqueux. Si donc on veut produire les effets susdits, l'eau miellée plus ou moins aqueuse est préférable, tandis que l'eau miellée plus ou moins 6 chargée convient pour relâcher le ventre. L'eau miellée crue est également plutôt propre à relâcher le ventre, tandis que l'eau miellée 7 bien cuite est plutôt nourrissante. On doit préparer l'eau miellée en mêlant d'abord le miel à une grande quantité d'eau, et en le faisant bouillir ensuite jusqu'à ce qu'il cesse de produire de l'écume; mais il faut, bien entendu, ôter constamment l'écume aussitôt qu'elle se forme, car cette opération enlève au miel son âcreté.

Comment agit
l'eau miellée
faible
ou forte,
crue ou cuite;

- manière de la préparer.

#### 15. DE L'EAU DE RAYONS DE MIEL.

On boit l'eau de rayons de miel en été, comme une liqueur

Cas dans lesquels

1. τόν ABV.

1-2. Kal διά ταῦτα Gal.

2. ov om. Gal.

Ib. μελίκρατου είς τε την τῶν σύρων διέξοδον Gal.

- 3. τάς.... ὑποχωρήσεις Gal.
- 4. έψημένον ΑС.
- 5. πρῶτον μέν om. Β.

5-6. ωρῶτον....μέλι] κὰν ὀκταπλάσιον μιγνύντας ὕδωρ τοῦ μέλιτος Syn.

7. φρίζου C 2° m.; φρίξου ABC 1° m. V.

8. γενέσθαι Gal.

8-9. γάρ τοι τῆς Gal.

CH. 15; l. 10 et p. 364, 1. δι' όλου τοῦ Θέρους Gal.

6; p. 274-75.-Comm. Hin fract. \$ 29,t.XVIII b; p. 466. ρους, μιγνύντες ύδατι ψυχρφ. Εσίι δε και τοῖς τοὺς ώμος χυμούς ήθροικόσιν ώφελιμον, και μάλισία ὅταν ὁξυνθή, τά σχει δε τολεισίακις τοῦτο, τὸ μεν μᾶλλον, τὸ δε ήτίον, ώς ἀν διὰ ύδατος σκευαζόμενον οὐ τοῦ ὁμερίου, καθάπερ τὸ ύδρόμη-

5 λου, άλλα τοῦ ἐπιτυχόντος. Σκευάζεται δὲ οὕτως · κηρίων οὐ τῶν Φαύλων ἐκθλίψαντες τὸ μέλι, βάλλομεν εἰς λέβητα ωηγαϊον ὑδωρ ἔχοντα καθαρόν τε καὶ ἡδὺ, κἄπειτα έψήσαντες, ἄχρι ἀν ἱκανῶς δόξη τὰ κηρία τὴν ἐν ἑαυτοῖς ὑγρότητα ωᾶσαν ἀποτεθεῖσθαι, κατατίθεμεν καὶ Φυλάτλομεν καὶ χρώμεθα τοῦτο τὸ

? Gomm. III in 10 ωόμα, δ οἱ ωαλαιοὶ ὀξύγλυκυ ἀνόμαζον.
 p. 609.

convient l'eau de rayons de miel;

- manière de la préparer. propre à rafraîchir et à éteindre la soif, en la mêlant à de l'eau froide. Cette boisson convient aussi à ceux qui ont une accumula tion d'humeurs crues, surtout quand elle s'est aigrie; et cela lui arrive très-souvent à un degré plus ou moins prononcé, parce qu'on ne la prépare pas avec de l'eau de pluie, comme l'hydromel, mais avec la première eau venue. On la prépare de la manière sui vante : on exprime le miel des rayons, lesquels doivent être de bonne qualité, et on le jette dans un chaudron contenant de l'eau de source pure et agréable au goût; ensuite on fait bouillir jusqu'à ce que que les rayons semblent avoir perdu suffisamment tout le liquide qu'ils contenaient; on met ce liquide en réserve, on le conserve, et on fait usage de cette boisson, que les anciens appelaient oxyglyky (aigre-doux).

1. μιγνύοντες C 2° m.; κεραννύντες Gal.

Ib. nai om. V.

3. τοῦτο μέν C 1° m.

Ib. dv om. ABCV.

4. σκευαζομένου Α.C.

4-5. υδρόμελι C 2" m. Gal.

5. ἀλλ' αὐτοῦ V.

Ib. ἐπιψύχουτος ABC 1° m. V.

Ib. unplov Gal.

6. σάνυ Φαύλων Gal.

Ib. βάλλουσιν Gal.

7. ## om. B.

Ib. axois Gal.

7-9. ἀχρι...... ἀποτεθεῖσθαι] μέχρι ἀν μηθεὶς ἀΦρὸς ἐπανίσΊηται C 3' m. (e Gal. San. tu.)

8. ểu om. ABCV.

Ib. έαυτῆς A; αὐτοῖς Gal.

8-9. ฉัสอารยิทหลังขลเ A; ฉัสอารยิทั่งใส 2ª m.; รับฉลางารยิรถึงขลเ จรับ ซื้อาเ Gal. 9. หลาจาโยรษาณ หล่ ผู้บนสำโจบรถ หล่

χρῶνται Gal.

9-10. τοῦτο τὸ πόμα om. Gal. 10. οἱ ex em.; om. Codd.

Ib. ovoudlouer AC 1° m.

Matth. 55.

ις'. Περί ύδρομήλου τοῦ σαρά τοῖς ἀρχαίοις.

1 ὅταν ωαύσηται σηπόμενον τὸ ὅμβριον ὕδωρ, τηνικαῦτα τὴν γλυκύτητα ἐπικτᾶται · τούτῳ μίξαντες μέλι ωροαφηψημένον τε 2 καὶ ωροαπηφρισμένον χρώμεθα. Καλεῖται δὲ συνήθως ὑδρόμη-λον τὸ τοιοῦτο ωόμα, Διοσκορίδης δὲ ὑδρόμελι τοῦτο καλεῖ, καὶ σκευάζεσθαί φησιν αὐτὸ, ωρὸς ἐν μέρος μέλιτος δύο ὕδατος ὀμ- 5 βρίου ωαλαιοῦ μιγνυμένων καὶ ἡλιαζομένων, τινὰς δὲ ωηγαῖον ὕδωρ μιγνύςιν καὶ ἀΦέψειν εἰς τὸ τρίτον καὶ ἀποτίθεσθαι.

E deperd. lib.

[ Mat. med. V,

ιζ'. Περί ἀπομέλιτος, ἐκ τῶν Φιλαγρίου, ἐκ τοῦ Περί ἡδέων ϖομάτων.

Καιρός σόσεως ἀπομέλιτος, κατά δυ ἄυ Φαυῆ σημεῖου σέ-

16. DE L'HYDROMEL USITÉ CHEZ LES ANCIENS.

Quand l'eau de pluie a perdu la propriété de se corrompre, elle devient douce; on se sert de cette eau après y avoir mêlé du miel qu'on a préalablement fait bouillir et écumé. On appelle vulgairement cette boisson hydromélon, mais Dioscoride l'appelle hydromel, et il dit qu'on la prépare en mêlant à une partie de miel deux parties de vieille eau de pluie et en exposant le mélange au soleil; il dit aussi que certaines gens font le mélange avec l'eau de source, le réduisent au tiers par l'ébullition et le mettent en réserve.

Mode de préparation de l'hydromélon.

Diosconide
l'appelle
hydromel;
comment
il le prépare.

17. DE L'EAU DE RAYONS DE MIEL. (Tiré de Philagrius.)

[Du traité Sur les boissons agréables.]

Le temps opportun pour boire de l'eau de rayons de miel est,

A quelle

Ch. 16; l. 2. ωροαφηψημένον ex em.; ωροαφηψώμενον BV; ωροαφεψώμενον AC.

- 3. προαπεφρισμένον C 2ª m.
- 4. тогойточ V.
- 5. μέλος C 1ª m.

6. μιγνυμένων καὶ ἡλιαζομένων em. Sarac. ad Diosc.; μιγνυμένου καὶ ἡλιαζομένου Codd. et Diosc.

7. ἀφέψειν ] ἀφελεῖν C 1° m.

Ib. είς τὸ τρίτου Diosc.; είς τρίτου Codd.

366

DES BOISSONS.

période de la maladie il faut boire l'eau de rayons de miel. dans les fièvres, celui où il se montre quelque signe de coction dans les urines seulement, et tout à la fois dans les crachats [et dans les urines], s'il y a, en outre, au poumon quelque affection qui ait besoin d'arriver à coction. Il ne serait pas déraisonnable non 2 plus de donner de l'eau de rayons de miel avant la coction, parce qu'elle a quelque chose d'incisif et de détersif, et qui peut contribuer à amener la coction; cependant l'eau miellée vaut mieux pour amener la coction. Le temps le plus favorable pour boire de l'eau 3 de rayons de miel c'est donc après la coction, parce que cette liqueur a quelque chose de vineux; or on voit les fièvres s'aggraver, si l'on boit du vin quand la maladie n'est pas encore arrivée à son déclin, époque où les causes sont atténuées et où les canaux se sont ouverts; c'est alors que le vin qu'on boit passe bien, qu'il n'aggrave pas les symptômes de la fièvre, qu'il attire la chaleur vers la peau, qu'il tempère immédiatement les acrimonies, que peu

1. μόνου ΑΒΜV; μόνου C 14 m.

2. τύχη Α.

Ib. naí om. ABC 1ª m. MV.

3. δεικυυμένης C 1ª m.

Ib. δέ om. BV. — Ib. πρὸ ψέως
 A; πρὸ πέψεως ένεια C 2° m.

4-5. δυνάμενον.... σέψαι om. G

M text.; ώs C 2° m.

5. μελικράτου M marg.

Ib. αὖτό C, 2° m.

6. καρπός C 1 m.

η. κεκτημένουs Α; κεκτημένου θ
 2<sup>a</sup> m.

7-8. πλέον ώσπερ έν οίνου C 2'm.

10. γάρ om. B.

11-12. dywv CM.

12 et 367, 1. τάς.... ωροτρέπων om. V. — 12. δέ ex em.; διά Codd.

Μετίλ. 50.

δλίγον ΰσίερον ἱδρῶτάς τινας, καὶ οὖρα προτρέπων, ὡσίε ὁ τῆς παρακμῆς καιρὸς ἐπιτήδειός ἐσίιν οἴνου πόσεως καὶ τῶν ἱ ἄλλων τῶν οἰνωδῶν πομάτων. Αλλὰ ἐπεὶ πάλιν οἴνου μὲν ἀσθενέσιερον ἀπόμελι κατὰ Φερμασίαν τυγχάνει, ἡυπίικῆς δὲ καὶ τμητικῆς ὑπάρχει δυνάμεως, τοῦτο δὲ προπαρασκευασίικὸν 5 λύσεως τῶν ἐπὶ χυμοῖς σηπομένοις ἀναπίομένων πυρετῶν γίτον μὲν δὴ συντεθὲν αὐτίκα πίνεται καὶ τὸ ὀξύμελι δὲ δοθείη ποτὲ ἀν παραχρῆμα συντεθὲν, εἰ καὶ βέλτιον ἐσίι κεχρονισμένον αὐτὸ προσφέρειν διὰ ἀκριβείας γὰρ τηνικαῦτα κεχωρή 10 κασιν εἰς ἀλλήλας αἱ δυνάμεις. Καὶ ἡοδόμελι δὲ καὶ ὁμφακόμελι καὶ τὸ διὰ κωδυῶν χρονισθῆναι λίαν ἐθέλει τὸ μὲν γάρ τοι παχὺ καὶ τρυγῶδες ἐν αὐτοῖς ἐσίι, τὸ δὲ αὖ χρήσιμον καὶ

après il provoque quelques sueurs et pousse aux urines; l'époque du déclin est donc celle où il convient de boire du vin ou quelqu'une des autres boissons vineuses. Mais, comme, d'un autre coté, l'eau de rayons de miel a une chaleur plus faible que le vin, qu'elle est douée de propriétés détersives et incisives, et que c'est làce qui prépare la solution des fièvres produites par des humeurs en putréfaction, il faut donner également à boire de l'eau de rayons de 5 miel avant le déclin. On boit l'eau miellée immédiatement après qu'elle a été préparée : on peut quelquefois aussi donner l'oxymel aussitôt après sa préparation, quoiqu'il vaille mieux l'administrer quand il y a vieilli; car alors ses propriétés se sont unies 6 intimement. Mais le miel aux roses, le miel au verjus et la boisson aux têtes de pavot ont grand besoin de vieillir; car ces liqueurs contiennent une partie épaisse de la nature de la lie de vin, et une

Quelles liqueurs on peut boire quand elles sont nouvelles, et quelles on doit boire quand elles ont vieilli.

```
1. το Γερον δε ίδρῶτας С 2° m.
```

Ib. προτρέπον AC.

<sup>5.</sup> nal om. C 1ª m.

<sup>6.</sup> ἐπί] ὑπό A 1ª m.

<sup>8.</sup> μέν δή] μέντοι C 2° m.

Ib. συντεθέν ex emend.; συντιθέν Codd.

Ιb. δοθεῖεν ΑΒ.

<sup>9.</sup> συντιθέν ABM. — Ib. ή B.

<sup>11.</sup> άλλας C; άλληλα 2ª m.

<sup>11-12.</sup> δὲ καὶ ὀμφακ. om. A 1<sup>a</sup> m. C.

<sup>12.</sup> κωδύῶν ex em.; κωδύων AM; κωδίων BC 2° m. V; κωλύων A 2° m.; κωλίων C.

<sup>13.</sup> τοι] τι C.

ωότιμον, καὶ δεῖται χρόνου ωρὸς διάκρισιν, καὶ μάλισὶα δὲτὸ ἀπόμελι : ωρὶν γὰρ οἰνῶδές τι κατά τε τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ὀσμὴν ἐν τῷ χρόνω ωροσλαθεῖν, οὐδὲν ἀν μελικράτου δόξεκ διαφέρειν : ἐψηθὲν δὲ καὶ μηνῶν ωου γενόμενον ἔξ οὐχ ἀς εἰρηκα τρόνας ἐνεργείας, ἀλλὰ καὶ τὴν ρωσικὴν οἴνου δίκην ἐπιδείκνυται δίχα τοῦ τῆς κεφαλῆς ἀπίεσθαι. Πίνειν μὲν οὖν ἀπόμελι : χρόνιον, σκευάζειν δὲ ὧδε : κηρία λαβόντες ωεπληρωμένα μέλιτος, λευ κὰ μὲν τὴν χρόαν, διαυγὲς δὲ ἔχοντα τὸ μέλι, δὰς τῶν χειρῶν ἐκθλίβομεν, καὶ ὕδωρ ωηγαῖον καλὸν μίγνυμεν, λεπίοτέρω μὲν ὄντι τέτίαρα μέτρα, μέσω δὲ τρία καὶ ἡμιου, λεπίοτέρω δὲ ὑπάρχοντι καὶ ὑγροτέρω τρία τοῦ ὕδατος, καὶ τὸ γε τοῦ κηροῦ γεῶδες λείψανον, ἐξ οὖπερ ἐξέξη τὸ μέλι.

autre qui est utile et bonne à boire : ces deux parties ont besoin de temps pour se séparer, surtout pour l'eau de rayons de miel; car, avant que cette dernière n'ait avec le temps acquis quelque chose de vineux au goût et à l'odorat, elle ne semblera différer en rien de l'eau miellée; si, au contraire, on l'a soumise à l'ébullition et si on l'a conservée pendant six mois environ, elle offre non-seulement les propriétés que je viens d'énumérer, mais en outre elle a celle de fortifier à l'instar du vin, sans affecter la tête. Il faut donc boire l'eau de rayons de miel quand elle a vieilli, et la préparer de la manière suivante : on prend des rayons remplis de miel de couleur blanche et qui laissent apercevoir le miel en transparence, on les exprime avec les mains, et on y mêle quatre mesures de bonne eau de source si le miel est un peu épais, trois et demie s'il est de consistance moyenne, et trois s'il est plutôt ténu et liquide; on exprime fortement avec les mains le résidu terreux de la cire d'ou le miel est sorti, on casse ce résidu en petits morceaux qu'on laisse

Préparation de l'eau de rayons de miel.

<sup>1.</sup> διάκρ. μάλισ7α ΒΜ V.

<sup>1-2.</sup> τὸ αὐτὸ μέλι C 1" m.

<sup>2.</sup> ωρίν....τε om. C.

<sup>3.</sup> προσλαδή M; προσλαδόν C 2° m.

<sup>4.</sup> ds ods V.

<sup>6-7.</sup> κεΦαλης... δδε om. C 1 m.;

λείπει τι 2° m. — 7. λαβόντες ex em.; λαβών Codd.

<sup>8.</sup> διαυγή C. — Ib. δέ om. ACM.

<sup>9.</sup> гнвыветая С 2ª m.

Ιb. μίγυυται C.

<sup>10.</sup> ότι ABC 1 m. MV.

tomber dans l'eau; ensuite on recueille le liquide et on y dissout tout le miel; puis on verse cette liqueur dans un pot neuf où l'on a préalablement fait bouillir doucement de l'eau, afin de lui ôter ce qu'il a de terreux; on fait bouillir l'eau de rayons de miel en chauffant avec des charbons ou à l'aide d'une flamme peu intense produite par du bois qui ne donne pas de fumée; on ôte constamment les impuretés que le liquide crache pour ainsi dire pendant l'ébullition. 8 Après la première ébullition, on enlève tout ce qu'il y a de terreux, ainsi que l'écume, bien entendu; on ôte le pot du feu, puis on le laisse refroidir complétement, et on enlève ce qui surnage après le refroidissement (car, vers ce temps, il surnage quelque chose à la surface); ensuite on chauffe de nouveau le vase, et, après l'ébullition on le met de côté, sans oublier d'enlever auparavant, encore une fois, ce qui se porte à la surface après le refroidissement; enfin, après avoir soumis le liquide pour la troisième fois à l'ébullition, au refroidissement, et après en avoir enlevé de nouveau les

<sup>1-3.</sup> Φλίδοντες...τὸ μέλι om. B.

<sup>2.</sup> σαρύμενοι A 1° m.

Ιb. Θρέψιν C 1° m.

<sup>3.</sup> διαλύσαντες C 2ª m.

<sup>3-4.</sup> ἐμβαλόντες ex emend.; ἐμβάλλοντες Codd.; βαλόντες Αët.

<sup>5.</sup> ή sis C; έπ 2° m.

<sup>6.</sup> olvov B. - 8. του om. B.

Ib. καθελοῦντες C.

<sup>10.</sup> ἐπανθεῖ] ἔπειτα C 2° m.

<sup>12.</sup> ἀφελοῦντες C. — Ib. ἢ εἰ Β.

<sup>13.</sup> ποιησάμενος ΑΒΜ V.

τος, ούτως έμβάλλομεν εἰς ἀγΓεῖον τὸ σκευασθέν ἀπόμελι κεράμειον · καλὰ δε ἐσθι τὰ Φιλαδελφηνὰ καὶ Καρυηνὰ καὶ ὀμφακηνὰ ωροσαγορευόμενα · τίθεμεν τε αὐτὸ κατὰ οἶκον, ἐν ῷ καὶ κα
οἶνος τεθεὶς εἰωθεν ἄτρεπθος μένειν. Δῆλον δε ἐσθι δήπουθεν θ

5 τὸ χρῆναι τὴν ζέσιν ἐπὶ ωλέον ωοιεῖσθαι · τὸ γὰρ ἀρξαμένης
ἢ βραχὰ ωροελθούσης καθελεῖν τὴν χύτραν ἀτελῆ τὴν ἔψησιν
ἐργάζεται, καὶ ωερίτθωμα καταλείπεται γεῶδες σαπῆναι δυνάμενον καὶ διαφθεῖραι τὸ ωοτόν. Διτθὴ δε ἐσθι σύνθεσις ἀπομέλιτος · τὸ μὲν γὰρ μόνον ἐψομένων ἐν ὕδατι τῶν κηρίων γί10 νεται μετὰ τὴν ἔκθλιψιν τοῦ μέλιτος, καὶ ωοιοῦσι κατὰ τὰς
ἀγροικίας αὐτὸ ωλεῖσθον ὅσον οἰνῶδες καὶ ωαχὰ καὶ μελάντερον · τὸ δὲ, ὡς αὐτὸς ἔφην, συντιθέμενον, ὡς τοῦ μέλιτος
εἶναι μᾶλλον ἐν αὐτῷ χρείαν ἢ τῶν κηρίων · ωλύνεται γὰρ

impuretés, on verse l'eau de rayons de miel préparée dans un vase de terre cuite (or les vases dits de Philadelphie, de Carre

ou d'Omphace conviennent à cet effet), et on le met dans une chambre où le vin se conserve habituellement sans tourner. Il est a clair qu'il faut prolonger l'ébullition pendant longtemps; car, si on ôte le vase du feu quand elle n'a fait que commencer ou quand elle est peu avancée, il s'ensuivra que le liquide est incomplétement cuit, et il y reste des impuretés terreuses qui peuvent se pourrir et gâter la boisson. Il y a deux manières de préparer le l'eau de rayons de miel; la première consiste à faire bouillir seulement dans l'eau les rayons après en avoir exprimé le miel, et c'est de cette manière qu'on fait à la campagne une eau de rayons de miel très-vineuse, très-épaisse et plus ou moins noire; l'autre

espèce se prépare comme je viens de le décrire, en considérant qu'on a un plus grand besoin du miel que des rayons pour cette

Il faut prolonger l'ébullition,

Deux manières de préparer l'eau de rayons de miel;

2. καλά] κατά C; οἶα C (p); τοῖα C (T).

Ib. Φιλαδελφηνά ex em.; Φιλαδελφινά Codd.

2-3. ὀμφακηνά ex em.; ὀμφακηρά Codd.

7. έργαζεσθαι Β.

8. διαφθείραι ex em.; διαφθαρήναι Codd.

9. μόνον ex em.; μόνων Codd.

Ib. έψημένων BV.—Ib. κρέων B.
10. εἴσθλιψιν C 1 m.

13 et p. 371, 1. εἶναι....τοῦ μέλιτος om. Β.

Μετίλ. 58.

ταῦτα κατὰ τὸ ὕδωρ, οὐχ έψεται, τοῦ μέλιτος ὅλου συνεψο
11 μένου. Καὶ ταύτη γε τῆ συνθέσει διὰ ωαντὸς ἡμεῖς χρώμεθα,

τὴν ὕδατος μόνου ωόσιν, ὡς ἐπὶ τὸ ωολὺ, ωαραιτούμενοι · κα
κίας γὰρ ἐπὶ ωυρεκτικῶν ἀρρωσιῶν οὐκ ὀλίγας οὔτε μικρὰς

ἐπιδείκυυται.

ιη'. Περί τοῦ διὰ κωδυῶν, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Εμβάλλομεν εἰς τὸν ἔνα ξέσΊην τοῦ ὕδατος κωδύας δέκα ·
σροεμβρέχειν δὲ αὐτὰς, ἐὰν μὲν ὧσιν ὑγρότεραί τε καὶ μαλακώτεραι, μιᾶς ἡμέρας καὶ νυκτός · ἐὰν δὲ σκληρότεραι καὶ ξηρότεραι τυγχάνωσιν οὖσαι, καὶ ϖλείονι χρόνω τῆς μιᾶς ἡμέρας ·
ἄμεινόν γε μὴν τὰς μήπω σκληρὰς λαμβάνειν · εὕδηλον δὲ ὅτι 10

Sec. loc. VII, 2, t. XIII; p. 43-47.

boisson; car on lave les rayons dans l'eau sans les faire bouillir, Il tandis qu'on soumet à l'ébullition tout le miel. C'est de cette préparation que nous nous servons toujours, car nous rejetons habituellement l'usage de l'eau toute seule, parce que, dans les maladies fébriles, elle produit des effets mauvais assez nombreux et assez considérables.

- laquelle l'auteur préfère,

## 18. DU MÉDICAMENT AUX TÊTES DE PAVOT. (Tiré de Galien.)

1 On jette dans un sextaire d'eau dix têtes de pavot : il faut les faire macérer d'abord, si elles sont plutôt humides et molles, pendant un jour et une nuit; si, au contraire, elles sont plutôt dures et sèches, pendant un espace de temps qui va au delà d'une journée; cependant il est préférable de prendre celles qui ne sont pas encore dures; il est clair qu'on rejettera aussi celles qui sont tout à fait molles;

Mode de préparation du diacode.

2. τε ACV.

3. την τοῦ τόατος C 2ª m.

Ιb. ἐπιπολύ Β.

CH. 18. Tit. δια κωδωνίων C 1 m.

6. Εκδάλλομεν Α; Εμδάλλονται Gal.

Ib. vov om. Gal.

7. προεμβρέχειν ad Eun.; προεκ-

δρέχων ΑΒCV; προδρέχων Gal.; βρέχειν Αετ. — Ib. αν δε ωσιν ad-Eun. — Ib. δε om, C.

9. τυγχάνουσιν Β. — Ιb. ωλέονι ΑΒ

V. — Ib. ἡμέρας αὐτὰς διαδρέχω Gal.

10. άμεινον δὲ τάs Gal.

Ib. μή τσως A.

καὶ τὰς λίαν μαλακὰς ἀποδάλλεσθαι προσήκει · αἱ μὲν γὰρ Επρότεραι τὸν χυλὸν ὀλίγον ἔχουσιν · αἱ δὲ ὑγρότεραι πολὺν μὲν, ἀλλὰ ἄπεπιον ἔτι καὶ ὑδατώδη καὶ ἄτονον · διὸ καὶ τὰς ἐξ ὑγρῶν καὶ ἐλείων χωρίων παραιτητέον. Ον δὲ εἶπον ἀριθμὸν ² τῶν κωδυῶν ἐμβάλλειν χρῆναι κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ ὑδατος ἐπὶ τῶν μέσων τὸ μέγεθος ἀκούειν χρή · εἰ δέ τινες μὲν εἶεν μείζους τῶν συμμέτρων, τινὲς δὲ ἐλάτιους, ἔνιαι δὲ μέσαι, καθάπερ εἴωθεν ὡς τὸ πολὺ, τὸν εἰρημένον ἀριθμὸν ἐμβαλεῖς τῷ ξέσιη. Τῆς δὲ ἐψήσεως ὅρος ἔσιω σοι μὴ τὸ τρίτον ἢ τὸ τέταρ-3 10 τον, ἢ ὅλως τοιοῦτόν τι μόριον ἀπολειφθῆναι τοῦ ὑδατος, ἀλλὰ ὅταν πρῶτον ὅλαι τακεραὶ γενηθῶσιν · βουλόμεθα γὰρ αὐτῶν δηλονότι τὸν χυλὸν ἐκθλίψαι, τοῦτο δὲ γίνεται, τακερῶν αὐτῶν

car celles qui sont trop sèches contiennent peu de suc, tandis que les têtes de pavot trop humides en contiennent beaucoup, il est vrai, mais ce suc est encore mal élaboré, aqueux et faible: voilà pourquoi on doit aussi éviter de se servir de celles qui viennent d'un pays humide ou marécageux. Ce que j'ai dit du nombre pro- 2 portionnel de têtes de pavot, eu égard à la quantité d'eau, doit s'entendre de celles de grandeur moyenne; si cependant quelques-unes dépassent la moyenne, tandis que d'autres restent en deçà et d'autres encore tiennent le milieu entre les deux extrêmes, comme cela arrive habituellement, on ajoute le nombre susdit pour chaque sextaire. Prenez pour terme de la cuisson non pas le moment où il ne reste 3 plus que le tiers, le quart ou en général une proportion plus ou moins grande d'eau, mais celui où les têtes de pavot ont commencé à se ramollir; car il est évident que nous voulons en exprimer le suc, et

La cuisson est achevée quand les pavots sont ramollis.

αἰ] οὐ C 1<sup>a</sup> m.
 έλεινῶν AC; ἐλωδῶν Gal.
 τῶν κωδυῶν om. Ras.
 χρή ABCV.
 τὸ μέγεθος om. Gal.
 ἐπειδή τινες μέν εἰσι Gal.
 μέζους ABC.
 δὲ καὶ μέσαι Gal.
 ὧς τὸ ψολὸ γίνεσθαι, ψασῶν

ἐΦεξῆς τόν Gal.

τι om. C V.
 10-11. ἀλλά.... πρῶτον] μέχρις
 ἀν ad Εαπ.; μέχρι δοκιμάζοντί σοι λετ.
 11. γένωνται V.
 12. δ' αὐτάρκως γίνεται Gal., Ras,

Ib. ἐμβαλεῖs ex em.; ἐμβάλλειs AC

Ib. τρίτου είς τό C; τρ. ή είς τό

V; ἐμβάλλειν Β; ἐμβάλλης Gal.

q. μη είς το C 2ª m.

2ª m.

4 ἀποτελεσθεισῶν. Μίγνυσθαι δὲ ἀξιῶ τούτῳ μέλιτος ήμισυ μέτρον, ἔψεσθαί τε ἐπὶ ἀκάπνου συρὸς ἄχρι συσίάσεως Ατίικοῦ μέλιτος, ἐν ὀμβρίῳ δὲ ὕδατι σοιεῖσθαι τὴν ἕψησιν, ἡ σηγαίω.

5 Χρῆσις δὲ αὐτοῦ τοῖς ὕπνου δεομένοις ἐσθὶν, οἶς καὶ τὰ διὰ ὁπίου συντιθέμενα πολλάκις τῶν Φαρμάκων ἀναγκαζόμεθα δι- 5 δόναι · χρήζουσι δὲ μάλισθα τῶν τοιούτων Φαρμάκων οἶς ἀπὸ κεΦαλῆς εἰς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν καταβρεῖ ρεῦμα λεπθὸν, οὐκ 6 ἐπιτρέπον κοιμᾶσθαι διὰ τὰς ἐπομένας βῆχας. Ἐπὶ τῶν τοιούτων γοῦν ἐγὼ καὶ τὴν σκευασίαν τοῦ Φαρμάκου διὰ ἑψήματος 7 εἴωθα ποιεῖσθαι. Αὐτάρκης δὲ ἕψησις εἰς τὰ τοιαῦτά ἐσθιν, 10

4 cette opération se fait quand elles sont entièrement ramollies. Je conseille de mêler à ce médicament la moitié de sa quantité de miel, de le faire bouillir sur du feu qui ne fume pas, jusqu'à ce qu'il ait atteint la consistance du miel d'Attique: mais c'est dans l'eau de 5 pluie qu'il faut le faire bouillir, ou bien dans l'eau de source. On l'emploie chez les gens qui manquent de sommeil, et auxquels nous sommes souvent aussi obligés de donner des médicaments faits avec l'opium; mais ceux qui ont le plus besoin de ce genre de médicaments sont les malades qui ont une fluxion ténue descendant de la tête à la trachée-artère, fluxion qui ne leur permet pas de dormir, 6 par suite de la toux qu'elle occasionne. Pour ces malades, j'ai aussi 7 l'habitude de préparer le médicament avec le vin doux cuit. Dans ce cas, il suffit de cuire le médicament en faisant bouillir les têtes

Il convient d'ajouter du miel au diacode.

Cas
dans lesquels
ce
médicament
est utile;
diversité
du mode
de
préparation
et des
ingrédients
qu'on
y ajoute,
suivant
les cas.

1. μέλιτος καλλίσ ου ἀπηφρισμένου Aët.

2. καὶ έψεσθαι (om. τε) Gal.

Ib. ἐπί] ἀπό C 1ª m.

3. ύδατι καλλίσζω Aēt. — Ib. ή 
πηγαίω ποιείσθαι την έψησιν B; ένιοι 
την έψησιν έποιήσαντο τῶν κωδυῶν διὰ 
τοῦ μη μεταθάλλειν αὐτὸ πρὸς ἐτέραν 
ποιότητα σηπεδονώδη το οὶ δ' ἀρκέσει 
καὶ τὸ πηγαίον, ὅταν μὴ παρῆ τὸ 
ὁμβριον ἀρκεῖ δὲ αὐτὸ καθαρὸν εἶναι 
καὶ ἀκρατον πάσης ἐπιμιξίας Gal.

4. H χρῆσιs Gal.

4-5. την δι' οπίου συντεθειμένην ad Eun.

5. τῶν φαρμάνων om. Gal., ad Ean.

5-6. ἀναγκαζόμεθα διδόναι om. A B C 1° m. V; damus Ras.

6. χρήζουσι δὲ μάλισ7α τοῦ Φαρμάπου ad Eun.; om. ABCV Ras.

8-9. ἐπὶ δὲ τῶν τοιούτων ἐγώ Gal.;
ἐπὶ τῶν τοιούτων οὖν ad Ean.

10. δ' ή έψ. Gal.

δταν εἰς τὸ ἤμισυ τοῦ ὕδατος έψηθῶσιν αὶ κωδύαι. Καὶ διὰ τοῦ 8 γλυκέος τοῦ Θηραίου ἢ καὶ Κρητικοῦ κάλλιον ἢ διὰ μέλιτος έψειν, ὅταν ἢ τὸ ῥεῦμα πάνυ λεπίον · λεπίυντικῆς γάρ ἐσίι τὸ μέλι δυνάμεως, καὶ Φεύγειν αὐτὸ χρὴ τηνικαῦτα · τοὺς γὰρ 5 λεπίοὺς κατάρρους ἐπιτείνει. Μιγνύναι δὲ έψομένω τῷ τοιούτω θ Φαρμάκω καὶ γλυκυρρίζης ρίζαν, ὡς συνεψηθῆναι · μὴ παρούσης δὲ ἐκείνης, τὸν ἀπὸ Κρήτης κομιζόμενον χυλόν. ἐὰν δὲ 10 περιέχηται κατὰ τὸν πνεύμονα καταρρεῦσαν ἐκ τῆς κεφαλῆς πλῆθος, ἡ διὰ τοῦ μέλιτος γίνεται βελτίων · ὡσπερ γὰρ ὕπνοι 10 χρήζουσιν ἡ διὰ ἐψήματος, οὕτω καὶ τοῦ διαπίψειν ἡ διὰ τοῦ

de pavot jusqu'à réduction de moitié. Si la fluxion est très-ténue, 8 il vaut mieux encore les faire bouillir dans du vin de Théra ou de Crète, qui ont un goût sucré, que dans du miel; car le miel a des propriétés atténuantes, et, dans ces cas, il faut l'éviter, parce qu'il aggrave les catarrhes ténus. Il faut encore mêler à ce médicament, 9 pendant qu'il est en ébullition, de la racine de réglisse, de façon qu'elle soit cuite avec les autres ingrédients; et, si l'on n'a pas la racine sous la main, on en met le suc importé de Crète. Si le 10 poumon contient en abondance des humeurs descendues de la tête, la préparation faite avec du miel devient préférable; car, de même que le médicament au vin doux cuit vaut mieux pour ceux qui ont besoin de sommeil, de même celui qu'on fait avec du miel

1-2. διά γλυκέος Gal.

2. τοῦ] δέ ABC 1° m. V; ή Gal. et Ras.

Ib. σιραίου ABC 18 m. V Ras.; om. Aët.

Ib. ň] τε ABC 1° m. V; τοῦ Gal.; om. Ras., Aët.

Ib. καί om. ACV Ras., Gal., Aët.
 3. ωολύ λεπ7όν V.

4. δυνάμεως · Φεύγ. οὖν αὐτὸ χρή

5. Μίγνυμι δ' ένίστε Aët.

6. καί om. Gal.

7. ἐκείνης....ἀπό om. C 1° m.

Ib. ἀπὸ....χυλόν] χυλὸν αὐτῆς ξηρὸν ἐμβάλλειν Λët.

Ib. ἐκ Κρήτης C 2ª m.; ἐκ τῆς Κρήτης Gal.

8. καταβροϊκόν Gal.; κατεβρυπιός Aët.

8-9. έκ..... ωλῆθος] ύγρὸν ἀναγωγῆς δεόμενον Αἔτ.

γίνεται] σκευασία Gal.

9 et p. 375, 1. βελτίων.... μέλιτος om. ABC 1° m. V Ras.

10 et p. 375, 1. ή διὰ τοῦ μέλιτος ex em.; τὸ διὰ τοῦ μέλιτος C 2° m.; ή δ. τ. μ. γίνεται Gal.

11 μέλιτος. Πρός τὸ κατεπεῖγον οὖν ἱσθάμενος, εἰς ὑπνον τρεπομένου τοῦ κάμνοντος, ἤτοι τοῦ διὰ μέλιτος, ἢ τοῦ χωρὶς τούτου σκευασθέντος δώσεις Φαρμάκου, καί ωστε καὶ μιγνὺς ἄμφω, σκοπὸν ἔχων κατὰ τὴν μίζιν ἐμβάλλειν ωλεῖον Φατέρου 12 τοῦ κατεπείγοντος. Ἡ δὲ σύμμετρος δόσις ἔσθω σοι δυοῖν κοξλιαρίων ἀξιολόγων τὸ μέγεθος αὐξήσεις δὲ αὐτὴν ἢ μειώσεις, ἀποβλέπων εἴς τε τὸ τοῦ σώματος μέγεθος, ῷ ωροσφέρεις, καὶ τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν ώραν τοῦ ἔτους καὶ τὸ χωρίον ἐν ἀπασι γὰρ τούτοις ἐπὶ μὲν τὸ ψυχρότερον ῥέπουσι δώσεις ἐλάχισθον, 13 ἐπὶ δὲ τὸ Φερμότερον ἐκτενέσθερον. ὅτι δὲ καὶ ωρὸς τὸ τοῦ 10 κατάρρου ωόσον τε καὶ ωοῖον ἀποβλέπων ἢ ωλεῖον ἢ ἔλατθον δώσεις, εὕδηλον ὑπάρχει κοινὸν γὰρ τοῦτο ἐπὶ ωάντων τῶν βοηθημάτων ἐσθίν.

Il mérite la préférence pour favoriser l'expectoration. On s'attaquera donc à ce qui est le plus pressé; et, quand le malade va se coucher pour dormir, on lui donnera, soit le médicament au miel, soit celui qui n'en contient pas : quelquefois aussi on mêlera tous les deux ensemble, en se proposant pour but de faire prédominer dans le mélange celui des deux dont l'usage est le plus pressé. 12 Que la dose moyenne soit de deux grandes cuillerées; vous l'aug-

12 Que la dose moyenne soit de deux grandes cuillerées; vous l'augmenterez ou vous la diminuerez en raison de la complexion du malade auquel vous donnez le médicament, de son âge, de la saison de l'année et du pays; car, si toutes ces circonstances se rapprochent plutôt du froid, vous donnerez une très-petite dose, tandis que, si elles se rapprochent plutôt du chaud, vous donnerez une dose plus 13 forte. Il est clair qu'on donnera aussi une quantité plus ou moins

13 forte. Il est clair qu'on donnera aussi une quantité plus ou moins considérable du médicament, en raison de la quantité et de la qualité de la fluxion; car c'est là une règle commune pour tous les moyens de traitement.

1. Kai wpos Gal.

Ib. iolausvos nai eis C 2ª m.

2-3. χωρίς.... σπευασθέντος] δι' έψήματος ad Eun.

. 4. ωλέον Gal.

7. τό em. ABCV.

10. ἐκτενέσΓερον ] ωλείονα Aët.; δώσεις ωλεῖσΓον ad Eun.; om. C 1° m.; amplius Ras.

Ib. ὅτι.... ωρός ] Καὶ ωρὸς δὲ καί Aët.

11. A wold A &l. Gal.

Dose du diacode.

> ιθ'. Περὶ τοῦ διὰ κωδυῶν, ἐκ τῶν Φιλαγρίου, ἐκ τοῦ Περὶ ἡδέων σομάτων.

Οὐκ εἰς ὕπνον τρεπομένοις, οὐδὲ ὕπνου δεομένοις δέδωκα τὸ ι
διὰ κωδυῶν ἐγὰ μόνον, ἢ πρὸς βῆχά τινα ἐνισθάμενος, ἐπὶ
ὧν ὁ τε χρόνος τό τε πόσον τῆς δόσεως ὑπὸ Γαληνοῦ καλῶς
ώρίσθη, ἀλλὰ καὶ πυρέτθουσι σφοδρῶς ἀφόρητόν τε τὸ καῦμα
5 πεπονημένοις, καὶ σθόμα γασθρὸς διακαιομένοις, ἐν ἐρυσιπέλατί τε καὶ ἄλλως Θερμῷ παθήματι, ἐπὶ ὧν δὴ καὶ τὸ πόσον
ηὐξήσαμεν μεγάλως, πέντε καὶ ἔξ κοχλιάρια διδόντες, | καὶ οὐχ ¾
ἄπαξ γε μόνον, ἀλλὰ καὶ δεύτερον καὶ τρίτον καὶ πολλοσθὸν
τῆς ἡμέρας, οὐκ ἐν ἀκμῆ μόνον τῶν πυρεκτικῶν νοσημάτων,
10 ἀλλὰ ἤδη καὶ πρὸ τῆς ἀκμῆς τε καὶ τῆς ἐναργοῦς πέψεως, ἐπὶ

19. DE LA BOISSON AUX TÊTES DE PAVOT. (Tiré de Philagrius.)

[Du livre Sur les boissons agréables.]

Moi je ne donne pas seulement la boisson faite avec les têtes de l'pavot aux gens qui vont se coucher pour dormir, ou qui manquent de sommeil, ou pour combattre une toux, cas pour lesquels Galien a bien déterminé le temps de l'administration et la dose du médicament, mais j'en donne également à ceux qui ont une fièvre violente, qui éprouvent une chaleur insupportable, qui ont de l'ardeur à l'orifice de l'estomac; je le prescris dans l'érésipèle et en général dans les maladies chaudes, et, dans ces cas, j'augmente de beaucoup la dose, en donnant cinq ou six cuillerées, et non pas seulement une fois, mais deux, trois et plusieurs fois par jour; non-seulement à l'acmé des maladies fébriles, mais aussi avant cette époque, et quand il n'y a pas encore des signes évidents de coction; si le ma-

Philagrius, étendant le nombre des cas dans lesquels GALIEN prescrivait le diacode, le donne particulièrement dans toute espèce de fièvres ardentes, avec ou sans inflammation viscérale et à toutes les périodes.

> CH. 19; l. 1. τρεπ. εἰς ἐσπέραν Aët. 4. ἀλλὰ καὶ μαινομένοις μετὰ τὴν Φλεδοτομίαν καὶ συρέτ πυσι Αἔι.

Ib. τε τὸν καῦμα A; τε καὶ καῦμα C; τε καῦμα  $2^n$  m.

5. φεποιημένοις ABC 1° m. MV.

5-6. ἐρυσιπέλασί ΑΒΜ V.

 σαθήματι καὶ Θώρακι καὶ σνείμονι όμοίως κάμνοντι [ħ] ήπατι καὶ ἐντέροις καὶ μεσαραίφ Αἔτ.

8-9. αλλα....μόνον om. Β.

9. συρετῶν (om. νοσημάτων) Λέι.

Μιιί. 59.

δυ άγρυπνία καὶ Θερμασία δριμεῖά τις ἢ μεγάλη κατεπόνει

τὸν ἄνθρωπον · διὸ καὶ καλῶς ἔχειν μοι δοκεῖ τοὺς πρὸ τῆς

ἀκμῆς τῶν πυρεκτικῶν νοσημάτων τῷ διὰ κωδυῶν ποτίζειν

βουλομένους ὁξυμέλιτος ἐπιχεῖν · λεπθύνει γὰρ αὐτοῦ τὸ παχὸ

τῆς ὅλης Φυλάτθει τε τὴν ψυκτικὴν δύναμιν μετὰ τοῦ μὴ ἐμ
2 ποδίζειν τῷ τάχει τῆς πέψεως. Χρὴ δὲ οὐκ ἐπὶ τῶν ἐπὶ

σήψει παχέων χυμῶν ἐξαπθομένων πυρετῶν μόνων ὁξυμέλιτος μιγνύειν, καὶ μάλισθα ὅτε πρὸ ἀκμῆς δίδομεν, ἀλλὰ κἀπὶ

τῶν σπλάγχνων τῶν ἐμπεΦραγμένων, ἤπατος καὶ σπληνὸς,

πνεύμονός τε καὶ τῶν ὁμοίων, πυρετῶν διακαιομένων · πέντε 10

δὲ ἢ ἔξ τέλεια κοχλιάρια δίδομεν, οὐ Φοδούμενοι ψύξεως ἀμε
τρίαν, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄνευ πυρετοῦ βηχὶ συνεχομένων · τὸ

γὰρ ὑπὲρ τὴν Φύσιν Θερμὸν κολάζομεν, πρὸς ὁ συναρμότθεται

lade est abattu par l'insomnie, ou par quelque chaleur âcre ou vive; voilà pourquoi ceux qui veulent donner la boisson aux têtes de pavot avant le point culminant des maladies fébriles ont raison, à mon avis, de verser dedans de l'oxymel; car ce liquide atténue la densité de la substance du médicament et lui conserve sa vertu refroi-2 dissante, sans porter obstacle à la rapidité de la digestion. Ce n'est pas seulement dans les fièvres excitées par la putréfaction d'humeurs épaisses, qu'il faut ajouter de l'oxymel à la boisson susdite, surtout quand nous la donnons avant l'acmé, mais aussi dans les cas où l'obstruction des viscères, par exemple du foie, de la rate, du poumon et des autres organes semblables, est accompagnée de fièvres ardentes; on donne alors cinq ou six cuillerées pleines, sans craindre l'excès du refroidissement, comme on le craint chez les malades affectés de toux sans fièvre; car nous réprimons la chaleur contre nature, et

<sup>1.</sup> παταπουεί Aët. — 4. αὐτόν C (p). 5. Φυλάτζειν BV.

<sup>5-6.</sup> μετά τοῦ ἐμποδίζειν V 1° m.; μετὰ τὸ δεῖ ἐμπ. C; μετὰ τοῦ οὐδὲ ἐμπ. 2° m.

<sup>6. 86</sup> om. ABC 1\* m. MV.

<sup>7.</sup> σαχέων χυμῶν om. Aët.

İb. μόνων ex em.; μόνον Codd.
9-10. τῶν σπλ......διακαιομ.]
τῶν ἐπ' ἐμφράξει ήπατος ἡ σπληνὸς ἡ
συνεύμονος ἀναπΤομένων Aët.

<sup>10.</sup> συεύματος C 1° m.

τὸ σόσον τοῦ Φαρμάκου, τῆς κατὰ Φύσιν Θερμασίας οὐχ ἀπίβ μενον. Δήλον ότι κατά τὰς άγωνισ ικάς ωδσεις οὐ μόνον δί τον συρετον, άλλα και τον σαροξυσμον ακμάζειν σροσήκεν. ώσιε αμφοτέρας άμα τας ακμάς, τήν τε τοῦ κατά μέρος σαρο-5 ξυσμού και την του νοσήματος αὐτού, συμπεπίωκέναι καλώδε άγω νισ Γικάς σύσεις τὰς μεγάλως αὐξομένας, ὁπότε λῦσαι την 6 νόσον έλπίζομεν κρίσει · ωρό γάρ τοι τῆς ἀκμῆς τοῦ ωαθήματος, ότε σειθόμεθα μη δύνασθαι κινήσαι κρίσιν, έπιψίζεως ένεκα χρώμεθα τῷ σοτῷ, μετρίαν αὐτοῦ τὴν σόσιν ἐρχαζό-10 μενοι. Δοίημεν δέ άν αὐτὸ κατὰ τὰς ἀκμάς σοτε καὶ μόνον μέν, ι καί σύν δξυμέλιτι, καί δμφακομέλιτος δέ το μέτριον έπιπλέξαντες, καὶ ἄλλοτε ροδομέλιτος τε καὶ οἴνου τινὸς τῶν τορίμων, καὶ μάλισ α έὰν ἢ τὸ διὰ τοῦ ὕδατος ἐσκευασμένον : βραδύπορον γάρ φύσει τὸ ὕδωρ. Μικρῷ δὲ κάλλιον καὶ οἶνον ἀντίς

c'est en vue de ce résultat que nous réglons la quantité du remède. qui, dans ce cas, ne s'attaque pas à la chaleur naturelle. Il est clair l

que, quand on veut administrer ce remède comme moyen héroïque,

il faut que non-seulement la maladie, mais aussi l'accès, soient arrivés à leur acmé, de sorte que les deux points culminants, celui de l'accès partiel et celui de la maladie elle-même, coïncident; or

c'est une propriété inhérente à l'eau de passer lentement. Il vaul 5

Du diacode comme moven héroïque.

> je me sers de l'expression héroïque, quand les doses sont fortement augmentées dans le cas où nous espérons résoudre la maladie par une crise; car, avant l'acmé de la maladie, quand nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas produire de crise, nous employons cette boisson pour refroidir, en en prescrivant une dose modérée. Nous donnerons cette boisson, à l'acmé de la maladie, quelquefois toute seule, d'autres fois avec de l'oxymel, ou bien nous y ajoutons une quantité modérée de miel au verjus, quelque à l'acmé. fois aussi de miel aux roses, ou un peu de vin du genre de ceux qui passent vite, surtout si la boisson a été préparée avec de l'eau; car

Substances qu'on ajoute au diacode administré

<sup>2.</sup> δέ ABM V.

<sup>3.</sup> άρμόζειν ΑΒC 1° m. MV.

<sup>4.</sup> apyas M.

Ib. μέρους ABCV.

καλῶς Α.

<sup>8.</sup> ἐπὶ ψύξεως ΑΒCV.

<sup>13. §</sup> om. B.

<sup>14.</sup> MIRPOV V.

των κωδυών έψήσεως · ποριμώτερον παραλαμβάνειν έπὶ τῆς
τῶν κωδυών έψήσεως · ποριμώτερον γάρ ἐσι μετὰ τοῦ τὸ ῥω
δ σικὸν ἔχειν. Αλλὰ κἀπὶ τοῦ πυκνοτέρου δέρματος ἄμεινον ἀρήγει ὁ τοιοῦτος οἶνος μιγεὶς, ώσπερ οὖν ἐπὶ τῶν ἀραιοτέρων
σωμάτων ἢ σιόματος τῆς κοιλίας ἀσθενεσιέρου ὀμφακόμελι, 5

καὶ μᾶλλον εἰ ἀνορεξία διοχλοῖτο, καὶ τοῖς γλυκυπόταις, ἤ

τι κατὰ κοιλίαν ἔχουσι φαρμακῶδες ἐρρυπκὸς ὑγρὸν ἢ χολῶδες ·

γαὶ ροδόμελι δὲ μίγε πη αὖ τοῖς ὧδε διακειμένοις. Ταῦτα μὲν
ἐπὶ τῶν πυρετῶν ἀπόχρη προδιορίσασθαι · τῶν δὲ ἄλλων παθῶν ἐφεξῆς μυησίεον · οὐ γὰρ πνεύμονι μόνω ἐκπεπυρωμένω 10

τε καὶ ρευματιζομένω καὶ βήτιοντι χρήσιμον ὑπάρχει τὸ πο-

encore un peu mieux administrer du vin un peu clair et transparent que de l'eau, pour y faire bouillir les têtes de pavot; car, ainsi préparée, la boisson passe plus vite et a en même temps des propriétés 6 fortifiantes. Mais l'emploi d'un vin semblable agit également assez bien dans le cas d'un resserrement de la peau plus ou moins prononcé; de même le miel au verjus est préférable pour les organismes un peu lâches, ou lorsqu'il y a une faiblesse plus ou moins grande de l'orifice de l'estomac, surtout quand cette partie pèche par défaut d'appétit; il en est de même pour les gens habitués à boire du vin d'un goût sucré, ou pour les malades qui ressentent à l'estomac quelque afflux d'humeurs délétères ou bilieuses; on pourra aussi mêler du miel rosat à la boisson pour les individus qui présentent 7 ces conditions. Voilà ce qu'il sussit de considérer préalablement dans les fièvres; il faut maintenant parler des autres maladies; car ce n'est pas seulement quand le poumon est échauffé ou affecté de fluxion, ou qu'il excite de la toux que cette boisson est utile, mais

Le diacode convient aussi aux affections organiques non fébriles :

2. 16 | nal C 2º m.

5-7. ή....ή τι] καὶ σΊόμα κοιλίας ἀσθενέσΊερον καὶ ἀνόρεκτον ἔχόντων τὸ ὀμφακόμελι· τοῖς δὲ γλυκυπόταις καὶ τοῖς Αξt.

5. ἀσθενέσ Γερον ΑΒC 1ª m. V.

7. appunnds AC; Ti Aët.

8. nai om. Aët.

Ib. Sè... Sianeiµévois om. Aët.

Ib. μίγε ωη ἀν τοῖς AC; μίσγοιτο
 ἀν τοῖς C 2<sup>a</sup> m.

9. ωυρεκτικών ωαθών Aët.

Ιb. διορίσασθαι Β.

ι. βευματίζουτι Α C.

παιτι. 60-61 του, άλλα καὶ τοῖς ἄλλοις σπλάγχνοις · διο καὶ προσφέρομεν οὐχ ἡπατικοῖς μόνοις ἢ σπληνικοῖς, ἀλλα καὶ νεφρούς τε καὶ μύσιιν βεδλαμμένοις, εἰ θερμὸν εἴη τὸ πάθος. Στραγίουρίας δ γοῦν τὰς ἐπὶ δριμύτητι τῶν οὔρων γινομένας κατασιέλλει με γοῦν τὰς ἐπὶ δριμύτητι τῶν οὔρων γινομένας κατασιέλλει με λουσιν εἰσιέναι διδόμενον δαψιλὲς, ἐπὶ ὧν δὴ καὶ τὴν δίαιταν άδροτέραν τε καὶ εὕχυμον εἶναι κελεύομεν. Καὶ ἐπὶ νεφριτικῶν ψ δὲ, ὧν γε κενεῶνες καὶ ψύαι θερμότεραι, ἀγαθὸν ὑπάρχει τοῦτο τὸ ποτὸν, καὶ τοῖς διαδήτη τε καὶ χολέρα κινδυνεύουσιν, οἷς 10 ἀμφοτέροις, μηδενὸς εἴργοντος, καὶ ψυχρῷ κερασθὲν ἀκραιψεῖ

10 άμφοτέροις, μηδενός εἴργοντος, καὶ ψυχρῷ κερασθὲν ἀκραιφνεῖ χρησιμώτατον τὸ γάρ τοι τῶν χολερικῶν ἔσχατον ἴαμα ψυχρὸν ὑπάρχει ποτόν. Προσήκει δὲ πρότερον αὐτῶν ῥωννύναι Ν τὴν ὅλην γασίέρα μηλίνῳ καὶ μασίιχίνω, καὶ ὄμφακος σίαφυ-

elle l'est également pour les autres viscères; voilà pourquoi nous n'en donnons pas seulement aux malades qui souffrent du foie ou de la rate, mais aussi à ceux qui ont les reins et la vessie affectés. quand la maladie est chaude. Ainsi elle dompte merveilleusement 8 les stranguries causées par l'acreté des urines, surtout quand on la donne en grande quantité dans le bain, ou avant, lorsqu'on est sur le point d'y entrer; dans ce cas, nous prescrivons aussi un régime plus ou moins substantiel et propre à produire de bonnes humeurs. Cette boisson convient encore chez les sujets affectés de maladies des reins, et dont les flancs et les lombes sont plus ou moins chauds. ainsi que pour ceux que le diabète ou le choléra ont mis en danger; mais, dans ces deux derniers cas, il est éminemment utile, si rien ne s'y oppose, de mêler de l'eau très-froide à cette boisson, car l'eau froide est le suprême médicament du choléra. Cependant, M chez ces malades, il faut fortifier d'abord tout le ventre, à l'aide d'[embrocations faites avec] l'huile de pommes ou de mastic, le suc

- stranguries;

maladies
 des reins;

- diabète, choléra.

Moyens adjuvants dans ces deux derniers cas,

<sup>2-3.</sup> νεφρούς τε κύσ7ιν ΑΜ.

<sup>3.</sup> els AC 1ª m.

γοῦν ] δέ Aët.

Ib. τάs Aët.; om. Godd.

<sup>5.</sup> τε om. AC. — Ib. βαλανείων A.

<sup>7.</sup> άδροτέραν ήγουν εὐτραφεσίεραν C 2<sup>n</sup> m.

<sup>7.</sup> εὐχυμοτέραν Aët.

Ib. ἐπί Aët.; om. Codd.

<sup>8.</sup> ψόαι C. — Ib. ὑπάρχοι A.

<sup>11.</sup> τῶν om. B. — 12. δή C.

<sup>13</sup> et p. 381, 1. όλην..... όμοίοι] έξιν έξωθεν διὰ τῶν σΤυφόντων έμδροχῶν καὶ τῶν όμοίων Αἔτ.

Μοιι. 61-62.

λῆς χυλῷ καὶ σΊυπ Πρίας βραχεῖ τῆς σχισ Πῆς καὶ τοῖς ὁμοίοις,

τρίδειν τε τὸ δέρμα τὸ τοῦ κάμνοντος ὅλον σολυχρονίως χερσὶν

ἀνηλίφοις, ἢ καὶ μαλακοῖς ὁθονίοις, σικύας τε σροσθάλλειν

νότῷ καὶ μεταφρένοις καὶ Θώρακι, κἄπειτα διδόναι τοῦτο τὸ

11 σοτὸν σὺν ὁμφακομέλιτι Θερμῷ κεραννύμενον. Εἰ δὲ καὶ, τού
των σρατ Ιομένων, ἡ κένωσις ἐπιμένοι σφοδρὰ, καὶ συγκοπῆς

καὶ σπασμῶν σροσδοκία τις εἰη καὶ φό βος, ἐπὶ τὴν τοῦ ψυχροῦ

12 σόσιν ἀνάγκη καταφυγεῖν. Θώρακα δὲ ἐκκενοῦν σροαιρούμενος,

εἰ καὶ τούτου βλέποις εἶναι χρείαν διὰ ἀγρυπνίαν ἢ Θερμασίαν

ἀμετρον, εἰ μὲν συμπέψεως δέοι τῷ νοσήματι, βούτυρόν τε καὶ 10

τερμινθίνην ἷρίν τε σὺν αὐτοῖς \* χρονιζομένου δὲ, διδόναι καὶ

μέλι καὶ τὰ ὁμοια, καὶ εἰς ὑπνον τρεπομένῷ τὸ σοτόν · εἰ δὲ

de raisins verts et un peu d'alun scissile, ou avec d'autres ingrédients semblables; on frottera aussi toute la peau du malade, pendant longtemps, avec les mains non graissées ou avec des linges doux, on appliquera des ventouses à la partie inférieure et supérieure du dos et à la poitrine, et on donnera ensuite notre boisson mélée à du miel au verjus chaud. Après avoir agi de cette façon, si les évacuations restent exagérées, et qu'on soupçonne ou qu'on craigne une défaillance et des convulsions, on est obligé d'avoir recours à l'eau froide prise en boisson. Si l'on veut décharger la poitrine et qu'on s'aperçoive que cela est nécessaire à cause de l'insomnie ou de l'excès de chaleur, il faut administrer, quand la maladie a besoin d'être amenée à coction, du beurre, de la résine de térébenthine, et avec cela de l'iris; si, au contraire, la maladie est chronique, on prescrit du miel et des remèdes semblables, après quoi on donne la boisson quand les malades vont se

Emploi du diacode pour évacuer la poitrine; on doit l'associer à d'autres médicaments.

2. TE om. C.

3. ἀηλίφοις Β.

Ib. προδάλλειν AC 1° m.

4. νότφ V ; κάτω C.

4. μοτφ ν ; κατά C. 4-5. διδόναι τὸ Φάρμακον Αξt.

6. ἐπιμένει Β.

Ιb. σφοδρά ex em.; σφόδρα Codd.

7. 06601 C; Ø6600 V.

8. δε σεπληρωμένων ύγρῶν κενῶσαι βουλόμενος διὰ βηχός Αët.

9. τοῦτο ABCV; τούτου, δῆλον τοῦ σοτοῦ C 2<sup>a</sup> m.

10. τῷ σώματι A 2ª m. CM text.

Ib. δὲ καί C; καί 2ª m.

11. dé del. C 2ª m.

12. τρεπόμενον C (p).

τέμνειν τὸ σεριεχόμενον ἀποβρύπθειν τε δέοι, καὶ ταῦτα μέν. άλλα καὶ γληχοῦς κόμης ύσσώπου τέ τι καὶ άδιάντου καὶ τάνακος έναφηψημένων ύδατι, καί τι και όξυμέλιτος μόνου τε κα σύν τῷ τῶν βοτανῶν ἀΦεψήματι, καὶ κατὰ τὸν καιρὸν τὸν 5 είρημένον άμα τῷ διὰ τῶν κωδυῶν Φαρμάκω, καὶ, εὶ δεήσειεν σοτε, καὶ κατά ήμέραν, ή καὶ κατά άλλον τινά τῆς νυκτὸς χρόνου, καύσου τινὸς ἐπείγοντος ἢ ἀγρυπνίας.

κ΄. Περί τοῦ ἀπὸ τῶν κυδωνίων μήλων και τοῦ ἀπὸ τῶν κράνων και ύδατος, έκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Τὸ δὲ ἀπὸ τῶν μήλων τῶν κυδωνίων σκευάζεται τοῦτον τὸν τρόπον · σεριαιρεθέντα χρή τοῦ τε Φλοιοῦ καὶ τῆς ἐντεριώνης

coucher; s'il est besoin d'exercer une action incisive et détersive sur ce que contient le poumon, il faut donner non-seulement les remèdes susdits, mais encore un peu de feuilles de pouliot. d'hyssope, de capillaire, d'opopanax, le tout cuit dans l'eau, ainsi qu'un peu d'oxymel, soit seul, soit avec la décoction des plantes qui viennent d'être énumérées, puis, au moment où le malade va se coucher, on y ajoute la boisson aux têtes de pavot; et quelquefois, s'il est nécessaire, on l'ajoute aussi pendant le jour ou à quelque autre époque de la nuit, dans le cas où nous sommes pressés par quelque fièvre ardente ou par l'insomnie.

20. DE LA BOISSON AUX COINGS ET DE CELLE AUX CORNOUILLES. [Du même livre.]

La boisson aux coings se fait de la manière suivante : après avoir ] Mode de pré-paration de la boisson enlevé l'écorce et la partie centrale de ces fruits, on les fait bouillir

1. περισχόμενον Α.

2. γληχοῦς ex em.; γλήχους AB V; γλήχουσι CM text.; γλήχονος C 2ª m. M marg.

3. ἐναφηψημένων ex em.; ἐναφε-

ψημένων Godd. — Ib. τι καί om. V.

6. ei naí A.G.

7. ἐπάγουτος Α 1 a m. BC 2 a m. V. Сн. 20. Tit. жрегийн С 2° m.

8. ταὐτόν C.

Matth. 62-63. έψειν αὐτά σύν ὕδατι σηγαίφ καλῷ, μέχρι ἀν ή τρίτη μοῖρα διαθορηθή τοῦ ύδατος, καὶ τὰ λειπόμενα δύο μέρη καλῶς ἐγγέαντα περαμείοις άγ Γείοις, οίς είρηπαμεν, έν οίποις έπιτηδείοις ἀποτίθεσθαι · γίνεται μέν γάρ οἰνῶδες καὶ αὐσ ηρόν. ι Ωφελεί δε ποιλιαπούς σεινόμενον, παλ ρώννυσι σίόμα ποιλίας ι άτονου, καὶ ἦπαρ ἔσ]ιν ὅτε | κατά ὃν καιρὸν ὑγρότερα γέγονε 3 σφών αὐτών. Μίγνυται δὲ καὶ μέλιτος ἐνίοτε καλοῦ τῷδε τῷ σοματι, συντελουμένης ήδη της έψήσεως, σύν τινι μιγνυμένου ούκ εἰς ήδουὴν μόνον, άλλὰ καὶ Φυλακὴν τῆς συνθέσεως · οὐ γὰρ 4 ἄν σαπείη ραδίως τὸ ύγρον ωροσλαβον μέλιτος. Δηλον οὖν ὅτι 10 τὸ τοιοῦτο τοῖς ῥύψεως δεομένοις άμα καὶ σΙύψεως άρμόσει νοσήμασιν, οἶά σερ καὶ τὰ τῶν ἡλκωμένων ἐντός ἐσίι μορίων, ς έντέρων, σλόματος κοιλίας καὶ σλομάχου. Τῷδε σαρεοικός τι avec de la bonne eau de source, jusqu'à ce qu'un tiers en soit évaporé, et on verse avec soin les deux tiers qui restent dans les vases de terre cuite dont j'ai parlé plus haut (p. 370), pour les mettre en réserve dans une pièce convenable, car cette boisson devient vineuse 2 et apre. Son usage est favorable aux gens affectés du flux céliaque, et elle fortifie quelquefois l'orifice de l'estomac, quand il est affaibli, ainsi que le foie, dans les circonstances où ces parties sont plus hu-3 mides que dans l'état habituel. Quand l'ébullition est presque acherée, on ajoute quelquefois aussi à cette boisson du bon miel, ingrédient qu'on ne mêle pas aux diverses préparations seulement pour l'agrément du goût, mais aussi pour les empêcher de se décomposer; car le liquide dans lequel on aura mis du miel ne se gâtera pas 4 facilement. Il est clair qu'une telle boisson conviendra aux maladies qui réclament une action à la fois détersive et astringente, comme celles qui tiennent à l'ulcération des parties internes, telles que les 5 intestins, l'orifice de l'estomac, l'œsophage. On fait encore avec

aux coings;

- son usage;

- après la cuisson on peut y ajouter du micl.

Cas dans lesquels elle convient.

De la boisson

<sup>1.</sup> αὐτάς BV; αὐτός C 2° m. Ib. ωηγαίω] ὀμδρίω Αἔτ.

<sup>2-3.</sup> ἐγχέωντα Α 1 ª m.; ἐγχέγνοτα V; ἐγχεάνοτα 2 ª m.

<sup>3.</sup> Er ofnois om. C.

<sup>8.</sup> μιγνυμένου conj.; μιγνύμενον Codd.

<sup>9.</sup> οὐκ...μόνον om. B V.

<sup>11.</sup> άρμόσσει Μ.

<sup>12.</sup> δσα ωερ Α C.

Ib. ἡλκωμένων Aët.; έλκομένων Codd.

<sup>12-13.</sup> μερῶν, σλόματος καὶ σλομάχου καὶ κοιλίας καὶ ἐυτέρων Aët.

DES 384
BOISSONS.

ωστον καὶ ἐξ ἄλλων μέν τινων γίνεται, μάλισ α δὲ ἐκ τῶν κράνων ὀνομαζομένων, την τε σύνθεσιν ὁμοίαν την τε χρῆσιι ἔχον τῷ διὰ τῶν μηλων τῶν κυδωνίων.

κα'. Περί ὀμφακομέλιτος, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Βότρυας ὄμφακας προσήκει λαβεῖν μέλλοντας ἀρχὴν ὑπο
5 μένειν πεπάνσεως, ὅτε δη καὶ την ὁξεῖαν ἀκμάζουσαν ἔτι δια
σώζουσι ποιότητα, μηδὲ τῆς σθύψεως ἀπηλλαγμένοι, κἄπειτα

ἐν οἰκήματι τιθέναι την κρᾶσιν συμμέτρω τριῶν ἡ καὶ τετθα
ρων ἡμερῶν, καὶ μάλισθα ἐὰν ὑγρότερος ὁ περιέχων ἀἡρ τυγ
χάνη, Αλίψαντά τε μετὰ την ἀπόθεσιν εἰς ἀγίεῖον ὑελοῦν δέ
10 χεσθαι τὸ ὑγρὸν, μίξαντά τε καλοῦ μέλιτος ἀπηφρισμένου

aux cornouilles. certains autres ingrédients, mais surtout avec les fruits appelés connouilles, une boisson semblable à la boisson aux coings, dont il vient d'être question, ayant la même composition qu'elle et se prêtant aux mêmes usages.

## 21. DU MIEL AU VERJUS. [Du même livre.]

Mode de préparation du miel au verjus; On prend des raisins verts quand ils vont commencer à mûri, l'époque à laquelle ils conservent encore au suprême degré leurs propriétés acides, sans avoir perdu leur astringence; on les place ensuite, pendant trois ou quatre jours, dans une pièce d'une température moyenne, surtout si l'air extérieur est un peu humide; puis, après les avoir mis de côté, il faut les exprimer et recueillir le liquide dans un vase en verre, puis ajouter une partie de bon miel écumé à trois parties du liquide, et chauffer le tout au soleil

<sup>1.</sup> έξ om. Β.

<sup>2.</sup> ôpolws C.

έχου ex em.; έχόντων Codd.
 Ch. 21; l. 4. Βότρυος δμφάπος Α

<sup>5-6.</sup> έτι διασώζουσαν έτι διασώζουσαν ΑC 1° m.

<sup>7.</sup> Θέναι AC; άπλῶσαι Aët.

<sup>· 7-8.</sup> τριῶν ἢ τετ7άρων ἡμερῶν V; δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας Αët.

<sup>9.</sup> Alyav AC.

Ib. μετὰ τὴν ἀποτίθεσιν C; μαρανθέντων αὐτῶν Αët.

<sup>10.</sup> απηρισμένου Β.

Μαιιδ. 63-64.

μέρος εν πρὸς τρία μέρη, Θερμαίνειν εν ήλίφ πλειόνων ήμερων, μέχρι περ ἄν κατασίῆ ζέσαν τὸ τῆς ἄμφακος ὑγρόν τοῦτο δὲ εν πολλῷ γίνεται χρόνφ κάπειτα εν ὑπερφφ κασταθέμενον φυλάτιειν | ἄσηπίον τὸ ποτόν. Τοιαύτην εγώ ποιούμενος τοῦ φαρμάκου τούτου τὴν σύνθεσιν, ἐπί τε τῶν 5 ἔμπροσθεν εἰρημένων χρῶμαι διαθέσεων, ἐπί τε τῶν ἐν χρονίοις τε καὶ λεπίοῖς ἡεύμασι τὰ ἔντερα ἡευματιζομένων, ὡς ἐκκρίσεις γίνεσθαι συνεχεῖς διά τινα Θερμὴν δυσκρασίαν.

3 Παρέχω δὲ αὐτὸ καὶ τοῖς ἀνόρεκτον ἔχουσι τὸ τῆς κοιλίας σίόμα διὰ Θερμὴν ἄμα καὶ ὑγρὰν διάθεσιν, προαπορἡύψας διὰ 10 ἐτέρων τινῶν ὅσα περὶ αὐτὸ τὸ σίόμα τῆς κοιλίας ἀναπεμπό- 4 μενά τινα μοχθηρὰ ὑγρὰ τὰς ἀνορεξίας ἀπεργάζεται. Δίδωμι

pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le suc des raisins verts ait cessé de fermenter (mais il faut beaucoup de temps pour cela); ensuite on le met dans une pièce d'un étage supérieur, et on con2 serve la boisson exempte de corruption. En composant ce médicament dans ces proportions-là, je l'emploie dans les maladies dont je viens de parler (ch. 19), ainsi que chez ceux qui ont vers les intestins des flux ténus et de longue durée, lesquels, par l'effet d'une disproportion chaude des éléments, produisent continuellement des évacuations. Aux individus chez lesquels l'orifice de l'estomac, à cause d'une disposition à la fois chaude et humide, n'excite pas l'appétit, je l'administre également, après avoir toutefois, à l'aide de certains autres moyens, balayé les liquides malfaisants qui sont poussés vers 4 l'orifice de l'estomac et qui y causent le défaut d'appétit. Je donne

- cas dans lesquels il convient;

1. μέρη τοῦ χυλοῦ Aët.

Ib. Sepualvav A 2ª m. C.

2. Céov Aët.

lb. ύγρόν ] Θέρον C; Θερμόν (p).

3-4. καταθέμενον ex em.; καταθερμαίνων οἰκήματι (glos.) ABCMV; κατατιθέμενον οἰκ. C 2° m.

4. Φυλάσσειν C.

Ib. το ωστόν Aët.; τόπον ABM V: τρόπον C; del. 2° m.

5. ἐπεί τε Α; ἔπειτα C 1° m. M.

6-7. χρόνοις Α.

7. τὰ ἔντερα] κατὰ γασθέρα Αἔτ. 8. γίνεται C. — Ιb. διά.. , δυσκρ.] ἐπὶ ⊝ερμαῖε διαθέσεσιν Αἔτ.

10. διά....διάθεσιν] διά Θερμότητα Αϊτ.

11. τινών τερί C; τινών τὰ τερί

2<sup>a</sup> m. — Ib. σῶμα AC 1<sup>a</sup> m. 11-12. ἀναπεπόμενα C 2<sup>a</sup> m.

12. τινα del. C 2ª m.

Ib. ἀπεργάζουτα C 2° m.

δὲ καὶ χωρὶς ἀπορρύψεως οἶς οὐκ ἀνεπόθη ὁ χυμός · παύει γὰρ καλῶς τὰς ἀνορεξίας πινόμενον τὸ ὀμφακόμελι, καὶ μᾶλλον, εἰ ἀκρατέσθερον ποθείη. Συντελεῖ δὲ οὐκ ὀλίγα καὶ τοῖς διὰ ἀραιότητα σώματος ἐπὶ λεπίότητι χυμῶν ἐκρεόντων συγκοπος μένοις, καὶ μάλισῖα ἐν πυρετοῖς, ῶν αἰφνίδιος καθαίρεσες σφοδρὰ δίχα φανερᾶς ἐκκρίσεως γινομένη καταμηνύει τὴν φύσιν τοῦ νοσήματος. Οἶνος μὲν οὖν ἐπὶ τῆς τοιαύτης διαθές σεως ἔχει τὸ κράτος τῆς ἰάσεως ὁ πόριμος καὶ σιύψεως τινός μετέχων · ἀποροῦντας δὲ τοῦ τοιούτου δυνατὸν οἴνώ λεπίῷ μὲν ἄρτω διδόναι, ξανθῷ δὲ τῆ χρόα μιγνύναι τὸ ποτὸν, καὶ σὰν ἄρτω διδόναι, Θέρους μὲν ψυχρῷ κεραννύντας ὕδατι, μηδεμᾶς φλεγμονῆς οἴσης εἰς κύριον μέρος, χειμῶνος δὲ ἐξ ἀνάγκης Θερμῷ · καὶ σφοδρᾶς γε τῆς τοιαύτης συγκοπῆς γινομένης, διὰ

- particulièrement
dans les
défaillances;
sa manière
d'agir
dans cette
affection.

aussi cette boisson sans opérer de détersion préalable, si l'humeur n'a pas été absorbée; car le miel au verjus agit bien pour faire cesser le défaut d'appétit, surtout si on le boit sans trop le couper. Il 5 agit encore assez bien chez les malades en proie à des défaillances qui tiennent à la raréfaction du corps, produite par un écoulement d'humeurs ténues, et surtout dans les sièvres dans lesquelles un abattement soudain et très-prononcé, qui a lieu sans évacuation palpable, révèle la nature de la maladie. Le principal moyen de 6 traitement, dans cet état, est un vin qui passe bien et qui, en même temps, a une certaine astringence; si on n'en a pas de semblable, on peut mêler à notre boisson du vin de couleur jaune et d'une consistance ténue, et la donner avec du pain, en la coupant, en été, avec de l'eau froide, pourvu qu'il n'existe pas d'inflammation d'une partie importante; tandis qu'en hiver, il est indispensable de la couper avec de l'eau chaude, et même, quand les défaillances dont j'ai parlé sont très-fortes, il faut, en tout temps, la couper avec de

<sup>1.</sup> ols ] σπου C 2ª m.; om. 1ª m.

Ib. οὐκ om. C. — Ib. ἀνεπόθη A;
 ἀναποθῆ C; ἀν ἐπόθη V; ἀν ἐπείθη B.
 — Ib. ὁ om. B C M V.

κάθαρσις V. — 9. ἀποροῦντας conj.; ἀποροῦντος Codd.

<sup>· 10.</sup> ξανθόν V.

<sup>11.</sup> Θέρους] Θερμαίνη C; θέρει 2° m. — Ib. περαννύντες B text.; περάννυνται C 1° m.

<sup>12. 8</sup>é om. BV.

<sup>13.</sup> γε ex em.; τε Codd.

Matth, 64-65,

Ταπντός τῷ Φερμῷ κερασίεον. Εσίν ὅτε τῆς ἀναδόσεως ὁξυτάτης χρήζομεν ἐν συγκοπαῖς ὁξυτάταις ἐπιτήδειον γὰρ τοῖς ὅδε διαφορουμένοις ἐσίν ὁ καὶ ταῖς ἀναδόσεσι ταχὺ, καὶ ταῖς ἐπισχέσεσι δρασίήριον · τοιοῦτον δὲ ἀν εἰη δικαίως ὁ καὶ Θερωήν ἔχει | καὶ σίυπικὴν ἐν ἑαυτῷ δύναμιν · τῆ μὲν γὰρ Θερ- 5 μότητι τὸ πόριμον, τῆ σίύψει δὲ τὸ μόνιμον ἔχει. Καλὸν τοίνυν διὰ τοὺς λογισμοὺς τοὺς εἰρημένους καὶ τὸ ὀμφακόμελι · τὸ μὲν γὰρ μέλι πόριμον ἐν αὐτῷ, καὶ ἡ ὀξεῖα ποιότης · ἡ δὲ γόνοιτο προσλαδὸν οἴνου , ἴνα καὶ τὴν ὀξεῖαν ἐν αὐτῷ δύναμιν, 10 λεπίνντικὴν τῶν χυμῶν γινομένην , ἀμαυρώσωμεν · διὸ καὶ χρησιμότερον , κιἐρὸδν εἶναι καὶ ὑπόγλυκυν τὸν μιγνύμενον οἶνον

7 l'eau chaude. Dans les défaillances très-rapides, il importe quelquesois que les aliments se distribuent très-promptement; car le remède qui convient aux malades chez qui s'opère une telle évaporation doit en même temps accélérer la distribution des molécules et produire sûrement leur rétention; or on considérera, avec raison, comme telles les boissons qui ont à la fois des propriétés chaudes et astringentes, parce que la chaleur dont elles sont douées leur donne la faculté d'arriver vite au but, et leur astringence celle de 8 demeurer en place [quand elles sont arrivées]. Il suit donc de ce raisonnement que le miel de verjus convient [dans les cas qui exigent de telles substances]; car le miel qu'il contient, et son acidité lui impriment un mouvement rapide, tandis que son astringence, qui, par nature, arrive lentement, le fait demeurer en place [quand 9 il est parvenu au but]. Toutefois il sera meilleur d'ajouter du vin dans le miel au verjus, afin d'affaiblir ses propriétés acides, qui exercent une action atténuante sur les humeurs; pour cette même raison, il est préférable de choisir du vin paillet d'un goût légère-

Le miel au verjus agit surtout par sa chaleur et son astringence.

L'addition de vin convient pour affaiblir son acidité.

<sup>4-5.</sup> Θερμήν....μέν γάρ om. Α

Ιb. ἐαυτῶν Α; αὐτῷ Β; αὐτῷ V.

<sup>6.</sup> τον σόριμον Α.

<sup>8.</sup> ἐν ἑαυτῷ ABC 1° m. MV.

<sup>10.</sup> προσλαβόν ex em.; προσλαβών Codd.

Ib. αὐτῷ ex em.; ἐαυτῷ Codd.

388 BOISSONS.

αὐτῷ καὶ μὴ λίαν λεπίον. Επὶ μέν οὖν τῶν Θερμῶν δυσκρασιών τε και νόσων χρήσιμον εύρήσεις τὸ σοτὸν έκάτερον, τό τε διά κωδυών και το ομφακόμελι, και σρος αὐτοῖς το ροδόμελι, κατακρατικώτερον μέν δμφακομέλιτος ον και δια αύτο τοῦτο τοῖς 5 έπλ δακνώδεσι καὶ Θερμοῖς ύγροῖς άλλως τε καὶ συρετῷ διακαιομένοις όξυτάτω χρησιμώτατον έσλιν, έπλ ὧν ούχ ὑπάρχει λυπηρά γασίρος λύσις : έπλ γάρ τῶν τοιούτων ἐκεῖνο βέλτων. Προσήκει δὲ ήδη συμπέτιεσθαι τὸ τῶν συρετῶν σάθος, ίνα 🛭 ούτω τούτων έπάτερον έπιδοθῆ.

κβ΄. Περὶ ροδομέλιτος, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Τὸ δέ φοδόμελι τρία μέν λαμβάνει έκ τοῦ χυλοῦ διηθημένοι Ι 10

Le diacode, le miel au verjus, le miel aux roses, convienment dans les maladies et les intempéries chaudes.

ment sucré et qui ne soit pas trop ténu. On s'apercevra donc que !! les deux boissons, celle aux têtes de pavot et le miel au verjus, conviennent dans les maladies chaudes et les intempéries chaudes des éléments : il en est encore de même pour le miel aux roses, qui cependant à des propriétés tempérantes plus prononcées que le miel au verjus, et qui, pour cette raison même, est éminemment utile aux malades en proie à l'ardeur causée par des humeun mordicantes et chaudes, qu'elles produisent cette ardeur par une fièvre très-aiguë ou de toute autre façon, pourvu qu'il n'y ait pas de relâchement fâcheux du ventre; car, dans ce cas, la première des boissons mentionnées convient mieux. Il faut que la cause [ma-ll térielle] des fièvres soit déjà en voie de parvenir à coction, pour qu'on puisse donner ensuite l'une et l'autre.

> 22. DU MIEL AUX ROSES. [Du même livre.]

Préparation

Le miel aux roses se fait avec trois parties de suc de roses passé!

1-2. Επί...χρήσιμου om. A 1° m. 1. Ετι CV; ότι AB.

3. nai wpòs.... podów. om. C... 3-4. κατακρατηκώτερου Β V; κατακρατητικώτερον C 2° m.

5-6. διακαιομένων Α 1° m.

6. ὀξυτάτοις C 2° m. — Ib. χρησιμώτερου B text. — Ib. ούχ οπ. C. 7. λιπαροί B. - 9. τούτφ A. CH. 22; l. 10. ex om. C 2ª m. Ib. διηθημένα BV; διηθουμένου τῶν ἐξωνυχισμένων ῥόδων Aët.

μέρη, καὶ ἔν μέλιτος · ἔψεται δὲ ἐν ἡλίω τὸν αὐτὸν ὁμφακομέρη, καὶ ἔν μέλιτος · ἔψεται δὲ ἐν ἡλίω τὸν αὐτὸν ὁμφακομέλιτι τρόπον. Στύφει μὲν οὖν ἠρέμα, καὶ ψύχει, καὶ ρυπλικὸν
δὲ ἔχει τι, καὶ τι δριμύτητος κέκτηται · διὸ καὶ σλόματι μὲν
τοιοὐτου ρεύματος, ἀνασλέλλον μὲν ἠρέμα τὸ Φερόμενον, ψῦχον
δὲ μετρίως τὸ ζέον, καὶ τι καὶ τῆς δριμύτητος ἀμαυροῦν δυνάβ μενον, ποιοῦντος ὁμοίως καὶ τοῦ διὰ κωδυῶν πόματος. Οὐτως
οὖν ἔχει κἀπὶ τῶν κατὰ τὸ βάθος κειμένων · ἐκκλύζει μὲν τὰ
δακνώδη τῶν ὑγρῶν τῷ ρύπλειν, ἀνάψυξιν δὲ Φέρει τοῖς διὰ
Φερμασίαν καὶ δῆξιν ἀνιωμένοις, ρώννυσί τε τὰς Φυσικὰς δυυάμεις διὰ τῆς σλύψεως · καὶ κεραννύντες ὕδατι τὸ ποτὸν ἄλλοις
τέ τισι καὶ πυρετῷ κάμνουσι προσκομίζομεν, τῆς ἀκμῆς ἐνε-

du miel aux roses; - ses propriétés;

-son mode d'action sur les organes profonds;

au tamis et une partie de miel; on le laisse fermenter au soleil de 2 la même manière que le miel au verjus. Cette boisson est doucement astringente; elle refroidit, a quelque chose de détersif, et est douée d'une certaine âcreté; pour cette raison, c'est aussi un bon moyen de traitement pour la bouche, quand cette partie devient le siège d'une inflammation chaude par l'afflux d'humeurs de même qualité; car le miel aux roses réprime doucement ce qui afflue, refroidit modérément ce qui est en ébullition, et peut aussi amortir une partie de l'âcreté, mode d'action semblable à celle de la boisson aux têtes de 3 pavot. Le miel aux roses agit donc aussi de la même façon sur les organes profonds; il enlève en lavant, grâce à sa vertu détersive, les humeurs mordicantes, il procure un refroidissement aux parties incommodées par la chaleur et la qualité mordicante des humeurs, et il soutient les forces naturelles par son astringence : aussi donnons-nous cette boisson mêlée à l'eau, et aux malades affectés de sièvre, et à certains autres, quand l'accès aussi bien que la maladie

 ήλίφ Θερμῷ τιθέμενον ἐπὶ πλείους ἡμέρας Αët.

2. καὶ διὰ τοῦτο ψύχειν δύναται Aët.

Ιb. ρυπ7ικον έκ τοῦ μέλιτος Αët.

- 3. τι ὑπόπιπρου καὶ ἢπίως δριμύ Aët. 4. δεδεγμένων V. — Ib. διὰ ἐπιβ-
- ροήν Aët.; διά τε ἐπιρρ. Codd.
  - 5. τοιούτου ] Θερμοῦ Aët.

Ib. ἀνασθέλλον μέν ex em.; ἀνασθελλόμενον C (p); ἀνασθέλλομεν A B CM V. — Ib. ψῦχον ex em.; ψυχόν M marg.; ψόχειν C (p); ψυχρόν A B C M V.

6. δέ] τε C (p).

- 11. διά om. ABC 1ª m. MV.
- Ib. σΊύψεως τε καί ABC ι\* m. V.

390

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 23.

σ η πυίας ήδη τοῦ σαροξυσμοῦ καὶ τοῦ σάθους. Διδόναι μὲν τοις ικὰν ἄνευ χυμῶν σλεονεξίας δίχα συμπάσης κενώσεως · οἰς δὲ μετὰ διαπύρων ὑγρῶν ἡ βλάβη σροεξεμέσασιν, ἢ διαχωρηθέντων κάτω τῶν ἀνιώντων σεριτ ωμάτων. Γινέσθω δέ σοτε αὐτοις καὶ συνεχὴς ἡ σόσις ἐπὶ τῶν διακαιομένων, ἴνα σερ σαρεμπίπ τει Φαρμακῶδες ὑγρὸν σ διματι κοιλίας ἐκ τῶν ὑπερκειμένων μορίων · ἐν γὰρ τοῖς συρεκτικοῖς νοσήμασιν ἀρκέσει καὶ μὶα σόσις δαψιλὴς ἐν τῷ σροσήκοντι καιρῷ διδομένη λῦσαι τὸ σάθος διὰ ἰδρώτων, ἢ γασ ρὸς ρύσει, ἢ διὰ ἐμέτων, ἃ καὶ τοῖς δλλοις ἀκολουθεῖν εἴωθε σόμασιν ἐν τῷ τῆς ἀκμῆς καιρῷ.

κγ'. Περὶ σελινάτου, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Τὸ δὲ τῶν σελίνων ἀπόζεμα καὶ ωνεύματος μὲν ἀπέπ ου καὶ ι

- manière de l'administrer. elle-même sont déjà arrivés à leur acmé. A ceux qui n'ont point de 4 surabondance d'humeurs, il faut donner le miel aux roses, sans provoquer aucune évacuation; mais à ceux dont le mal est accompagné d'humeurs brûlantes, il ne faut le donner qu'après les avoir fait vomir, ou après que les superfluités qui les incommodaient ont passé par le bas. On doit quelquefois aussi administrer cette boisson 5 d'une manière persistante chez les malades qui éprouvent des ardeurs, lorsqu'il tombe une humeur délétère des parties supérieures sur l'orifice de l'estomac; car, dans les maladies fébriles, une seule dose abondante, administrée en temps opportun, suffira pour résoudre la maladie soit par des sueurs, soit par un flux de ventre, soit par des vomissements, symptômes qui suivent habituellement l'administration des autres boissons données à l'époque de l'acmé.

23. DE L'EAU DE CÉLERI.
[Du même livre.]

Propriotés

La décoction de céleri triomphe des flatuosités crues et mal digé-1

<sup>4.</sup> ἀνιώντων ex em.; ἀνιόντων Codd.

<sup>5.</sup> σερ μή C 2° m.; om. V.

<sup>5-6.</sup> *σαρεμωίπ1ει* ex em.; *σαρεμ- πίπ7η* Codd.

<sup>7.</sup> πολλάκις γάρ ἐν τοῖς Aët.,

<sup>9.</sup> ή...ρύσει] τε καὶ καταρρήξεσι καὶ γασΊρος ὑπάξεσιν Αἔτ.

CH. 23; l. 11. Τὸ δ' ἐν τῷ σελίνῳ V.

Μαιιι. 66-67. 
ἀμοῦ τυγχάνει κατεργασίικον, καὶ πλῆθος δὲ διὰ οὔρων ἄγει. 

<sup>51</sup> Καὶ διδόναι γε ἐπὶ τῶν πυρετῷ κατεχομένων αὐτὸ προσήκει, 
καὶ μάλισία τοῦ τῶν ὀξέων ὑπάρχοντι γένους, ὅτε γε μὴ κρίσεσιν ἀθρόαις ἡ λύσις αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τῆς καλουμένης ἐπιτε3 λεῖται συμπέψεως. Βέλτιον δὲ εἶναι ριζῶν αὐτὸ μετρίως ἀφη- 5 
ψημένων, ὡς μὴ σφοδρότερον ἡ πρέπει γενέσθαι, καὶ πρὸ 
τῆς διακρίσεως τῶν τοὺς πυρετοὺς ἀναπίοντων ὑγρῶν μὴ ποτίζειν αὐτοῦ.

## κδ'. Περὶ ὀξυμέλιτος, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Τῆς τοῦ μελικράτου δυνάμεως, ώς εἴρηται, τἄλλα μὲν σάντα ἐχούσης, ὧν δεῖται τὰ ὀξέα νοσήματα, κατὰ ἐν δὲ μόνον ἐναν- 10 τιουμένης, ὁταν ὑπερθερμανθὲν ἐκχολωθῆ, τὴν τοιαύτην αὐτοῦ

Gomm. III in Vict. rat. \$27;p.683-84.

2 rées, et évacue la surabondance des humeurs par l'urine. Il faut la donner à ceux qui ont la fièvre, surtout quand cette fièvre est du genre des aiguës, et que la solution ne s'opère pas par des crises 3 soudaines, mais par le procédé appelé coction lente. Le meilleur moyen de préparer cette boisson, c'est de soumettre les racines à une ébullition modérée, de façon qu'elle ne devienne pas plus forte qu'il ne le faut, et de ne pas donner l'eau de céleri avant la désagrégation des humeurs qui allumaient la fièvre.

de l'eau de céleri;

- mode de préparation et d'administration.

## 24. DE L'OXYMEL. (Tiré de Galien.)

Tandis que les propriétés de l'eau miellée répondent, comme je l'ai déjà dit, à tous les besoins dans les maladies aiguës, et qu'elles ne leur sont contraires que dans un seul cas, celui où, s'étant échauffée outre mesure, elle se change en bile, l'addition de vi-

L'addition de vinaigre àl'eau miellée en fait une excellente

5. adro del. C 2ª m.

6. 3 MV.

7. ύγρῶν καὶ μή C 1ª m.

8. αὐτό BM V.

CH. 24; 1. 9. δυνάμεως, ώς είρη-

ται ex em.; δυν. είρ. ΑCV; είρ. δυν. Β; δυν. Gal., Ras.

Ib. τὰ ἀλλα Gal.

10. δεῖξαι C 1° m.

10-11. ἐναντιουμένης αὐταῖς Gal.

Comm. III in Vict. rat. \$27;p.683. Ib. \$27-28; p. 684-85. μεταδολην ή τοῦ ὄξους μίξις κωλύουσα κάλλισίον σοιεῖ φάρμακον. Καὶ χρη τοσοῦτον τῷ μελικράτῳ μιγνύειν ὅξους, ὅσον τ

ἱκανόν ἐσίι τὸ χολῶδες ἐν αὐτῷ κολάσαι · ἄδιψόν τε γὰρ ἔσίαι,
καὶ τὰ σιὑσματα τὰ γε μὴ σαντάπασι σαχέα καὶ γλίσχρα

5 ταχέως ἀνάξει. Τούτοις δὲ ἀμφοτέροις αὐτοῦ τοῖς ἔργοις ἔπεται τ

καὶ ἡ τῶν κατὰ τὸ σιόμα καὶ τὴν Φάρυγία μορίων ὑγρότης · ᢤ
δὲ λόγῳ δρῷ ταῦτα, τούτῳ καὶ σπληνὶ καὶ ἤπατι σροσφορώτατόν ἐσίι, διακαθαῖρον ἀλύπως. Παμπόλλην δὲ τὴν χρῆσιν ἱ
ἔχει κἀπὶ τῶν κατὰ τὸν σνεύμονα τε καὶ τὸν Θώρακα σαθῶν,

10 ἀξιολογωτάτην τε τὴν ἀφέλειαν διὰ τὴν ἔμμετρον μίξιν ΰδατός
τε καὶ ὄξους καὶ μέλιτος · τὸ γὰρ τοιοῦτον ὀξύμελι, τέμνον τε
τὸ σαχὺ καὶ φυσῶδες ἐν ὑποχονδρίῳ σνεῦμα καὶ καταρρηγνύον

boisson, en enlevant ce qu'elle a de bilieux; elle la rend expectorante et détersive. naigre, en empêchant ce changement, en fait un médicament excellent. Il faut mêler à l'eau miellée le vinaigre en assez grande 2 quantité pour corriger ce qu'elle a de bilieux; car [ainsi préparé] l'oxymel chassera la soif et évacuera rapidement les crachats qui ne sont pas tout à fait épais et visqueux. Le résultat de ces 3 deux actions de l'oxymel est l'humectation de la bouche et du pharynx; et, par cette même propriété humectante, il est éminemment utile à la rate et au foie, parce qu'il nettoie sans faire du mal. L'oxy 4 mel est encore d'un usage très-étendu et d'une utilité très-considérable dans les maladies du poumon et de la poitrine, à cause du mélange bien proportionné de l'eau, du vinaigre et du miel; car l'oxymel ainsi préparé, en exerçant une action incisive sur les gaz épais et flatulents qui se trouvent dans l'hypocondre, en chassant

1. ἐργάζεται Gal.

2. τοσούτου ABV; τοιούτου C. — Ib. τοῦ ἀξους Gal. — Ib. ἀσον om. C.

3. τὸ....αὐτῷ] facultas in bilem convertendi Ras.

Ib. 70 om. ABCV.

4. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰ ω7ύελα Gal.

5. waxéws C 1° m.; padlws Gal. et Ras.

Ib. δέ om. ABCV.

Ib. αὐτοῦ τοῖς ] αὐτοῖς Gal.

6. ή.... ύγρότης] oris et faucium humectatio Ras.

.Ib. κατά σ7όμα ABCV.

8. ἀλύπως τὰ σπλάγχνα Gal., Ras.

Ib. Πολλήν Gal.

9. ἐπί Gal.

10-11. ΰδατος δὲ καί A BCV; ὅδατος καί C 2° m.

11. secat Ras.

τας φύσας διακαθαϊρόν τε τας διεξόδους σάσας έπλ ούρα σοδη-5 γεῖ τοῖς δρώδεσί τε καὶ χολώδεσι σεριτίώμασιν. Πάσας οὖν τας έκ μελικράτου και οίνου και ύδατος βλάβας έκπεφευγός τὸ μετρίως κεκραμένον δξύμελι βλάπθει μόνον ενίστε τῷ ξύειν τὸ έντερον · έργάζεται δε τοῦτο τοῖς ἀσθενέσ ερον έχουσι Φύσει 5 6 καὶ παθείν ἐπιτήδειον τὸ ἔντερον. Τὸ μὲν οὖν μέλι Θερμὸν τῆ δυνάμει, καὶ εἰς χολην μεταβαλλόμενον έτοίμως ἐν τοῖς Θερμοῖς σώμασι διά τοῦτο χρήσιμόν ἐσίιν ἔδεσμα Φύσεσι μέν Ολεγματικωτέραις, ήλικίαις δέ πρεσθυτικαίς, ώσπερ γε καί νοσήμασι ψυχροῖε · τὸ δὲ ὀξύμελι χρησιμώτατον ἀπάσαιε ήλι- 10 κίαις καὶ Φύσεσιν εἰς ύγιεινην ἀσΦάλειαν, ἐκΦράτιον ἀπάσας τάς σίενας διεξόδους, ώς μηδαμόθι σαχύν ή κολλώδη χυμόν

Comm. III in Vict. rat. \$30;p.68g.

Al. succ. 11; p. 809-810.

par le bas les flatuosités et en nettoyant tous les conduits, fraye 5 aux superfluités séreuses et bilieuses la route des urines. Tandis donc que l'oxymel modérément coupé est à l'abri de tous les inconvénients que produisent l'eau miellée, et de ceux que causent le vin et l'eau, il n'y a qu'une circonstance où il nuit quelquefois en raclant l'intestin; or il produit cet effet chez les gens qui ont les intestins na-6 turellement faibles et prédisposés à être malades. Le miel donc a des propriétés chaudes et il se change aisément en bile dans les organismes chauds; aussi c'est un mets qui convient aux natures plus ou moins pituiteuses, à la vieillesse, ainsi que dans les maladies froides; mais l'oxymel est éminemment utile à tout âge et à toute constitution pour raffermir la santé, parce qu'il désobstrue tous les canaux étroits, de façon que nulle part des humeurs épaisses ou glutineuses n'y sont retenues ; c'est justement pour cette raison

Chez les individus faibles il peut irriter l'intestin.

Le miel est chaud, et convient à ce qui est froid.

L'oxymel convient à tout âge et à toute constitution; comme étant

- 2. Απάσας Gal.
- 4. βλάπ/ειν AC 1° m.
- Ib. ἐνίστε] όταν βλάπλη τοῦτο Gal.
- Ib. τὸ ξύειν ABC 1ª m. V. ....
- 5-6. ἐργάζεται... ἔντερον om. Β.
- 5. ἀσθενεσθέραν έχουσι Φύσιν Gal.
- 8. nai dia Gal.
- lh. ¿oliv om. Gal.

- Ιb. Φύσει Α C V.
- ήλικίας B text.; om. Ras.
- 10. ψυχροῖς · ὀξύμελί γε μὴν χρησιμώτατον Gal.
- 10-11. ταϊς ήλικίαις τε καί άπάσαιs Gal.
  - ιι. ἐμφράτλον V.
  - 12. γολώδη ΒCV.

394

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 24.

E deperd., lib.

ἴσχεσθαι · δια τοῦτό γε τοι καὶ τὰ καλούμενα πρὸς τῶν ἰατρῶν ὑγιεινὰ Φάρμακα τῆς λεπθυνούσης ἐσθὶ δυνάμεως. Καὶ λόγφ το τοίνυν καὶ πείρα βασανίζοντί σοι τῶν εἰς λεπθύνουσαν δίαιταν Φανείη ἀν ἐπιτηδειότατον τὸ ὀξύμελι · οὕτε γὰρ κακόχυμον δ ἐσθιν, οὕτε κακοσθόμαχον, οὕτε ἄλλην ἀτοπίαν ἔχον οὐδεμίαν. Εἰ δὲ σκιλλιτικὸν εἴη τὸ ὅξος, οὕτω μὲν ἀν οὐ διαιτημάτων ε μόνον, ἀλλὰ καὶ Φαρμάκων ὑπάρχοι τμητικώτατον, καὶ προσήκει τοιούτω χρῆσθαι καὶ οἴνω καὶ ὅξει τοὺς ἄκρως τέμνειν καὶ λεπθύνειν βουλομένους ὅσον ἐν τῷ σώματι παχὺ καὶ γλίθος σχρον καὶ Φλεγματῶδες ὑποτρέφεται περίτθωμα · καὶ μυρίοις οἶδα ὑγιεῖς εἰς τέλος γενομένους ἐπὶ τῷ διὰ τῆς σκίλλης ὁξει

l'atténuant par excellence;

- surtout s'il est préparé avec l'oxymel scillitique. même que les médicaments appelés hygiéniques par les médecins sont du genre de ceux qui ont des vertus atténuantes. Si donc vous exa-7 minez la chose aussi bien par le raisonnement que par l'expérience, vous vous apercevrez que l'oxymel est la plus convenable de toutes les substances qui constituent le régime atténuant, puisqu'il ne contient pas d'humeurs mauvaises, qu'il ne nuit pas à l'orifice de l'estomac, et qu'il ne possède aucune autre propriété incommode. Mais, 8 si c'est du vinaigre scillitique qu'on emploie [pour le préparer], l'oxymel produira l'action incisive la plus forte, non-seulement de tous les ingrédients du ressort du régime, mais aussi de tous les médicaments; et ceux qui veulent exercer une action incisive et atténuante très-prononcée sur toutes les superfluités épaisses, visqueuses et pituiteuses qui se forment peu à peu dans leur corps, doivent se servir du vin et du vinaigre scillitique; en effet, j'ai connu un grand nombre de gens qui ont été exempts de maladies jusqu'à leur mort,

λεπ ουνούσης απαντά ἐσ ο δυνάμ.
 Gal.

<sup>3.</sup> βασανίσαντι C.

Ib. τῶν.....δίαιταν] ea quæ ad victum attenuantem faciunt Ras.

<sup>4.</sup> ἀν] κε B interl.

<sup>7.</sup> μόνων ΑΒ V.

Ib. ὑπάρχει BV Ras.

<sup>9.</sup> βουλομένους όσον έν εκ em.; νόσον βουλομένοις καὶ οἶς έν C 2° m; νόσον έν έν C; νόσον έν A Ras.; όσον έν B V.

<sup>10.</sup> ὑποτρέφεται] quod contineal Ras.

<sup>11.</sup> τῷ τῆς Β.

San. tu.IV, 6; p. 271-72.

9 τε καὶ οἴνω. Σκευάζειν δὲ τὸ ὁξύμελι τόνδε χρὴ τὸν τρόπον ·
μέλι τὸ κάλλισῖον ἐπὶ ἀνθράκων ἀπαφρίσαντας καὶ ἐπεμβαλόντας τοσοῦτον ὅξους, ὡς γευομένω μήτε ἄγαν ὁξὺ Φαίνεσθαι,
μήτε γλυκὸ, καὶ τοῦτο αὖθις ἕψειν ἐπὶ ἀνθράκων, ὡς ἐνωθῆναί
τε τὰς ποιότητας αὐτῶν ἀκριβῶς καὶ μὴ Φαίνεσθαι γευομένοις 5
ἀμὸν τὸ ὅξος, εἶτα ἀποθεμένους που μιγνύειν ὕδωρ ἐπὶ τῆς
10 χρήσεως, οὐτω κεραννύντας ὡς οἶνον. Βέλτιον μὲν οὖν ἐσῖι
ταῖς τῶν λαμβανόντων αἰσθήσεσι κρίνειν τὸ σύμμετρον, οὐ
ταῖς ἡμετέραις, οἰκειότατον εἶναι τῆ Φύσει τοῦ λαμβάνοντος
νομίζοντας τὸ ἡδισῖον ὁξύμελι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀΦέλιμον, 10

Ib. p. 273-74.

9 en prenant du vinaigre et du vin scillitique. On doit préparer l'oxymel de la manière suivante; on écume sur des charbons du miel de qualité supérieure, on y met du vinaigre autant qu'il en faut pour que le mélange ne se montre ni trop acide ni trop sucré au goût, et on le fait bouillir de nouveau sur des charbons, de façon que les propriétés des ingrédients s'unissent intimement, et que la crudité du vinaigre ne se trahisse pas au goût; ensuite on met le mélange en réserve dans un endroit quelconque, et, lorsqu'on veut s'en servir, on y verse de l'eau, en le coupant dans la même pro-10 portion que le vin. Il vaut mieux déterminer la proportion des ingrédients par les sensations de ceux auxquels l'oxymel est destiné, que par les nôtres, et admettre que l'oxymel le plus agréable au goût est celui qui s'adapte le mieux à la nature de l'individu, et que par conséquent il lui sera utile, tandis que l'oxymel très-

Divers modes de préparation de l'oxymel.

1. δὲ καί Gal. — Ib. τόνδε. . . . τρόπον] προσήκει κατά τάδε Gal.

. 2. ἀπαφρίσαντες Gal.

Ib. nal om. Gal.

2-3. ἐπεμβαλόντας ex em.; ἐπεμβαλλόντας ad Εαπ.; ἐπεμβαλλοντας ABC V; ἐπεμβαλλοντας ABC

3-4. τοσοῦτου.... γλυκύ] ὀξους τὸ ήμισυ μέτρου Αἔτ.

3. ŏξος C 1ª m.

Ib. ἔως γευομένω B; ἔως γε ὑμένω
 A; ἔως γενομένω V; ἔως γενόμενου

C; ώς γευομένου ad Eun. — Ib. Φαί-

4. τοῦτο] τότε Gal.

5. αὐτῶν ] amborum Ras.

6. ἀποθέμενον Gal.; ab igni auferes Ras.

Ib. ωου] τούτω Gal.; om. Ras.

7. μέν om. Gal.

8-9. σύμμετρον αὐταῖς ἢ ἡμετέραις Gal., Ras.

εἶναι] μέν Gal.

9-10. λαμβ. είναι νομίζ. Gal.

έναντιώτατον δε τὸ ἀηδεσίατον. Τὴν δὲ ϖρώτην αὐτοῦ κρᾶσιν, ΙΙ

ώς ἄν μάλισία τοῖς ϖλείσίοις ἀρμόσειε, κατὰ τάδε χρή

ϖοιεῖσθαι ὁξους ἐνὶ μέρει διπλάσιον μιγνύσθω τοῦ τὸν ἀφρὸν

ἀφηρημένου μέλιτος. Διὰ ὕδατος δὲ εὐθέως ἐξ ἀρχῆς οὕτω ΙΙ

5 σκευάζειν τῷ ὀξυμέλιτι μιγνύσθω τετραπλάσιον ὕδατος καλλίσίου, κἄπειτα ἐψέσθω μετρίως, ἔως ἀν ὁ ἀφρὸς ἐφίσίηται.

Τὸ μὲν οὖν φαῦλον μέλι ϖάμπολυν ἐξερεύγεται τὸν ἀφρὸν, ΙΙ

ώσίε καὶ τὴν ἕψησιν αὐτοῦ ϖολυχρονιωτέραν γίνεσθαι τὸ δὲ

ἄρισίον ἐν ἐλαχίσίω τε χρόνω καὶ βραχύτατον ἀφίησιν, ὅθεν

10 οὐδὲ ἴσης αὐτῷ δεῖ τῆς ἐψήσεως ἡ δὲ οὖν ϖλείσίη τὸ τέταρτον ἀπολείπει μέρος τοῦ κραθέντος ἐξ ἀρχῆς. Σκευάζεται δὲ ἱι
καὶ κατὰ ἀρχὰς εὐθέως τῶν τριῶν μιχθέντων · ἔσίαι δὲ ἐν μὲν

désagréable au goût lui sera très-contraire. La première préparation II de l'oxymel, pour convenir autant que possible à la plupart des gens, doit se faire ainsi : on mêle à une partie de vinaigre le double de miel écumé. Si on veut y mettre l'eau dès le commencement, on II s'y prend de cette façon : mêler à l'oxymel le quadruple d'eau de qualité supérieure, ensuite faire bouillir le tout modérément aussi longtemps qu'il monte de l'écume à la surface. Le mauvais miel rejette II beaucoup d'écume; on doit donc prolonger son ébullition pendant plus longtemps; le meilleur miel, au contraire, en rejette très-peu, et pendant un très-court espace de temps; c'est pourquoi il n'a pas besoin d'une ébullition aussi prolongée : or l'ébullition la plus prolongée réduit à un quart le liquide primitif. On prépare aussi l'oxymel la en mêlant de suite ensemble les trois ingrédients; on mettra une

 ἀηδέσΓερου Gal. — Ib. Αὐτὴν δὲ τὴν ωρώτην κρᾶσιν αὐτῶν Gal.

2. ἀρμόσει V; ἀρμόση AB interl. C; ἀρμόζει B text. — Ib. τόδε Gal.

4. ἐξ ἀρχῆs om. Gal.

5. σκευάζειν ὀξύμελι · τῷ μέλιτι Gal., Ras.

5-6. κάλλισ7α ΑС.

6. ἐψέσθω ex em.; ἐψείσθω Codd. et Gal., ainsi que p. 397, l. 2. — Ib.

μέχρις ἀν Gal. — Ib. ὁ om. B. — Ib. ἀΦίσθηται Gal., ad Eun., Ras.

7. έξεργάζεται Gal.

8. ή έψησις αὐτοῦ σολυχρονιωτέρα γίνεται Gal.

9. δέ Α; τῷ С.

10. 1σου Gal. — Ib. δείται Gal.

11. ἀπολειπεῖν Α Β C 1° m. V, Ras. — Ib. Σκευάζονται Gal.

12. ἀρχήν Gal. -- lb. ἔσίω Gal.

όξους μέρος, δύο δὲ μέλιτος, καὶ ΰδατος τέτλαρα καὶ ταῦτα έψέσθω μέχρι τοῦ τρίτου μέρους ἢ τετάρτου, τὸν ἀφρὸν ἀφαι-15 ρούντων ήμων. Εί δε ίσχυρότερον αύτο σοιήσαι βούλοιο, τοσούτον έμβαλεῖς όξους όσον καὶ μέλιτος.

κε'. Όξους σκιλλιτικού σκευασία καὶ οίνων, ἐκ τῶν Διοσκορίδου.

Σκιλλιτικου όξος σκευάζεται τοῦτον τον τρόπου · σκίλλης 5 Mat. med. V, μνᾶν κεκαθαρμένην λευκήν κατατεμόντες, βάλλομεν εis έξ ξέσίας ὄξους καλοῦ, καὶ σωμάσαντες ἐπιμελῶς τὸ ἀγίεῖον έδιμεν μήνας έξ· μετά δε ταῦτα ἀνελόμενοι τὴν σκίλλαν καὶ ἐκπιέσαντες αύτην μέν βίπλομεν, το δε όξος διυλίσαντες καταγη Γίζομεν. Δίδοται δε κατά ήμεραν ροφείν νήσιεσι, την μεν 10 άρχην δλίγον, κατά βραχύ δέ σαραυξάνομεν άχρι κυάθου:

partie de vinaigre, deux de miel et quatre d'eau, et on les réduira, 15 par l'ébullition, au tiers ou au quart, en ôtant l'écume. Si on veut faire de l'oxymel plus fort, on y mettra autant de vinaigre que de miel.

25. PRÉPARATION DU VINAIGRE SCILLITIQUE ET DE [QUELQUES] VINS. (Tiré de Dioscoride.)

1 Le vinaigre scillitique se fait de la manière suivante : on coupe par morceaux une mine de scille blanche mondée, on la jette dans six sextaires de bon vinaigre, on ferme soigneusement le vase avec un couvercle, et on l'abandonne à lui-même pendant six mois; ensuite on ôte la scille, on l'exprime et on la jette; on met le vinaigre 2 dans un pot, après l'avoir passé au tamis. On le donne journellement à boire à jeun, d'abord en petite quantité, mais ensuite on augmente peu à peu la dose, jusqu'à un cyathe : quelques-uns

Mode de préparation du vinaigre scillitique;

son mode d'administration.

1. μέλ., ὕδ. δὲ τέτθαρα Gal. 3-4. τοσοῦτον ἐμβάλλεις C 2ª m.; τοσ. ἐμβάλης ad Eun.; om. ABCV.

CH. 25. A la place de ce chapitre, Βα: Λείπει τὰ τοῦ Διοσχορίδου Περὶ όξους καὶ οἶνων, άπερ ζήτει ἐν τῷ αὐτοῦ σέμπίω Περί όλης ἐατρικῆς.

6. έξ] ιβ' C 2° m.

7. ωόσαντες AC 1° m.

8. ἐῶμεν μῆνας ἔξ] ἀΦες τε ἡλίω ήμέρας ζ' βρέχεσθαι Diosc.; ήμ. ξ' Paul.; μ' Aët., Act., Col., Pall.; ιβ' Geopon.; µn' Nic. Myr. -

9. ἐμπιάσαντες AC 1° m.

398 ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 25.

DRS BOISSONS.

Mat. med. V, 26.

Ib. V, 15.

τινες δε κυάθους δύο διδόασι καὶ ωλείω. Τὸν δε σκιλλιτικόν ε οἶνον οὕτως λαθών σκίλλης κεκαθαρμένης καὶ ἐντετμημένης μνᾶς τρεῖς κάθες εἰς γλεύκους καλοῦ μετρητὴν Ιταλικόν, καὶ ωωμάσας ἔασον μῆνας ἔξ, εἶτα διυλίσας καὶ μετεράσας ἀπόσου. Αμείνων δε ωαλαιούμενος. Φυλάτιεσθαι δε αὐτοῦ τὴν χρῆ- ὑ δεῖ ἔν τε ωυρετοῖς, καὶ ἐπὶ τῶν ἐντὸς ἐχόντων ἔλκος. ὑ δε καλούμενος μελιτίτης οἶνος δίδοται μεν ἐν χρονίοις ωνρετοῖς τοῖς τὸπομαλάτιει γὰρ τὴν κοιλίαν καὶ οὖρα κινεῖ. Αρμότιει καὶ ἀρθριτικοῖς, καὶ τοῖς ἀσθενῆ τὴν κεφαλὴν ἔχουσιν. Σκευά ε δεται δε, ωρὸς ωέντε χοᾶς αὐσιπροῦ γλεύκους μέλιτος χοὸς ἐμβαλλομένου, καὶ άλὸς κυάθου. Σκευάζειν δε δεῖ ἐν ἀγιείφ ψεγάλω, ἵνα τόπον ἔχη ωρὸς τὸ ὑπερζεῖν, ωαραπάσσοντα τοὺς

Préparation du vin scillitique. donnent deux cyathes, et plus encore. Le vin scillitique se fait de 3 la manière suivante; on prend trois mines de scille mondée et coupée par morceaux, on la met dans un métrète italien de hon vin doux; on met le couvercle dessus, et on abandonne le mélange a lui-même pendant six mois; ensuite on passe au tamis, on transvase et on met le liquide de côté. Le vin scillitique devenu vieux est le 4 meilleur. Il faut éviter de s'en servir en cas de fièvre ou d'ulcéra-5 tion des parties internes. On donne le vin appelé mélitite dans les 6 fièvres de longue durée, parce qu'il relâche légèrement le ventre et qu'il pousse aux urines. Il convient encore aux goutteux, ainsi qu'i 7 ceux qui ont la tête faible. On le prépare en jetant un choée de miel 8 et un cyathe de sel dans cinq choées de vin nouveau âpre. Il faut le 4 préparer dans un grand pot, afin qu'il ait de l'espace pour fermenter, et y saupoudrer peu à peu la quantité susdite de sel, aussi long-

Cas
dans lesquels
il nuit.
Du mélitite;
cas
dans lesquels
il convient;

- mode de préparation.

τρίμηνον C 2<sup>n</sup> m.
 Ib. καὶ μετεράσαε εἰε ἐτερον ἀγ Γεῖον
 C 2<sup>n</sup> m.; om. Ras.

5. Αμείνω Α V.

7. μελίτης AC 1° m. V Ras.

Ib. olvos om. Ras.

9. καί om. Ras.

Ib. nai om. C.

Ib. ταῖε C 2ª m.

10. χοεῖς Α V P.

Ib. αὐσθηρούς ΑC 1° m.

12 et p. 399, 1. τους προειρημένους άλας C 2° m., Ras.; τοῦ προειρημένου άλος Diosc.

είρημένους άλας κατὰ ὀλίγον, ἄχρι ὰν ἀναζέση · σαυσαμένου δὲ, μεταγίζειν εἰς έτερον κεράμιον.

10 Οἰνομέλιτος σκευασία.] Οἰνόμελι δε διαφέρει τὸ ἐκ σαλαιοῦ καὶ αὐσηροῦ οἴνου καὶ μέλιτος καλοῦ γινόμενον · ἦτηον 11 γὰρ σνευματοῖ. Σκευάζεται δε, ὡς ἐπιτοπολὺ, σρὸς δύο μέτρα 12 οἴνου ἐνὸς μέτρου μέλιτος μιγνυμένου. Οἱ δε, ἵνα τάχιον αὐτὸ σαρασηθσωσι, συναφέψουσι τὸ μέλι τῷ οἴνο καὶ οὕτω καταγ-13 Πουσιν. Ενιοι δε διὰ λυσιτέλειαν γλεύκους ζέοντος ξέσηας ἐξ 14 σρὸς ξέσην μιγνύντες μετὰ τὸ ἀποζέσαι καταγγίζουσιν. Μένει δε γλυκύ.

Mat. med. V,

10

Περὶ κυδωνίτου.] Ο δὲ κυδωνίτης οἶνος, ὃν ἔνιοι μηλίτην καλοῦσι, σκευάζεται οὐτως · μήλων κυδωνίων ἐξελών τὸ σπέρμα, καὶ τεμών ὡς γογΓυλίδας εἰς τὸν μετρητὴν τοῦ γλεύκους χάλασον μνᾶς δεκάδυο σερὸς ἡμέρας τριάκοντα, εἶτα διυλίσας

16. V, 28.

temps qu'il est en fermentation; quand la fermentation est finie, on le transvase dans un autre pot de terre cuite.

10 Préparation du vin miellé.] Le meilleur vin miellé est celui qu'on prépare avec du vin vieux âpre et du bon miel; car il cause moins 11 de flatulence que les autres. On le prépare ordinairement en mê12 lant une mesure de miel à deux mesures de vin. D'autres, afin de pouvoir se servir plus tôt de cette boisson, font bouillir ensemble le 13 miel avec le vin, et le mettent ensuite dans un pot. Quelques-uns mêlent, par économie, six sextaires de vin doux en fermentation à un sextaire de miel, et mettent le liquide dans un pot quand la 14 fermentation est finie. Cette liqueur conserve son goût sucré.

Divers modes de préparation du vin miellé;

Du vin aux coings.] Le vin aux coings, que quelques-uns appellent vin aux pommes, se fait de la manière suivante : on ôte les pepins des coings, on les coupe comme des navets, et on en fait tremper douze mines pendant trente jours dans un métrète de vin doux;

- du vin aux coings;

<sup>1.</sup> ἐκζέση C·2ª m.

<sup>2.</sup> έτερου om. AC 1 m. V.

<sup>5,</sup> ώς πολύ ΑCV; ώς τὸ πολύ Ρ.

<sup>· 8.</sup> ζέοντος om. AC 1ª m. V.

<sup>9.</sup> ξέσθου (ξέσθηυ Ρ.) α μέλιτος

μιγυύυτες Diosc. — 10. δέ om. AC

<sup>11.</sup> Of ACV.

<sup>13.</sup> és V.

<sup>14.</sup> µvãs de dúo A 1º m.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 25.

DES 400 BOISSONS.

Mat. med. V,

ἀπόθου. Καὶ μηλόμελι δὲ, ὁ καὶ κυδωνόμελι καλούμενου, σκευά-16 ζεται, μήλων κυδωνίων εξαιρεθέντων τὰ σπέρματα καὶ βαλλομένων εἰς μέλι ὡς ὅτι ωλείσιων, ώσιε ἐσφηνώσθαι. Γίνεται δὲ 17 ωροσηνὲς μετὰ ἐνιαυτὸν οἰνομέλιτι ἐοικός. Εσι δὲ ἀμφότερα 18 σ σιπίικὰ, εὐσιόμαχα, ἀρμότιοντα δυσεντερίαις, ἡπατικοῖς, νεφριτικοῖς, δυσουροῦσιν.

Ib. V. 30.

Υ΄δρομήλου σπευασία.] Υ΄δρόμηλου δε σπευάζεται, μιγνυ-19 μένου τοῦ ἐκ τῶν κυδωνίων μήλων χυλοῦ ξέσθας τέσσαρας σρὸς μέλιτος ξέσθας ὀκτω, ὕδατος ξέσθας δώδεκα, καὶ ήλια-10 ζομένου ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα. Δύναμις δε καὶ τούτου ἡ αὐτή. 20

[ Geop. VIII,

\* Υδρόμηλον άλλως.] Μῆλα κυδώνια κάλλιστα λβ' έκγιγαρ 21 τίσας καλάμφ κατάτεμε λεπτά καὶ βάλε εἰς μέλιτος καλλίσιο

- du miel aux coings; puis on filtre le liquide et on le met de côté. On prépare encore le 16 miel aux pommes, que quelques-uns appellent miel aux coings, en jetant dans du miel, et en si grande quantité qu'ils y soient entassés, des coings dont on a ôté les pepins. Cette boisson devient 17 douce après un an, et ressemble alors au vin miellé. Le vin aux 18 coings et le miel aux coings ont des propriétés astringentes, sont favorables à l'orifice de l'estomac, et conviennent contre les dyssenteries, ainsi qu'aux sujets affectés de maladie du foie ou des reins, et à ceux qui urinent difficilement.

- leurs propriétés.

Préparation de l'hydromélon.] L'hydromélon se prépare en mêlant 19 quatre sextaires de suc de coings à huit sextaires de miel et douze sextaires d'eau, qu'on expose au soleil vers la canicule. Ses pro-20 priétés sont encore les mêmes que celles des boissons précédentes.

Préparation et propriétés de l'hydromélon.

Antre manière de faire de l'hydromélon.] Coupez par petits morceaux, 21 avec un roseau, trente-deux coings de qualité supérieure dont on

Autre mode de préparation.

> Καί....καί Diosc; Μηλόμελι μέν καί V; Μηλόμελι καί AC.

2-3. βαλομένων V; βληθέντων Diosc.

3. ωλεῖσίον C 2ª m. Diosc.

χυλοῦ] μηλομέλιτος Diosc.
 ξέσ7ας τέσσαρας...δώδεκα]

μετρητοῦ ένὸς πρὸς δύο μετρητός άφεψημένου εδατος Diosc.

φρός e Diosc.; om. Codd.
 η-10. ἡλιαζομένου om. V.

10 et p. 401, 2. Δύναμις.... κύνα om. V.

DES

ξέσίας ὀκτώ, καὶ ἐάσας μῆνας η' μίσγε ὕδατος ὀμβρίου σαλαιοῦ ξέσίας δώδεκα, καὶ ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα καύμασιν ἡλίαζε, Φυλασσόμενος ὄμβρους καὶ δρόσον.

> Mat. med. V, 34.

> > Ib. V. 35.

- 22 Ροίτου σκευασία.] Ροίτης δὲ σκευάζεται οὕτως · ῥόας ἀπυρήνους λαβών ώρίμους καὶ ἀποθλίψας τὸν χυλὸν τῶν κόκκων καὶ 23 ἀφεψήσας εἰς τὸ τρίτον ἀπόθου. Ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ ἐντὸς ῥεύ-24 ματα καὶ πυρετοὺς ῥοώδεις. Εσίι δὲ εὐσίόμαχος καὶ σίεγνοκοίλιος.
- 25 Ροδίτου σκευασία.] Ροδίτης δὲ οὕτως · μνᾶν ῥόδων ξηρῶν ἐπετείων κεκομμένων ἐνδήσας εἰς δθόνιον κάθες εἰς γλεύκους ξέσῖας 10 εἴκοσι καὶ ωερισφήκου · μετὰ δὲ μῆνας τρεῖς διυλίσας μετάγ-26 Γιζε, καὶ ἀποτίθεσο. Χρήσιμος δὲ ἀπυρέτοις ωρὸς σῖομάχου

a ôté les pepins; jetez-les dans huit sextaires du meilleur miel; abandonnez le mélange à lui-même pendant huit mois, mêlez-y douze sextaires de vieille eau de pluie, et exposez le tout au soleil pendant les chaleurs voisines de la canicule, en évitant la pluie et la rosée.

22 Préparation du vin de grenades.] Le vin de grenades se prépare de la manière suivante : on prend des grenades mûres sans pepins, on exprime le suc des grains, et on le met de côté après l'avoir réduit 23 au tiers par l'ébullition. Il agit contre les fluxions internes et contre 24 les fièvres qui tiennent au flux. Il est favorable à l'orifice de l'esto-

25 Préparation du vin aux roses.] Le vin aux roses se fait de la manière suivante : on lie une mine de roses de l'année sèches et pilées dans un linge, on le met dans vingt sextaires de vin doux et on presse le sachet; trois mois plus tard, on filtre, on transvase et on met en 26 réserve. Ce vin convient à ceux qui n'ont pas de fièvre, pour favoriser la digestion de l'estomac et pour apaiser ses douleurs, si on le prend Préparation et propriétés du vin de grenades;

- du vin aux roses ;

 ξέσλας η' καὶ ἐάσας μῆνας η' μίσγε Geop. et Ras.; om. Codd.

2. ἐπόκυνα A 1ª m.

mac et resserre le ventre.

lb. ήλιαζομένου V.

4-5. wuplvas AC 1 m. V.

5. καί om. AC 1° m. V. — Ib. τό V.

6. τάς A C.

9. Tit. podítous AC.

Ib. ἐπετίνων AC; ἐπετινῶν V; ξ. ὀρεινῶν Geop.; om. Diosc.

11. διυλίσας om. C 1ª m.

12. ἀπότιθε A C V. — Ib. δέ Diosc.;

om. ACV. — Ib. et p. 402, 1. ωρὸς ....ωόνους om. AC 1° m. V, Ras.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 25.

DES BOISSONS. 402

σέψεις καὶ σόνους ἐπιπινόμενος, σρός τε καθύγρους κοιλίας και δυσεντερίας.

Ροδομέλιτος σκευασία. Εκευάζεται δε και δια χυλοῦ ρόδων ε καὶ μέλιτος μιγνυμένων δ καλεῖται ροδόμελι.

5 Μυρτίτου σκευασία.] Ο δέ μυρτίτης ούτως δεῖ σαρακμά- 28 Mat. med. V, 36. ζουτα τὰ μύρτα μέλανα λαβόντας σροθειλοπεδεύειν ἐν ήλίω καὶ ξηράναντάς γε μίσγειν τῆ χοίνικι κοπείση τρεῖς κοτύλας ΰδατος, και οίνου αὐσίηροῦ τὸ αὐτὸ, ούτω τε ἐκθλίβειν καὶ ἀποτί-

> θεσθαι. Ικανώς δέ έσΙι σΙυπΙικόν καλ εύσΙόμαχον, δευματι- 19 10 ζομένω τε σιομάχω και κοιλία χρήσιμον, πρός τε τας έντος έλκώσεις καὶ ροῦν. Μελαίνει δὲ καὶ τρίχας ἐν κεφαλῆ.

Ομφακίτου σκευασία.] Ο δέ καλούμενος δμφακίτης σκευά- 31

après le repas; il est également utile contre les selles liquides et contre la dyssenterie.

Préparation du miel aux roscs. ] On prépare encore la boisson r appelée miel aux roses, en mêlant ensemble du suc de roses et du miel.

Préparation du vin aux baies de myrte.] Le vin aux baies de myrte 28 se fait de la manière suivante : on prend des baies de myrte noires qui commencent déjà à se gâter; on les sèche d'abord au soleil, et, après les avoir séchées, on en pile une chénice qu'on mête à trois cotyles d'eau et à la même quantité de vin âpre; ensuite on exprime et on met en réserve. Ce vin est fortement astringent et très-favo- 29 rable à l'orifice de l'estomac; il convient contre les fluxions qui se font vers cet orifice, ainsi que vers l'estomac lui-même, contre les ulcérations intérieures et contre le flux. Il noircit aussi les che-30 venx.

Préparation du vin de raisins verts. ] On prépare la boisson appelée 31

1. έπιπινόμενον C 2° m.; om. A CV.

Ib. τε om. AC 1° m. V.

4. μιγνυμένων om. V 1 m.

6. ωροθηλοπαιδεύειν C 2° m.; ωρολιθοπεδεύειν ΑC.

7. ξηράναντά V.

8. οίνου σεαλαιοῦ τὸ αὐτό Diosc.

g. dé om. ACV.

10. ἐντός ] ἐν τοῖς A 1° m.; om. Diosc.

11. fluxum muliebrem Ras.

12. Tit. Ομφακίτου Diosc.; Αμφακίτου Codd.

Ib. V, 12.

- du miel aux roses;

- du vin aux baies de myrte;

- du vin

leται, θειλοπεδευομένης της σίαφυλης μήπω κατά σαν σεπείρου τυγχανούσης, έτι δε δμφακιζούσης, έπὶ ήμέρας τρεῖς ή 12 τέσσαρας, έως αν ρυσωθώσιν οι βότρυες. Μετα δέ το εκθλιδήναι ήλιάζεται έν περαμίοις ὁ οἶνος, συπθικήν έχων δύναμιν 33 καὶ εὐσίόμαχου. Δοκεῖ δέ καὶ λοιμικαῖς κατασίάσεσι βοηθεῖν. 5 34 Χρήζει δε έτων ωλειόνων είς ωόσιν.

Πισσίτου οίνου σκευασία. ] Πισσίτης δε οίνος σκευάζεται

36 διά σίσσης ύγρας καὶ γλεύκους. Δεῖ-δὲ τὴν σίσσαν σλύνειν σρώτου μέν , Θαλάσση ή άλμη έπὶ ίκαυὸυ, ἄχρι ἂν λευκαυθή, καὶ ή Θάλασσα καθαρά ἀπορρέη, ἔπειτα ΰδατι γλυκεῖ, καὶ 10 τοῖς η' χοεῦσι μίσγειν οὐγγίαν ωίσσης, καὶ έᾳν : μετὰ δὲ τὸ 37 αναζέσαι καὶ κατασί ηναι μεταγίζειν. Εσίι δέ Θερμαντικός.

Mat. med. V. 48.

vin aux raisins verts, en faisant sécher au soleil, pendant trois ou quatre jours, du raisin qui n'est pas encore tout à fait mûr, mais qui est encore à l'état vert, jusqu'à ce que les grains se soient ri-32 dés. Après avoir exprimé le vin, on l'expose au soleil dans des vases de terre cuite; il a des propriétés astringentes et est favo-33 rable à l'orifice de l'estomac. On prétend aussi qu'il est utile contre 34 les constitutions pestilentielles. Il lui faut plusieurs années pour devenir bon à boire.

do raisins verts;

Préparation du vin au goudron.] On prépare le vin au goudron 36 avec du goudron et du vin doux. Il faut d'abord laver fortement le goudron avec de l'eau de mer ou de l'eau salée, jusqu'à ce qu'il devienne blanc et que l'eau de mer en découle pure; ensuite on le lave avec de l'eau douce, on mêle une once de goudron à huit choées de vin, et on abandonne le mélange à lui-même; quand il 37 a fermenté et qu'il s'est clarifié, on le transvase. Ce vin réchauffe

- du vin au goudron;

1. λιθοπεδευομένης AC 1° m.; in cratibus disposita arescat ad solem

6. χρήζει δὲ τῶν Α V.

Diose.; Πισσινίτου.....Πισσινίτης Α

C V. - 9. ἀπό A 1ª m. - Ib. dχριs V.

10-11. γλ. τοῖs AC 1ª m. V.

11. & C 2ª m.

Ib. ountar wloons AC 1" m.; oiyflas wloo. a' \hat \beta' Diosc.

ωεπΊικὸς, σμηκτικὸς, ἀνακαθαρτικὸς, εὔθετος τοῖς ωερὶ ઝώρακα καὶ κοιλίαν, ἦπαρ, σπλῆνα, ὑσΊέρας ωόνοις δίχα ωρρετοῦ καὶ χρονίοις ῥεύμασι, καὶ ἔλκώσεσι τῶν ἐν βάθει. Ποιεί ναὶ ωρὸς βῆχας, βραδυπεψίας, ἐμπνευματώσεις, ἄσθματα.

Mat. med. V,

5 Αψινθίτου σκευασία.] Αψινθίτης δὲ οὕτως εἰς μη ξέσλας Ιταλικοὺς ἐν κεραμίω μίξαντες ἀψινθίου Ποντικοῦ λίτραν ἔψομεν μέχρι τὸ τρίτον ἀπολειΦθῆ, εἶτα προσεπιχέαντες γλείκους ξέσλας ἔξ καὶ ἀψινθίου ἡμίλιτρον, ἐπιμελῶς μίξαντες καταγτίζομεν καὶ ἀποτιθέμεθα. Εσλι δὲ εὐσλόμαχος, διουρητικός, ψ 10 ἡπατικοῖς, νεΦριτικοῖς, ἐκτερικοῖς χρήσιμος, καὶ βραδυπεπλοῦσιν, ἀνορέκτοις, καὶ πρὸς ὑποχονδρίων τάσιν χρονίαν,

et favorise la digestion; il est détersif, expectorant, et convient contre les douleurs de la poitrine, de l'estomac, du foie, de la rate et de la matrice non accompagnées de fièvre, ainsi que contre les fluxions de longue durée et les ulcérations des organes profondément situés. Il agit aussi contre la toux, la lenteur de la digestion, il les accumulations de gaz et l'asthme.

- du vin à l'absinthe; Préparation du vin d'absinthe. ] Le vin d'absinthe se prépare de la manière suivante : on mêle, dans un vase de terre cuite, une livre d'absinthe du Pont à quarante-huit sextaires italiques [de vin doux], on les réduit, par l'ébullition, au tiers; ensuite on verse dessus six sextaires de vin doux et une demi-livre d'absinthe, on les mêle avec soin, on les transvase et on les met de côté. Ce vin est favorable à l'orifice de l'estomac et pousse aux urines; il convient aux malades affectés de maladies du foie ou des reins, ainsi que contre la jaunisse, la lenteur de la digestion, le défaut d'appétit, la tension pro-

<sup>1.</sup> σμικτητικός **Α**; τικός **V**.

σπληνα ύσ/ερα A C 1° m. V.
 δίχα δὲ συρετοῦ A C 1°

m. V. - 5. Tit. Aψινθίου CV.

<sup>5-6.</sup> τοῖς μ' καὶ η' ξέσΊαις τῶν Ἰπλικῶν κεραμίων μίξαντες Diosc.

<sup>7.</sup> τὸ τρόπου A 1 m.

Ιb. ἀποληΦθῆ Α.

Ib. προεπιχέαντες AC 1° m. V.
 8. η' V.

καὶ φρὸς έμπνευματώσεις, έλμινθας σΊρογίδλας, έμμηνα έπε-

χόμενα.

4 Ελλεβορίτου οἴνου σκευασία. ] Ó δε ελλεβορίτης οὕτως · ελλεθόρου μέλανος οὐγιίας ιβ', άΦρονίτρου οὐγιίας δ', γλεύκους x° ιβ'· βρέχε έπὶ ήμέρας ιε', καὶ ἀπηθήσας χρῶ μετὰ μῆνας 5

Mat. med. V. 82.

1843 έξ. Τοῦτο καὶ βρέφη ἐκτιτρώσκει. Πότιζε κύαθον.

Ib. V, 83.

Σκαμμωνίτης. Σκαμμωνίας τῆς ρίζης οὐγΓίας ιε' · ὀρύτ εται έν συραμητῷ· ἐμβάλλεται εἰς γλεύκους χο λεῖα ἐν ὀθονίῳ ἐπὶ 45 ήμέρας τριάκουτα. Καθαίρει διά κοιλίας χολήν καὶ Φλέγμα.

46 Θυμίτου σκευασία.] Θύμου κεκομμένου καὶ σεσησμένου 10 Ib. V, 59. δραγμάς έκατου δήσας είς όθουιου κάθες είς γλεύκους κερά-47 μιου. Αρμόζει πρός δυσπεψίας, άνορεξίας, δυσεργίας νεύρων,

longée des hypocondres, les accumulations de gaz, les vers ronds et la rétention des règles.

Préparation du vin à l'ellébore.] Le vin à l'ellébore se prépare de la manière suivante : on fait tremper ensemble, pendant quinze jours, douze onces d'ellébore noir, quatre onces d'aphronitron et douze cotyles de vin doux; on décante et on s'en sert six mois plus

- du via à l'ellébore;

1243 tard. Ce vin provoque aussi l'avortement. Donnez-en un cyathe.

- du vin àla scammonée;

Préparation du vin à la scammonée.] On jette, contenue dans un linge, dans un choée de vin doux, où on la laisse trente jours, quinze onces de racine de scammonée pulvérisée, racine qu'on récolte au 45 temps de la moisson. Ce vin purge la bile et la pituite par les selles.

- du vin au thym.

46 Preparation du vin au thym.] Mettez, dans soixante-douze livres de vin doux, cent drachmes de thym pilé, criblé et lié dans un 47 linge. Ce vin convient contre la mauvaise digestion, le défaut d'appétit, la torpeur des nerfs, les douleurs des hypocondres, les fris-

1-2. ἀπεχόμενα Α.

3. Τίτ. Περὶ έλλεβορίτου σπευασία V.

4. ∠ β' . . . . ∠ δ' Diosc.

5. ἀποθήσας Α.

7. οὐγκίας ιε' A; ∠ ε' Diosc.

8, έν om. AC 1ª m. V. Ib. και έμβάλλεται C 2ª m.

Ib. χοάλια V; χοεύλια A; χοῦν ένα

λεῖα C 2° m. — 9. Καθ δὲ noιλίας V.

11. δραχμάς ex em.; δραχμαί A 24 m. C; δραγμάς V; τριώδολα A Ras.; οὐγ Γίας C 2ª m., Diosc.

Ib. κάθες γλ. ΑC 1 m. V.

12. δυσενεργείας Ρ; δυσενεργείας γρ. δυσεντερίας C 2ª m.; δυσεντερίας Diosc.; ructus difficultatem Ras.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 26-27.

ωόνους ύποχουδρίων, Φρίκας χειμερινάς, καὶ ωρὸς ἰοδόλα τὰ ψύχοντα καὶ σήποντα.

κς'. Οἶνος ὑγείας Φυλακτικός, Διοκλέους.

Όταν εἰς τοὺς σίθους ἐμβληθῆ τὸ γλεῦκος, εἰς μετρητὰς | δέκα σρασίου μνᾶν ἔμβαλλε.

κζ'. Περὶ οἰνοδοσίας, ἐκ τῶν Ἡροδότου.

Τοῦ κατὰ τὴν οἰνοδοσίαν ὄντος τρόπου διτίοῦ, καὶ τῆς χρείας | ἀπαιτούσης τὴν δόσιν, ἤτοι λύσεως χάριν συρετῶν, ἤτοι ρέουσαν σύγκρισιν σίῆσαι, ἐπὶ μὲν τούτων σάντως χρησί ἐον τῆ οἰνοδοσία σρὸς τὸ τὴν δύναμιν ἀναρρωννύναι, ἐπὶ δὲ τῶν ὑπὲρ ἀνασκευῆς συρετῶν οἰνοδοθησομένων ἔνεσίι τοὺς μὲν αἰρεῖσθαι, τοὺς δὲ ἀποδοκιμάζειν · οὐδεμία γὰρ ἔπειξις ἔσίν. Ἡλικίαι μὲν οὖν ἐπι- 2

sons d'hiver et les animaux vénéneux qui refroidissent et causent de la putréfaction.

26. VIN DE DIOCLÈS POUR CONSERVER LA SANTÉ.

Vin de Diogrès. Quand on a mis le vin doux dans les cruches, jetez dans dix mé-1 trètes une mine de marrube.

27. DE LA MANIÈRE D'ADMINISTRER LE VIN. (Tiré d'Hérodote.)

Cas
dans lesquels
il faut
donner le vin
comme
médicament;

- circons-

Comme il existe deux manières d'administrer du vin, et que la l nécessité exige son emploi, soit pour résoudre une fièvre, soit pour arrêter la liquéfaction de la composition élémentaire du corps, il faut savoir que, dans le dernier cas, on doit donner du vin en tout état de cause pour restaurer les forces, tandis que, pour les malades auxquels on pourrait donner du vin dans le but de guérir la fièvre, on peut employer ce traitement pour les uns, et le rejeter pour les autres; car il n'y a rien qui presse. Les circonstances qui se prêtent 2

CH. 26; l. 4. δέπα] δὲ καί V. CH. 27; l. 6. ῥέπουσαν Β. g. αἴρεσθαι V; αἴρεσθαι CM. 10. ἔπειξιε em. Matth.; ἔπιξιε AB CMV; ἔνδιξις M marg.; ένδειξις C 2° m. — Ib. Ἡλικία M marg.; ἡδικαία M; ἡ δικαία ABC 1° m. — Ib. et p. 407, 1. ἐπιτήδεισι Α.

407

Μαιίκ. 07-00.

« τήδειοι αἱ ἀκμάζουσαι ἢ | μὴ μακρὰν αὐτῆς, ἀνδρες δὲ γυναικῶν μᾶλλον, ὧραι ἐαρινή τε καὶ Θερινὴ, Φύσεις δίυγροι καὶ μὴ πολὺ Θερμαὶ, πυρετοὶ οἱ βραχεῖς καὶ οἱ χωρὶς συμπθωμάτων καὶ οἱ τὰ βεβαία παρακμῆ μᾶλλον τῶν ἀρχομένων παρακμάζειν. Ανεπιτήδειοι δὲ καθόλου οἱ μετὰ σκληρίας καὶ Φλεγμονῆς τῶν μέ- 5 σων νοσοῦντες ξηροί τε καὶ δυσδιάπνευσιοι τυγχάνοντες, καὶ οἱ ἐν συνεχεία πυρετῶν ὄντες, καὶ οἱ κεκακωμένοι τὸ νευρῶδες.

4 Προσοισίεον δὲ νήσιεσι τὸν οἶνον, ἐγχεομένου πέμπιου μέρους ΰδατος Θερμοτάτου · εἰ δὲ εὕτονος ἄγαν εἴη, τοῦ τετάρτου.

5 Θραυσθείη δὲ ἀν ἔτι μᾶλλον, εἰ καὶ διυλισθείη · πολλὴ γὰρ ἡ 10 δὲ αὐτοῦ διαπνοὴ γίνεται. Καὶ τὴν μὲν πρώτην δόσιν ἀνειμένην προσοισίεον, σιοχαζομένους τοῦ τε ἔθους τοῦ τε κατὰ τὴν

à l'usage du vin sont : l'âge viril ou une époque de la vie qui n'en est pas trop loin, le sexe masculin, plus que le sexe féminin, le printemps et l'été, les natures humides et modérément chaudes, les fièvres de courte durée et non accompagnées de symptômes graves; enfin celles dont le déclin est confirmé se prêtent mieux à l'administration du vin que celles qui ne sont qu'au commencement 3 de cette période. Ce traitement, au contraire, ne convient pas, en général, aux malades qui ont de la dureté ou de l'inflammation à la région moyenne du corps, qui sont d'un tempérament sec, et chez lesquels la perspiration se fait difficilement, ni à ceux qui ont des fièvres continues ou chez lesquels le système nerveux 4 est affecté. Il faut donner le vin à jeun, en y ajoutant un cinquième 5 d'eau très-chaude; et, si le vin est très-fort, on y met un quart. On l'affaiblira encore plus en le filtrant: car, dans ce cas, il se fait 6 beaucoup d'évaporation à ses dépens. On administre la première dose de vin affaiblie en se guidant d'après l'habitude du malade et tances qui favorisent son emploi;

- contreindications.

Comment
il faut régler
le temps
et la dose
dans l'administration
du vin,

1. el V.

Ib. μακράς C; μακρόν 2° m. (p).

2. ώρα Μ V.

Ib. τε καὶ Θερινη MV; om. C.

Ιb. Φύσει Μ.

Ib, woλύ ex em.; woλλοί Codd.

3. Sepual ex em.; Sepual Codd.

5-6. μερῶν M marg.
 8. ἐκχεομένου AC 1° m. M.

10. μᾶλλον ή καί Μ.

12. ήθους Μ. — Ib. τοῦ τε κατά em. Matth.; τοῦ κατά Codd.

408

πράσιν εὐαρεσΊήματος. Δοτέον δὲ καὶ ἐκ δευτέρου · εἰ δὲ προ- 
θυμοῖντο, καὶ ἐκ τρίτου. Τοῖς δὲ προπίνειν ἔθος ἔχουσι πολυ- 
πόταις τε ἄλλως οὖσι καὶ μέχρι ἑξ κοτυλῶν ἐπιτρεπίἐον προκόπίειν. Οἱ δὲ ἀθλητικῶς βιοῦντες καὶ πρὸς τοὺς λεγομένους φ

δ ἀποκοτίαβισμοὺς ἔθος ἐσχηκότες διπλοῦν, εἴπερ βούλοιντο,
προπιόντες ἀπεμείτωσαν · τό τε γὰρ συνήθως ἐπὶ αὐτῶν συνδιδό μενον ὑγρὸν δριμὰ καὶ Φλεγματῶδες ἐκκριθήσεται. ἐπι- 
τρεπίἐον δὲ τοῖς βουλομένοις καὶ ἐν μέση τῆ τροΦῆ πίνειν,
καὶ μετὰ τὴν τροΦὴν ἐπιλαμβάνειν τὸ ὁρισθὲν μέτρον · τὸ δὲ

ἐσίω · εἰ δὲ μετὰ ταῦτα διψήσειαν, ὑδωρ πινέτωσαν. Τοῖς δὲ 1

καὶ ψυχροῦ τινος ληψομένοις ἡ δόσις ἐν μέση τῆ τροΦῆ γινέσθω, ἢ μετὰ τὴν τροΦήν. Τοὺς δὲ ἀήθεις νησίοποσίας, ἡ 12

chez ceux qui en boivent habituellement :

d'après l'effet agréable que produit chez lui tel ou tel mélange. Il 7 faut en donner aussi une seconde fois, et même, si on le désire, une troisième. On peut permettre d'aller jusqu'à six cotyles à ceux 8 qui ont l'habitude de prendre du vin avant le repas, ou qui, du reste, boivent habituellement beaucoup. Ceux qui vivent à la ma-9 nière des athlètes ou qui ont l'habitude de ce qu'on appelle apocottabisme (c'est-à-dire de vomir avant dîner), peuvent, s'ils le veulent. boire d'abord le double de la quantité susdite et vomir ensuite; car, [de cette manière], le liquide âcre et pituiteux qui se rassemble habituellement, chez eux, [dans l'estomac,] sera évacué. Il faut per 10 mettre également, à ceux qui le veulent, de boire au milieu du repas, et leur faire prendre ensuite, après le repas, la dose déterminée; mais, en tout cas, l'administration du vin ne doit pas s'éloigner de plus de deux heures de la fin du repas; si plus tard on a de la soif, il faut boire de l'eau. A ceux qui ont l'intention de manger quelque li chose de froid, il faut donner le vin au milieu du repas ou après. Si nous avons besoin de faire agir le vin sur les surfaces libres 12

- chez ceux

<sup>2-3.</sup> wολυπότες τε άλλως C, wολυπότοις τε άλλ. 2° m.; wολυπόταις άλλ. V; wολυπόται άλλ. B.

<sup>3-4.</sup> προποτεῖν Μ marg.; ήγουν διέρχεσθαι C 2° m.

άποκοτ Γακισμούς AC 1° m. M.
 6-7. συνδόμενου BV.

<sup>10. [76]</sup> ex em.; om. Codd.

<sup>13.</sup> ἀήθεις] ήγουν είθισμένους C 2° m.—Ib. et p. 409, 1. εί καί ABCM.

καὶ πρὸς τὸ ἄνευ τροφῆς ποτὸν διαθεθλημένους, εἴπερ χρήζοιμεν γυμνῶν τῶν σωμάτων τὸν οἶνον καθάψασθαι, εἰς κεκραμένον θερμὸν ὁλίγους ψωμοὺς καταθρύψαντες προσοίσομεν,
ἐπιρροφεῖν κελεύσαντες τὸ κραθέν · ἀναλογήσει γὰρ τῆ νησθο13 ποσία. Τὰ δὲ αὐτὰ ποιητέον καὶ ἐπὶ πρεσθυτῶν καὶ παίδων 5
καὶ τῶν πλείσθων γυναικῶν · ὁμοίως τοὺς ὁλιγοπότας, ἡ καὶ
14 φύσει βλαπθομένους. Τοὺς δὲ τότε πρῶτον ἀρχομένους ὀλίγω
καὶ ἐν μέση τῆ τροφῆ χρῆσθαι τῷ οἴνω δεήσει · προδώσομεν
15 δὲ καὶ ἐπιδώσομεν αὐτοῖς τὸ σύνηθες ὕδωρ. Πάντας δὲ τοὺς
ἀνασκευῆς χάριν πυρετῶν ἡ παθῶν τινων οἰνοδοτουμένους, 10
χωρούντων τῶν πραγμάτων κατὰ λόγον, προσαναγκασθέον ἐν
16 τῆ πόσει ἐνδοτέρω τοῦ ἀρμόζοντος αὐ τοῖς πίνειν. Μέτρον δὲ
κοινὸν ἐπὶ πάντων ὁρίσαι, πολλῆς καὶ σχεδὸν ἀπεριλήπθου

du corps, et s'il s'agit d'individus qui ne sont pas accoutumés à boire à jeun, ou bien qui ont des préjugés contre l'habitude de boire sans manger, on leur donnera quelques morceaux de pain qu'on aura trempés dans du vin coupé d'eau chaude, et on leur ordonnera de boire le mélange qui reste; car cela fera le même effet 13 que s'ils buvaient à jeun. Il faut s'y prendre de la même manière chez les vieillards, les enfants et la plupart des femmes; il en est de même pour ceux qui boivent habituellement peu, ou auxquels 14 le vin est naturellement nuisible. Quant à ceux qui ne commencent à prendre du vin qu'à l'occasion de notre traitement, il faudra leur en donner en petite quantité pendant le repas; on leur donnera, 15 avant et après, l'eau à laquelle ils sont accoutumés. Quand les choses marchent à souhait, il faut forcer tous ceux à qui on donne du vin pour guérir quelque fièvre ou quelque maladie, de rester en 16 decà de ce qui leur convient [dans l'état de santé]. Comme, parmi les malades qui doivent prendre du vin, il y a des différences nomqui n'y sont pas habitués;

- chez ceux
qui
n'en prennent
que comme
moyen
de
traitement.

Moyenne de la dose du vin

ь. каі єїтєр A 1° m. і

<sup>1-2.</sup> χρήζομεν ΑΒ.

<sup>2.</sup> καθάψαμεν A 1° m.

<sup>3.</sup> ψωμάς ΑΒ.

<sup>4.</sup> πριθέν Α. — Ib. ἀναλογίσει ABC.

<sup>7.</sup> άρχομένους οίνοποτεῖν C 2° m.

Ib. δλίγου Β text.; δλίγωυ V.

<sup>10.</sup> ἀνασκευῆ ΑΜ V.

<sup>12.</sup> άρμάζουτος ΑΒC.

Ib. wivosev ABC 1ª m. MV.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 27.

διαφοράς οὔσης ἐν τοῖς ληψομένοις, οὐ ράδιον · ὁρισίεον δὲ ὅμως τὰ μεταξὺ τοῦ τε πλείσιου καὶ τοῦ ήτιονος πέρατα · πινέτωσαν οὖν μήτε πλείω τριῶν κοτυλῶν, μήτε ἔλατίον μιᾶς · τοῖς μὲν γὰρ νησιοποτηθὲν ἀποκοτιαβισθεῖσιν ἔτι τὸ τρίτου ὑπολειπέσθω · τοὺς δὲ μετὰ πολλὰς διαμονὰς λουομένους τῆ συνηθεία παραδοτέον · ὁμοίως καὶ τοὺς πρὸς τῷ βαλανείω προσενηνεγμένους οἶνον. ἐπὶ πάντων δὲ τῶν οἰνοδοτηθέντων, ιὰ τῆ ἐξῆς εἰ πίνοιεν, τὴν ὑδροποσίαν δοκιμασίεον · εἰ δὲ μὴ πείθοιμεν, ἐπιτρεπίεον αὐτοῖς οἴνω βραχεῖ χρῆσθαι · μειωτέον 10 δὲ καὶ τὸ τῆς τροφῆς πλῆθος. Τοῖς δὲ δευτέροις βαλανείος 18

(1 à 3 cotyles par jour).

Comment
il faut
concilier l'administration
du vin
et l'emploi
du bain.

breuses, et qu'il est presque impossible de rêunir sous un seul point de vue, il n'est pas facile de déterminer une dose commune pour tous; cependant il faut bien fixer des limites qui restent en deçà du trop et du trop peu : que les malades ne boivent donc pas plus de trois et pas moins d'un cotyle de vin; en effet, chez ceux qui rejettent par le vomissement ce qu'ils ont bu à jeun, il faut qu'un tiers [du liquide avalé] reste [dans le corps]; puis il faut abandonner à leur habitude ceux qui ne prennent un bain qu'après être restés longtemps [dans la première chambre]: il en est de même pour ceux qui ont l'habitude de prendre du vin immédiatement avant le bain. Si les malades qu'on traite par le vin veulent boire puelque chose le lendemain, on leur ordonnera à tous de boire de l'eau; et si on ne peut pas obtenir cela, il faut leur permettre de prendre un peu de vin : on doit aussi diminuer la quantité des aliments. Ceux qui prennent un bain pour guérir la fièvre le

1. οὐ ῥάδιον M marg.; οὐ δυνατόν id.; om. ABCMV.

4. νησίοποτησθέν C.

Ib. ἀποκατΊαδισθεῖσιν B; ἀποκοταδησθεῖσιν V; ἀποκοτΊαδίσασιν C  $2^a$  m.

Ib. ἐτι ex em.; ἐπί Codd.

 ύπολειπέσθω ex emend.; ὑπολυπέσθω C 2\* m.; ὑλειπέσθω ABMV;
 ὑλιπέσθω C. Ib. μετά om. B V. — Ib. ωολ λούς A B. — Ib. λουομένη C 1<sup>a</sup> m.

6. συνηθεία om. Β.

7. προσενηνεγμένοις Β; προσεμηγμένους C 1° m.

Ib. οἰνοδοτηθέντων ex em.; οἰνοδοποτηθέντων ACMV; οἰνοδοποτηθέντων BV 2° m.

8. έξης επίνοιαν την Α.

9. ωείθομεν Μ.

τούς μέν ἀνασκευῆς χάριν συρετῶν λουομένους τοῖς αὐτοῖς οἴνοις ἐπιμένειν δεῖ · τοὺς δὲ ἀναλήψεως χάριν μεταβαίνειν ἐπὶ τοὺς εὐτονωτέρους · ἡ δὲ μετάβασις μὴ ἀθρόως, ἀλλὰ κατὰ ὁλί10 γον γινέσθω. ὑητέον δὲ τὰ σαρέπεσθαι ὀΦείλοντα σημεῖα τοῖς καλῶς οἰνοδοτουμένοις · τούτοις γὰρ συγκαταληΦθήσεται καὶ 5 τὰ Φαῦλα. Παρακολουθήσει τοίνυν ἔρευθος σροσώπου μετὰ Φυσικῆς εὐχροίας, εὕπνοια, ἰδρῶτες Θερμοὶ διὰ ὅλου τοῦ σώματος, κεΦαλῆς κουΦότης, εὐκινησία τῶν μελῶν, ψυχῆς ἱλαρία, τὸ ὑμα δίνγρον, | καὶ συναίσθησις τοῦ καλῶς λελοῦσθαι καὶ σρὸς τὸν οἶνον ἔχειν ἐπιτηδείως, μετὰ δὲ τὸ σιεῖν ὁρμὴ σρὸς τὰ σιτία, καὶ χρῆσις τούτων εὐάρεσλος ἐρυγαί τε κουΦίζουσαι, καὶ μετὰ τροΦὴν σρὸς σοτὸν ὁρμὴ συμμεμετρημένη, ἱδρῶτες μετὰ δλίγον ἀποπαυόμενοι, καὶ οὔρων ἀπόδοσις, καὶ τὸ σῶμα μαλαλιὸν καὶ εὕχρουν. Τοῖς δὲ Φαύλως συνεδρεύει ἄχροια σροσώ-

doivent, quand ils sont arrivés à la seconde partie du bain, s'en tenir à la même espèce de vin qu'ils ont bue au commencement; mais ceux qui le font pour se restaurer doivent, à cette seconde partie, passer à des vins plus forts; cependant ce passage ne doit 19 pas se faire brusquement, mais peu à peu. Il est temps d'énumérer les signes que doivent présenter ceux auxquels on administre le vin avec succès; car, par cette énumération, on comprendra du même 20 coup quels sont les mauvais signes. Les bons signes sont les suivants : rougeur de la face accompagnée d'une belle couleur naturelle [de tout le corps], facilité de la respiration, sueurs chaudes générales, légèreté de la tête, facilité à mouvoir les membres, gaieté d'esprit, œil humide, sentiment de bien-être retiré du bain et d'une bonne disposition à boire du vin; après que les malades ont bu, l'envie de prendre des aliments, sensation agréable pendant qu'on les prend, éructations qui soulagent; enfin, après le repas, envie modérée de boire, sueurs qui durent peu, évacuation d'urine, 21 souplesse, et bonne coloration du corps. Voici, au contraire, les

Énumération des signes qui justifient l'administration du vin;

- des signes

<sup>3-4.</sup> καὶ τὸ ὀλέγου Α.
10. wοιεῖν C 1 m.

Ιb. όρμει Μ; όρμει Α.

Ib. τά om. ACMV.

<sup>12.</sup> συμμεμετρημένη ex em.; συμμετρημένη AC 2° m.; συμμεμετρημένοι M; συμμετρημένοι BCV.

14. Φαύλοις ABC 1° m. MV.

Ματιλ. 71.72
που, καλ ξηρότης σερλ σάντα ἢ τὰ σλεῖσλα μέρη τοῦ σώματος εἰ δὲ καὶ διασημαίνοι σου ἰδροὸς, ψυχρὸς Φανεῖται μετὰ τοῦ σαρεῖναι βάρος κεΦαλῆς, ἐν ῷ καὶ δυσκινησία τῶν μελῶν σάντων, καὶ δυσθυμία, καὶ σρὸς τροΦὴν ὑπλίασις, καὶ δίψος μὴ σαρηγορούμενον σοτῷ, καὶ καῦμα ἐν ὑποχονδρίῳ, ἐρυγαί τε μὴ γινόμεναι, σροθυμίας οὕσης, ἢ, εἰ καὶ γίνοιντο, μηδὲν κουΦίζουσαι, κύσλις ἐπεχομένη σολλάκις, καὶ κατὰ ὀλίγον

ἀποδιδοῦσα · συμπαρακολουθοίη δὲ ἄν έξ ἀνάγκης τοῖς τοιουτοις σφυγμὸς συκνός. Τούτων οὖν σαρόντων, ὁτὲ μὲν σάντων, το ὁτὲ δὲ τῶν σλείσων, εἰ μὲν ναυτιωδῶς ἔχοιεν, ἐμεῖν κελευσθέον ἀμελλητί · εἰ δὲ τὰ μὲν τῆς ναυτίας μὴ σαρεῖεν, εὐημεῖς δὲ ἄλλως εἶεν, | καὶ τούτους κελεύομεν ἐμεῖν · τοὺς δὲ δυσημεῖς η

contraires.

accidents qui arrivent à ceux auxquels on a donné du vin à contretemps : décoloration de la face, sécheresse de toutes ou de la plupart des parties du corps, et, s'il se montre quelque part de la sueur, on verra qu'elle est froide et qu'il y a en même temps de la pesanteur de tête, symptôme qui est toujours accompagné d'une difficulté de mouvement dans tous les membres; puis on observera de la mauvaise humeur, de l'indifférence pour les aliments, une soif qui ne s'étanche pas par la boisson, de l'ardeur à l'hypocondre, de l'absence d'éructation, accompagnée d'envie de rendre des vents; ou, s'il y a des éructations, elles ne soulageront pas du tout; enfin la vessie restera souvent sans remplir ses fonctions, ou n'évacuera l'urine que peu à peu, et il est inévitable que ces malades aient le pouls fréquent. Si donc soit tous, soit la plupart de ces signes se 22 présentent, et que les malades aient des nausées, on leur ordonnera de vomir immédiatement; mais, si les nausées manquent, et si les malades vomissent, du reste, facilement, on leur ordonnera également de vomir; à ceux, au contraire, qui vomissent difficilement,

Comment
il faut traiter
les accidents
causés
par le vin.

2. διασημαίνοι ex emend. Matth.; διασημαίνει Godd.

3. τοῦ ] τό ΑΜ,

Ιb. δυσκινησία μερῶν Β,

4. υπλίωσις ΑΒC V.

5. μή ] καί C 1° m.

6. μηδέν | μηδέ Β V.

7. πόσης ἐπεχομένης ΑΜ.

8. συμπαρακολουθείη Β V.

11. εὐεμεῖς C 2° m.; εὖ ἡμεῖς AB CM.

. 12. δυσεμεῖs C 2° m.

413

Μαιί. 72.
23 ύδωρ Θερμον ἐπιλαδεῖν κελεύσαντες ἀναπαύσομεν. Καὶ τοὺς μὲν ἐπιπυρέξαντας, εὶ μὲν ἐμέσειαν, μακρᾶς μὲν γενομένης τῆς ἐπισημασίας, Θρεπλέον μετὰ ταύτην ὀλίγω σιτίω· μικρᾶς δὲ, μετὰ τὸν τῆς δευτέρας ὑπνον· εἰ δὲ μὴ ἐμέσειαν, τὴν ἀπὸ ταύτης Φυλακτέον διάτριτον, ἐν ταῖς μέσαις ἡμέραις συνεχέσλερον σοτὸν κατὰ τοὺς παρισλαμένους ἡμῖν καιροὺς προσφέροντας ἐπιδλαδὲς γὰρ, μετὰ οἰνοδοσίαν πυρετῶν ἐπιπεσόντων, ξηραντικῶς ἀγειν· διόπερ ἀρμόζει συνεχεῖ ποτῷ παρυγραίνοντας τὰ κατάξηρα τῶν σωμάτων γενόμενα διὰ τὴν οἰνοποσίαν ἐκλύειν.

κή. Περὶ διακλύσματος, ἐκ τῶν Αντύλλου, ἐκ τοῦ γ' λόγου Περὶ βοηθημάτων, ἐκ τῶν προσφερομένων.

Τὸ διάκλυσμα δίψος σαρηγορεί, καὶ ξηρότητα σθόματος 10

on prescrira de prendre de l'eau chaude après le vin, et de se re23 poser. Si, après l'administration du vin, les malades sont pris de
fièvre, il faut, quand ils ont vomi et que l'accès est long, les nourrir, après l'accès, avec des aliments en petite quantité; si, au contraire, l'accès est court, il ne faut les nourrir qu'après le sommeil
qui suit le second accès; si enfin ils n'ont pas vomi, il faut faire
altention au ternaire qui suit l'accès, et leur donner continuellement de l'eau pendant les jours moyens, aux temps [du jour] que
nous avons déterminés, parce que, si l'administration du vin est
suivie de fièvre, il est nuisible d'employer la méthode desséchante:
voilà pourquoi il convient d'affaiblir les corps desséchés outre mesure par l'administration du vin, en les humectant par l'usage continuel de l'eau.

#### 28. DES COLLUTOIRES.

### (Tiré d'Antyllus.)

[De son ouvrage Sur les moyens de traitement, du IIIº livre, qui comprend les choses administrées aux malades.]

Les collutoires apaisent la soif, humectent la bouche sèche, ef-

3. ταύτης B text.

4. τῆς Θερμασίας ὅπνον C.

Ib. εί δὲ μη ἐμέσει αὐτὴν, ἀπό A.

5. διάτριτου ex em. Matth.; διὰ τρίτον Codd.

6. περισ7αμένους C.

7. έμπεσόντων Μ.

παρυγραίνοντα Β.
 γενώμενα Α; γενομένην C 2<sup>n</sup> m.

G. γενωμενα Α; γενομενην G 2 m. G. 28. Tit. έκ τῶν om. A 1 m.

Propriétés

DES BOISSONS. 414

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 29.

Ματί. 12-13.

ύγραίνει, καὶ γλώτης τραχύτητα λεαίνει, καὶ ἔκλυσιν σαρηγορεῖ, καὶ τὸ γλίσχρον τῶν ὀδόντων ἀποκαθαίρει. Οὐκ ἐς 
ἀνέσει δὲ μόνον διάκλυσμα δοτέον, ἀλλὰ μεμετρημένως ἐπιπρέπειν χρῆσθαι ωλὴν ἀρχῆς ἐν ωαντὶ καιρῷ. Ὁ μέντοι ἀναξ κογχυλιασμὸς ἀφελεῖ μὲν βραχέα, διυγραίνων τὰ ἄκρα τοῦ
σιομάχου · βλάπιει δὲ μειζόνως, σφηνῶν τὴν κεφαλὴν καὶ
ἀνάρροπον τὴν ὕλην ἐργαζόμενος.

κθ΄. Περὶ ωοτοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Θερμον μεν ύδωρ πάσι τοῖς νοσοῦσιν όπωσοῦν εν τοῖς προσπανοσι δοτέον καιροῖς · ψυχρον δε προηγουμένως μεν ὑπέρ 10 τοῦ κατασθέσαι Θερμασίαν οὐκ ἐπὶ ἐτέρῳ πάθει γεγονοῖαν, οἶον Φλεγμονῆ, ἀλλὰ αὐτὴν κατὰ ἐαυτὴν ἐνοχλοῦσαν, ὡς ἐν

des collutoires. Époque de la maladie où ils conviennent.

Propriétés des gargarismes. facent les aspérités de la langue, diminuent l'abattement des forces et enlèvent la viscosité des dents. Ce n'est pas seulement dans la 2 rémittence qu'il faut administrer les collutoires; mais on doit en permettre un usage modéré à toutes les époques de la maladie, excepté au début. Le gargarisme, au contraire, produit à la vérité 3 un peu de bien, en humectant les parties supérieures de l'œsophage; mais cet effet est plus que compensé par le tort qu'il fait en fermant les issues de la tête, et en imprimant aux humeurs une tendance vers le haut.

29. DE LA BOISSON.

[Du même livre.]

A l'époque convenable, il faut donner de l'eau chaude à tous les les l'adars lesquels, il faut donner de l'eau chaude à tous les l'adars les que les que soit leur maladie; tandis que nous donnons principalement de l'eau froide pour éteindre la chaleur qui ne tient pas à une autre affection, par exemple à l'inflammation, mais qui existe et incommode par elle-même, comme dans les fièvres ar-

5-6. τοῦ....τήν οπ. Α. Ch. 29; l. 11. ἢ ἀλλά ΑC 1° m. M.

<sup>1.</sup> λεπ7ύνει BV,

<sup>3.</sup> μεμετρημένου Α V.

1 τοις φλογώδεσι καύσοις. Κατά περίσιασιν δὲ ψυχρὸν δίδομεν τοις ἔθος ἔχουσι ψυχροποτεῖν καὶ ἀλλοτρίως ἔχουσι πρὸς τὸ θερμὸν, ἢ τοις ἀνατρεπομένοις τὸν σιόμαχον ἐν τῆ νόσω διὰ τὴν τοῦ θερμοῦ πόσιν. Καὶ εἰ μὲν διὰ ἔγκαυσιν πυρετοῦ λαμβάνει τις τὸ ψυχρὸν, λάβρως τε καὶ πλέον πινέτω εἰ δὲ διὰ 5 τι ἔτερον, ἔλατίον τε καὶ σχεδὸν ροφεῖν κελεύσομεν. Παραιπτέον δὲ αὐτίκα ἐπὶ τροφῆ ποτίζειν, πλὴν οἴνου καὶ ψυχροῦ. δίξος δὲ κατὰ ἰδίαν μὲν οὐ δίδομεν, ὥσπερ οὐδὲ οῖνον, εἰ μή ποτε ὀλίγον, ὡς ἐν φαρμάκου μοίρα δἔνκράτω δὲ ποτίζομεν τοὺς αἴμα ἀνάγοντας, καὶ μάλισια εἰ ἀπὸ σιομάχου γένοιτο 10 ἢ ἀπὸ γασιρὸς ἡ ἀναγωγὴ, καὶ τοὺς σφόδρα ναυτιώδεις, καὶ τοὺς κατὰ πλοῦν ὑπερκαθαιρομένους ἐνίστε δὲ καὶ τοὺς Φλεγτο τατίας ὑπὲρ τοῦ τεμεῖν αὐτοῖς τὸ Φλέγμα. Οξύμελι δὲ ὑπέρ τε

1 dentes accompagnées d'une chaleur extrême. En outre, nous donnons accidentellement de l'eau froide à ceux qui sont habitués à la prendre, et qui sont mal prédisposés pour boire de l'eau chaude, ainsi qu'à ceux dont l'orifice de l'estomac se soulève quand ils 3 boivent de l'eau chaude étant malades. Si on prend de l'eau froide à cause de l'ardeur de la fièvre, il faut en boire largement et beaucoup; si c'est pour quelque autre cause, nous prescrirons d'en prendre 4 peu et de la humer pour ainsi dire. On défendra de boire aussi-5 tôt après avoir mangé, si ce n'est du vin ou de l'eau froide. Nous ne donnons pas du vinaigre tout seul, pas plus que du vin, si ce n'est quelquefois en petite quantité, à titre de médicament; mais nous administrons de l'eau vinaigrée à ceux qui crachent du sang, surlout quand ce sang vient de l'œsophage ou de l'estomac; nous le donnons encore à ceux qui ont de fortes nausées, ainsi qu'à ceux qui éprouvent des évacuations exagérées pendant un voyage sur mer, et quelquefois aussi aux gens pituiteux, pour excercer 6 un effet incisif sur leur pituite. Nous employons l'oxymel contre

<sup>-</sup> du vinaigre ou du vin purs;

<sup>-</sup> de l'eau vinaigrée;

<sup>-</sup> de l'oxymel;

τῶν ἐν Ͽώρακι συνισ αμένων σαθῶν σαραλαμβάνομεν, ἐπί π βρώσει μυκήτων, ἐπί τε γύψου σόσει, καὶ ἔτι μᾶλλον ἐπί ταυρείου αἴματος. Οἰνόμελι δὲ οὐκ οἶδα εἴ τινι τῶν νοσούντως ἀρμόδιον · μελίκρατον δὲ τοῖς ἐν συρετοῖς καὶ χωρὶς συρεποῖς τὸ νευρῶδες σεπονθόσιν. Υδρόμελι δὲ καὶ ἀπόμελι καὶ μιλίμηλον αὐτὰ μὲν ἐπὶ ἑαυτῶν οὐκ ἐπιτήδεια σόματα · καὶ γὰρ ἀποφθείρεται ῥαδίως καὶ ἀποξύνεται · εὔσ οιρα δὲ ἱκανῶς τος ἀνορεκτοῦσιν ἐν συρετοῖς ἀπονήροις, καὶ ἐν τοῖς κεχρονικόση ἤδη καὶ τοῖς χῶρὶς συρετοῦ νοσήμασιν οὐκ ἀνεπιτηδείως τροψί δίδοται. Αρέσκει δὲ ἡμῖν, αὐτίκα ἐπὶ τῆ τροφῆ ληφθείση, διθόναι καὶ ψυχρὸν, καὶ οἶνον, εἰ σαραλαμβάνοιμέν τι αὐτῶν τό τε γὰρ σῶμα, καὶ μάλισ αἡ γασ ηρ καὶ ὁ σ οίναχος ἐμπιπλησμένα οὐδὲν κακὸν οὕτε ὑπὸ τῆς Θίξεως τοῦ ψυχροῦ, ὁπι ὑπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνον σείσεται · διὰ τοῦτο οὕτε νησιας

- du vin miellé;

- de l'eau miellée ;

- de
l'hydromel,
de l'eau
de rayons
de miel
et du miel
aux pommes.

Temps de l'administration de l'eau froide et du vin, les maladies qui se forment dans la poitrine, ainsi que dans les cas où l'on aurait mangé des champignons [vénéneux], ou bu du gypse, ou, à plus forte raison encore, du sang de taureau. & ne sais pas s'il existe des malades auxquels il convient de donner du vin miellé, mais nous donnons de l'eau miellée à ceux dont le système nerveux est affecté, que ce soit dans une maladie fébrile ou non fébrile. L'hydromel, l'eau de rayons de miel et le miel au pommes ne sont pas par eux-mêmes des boissons convenables, car elles se gâtent et s'aigrissent facilement; mais ces liqueurs ont un goût très-agréable pour ceux qui manquent d'appétit dans les fièvres bénignes; et ce n'est pas à tort qu'on les donne comme aliment dans les maladies qui traînent en longueur et dans celles qui sont sans fièvre. Dans les cas où nous employons de l'eau froide ou du vin, nous sommes d'avis de donner ces boissons aussitôt après l'ingestion des aliments; car le corps, et surtout l'estomac et son orifice, n'éprouveront aucun dommage ni du contact de l'eau froide, ni des propriétés actives du vin, quand ils sont remplis; pour cette raison, nous ne donnons ces boissons ni à jeun ni longtemp

<sup>4.</sup> χωρὶς τοῦ συρετοῦ B.

<sup>9.</sup> αν έπιτηδείως ΑΜ.

<sup>12.</sup> καὶ εὐσλόμαχος G.

<sup>13.</sup> diğews M interl.; Siyews B.

Μετίλ. 74-75.
δίδομεν, οὐτε μετὰ σολὺ τῆς ληΦθείσης τροΦῆς, ἐπεὶ ὁμοιος
10 ὁ μετὰ σολὺ καιρὸς νησΊοποσία. Τὸ δὲ μετὰ τὴν σόσιν σροσΦέρειν σιτία σαραχρῆμα οὕτε τοῖς νήσῖεσι σροπιοῦσιν ἀρμόδιον · Φθάνει γὰρ ὁ οἶνος καὶ τὸ ψυχρὸν κακῶσαι σρὸ τῆς
15 τῶν σιτίων εἰσόδου τὸ σῶμα · οὕτε τοῖς πρὸ | σολλοῦ βεβρωκόσιν, ἔπειτα ἐπιπιοῦσιν · σῶς γὰρ ταῦτα ἢ Φραῦσαι δυνήσεται τὴν τοῦ ψυχροῦ Θίξιν, ἢ ἀμβλῦναι τὴν τοῦ οἴνου δύναμιν σροδιφκημένα, οὐκ ἔσῖιν εἰπεῖν.

- λ'. Περί ποτοῦ · καὶ ποίω καιρῷ παροξυσμοῦ τούτω χρησίέον · ἐκ τῶν Ἡροδότου.
- 1 Διαιρουμένης τῆς ὅλης ἐπισημασίας κατὰ τὴν ὁλοσχερεσθέραν τομὴν εἴς τε ἀρχὴν καὶ ἐπίδοσιν καὶ ἀκμὴν καὶ παρακμὴν, 10
- après l'ingestion des aliments, puisqu'il revient au même qu'on boive lo longtemps après le repas ou à jeun. Donner des aliments immédiatement après qu'on a bu ne convient ni aux gens qui boivent à jeun immédiatement avant leur repas, parce que le vin et l'eau froide auront produit leur effet nuisible avant que les aliments soient entrés dans le corps, ni à ceux qui boivent longtemps après qu'ils ont mangé, car il est difficile de se figurer comment ces aliments pourraient combattre les effets du contact de l'eau froide ou énerver les propriétés actives du vin, quand les effets de ces boissons se sont déjà propagés dans le corps.

30. DE L'EAU; À QUELLE ÉPOQUE DE L'ACCÈS IL FAUT L'ADMINISTRER. (Tiré d'Hérodote.)

Quand la division de l'accès est en quelque sorte complète, on reconnaît, dans toute la durée de l'accès, un commencement, un augment, un acmé et un déclin, et on trouve que, pour chacune de

Règles à suivre, quand l'accès est complet,

<sup>3.</sup> προποιούσιν AB text.

<sup>6.</sup> ἐπιποιοῦσιν A. — 7. ή om. A.

<sup>8.</sup> ἀπροδιωκημένα C 2° m.

C<sub>H</sub>. 30. Tit. τούτω ex em. Matth ;

<sup>10.</sup> τοπήν Μ; τ' όπήν ΑC; τὸ τήν

C 2ª m.; Thu V.

Ιb. τε την ἀρχην Β.

Ib. καὶ ἐπίδοσιν om. ABC 1° m. MV.

πάν μέρος ἀναγκαῖον πρὸς ποτοῦ παράθεσιν εὐρίσκομεν. Τοὺς γοῦν ἐπὶ τροφῆ πυρέξαντας ἢ ἐπὶ διαφθορᾶ σιτίων, ἡ καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ἐπισημασιῶν τραφέντας, ἢ ἐν ὑπονοία φαύλων προσφορῶν γενομένους εἴπερ κρίναιμεν ἐμέσιι, 5 ποιητέον τοῦτο μετὰ ποτοῦ παράθεσιν. Δώσομεν δὲ, εἰ δίοι, ὶ τούτοις καὶ ἐκ δευτέρου πρὸς παντελῆ τῶν ὑπολειφθέντων ἀποκάθαρσιν, πολλάκις δὲ καὶ πρὸς ἐπίκρασιν καὶ ὑποχώρισιν τῶν ὑποκειμένων. Εὐρεθεῖεν δὲ ἀν καὶ ἄλλαι περισίασει ἐν ἀρχῆ τῆς ἐπισημασίας ἀπαιτοῦσαι ποτὸν, ὡς ἡ τῶν νηπίω δίον διδόναι, μήτε πρότερον. Καὶ τοὺς ἀποσίρεφομένους δὲ ἢς ποτὸν καὶ παρὰ τοῦτο κινδυνεύοντας, ὅπερ ἐν χαλεπαῖς ἐν σιάσεσιν εἴωθε γίνεσθαι, εἴπερ ἀρξαμένης τῆς ἐπισημασίας

dans l'administration de l'eau chaude; au commencement; ces périodes, l'administration des boissons peut être nécessaire. S., par exemple, on juge devoir faire vomir ceux qui sont pris de sième à la suite d'un repas, ou parce que les aliments se sont corrompus ou ceux qui ont mangé au commencement de l'accès, ou enfin ceu qu'on soupçonne d'avoir usé de mauvais aliments, il ne faut le faire qu'après leur avoir donné à boire. A ces malades, nous donnerons aussi à boire une seconde fois, s'il le faut, pour expulser complétement ce qui reste [dans l'estomac], souvent aussi pour tempérer et pour faire descendre la cause matérielle de la maladie. On trouvera encore d'autres circonstances qui exigent l'emploi des boissons au commencement de l'actès, par exemple la première enfance car, dans ce cas, nous regarderons le désir de boire comme une indication, et nous ne donnerons pas de boissons avant [que ce désir ne se manifeste], tandis que nous ne tarderons pas non plus après Si les malades ont de l'aversion pour les boissons, et que, par li même, ils soient dans un état dangereux, comme cela a habitudlement lieu dans les obstructions graves des canaux, il ne faut pas les empêcher de boire, au cas où ils en manifesteraient le désir a

ἐπιτηδεία Φθορά ΑC; ἐπιτήδεια Φθορά Μ.

<sup>4.</sup> πρίναι μέν Α; πρίναμεν C.

<sup>9.</sup> παραιτοῦσαι AC 1° m. 12. τούτου C 2° m.

Ib, χαλεπῶs A.

πιπ. 75.76.

δ όρεχθεῖεν σιεῖν, οὐ κωλυτέον. Εν δὲ τοῖς τῆς ἐπιδόσεως χρό

τοῖς σαροξυσμοῖς δίψος σφοδρὸν συνεισβάλλοι καὶ δύσοισθον

οὐ διὰ σονηρίαν καὶ συναύξησιν τῶν νόσων, ἀλλὰ διὰ τινα

τοῦ σάθους ἰδιότητα, σᾶσα ἀνάγκη, ὡς σύμπθωμα σαρηγο
ρεῖν κριθήσεται δὲ, εὶ οὐτως ἔχοι, ἀν τοῦ κατὰ τὸν συρετὸν

τοῦ νοσοῦντος ἐπιθεωρεῖν · εἰ γὰρ ἀνεξίκακος ἐν τοῖς λοιποῖς

ὧν μὴ ὑπομένοι τὸ διψεῖν, ἐπιτήδειος ἀν εἴη σρὸς τὸ σίνειν

δύντῆ τοῦ σαροξυσμοῦ ἐπιδόσει. Οἱ τε δὴ σολὺ χολῶδες ἀθροί
ξοντες ἐν τῷ σθομάχω καὶ μετὰ σολλῆς ἀνάγοντες ταλαιπω
ρίας ἐπὶ σοσῷ κουφισμῷ, ἐψυγμένοι μὲν τὰ ἄκρα, ἀχροὶ δὲ

καὶ ἀπορούμενοι, καὶ μηδὲ τὴν κατάκλισιν Φέροντες, διακαεῖς

- à l'augment.

6 commencement de l'accès. A l'époque de l'augment, les raisons pour donner à boire sont plus nombreuses : si, par exemple, certains malades sont pris, en même temps que de l'accès, d'une soif violente, difficile à supporter, et qui ne tient pas à la malignité ou à l'aggravation de la maladie, mais à quelque chose de spécial propre à leur affection, il est de toute nécessité d'apaiser cette soif par un traitement de symptômes; on jugera qu'il en est ainsi, si la 7 soif s'aggrave plus que ne le comporte la gravité de la fièvre. Il faut, en outre, faire attention à la nature du malade; car, si, du reste, il supporte habituellement bien ses souffrances, et s'il ne tolère pas la soif, c'est là le cas où il convient de donner à boire dans l'aug-8 ment de l'accès. Ceux qui ont une accumulation considérable de matières bilieuses à l'orifice de l'estomac, qui en rejettent avec beaucoup de peine, sans en éprouver un grand soulagement, qui ont les extrémités refroidies, qui présentent de la pâleur et de l'anxiété, qui ne supportent pas même de rester couchés, qui éprouvent

ι. ἀρχθεῖεν Μ; ἀρχεῖεν G.

<sup>2.</sup> airias BV.

<sup>3.</sup> προδρόν Α.

Ib. συνεισθάλλον BV; συνεμβάλλοι C.

<sup>6.</sup> si om. AC 1ª m. M.

Ιb. έχει V.

<sup>7.</sup> παραυξήσεται Β.

<sup>8.</sup> νοσήματος AC 1° m. M text.

<sup>13.</sup> πατάπλησιν Α V; πατάπλυσιν C.

DES BOISSONS.

ύπὸ δίψους μετὰ τοῦ τῆς ἀποκρίσεως κουΦισμοῦ ώς ἔκ τινων τεταγμένων άριθμών έκ ωεριτροπής ταῦτα ωάσχουσι, καὶ οὖτε ήρεμούσιν, ούτε μέχρι τών άκρων συρέσσουσιν, εί μή σολί σροσενέγκαντες ύγρον τρόπον τινά κατακλύσαιμεν. Τούτοις § 5 έμέσασι συμβαίνει μετά την προσφοράν και τον έμετον είθις άθροως συναναφέρεσθαι την Θερμασίαν και τοις της ακμής σροσεγίζειν ιδιώμασιν. Κάν ο μερισμός δέ της έπισημασίας [ είς ἄνισα τέμνηται, ώς τὸ σιλεῖσίον μέρος είναι τῆς αὐζήσεως, όλιγοχρόνιον δέ την άκμην, έσθαι σοτοῦ καιρός ὁ έν τη έπιδι-10 σει · ἀναλογεῖ γὰρ τῷ τῆς ἀκμῆς διὰ τὸ ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις δυνασιεύειν την αιτίαν, και ταλαιπωρείσθαι τον άνθρωπου. Ταχυτέρας δὲ τῆς ωροσφορᾶς ωροσδέονται καὶ οἱ εὐκαθαι ΙΙ ρέτους τας δυνάμεις έχοντες, έπι ών ωρο ωολλοῦ οὐ μόνον

une soif ardente, quoiqu'ils vomissent avec facilité, subissent ces accidents périodiquement, avec des retours réguliers; ils n'ont pas de repos, et la fièvre n'arrive pas jusqu'aux extrémités, à moins que nous ne les submergions, pour ainsi dire, en leur donnant une grande quantité de liquide. Si l'on fait vomir ces malades, on verra 9 qu'immédiatement après l'administration des boissons et le vomissement, la chaleur revient tout d'un coup, et que l'état du malade prend les signes caractéristiques de l'acmé. Si, au contraire, l'accès 10 se divise en périodes inégales, de façon que la plus grande partie est formée par l'augment, tandis que l'acmé est court, l'époque de l'augment sera celle où il faut donner à boire; car cette époque est l'équivalent de l'acmé, parce qu'à l'une aussi bien qu'à l'autre époque la cause de la maladie prédomine, et le malade éprouve des souffrances. Ceux dont les forces s'abattent facilement ont aussi 11 besoin qu'on leur administre assez vite des boissons; et, chez eux, ce n'est pas seulement par l'usage des boissons qu'il faut se mettre

Règles générales suivre quand l'accès est irrégulier;

> - quand les forces sont vite abattues;

> > 3. unv C.

4. κατακλίσαιμεν AC 2ª m.; κατακαύσαιμεν Β V.

5. έμέσαι Β.

7. wposyfilew ACM.—Ib. Kai BV.

8. τέμνεται Β.

10. γάρ τὸ τῆς M text., V.

11. δυναστεύει C 1ª m., M.

12-13. εὐκαθαιρέρους Α; εὐκαθαι-

τέρους 2ª m..

παρά δόσεως σοτοῦ ἀναγκαῖον δεῖ ἀσφα λίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ

12 σαρά σιτίων σαραθέσεως. Οἱ δὲ ἐν συρετοῖς δυσκαταποτοῦν
τες διὰ τὸ σροσαναξηραίνεσθαι τὸν σιόμαχον σαρὰ τὴν ἱδιά
ζουσαν Θερμασίαν, ἢ καὶ σλῆθος συρετοῦ, εἰ μὴ συνεχεσιέρω

ὑγρανθεῖεν σοτῷ, μετὰ σολλῆς βλάξης ἐν καιρῷ τῷ τῆς τρο
13 ῷῆς διορθοῦνται. Τινὲς δὲ τούτων ὅμοια σάσχουσι σνιγμῷ,

ἐπὶ ὧν ὡς σρὸς ἐπείχοντα κίνδυνον ἱσιάμενοι σροσοίσομεν τὸ

14 σοτὸν καὶ σρὸ ἀκμῆς. Καὶ ἐπὶ τῶν ἀνορέκτων δὲ Φύσει, καὶ

ταλαιπώρως σροσφερομένων, καὶ μάλισια εἰ καὶ ξηρότης εἰη

σερὶ τῷ σιόματι, χρησιέον σοτῷ συνεχεῖ, μείζονος ἐκ τῆς 10

15 σροσφορᾶς ἀναξαινούσης ὡψελείας διὰ τὰ μέλλοντα. Δίδομεν

δὲ τάχιον σοτὸν καὶ ἐπὶ ὧν βουλιμώδεις ἐπισυμβαίνουσιν ἐκλύ-

en garde contre les accidents, longtemps auparavant, mais aussi 2 en donnant des aliments. Si l'on n'humecte pas, en leur donnant presque constamment à boire, ceux qui, dans les fièvres, avalent difficilement, parce que l'œsophage est desséché, que ce soit par sa chaleur propre ou par l'intensité de la fièvre, on ne pourra, sans beaucoup d'inconvénients, rétablir ces malades [par l'humectation] 13 même au temps où l'on donne des aliments. Quelques-uns d'entre eux présentent des symptômes qui simulent l'étouffement, et chez ceux-là nous donnerons à boire, même avant l'acmé, pour combattre un 14 danger pressant. Chez les malades qui manquent naturellement d'appétit et qui mangent péniblement, on doit donner constamment à boire, surtout s'il y a de plus de la sécheresse à la bouche; car il résultera de l'emploi des boissons un avantage assez considérable 15 pour l'avenir. Quand il se présente des défaillances tenant à une faim exagérée, nous donnons aussi assez vite à boire, comme traitement

- quand l'œsophage est desséché par l'ardeur de la fièvre;

> - dans l'anorexie;

- dans les défaillances

1-2. *waρά.... waρά* ex em.; *wερί* .... *wερί* Codd.

4. # corr. Matth.; si Codd.

5. ωστῷ] ωσιῶν ΑСΜΥ; ωιόντες

C 2ª m.

7. έØ' öv C 2ª m. (p).

lb. πρὸ ἐπείγουτα Α; προεπείγουτα Μ.

9. ταλαιπώρως δè ωρ. ABCV.

10. μείζονος ex emend.; μειζόνως Codd.

12. βουλιμιώδεις V. — Ib. et p. 422,

1. έλκύσεις ABC 1° m.; έλκώσεις V.

Matth, 77, σεις, σαρηγορούντες τὸ σύμπίωμα. Θερμού μέν σοτού καιρὸς 16 τοσούτος : εἰ γάρ τι καὶ σαραλέλειπ αι, ῥάδιον ἐκ τῶν εἰρημένων εύρίσκειν. Ψυχροῦ δε εν μεν άρχομένη επισημασία η χρησις επὶ αἰμορραγούντων · εν δε επιδόσει δοτέον οἶς διά 5 τινα ωερίσθασιν λαβεΐν Θερμόν άδύνατον το δέ τοῖς καυσουμένοις άνασκευασ ικώς ψυχρον δίδοται ωρό της άνέσεως έν τοῖς τῆς ἀκμῆς χρόνοις. Οἱ δὲ αὐτοὶ τῆς ωροσφορᾶς καιροὶ τοῦ 18 τε χλιαροῦ καὶ γαλακτώδους καὶ σαγολύτου. Ο δὲ τρόπος τῆς 19 θερμοδοσίας διάφορος · έν γάρ άρχαις έπισημασίας έμέτων 10 χάριν εί ωροσφέροιτο, ωολύ και χλιαρόν έσιω · όμοίως, εί καὶ ἀποσθέσαι σφοδρον καὶ σερικαές δίψος θέλοιμεν, καὶ έν ρευματισμοῖε, συνδιδομένων δριμέων σολλών καὶ χολωδών εis τὸν σΊομαχον · οὐ γὰρ ωαρακρατεῖται τὸ ληΦθέν, ἀποκρίνεται

qui tiennent à la faim.

Règles à saivre pour l'eau froide;

- pour l'eau tiède.

Circonstances particulières qui règlent le mode et la dose dans l'administration de l'eau chaude ;

palliatif de ce symptôme. Telles sont les époques où il faut donner 16 de l'eau chaude; et, si nous avons oublié quelque chose, il sera facile d'y suppléer au moyen de ce que nous avons déjà dit. On 17 emploie, au contraire, l'eau froide dans le commencement de l'accès, quand il y a hémorrhagie; tandis que, pendant l'augment, il faut la donner aux malades qui, par quelque circonstance particulière, ne peuvent prendre de l'eau chaude; enfin on donne l'eau froide, comme moyen curatif, aux gens affectés de fièvre ardente à l'époque de l'acmé, avant la rémission. Les temps opportuns sont 18 les mêmes pour donner de l'eau tiède, ou celle qui est au degré de chaleur pareille à celle du lait, ou celle qui est au degré nécessaire pour faire fondre la glace. La manière de donner de l'eau chaude 19 n'est pas toujours identique; car, si on la donne au commencement de l'accès pour provoquer des vomissements, il faut qu'elle soit tiède et en grande quantité; il en est de même si nous voulons étancher une soif violente et brûlante, ou si, dans les maladies fluxionnaires, il se rassemble une grande quantité de matières âcres et bilieuses à l'orifice de l'estomac; car, dans ces cas, l'eau qu'on

2. ὁ τοσοῦτος Α.

Ιb. ωαραλέλιπ/αι Β C; ωαραλέλεπ7αι Α. .

4. ἐπὶ τῶν B. 9. Seppaolas B text.

13. λειΦθέν ΑСΜ V.

Ματι. 17-18.

10 δέ. Καὶ ἐπὶ μὲν τῶν συχνοῦ χάριν δίψους λαμβανόντων ἐκ

10 τοῦ κατὰ ὁλίγον ἡ ϖροσΦορὰ γινέσθω, | διαναπαυομένων αὐτῶν

11 καταπόσει ἐγχρονιζόντων · ἐπὶ δὲ τῶν ἐμέτου χάριν

11 μένων. Εἰ [δὲ] διὰ μῆκος ἐπισημασίας ϖροσΦέροιμεν, ἡ διὰ 5

12 κάκωσιν δυνάμεως, ἡ διὰ τὰς ἡδη ϖροκατηριθμημένας ϖερι
13 σίσεις, ἐν ἐπιδόσει ἡ ἀκμῆ ὄντων, σύμμετρον δοτέον, μήτε

13 μένην ἔχειν. Τοῖς δὲ διὰ ξηρότητα λαμβάνουσι, καὶ διὰ τὸν ἐκ 10

14 ταύτης γινόμενον ϖνιγμὸν, ἡ καὶ ἐπὶ ὧν τὰ ϖερὶ τὴν κατάπο
15 σια δια Φυλάμεθα, κατὰ ὁλίγον καὶ συνεχῶς ϖροσοι
16 σίου. Εἰ δὲ καὶ ῥεύματα συνυπάρχοι τοῖς ϖυρέτιουσι σίο-

20 a prise n'est pas retenue, mais elle est rejetée. Puis, lorsque les malades prennent de l'eau chaude pour étancher une soif intense, il faut l'administrer peu à peu, en leur enjoignant de se reposer de temps en temps et d'avaler lentement; à ceux, au contraire, qui boivent pour provoquer des vomissements, on doit donner beaucoup de liquide à la fois, et il doit être avalé d'un seul 21 trait. Si, à l'époque de l'augment ou de l'acmé, nous donnons de l'eau chaude à cause de la longueur de l'accès, de la prostration des forces, ou des circonstances que nous avons déjà énumérées plus haut, il faut en donner une quantité moyenne, c'est-à-dire ne pas se contenter d'en faire goûter seulement aux malades, ni les gorger de liquide; car il est bon, dans les fièvres, de conserver le 22 ventre lâche et non tendu. Aux malades qui prennent de l'eau chaude pour cause de sécheresse ou de l'étouffement que cet état produit, ou chez lesquels on veut préserver les organes de la déglutition, il 23 faut en donner constamment et à petites doses. Si les malades pris

<sup>1.</sup> τῶν συχνοῦ conj.; τοῦ ψυχροῦ Codd.

<sup>4.</sup> σινούντων C.

<sup>. 5. 8</sup>é conj.; om. Codd.

<sup>6. #</sup> del. C 2ª m.

<sup>9.</sup> λαγαράν] ἡ μὴ ϖλήρη ἀλλὰ ἀπόκενον C 2ªm.—9-10. διατεταγμένως Α.

<sup>10-11.</sup> καὶ δι' αὐτὸν ἐκ AC 1° m. M.

<sup>11.</sup> συιγμοί A.

<sup>13.</sup> συνυπάρχει Α 1° m. V.

Ματίλ. 78.79.

μάχου ἢ κοιλίας, καὶ διὰ ταῦτα σαραιτητέον τὴν ἀθροοποσίαν

διερεθισ Γικὴ γὰρ τῶν συμπ ωμάτων . ἄρισ Γου δὲ διὰ σ ενοσ ἐρων ἀγ είων σίνειν κατὰ ὀλίγον. Εν δὲ ταῖς ἀνέσεσι σοτ ἐν εἰ των ἀγ είων σίνειν κατὰ ὀλίγον. Εν δὲ ταῖς ἀνέσεσι σοτ ἐν εἰ τωροσ Φέροιμεν, τοῖς μὲν ρευματιζομένοις οὐδέποτε σολὸ, οὐτε σροσ Φέροιμεν, τοῖς μὲν ρευματιζομένοις οὐδέποτε σολὸ, οὐτε δὲ λοιποὶ μέχρι σληρώσεως σινέτωσαν · ἐπὶ δὲ τῶν καταξ ρων καὶ μεμυκότων τῆ σαρκὶ καὶ σάντοθεν σ Γεγνῶν δοτέων σλεῖον ἢ κατὰ δίψους ἐμπλήρωσιν · εἰ δὲ σροσδέοιντο, καὶ ἐχ δευτέρου σροσενεκτέον · ὁ γὰρ αὐτὸς ἐνὸς καὶ σλείονος σοτώ ἀνῆφθαι, καὶ τὴν ἐπιζήτησιν τῶν σωμάτων, ἀλλὰ μὴ τῆς τοῦ νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἶναι. Τοὺς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἶναι. Τοὺς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἶναι. Τοὺς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἶναι. Τοὺς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἶναι. Τοὺς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἶναι. Τοὺς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἶναι. Τοὶς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἶναι. Τοὶς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἴναι. Τοὶς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθυμίας εἴναι. Τοὶς δὲ ἐπὶ τῷ δοθέντι σοτῷ ἐπι-νοσοῦντος ἐπιθονεμένου ἐπιθονεμένου ἐπιθονεμένου ἐνρὸνεμένου ἐπιθονεμένου ἐ

de fièvre ont en même temps des fluxions à l'estomac ou à son orifice, c'est encore une raison pour défendre de boire beaucoup à la fois; car cette méthode aggrave les accidents : le mieux, dans ce cas, c'est de boire à petites doses, dans des vases à ouverture étroite. Si on donne à boire pendant la rémission, il ne 2 faut jamais en donner une grande quantité, ni beaucoup à la fois, aux gens affectés de maladies fluxionnaires; cependant on ne se servira pas de la méthode susdite. Les autres malades doivent boire & jusqu'à satiété; et à ceux qui sont très-secs et dont la chair a ses canaux fermés et est resserrée de tous côtés, on doit en donner plus qu'il n'en faut pour étancher la soif, et, s'ils le demandent, il faut leur en permettre aussi une seconde fois; car l'indication pour donner à boire est la même, qu'on en donne une fois ou plusieurs; cependant il faut tâcher de saisir le moment où ce que le malade a pris d'abord a déjà été consumé par la chaleur, et où le désir qu'il exprime tient à l'état des parties, et non à son caprice. Si les M sueurs qui se montrent après l'administration de la boisson pro-

<sup>2.</sup> διερθισ ική Α V.

<sup>4.</sup> προσφέροιμεν ex em.; προσφέρομεν Codd.

Ib. ovdé ABV.

<sup>5.</sup> oð ] ἀλλά C 2ª m. (p).

<sup>7.</sup> σ/εγνῷ C 1° m., M.

<sup>8.</sup> τολέου εἰ κατά AC 1° m. M.

Ιb. ωροσδέοιτο Α; ωροσδέοντο ζ.

<sup>10.</sup> προειρημένου ΒV.

<sup>11.</sup> ἀφῆφθαι C 2° m.

Matth, 79.

Φαινομένους ίδρῶτας, εἰ ἐπὶ συμΦέροντι γίνοιντο, διαΦυλακτέον η έπιδόσει δευτέρου. Εί δέ ωλειόνων ίδρώτων έχομεν χρείαν, 18 και σαυομένων αὐτῶν διερεβισθέον. Λυγμοῦ δὲ διοχλοῦντος, 🛊 ξηρᾶς βηχὸς ἐπιτεταμένης, Θερμὸν ὀλίγον καταρροΦείτωσαν. η Τὸ δὲ σαγόλυτον ἢ ψυχρὸν, εἰ μέν ἀντὶ Θερμοῦ σροσΦέροιμεν, τοις αύτοις ύπαχθήσεται καιροίς και τρόποις εί δε ύπερ έποχης ίδρώτων, ή των λοιπών συμπίωμάτων, ών ήδη την καταρίθμησιν έποιησάμεθα, κατά όλίγον δοτέον και έκ διαλειμ-10 μάτων μειζόνων. Καὶ τὸ ἐπὶ τροΦῆ διδόμενον ψυχρον ὁλίγον 🛚 είδω. Τὸ δὲ ἀγωνισ] ικῶς ἐπὶ τῶν καυσωδῶν συρετῶν διδόμε- 10 νου ψυχρου, ή γαλακτώδες, ή σαγόλυτον εν τοῖς θεραπευμ τικοις τεύξεται λόγου. Εσίω δέ το σινόμενον ύδωρ οίον το άρισίου, καὶ έψόμενου ἐπὶ ἀνθράκων ἐν ἀγ Γείω κεραμεῷ · ἡμεῖς & είς ύελον Φυσητήν έμβάλλοντες τὸ ύδωρ καθίεμεν εἰς ζέον curent du soulagement, il faut les entretenir, en donnant à boire mune seconde fois. Si la maladie exige une plus grande quantité 8 de sueurs, ou si les sueurs se sont arrêtées, on les provoquera. Les malades sont-ils incommodés de hoquet ou d'une toux sèche in-19 tense, il faut leur faire humer un peu d'eau chaude. Si on donne de l'eau froide, ou au degré nécessaire pour fondre la glace, au lieu d'eau chaude, on règlera son usage d'après les mêmes indications et les mêmes méthodes; mais, si on en donne pour arrêter les sueurs ou pour amender les autres symptômes dont nous avons déja fait l'énumération, on doit en donner à petites doses, et à des in-30 tervalles assez longs. L'eau froide qu'on donne après le repas doit Il être également en petite quantité. Quant à l'eau froide, ou à la température naturelle du lait, ou à celle qui fait fondre la glace,

- dans l'administration de l'eau froide,

Manière de préparer l'eau chaude, froide, tiède, à la température propre

et qu'on donne comme moyen héroïque à ceux qui ont des fièvres 32 ardentes, nous en parlerons en traitant de la thérapeutique. L'eau

qu'on boit doit être aussi bonne que possible, et il faut la faire

bouillir sur des charbons, dans un vase de terre cuite; quant à

nous, nous la versons dans un vase de verre soufflé, que nous pla-

<sup>5.</sup> ἀν τι Α. em.; περαμέφ BCMV; περαμείφ Α. 8. σοιησάμεθα Α. 14. Φυσητήν ex em.; Φυσήτην ΑΒ 12. οἶνον C. — 13. περαμεφ ex CMV; Φυσλην B marg

DES 426

ORIBASE. COLLECT. MÉD. V, 31.

ύδωρ τοῦτο γὰρ ωᾶσαν ἐκπέφευγε μέμψιν. Εἰ δὲ φαῦλον εἰη 33
τὸ ὕδωρ, ἀφεψηθὲν ἀπαιθριαζέσθω. Τὸ δὲ ψυχρὸν ἀκραιφνὲς 34
ἔσῖω ψυχρὸν καὶ μαλακόν. Εἰ δὲ ωρὸς τὸ χλιαρὸν, ἢ γαλα- 35
κτῶδες, ἢ ωαγόλυτον ἔχοιεν οἰκείως, χρησῖ ἐον αὐτοῖς, διαφόρως
5 ωρὸς τὸ Θερμὸν τὴν σύγκρισιν ωοιουμένους. Κιρνάσθω δὲ τὸ 36
μὲν χλιαρὸν οὕτως ' Θερμοῦ ωστίμου κυάθους ε΄, ψυχροῦ ά. Τὸ 31
δὲ ωαγόλυτον ἀνεσῖράφθω · Θερμοῦ γὰρ ἐχέτω α΄, ψυχροῦ δὲ
ε΄. Τὸ δὲ γαλακτῶδες ἐξ ἴσων κιρνάσθω. Εσίω δὲ ἐπιτεταμένον 38,
τὸ ψυχρόν · εἰ δὲ ἀνειμένον, ἐπιπλεονασί ἐον τῷ ψυχρῷ.

λα'. Περί ωομάτων ἐπιτηδείων τοῖς ωυρέσσουσιν.

10 Πότημα δὲ τοῖς συρέσσουσιν ἄρισίον μὲν μελίπρατον 🕯 Ι

à fondre la glace, ou à celle du lait. cons dans de l'eau bouillante, car cette méthode est à l'abri de tout reproche. Si l'eau est mauvaise, il faut l'exposer au grand air après 33 l'ébullition. L'eau froide doit être tout à fait froide et non dure. Si 341 les malades ont de la propension pour l'eau tiède, ou à la température naturelle du lait, ou à celle qui fait fondre la glace, il faut employer ces eaux-là en faisant le mélange avec l'eau chaude dans des proportions différentes. Le mélange de l'eau tiède doit se faire 36 dans la proportion suivante : cinq cyathes d'eau potable chaude et un d'eau froide. Pour l'eau à la température exigée pour la fonte 37 de la glace, il faut prendre la proportion inverse; qu'elle contienne donc une partie d'eau chaude et cinq d'eau froide. Le mélange 38 qui constitue l'eau à la température naturelle du lait doit se faire à proportions égales. La froideur de l'eau froide doit être intense; si 39 elle est faible, il faut augmenter la quantité de cette eau.

31. DES BOISSONS QUI CONVIENNENT AUX FÉBRICITANTS.

L'eau miellée La meilleure boisson pour les fébricitants est l'eau miellée, ainsi l

1. ἐπέφεύγε C; ἀπέφευγε Μ.

3-4. χλιαρόν καὶ γαλακτώδες СΜ.

5. Κρινάσθω AB text., CM text.

6. κυάθου G; κύαθοι 2ª m.

6-8. ψυχροῦ....ε' om. B.V. 7. ἐχέτω κ' C 1 m.

CH. 31; l. 10. ωότημα Syn.; ωδτιμα Codd.

εξύμελι οἶς εὐκαρδιον τυγχάνει · τὸ δὲ ὑδωρ ἀδηκτότατον τῷ

επυρέσσοντι, ἐκκρίσεις δὲ οὐ πάνυ τι ποιεῖ. Τὰ δὲ ἀποδρέγματα τὰ σἰύψιν ἔχοντα μάλισία μὲν πρὸς τὰς ἐκταράξεις τῶν
κοιλιῶν εἴη ἀν οὐκ ἀνάρμοσία καὶ πρὸς τοὺς ἐμέτους, ὁσοις ἢ τε

τοῦ μέλιτος καὶ τοῦ ὀξυμέλιτος προσάντης ἐσίν. ἀποδρέχοιτο 5
ἐἐ ἀν κατὰ ώραν τὰ τε ἡρινὰ γλυκύμηλα κνισθέντα λεπίὰ, ἔσίε
ἀν εὖ μάλα τὸ ὑδωρ χρωσθῆ, ἢ τῶν κυδωνίων μήλων τὰ πε
τοῖς χολημετοῦσι τὸ ἀπὸ τῶν μήλων, καὶ πρὸς τὰς κοιλίας ·

τοῖς χολημετοῦσι τὸ ἀπὸ τῶν μήλων, καὶ πρὸς τὰς κοιλίας ·

τοῖς χολημετοῦσι τὸ ἀπὸ τῶν μήλων, καὶ πρὸς τὰς κοιλίας ·

τοῖς χολημετοῦσι τὸ ἀπὸ τῶν μήλων, καὶ πρὸς τὰς κοιλίας ·

τοῖς χολημετοῦσι τὸ ἀπὸ τῶν μήλων, καὶ πρὸς τὰς κοιλίας ·

τοῖς ἐδὲ καὶ | τὰς ἀπίους ἀποδρέχειν ὅσαι σίρυψναί τε καὶ γλυ
κεῖαί εἰσιν. Οἰνωδέσίατον μὲν οὖν πᾶν ἐσίι τὸ ἀπὸ τῶν ἀπίων
ἀπόδρεγμα, δεύτερον τὸ ἀπὸ τῶν μηλων τῶν κυδωνίων, ἤκισία

que l'oxymel pour ceux dont il n'affecte pas l'orifice de l'estomac; l'eau n'a pas la moindre tendance à produire des picotements chez les fébricitants; mais elle n'agit pas du tout sur les excrétions. C'est surtout contre les flux de ventre que les boissons préparées par macération et douées d'astringence ne sont pas trop mal placées, ainsi que contre les vomissements, et chez les malades auxquels l'usage du miel et de l'oxymel est contraire. On fera macérer, au plus fort de l'été, des pommes du printemps douées d'un goût sucré, râpées très-menu, jusqu'à ce que l'eau soit fortement colorée; ou bien il faut couper et faire macérer de la même ma-4 mère des coings parfaitement mûrs. On doit surtout donner la boisson aux pommes à ceux qui vomissent de la bile, ainsi que pour resserrer le ventre; mais il faut faire attention à ce que les 5 pommes n'aient aucune acidité. On doit faire macérer de la même manière les poires d'un goût sucré et d'une âpreté très-prononcée. 6 Toute boisson aux poires préparée par macération est fortement vineuse; après elle, celle de coings occupe le second rang, tandis

et l'oxymel conviennent le mieux aux fébricitants.

Cas
dans lesquels
conviennent
les boissons
par
macération;
différentes
espèces
de
ces boissons;
leur
mode de préparation.

<sup>2. 71</sup> ex em.; 701 Codd.

προσάντης ήγουν δυσχερής C
 m. — Ib. ἐσθίν om. B.

<sup>6.</sup> ήρινά] Θερινήν M marg. — Ib. κνισθέντα] τμηθέντα M marg., Syn.

<sup>6-7.</sup> έσ le ἀν Syn.; ἐσ liν έως C 2<sup>a</sup> m.; ἐσ liν ABCMV. — 7-8. ωεπανότατα ex em.; ωεπανό C; ωεπανότα M; ωεπωνότα ABV; ωέπονα Syn.

<sup>11.</sup> τούς A. -- 13. μήλων κυδ. CM.

Μαιτι. 81.
δὲ τὸ ἀπὸ τῶν Φοινίκων τῶν ἀμῶν · βέλτιον δὲ τὸ ἀπὸ τῶν ἡμιπεπόνων. Τὰ δὲ ἀπαλὰ μύρτα βραχέντα γλυκὸ οἰνῶδες μέν 1 τι ωοιεῖ, ἄδηκτον δὲ καὶ λεῖον τὸ ωόμα. ὁ δὲ ἀπὸ τῆς ῥόας 8 χυλὸς οὐχ ἤκισ α μὲν τῶν ωροειρημένων ἐσ Ἰν οἰνωδέσ ατος · δὲ ἄν τις τούτοις τοῖς ἀποβρέγμασι σ ρυφνοῖς εἰς τοὺς ωυρετοὺς τοὺς ἀταράχους τε καὶ ἀσφαλεῖς ωρός τε τὰς κοιλίας τὰς καταφερομένας ωαντάπασιν. Τὰ δὲ ἀπὸ τῶν οὕων ἀποβρέγματα τὸ καὶ τῶν ἀπίων τῶν ξηρῶν καὶ τῶν μύρτων καὶ τῶν φοινί 10 κων, ωάντα αὐτῶν τὰ ἀποβρέγματα ἦσσον τὸ γλοιῶδες ωοιεῖ χρήσαιτο δὲ ἄν τις καὶ τούτοις οἶς οἶνος οὐ ωροσακτέος. Απο τὶ βρέχεται δὲ καὶ τὰ γίγαρτα ἐρειχθέντα · μᾶλλον δὲ τὸ ἀφεψημα αὐτῶν χρησιμώτερον ἐσ Ἰιν, ἐνεργότατον ὸν τῆ σ Ιύψει,

que celle de dattes vertes est très-peu vineuse; celle, au contraire, de dattes à moitié mûres est meilleure. Si on fait macérer des baies ? de myrte fraîches, on obtient, il est vrai, un liquide vineux d'un goût sucré; cette boisson coule aisément et ne produit pas de picotements. Le suc de grenades par macération est aussi fortement ? vineux que les boissons susdites; il coule facilement aussi et n'a rien de chaud. On emploiera ces macérations d'une âpreté fortement ? prononcée contre les fièvres, sans trouble et sans danger, et lorsque le ventre est tout à fait relâché. Les macérations de sorbes, de poires ! sèches, de baies de myrte et de dattes, toutes ces macérations, dis-je. fournissent peu de substance analogue au marc; on les emploiera également chez les malades auxquels il ne faut pas donner du vin. On fait macérer aussi les pepins de raisin, après les avoir écrasés; ! mais la décoction de ces pepins est préférable à la macération, parce qu'elle possède une astringence très-efficace, sans avoir, du

<sup>1-2.</sup> βέλτιου. ..ἡμιπεπόνων om. BV.

<sup>2.</sup> γλυκεῖ C 2° m., Syn. — Ib. olvῶδες olvφ ἀηδές M marg., Syn.

<sup>4</sup> et 5. χυλός ex em.; χυμός Codd.

<sup>9.</sup> ἀνίων Β V.

αὐτῷ CM; λείπει τι C 2\* m.
 Ib. γλοιῶδες M marg.; γλυκώδες ABCMV.

<sup>11.</sup> προσαπτέον Β V.

<sup>12.</sup> έρειχθέντα ήγουν ἡηγνύμενα C 2° m.

DES BOISSONS.

νιιι. 81-82.

13 καὶ οὐδεμίαν ἄλλην δριμύτητα, οὐδὲ ὀξύτητα ἔχον. Οἱ δὲ οἶνοι οἱ μύρτινοί τε καὶ ἀπὸ τῶν κηρίων καὶ συρῶν καὶ κριθῆς γι
13 νύμενοι οὐδὲν ἀσθενέσ εροί εἰσι τῶν ἀπὸ | τῆς σ αφυλῆς, ἀλλὰ 
πολλῷ βραδύτεροί τε καὶ χείρους · οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν Φοι
νίκων τε καὶ σύκων ἐν ἀρχῆ μὲν οἰνοποτηθέντες τῷ γλυκεῖ 5

οίνω παραπλήσιοι γίνονται τῷ γεύσει, τῆ δὲ δυνάμει πολλῷ 
χείρους καὶ βαρύτεροί τε καὶ δυσκατεργασίδτεροί εἰσιν · πα
λαιούμενοι δὲ γίνονται τῷ αὐσίηρῷ οἴνω παραπλήσιοι κατὰ 
τὴν Θερμασίαν τε καὶ δύναμιν.

λβ'. Περί ωόσεως της μετά τὸν σῖτον ή ωρὸ τοῦ, ἐκ τῶν Φιλοτίμου.

- Εν τῷ τὸ σοτὸν ἀθροῦν σένειν μετὰ τὸν σῖτον τὸν σίο 10 μαχον εὐρύτερον γίνεσθαι, καὶ μάλισία τὸ ἄνωθεν, καὶ τὴν κοιλίαν διατείνεσθαι συμβαίνει, καὶ τὴν βροχὴν ἄμα τῶν σι-
- le reste, aucune âcreté ou acidité. Les vins qu'on fait avec des baies de myrte, des rayons de miel, du froment ou de l'orge, ne sont, en aucune façon, plus faibles que le vin de raisin, mais ils passent beaucoup plus lentement et sont beaucoup plus mauvais; les vins de dattes et de figues, si on les boit récemment préparés, deviennent semblables, quant au goût, au vin d'un goût sucré; mais, sous le rapport de leurs propriétés, ils sont beaucoup plus mauvais, plus lourds et plus difficiles à assimiler; cependant, en vieillissant, ils deviennent semblables au vin âpre, tant sous le rapport de la chaleur que sous celui de leur action sur l'économie.

32. DE L'HABITUDE DE BOIRE APRÈS OU AVANT LE REPAS.
(Tiré de Philotime.)

Si, après le repas, on boit beaucoup à la fois, il arrive que l'œsophage, et surtout sa partie supérieure, s'élargit et que le ventre se distend, tandis que cette surabondance de boisson prépare l'huInfluence des boissons abondantes après le repas;

Propriétés des vins

faits avec des

substances autres

que le raisin.

2. oi om. C.

5. σῦκα V.

Ιb. οἰνοποτισθέντες V.

7. βαρύτερον Α; βραδύτεροι C.

Сн. 32. Tit. ή] наі ВСМV.

 τουμδαίνει, καὶ τὴν βροχὴν ἄμα conj.; καὶ τὴν βροχμὴν ἄμα συμδαίνειν Codd.

ORIBASE, COLLECT. MÉD. V, 32.

Matth, 82-53. τίων καὶ τὴν διάχυσιν σαρασκευάζει, καὶ τό τε σίδμα καὶ τὰ σερί την κεφαλην και τον βρόγχον και την κοιλίαν <del>Sepualve</del>. Τοῖς δὲ νύκτωρ ψυχρον ωίνουσι καταψύχει τούς τε ωρότερου? εἰρημένους τόπους σιάντας, καὶ την τροφην έν άκμη μάλισία 5 οὖσαν τοῦ Θερμαίνεσθαι καταψύχει, καὶ τὴν έψησιν κωλύει, καὶ τὴν τροφὴν ζέουσαν καὶ τὰς ἐν αὐτῆ ωομφόλυγας γινομένας ταπεινοί, και καθίσησιν εις έδραν, και την διαλελυμένην καὶ τετηχυῖαν τῆς τροΦῆς σοιεῖ σαχυτέραν. Εν δέ τῷ νησης ψυχρον σείνειν τούς τε είρημένους τόπους καταψύχεσθαι, κα 10 ταχέως καὶ ωλεῖσίου ύγρὸυ μάλισία αὐτῷ καὶ τεθερμασμένον ήτιου έκ της κοιλίας άναδίδοσθαι, καὶ τὸ Φλέγμα τὸ ἐν τή κοιλία σαχύτερον σοιεῖ. Εκ δέ τῶν ταλαι πωριῶν καὶ λουτρῶν καὶ συρετών τοῖς σίνουσιν ή τε ἀνάδοσις τών ύγρών τάχισία γίνεται, καλ την μίξιν ήτιον ζοχει καλ τη κατά τάς Φλέβας 15 τροφή, και το σίομα και το σρόσωπον και τον σίομαχον και

- pendant la nuit;

- à jeun ;

- après des fatigues, le bain, ou les fièvres. mectation et la diffusion des aliments, et réchauffe la bouche, la tête, la trachée-artère et le ventre. Quand on boit de l'eau froide la mit. cette eau refroidit toutes les parties susdites; elle refroidit aussi la nourriture, qui est précisément alors au plus fort de son échauffement; elle empêche la digestion, réprime et affaisse l'aliment en ébullition ainsi que les bulles qui s'y forment, en épaissit la partie dissoute et liquéfiée. Si on boit de l'eau froide à jeun, les parties 3 susdites se refroidiront, et il remontera rapidement du ventre dans le corps une grande quantité de liquide peu échauffé; cette eau prise à jeun épaissit également la pituite contenue dans le ventre. Si on boit après des fatigues, des bains ou des fièvres, la distribution des liquides dans le corps se fait très-rapidement, et ils se mêlent moins exactement même à la nourriture contenue dans les veines; tandis que cette manière d'agir refroidit surtout la bouche,

ἐν ἀκμῆ conj.; ἐκ μή ABCM; om. V.

<sup>8.</sup> την τροφήν C 2° m. (p).

Ib. νήσθει C 2° m. — 9. wιεῖν M. 13. συρετών] σόνων C 2° m.

<sup>14.</sup> Ισχει την κατά C 2ª m.

κ.μί. 83. τὴν κοιλίαν μάλισ Τα ψύχει, καὶ τοὺς ἐν Φλεψὶ χυμοὺς ἐπὶ βραχὺν χρόνον καταψύχει καὶ ωοιεῖ ωαχυτέρους.

## \* λγ'. Τῶν ἐν χρήσει σκευασία.

Ροσάτου.] Καθαρὸς ὢν ἀπὸ μολυσμοῦ, ῥόδα έξονυχίσας βάλλε εἰς οἶνον ωροπάλαιον ὅσα βούλει μὴ ἀθρόως, ἀλλὰ κατὰ μέρος καὶ κατὰ ἐκάσῖην ἡμέραν κίνει καλάμω ἄκρω, ἴνα μέχρι τοῦ ΄5 ωνθμένος τοῦ ἀγιείου ἐΦικνῆται, καὶ ωωμάσας ἀκριεῶς, ἴνα μὴ διαπνέηται, ἔα τριάκοντα ἡμέρας, μετὰ ἃς διυλίσας τὸν οἶνον βάλλε εἰς ωέντε ξέσῖας μέλιτος ξέσῖην α΄ καλῶς τετριμμένου, καὶ ἐάσας ἡμέρας τριάκοντα, ἴνα κατασῖῆ, χρῶ.

1 Αλλως. Σπευασία ροσάτου συνθέτου.] Ρόδα έξονυχίσας 10 βάλλε ξέσιας μέλιτος ς', καὶ ἕα ἐνιαυτόν · βάλλε ἀπὸ τοῦ

la face, l'œsophage et le ventre, et refroidit et épaissit pour quelque temps les humeurs contenues dans les veines.

### \* 33. PRÉPARATION DES BOISSONS USUELLES.

Vin aux roses.] Soyez pur de souillure; ôtez les onglets des roses, jetez-en autant que vous voudrez dans du vin très-vieux; cependant pas toutes à la fois, mais par parties; remuez le mélange chaque jour avec la pointe d'un roseau, de sorte qu'il parvienne jusqu'au fond du vase; fermez ensuite exactement le pot avec un couvercle, afin que le mélange ne s'évapore pas; abandonnez-le à lui-même pendant trente jours; filtrez ensuite le vin, et ajoutez, sur cinq sextaires, un sextaire de miel bien trituré, et servez-vous de la boisson, après l'avoir abandonnée à elle-même pendant trente jours, afin qu'elle se clarifie.

Autre manière de préparer du vin aux roses mis en réserve.] Après avoir ôté les onglets des roses, jetez dessus six sextaires de miel, et

<sup>1,</sup> ψύχεται ΑCM.

<sup>2.</sup> σαχυτέρους] βραχυτέρους BV. CH. 33. Tit. τῶν ἐν χρήσει pris

dans l'index; om. textus Codd.

3. Καθαρούς ών C; καθαρά ωριών

<sup>2</sup>ª m. — Ib. βάλε ABCM ut infra.

<sup>5.</sup> τοῦ om. A.

<sup>8.</sup> μέλιτος ξέσ ην εν Β. — Ib. τετριμμένου ABV; εψημένου C 2° m.

<sup>11.</sup> ξέσ7αs ex em.; 5' Codd.

συνθέτου ρόδων χ α', καὶ μέλιτος καθαροῦ χ ε', καὶ λειώσας ἐπίχει οἴνου καλοῦ ξέσ as ι'.

Υδροροσάτον.] Μέλιτος καλλίσθου χλ', δόδων Φύλλων χι', διδατος ωηγαίου χξ' · έψε τὸ ὕδωρ έως βράσεως, καὶ κουΦίσας 5 τὸ κακκάδιον βάλε τὸ δόδον · ωωμάσας τὸ κακκάδιον έως τελείας ωέψεως, καὶ έψήσας τὸ μέλι χωρὶς καὶ ἀπαΦρίσας, καὶ

Αλλο ροσάτον.] Οἴνου ωρωτείου ¾ κα', μέλιτος ¾ η', ρόδων Φ Φύλλων ¾ γ', καὶ βρέξας τὸ ρόδον τῷ οἴνῳ ἡμέρας ιε', καὶ διυ-10 λίσας ἐκ τοῦ οἴνου ἔψε τὸ μέλι καὶ ἀπαΦρίσας ἑνώσας τῷ οἴνω, βρόχω καὶ ἀναδήσας δεόντως, ἔα.

διυλίσας τὸ ρόδον μίξον τὸ μέλι τῷ ζέματι τοῦ ρόδου.

Ροσάτον άλλο ωρόσφατον.] Μέλιτος λ ζ', οἴνου λ κα', καὶ 5

abandonnez le tout à lui-même pendant un an; prenez ensuite une livre des roses mises de côté et cinq livres de miel pur; triturez ce mélange et versez dessus dix sextaires de bon vin.

Hydro-rosat.] Trente livres du meilleur miel, dix livres de feuilles 3 de roses, soixante livres d'eau de source; chauffez l'eau jusqu'à ce qu'elle bouille, ôtez le pot [du feu] et mettez-y les roses; tenez le pot bien fermé avec un couvercle, jusqu'à ce que le mélange soit complétement infusé; faites bouillir à part et écumez le miel, séparez les roses avec un tamis, et ajoutez le miel à la décoction de roses.

Autre vin aux roses.] Vin de première qualité, vingt et une livres; 4 miel, huit livres; feuilles de roses, trois livres: faites macérer les roses dans le vin pendant quinze jours, séparez-les du vin avec un tamis, faites bouillir le miel et écumez-le, ajoutez-le au vin, et abandonnez le tout à lui-même, après l'avoir bouché en le liant comme il faut avec un lacet.

Autre vin frais aux roses.] Miel, sept livres; vin, vingt et une 5

3. ι'] ε' M.

4. Éve ex em.; Éve Codd.; il en est de même p. 433, l. 6.

Ib. βράσεσθαι C 2° m.

5. nannábiov ex em.; nanábiov C; nandbiov V; nandbiv ABM.

Ib. ωωμάξας ACMV.

6. χώρισαι ἀπαφ. ABC 1° m. MV. 10. έψει B corr.

Ιb. μέλιν Α.

11. dvadúpas  $ABC\ \mbox{\scriptsize 1}^a\ m.$  MV et sic semper.

Ματιλ. 84-85. ρόδων Φύλλων  $\chi$   $\beta'$  \* τρίψας το ρόδον δεόντως μίξον τῷ οἴνῳ έπὶ ἡμέρας  $\beta'$ , εἶτα διυλίσας τὰ Φύλλα καὶ έψήσας τὸ μέλι ένώσας τὰ ἀμΦότερα καὶ ἀναδήσας δεόντως, ἔα.

6 Ιάτον.] Μέλιτος & ζ', οἴνου & κα', ἴων δεσμίδια σμ' · Φυλλίω σας ταῦτα βρέξον ἐν τῷ | οἴνῳ ἡμέρας λ', καὶ διυλίσας τὰ ἴα ἔψε τὸ μέλι, εἶτα ἐνώσας τὰ ἀμΦότερα καὶ ἀναδήσας δεόντως, ἔα.

Χαμαιμηλάτον.] Οἴνου Ασκαλωνίτου γ κα', μέλιτος γ ζ', χαμαιμήλων κοκκίων γ° ς' · βρέχε τὰ κοκκία σὺν τῷ οἴνῳ ἡμέρας κ' καὶ διυλίσας αὐτὰ, έψήσας τὸ μέλι καὶ ἀπαφρίσας 10 ένωσον, καὶ ἀναδήσας ἔα.

8 Κουδίτου ωρώτισ1ου ἐυ κύσ1ει λίθοις.] Μέλιτος ξέσ1ην α΄,

livres; feuilles de roses, deux livres: triturez les roses comme il faut, et mettez-les ensemble avec le vin pendant deux jours; séparez ensuite les feuilles avec un tamis, faites bouillir le miel, réunissez les deux liquides, et abandonnez le mélange à lui-même, après l'avoir bouché en le liant comme il faut.

- 6 Vin aux violettes.] Miel, sept livres; vin, vingt et une livres; violettes, deux cent quarante bottes: effeuillez les violettes, et faites-les macérer dans le vin pendant trente jours; séparez les violettes avec un tamis, faites bouillir le miel, réunissez ensuite les deux liquides, et abandonnez le mélange à lui-même après l'avoir bouché en le liant comme il faut.
- 7 Vin aux camomilles.] Vin d'Ascalon, vingt et une livres; miel, sept livres, boules de camomille, six onces: faites macérer les boules avec le vin pendant vingt jours, séparez-les avec un tamis; faites bouillir le miel et écumez-le; unissez le miel aux autres ingrédients, et abandonnez le mélange à lui-même, après l'avoir bouché en le liant.
- 8 Vin poivré très-bon contre les calculs dans la vessie.] Miel, un sex-

11. ἀναδηράσας Α.

12.  $\lambda i\theta o i s$  ex em.;  $\lambda i\theta \eta s$  A;  $\lambda i\theta o v$  B C  $2^a$  m.;  $\lambda i\theta o s$  C;  $\lambda i\theta o v s$  M;  $\lambda i \alpha$  V.

<sup>4. 160</sup> C.

<sup>9.</sup> novníwy ABC 1ª m. M.

Ib. οὐγκ. M et ainsi touj.

<sup>10.</sup> έψησαι Β.

Μαιι. 85-86. 
οἶνου ξεσΊα ε', ωεπέρεως γ° α', σαξιΦράγου γ° δ', ναρδοσίαχυος γ° δ', καρπησίου, ζιγΓιβέρεως, μήου, ἀσάρου, κασίας, 
σίνωνος, ωετροσελίνου, ἀκόρου, γεντιανῆς, δαύκου ἀνὰ γ° δ' 
τῷ ἀπηΦρισμένῳ μέ λιτι ἐνώσας τὰ ξηρία καὶ τῷ οἴνῳ, ἔα τὸ 
5 ἀγΓεῖον ἡμέρας ι' ωεψεως χάριν.

Κονδίτον.] Μέλιτος χ ι', οἴνου πρωτείου χ λ', πεπέρεως γ° α' · τρίψας τὸ πέπερι μίξον | τῷ οἴνφ, καὶ ἀπαθρίσας τὸ ψ μέλι ἕνωσον τῷ οἴνφ καὶ ἀναδήσας ἔα.

Åννησάτον.] Μέλιτος  $\mbox{$\chi$}$  ι', οἴνου  $\mbox{$\varpi$}$ ρωτείου λευκοῦ  $\mbox{$\chi$}$  λ', ἀν- 10 υήσου  $\mbox{$\gamma$}^{\circ}$  ε'.

Σχοινανθάτον.] Σχοινάνθου  $\varpi$ ρὸς  $\iota$ ς΄, κρόκου σιαθμὸν  $\iota$ β΄, μασιίχης  $\gamma$ °  $\iota$ ς΄ τρίψας ταῦτα ένωσον τῷ οἰν $\varphi$ , καὶ

taire; vin, cinq sextaires; poivre, une once; saxifrage, quatre onces; épi de nard, quatre onces; carpesium, gingembre, cistre, cabaret, fausse cannelle, faux amome, persil, acore, gentiane, daucus, de chaque quatre onces; mêlez les poudres au miel écumé et au vin, et abandonnez le vase à lui-même pendant dix jours, afin que le mélange se digère.

Vin poivré.] Miel, dix livres; vin de première qualité, trente livres; poivre, une once : triturez le poivre et mêlez-le au vin; ajoutez le miel au vin après l'avoir écumé, et abandonez le mélange à lui-même, après l'avoir bouché en le liant.

Vin à l'anis.] Miel, dix livres; vin blanc de première qualité, 10 trente livres; anis, cinq onces.

Vin aux fleurs de jonc odorant.] Mêlez à seize onces de jonc odo- || rant douze onces de safran et seize onces de mastic : triturez ces ingrédients ensemble et unissez-les au vin; écumez le miel, mettez

1. οίνου ξε. ε' CV. — Ib. σαξιφράγου ex em.; σαρξιφάγου Codd. 1-2. γρ. δ'....γρ. δ' CMV.

3. ἀνὰ γρ. δ' CMV; ἀνὰ γρ. ι' C 2° m.

4. ἀπαφρισμένω ABCV; de même p. 435, 1. 4. — 5. ἡμέρας σι' C.

9. Avvioárov BCV; avioarov M. 9-10. avvioov Codd.

1 1. Σχοινανθάτου conj.; om. Codd. Ib. πρόπου σ7αθμόυ ex em.; πρόπου σ7αθμοῦ ΒCMV; προποσ7αθμοῦ Α.

12. μασ/ίχης γρ. ις' CMV; μασί. γ ις' C 2° m.

5

10

DES BOISSONS.

άπαφρίσας το μέλι, και ένώσας άπαντα και άναδήσας έα.
Στυρακάτον.] Μέλιτος χ λ', σθύρακος χ α', οἴνου χ ζ' άπαφρίσας το μέλι και τρίψας τον σθύρακα μίξον, και μετά τοῦ ἀπηφρισμένου μέλιτος ὄντος ἐν τῆ Θυία μίξας τον οἶνον ἀναλαβών τῆ χειρί σου χρῶ.

Αψινθάτον.] Εἰς τοὺς ν' ξέσῖας τοῦ οἴνου βάλλε κόσῖου 
γο '΄ς, φύλλου γο '΄ς, ἀμώμου γο '΄ς, κασίας γο '΄ς, μέλιτος ξέσῖας 
ἰ, καὶ ἀψίνθιον τὴν βοτάνην ἀπόβρεξον εἰς οἶνον ὀλίγον, καὶ 
τοῖς προειρημένοις ἐπίχει τοσοῦτον τοῦ ἀποβρέγματος ὁσον 
γενομένω σοι καλῶς ἔχειν Φανῆ.

tout ensemble, et abandonnez le mélange à lui-même après l'avoir bouché en le liant.

- Vin au styrax.] Miel, trente livres; styrax, une livre; vin, quatrevingt-dix livres: mêlez le miel et le styrax ensemble, après avoir écumé le premier et trituré le second; ajoutez le vin au miel écumé pendant qu'il est encore dans le mortier, et servez-vous-en, après l'avoir enlevé avec la main.
- Vin à l'absinthe.] Ajoutez à cinquante sextaires de vin une demionze de costus, une demi-once de feuilles de faux cannellier, une demi-once d'amome, une demi-once de fausse cannelle et dix sextaires de miel; macérez la plante appelée absinthe dans un peu de vin, et versez sur les ingrédients susdits une quantité du liquide, fait par macération suffisante pour que la liqueur vous semble agréable au goût.
  - 2. olvov & 5' BCM V.
  - 3. ἀποφρίσας ΑΒ.
  - 4. dutws ABC.

Matth. 86.

- 6. Αψινθάτου Α V.
- 7. κασσίας C. 8. άψινθίου.
- 10. έψεῖν B; om. M.

DES EXERCICES.

# BIBAÍON 5".

α'. Περὶ παταπλίσεως, ἐκ τῶν ἀντύλλου, ἐκ [τοῦ] δ' λόγου Τῶν σοιουμένων βοηθημάτων.

Matth. 86-87.

Τοῖς μὲν ὀξέως νοσοῦσι κατακεκλίσθαι συμφέρει · κοποῦ- ι σθαι γὰρ οἱ οὕτω κάμνοντες οὐ δέονται · τοῖς | δὲ χρονίως ἀρρω ε σΤοῦσι κατὰ τὰς ἐπισημασίας μόνον κατακλίνεσθαι συμφέρει ἐν δὲ τοῖς διαλείμμασι καὶ κινεῖσθαι οὐδὲν κωλύει μοχλείας 5 δεομένοις καὶ σοικίλων ἐρεθισμῶν. Τὸ δὲ σχῆμα τῆς κατα- ² κλίσεως τῶν μὲν σερὶ τὴν κεφαλὴν σεπονθότων ἀνάβροπον

#### LIVRE VI.

1. DU COUCHER.

(Tiré d'Autyllus.)

[Du quatrième livre, lequel traite De ce qu'on fait soi-même en vue de la santé.]

Dans quelles maladies le coucher convient.

Quelle position on doit ténir étant couché, suivant Il convient de faire coucher ceux qui sont affectés de maladies | aiguës, car ceux qui sont dans cet état ne doivent pas se fatiguer; quant à ceux qui ont des affections chroniques, ils doivent se coucher seulement pendant les exacerbations; dans les intervalles, rien ne les empêche de prendre du mouvement, car ils ont besoin de quelque chose qui les remue et d'excitations variées. Quant à la position que les malades doivent tenir dans le lit, celle où la tête est plus élevée que le reste du corps convient aux malades qui souf-

N. B. Pour ce livre, nous avons opéré dans les variantes une réforme dont nous rendant compte dans notre préface.

 $C_{H.}$  1. Tit. Åντύλλου καὶ Γαληνοῦ G. — Ib. ἐκ [τοῦ] δ' λόγου τῶν ex em.; ἐκ τῶν G; δ' λόγου τῶν A B C V.

- 2. γάρ οἶον τῷ κάμνοντι δέονται G.
- 3. συμφέρειν G.
- 4. οὐθέν ABV.

βιιιδ. 87.

έσθω πλην τῶν Φρενιτικῶν · τὸ γὰρ ὅπθιον ἐπὶ τούτων αἰρού
βιεθα σχῆμα διότι τὸ ἀνάρροπον ταρακτικόν πώς ἐσθιν. Καὶ

ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν Θώρακα δὲ συμβαινόντων ἐπιτήδειος ὑψηλη

ξιατάκλισις. Ἐπὶ δὲ δυσεντερικῶν καὶ κοιλιακῶν καὶ τῶν ὑσθε
ρικῶν παθῶν καὶ τῶν περὶ τοὺς κενεῶνας τὸ ὅπθιον ἀρμόζει. 5

ἐπὶ δὲ γονορροίας καὶ σατυριάσεως καὶ νεΦρίτιδος ἐπὶ ὁπό
τερον οὖν τῶν πλευρῶν κατακλίνεσθαι συμΦέρει · ἡ μὲν γὰρ

γονορροία καὶ ἡ σατυρίασις παροξύνεται, Θερμαινομένων τῶν

τόπων, ἐπειδὰν ὑπθιοι κατακλίνωνται · ἡ δὲ νεΦρῖτις, Θλιβο
6 μένης τῆς ὀσΦύος τούτω τῷ σχήματι. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀτροΦούντων 10

καὶ βραδυπεπθούντων ἡ ἐπὶ τὸ ἀρισθερὸν σύμΦορος, ὡς ἀν

περιπθοσομένου τῆ γασθρὶ τοῦ ἡπατος καὶ Θάλποντος αὐτήν ·

ἐν μέντοι ταῖς σκιρρώδεσι διαθέσεσι τοῦ ἡπατος καὶ ταῖς ἐξογ
κώσεσι καὶ ταῖς Φλεγμοναῖς ταῖς ἀποσθατικαῖς ἡ ἐπὶ τὸ δεξιὸν

frent de la tête, excepté aux frénétiques; car, chez eux, nous préférons la position horizontale sur le dos, parce que la position élevée pourrait 3 occasionner du trouble. De même, dans les affections de la poitrine, 4 la position élevée doit être recommandée. La position horizontale sur le dos convient aux dyssentériques, aux malades qui souffrent 5 de l'estomac, de l'utérus ou des flancs. Dans la gonorrhée, le satyriasis et l'affection des reins, il est bon de se coucher sur l'un des deux côtés, car ces maladies s'aggravent par la position horizontale sur le dos: la gonorrhée et le satyriasis, parce que cette position échauffe les parties malades; l'affection des reins, parce que les 6 lombes sont comprimés dans cette position. Ceux qui se nourrissent malet digèrent lentement font bien de se coucher sur le côté gauche, parce que, dans cette position, le foie enveloppe l'estomac et le réchauffe; cependant, dans les affections squirrheuses, les gonflements et les dépôts inflammatoires du foie, la position sur le côté droit

l'espèce de maladie.

3. κατά θώρ. συμβ. G.

Ib. h ψιλή V.

4. τῶν δυσεντ. G.

4-5. καὶ τῶν ὑσ7. ᢍαθῶν κm. C.M.

6. σατυρίας C 2ª m.

7. n om. CM.

10. ὀσφρύσεως C.

11. βραδυπεπ?ομένων C.

ib. ή G; om. ABCM V.

12. περιπθυσομένου V.

Ματιλ. 87-88.

κατακλισις άμείνων, ώσπερ γε σπληνός έν τοιαύταις διαθέσεσιν όντος, ή έπὶ αὐτὸν κατακλισις βελτίων. Επὶ δὲ σῖρόφου καὶ τείλεοῦ καὶ τῶν ωερὶ τὸ κῶλον διαθέσεων τὸ μέσον τοῦ τε ὑπῖίου καὶ τοῦ έπὶ τὸ ἀρισῖερὸν ἀρμόζει · ωαραφυλάξαι δὲ ἐπὶ τῶν κωλικῶν ωαρηγοροῦν αὐτοὺς τὸ ἀνάρ ροπον ἐκ τῶν ωοδῶν ss σχῆμα. Πρηνὲς δὲ σχῆμα συμπληρωτικὸν μὲν κεφαλῆς καὶ τῶν 8 αἰσθητηρίων · τοῖς δὲ τὴν κοιλίαν αὐτὴν ὁδυνωμένοις ἢ κατεψυγμένοις οὐκ ἀνάρμοσῖον τὸ σχῆμα τοῦτο.

β'. Περί ήσυχίας, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Οίς δὲ ή κατακλισις άρμόζει, τούτοις καὶ ή ήσυχία καὶ ι
10 ήρεμία · μάλισία δὲ άρμόζουσιν ἐν ταῖς άρχαῖς τῶν ἐπισημα-

est la meilleure; de même, si la rate est atteinte d'affections semblables, il vaut mieux se coucher sur ce viscère. Dans les douleurs 7 de ventre, dans l'iléus et dans les affections du colon, il faut préférer la position moyenne entre la position horizontale sur le dos et le coucher sur le côté gauche; mais il faut remarquer que ceux dont le colon est affecté sont soulagés par la position où les pieds sont plus élevés que le reste du corps. Le coucher sur le ventre remplit 8 la tête et les organes des sens, mais cette position n'est pas sans avantage pour ceux qui ont le ventre lui-même douloureux ou refroidi.

#### 2. DU REPOS.

(Tiré du même livre.)

Cas
dans lesquels
convient
le repos.

La tranquillité et le repos conviennent aux mêmes malades que le décubitus, mais ils conviennent surtout soit au commencement,

2. αὐτῷ G; αὐτό AB.

3. είλεοῦ G; είλαίου ΑΒV; ήλαία

C; είλίου 2ª m.

Ib. διαθέσεως G. - Ib. μέσως BV.

φεριφυλάξαι C.

κωλικών om. C.

6. Πρηνές, τουτέσζιν είς κεφαλήν

C 2 m. M.

7-8. καταψυγμένοις C.

8. ἀνάρμασ ον ΑΒ V.

CH. 2. Tit. αὐτοῦ om. A 1 m. g. ή om. BCV.

DES EXERCICES.

Μικό. 88.
σιών καὶ ταῖς ἀναθάσεσιν, ἐπί τε τροφή προσφάτως είλημε μένη. Καὶ πρὸ ὑπνου δὲ μέλλοντος ἀρμόδιος ἡσυχία.

γ'. Περὶ ἀσιτίας, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Πλήθος συσθεϊλαι καὶ σαρκῶν καὶ αἰματος, ἄπεπθα σιτία σεψαι, σληρότητα κενῶσαι, ρεύματα ξηρᾶναι, μάλισθα τὰ ὶ διὰ πλήθος γινόμενα. Ετι σαρηγορεῖ σλάδους σαρηγορεῖ δὲ 5 καὶ δδύνας, οὐ τὰς ἀπὸ δριμύτητος γινομένας, ἀλλὰ τὰς διὰ πλήθους ἔνσθασιν.

δ'. Περί ύπνου καὶ ἐγρηγόρσεως, Γαληνοῦ.

ι Υπνος διά σαυτός μεν ύγραίνει, καθάπερ άγρυπνία ξηραί-

Comm. IV in

soit pendant l'accroissement des accès et quand on vient de prendre 2 de la nourriture. Le repos est également convenable immédiatement avant le sommeil.

3. DE L'ABSTINENCE.

(Tiré du même livre.)

Réprimer la surabondance de chair et de sang, cuire les aliments non digérés, évacuer la pléthore, dessécher les fluxions, surtout celles qui tiennent à la pléthore, [tels sont les effets de l'abstinence]. Elle diminue aussi l'excès d'humidité, elle apaise encore les douleurs, non pas celles qui tiennent à l'acrimonie, mais celles qui viennent d'un arrêt de la pléthore dans les pores.

Effets de l'abstinence.

4. DU SOMMEIL ET DE LA VEILLE. (Tiré de Gañen.)

Le sommeil humecte toujours, de même que les veilles dessèchent

Liffets

1-2. είλημμένη G; είλημένη C 2° m; ήδη μένη ACM; ήδη μέν ή BV.

2. ήσυχία ύπάρχει G.

Сн. 3. Tit. астый В.

φεύματι ABM.
 τά G; om. ABCMV.

5. ωλάδος C 2° m.; ωλαδαρούς Β; ωλαδαρά V.

6. οὐ τάς G; αὐτάς ABCMV; οὐκ

C 2ª m. — 7. ἐνσθάσεις G.

Ch. 4; 1. 8. καθ. ἡ ἀγρυπνία ΑC
 VG; καθ. καὶ ἡ ἀγρ. Β.

440

DES EXERCICES.

Ep. VI, \$17; t. XVIIb, νει · οὐ διὰ σαντὸς δὲ Ξερμαίνειν ἢ ψύχειν σέφυκεν, ἀλλὰ, ὅταν μὲν ἀπυρέτων ὄντων ἤτοι Φλεγματώδεις ἢ ἀμοὺς, ἢ ὁπωσοῦν ψυχροὺς χυμοὺς εὐρὼν ἐν τῷ σώματι κατεργάσηται τε καὶ σέψη, χρησθὸν ἐξ αὐτῶν ἐργασάμενος αἶμα, Ξερμαίνει 5 τὸν ἄνθρωπον αὐξήσει τῆς ἐμΦύτου Ξερμασίας · ὅταν δὲ ἤδη συρέτθοντας ἐπὶ σηπεδόνι τοιούτων χυμῶν, ἐμψύξει, τὴν μὲν συρετώδη Ξερμασίαν σδεννὺς, αὐξάνων δὲ τὴν οἰκείαν. ὅταν ε οὖν τὸ μὲν οἰκεῖόν τε καὶ κατὰ Φύσιν Ξερμὸν αὐξήση τε καὶ ρώση, τὸ δὲ ἀλλότριόν τε καὶ σαρὰ Φύσιν καθέλη τε καὶ ματρόνη, δικαίως ἄν τις Φαίη κατὰ ἕνα χρόνον έξ ὑπνου Ξερμότερον ἄμα καὶ ψυχρότερον ἑαυτοῦ γεγονέναι τὸ σῶμα. Τῆς ε βλάθης δὲ τῆς ἐξ ὑπνου διτθῆς ὑπαρχούσης, τῆς μὲν κοινῆς, ὅταν ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν σαροξυσμῶν οἱ κάμνοντες κοιμηθῶσι.

Comment. in Aph. II, 1; t. XVII b, p. 451-53.

généraux du sommeil ; toujours, tandis que par sa nature le sommeil ne réchauffe ou ne refroidit pas toujours; mais, quand les malades n'ont pas de fièvre, et que, trouvant dans le corps des humeurs pituiteuses, crues, ou enfin froides de telle ou telle façon, il les élabore et les amène à maturité en les changeant en bon sang, il réchauffe le malade en augmentant sa chaleur innée; si, au contraire, la putréfaction de ces humeurs a déjà causé la fièvre, il refroidira, en éteignant la chaleur fébrile, tandis qu'il augmente la chaleur propre. Si donc 2 le sommeil augmente et renforce la chaleur propre et naturelle, et qu'il détruise et épuise la chaleur acquise et contre nature, on aura raison de dire que notre corps est devenu en même temps plus chaud et plus froid par le sommeil. Les inconvénients du sommeil 3 étant de deux espèces, les uns communs, quand les malades dorment au commencement des accès, les autres propres à certaines maladies,

- effets
particuliers
suivant
la période
de la maladie.

1. Θερμαίνει G.

3. δπως ἀν C 2ª m.

4. σέψιν G. - 5. συμφύτου B text.

χυμῶν λάβη C 2<sup>a</sup> m.

Ib. ἐμψύχει Gal.

8-9. καὶ κατὰ...ἀλλό7ριον τε om. CV; C 2<sup>a</sup> m. a seulement αὐξάνει.

8. κατά Φύσιν] σύμφυτον Gal.

Ib. Θερμόν G; om. ABC V Gal.

9. το παρά φύσιν C 2ª m.

Ib. καθέλη τε G; καθέλη Β; καθέληται ACV; καθάρη Gal.

9-10. μαραίνη BGV.

10. τως ούκ άν τις εὐλόγως φαίη Gal.

12. ούσης Gal.

τῆς δὲ ἰδίας ἐπί τινων νοσημάτων, ὅταν ἐν ἄλλφ καιρῷ, ταύτην ἡγητέον ἐπισφαλῆ τυγχάνειν · ἐκείνη γὰρ οὔτε ઝάνατον, οὔτε ἄλλο τι σημαίνει, ἑπομένη τῆ Φύσει τοῦ καιροῦ · συννεὐει γὰρ εἰς τὸ βάθος τοῦ σώματος ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν ωαροξυσμῶν ἡ Ͽερμασία καὶ οἱ χυμοὶ, καὶ εἰ δή τις εἴη Φλεγμονὴ ωερὶ 5 σπλάγχνον, εἰκότως αὐξάνεται, καὶ εἰ χυμοί τινες εἰς τὴν γασίερα συβρέοιεν, οὐχ ὁμοίως ωέτίονται, καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ὑπνοις, ἀλλὰ ωολὺ ωλείους γίνονται. Διὰ ταῦτά τοι καὶ ωαρακελευόμεθα τοῖς κάμνουσιν ἐγρηγορέναι τηνικαῦτα, τὴν ἀπὸ τῆς ἐγρηγόρσεως ἐπὶ τὰ ἐκτὸς Φορὰν τοῦ ωνεύματος καὶ 10 τοῦ αἰματος καὶ τῆς ἄμα αὐτοῖς Θερμασίας ἀντιτάτίοντες ὡς μέγα ἴαμα τῆ κατὰ τὰς ἐπισημασίας ἐπιγινομένη ωρὸς τὸ βά-

quand ils dorment à une autre période, il faut admettre que ces demiers inconvénients sont dangereux; car les premiers n'indiquent ni la mort, ni quelque autre chose, puisqu'ils tiennent à la nature de la période; en effet, au commencement des accès, la chaleur et les humeurs convergent vers le centre du corps, et, s'il y a quelque inflammation d'un viscère, il est naturel qu'elle s'augmente, et, si quelques humeurs se rassemblent dans le ventre, elles ne sont pas élaborées comme dans tout autre sommeil, mais elles deviennent 4 beaucoup plus abondantes. Voilà pourquoi nous exhortons les malades à veiller dans cette période afin d'opposer la tendance qu'ont le pneuma, le sang et la chaleur qui les accompagne à se porter vers l'extérieur par suite de la veille, comme un remède efficace, à celle qui les pousse vers la profondeur du corps à l'époque de l'invasion.

1. άλλω τινί Gal.

3. σημαίνει δεινόν Gal.

Ib. συννεύουσι Gal.; συνέβη G.

4-5. παροξυσμῶν ήτοι Θερμασία το αποα Gal.; CV répètent après παροξ. — οἱ κάμνοντες......άλλφ καιρῷ (p. 440, l. 13 – 441, l. 1).

6. σπλάγχυων ACG Gal.

Ib. αὐξεται Gal.

7. συββέουσιν Gal.

Ib. δπως ABCV.

8. ωολλό Α; ωολλώ Gal.

Ib. τοι] τε G.

10. ὑπό Gal.

Ib. την έκτος C; τὸ έκτος 2ª m.

Ιb. Φρουράν Α.

10-11. καὶ τοῦ αίματος om. C.

τῆς ἐν αὐτοῖς Gal.; τοῖς ἐναντίοις C; τῆ ἐναντία 2° m.

Ib. Θερμασία C 2ª m.

12. τῆ ἐπὶ τῆς ἐπισημασίας C.

Ib. επιγινόμενα G.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 4.

DES EXERGICES. 442

Comment. in Aph. 11, 1; p. 453-54. θος αὐτῶν Φορᾳ. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις καιροῖς ὑπνων ἀκο-ς λουθεῖ τοὐπίπαν ἐναργής τις ὡΦέλεια, καὶ μάλισία ὅταν ἐν ταῖς παρακμαῖς γενηθῶσιν · ὡΦελοῦσι μὲν γὰρ ἐναργῶς ἐνίστε καὶ κατὰ αὐτὰς τὰς ἀκμὰς γινόμενοι, καί ποτε κὰν τοῖς τῶν 5 ἀναβάσεων ἐσχάτοις, ὅσα συνάπίει ταῖς ἀκμαῖς, ἀλλὰ ἡ πασῶν ἐναργεσίατη τῶν ὡΦελειῶν ἐν ταῖς παρακμαῖς γίνεται. Καὶ 6 τοίνυν καὶ βλάπίοντες ἦτίον μὲν ὀλέθριοι κατά τε τὴν ἀκμὴν καὶ τὴν αὕξησιν τοῦ παροξυσμοῦ, μάλισία δὲ ἐν ταῖς παρακμαῖς · ἐν ῷ γὰρ ἔκασίον ὡΦελιμώτατόν ἐσίιν, ἐὰν πρὸς τῷ 10 μηδὲν ὡΦελεῖν ἔτι καὶ βλάπίη, Θάνατον εἰκότως δηλώσει. Βλάβαι δὲ ἐξ ὑπνων εἰσὶν αὶ ταῖς ὡΦελείαις ἐναντίαι, τό τε τὸν πυρετὸν ἢ μὴ λύεσθαι πρὸς αὐτῶν ἢ καὶ παραύζεσθαι,

Quant au sommeil qui arrive aux autres périodes de l'accès, il est 3 généralement suivi d'un avantage évident, surtout s'il arrive au déclin; car celui qui arrive à l'acmé même, ou même quelquesois vers la dernière partie de l'augment qui touche à l'acmé, sait quelquesois aussi un bien maniseste, il est vrai, mais de tous les avantages, le plus évident se montre pendant le déclin. De même, le 6 sommeil, s'il nuit, est moins pernicieux pendant l'acmé et l'augment de l'accès, tandis que celui qui a lieu au déclin l'est beaucoup, car, si une chose quelconque, à l'époque où elle est habituellement trèsavantageuse, non-seulement ne sait aucun bien, mais même cause encore du dommage, il est probable qu'elle présage la mort. Les 7 inconvénients du sommeil sont l'opposé de ses avantages; ces inconvénients sont d'empêcher la sièvre de se résoudre ou de l'aug-

Inconvénients du sommeil;

1. τῶν ἐν om. G.

1-2. ὖπνων ἀκολουθεῖ ex emend.; ὑπνων οἶς ἀκολουθεῖ Codd.; ὑπνούντων οἶς ἀκολουθεῖ Gal., quì a ὁ δὲ ἔτερος λόγος τὴν διδασκαλίαν Φησὶ γίνεσθαι τῷ Ἱπποκράτει ϖερὶ τῶν ἐν ἀλλοις καιροῖς ὑπνούντων.

- 2. ἐνεργής BC 1° m.
- Ib. τῆς ἀΦελείας G.
- 3. γεννηθώσιν G Gal.
- 4. γενόμενοι ΑΒCGV...

- 5. ἀναβ. τῶν γινομένων ἐν τοῖς ἐσχ. Gal.
  - Ib. όσαι συνάπ Τουσιν Gal.
  - 6. ἐνεργεσθάτη G.
  - βλάπ Ιουται G; βλάπ Ιουτος C.
  - Ib. δλέθριον G. Ib. γε Gal.
  - 8-9. παρακμ. ολέθριοι γίνονται Gal.
  - 9. τὸ ώΦελιμώτατον Gal.
- 11. εναντίαις, παραδείγματος χάριν το Gal. — Ib. τι C.
  - 12. παροξύνεσθαι Gal.

DES EXERCICES.

και τὰς δδύνας ἐπιτείνεσθαι, καὶ τὰ ρεύματα ωλείω γίνεσθαι, s rai τας Φλεγμονας αὐξάνεσθαι. Τῶν δὲ χυμῶν τους μὲν ωέψεως δεομένους ύπνος ώφελει τούς δέ διαφορήσεως έγρηγορσις. 9 Kal τας μέν είς την γασίερα και τα έντερα και ήπαρ των χυη μων όρπας έπιτείνει μέν ύπνος, αντισπά δέ έγρηγορσις. Εί δέ έκ τραύματος αίμοβραγία τις γένοιτο, σαύει μέν ύπνος, άντιη σπα δε εγρήγορσις. Επι ών γε μην χυμών λεπίθναι τε τὸ σάγος ή την γλισχρότητα δεόμεθα χρήσιμος έγρήγορσις, οὐ μην άμετρος · χρη γαρ εν μέρει και σετίειν αύτους, όπερ ύπνος 12 έργάζεται. Μεγίση δε βλάθη τοις σάνυ ψυχροίς χυμοίς, όταν 10 [Conf. Meth. έπιτρέπη τις έπὶ ὅσον βούλονται κοιμᾶσθαι · ῥέπουσι μέν γάρ els τοῦτο διὰ τὴν ψύξιν· οὐ μὴν συμφέρει γε αὐτοῖς, ἀλλά τοσούτον εν άπασι τοῖς τοιούτοις ύπνοῦν σεροσήκεν, ὅσον ἀνακησασθαί τε την δύναμιν, έν ταῖς έγρηγόρσεσι κάμνουσαν,

E deperd. lib. [Cf. Comm. IV in Ep.v1, \$ 20; p. 191, et Comm.V, \$ 10 et 32; p. 262 et 301.]

med. XII, 3; t.X, p.823-24.]

menter, d'aiguiser les douleurs, de rendre les fluxions plus abon-8 dantes et d'accroître l'inflammation. Le sommeil est utile aux humeurs qui doivent être élaborées, la veille l'est à celles qui doivent être enlevées par la perspiration. Le sommeil augmente la tendance des humeurs vers l'estomac, les intestins et le foie; la veille, au con-10 traire, opère sur elles une révulsion. Quand il existe une hémorrhagie produite par une plaie, le sommeil l'arrête, la veille la rappelle. Il Quand il faut atténuer les humeurs épaisses ou visqueuses, la veille est utile, pourvu qu'elle ne soit pas prolongée outre mesure, car il faut que ces humeurs soient élaborées à leur tour, ce qui se fait par le sommeil. Il est très-nuisible aux humeurs éminemment froides qu'on permette aux malades de dormir autant qu'ils veulent, car, à cause du refroidissement, ils ont de la tendance au sommeil, quoiqu'il ne leur soit pas utile, mais, dans tous les cas semblables, on dormira autant qu'il faut pour rétablir les forces qui s'épuisent pen-

- ses effets comparatifs avec ceux de la veille.

Le sommeil est nuisible quand la qualité froide prédomine chez un individu.

<sup>1.</sup> καὶ τὸ τάs Gal.

<sup>2.</sup> Τῶν χυμῶν δέ G.

Ib. A Tous A.

<sup>1.</sup> τάς τά G. — Ib. τά om. A. —

lb, καὶ ή παρά τῶν A.

<sup>5-7.</sup> Εί δέ....έγρηγορσιε G, qui a H dé · om. ABCV Ras.

<sup>7.</sup> un V.

<sup>13-14,</sup> ἀνακτήσασθαι ex em.; ἀνακτήσεται Codd.

DES 444 EXERCICES.

[Conf. Sympt. caus. I, 8; tome VII, p. 143.] ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 5.

έργάσασθαί τέ τινα πέψιν · δ μέν γὰρ ὕπνος γίνεται, τῆς έμ-Φύτου Θερμασίας ἤτοι διὰ κάματόν τινα καὶ ξηρότητα πλείονα πρὸς τὴν τροΦὴν ἐπισ[ραΦείσης, ἢ διὰ ἀμετρίαν ὑγρότητος ἀδυνατούσης ἐκτὸς ἀποτείνεσθαι · ἔσ]ι δὲ ὁ μὲν πρότερος ὑγιει-5 νὸς καὶ κατὰ Φύσιν · ὁ δὲ δεύτερος ῥηθεὶς οἷον ἐν κώμασί τε καὶ ληθάργοις.

ε'. Περί τῆς ἐξ ὕπνου ἀΦελείας, Αντύλλου, ἐκ τοῦ δ' λόγου Τῶν ποιουμένων.

Υπνος ἀνίησι τὰ συντεταμένα, καὶ μαλάσσει τὰ ἐσκληρυμ-1 μένα καὶ χεῖ τὰ συνεσίῶτα |, καὶ τὰ ἀνώμαλα εἰς ὁμαλότητα » καθισίᾳ, ἔτι τε τοὺς κλόνους καὶ τὰς ψυχικὰς ταραχὰς καθί-10 σίησι, καὶ τὸ ωνεῦμα ὁμαλύνει, καὶ ῥεύματα ἴσίησι, ωαχύνων

dant la veille et pour opérer quelque coction; car le sommeil est produit soit parce que la chaleur innée, par quelque fatigue ou par un excès de sécheresse, se porte là où s'élabore la nourriture, soit parce que l'excès d'humidité la rend impuissante à rayonner vers l'extérieur; or le sommeil dont nous avons parlé en premier lieu est salubre et naturel, et celui que nous avons mentionné en second lieu est semblable au sommeil du coma et du léthargus.

5. SUR L'UTILITÉ DU SOMMEIL. (Tiré d'Antyllus.)

[Du quatrième livre, lequel traite De ce qu'on fait soi même en vue de la santé.]

Utilité générale du sommeil ; Le sommeil relâche ce qui est tendu, ramollit ce qui est dur, l fond ce qui est coagulé, rend lisse ce qui est raboteux; en outre îl apaise les secousses du corps et les troubles de l'âme, rend la respiration uniforme, arrête les flux, en épaississant les humeurs dans le

 φύσιν G; φύσειν C 2° m.; φύσεις ABCV. — Ib. οἶον G; οἶος ABCV.

Ch. 5; l. 7. συντεταμμένα CG; συντεταγμένα Α.

7-8. έσκληρημένα ΑΒV; έσκληρυμένα G

η. καθισ/ῆ....ταραχάς om. G.
 Ιb. καθισ/ῆ C.

τὰ ἐν τῷ σώματι ὑγρά. Καιρὸς δὲ ὑπνου ἐν μὲν τοῖς διαλείπουσιν ὁ τῆς ἀνέσεως εἰ δὲ ἐπιμήκης ὁ ϖαροξυσμὸς εἴη, ὅ
τε τῆς ἀκμῆς καὶ ὁ τῆς ϖαρακμῆς ἐπιτήδειοι · ὁ δὲ τῆς ἀρχῆς
ἀλυσιτελέσ αlos · ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ϖρὸ τῶν ϖαροξυσμῶν ἀνε
ξπιτρεπίδευς. Εν δὲ τῆ ἐπιδόσει, εἰ μὲν βραχεῖα τυγχάνοι, οὐκ 5
ἐπιτρεπίδον ὑπνον · εἰ δὲ ἐπιμήκης, εἰ μὲν μετὰ μέσην ἡμέραν
γίνοιτο [τὰ] τῆς ἐπιδόσεως, κωλυτέον · Φύσει γὰρ ϖᾶς ὑπνος
δειλινὸς κακός · εἰ δὲ μετὰ μέσην νύκτα καὶ μάλισία ϖερὶ τὸν
τοῖς συνεχέσι νὺξ μὲν ἡμέρας ἐπιτηδειοτέρα, νυκτὸς δὲ ἔτι 10
βελτίω τὰ μετὰ τρίτην ὥραν, καὶ μάλισία τὰ τελευταῖα · τῆς
δὲ ἡμέρας ὁ τε ὅρθρος καὶ μέχρι μέσης ἡμέρας.

2 corps. Le temps favorable pour le sommeil dans les maladies intermittentes est l'intervalle des accès; si l'accès est long, la période de l'acmé et celle du déclin sont les plus convenables, celle du début est la moins avantageuse; le temps qui précède l'accès est également 3 peu convenable. Si la durée de l'augment est courte, il ne faut pas permettre de dormir pendant cette période; si, au contraire, elle est longue, et que l'augment arrive après le milieu du jour, il faut empêcher les malades de dormir, car tout sommeil du soir est naturellement mauvais; mais, si le milieu de l'augment vient après minuit et coïncide à peu près avec le lever du soleil, il faut per-4 mettre de dormir. Dans les maladies continues, la nuit est plus propre au sommeil que le jour, et, parmi les diverses parties de la nuit, celle qui vient après la troisième heure, surtout la dernière partie, est plus propice que celle qui la précède; parmi les diverses parties du jour, celle du lever du soleil est préférable jusqu'à midi.

- époque
où il est avantageux
dans
, les maladies
intermittentes:

- dans les maladies continues.

<sup>1.</sup> ἐν μέν ] εἰ μέν C; ὁ μέν 2\* m.

<sup>3.</sup> καὶ τῆς σαρακμ. G.

Ib. ἐπιτήδειος C 2ª m.

<sup>5.</sup> δέ om. M. — Ib. τυγχάνει AM.

<sup>7.</sup> τά ex em. Matth.; om. Codd.

Ib. wäs om. G.

<sup>9.</sup> Ev om. ABC 1ª m. MV.

Ib. dé om. C 2ª m.

<sup>10-11.</sup> ἔτι ἄραν τρίτην βελτίω V;ἔτι β. τὰ τρ. ἄρ. Β.

ς'. Περὶ ἐγρηγόρσεως, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Εγρήγορσις ωλήθος διαφορεί, καὶ τὰ ἐν κοιλία ὑποδιδάζει καὶ ωρὸς τὴν κάτω διέξοδον εὐτρεπίζει, καὶ νωθρότητα διαλύει, καὶ βάρος ἀποικονομεί, καὶ τὰ ἐκλελυμένα ἐπισθρέφει, καὶ τόνον τῆ τε φύσει τῆ τε ψυχῆ ωεριτίθησιν, ἰδρῶτας ἐπέχει. 5 Τοῖς δὲ καθαιρομέψοις ὑπὸ φαρμάκου ωαρεγθυητέον μέχρι τῆς ἐ ωαντελοῦς καθάρσεως ἐγρηγορέναι. Εγρηγορτέον δὲ καὶ ἐπὶ τροφῆ αὐτόθι εἰλημμένη καὶ ωστῷ, καὶ ἐν ἐπισημασία καὶ ωρὸ αὐτῆς, ὡς ἐν τῷ ωερὶ ὑπνου δεδήλωται τόπῳ. Ποιητικὰ δὲ ἐ ἐγρηγόρσεως τρίψις σκληροτέρα χωρὶς λίπους, καὶ ἔτι μᾶλλου 10 ἡ διὰ ἀμολίνων · τριβέσθω δὲ μάλισθα τὰ σκέλη · καὶ τὰ χρίσματα δὲ ὁσα δριμύτερα νίτρον, ἢ εὐφόρβιον, ἢ λιμνῆσθιν, ἢ

6. DES VEILLES. (Tiré du même livre.)

Effets de la veille;

- cas dans lesquels elle convient.

Moyens de produire la veille. Les veilles dissipent la pléthore, font descendre les matières contenues dans le ventre et les préparent à être évacuées par en basselles dissipent la torpeur, chassent la pesanteur, excitent les parties épuisées, donnent du ton à la nature et à l'âme, et répriment les sueurs. On doit conseiller à ceux qui prennent un médicament purgatif de veiller jusqu'à ce que la purgation soit entièrement terminée. Il faut aussi veiller quand on vient de prendre des aliments ou des boissons ainsi que pendant et avant l'invasion des accès, comme nous l'avons dit dans la chapitre sur le sommeil. Les moyens qui produisent la veille sont les suivants : friction un peu rude et sans graisse, surtout si elle se fait avec du linge grossier et nouveau (il faut surtout frotter les jambes); liniments plus ou moins âcres, comme ceux qui contiennent de la soude brute, de l'euphorbe, de

Ch. 6; l. 2. έξοδον G.5. ωαρεγΓελτέον C 2° m.

6. Γρηγορτέου G.

Ib. καί om. C M text.7. αὐτό G. — Ib. ἡλημμένη G; εἰλιω-

μένη AC i\* m. M; ήλοιωμένης BV.

10. τρίδεσθαι ΑΒ.

Ib. μάλ. σπέλη G.

λιμνῆσ/ιν ex em.; λιμνήσ/ην Codd.

Μαίρι, ή καρδαμον, ή σύρεθρον, ή αγρίαν σιαφίδα, ή κόκκον Κνίδιον, ή νᾶπυ ἔχει · καταπλάσματα δὲ τὰ διὰ νάπυος σκέξεσιν ἐπιδαλλέσθω. Ποιητικὰ δὲ ἐγρηγόρσεως καὶ τὰ τοιαῦτα, κνησμὸς βίαιος, τιλμὸς τριχῶν, ὁλκή δακτύλων, σπαραγμὸς σιομάχου διὰ καθέσεως δακτύλων, σρόσθετα ἐντιθέμενα τῆ 5 ἔδρα, ὧν ή ὕλη γέγραπίαι, ἔτι ὀσφραντῶν τὰ δυσώδη καὶ σιαρμικὰ, φάρμακα δριμέα σροσαγόμενα τοῖς ὅμμασιν, ή αὐτὸ τὸ ἔλαιον ἐγχεόμενον, σικύαι τιθέμεναι κατὰ βουδώνων, ἐμδοήσεις συνεχεῖς, σροσαίγελίαι ταραχώδεις, λόγοι ἐπιτρεπίιξεοί, Θεάματα φοδερὰ, ἀκούσματα τραχέα. Εἰ δὲ τὰ εἰρημένα 10 βοηθήματα οὐ μόνον ἐγρηγόρσεως σοιητικὰ, ἀλλὰ καὶ καταΦορᾶς εἴη διαλυτικὰ, τί ἀν εἴη ἄτοπον;

l'adarce, de l'armarinte, du cresson, de la pariétaire d'Espagne, de la dauphinelle, des baies de Gnide ou de la moutarde; il faut aussi placer des cataplasmes de moutarde sur les jambes. Les moyens suivents produisent également la veille: prurit violent, arrachement des poils, tiraillement des doigts, titillation de l'œsophage au moyen de l'introduction des doigts, suppositoires appliqués au siège, desquels nous avons décrit la composition; parmi les médicaments qu'on fait flairer, ceux qui sont de mauvaise odeur et provoquent des éternuements, médicaments âcres appliqués aux yeux, ainsi que l'huile elle-même qu'on verse dedans, ventouses appliquées aux aines, cris continuels poussés à l'oreille, nouvelles qui troublent, exhortations pressantes, choses terribles à voir ou dures à entendre. Et, si ces moyens de traitement ne produisent pas seulement la veille, mais dissipent aussi le cataphora, qu'y aurait-il à cela d'extraordinaire?

1. πάγχρυ ΑV; πάχρυος G.

Ib. καρδάμωμον ABC 1<sup>n</sup> m. G
 MV.

Ib. ἀγριοσ αφίδα G.

3. ἐπιδαλέσθω C M; ἐπιδάλλεσθαι A.

4. κυισμός C 2ª m. V; κισμός C.

5. καθερέσεως G.

6. i G; om. ABCMV.

7. Φάρμακα καὶ δριμέα C 2\* m.

8. τό om. A.

Ib. τε θέμεναι Β.

8-9. εμβοηθήσεις Β V.

9-10. ἐπιτριπθικοί ABC 1° m. G

MV.

10-11. φοβερά....βοηθήματα G; om. ABCMV.

11. ἀλλὰ εἰ καί C 2ª m.

διυλιτικά C.

DES EXERCICES.

91

ζ΄. Περί λαλιᾶε, ἐκ τοῦ δ΄ λόγου.

Η λαλιά κεφαλής μέν έχει τι συμπληρωτικόν, καὶ βάρους ι έμποιητικόν · ἐσθὶ δὲ καὶ δυνάμεως καταλυτική, μάλισθα ἐν ωυρετοῖς, καὶ ἔτι μᾶλλον κατὰ τὰς ἐπισημασίας, καὶ δίψους ωοιητική, καὶ γλώσσης ξηραντική καὶ ἐμέτων ωροκλητική. 5 Ανάρμοσθος δὲ καὶ ὀφθαλμιῶσι καὶ αἰμοὀραγοῦσιν ἐκ μυκτή- ½ ρων, μάλισθα δὲ τοῖς αἶμα ἀνάγουσιν · ἐπιτήδειος δὲ τοῖς εἰς ΰπνον ἀμέτρως καταφερομένοις.

η'. Περὶ ἀναφωνήσεως, ἐκ τοῦ δ' λόγου.

Γυμνάσιον μέν έσι Ξώρακος και τῶν Φωνητικῶν ὁργάνων ι ἀναΦώνησις, και πρό γε τούτων τῆς Φυσικῆς Ξερμασίας, τὴν

> 7. DE LA CONVERSATION. (Tiré du quatrième livre.)

Effets
nuisibles
de la
conversation.

La conversation a, jusqu'à un certain point, la faculté de remplir la tête et de causer de la pesanteur; elle épuise aussi les forces, surtout dans les fièvres, et à plus forte raison pendant l'invasion; elle donne de la soif, dessèche la langue et provoque des vomissements. Elle ne convient pas non plus à ceux qui ont des ophthalmies ou a des hémorrhagies nasales, et bien moins encore à ceux qui ont des hémoptysies; mais elle est utile à ceux qui ont une tendance démesurée à s'endormir.

8: DE LA DÉCLAMATION. (Tiré du quatrième livre.)

Ce qu'est la déclamation; La déclamation est un exercice de la poitrine et des organes de la voix, et encore plus de la chaleur naturelle, puisqu'elle aug-

Ch. 7. Tit. ἐκ τοῦ αὐτοῦ λ. CM.
2. ἐμποιητικῆς ABC 1° m. MV.
4. καὶ γλ. ξηραντ. om. BG. — Ib.
καὶ ἐμ., ωροκλ. G; om. ABCM V.

6. αἶμα ἀνάγουσιν ] αἰμοβραγούσιν ΒV.

CH. 8. Tit. ή ἀναφ. CM Aët.9. ωρός γε τούτω Aët.

449

ναιά. 91-92.

μέν θερμασίαν αὔξουσα καὶ καθαίρουσα καὶ τονοῦσα καὶ λεπίννουσα, τὰ δὲ τοῦ σώματος μέρη σἰερεὰ καὶ εὔτονα καὶ κα
ὶ θαρὰ καὶ δυσπαθῆ κατασκευάζουσα. Χρώμεθα δὲ ἀναφωνήσει

ποτὲ μὲν ὑπὲρ πάθους θεραπείας, ἤτοι φωνῆς κεκμηκυίας, ἢ

καὶ παντὸς τοῦ σώματος, ποτὲ δὲ ὑπὲρ διορθώσεως φωνῆς 5

πεπονθυίας κατὰ πάθος ἢ ἐκ φύσεως. Αρμόζει δὲ σἰομαχικοῖς

ἡ ἰμέτοις, ὁξυρεγμιῶσι, φιλαπέπίοις, τοῖς πολυφλεγμάτοις τε

κατάλληλος καὶ γυναιξὶ ταῖς ἐν κίσση τοῖς δὲ περὶ κεφαλὴν

πάθεσιν ἀνάρμοσίος, συμπληρωτικόν τι ἔχουσα καὶ αὐτῆς καὶ

ὶ τῶν ἐν αὐτῆ αἰσθητηρίων. Αρμόζει καὶ ἀνορέκτοις καὶ ἀτρό
οις, μάλισία δὲ παρέτοις καὶ ὑδρωπικοῖς καὶ ἀσθματικοῖς,

ἡ ἀναλήψεσί τε ταῖς ἀπὸ νόσων καταλληλοτάτη. Ἐπειδὴ δὲ καὶ

mente, purifie, renforce et atténue la chaleur, et qu'elle rend les parties solides du corps fortes, pures et résistantes. Nous employons la déclamation tantôt pour guérir une maladie, que la voix soit faiguée ou que ce soit tout le corps, tantôt pour améliorer la voix, qu'elle soit affectée accidentellement ou congénialement. La déclamation convient dans les cas de vomissements qui tiennent à une affection de l'orifice de l'estomac, aux gens qui ont des renvois acides ou qui sont sujets aux mauvaises digestions; elle est également utile à ceux qui abondent en pituite et aux femmes qui ont des appétits contre nature; mais elle ne convient pas aux affections de la tête parce qu'elle a, jusqu'à un certain point, la propriété de causer de la plénitude dans cette partie et dans les organes des 4 sens qui y sont logés. Elle est encore utile à ceux qui n'ont point d'appétit ou qui profitent mal de la nourriture, et bien plus encore aux paralytiques, aux hydropiques et aux asthmatiques; elle est aussi 5 très-avantageuse dans la convalescence des maladies. La voix souffre

ses effets;

- cas dans lesquels on l'emploie;

- particuliè-

<sup>2.</sup> στεβρά ΒСΜ.

<sup>7.</sup> δευρεγμιώσι ex emend. Matt.; δευρεγμιώσι Godd.; δευρεγμιώδεσι

Th. δυσπέπ7οις C 23 m.

Ib. τε ex em.; δέ Codd.

ταῖε ἐγκυού τη ἐν C 2° m.

<sup>9.</sup> ἐνάρμοσΊος C 1ª m.

<sup>10.</sup> ταύτη Α.

<sup>11.</sup> παραίτοις ΑΒΥ; παροίτοις Μ.

Motth, 92-93,

Φωνή κάμνει στο μέν δια σολλήν λαλιαν και άμετρον, στο δε δια βοῆς μέγεθος, στε δε δια δζύτητα και συντονίαν, κάμνει δε και δια σιωπήν, οἶον ἐπιλανθανομένη τῶν ἰδίων ἔργων, χρήσιμος ἐπὶ σῶσι τοῖς εἰρημένοις ὁ τῆς ἀναφωνήσεως τρόπος, 5 τὸ μὲν σλῆθος τῆς λαλιᾶς ἐπιδιαλύων, τὴν δε ἐκ τοῦ μεγέθους τῆς βοῆς γεγονυῖαν ἰωμένη [βλάβην] τῆ τε σραεία και ἡρέμα καθαιρέσει, τὴν δε ὀξύτητα τῷ κατασπασμῷ σρὸς τοὺς βαρεῖς Φθόγίους. Ο΄ δε ἐκ τῆς σιγῆς, εἰ καὶ μὴ | κυρίως καλεῖται και ματος φωνῆς, ἀλλα τό γε ἀνάλογόν τι σέπονθε καμάτω χρήσιμος και ἐπὶ τούτου τοῦ εἴδους ἡ ἀναφώνησις, γυμνάζουσα τὴν φωνήν και τῶν ὀργάνων δε τῶν φωνητικῶν κεκμηκότων και σαντὸς τοῦ σώματος ήτονηκότος ἡ κεκοπωμένου, χρήσιμος εἰς ἀποθεραπείαν.

rement contre la fatigue de la voix. tantôt d'une conversation démesurément prolongée, tantôt parce qu'on a crié trop fort, tantôt à cause de l'acuité et de l'intensité des sons proférés, et enfin elle souffre aussi du silence, oubliant pour ainsi dire ses propres fonctions; dans tous les cas énumérés, le traitement par la déclamation est utile, car il dissipe [les inconvénients causés par] la conversation trop longtemps prolongée, il guérit le mal produit par les cris trop forts en le détruisant doucement, et il remédie [au dommage causé par] les sons aigus en faisant descendre la voix aux tons graves. Quoiqu'on ne puisse pas appeler proprement fatigue de la voix le mal qui résulte du silence, il a cependant quelque chose de semblable à la fatigue, et la déclamation est également utile dans cette espèce d'affection, puisqu'elle exerce la voix; elle est encore utile comme traitement secondaire quand les organes de la voix sont fatigués ou que tout le corps est affaibli ou en proie à la lassitude.

μέν om. Β.

Ib. διά σολυλαλίαν V.

<sup>2.</sup> κάμνει] σοτέ C 2ª m.

<sup>6.</sup> βλάδην add. Matth.; om. Codd.

<sup>7.</sup> κατασπασμῷ ex em. Matth.; καταπασμῷ Codd.

<sup>10.</sup> τοῦ om. A.

<sup>11.</sup> καί ex em.; ἢ καί Codd.

Matth, 93.

θ'. Τίς ὁ τῆς ἀναφωνήσεως τρόπος; ἐκ τοῦ δ' λόγου.

1 Δεῖ δὲ τὸν μέλλοντα ἀναφωνεῖν, κοιλίας ἀποδεδωκυίας τριψάμενον ἡσυχῆ, καὶ μάλισῖα τὰ κάτω μέρη, τό τε ωρόσωπον
ἀποσπογίσάμενον ἢ ἀπονιψάμενον, ἠρέμα τε ωρολαλήσαντα,
καὶ μέτρια διασίήσαντα, βέλτιον δὲ καὶ ωροπεριπατήσαντα
2 οὐτως ἐπὶ τὴν ἀναφώνησιν ἔρχεσθαι. Αναφωνείτω δὲ ὁ μὲν οὐκ 5
ἄπειρος ωαιδείας ἀ μέμνηται, καὶ ἁ δοκεῖ γλαφυρὰ εἶναι, καὶ
3 ὁσα ωολλὰς μεταβολὰς ἔχει λειότητός τε καὶ τραχύτητος. Εἰ
δὲ ἀνεπισίήμων ἐπῶν εἴη, ἰαμβεῖα λεγέτω · τρίτην δὲ χώραν
4 ἐλεγεῖα ἐχέτω · τετάρτην δὲ μέλη. Αμεινον δὲ ἀποσίοματίζειν
5 ἤπερ ἀναγινώσκειν τὸν ἀναφωνοῦντα. Δεῖ δὲ ωρῶτα μὲν ἐπὶ 10
τῶν βαρυτάτων Φθόγίων ἀναφωνεῖν, ώς οἰόν τε μάλισία κατα-

QUELLE EST LA MEILLEURE MÉTHODE DE DÉCLAMATION.
 (Tiré du quatrième livre.)

Quand on veut déclamer, on doit auparavant aller à la selle, subir une friction douce, surtout aux parties inférieures, essuyer sa figure avec une éponge ou la laver, causer auparavant doucement et attendre ensuite quelques instants, ou, ce qui vaut mieux encore, se promener auparavant et passer ensuite à la déclamation.

2 Celui qui ne manque pas d'éducation littéraire doit réciter un morceau qu'il sait par cœur, qui lui paraît beau et qui passe fréquemment du langage doux au langage âpre. Si on ne sait pas de vers épiques, on récitera des ïambes; les élégies occupent le troisième rang, et la poésie lyrique le quatrième. Il vaut mieux, pour celui qui déclame, 5 réciter par cœur que de lire. Il faut d'abord déclamer, en se tenant dans les notes les plus basses, faisant descendre la voix autant que

Ge qu'il faut faire quand on veut déclamer.

Morceaux qu'on doit choisir pour déclamer.

Comment il faut déclamer.

**CH. 9. Tit. τρόπος**] καιρός Β.

1. ποιλία ΑΒΜ.

1-2. τριψάμενος Α.

3. νιψάμενον προδιαχυθέντα ήρέμα Aēt.

4. καὶ μέτρια διασ7ήσαντα om. C.

5-6. δε ό μεν άπειρος M marg.; δεομένου άπειρος C 1° m. M text.; δεομένου κάπειρος Α.

8. δη ἀνεπισ7. C.

Ib. ώραν C 2° m.

9. Kai dueivov V.

Ib. ἀποσλοματίζειν] ήγουν ἀπὸ τῆς μυήμης λέγειν τι C 2° m.

10. μέν om. C.

11. τὸν βαρύτατον ΦθόγΓον C 2\* m.; τῷ βαρυτάτῳ ΦθόγΓῳ 3\* m.

Ib. et p. 452, 1. καταπλάσαντα G.

452

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 10.

σπάσαντα την φωνην, εἶτα ἐπὶ τοὺς δξυτάτους Φθόγ/ους ἀνάγειν, κἄπειτα μη ἐπὶ σολὺ διατρίψαντας ἐπὶ τῆς δξύτητος,
αὖθις ἀνακάμπ/ειν ὁπίσω, κατὰ βραχὺ σοιουμένους την ὑφεσιν
τῆς φωνῆς, ἄχρις ἀν ἐπὶ την βαρυτάτην ἔλθωμεν, ἀπὸ ης | ηρ- ω
5 ξάμεθα. Μέτρον δὲ σαρά τε τῆς δυνάμεως καὶ τῆς σροθυμίας δ
καὶ τοῦ ἔθους ληπ/έον.

## ι'. Περί ὑγιεινῆς ἀναφωνήσεως.

Την διά της φωνης γυμνασίαν κατά τρόπον άσκουμένην ι πείρα μαθών άπάντων οὖσαν τῶν παραγίελμάτων ἀνυτικωτάτην εἰς ὑγείας ἀσφάλειάν τε καὶ φυλακην, ἐσπούδασα την τε 10 φύσιν τοῦ βοηθήματος καὶ τὰς μεθόδους κατὰ ἐμην δύναμιν ἀναγράψαι. Τίς δέ ἐσίιν ὁ τῆς ἀληθινῆς περὶ φωνην ἀσκήσεως 2 τρόπος εἰς σώματος βεδαίαν ὑγείαν καὶ πολυχρονιότητα, ἡητέον ήδη. ἡπὸ πνεύματος γίνεται πάσα φωνη κατὰ ἀναπνοην 3

possible, ensuite on montera aux notes les plus élevées, et, après cela, ne s'arrêtant pas longtemps à ces notes élevées, on reviendra au point de départ, en faisant descendre peu à peu la voix, jusqu'à ce qu'on arrive à la note la plus basse, par laquelle on avait commencé. La durée de la déclamation se détermine d'après les forces, 6 le plaisir qu'on y trouve et l'habitude.

## 10. DE LA DÉCLAMATION SALUTAIRE.

Ayant appris par l'expérience que l'exercice de la voix, exécuté l selon la règle, est le plus efficace de tous les moyens qu'on ordonne pour raffermir et pour conserver la santé, je me suis efforcé, autant qu'il m'était possible, de décrire la nature de ce mode de traitement et les diverses manières de l'employer. Il est temps maintenant de 2 dire quelle est la véritable méthode d'exercer la voix pour raffermir la santé du corps et prolonger la vie. Toute voix doit son origine à 3

pour la santé.

L'exercice de la voix

est le meilleur

A quoi la voix

3-4. ἀνακάμπ7ειν.....ἀχρις ἀν om. V.

6. έτους C; ήθους 2° m. Ch. 10; l. 7. ἀσκομένην Β. καὶ ἐκπνοὴν ταμιευομένου καὶ τυπωθέντος ὑπὸ τῶν εἰς αὐτὸ τοῦτο δεδημιουργημένων ὑπὸ τῆς Φύσεως ὀργάνων, ὡσὶς αὐτῆς τοῦτον εἰται τὸν ἀναπνεόμενον ἀέρα, τέχνην δὲ, εἰ χρὴ τοῦτον εἰπεῖν τὸν τρόπον, τὰ διαπλάτιοντα τὸν ἀέρα μέρη τοῦ 4 σώματος. Ανάγκη δὴ οὖν τὰς ἀρετὰς καὶ κακίας αὐτῆς ἤτοι 5 σερὶ τὸ συνεῦμα, ἢ σερὶ τὰ τυποῦντα τοῦτο συμβαίνειν ὀργανα, ταῦτα δέ ἐσιν ἡ τῶν ἄκρων τῆς ἀρτηρίας τόπων, τῆς ἐπιγλωσσίδος ὀνομαζομένης, καὶ τῶν τοῦ σιόματος μερῶν, γλώσσης, ὑπερώας, ὀδόντων, χειλῶν σύμμετρος καὶ κατὰ τὴν ἐνέρτομαν εὐδιοίκητος ἀρμονία. Διασκεπίξον οὖν, ὁποῖός τις ὢν ὁ 10 ἀὴρ καὶ σῶς οἰκονομούμενος ἀρίσιην ἀποδείκνυσι τὴν Φωνήν. Κατὰ μὲν τοὺς ὀξυτάτους τῶν Φθόγιων συνθλίβεσθαι συμβαίνει καὶ σιενοῦσθαι τόν τε τράχηλον καὶ τὸν ἀνθερεῶνα, σροσπιεκίομε νων ἰσχυρῶς ἄνω τοῖς σερὶ τὸν γαργαρεῶνα τόποις τῶν

l'air qui se répartit pendant l'inspiration et l'expiration et qui est façonné (articulation et timbre) par le moyen des organes que la nature a construits à cet effet; ainsi la matière de la voix est l'air qu'on respire, et l'art (moyens expressifs) de la voix, s'il faut s'exprimer de cette façon, réside dans les parties du corps qui 4 donnent une forme à l'air. Les bonnes ou les mauvaises qualités de la voix tiennent donc indispensablement soit à l'air soit aux organes quilui donnent sa forme; or ces organes sont la partie supérieure de la trachée, celle qu'on appelle épiglotte, et les diverses parties de la bouche, la langue, le palais, les dents, les lèvres, toutes parties qui sont construites dans une harmonie et une proportion parfaites 5 avec les fonctions. Il faut donc examiner dans quel état et dans quelles conditions de distribution l'air produit la meilleure voix. 6 Pendant les tons très-aigus, il arrive que le cou et la région hyoïdienne sont comprimés et rétrécis, la partie postérieure de la langue étant appuyée fortement vers le haut contre les parties qui envi-

doit son origine;

- de quoi dépendent ses honnes ou ses mauvaises qualités.

Quelles sont
les
conditions
qui
produisent
la meilleure
voix.

<sup>3.</sup> Ohns V.

<sup>5.</sup> nal 7 A.

g. ὑπερφων C 2ª m.

<sup>10.</sup> άρμονίας Α.

Ib. o om. AB.

Matth 65

τελευταίων της γλώσσης μερών, καὶ ἀναλόγως τὸ λοιπὸν σώμα συνισχναίνεσθαι τοῖς προειρημένοις μέρεσι, σύμμετρόν τε τη διασίασει τῶν τόπων ἀέρα διέρχεσθαι · κατά δὲ τὰς τῶν ὑπάτων ἐκφωνήσεις τε καὶ μελώδίας τόν τε τράχηλον, ὡς οἶδν τε μάλισία, διευρύνεσθαι καὶ πλατύνεσθαι, τὰ σώματά τε τῆς γλώσσης τελευταῖα ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν γαργαρεῶνα τόπων ἐπὶ μέγα διεσίηκέναι, καὶ πολὸ διὰ αὐτῶν κατὰ τὴν ἀναφώνησιν ἐκφυσᾶσθαι πνεῦμα, τό τε λοιπὸν σῶμα πᾶν ἀνίεσθαι καὶ δὰ τὴν ἀραιότητα χαλᾶσθαι. Τὴν μὲν οὖν τῶν ὁξυτέρων φθόγίων το γυμνασίαν καὶ τὴν ἄχρησίον ἀπὸ τῶν ὑπάτων κατὰ μικρὸν ἐπίτασιν, ἢ τὴν παραυξήσεως φιλοτεχνίαν δεῖ πολλὰ χαίρειν ἐᾶν · τί γὰρ ἀν εἰς ἀσφάλειαν σώματος εὐμέλεια καὶ χρησίο-

ronnent la luette, que le reste du tronc éprouve un resserrement proportionné à celui des parties susdites, et que le volume de l'air qui parcourt les organes de la voix est en raison du degré de dilatation de ces parties; au contraire, si on émet ou si on chante les notes les plus graves, le cou se dilate et s'aplatit autant que possible, les parties postérieures de la langue s'éloignent fortement des parties voisines de la luette, beaucoup d'air est poussé à travers ces parties pendant la production de la voix, et tout le reste du corps est détendu et relâché par l'effet de la raréfaction. Il faut donc renoncer sans hésiter à l'émission des notes aiguës, à l'exercice inutile qui consiste à remonter peu à peu depuis les notes les plus graves, et de lutter en forçant sa voix sur les notes aiguës; sous que rapport, en effet, la beauté du chant et de la voix contribuera-t-elle

Defauts qu'il faut éviter.

τὰς τῶν ] τὰς βαρυτάτας καί C 2°
 m. (p).

3-4. ὑπάτων ex emend.; ὑπ΄ αὐτῶν Codd. — 4. τε om. M.

σώματα conj.; σΊόματα B C M,V;
 σόματα A. — Ib. τε καὶ τῆs C 2° m.
 γλώτῖηs M.V. — Ib. τὸν ἀνθε-

6. γλωτίης Μ.V. — 1b. τον άνθε ρεώνα ἢ γαργαρεώνα C 2ª m. (p).

10. ἀχρησ7ον ἀπό ex em.; ἀχρησ7ον τῆς ἀπό Codd. — Ib. ἡπάτων B V; ἡ ἀνωτάτων C 2° m. 1 2. ἐᾳ̃ν ex em.; ἐἀν Godd.

Ib. τί ex em.; τι ACM; τις BV; οὐδέν Syn., Aët., Paul.

Ib. ἀν εἰς ἀσφ. σώμ. Syn., Aêt., Paul.; εἰς ἀσφ. σώμ. ἀν. (μαί 1° m.) C; ἀν ετ καί om. ABMV.

12 et p. 455, 1. εὐμέλεια καὶ χρηστοστοφωνίας ΑΜ; εὐμελείας καὶ χρηστοφωνίας C; ἡ εὐμέλεια καὶ (om. Paul.) χρηστοφωνία Syn., Paul.; ἡ εὐμέλεια καὶ ἡ εὐφωνία καὶ χρηστοφωνία λε̄t.

DES EXERCICES.

Matth. 95-96. φωνία συμβάλλοιτο; του δέ των βαρυτέρων ΦθόγΓων ήχον άσκώμεν · Φαίνεται γάρ μεγίσ η τις είναι μο τρα καλ κυριωτάτη σρὸς άρετὴν Φωνῆς ἀὴρ ώς σελεῖσίος εἰς τὸ σῶμα κατὰ ἀναπυσήν ελκόμενος διά τε τῆς ἀρτηρίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς την έπιφάνειαν άνεσ Ιομωμένων άδη λων σόρων, τοῦτο δέ άν γένοιτο μάλισία ύπὸ σολλης των έπισπωμένων αύτὸν ἀγίείων εύρύτητος, ή δε εύρύτης ύπο ασκήσεως επιμελούς γίνεται, δισίαντων τε καὶ διευρυνόντων ἐπίτηδες ήμῶν τοὺς σόρους και κατά μικρον ώς ωλεῖσίον δέχεσθαι ωροσθιαζομένων καὶ σάλιν έκφυσζεν άξρα · σάσας γάρ δλίγου δείν τάς άρετάς της 10 ένθωνήσεως εύρήσομεν ύπὸ τοῦ σερὶ τὸ σνεῦμα σλήθους ένεργουμένας · ούτε γάρ Ισχυρον άν τις Φθέγξαιτο σώποτε, μή σφοδρώ τώ ωνεύματι διά το ωλήθος χρώμενος, ούτε μέγα τι, τούτου σεριουσία ού χορηγούμενος, ούτε μακρον διατείνον χρόνον, εί μή τῷ μήκει τῆς Φωνῆς ἐπαρκοίη τὸ τοῦ συεύματος 15

à raffermir la santé du corps? mais ce sont les notes graves qu'il faut cultiver, car la source principale et la plus importante des bienfaits de la voix, c'est l'air attiré à l'intérieur par l'inspiration en aussi grande quantité que possible, à travers la trachée et les conduits imperceptibles qui s'ouvrent à la surface du corps; on y arrivera surtout par une dilatation considérable des canaux qui attirent l'air; or cette dilatation est opérée par un exercice fait avec soin, qui consiste à faire des efforts pour élargir et pour dilater ces conduits, et à les forcer peu à peu à admettre [par l'inspiration], et à rejeter de nouveau [par l'expiration] autant d'air que possible; car on trouvera que presque tous les bienfaits de la voix viennent de l'abondance de l'air; en effet, on n'émettra jamais une voix forte sans un air puissant par sa quantité, jamais de voix étendue sans disposer d'un air abondant; jamais on ne soutiendra sa voix pendant un long espace de temps, si la quantité de l'air ne suffit pas à la

On doit surtout cultiver les notes graves, car les bienfaits de la voix dépendent de l'aboudance de l'air mis en mouvement.

2. 71 C; del. 2ª m. ..

4. έλικόμενος Α.

5. ἐπιφάνειαν αὐτῆς C 2° m.

Ib. έσλομωμένων V.

14. 00 om. ABC 18 m. MV.

Ib. οδ γε CM.

Ιb. διατείνων C.

15. εί ex em.; ή ABCMV; ἀλλά

10. dépa] δλίγον BV. — Ib. δεῖ A. C 2° m.

ωλήθος, οὖτε ωυκνὸν, ἢ λαμπρὸν, ἢ ωλήρες, εἰ διὰ μικρότητα τῆς ἐκπνεύσεως καὶ ἀσθένειαν διάκενον καὶ σομφὸν καὶ χαινον ἐκπέμπων τὸν ἢχον, οὖτε ἀν ὁλοκλήρους καὶ σαφεῖς ἀποδοίη τὰς λέξεις, εἰ διὰ βραχύτητα τοῦ ωνεύματος ὑποκλέποι ταὶ κωλύοι τὰ λεγόμενα καὶ μὴ δύναιτο ἐξαρκεῖν, οὖτε ἀν ἄλλο οὐδὲν κατορθώσειέ ωστε φωνῆ, μὴ ωολλῷ καὶ δαψιλεῖ τῷ ωνεύματι χρώμενος. Ἐπειδὴ τοίνυν φαίνεται μεγίση μοῖρα δωρὸς τὰς τῆς φωνῆς ἀρετὰς εἶναι τὸ ωλῆθος τοῦ κατὰ ἀναπνοὴν ἀέρος, ωρὸ ωἀντων τούτου τοῖς φωνὰς ἀσκοῦσι φροντισθέον νυν ἡ εἰς ἡμᾶς ὁλκὴ τοῦ ωνεύματος διασιελλομένου τοῦ τε Θώρακος καὶ τῆς κοιλίας καὶ τῶν κατὰ ὁλην τὴν σάρκα ωδρων γίνεται · βία γὰρ ὁ ἀὴρ εἴσω ἀθεῖται ωρὸς τὴν ὑπὸ τῆς

durée de la voix; il n'y aura pas de voix corsée, claire ou pleine, sil'air par la petitesse et la faiblesse de son émission ne produit qu'un son creux, sourd et mat; les mots ne seront ni entiers ni clairs, s'ils sont dérobés et coupés à cause de la petite quantité d'air qui ne peut suffire à leur émission; [en un mot] on ne tirera jamais rien de bon de la voix, à moins de mettre en mouvement un air abondant et copieux. Ainsi, puisque la quantité de l'air qu'on respire paralt s'être le point le plus important sous le rapport des bonnes qualités de la voix, c'est à cela que doivent, avant tout, s'appliquer ceux qui exercent leur voix; mais quelle est la manière de s'exercer fructueus sement? c'est ce qui reste à dire. Or, comme l'attraction de l'air quans l'intérieur du corps se fait par la dilatation de la poitrine, du ventre et des conduits disséminés partout dans la chair (car l'air est poussé forcément dans l'espace vide formé par la dilatation, en vertu de la nécessité qu'impose la nature de remplir le vide).

διασλάσεως γεννηθεί σαν εύρυχωρίαν κατά την Φυσικήν του τ

- 2. ἀσθενείαs ABC 2° m. MV.
- 3. ἐκπέμπου BC 1° m. MV; ἐκπέμπ7ου A.
  - Ib. οὐτε ἀν ex em.; όταν Codd.
  - 4. zi ex em.; i Codd.
  - 5. κωλύει ΑΜ.

Ιb δύναται A.

6-7. καὶ δαψιλεῖ τῷ om. V.

7. χρωμένου C 2° m. V.

- 12. κοιλίας γρ. άρτηρίας A marg.
- 14. γενηθείσαν ΒСΜ V.
- Ib. τοῦ ex em. Matth.; τό Codd.

Μικό. 97.

πληροῦσθαι τὸ κενούμενον ἀνάγκην · ἀθροῦν μὲν εἰσερχόμενον διὰ ρίνῶν καὶ σιόματος, πολὺ δὲ καὶ διὰ τῶν κατὰ ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν πόρων, τοσούτω δὲ πλείονα δεξόμεθα τὸν ἔξωθεν εἰς ἐαυτοὺς ἀέρα, ὁσω περ ἀν μείζονα τὴν τῶν ἐφελ10 κυσομένων αὐτὸν τόπων εὐρυχωρίαν ποιήσωμεν. Διὰ τοῦτο οἱ 5

μὲν πυκνοὶ καὶ σιενόποροι μικρόφωνοί τε καὶ τοῖς ἤχοις ἀσθενείς · οἱ δὲ ἀραιοὶ καὶ τοῖς ἀγείοις ἀνεωγότες ἰσχυρόφωνοι ·

παϊδές τε οὖν καὶ γυναῖκες καὶ εὐνοῦχοι τῶν ἀνδρῶν ἀσθενέσιεροι περὶ φωνὴν διὰ σιενότητα πόρων, καὶ οἱ ἄρρωσιοι τῶν 
11 ὑγιαινόντων. Ἐπειδὴ τοίνυν ἀποδέδεικται, τῶν μὲν περὶ τὴν 10

Φωνὴν κατορθωμάτων αἴτιον εἶναι τὸ πλῆθος τοῦ κατὰ ἀναπνοὴν ἐλκομένου πνεύματος, τούτου δὲ τὴν τῶν πόρων εὐρύτητα καὶ διάσιασιν, λοιπὸν ἀν εἴη σκοπεῖν, πῶς ἀν αὐτη γέ
12 νοιτο. Ἐπεὶ οὖν πᾶσα σώματος εὐρυχωρία καὶ κοιλότης κατὰ

nous admettrons des flots d'air par la bouche, le nez, et aussi une grande quantité par les conduits répandus sur toute la surface, et nous introduirons dans notre intérieur une quantité d'autant plus grande de l'air ambiant, que nous aurons agrandi davantage pol'espace vide des parties qui doivent l'attirer. Voilà pourquoi les gens dont la chair est dense et pourvue de pores étroits ont la voix grêle et produisent des sons faibles, tandis que ceux qui ont la chair rare et les pores dilatés ont la voix forte; par conséquent, à cause de l'étroitesse des pores, les enfants, les femmes et les eunuques ont la voix plus faible que les hommes, et les malades plus faible que ceux qui se portent bien. Puisque nous avons prouvé que l'utilité des exercices de la voix dépend de l'abondance de l'air attiré par la respiration et que cette abondance tient à son tour à la dilatation et à l'élargissement des pores, il nous reste à rechercher le comment ce dernier effet se produit. Comme tout espace vide et

Différences de la voix suivant la porosité des chairs.

Comment se produit l'élargissement des pores.

<sup>1,</sup> ἀθροῦμεν ΑΒC 1° m. MV.

<sup>3.</sup> τοσούτο AB text. M; τοσούτων

Vi° m.

Ιb. έξόμεθα CM.

<sup>4-5.</sup> ἐφελκουσομένων **A** 1° m. C 1°

m.; ἀφελκυσομένων Β.

<sup>9.</sup> σ ερότητα V 1° m.

<sup>13.</sup> αὐτη ex em. Matt.; αὐτή Codd.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 10. δύο τρόπους αὔξεται καὶ διίσθαται, κατά μικρὸν ήτοι τῶν ωςριεχόντων τας κοιλότητας χιτώνων σερισατίομένων εls τὸ κύκλω σάντοθεν, ή των έναρμοζομένων είς αὐτάς σωμάτων έκ σροσαγωγής σαραυξομένων, διά άμφοτέρων φροντισίέου ήμιν 5 καλ εύρυντέον τους | ωόρους. Πύκνωσιν μέν δή ωᾶσαν καλ τας | ταύτης αίτίας Φεύγειν, ανίεσθαι δέ ώς μάλισία, μή κατατεινόμενον είς μηκος, κεχυμένον δέ είς σλάτος διαφυλάτθοντα τὸν όγκον. Πρός δὲ τούτοις σαραύξειν δεῖ τὸν ἀέρα, κατά τε τὰς 🖟 είσπνοας κατά μικρον ωροσβιαζόμενον άναπνεῖν ωλεῖον, ωρο-10 διισθάντα έπίτηδες τὰ δεξόμενα αὐτὸν ἀγΓεῖα, καὶ σάλιν σειρώμενον έκ προσαγωγής ώς πλεῖσίον έκκρίνειν εἰς τὸ ἔξω, καί τὸ σροεισεληλυθὸς σνεύμα έκθλίβειν καὶ κενούν βιαιότερου ' ή τε γάρ της σαρκός άνεσις καὶ χύσις σαρέξεται την εί-

toute cavité dans le corps s'étendent et se dilatent de deux manières, soit que les membranes qui limitent les cavités soient refoulées peu à peu [de l'intérieur] dans l'espace qui les environne de tous côtés, soit que les parties qui enveloppent ces cavités en augmentant peu à peu de volume [augmentent en même temps le leur], nous devons, avec un soin égal, dilater les conduits à l'aide de ces deux moyens. Il faut donc éviter tout resserrement et tout ce qui peut le 13 produire, relâcher autant que possible en maintenant le corps, non pas étendu en longueur, mais ramassé en largeur. On doit, 14 en outre, augmenter la quantité d'air, en s'efforçant tour à tour d'en attirer peu à peu, pendant l'inspiration, plus que de coutume, par la dilatation préalable et volontaire des cavités qui doivent l'admettre, et d'en expulser graduellement autant d'air qu'il est possible à l'extérieur, d'exprimer et d'évacuer avec plus ou moins de force celui qui était entré auparavant; car le relâchement et la diffluence

<sup>2.</sup> *περισατλομένων* conj.; *περισα*κομένων ΑΒCMV; σεριτεινομένων C 2ª m.

<sup>3. #</sup> BM; om. V.

Ib. αὐτάs ex em.; αὐτό Codd.

<sup>4.</sup> ωαραυξανομένων ΑΒV.

<sup>5.</sup> δεῖ BCMV.

<sup>7.</sup> διαφυλάτ7ουτα ex em.; διαφυλάτ/ειν Codd. - 9. προσδιδαζόμενον AB interl. CMV.

<sup>9-10.</sup> προδιισίωντα Μ; προδιισίαντας C 2° m.

<sup>10-11.</sup> *σειρωμένουs* C 2 m.

<sup>12.</sup> ωροσειληλυθός ΑΒ.

ρίτητα τοῖς πόροις, ὁ τε κατά τὴν τοῦ πλείονος ἀέρος ἀναπορίν προσδιασμός ἐπὶ μεῖζον αὐτοὺς ἀεὶ προσδιασμός ἐπὶ μεῖζον αὐτοὺς ἀεὶ προσδιασλήσει πλάτος, ἢ τε κατά τὴν ἐκπνοὴν προσλιπάρησις τοῦ πλεῖσίον ἀποδιδόναι τὸ πνεῦμα μεγάλως διίσθησι τοὺς πόρους · ὁσω γὰρ ἄν τις μᾶλλον ἐπιτηδεύσας κενώσει τὸν Θώρακα τοῦ πνεύ- ματος κατά τὴν ἐκπνοὴν, τοσούτω πλείονος ἀέρος πάλιν εἰς τὸν ἀντικαταχωρισμὸν τοῦ δεδαπανημένου δεήσεται. Ἡ μὲν οῦν διὰ τῆς Φωνῆς ἄσκησις ἀραιοῖ τὸ σῶμα τῆ διασθάσει τῶν πόρουν τὰ δὲ ἄλλα γυμνάσια πάντα πιλοῖ τὰς σάρκας καὶ πυκνοῖ καὶ συσθρέφει · κἀκείνη μὲν κοῦφον ἀποτελεῖ τὸν ὁγκον διὰ τὴν 10 τῶν μεταξύ πόρων εὐρύτητα · ταῦτα δὲ ἐμεριθῆ καὶ σθιεαρὸν τὸν βαρύν. Καὶ διὰ μὲν τῆς Φωνασκίας ἐκ τῆς διὰ ταύτην γινομένης ἀραιότητος ἐνδοτικὴν καὶ πρὸς πᾶσαν | ἐνέργειαν εὐμεταχείρισθον πλατθομένην ἰδεῖν ἔσθι τὴν σάρκα · διὰ δὲ τῶν ἄλλων

de la chair élargiront les conduits, l'inspiration forcée d'une plus grande quantité d'air les dilatera toujours de plus en plus, et les efforts qu'on fait pendant l'expiration pour rejeter autant d'air que possible, élargissent considérablement les conduits; en effet, la quantité d'airdont on aura besoin pour remplacer celui dont on a usé est d'autant plus grande, qu'on se sera efforcé de vider plus exactement la poitrine d'air pendant l'expiration. Par conséquent, l'exercice de la voix rarélie le corps par la dilatation des conduits, tandis que tous les autres exercices foulent les chairs, les condensent et les épaississent; il rend le corps léger par la dilatation des conduits qui sont au milieu des chairs, les autres le rendent lourd, pesant et épais. 16 On peut voir que la chair façonnée par l'exercice de la voix, au moyen de la raréfaction qu'elle entraîne, cède et prête facilement à toutes les fonctions possibles, tandis que, par les autres exercices,

L'exercice de la voix raréfie le corps; les autresexercices le condensent;

3-6. προσλιπάρησις....ἐκπνοήν om. BV.

3. προσλιπάρησις, ήγουν προσδιασμός C 2° m.

6. τοσούτων Α.

8. διατάσει C 2ª m.

10. ἔγκον **A**; ἡγουν τὸ σῶμα C 2° m.

11. έμβριθη ήγουν σλερεόν С 2° m.

Ib. σλιβαρον ήγουν συκνόν C 2" m.

12. ἐκ om. ABC 18 m. MV.

12-13. γενομένης BV.

DES EXERCICES.

γυμνασίων άντίτυπον καὶ σκληράν καὶ δυσαίσθητον · διὸ καὶ την γνώμην ηλιθιώτεροι γίνονται τῶν ἰδιωτῶν οἱ σολλοὶ τῶν άθλητών. Προκριτέα οὖν ή διὰ τῆς Φωνασκίας ἄσκησις · ωρῶ 1] τον μέν γάρ αὐταῖς ταῖς ἀναγνώσεσι καὶ ωροφοραῖς Φανεράς 5 σοιείται τών σλεοναζόντων ύγρων τας έκκρίσεις, τοίς μέν συντονώτερον αναγινώσκουσι μᾶλλον και δια ίδρώτων, τοις δε έπιεικέσ ερου έυτεινομένοις διά της άδηλου γινομένης άποφορας κατά όλου του όγκου, σάσι δε όμοίως διά τε της κατά την σροφοράν έκπνοης σολλών έκφυσωμένων ύγρων, και κατά τὸν 10 επιγινόμενον ἀπὸ τῆς ἐκΦωνήσεως ἐρεθισμὸν καὶ ἀπολεπθυσμὸν σολλών σεριτίωμάτων αναχρεμπίομένων και σίυέλων κα μύξης και Φλέγματος σροχωρούντων. Γίνεται δέ και κατά την 18 σύντονον αναπνοήν έκ της Φωνασκίας κατασκευαζομένην, άνευ-

- voilà pourquoi il faut donner préférence à l'exercice de la voix;

- il tarit les humeurs quand elles

des athlètes ont l'intelligence plus stupide que le commun des hommes. Il faut donc donner la préférence à l'exercice de la voix, 17 car d'abord elle amène, pendant la lecture et la prononciation même une excrétion manifeste d'humeurs surabondantes; pour ceux qui lisent avec effort, cette excrétion est plus considérable et se fait par la sueur; pour ceux qui y mettent moins d'action, elle se fait par la perspiration insensible, laquelle s'effectue par tout le corps; pour les uns et les autres, elle est produite par les humeurs abondantes rejetées en soufflant pendant l'expiration qui accompagne l'émission des mots, et par les superfluités abondantes expulsées en raclant pendant l'atténuation et l'éréthisme causés par l'émission de la voix aussi bien que par les crachats, le mucus et la pituite qui s'évacuent [ en même temps]. Il se fait aussi, pendant la 18 respiration intense produite à dessein par l'exercice de la voix, à la

elle devient résistante, dure et insensible; voilà pourquoi la plupart

- 1. σκληράν ex em.; σκληρόν Codd.
- 3. Προκριτέου ΑΒC 1ª m. MV.
- 4. ἀναγνώσεσι ] ἀναφωνήσεσιν Aët.
- Ib. nai] # Aët.
- Ib. ωροφοραίε ex em. Matt.; ωροσφοραίε ABC 1" m. MV; προσφωνήσεσι C 2ª m.; συντόνοις αναγνώσεσι Aët.
- Ib. Φανεραῖs A.
- 6. Sy C.
- 7. ἀδήλως C 2ª m.
- 9. προσφοράν C.
- 10. ἀπό ex em.; ὑπό Codd.
- Ib. λεπ7υσμόν Syn., Aët., Paul.
- 13 et p. 461, 1. ἀνευ ἡυπομένων
- CM; ἄνευ ρυπλομένων M marg.

ρυνομένων τῶν ἀγ Γείων, ἀπανά λωσις πολλή τῶν ὑγρῶν ἀδή λως
τε κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος καὶ διὰ ρινῶν ἐκφυσω19 μένων καὶ διὰ σίδματος. Τοῖς γε μὴν | ἀναθερμάνσεως δεομένοις διὰ ψυχρότητα τίς ἀν ἄλλη προσφορωτέρα γένοιτο βοήθεια τῆς κατὰ τὴν ἠσκημένην ἀναπνοὴν ἐνεργείας; τὸ γὰρ 5
πνεῦμα τὴν ἐν ἡμῖν Θερμασίαν τῷ πολυκινήτῳ τῆς φορᾶς
κατὰ τὴν παράτριψιν ἐγείρει καὶ ζωπυρεῖ, τοσαύτην ἀποτελοῦν διὰ τὸ τῆς ἐνεργείας ἀδιάλειπίον ἐν τῷ σώματι πύρωσιν,
ὅσίε, εἰ μὴ παρὰ ἔκασίον ἀναψύχοιμεν ἑαυτοὺς τῆ διὰ τῆς
ἀναπνοῆς καταψύζει, λαθεῖν ἀν δμοια παθόντας τοῖς εἰς πολ- 10
10 λὴν ἐμπεσοῦσιν [ἔγκαυσιν. Τὴν γοῦν ἀπανάλωσιν] τῆς πλείονος
ἐν ἡμῖν ὑγρασίας καὶ τὴν τῆς σφοδροτάτης καταψύξεως ἐπανόρθωσιν οἱ κατὰ τρόπον πεφωνασκηκότες [ὅτι] καλῶς ἔχουσιν,

suite de la dilatation des canaux, une grande dépense d'humeurs, soit qu'elles s'échappent imperceptiblement à la surface du corps, soit qu'on les rejette en soufflant par le nez et par la bouche. Quel autre remède serait plus utile que l'activité produite pendant l'exercice intelligent de la respiration à ceux qui demandent à être échauffés pour cause de froideur? car le souffle, au moyen de son mouvement de progression très-varié, excite et allume en nous, pendant le frottement, la chaleur interne, et cause, par la continuité de son action, un tel incendie dans notre corps, que, si nous ne nous rafraîchissions pas à chaque instant par le refroidissement inhérent à l'inspiration, il nous arriverait, sans que nous nous en fussions aperçus, la même chose qu'à ceux qui sont surpris par un accès de chaleur.

20 Nous venons de démontrer que ceux qui exercent convenablement la voix dépensent l'excès d'humidité qui est en eux et corrigent

surabondent;

- il échauffe ceux qui sont refroidis;

1. ἀπανάζωσις CM; ἐπανάλωσις Syn.; ἐπανάσ7ασις C 2° m.

2-3. ἐκφυσωμένου ΑΒC 1° m.

3. σ/όματος \ αίματος A 1° m.

Ib. ἀναθερμάνσεως ex em.; ἀναθερμασίας ABV, Syn., Paul.; ἀθερμασίας C; Θερμασίας C 2° m., M, Aèt.

8. τό ex em.; τήν Codd.

9. ἀναψύχομεν ΑΒΜ V.

Ib. ἐκατούs C; del. 2ª m.

11. έγκαυσιν. Την γοῦν ἀπανάλωσουν conj.; om. Godd. sine lacuna.

12. καὶ τῆ τῆς BV; καὶ ότι τὴν τῆς C  $2^a$  m.

13. 671 ex em.; om. Godd.

DES

είρηται. Τό γε μην ξηρον ή το Θερμον έαν έν τοῖς σώμασι !! σέρα τοῦ μετρίου δοκῆ σλεονάζειν, ὁ σολύς διὰ τὴν εὐρύτητα τῶν ωόρων κατά την ἀναπνοην είσιων ἀηρ ἀνυγραίνοι ἀν μάλισία τὰ κατεξηραμμένα, καὶ μαλάσσοι τὴν ὑπὸ τῆς ξηρασίας 5 άπειργασμένην σκληρότητα, λεπίομερέσιερος ών καὶ ύγοότερος σαντός ύδατος. Τήν γε μην έν τοῖς σώμασι τοῦ μετρίοι ?! ωλείονα Θερμασίαν τί χρη λέγειν, ώς οὐδεν αν καταψύξαι καὶ σθέσαι μᾶλλου τοῦ κατά την ἀναπνοήν έλκομένου διηνεκώς άέρος; Δεῖ τοίνυν ἀναγινώσκειν τε πολλάκις προφέρεσθαίτε, 3 10 τὸ σῶμα ἄπαν ἀνιέντας, καὶ, κεχυμένης τῆς σαρκὸς εἰς ἀραίωσιν, διισθάντας επίτηδες την τε άρτηρίαν και τας άλλας διεξόδους τοῦ ωνεύματος, κατὰ τὰς βαρυτάτας ΦθέγΓεσθαι τῆς Φωνῆς άπηχήσεις, τοῖς μὲν ἐπὶ τὰς νήτας ἐκ ωροσαγωγῆς Φιλοτέγνως αναβαίνουσι Φθόγδοις σολλά χαίρειν λέγοντας · ἰσχύος μέν 15 γάρ καὶ δυνάμεως καὶ ἐπιτά σεως σόρων ἀλλοτριώτατον Φωνῆς 11

- d'un autre côté il humecte quand les parties sont trop desséchées.

- et éteint ła chaleur.

Règles générales pour l'exercice de la voix.

l'excès de refroidissement. Quand, au contraire, le sec ou le chaud 21 semble prédominer outre mesure dans le corps, la grande quantité d'air qui entre pendant l'inspiration, par suite de la dilatation des conduits, humectera fortement les parties desséchées, et ramollira la dureté causée par la sécheresse, car l'air est plus subtil et plus humide que toute espèce d'eau. Est-il encore besoin de dire que 21 rien ne refroidira et n'éteindra mieux la chaleur démesurée du corps que l'air attiré incessamment pendant l'inspiration? Il faut, 23 par conséquent, lire et déclamer souvent, en relâchant tout le corps, et, quand la chair est devenue assez diffluente pour se raréfier, on doit, en s'efforçant de dilater la trachée et les autres conduits de l'air. déclamer dans les notes les plus graves de la voix et renoncer sans hésiter aux sons qui montent graduellement, avec une recherche artistique, à la note de la dernière corde, car l'acuité de la voix est ce qu'il y a de plus contraire à la force, à la puissance et à la di-

μή Α. — 2, σαρά Α.

<sup>3.</sup> avoypalvei B text. V.

<sup>10.</sup> άπαν Syn., Aët.; ωᾶν Codd.

<sup>12.</sup> nará] naí Aët.

Ib. βαρυτάτας Syn., Aët.; βαρύτητας Codd.; βαρυτέρας Paul.

<sup>14.</sup> ίσχύος μέν ex em.; ίσχύομεν Codd.

Ναιά. 101.

δζότης, εὐμελεία δὲ καὶ σοικιλία ΦθόγΓων μεταδολαῖς [τε]

εὐκράτοις μελῶν σρόσφορον, ὧν οὐδὲν ἀν εἰς σώματος ὑγιει

νὴν ἀσφάλειαν εὐρεθείη χρήσιμον · ταῖς δὲ κατὰ τὰς ὑπάτας

ἐκφωνήσεσι σλατύνειν, ὡς οἶόν τε μάλισῖα, τὸν ἦχον βιαζο
μένους · Φανερώταται γὰρ ἀπαναλώσεις γίνονται τῆς ἔνδον 5

ὑγρασίας τοῖς ἀναγινώσκουσιν ἀκουσῖὸν, ἢ διαλεγομένοις.

¾ Δηλοῖ δὲ ὁ τε Θεωρούμενος ἐπὶ τῶν ἀναγινωσκόντων ἀθροῦς

ἐκ τοῦ σίδματος ἐξιών ἀτμὸς καὶ τῶν σαλαιοτέρων χυμῶν αἰ

κατὰ τὰς ἀποτεταγμένας ἐκάσῖη τῶν διεξόδων διεκκρινόμεναι

σεριτίώσεις, οὐ μόνον κατὰ τὰς λεγομένας ἐκπνοὰς, ἀλλὰ καὶ 10

σαραχρῆμα Φανερῶς διά τε σιυέλων καὶ μύξης καὶ Φλέγματος

ἐν ταῖς ἀποχρέμψεσι, διὰ ὧν ἀπάντων ἀποτρίβεται τὸ σῶμα τὰς

ξὸ νοσοποιοὺς αἰτίας. Χρησίξον δὲ ταῖς εἰρημέναις τῆς Φωνῆς ἐνερ-

latation des conduits, tandis qu'elle est favorable à la beauté du chant, à la variété des sons ainsi qu'aux modulations bien ménagées dans le chant, mais on trouvera qu'aucune de ces choses n'est bonne pour raffermir la santé du corps; il faut étendre, autant que possible, l'émission de la voix dans les notes graves en forçant le son; car il se fait une dépense très-évidente de l'humidité intérieure chez ceux qui lisent ou qui parlent tout haut. Ceci se reconnaît par la vapeur abondante qu'on voit sortir de la bouche chez ceux qui lisent, par l'excrétion des superfluités retenues depuis longtemps et qui s'échappent à travers les conduits qui leur sont respectivement destinés, non-seulement par ce qu'on appelle l'expiration, mais aussi, immédiatement, d'une manière perceptible aux sens, par les crachats, le mucus et la pituite pendant l'expuition; et par tous 25 ces moyens le corps se débarrasse des causes morbifiques. Il ne faut pas employer au hasard et imprudemment les exercices de

On doit apporter beaucoup

1. εὐμελεία ex em.; εὐμέλεια V; εὐμέλειαι ABCM.

Ιh. σοικιλία ex em.; σοικιλίαν Α;

Ih. TE ex em.; om. Codd.

3. εύρέθη V.

Ib. χρησιμότερου C 2° m.

4-5. βιαζομένη CM; βιαζόμενος C 2" m. — 5. Φανερώτατον B text.

7. ἀναγινωσπούντων C.

8. ἀξιών Α; ἐξών C 1° m.

Ib. ai ex em. Matt.; oi Codd.

10. σεριπίώσεις C.

13. τὰ εἰρημένα Β. V.

DES EXERCICES. 464

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 11.

γείαις οὔτε εἰκῆ, οὔτε ἀπερισκέπλως, καὶ μάλισλα τοῖς ἀσυνήθως ἐπὶ τὴν εἰρημένην ἄσκησιν ἐρχομένοις, ἀλλὰ μήτε Φαύλων καὶ διεΦθαρμένων μεσλούς ὄντας ὑγρῶν, μήτε ἐπὶ μεγάλαις τοῦ σλομάχου καὶ Φανεραῖς ἀπεψίαις ἐπὶ τὴν διὰ τῆς Φωνῆς γυμνασίαν ἀΦικνεῖσθαι, ὅπως ἀν μὴ πλείων ἀνάδοσις τῶν διεΦθαρμένων ἀτμῶν εἰς τὸ σῶμα γένηται διὰ τῆς κατὰ τὴν εἰσπνοὴν καὶ πάλιν ἐκπνοὴν ἐνεργείας εὐτονωτέρας τε καὶ βιαιοτέρας γινομένης ἐν τῆ τῆς Φωνῆς εἰς μέγεθος καὶ πλῆθος παραυξήσει.

ια'. Περί γυμνασίων, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

San. tu. II, 2; 10 t. VI, p.85. Οὐ σᾶσα κίνησις γυμνάσιον ἐσΊιν, ἀλλὰ ἡ σφοδροτέρα μόνη 1 ἐν δὲ τῷ σρός τι τὸ σφοδρόν · εἴη ἀν οὖν ἡ αὐτὴ κίνησις ἑτέρφ μὲν γυμνάσιον, ἐτέρφ δὲ οὐ γυμνάσιον. Όρος δὲ τῆς σφοδρό- 2

de précaution dans cet exercice. la voix dont nous venons de parler, recommandation qui s'applique surtout à ceux qui se livrent à cet exercice sans y être accoutumés; on ne doit donc pas s'y livrer ni quand on est rempli d'humeurs mauvaises et corrompues, ni quand on souffre d'une indigestion considérable et évidente, de peur qu'il ne se fasse dans le corps une distribution trop forte de vapeurs corrompues causée par l'activité de l'inspiration et de l'expiration devenue plus intense et plus forcée pendant qu'augmentent la grandeur et l'étendue de la voix.

11. DES EXERCICES. (Tiré de Galien.)

Ce qu'on doit appeler un exercice. Tout mouvement n'est pas un exercice, mais seulement les mou-l vements plus ou moins forts, or la force est quelque chose de relatif; par conséquent le même mouvement sera pour tel homme un exercice, tandis qu'il ne l'est pas pour tel autre. La limite de la 2

οἰκεῖ V; οἰκῆ 2° m.

Ib. περισκέπ ως C 1 m.

μεγάλαs BV.

4-5. τὸ δ. τ. φ. γυμνάσιον Aët.

6. χυμῶν ἢ ἀτμῶν Aët.

CH. 11. Tit. yuuvaalas B.

10. Ού] Εμοί μέν δη δοκεῖ μή

Gal.

Ib. είναι γυμνάσιον Gal.

Ib. μόνον ABCV.

11. ἐπεὶ δ' τῷ (sic) Gai.

Ib. ov om. Gal., Ras.

DES EXERCICES.

San. tu, II, 2; p. 87-88.

τητος ή τῆς ἀναπνοῆς ἀλλοίωσις, ὡς ὅσαι γε κινήσεις οὐκ 

ἐλλοιοῦσι τὴν ἀναπνοὴν, οὔπω καλοῦσι ταύτας γυμνάσια. ἐπεὶ 

τοίνυν κίνησίς ἔσ1ι σφοδρὰ τὸ γυμνάσιον, ἀνάγκη τρία μὲν 

πρῶτα ταῦτα γίνεσθαι πρὸς αὐτοῦ κατὰ τὸ γυμναζόμενον σῶμα, 

τήν τε σκληρότητα τῶν ὀργάνων ἀλλήλοις παρατριθομένων 5 

καὶ τῆς ἐμφύτου Θερμότητος αὕξησιν, τήν τε τοῦ πνεύματος 
κίνησιν βιαιοτέραν, ἔπεσθαι δὲ τούτοις τἄλλα σύμπαντα κατὰ 

μέρος ἀγαθὰ τοῖς σώμασιν ἐκ γυμνασίων γινόμενα, διὰ μὲν τὴν 

σκληρότητα τῶν ὀργάνων τήν τε δυσπάθειαν αὐτῶν καὶ τὴν 

πρὸς τὰς ἐνεργείας εὐτονίαν, διὰ δὲ τὴν Θερμότητα τήν τε τῶν 10 

ἀναδιδομένων ὁλκὴν ἰσχυροτέραν καὶ τὴν ἀλλοίωσιν ἔτοιμοτέ- 

ραν, καὶ τὴν Θρέψιν βελτίονα, καὶ χύσιν αὐτῶν τῶν σωμάτων,

force de l'exercice est le changement de la respiration, en sorte que, pour les mouvements qui ne changent pas la respiration, on 3 ne se sert pas encore du nom d'exercice. Ainsi, puisque l'exercice est un mouvement fort, les trois premières conséquences suivantes en résulteront indispensablement pour tout corps qui s'exerce : les organes deviennent plus durs en se frottant l'un contre l'autre, la chaleur innée est augmentée et le mouvement du pneuma devient plus violent; ces conséquences donnent lieu, à leur tour, à tous les autres avantages partiels que les corps retirent des exercices; la dureté des organes amène leur résistance aux causes morbifiques et la force pour l'exécution des fonctions, la chaleur [augmentée], une attraction plus forte des matières à distribuer, une transformation plus facile, une nutrition meilleure et une fonte des parties

Effets immédiats de tout exercice;

1. ἐπὶ τὸ δασύτερον ἀλλοίωσις Syn., Paul.; ἐπὶ τὸ ταχύτερον ἀλλοίωσις Αἔτ. — Ιδ. ὄσαι ] αϊ ΑΒCV.

2. ταύτας ὀνομάζουσι Gal.

2-3. Επειδή γάρ έσ ι κίνησις Gal.

3-4. μέν ωρῶτα] μόνον Gal.

4. γενέσθαι Gal. — Ib. αὐτήν Gal.

6. nai | τήν τε Gal.

7. βιαιοτέρων Α. — Ib. τάλλα σύμπατα Β; άλλα σύμπαντα Gal. 8. σώμασιν om. BV.

Ιb. γινωσκόμενα C.

8-9. διά.... οργάνων om. BV.

9-10. καὶ ωρὸς ἐνεργείας Gal.

10-11. εὐτονίαν . . . . ἀναδιδομένων om. A 1ª m.

11. Ισχυράν Gal.

12. Θρέψιν] δρεξιν Syn.

Ib. αὐτῶν] ἀπάντων Gal.; singularum Ras. ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 11.

466

DES EXERCICES.

E deperd. lib.
[Cf. San. tu.
II, 9; p.
137-38.]
[Cf. San. ta.
II, 2; p.
88, et V.
12; p. 375;
all.succ. 3;
p. 763-64.]

[Cf. Comm. 10 in Aph. 1v, 13; p. 673.] [Cf. San. tu, V, 11; p. 365-71.]

- effets accidentels.

Effets de l'oisiveté. ἐπὶ ἢ γύσει τὰ μὲν σΊερεὰ μαλακώτερα, τὰ δὲ ὑγρὰ λεπίδτερα, τοὺς πόρους δὲ εὐρεῖς γίνεσθαι συμβαίνει · διὰ δὲ τὴν τοῦ πνεύματος ἰσχυρὰν κίνησιν ἐκκαθαίρεσθαι τοὺς πόρους ἀναγκαῖον ἔσῖαι καὶ κενοῦσθαι τὰ περιτιώματα. Θερμαίνει μὲν οὖν ἱ καὶ ξηραίνει τὰ γυμνάσια διαφοροῦντα τὰς περιτιὰς ὑγρότητας · νόσους δὲ ἐργάζεται ψυχρὰς ἢ ὑγρὰς κατὰ συμβεβηκός ἐπὶ γοῦν τῶν ἡθροικότων Φλέγμα πλέον χεῖ τὸ συνεσίὸς τοῦ χυμοῦ, καὶ ἡυῆναι πρός τι τῶν κυρίων μερῶν ἀναγκάζει, καὶ οὕτω, ψυχθέντος ἢ ὑγρανθέντος κυρίου τινὸς μορίου, τὸ ὅλον ο σῶμα ψυχρὰν ἢ ὑγρὰν ἔχει διάθεσιν. Καὶ τοίνυν καὶ ἀργίαι ἱ κατὰ μὲν τὸ πλεῖσίον ἀθροίζουσι πλῆθος ψυχρόν · ἐν δὲ τῷ σπανίῳ καὶ Θερμαίνουσιν, ὅταν ἡ Φύσις τοῦ σώματος ἢ δύσκρατος, ὡς ἀπορἡρὸὰς ἔχειν δριμείας · ἐπεὶ γὰρ ἐν ταῖς παντελέσιν

elles-mêmes, fonte par laquelle les parties solides deviennent plus molles, les fluides plus ténus et les conduits plus larges [qu'auparavant]; par le mouvement violent du pneuma indispensablement les conduits seront purgés et les superfluités seront évacuées. Les é exercices donc échauffent et dessèchent, en dissipant les fluides superflus; mais, accidentellement, ils causent des maladies froides ou humides; chez ceux donc qui ont une accumulation de pituite, les exercices fondent la partie coagulée de cette humeur et la forcent à couler vers quelqu'un des organes principaux; de cette manière une partie capitale étant refroidie ou humectée, tout le corps est atteint d'une maladie froide ou humide. L'oisiveté engendre ordinairement une pléthore froide, mais, dans quelques cas rares, elle réchauffe aussi, quand la nature du corps est si mal tempérée, qu'il devient le siège de secrétions âcres; en effet, comme ces secrétions sont re-

1. μαλάτ7εσθαι Gal.

Ib. λεπ7ύνεσθαι Gal.

2. διά μέν τήν Β V.

4. ἐσ7ι Gal.

5. ξηραίνει | refrigerant Ras.

7. χεῖτο τὸ συνετός C; γεῖτο συνετός A; διαχεῖ συνεχῶς C 2° m.

7-8. του χυμόν C 2° m.

9. 1 naí C 2ª m.

Ib. ύγρασθέντος AC 1° m.

10. Ισχει ΑΒ V.

Ιb. ἀργεῖαι ΒCV, ἀργεία Α.

11-12. τῷ σπληνὶ ῷ Β V.

13. ἐπί ΑΒ.

φίντοι καὶ ξηραίνουσιν ἀργίαι κατὰ συμεεθηκὸς, ἀρρώστους εργαίμενοι καὶ ξηραίνουσιν ἀργίαι κατὰ συμεεθηκὸς, ἀρρώστους εργαζόμεναι τὰς δυνάμεις, κατὰ ἃς ἀνάδοσίς τε τῆς τροΦῆς [αὐτῶν τε τῶν μορίων ἡ Θρέψις γίνεται, ὃν τρόπον καὶ ἀπουτοία τροΦῆς] τὰ στερεὰ μόρια ξηραίνει. Χρὴ δὲ οὐδαμῶς ἀμελεῖν τῶν τοῦ σώματος κινήσεων, ώσπερ ἔνιοι τῶν περὶ τὰ μαθήματα Φιλοπόνως ἐχόντων, ἀλλὰ, ὡς οῖόν τε, κινητέον ὅλον τε αὐτὸ καὶ τὰ μόρια κινήσεις ἰσοσθενεῖς, πάντα μεταχειριζόμενον τὰ τῶν γυμνασίων εἴδη, διὰ ὧν ἔκαστον τῶν μορίων τὰς δὶκείας ἐνεργείας ἐνεργήσει. Χρησιμώτεραι δε εἰσι κινήσεις αὶ το ἐξ ἡμῶν αὐτῶν γινόμεναι, τὴν ὁρμὴν ἐκ βάθους ἔχουσαι καὶ ἐνέργειαι ἡμέτεραι τυγχάνουσαι.

## ιβ'. Τίς καιρός γυμνασίου;

Αλλά εἴπερ ταῦτα δύναται γυμνάσιον, οὐ χαλεπὸν ἔτι τὸν

San. tu. II, 2;

Il ne faut pas imiter

les gens de lettres,

qui ne font

jamais d'exercices.

tenues pendant l'oisiveté absolue, ils vont même jusqu'à allumer une chaleur fébrile. Cependant l'oisiveté dessèche aussi par accident, en affaiblissant les forces qui président à la distribution de la nourriture [et à la nutrition des parties elles-mêmes, de la même manière que le défaut d'aliments] dessèche les solides. On ne doit pas du tout négliger les mouvements du corps, comme le font quelques-uns de ceux qui cultivent les sciences avec ardeur; il faut, au contraire, autant que possible, le mouvoir tout entier aussi bien que ses parties par des mouvements de force égale, en se livrant à toutes les espèces d'exercices, au moyen desquels chaque partie exécutera sa fonction propre. Les mouvements que nous faisons par nous-mêmes sont les plus utiles, parce qu'ils ont leur point de départ dans la profondeur du corps et que ce sont nos actions propres.

12. OUEL EST LE TEMPS CONVENABLE POUR LES EXERCICES.

Puisque les exercices peuvent produire ces effets, il n'est pas dif-

Le temps

1. ἔχονται Α: πει ὅθεν ἔπραἰνονται C 2° m. (HB). 4-5. αὐτῶν..... τροφῆς e conj.; Ch. 12; l. 13. ταῦτα ωοιεῖ τὸ γυ- om. Codd.; λείπει τι C 2° m.; λεί- μνάσιον Gal.

468

EXERGIGES. 88-89.

[Hipp. Aph. 11, 10.]

DES

καιρον τῆς χρήσεως ἐξευρεῖν αὐτοῦ · διότι μέν γὰρ ἀναδόσει συνεργεῖ, οὐ χρὴ ωλῆθος ἀμῶν καὶ ἀπέπθων μήτε σιτίων μήτε χυμῶν ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν ἢ ἐν τοῖς ἐντέροις ωεριέχεσθαι κίνδυνος γὰρ αὐτοῖς ἐλχθῆναι ωρὸς ἄπαντα τοῦ ζώου τὰ μόρια 5 ωρὶν χρησθοῖς γενέσθαι ωεΦθεῖσιν. Διότι δὲ καθαίρει τοὺς ωὸ 1 ρους καὶ κενοῖ τὰ ωεριτθώματα, κάλλιον αὐτὸ ωρὸ τῶν σιτίων ωαραλαμβάνεσθαι · τὰ γὰρ μὴ καθαρὰ σώματα ὁκόσῳ ἀν μᾶλλον βρέψης, μᾶλλον βλάψεις, ώσιε ἐκ τῶν εἰρημένων εὐδηλον, ώς οῦτος ἄρισθός ἐσθι γυμνασίων καιρὸς, ἡνίκα ἀν ἡ μὲν χθιζὴ 10 τροΦὴ τελέως ἢ κατειργασμένη τε καὶ ωεπεμμένη τὰς δύο ωτέψεις τήν τε ἐν τῆ γασθρὶ καὶ τὴν ἐν τοῖς ἀγιείοις, ἑτέρας

convenable
pour
les exercices
se règle
d'après
leurs effets

mêmes,

ficile de déterminer le temps où ils conviennent; en effet, comme ils sont favorables à la distribution de la nourriture, il faut que l'estomac ou les intestins ne contiennent pas une surabondance d'aliments mal digérés ou d'humeurs crues, car alors il y aurait danger que ces matières ne fussent attirées vers toutes les parties du corps avant que la coction ne les eût rendues propres à la nutrition. Les exercices détergeant les conduits et évacuant les super l'fluités, il vaut mieux les employer avant le repas; car, plus vous nourrirez un corps impur, plus vous lui nuirez; de ce que nous venons de dire il ressort par conséquent que le meilleur temps pour les exercices est le moment où le repas de la veille est parfaitement élaboré, et a subi les deux coctions, celle qui se fait dans l'estomac et celle qui se fait dans les vaisseaux, et où le temps de prendre un

Le temps
le plus
convenable
est celui où
la nourriture
est
entièrement
distribuée
dans le corps;

1. αὐτοῦ om. Gal.

Ib. ἀναδόσεσι Gal.

2. συνεργεῖ χρη μήτε ωλ., ABC V Syn., Aët.

2-3. ούτε σιτίων ούτε χυμών Gal.

3. ἐντέροις] ἀγΓείοις Gal.

4. αὐτὰ ἀχθῆναι Aët.

Ib. ἀπαντα τὰ τοῦ ζφου μόρια AB CV Syn., Aët.

5. ωεφθεῖσι σχολή ή Gal.

Ib. ἐκκαθαίρει Gal.

 αὐναλαμβάνεσθαι Gal.; σαραλαμβάνειν Αἔτ.

Ib. τὰ μέν γάρ Gal.

Ib. τῶν σωμάτων Gal.

7-8. όπόσου αν Αρέψης Gal.

8. τρέφης ΑΒCV.

9. dv om. Gal.

Ιb. χοίζη ΑC; χθεσινή C 2° m.; χρονίζη Α 2° m.; χθιζινή Gal.

10. κατεργασμένη ΒCV.

11. τε τῆ ABC 1ª m. V.

βε έφεδρεύη τροφής καιρός. Εὶ δὲ ήτοι τοῦδε πρόσθεν ἢ ὅπισεν γυμνάζοις, ἢ χυμῶν ἀπέπιων ἐμπλήσεις τὸ ζῷον, ἢ τὴν ἀχρὰν χολὴν ἐπιτρέψεις γεννηθήναι πλείονα. Γνώρισμα δὲ τοῦ τοιούτου καιροῦ τῶν οὕρων ἡ χρόα τὸ μὲν οῦν ὑδατῶδες ἄπεπλον ἔτι σημαίνει τὸν ἐκ τῆς γασιρὸς ἀναδοθέντα χυμὸν ἐν τοῖς ἀγιείοις περιέχεσθαι, τὸ δὲ πυβρὸν καὶ χολῶδες ἐκ πολλοῦ κατειργάσθαι, τὸ δὲ μετρίως ἀχρὸν τῆς δευτέρας ἄρτι πέψως γεγενημένης ἐσιὶ σημεῖον τηνικαῦτα γοῦν ἄγειν ἐπὶ τὰ γυμνάσια προαποθέμενον ὅσον ἀν ἐν τῆ κύσιει καὶ τοῖς ἐντέροις τοῖς κάτω περιεχόμενον ἢ περίτιωμα κίνδυνος γὰρ κάκ 10 τῶν τοιούτων εἰς τὴν ἔξιν τοῦ σώματος ἐνεχθῆναί τι τῆ ρύμη τῆς ἐν τοῖς γυμνασίοις Θερμότητος ἀναρπασθέν.

nouveau repas s'approche. Si vous permettez à quelqu'un de s'exercer avant ou après ce temps, vous remplirez son corps d'humeurs mal digérées, ou vous donnerez lieu à la formation d'une quantité trop grande de bile pâle. Le moyen de déterminer ce temps est fourni par la couleur de l'urine; ainsi l'urine aqueuse signifie que les vaisseaux contiennent encore les humeurs mal digérées qu'ils ont reçues du ventre, l'urine jaune et bilieuse indique que ces humeurs sont élaborées depuis longtemps, et l'urine légèrement teinte de jaune est un signe que la seconde coction vient d'être achevée; c'est alors par conséquent qu'il faut permettre les exercices après que toutes les superfluités contenues dans la vessie et dans la partie inférieure des intestins ont été évacuées; car il y a danger qu'une certaine quantité de ces superfluités ne se porte vers les parties solides du corps, entraînée par le mouvement de la chaleur qui se développe pendant les exercices.

- moyen de déterminer ce temps.

- 1. δὲ ἡτοι ex em.; δή τοι A 2ª m. BCV; δή ωου A; δ' ἢ τό Gal.
- γυμυάζους C; γυμυάζεις A 1° m.
   G 2° m.
  - 3. γενηθήναι ABV; γεννᾶσθαι Gal.
  - Ιb. ωλείουας Α.
  - Ib. Γυωρίσματα Gal., Syn., Paul.
  - 4. καιροῦ om. B.
  - Ib. χροά Β; χροιά Gal.; εύχροια Aët.

- 5. ἐσ7ι ABV.
- Ib. ἀναδιδόμενον Gal.
- η. κατεργάσθαι V.
- 8. γενομένης Gal.
- 10-11. κίνδυνος κακῶν τοιούτων A 2° m. BCV; κίνδ. γὰρ κακῶν τοι. A
  - 11. δώμη ABC V Ras.
  - 12. τῆ ἐν τοῖs B.

C 24 m.

ιγ'. Περί τρίψεως σαρασκευασίικῆς.

San. tu. II, 2; p. 89-91. Εὶ μὲν οὖν εὐθέως ἀποδυσάμενος τις ἐπὶ τὰς ἰσχυροτάτας ι ἔρχοιτο κινήσεις ωρὶν μαλάξαι τε σύμπαν τὸ σῶμα καὶ λεπίῦ ναι τὰ ωεριτίωματα καὶ τοὺς ωόρους εὐρῦναι, κίνδυνος μὲν καὶ ρῆξαί τι καὶ σπάσαι τῶν σίερεῶν σωμάτων, κίνδυνος δὲ καὶ τὰ ωεριτίωματα τῆ τοῦ ωνεύματος ρύμη κινήσαντος τοὺς ωόρους ἐμφράξαι. ὑπως οὖν ταῦτα μὴ γίνοιτο, χρὴ ωροθερμῆναί τε μετρίως ἀνατρίψαντα σινδόνι τὸ σῶμα, κἄπειτα διὰ ἐλαίου τρίθειν · οὐ γὰρ δή γε εὐθέως χρῆσθαι τῷ λίπει συμβουλεύω ωρὶν Θερμανθῆναί τε τὸ δέρμα καὶ τοὺς ωόρους εὐρυνθῆναι, 10 καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, εὐτρεπισθῆναι τὸ σῶμα ωρὸς τὸ καταδέξασθαι τοὕ λαιον · ἱκαναὶ δὲ εἰς τοῦτο ωαντάπασιν ὀλίγαι ωε-

13. DE LA FRICTION PRÉPARATOIRE.

Dangers de l'exercice aussitôt après s'être déshabillé.

Utilité de la friction préparatoire. Si, après s'être déshabillé, on passe immédiatement aux mouve-passe soit ramolli, que les superfluités soient atténuées et que les conduits soient dilatés, il y a danger de rupture ou de tiraillement de quelqu'une des parties solides, il y a danger aussi que les superfluités n'obstruent les conduits par la rapidité du pneuma qui les met en mouvement. Afin 2 donc que cela n'arrive pas, il faut auparavant réchauffer le corps en le frottant modérément avec un linge de coton, ensuite avec de l'huile; car je ne conseille pas d'employer l'huile avant que la peau ne soit réchauffée, que les conduits ne soient dilatés et, pour le dire en un mot, que le corps ne soit préparé à recevoir l'huile; pour obtenir ces conditions il suffit de passer, un très-petit nombre

CH. 13; l. 1. ἰσχυροτέρας Gal.
2. κινήσεις ωεριμαλάξαι ABC 1<sup>a</sup> m.
Ib. σύμπαντος ἀμά Α.
2-3. καίπερ λεπίθναι V 1<sup>a</sup> m.
4. τι om. B.
5. κινήσαντα C 1<sup>a</sup> m. V.
6. γένοιτο C Gal.

τῷ σινδόνι Gal.
 Ib. τὸ σύμπαν σῶμα Gal.
 γε om. Gal. — Ib. τὸ χρῆσθα
 Gal. — Ib. τῷ λίπει om. V.
 10-11. σῶμα προκαταδέξασθαι AB
 CV; σῶμα πρὸς τὸ δύεσθαι C 2¹ m.
 11. τὸ ἐλαιον Gal.

ριαγωγαὶ τῶν χειρῶν ἄθλιπ οἱ τε καὶ μετρίως ταχεῖαι, σκοπὸν 
ξεχουσαι Θερμῆναι τὸ σῶμα χωρὶς τοῦ Θλίψαι. Καὶ δὴ καὶ 
φανεῖταί σοι, τούτων ὧδε γινομένων, ἔρευθος εὐανθὲς ἐπιτρέχον 
ἄπαντι τῷ δέρματι · τότε οὖν ἤδη τὸ λίπος ἐπάγειν αὐτῷ, καὶ 
τρίξειν γυμναῖς ταῖς χεροὶ συμμέτρως ἐχούσαις σκληρότητός 
τε καὶ μαλακότητος, ὅπως μήτε συνάγηται καὶ σφίγ Γηται τὸ 
σῶμα, μήτε ἐκλύηται καὶ χαλᾶται ωεραιτέρω τοῦ ωροσήκοντος, 
ἀλλὰ ἐν τῆ φύσει φυλάτ Πηται. Τρίξειν δὲ κατὰ μὲν τὰς ωρώτας 
ἐπιδολὰς ἀτρέμα, τοὐντεῦθεν δὲ ἤδη κατὰ βραχὺ ωαραύξοντα 
καὶ μέχρι γε τοσούτου τὴν τρίψιν ἐπὶ τὸ ῥωμαλεώτερον ἀνά- 
γειν, ὡς Θλίξεσθαι μὲν ἤδη σαφῶς τὴν σάρκα, μὴ Θλᾶσθαι δέ. 
Μὴ ωλλῷ δὲ χρόνῳ τὴν οὕτως ἰσχυρὰν τρίψιν ἐπάγειν, ἀλλὰ 
ἄπαξ ἢ δὶς ἐπὶ ἐκάσ ου μέρους · οὐ γὰρ ὡσ ε σκληρῦναι τὸ 
σῶμα τοῦ ωαιδὸς, οῦτω τρίξομεν, ὅταν ἤδη τοῖς ωόνοις ωροσάde fois, avec une vitesse modérée, les mains sur le corps sans le

comprimer, en ayant pour but de le réchausser sans le sroisser. 3 Après avoir agi de la sorte vous verrez une belle rougeur s'étendre sur toute la surface de la peau; alors il est temps d'appliquer l'huile et de saire frotter avec les mains nues; elles ne doivent être ni trop dures ni trop molles, asin que le corps ne soit ni condensé et resserré, ni affaibli et relàché plus qu'il ne saut, mais qu'il reste 4 dans son état naturel. On doit frotter doucement pendant les premières passes, ensuite on augmentera peu à peu et on se rapprochera de la friction rude, en l'arrêtant au point où le corps est évidem-5 ment comprimé, mais où il ne subit pas encore de contusion. Il ne saut pas saire pendant longtemps une friction aussi sorte, mais seulement une ou deux sois sur chaque partie; car nous ne frottons pas ainsi pour endurcir le corps, quand nous saisons passer un

Effets de cette friction.

Manière de frictionner, en général et suivant les âges.

- 1. ἀλυποί Gal.
- 2. Kal yap nai Gal.
- 3. Sde om. Gal.
- 4. 76 om. ABCV.
- 5. γυμνοῦν ΑΒ V.
- 7. λύηται ABC 1° m. V. Ib. χαλάηται C 1° m. — Ib. δέοντος Gal.
  - 8. Toibén BC 1ª m. V.

- 9. ἀτρέμας Β. Ib. δέ om. ABCV.
- Ib. ωαραύξαντα Gal.
- 10. τοσαύτην τρίψιν ΑC V; τοσαύτη τρίψειν Β.
  - 10-11. ἀγειν V Gal.
  - τρίβεσθαι Α.
  - 14. όταν] όν Gal.
  - Ib. et p. 472, 1. προσάγομεν Gal.

γωμεν, άλλα ύπερ τοῦ προτρεψαι τε πρός τὰς ενεργείας και συσθρεψαι τὸν τόνον και τὴν εκ τῆς μαλακῆς τρίψεως ἀραιότητα σφίγξαι · σύμμετρον γὰρ αὐτοῦ τὸ σῶμα Φυλάτθεσθαι προσῆκε, και οὐδαμῶς οὕτε σκληρὸν οὕτε ξηρὸν ἀποτελεῖσθαι, 5 μή πως ἐπίσχωμέν τι τῆς κατὰ Φύσιν αὐξήσεως. Τοῦ δὲ χρό ο νου προϊόντος, ὅταν ἤδη μειράκιον ἡμῖν γίνηται, τότε και τῆς σκληροτέρα τρίψει χρησόμεθα και ταῖς μετὰ τὰ γυμνάσια ψυγρολουσίαις. Πολυειδεῖς δὲ ταῖς ἐπιδολαῖς τε και περιαγωγαῖς η

San. tu. II, 3; p. 92-93.

τῶν χειρῶν αὶ τρίψεις γινέσθωσαν, οὐκ ἄνωθεν κάτω μόνον, 10 ἢ κάτωθεν ἄνω Φερομένων αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ϖλαγίων καὶ λοξῶν, ἐγκαρσίων τε καὶ σιμῶν ἔνεκα τοῦ συμπάσας, ὡς οἶόν τε, τῶν μυῶν τὰς ἶνας ἐκ ϖαντὸς ἀνατρίξεσθαι μέρους. Δεῖ δὲ καὶ τὸν δ οἶκον, ἐν ῷ γυμνάζεσθαι μέλλει, μήτε Θερμότερον, μήτε ψυ-

Ibid. II, 7; p. 127-28.

jeune garçon aux exercices, mais pour exciter son activité, pour condenser la tonicité, et pour compenser la raréfaction produite par la friction molle; il convient en effet de conserver son corps dans un état moyen et de ne le rendre en aucune façon ni trop dur ni trop sec, de peur d'empêcher en quelque chose son accroissement naturel. Quand il avance en âge et qu'il va devenir jeune 6 homme, nous nous servirons aussi d'une friction plus rude et des bains froids après les exercices. Il faut, dans les frictions, appliquer 7 et passer les mains de plusieurs façons, et les mouvoir non-seulement de haut en bas et de bas en haut, mais aussi suivant une ligne qui se rapproche de la perpendiculaire, obliquement, horizontalement, enfin suivant une ligne qui se rapproche de l'horizontale (voyez la figure dans les notes), afin que toutes les fibres des muscles soient, autant que possible, frottées de tous côtés. La 8 pièce dans laquelle il va s'exercer ne doit être ni trop chaude ni

Disposition de la chambre où l'on fait

```
1. ωρός] εἰς Gal.
```

<sup>2.</sup> *ωόνον* Β.

Ib. τῆs om. Gal.

<sup>4.</sup> χρή Gal.

<sup>5.</sup> δέ del. C 2ª m.

<sup>6.</sup> περιόντος Β. — Ib. καί om. A.

<sup>—</sup> Ib. τη̃ del. C 2ª m.

<sup>7.</sup> τά] ταῦτα AC 1° m.

<sup>7-8.</sup> ψυχρολουσίας AC 1 m.

<sup>8.</sup> επιδουλαϊς ΑΒV.

ο. επισουλαις AB ν ο. ανατρίψεις Gal.

<sup>12.</sup> Προσήπει Gal.

Ib. et p. 473, 1. οὐδὲ Θερμ. ἡ ψυχρ. Gal.

χρότερον ύπαρχειν, ώς εὔκρατον ἀκριδῶς ἀποτελεσθῆναι τὸ σῶμα κατὰ τὸν τῆς τρίψεως καιρόν εἰ γὰρ ἤτοι Θερμότερος ἢ ψυχρότερος εἴη περαιτέρω τοῦ προσήκοντος, εὐ μὲν τῷ Θερμοτέρῳ Φθάσειεν ἀν ἰδρῶσαι πρὶν αὐτάρκως μαλαχθῆναι κατὰ δὲ τὸν ψυχρότερον οὐδὲ ἀν ἐκθερμανθείη τὴν ἀρχὴν, οὐδὲ μαλαχθείη ποτὲ καλῶς, οὐδὲ ἐπανθήσειεν ἔρευθος εὐανθὲς, οὐδὲ εἰς ὄγκον ἀρθείη τὸ σῶμα ταῦτα γὰρ τὰ γνωρίσματα συμμέτου τρίψεως ἐσῖιν ἐν ἀέρι συμμέτρῳ περὶ τὴν εὔκρατον ἔξιν τῶ σώματος.

ιδ΄. Περί τῶν εἰδῶν τοῦ γυμνασίου καὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

1 Τὸ μἐν δη κοινὸν ἀπάντων γυμνασίων ἐσῖὶ Θερμότητος 10 San.tu. II, 9;

μέτοιν ἐξ ἑαυτῶν τοῖς ζώοις ἐργάσασθαι · τὰ δὲ ἴδια τῶν

trop froide, afin que le corps prenne une température exactement tempérée durant la friction; car, si la chambre était plus chaude ou plus froide qu'il ne le fæut, on commencerait à suer dans la chambre chaude avant que le corps ne fût suffisamment ramolli, et dans la chambre froide le corps n'arriverait pas même à être réchauffé ni bien ramolli [sous l'influence des exercices], il ne s'élèverait pas de belle rougeur et le corps ne se tuméfierait pas; en effet ce sont là lès signes d'une friction modérée pratiquée dans un air tempéré chez un individu d'une complexion tempérée.

14. DES DIVERSES ESPÈCES D'EXERCICES ET DE LEUR EFFICACITÉ.

Ce qui est commun à tous les exercices c'est qu'ils procurent à l'économie une augmentation de chaleur propre; quant aux pro-

Effets communs à tous

la friction.

1. elvai Gal.

2-3. Θερμότερον ή ψυχρότερον Α.

3. τῷ om. A.

5-6. την....μαλαχθείη om. BV.

6. ἐρυθρός Β.

7. olnov ABC 1ª m. V.

Ib. ἀχθείη Syn., Paul.

Ib. yap ôn τά Gal.

9. σώμ. ἔρευθός τε καὶ όγκος Gal. Chap. 14; l. 10. κοινόν] τοι κάν

Cıªm.

Ιb. άπαν τῶν γυμνασίων V 1° m.

Ib. ἐμφύτου Θερμ. Gal.

11. ένδοθεν καὶ έξ αὐτῆς Gal.

Ib. ἐργάζεσθαι Β.

Ιb. τὰ δὲ διά ΑΒC V.

EXERCICES.

κατά έκασθα γυμνασίων, το μέν εύτονον γυμνάσιον, τουτέσι τὸ βιαίως ἄνευ τάχους διαπονοῦν, εἰς εὐτονίαν σαρασκευάζει τούς τε μῦς καὶ τὰ νεῦρα. Τοιαῦτα δέ ἐσῖι τὸ σκάπῖειν, τὸ ὶ τέτλαρας ίππους άμα κατέχειν, ή Φορτίον άραμενον μέγισλον 5 ή μένειν κατά χώραν, ή ωροδαίνειν μικρά. Καὶ οἱ ἀνάντεις 3 δὲ σερίπατοι τούτου τοῦ γένους εἰσὶ καὶ τὸ ἀναρριχᾶσθαι διὰ σχοινίου καὶ τὸ ωροτείναντα ἢ ἀνατείναντα τὰ χεῖρε ωίξ έχειν άτρεμίζειν τε μέχρι ωλείσθου, καὶ τὸ κελεύειν τώ χεῖρε καθέλκειν μη ἐνδιδόντα, καὶ μᾶλλον εἴ τι βάρος ἄκραις ταῖς 10 χερσὶ ωεριλαδών, οἶοί ωέρ εἰσιν οἱ άλτῆρες, ἀτρέμας ἔχοι, σροτείνας ή άνατείνας αὐτάς. Μυρία δὲ έτερα τοιαῦτα κατά l

San. tu. II, 9;

les exercices; -aux exercices de force enparticulier.

Enumération des exercices de force;

priétés spéciales des exercices particuliers, l'exercice qui exige de la force, c'est-à-dire qui satigue efficacement sans que les mouvements soient rapides, tend fortement les muscles et les parties fibreuses. Bêcher, retenir quatre chevaux à la fois, soulever un poids consi-2 dérable en restant en place ou en avançant un peu, appartiennent à ce genre d'exercice. Se promener sur un terrain montant, grim-3 per le long d'une corde, tenir les poings serrés en étendant ou en soulevant les bras et rester pendant longtemps dans cette position, résister aux efforts d'une personne qu'on a engagée à vous faire baisser le bras étendu, surtout si on porte dans ses mains quelques poids comme sont les haltères, et qu'on les tienne immobiles en étendant ou en soulevant les bras, rentrent dans la même catégorie. Il y a dans la palestre des milliers d'autres exercices analogues qui 4

1, καθ' έκασ7α τῶν Gal.; τῶν καθ' ξκασίου Syn.

2. διαπνοῦν ABC 1° m. V.

Ib. εὐρωσ7ίαν Gal.

3. τούς | τάς A B C V.

4. κατέχειν ήνίαις Gal.

Ib. Φορτίον ότιοῦν Gal.

5-6. οί.... περίπατοι] οίον περιπατείν Λέt.; οίον dv τις δύναιτο weριπατοῖ Paul. — 6. δέ om. Gal.

7. 76 om. A 1ª m.

8. τινα κελεύειν Gal.

9. καθέληειν κάτω Gal.

Ib. ἐνδιδόντα αὐτόν Gal.

Ib. ωολύ δε δη μᾶλλον (om. καί)

Ib. εί τι ] έτι C 1° m.

. 10. σεριλαδών έκατέραις Gal.

Ib. oloi of C 18 m.

 Ιδ. ωερ οἱ κατὰ ωαλαίστραν εἰσίν. Gal.

Ib. ἀρτήρες AC 1° m., et sic fere semp. — Ib. ἀτρέμα ABCV; om. Ras.

Ib. έχει Gal.; om. Ras.

DES EXERCIGES.

р. 143.

San. tu. II, 10; p. 144-46.

σαλαίσΙραν έσΙὶν εὔτονα γυμνάσια, σερὶ ὧν ἀπάντων ἐμπειρίαν τε ἄμα καὶ τριθὴν ὁ σαιδοτρίθης ἔχει, ἔτερός τις ὧν ὅδε

5 τοῦ γυμνασίοῦ, καθάπερ ὁ μάγειρος τοῦ ἰατροῦ. Θσα μὲν οὖν

ὁπονα, καὶ δὴ λέλεκται · μεταθαίνειν δὲ ἤδη καιρὸς ἐπὶ τὰ

ταχέα χωρὶς εὐτονίας καὶ βίας · δρόμοι δέ εἰσι ταῦτα καὶ σκια
5 μαχίαι καὶ ἀκροχειρισμοὶ καὶ τὸ διὰ τοῦ κωρύκου τε καὶ τῆς

μικρᾶς σφαίρας γυμνάσιον. Τοιοῦτόν τι καὶ τὸ ἐκπλεθρίζειν

ἐσὶὶ καὶ τὸ σιτυλίζειν · τὸ δὲ ἐκπλεθρίζειν ἐσὶὶν, ἐπειδάν τις

ἐν σλέθρω σρόσω τε ἄμα καὶ ὁπίσω διαθέων ἐν μέρει σολ
λάκις ἐπὶ ἐκάτερα χωρὶς καμπῆς ἀφαιρῆται τοῦ μήκους ἐκά
10 σίοτε βραχὺ καὶ τελευτῶν εἰς ἐν κατασί ῆ βῆμα · τὸ δὲ σιτυ
λίζειν, ἐπειδὰν ἐπὶ ἄκρων τῶν σοδῶν βεθηκὼς ἀνατείνας τὼ

χεῖρε κινῆ τάχισία, τὴν μὲν ὀπίσω Φέρων, τὴν δὲ σρόσω.

exigent de la force; l'expérience et l'habitude de tous ces exercices se trouvent chez le pédotribe, personnage aussi différent du gymnaste 3 que le cuisinier l'est du médecin. Nous venons donc d'énumérer les exercices qui exigent de la force; il est temps maintenant de passer aux exercices rapides sans intensité ni violence; à ce genre appartiennent les courses, le combat simulé, la gesticulation, l'exertice du corycos et celui de la petite balle. Ceux qu'on appelle ecpléturiser et pityliser sont également de la même espèce : ecpléthriser, c'est courir à diverses reprises tour à tour en avant et en arrière, en se restreignant dans un espace de cent pieds, en ne se retournant pas et en diminuant un peu à chaque course la longueur de l'espace parcouru, jusqu'à ce qu'on s'arrête à la fin à un point fixe; pitylier, c'est marcher sur la pointe des pieds, soulever les bras et les laire mouvoir très-rapidement, l'un en arrière, l'autre en avant.

- des exercices rapides;

1-2. την έμπειρίαν Gal.

2. 78 om. C 1ª m.

Ib. ἔτερος δέ τις Gal.

4. Adn om. Gal.

5-6. σπαμαχία ABC 1° m. V; σπιομαγίαι Gal.

7. Τοιούτου δέ τι Gal.

Ib. ἐκπλεθριδίζειν BV; ἐκπαλαιθριδίζειν A; ἐκπαλαισΤριδίζειν C 1°m.

8. ἐσ7ί om. Gal.

Ib. τὸ δὲ ἐκπλ. ἐσ7ίν om. ABCV.

10. ἀπό Α.

Ib. ἀΦαιρη Gal.

13. φέρων ] ἀείρων C 1° m.

Ταχεῖαι δὲ κινήσεις εἰσὶν, οὐ μὴν βίαιοί γε καὶ ὅσαι κατὰ το καλαίστραν ἐπιτελοῦνται, καλινδουμένων ὀξέως μετὰ ἐτέρων τε καὶ καταμόνας. Εγχωρεῖ δὲ καὶ ὀρθοὺς ἐνειλουμένους τε ἄμα ε καὶ μεταλαμβάνοντας ἐν τάχει τοὺς πέλας ὀξὺ γυμνάσασθαι 5 γυμνάσιον. Εγχωρεῖ δὲ καὶ διὰ τῶν σκελῶν μόνων ὀρθὸν ἐπὶ φ ἐνὸς χωρίου γυμνάσασθαι γυμνάσιον ὀξὸ, πολλάκις μὲν εἰς τοὐπίσω μόνον ἀφαλλόμενον, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ εἰς τοὔμπροσθεν, ἀναφέροντα τῶν σκελῶν ἐκάτερον ἐν μέρει. Καὶ μὲν δὴ καὶ διὰ τῶν χειρῶν ἔστιν ὀξὸ γυμνάσιον ὁμοίφ τρόπφ γυμνάσασθαι, 10 χωρὶς τοῦ κατέχειν ἀλτῆρας ἐπισπεύδοντα τὰς κινήσεις αὐτῶν εἰς πυκνότητά τε ἄμα καὶ τάχος, εἴτε πὸξ ἐθέλοι τις, εἴτε χωρὶς πυγμῆς ἀνασείειν ἀπλῶς. Τοιοῦτον μὲν δὴ τι καὶ τὸ ταχὸ τι γυμνάσιον ἐστιν, ἐν οῖς εἴπομεν εἴδεσιν ἀφωρισμένον · ἐπὶ δὲ

D'autres exercices rapides, mais n'exigeant point de force, sont ceux qu'on fait dans la palestre en se roulant rapidement soit plusieurs ensemble, soit tout seul. On peut aussi s'entrelacer étant debout, get exécuter un exercice du genre rapide en saisissant vivement tour à tour ceux qui sont près de vous. On peut encore exécuter debout gun exercice du même genre pour les jambes seulement, en restant à la même place, en sautant plusieurs fois non-seulement en arrière, mais quelquefois aussi en avant et en soulevant tour à tour chacune des jambes. On peut aussi exécuter de la même manière que un exercice du même genre pour les bras, si l'on s'évertue à les mouvoir à la fois fréquemment et rapidement sans tenir des haltères, soit qu'on tienne le poing serré, soit qu'on se contente de lever vivement le bras sans fermer le poing. Tel est l'exercice rapide, plus borné aux espèces que nous venons d'énumérer; il est temps de

- des exercices violents.

Δπεῖαι Gal. — Ib. ὄσα V.

<sup>2.</sup> κυλινδουμένων Gal.

Ib. κατά Gal.

<sup>4.</sup> μεταθάλλοντας C 2ª m. Gal.

Ib. 40v Gal., Ras.

Ib. γυμνάζεσθαι V.

<sup>5-6.</sup> γυμνάσιον.... γυμνάσασθαι om. ABC 1° m. V.

<sup>6.</sup> γυμνάσιον del. C 2ª m.

<sup>7.</sup> ἀφελόμενον Β text.

<sup>9.</sup> Everliv Gal.

Ιb. δμοιόρροπον Gal.

<sup>10.</sup> ἐπιπνεύοντα C 1° m.

<sup>12.</sup> ἀναχθήσειεν Gal.; γρ. ἀναχθήσειεν C 2° m. — Ib. Τοιοῦτον ῷ μέν ABV. — Ib. τι om. Gal.

το καὶ ταχέως · όσα γὰρ εὐτονα τῶν γυμνασίων εἴρηται, τούτο καὶ ταχέως · όσα γὰρ εὐτονα τῶν γυμνασίων εἴρηται, τούτος ἀπασιν ὡς σφοδροῖς ἀν τις χρῷτο, κινήσεις ταχείας προστος ἀπασιν ὡς σφοδροῖς ἀν τις χρῷτο, κινήσεις ταχείας προστολίαι καὶ δισκεῦσαι καὶ πηδήσαι συνεχῶς ἀνευ τοῦ διανατοῦν τῶν βαρέων βετοῦν, συνείροντα τὴν ἐνέργειαν, ἢ βαρέσιν ὁπλοις ἐσκεπασμέτον ἐνεργεῖν ὀξέως. Ταῦτα οὖν ἀπαντα γυμνασίων ἐσὶν εἴδη,
τός τε νῦν εἰρημένας ἔχοντα διαφοράς, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι
τὸ τὰ μὲν ὀσφὸν μᾶλλον ἢ χεῖρας ἢ σκέλη διαπονεῖν, τὰ δὲ 10
καὶ δρόμος ἴδια σκελῶν γυμνάσια · ἀκροχειρισμοὶ δὲ καὶ σκιαμιχία χειρῶν · ὀσφύος δὲ τὸ ἐπικύπίειν καὶ ἀνακύπίειν συνε-

San. tu. II, 11; p. 146.

passer à l'exercice violent, qui est composé de l'exercice qui réclame de la force et de l'exercice rapide; car on peut se servir comme d'exercices violents de tous ceux que nous venons de ranger dans la classe des exercices qui réclament de la force, pourvu qu'on y la ajoute la rapidité du mouvement. Les exercices suivants sont certainement aussi du nombre des exercices violents : bêcher, lancer des disques, sauter constamment sans se reposer, de même lancer m projectile lourd quel qu'il soit en rassemblant ses forces, ou B travailler rapidement étant couvert d'une armure pesante. Par conséquent tous ces exercices sont des espèces qui diffèrent par les points dont nous venons de parler, et, en outre, parce que les uns atiguent davantage les lombes, les bras ou les jambes, d'autres Alépine du dos, ou la poitrine seulement, ou le poumon. La marche et la course sont des exercices propres des jambes; la gesticulation et le combat simulé, des exercices propres des bras; se baisser et se relever continuellement est un exercice propre aux

Quelles
parties
sont mises
en
mouvement
suivant
les exercices.

12-13. σπομαχία C 2ª m. Gal.

Ib. ωνεύμονα μόνον Gal.

\_ 11. βάχιν όλην Gal.

<sup>2.</sup> εθρηται ΑΒ.

<sup>3.</sup> κινήσει Β V. - Ιb. ταχεία Β C V.

<sup>5.</sup> พ. бเอม. หลโ นเขทีฮสเ พ. ซทอ. Gal.

g. τάς...διαφ. om. ABCV Ras.

<sup>10.</sup> χεῖρα A. — Ib. σπέλη] πεφαλήν BV. — Ib. διαπνοεῖν B.

 <sup>13.</sup> ἐδια χειρῶν Gal. — Ib. ἐπικ.
 κ. ἀνακ. ex em.; ἐπικ. τε κ. ἀνακ.
 Gal.; ἀνακ. κ. ἐπικ. ABCV.

DES EXERCICES.

San. tu. II, 11; p. 147.

Ib. p. 150-52.

χῶς. Θώρακος δὲ καὶ συεύμονος αὶ μέγισ αι τῶν ἀναπνοῶν 15 οἰκεῖα γυμνάσια, καθάπερ γε καὶ αὶ μέγισ αι Φωναὶ σρος τοῖς εἰρημένοις ἀπάντων τῶν Φωνητικῶν ὀργάνων. Εξ ἐαυτῶν μὲν 16 οὖν τοῖς ζώοις ἐγ Γίνονται κινήσεις ἀς ἔμπροσθεν εἶπον · ἔξωθεν 5 δὲ κατά τε τοὺς σλοῦς καὶ τὰς ἱππασίας καὶ τὰς αἰωρήσεις, ὅσαι τε ἐπὶ τῶν ὀχημάτων γίνονται, καὶ ὅσαι διὰ σκιμπόδων κρεμαμένων, ἢ λίκνων σειομένων, ἢ ἐν ταῖς τροΦῶν ἀγκάλαις τοῖς βρέφεσιν · ἐκ δὲ τῶν ἔξωθεν κινήσεων εἰη ἀν καὶ ἡ ἀνάτριψις. Ενιαι μέντοι κινήσεις εἰσὶ μικταὶ, καθάπερ καὶ ἡ ἱπ-17 πασία · οὐ γὰρ, ὥσπερ ἐν τοῖς ὀχήμασιν, οὕτω κάν ταῖς τῶν ἐππων ὀχήσεσι συμπίπ ει σείεσθαι μόνον ὑπὸ τοῦ Φέροντος, ἐνεργοῦντα μηδὲν, ἀλλὰ τήν τε ῥάχιν ὀρθίαν ἀπευθύνειν χρὴ, καὶ τοῖς μηροῖς ἀμφοτέροις ἀκριδῶς ἔχεσθαι τῶν σλευρῶν τοῦ

Des exercices passifs.

Des exercices mixtes. lombes. Les respirations très-grandes sont des exercices propres de 13 la poitrine et du poumon, de même que les vociférations très-fortes sont en même temps des exercices propres des parties susdites et de tous les organes de la voix. Nous tenons de nous-mêmes les mouve-16 ments dont nous venons de parler; les suivants, au contraire, nous viennent de l'extérieur: la navigation, l'équitation et les déplacements qui se font dans les voitures et les lits suspendus ou dans les berceaux qu'on remue, ou pour les petits enfants dans les bras de leurs nourrices; on peut aussi ranger la friction dans la classe des mouvements qui viennent de l'extérieur. Quelques mouvements 17 sont mixtes, par exemple, l'équitation; car il n'en est pas pour ce mouvement comme pour le transport en voiture, pendant lequel on est uniquement secoué par son véhicule sans rien faire par soi-même, mais, dans l'équitation, il faut tenir l'épine droite, serier

```
2. ye om. Gal.
```

<sup>5.</sup> τε om. Gal.

Ιb. ἀωρήσεις ΑΒ.

ἐπί] ἐκ Gal.

<sup>7.</sup> έππρεμαμένων Gal.

Ib. λικυῶν A; κοιτίδων C 2<sup>a</sup> m.; κλινῶν C 3<sup>a</sup> m. (HB).

<sup>9-10.</sup> αὶ ἐππασίαι Gal.

<sup>10.</sup> κάν τοῖς τῶν ΑΒCV.

<sup>11.</sup> δχήμασι Gal. — Ib. Φρέατος ΑC 1<sup>a</sup> m.; ...ατος τοῦ (sic) BV.

<sup>12.</sup> τε om. Gal.

Ib. δρθιον Gal.

<sup>13.</sup> τῶν τελευρῶν om. C.

ίππου, καὶ τετάσθαι τὰ σκέλη, καὶ ωροορᾶσθαι τὰ ωρόσθεν ἐν τούτῷ δὲ καὶ ἡ ὄψις γυμνάζεται, καὶ ὁ τράχηλος ωσνεῖ. 
18 Σείεταί γε μὴν οὐδὲν ἦτθον καὶ τὰ σπλάγχνα τοῖς ἱππαζομένοις ἐν μέντοι ταῖς ἐπὶ τῶν ὀχημάτων αἰωρήσεσιν ἤτθον, 
ὅσε, εἰ τις Θέλοι τὰ κάτω τῶν Φρενῶν σπλάγχνα κινῆσαι ε 
βιαιότερον, ἐπί τε τοὺς εἰρημένους ἡκέτω ωδνους, καὶ ωρὸς 
19 τούτοις ὅσα διὰ τῆς τῶν ἀμμάτων ωεριθέσεως τρίδουσιν. Συγκινοῦσιν ἡμῖν καὶ τὰ κάτω τῶν Φρενῶν σπλάγχνα καὶ αἱ μέγισθαι τῶν ἀναπνοῶν τε καὶ Φωνῶν, ὥσπερ γε καὶ αἱ ἐκΦυσήσεις καὶ αὐτὴ δὲ ἡ κατάληψις τοῦ ωνεύματος γυμνάσιον 10 
ἐσειν οὐχ ἦτθον τῶν κατὰ ἐπιγάσθριον ἢ τῶν κατὰ Θώρακα 
10 μνῶν. Τοιαῦται μέν εἰσιν αἱ ἔξωθεν ἐγενόμεναι κινήσεις.

exactement avec les deux cuisses les côtés du cheval, tenir les jambes tendues et regarder en avant; et par là on exerce aussi la vue et on la fatigue le cou. Les viscères ne sont pas moins secoués, quand on va à cheval, mais moins quand on se promène en voiture; si, par conséquent, on veut mettre en mouvement avec une certaine force les viscères au-dessous du diaphragme, il faut passer aux exercices susdits, en outre aux frictions qu'on pratique à l'aide de bandes qui 19 entourent le corps. Respirer et vociférer très-largement et souffler fortement secouent aussi les viscères situés au-dessous du diaphragme; enfin la rétention du souffle elle-même n'est pas moins un exercice des muscles du ventre que de ceux de la poitrine. 20 Tels sont les mouvements qui viennent de l'extérieur.

Effets
des exercices
de la
respiration
et
de la voix.

ἐκ τούτου V.

Ib. δέ] γάρ Gal.

Ib. nai ή om. C.

Ib. wove, μαλισία δὲ ἐν τῷ τοιοντῷ γυμυασίῷ σείεται τὰ σπλάγγυα C 2° m. Gal., Ras.

3. γε om. Gal.

Ib. xai om. Gal.

3-4. ὑπαζομένοις C 1 a m.; ἀλλομένοις C 2 a m. Gal.

5. ἐθέλοι Gal.

Ιb. κατά C V.

Ib. τῶν om. Gal.

' 6. γε ΑΒ V.

Ιb. ἰπέτω V.

8. ἡμῖν καί] μὲν καί C 2° m.; μέν wws Gal. — Ib. αί om. AB.

10. αύτη V.

12. Τοιαῦται.....κινήσεις] Αλλά σερὶ μὲν ταύτης αὖθις εἰρήσεται Gal.

ιε'. Πῶς χρη γυμνάζειν;

San. tu. II, 12;

Αποδυέσθω δὲ τὸ μειράκιου, ὡς καὶ πρόσθευ εἶπου, ἐπὶ πεπεμμένοις ἀκριδῶς τοῖς οὔροις ἐΦεξῆς δὲ τριδέσθω [συμμέτρως τὴν δὲ τῆς τρίψεως δηλώσει] συμμετρίαν τό τε ἐπιτρέχου ἄνθος αὐτῷ καὶ τὸ ῥαδίως ἐπαλλάτιειν τὰ κῶλα, καὶ τὸ πρὸς τὰς κινήσεις ἀπάσας ἐτοίμως ἔχειν. Μετὰ ταῦτα δὲ ῦ ἤδη γυμναζέσθω, μέχρις ἀν εἰς ὄγκον αἴρηται τὸ σῶμα, καὶ εὐανθὲς ὑπάρχη, καὶ αὶ κινήσεις ἐτοῖμοί τε καὶ ὁμαλεῖς καὶ εὕρυθμοι γίνωνται · ἐν τούτῳ δὲ καὶ ἰδρῶτα Θεάση Θερμὸν ἀτμῷ συμμιγῆ. Τιαύεσθαι δὲ τηνικαῦτα πρῶτον, ἐπειδὰν ἔν τι ὶ τῶν εἰρημένων ἀλλοιωθῆ, οῖον εἰ Φανείη σοι συσιελλόμενος ὁ τοῦ σώματος ὄγκος, αὐτίκα παύειν τὸ μειράκιον · εἰ γὰρ ἐπὶ

15. COMMENT IL FAUT S'EXERCER.

Comment on doit s'exercer; signes à l'aide desquels on reconnaît qu'on n'a pas dépassé les limites: Que le jeune homme se déshabille, comme je l'ai déjà dit aupal ravant, quand les urines sont arrivées à une maturité complète, qu'il soit ensuite frotté modérément; on reconnaîtra le degré modéré de la friction à la rougeur fleurie qui se répand, à la facilité de croiser les bras et les jambes et à la promptitude pour toute sorte de mouvement. Qu'il s'exerce alors jusqu'à ce que son a corps se tuméfie, prenne une rougeur fleurie, et que les mouvements soient faciles, égaux et bien cadencés; durant ce temps vous verrez aussi apparaître de la sueur chaude mêlée à de la vapeur. Mais il faut s'arrêter aussitôt qu'un des signes énumérés vient à se 3 modifier, comme par exemple si on voit que la tuméfaction du corps s'affaisse, on fera de suite cesser l'exercice; car, si vous laissez

-qu'on doit s'arrêter.

CH. 15. Tit. Μέχρις ότου C 2° m.
1. καλ....εἶπον] ὁ Αἰγίμιος ἐκέλευσεν Gal.

2-3. τριθέσθω......συμμετρίαν] τῆς μὲν ἀνατρίψεως ὁ σκοπὸς, ὡς μαλαχθῆναι τὰ μόρια: δηλώσει δέ Gal.

Ib. συμμέτρως om. ABC 1° m. V. 3. την.....δηλώσει conj.; om.

3. την....δηλώσει conj.; om. Codd. — Ib. συμμετρίαν del. C 2<sup>a</sup> m.

4. 76 om. B.

Ιb. ἐκμαλάτ/ειν ΑΒC V.

5. δή C. - 7. εύτονοι Paul.

Ib. δμαλαί C 2\* m. Gal.

8. ράθυμοι Paul.; εύτονοι Aët.

Ib. εν δε τούτω A. — Ib. ίδρωτες A.

— Ib. Θερμώ Gal.

9. Παύσασθαι Gal. — [b. έν ] άν C.

10. οίου | καὶ γάρ Gal.

πλέον γυμυάσαις, έκκευώσεις τι καὶ τῶν χρησίῶν, ώσιε ἰσχυότερον ἀποδείξειν τὸ σῶμα καὶ ξηρότερον καὶ ἀναυξέσιερον. 
Το διαύτως δὲ καὶ εἰ τὸ τῆς χρόας εὐανθὲς μαραίνοιτο, παύεσθαι καὶ γὰρ καταψύξεις τὸ σῶμα καὶ διαφορήσεις, εἰ ἐπὶ πλέον 
γυμνάζοις ἔτι. Καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τῶν κινήσεων ἐτοῖμον ἢ εἴς 5 
ρυθμον ἢ ὁμαλὲς ἐπειδὰν ἐνδιδόναι που φαίνηται καὶ ὀκλάζειν, 
καταπαύειν αὐτίκα καὶ εἰ περὶ τὸν ἱδρῶτα γίνοιτό τις ἢ κατὰ τὸ πλῆθος ἢ κατὰ τὴν ποιότητα μεταδολή πλείονα γὰρ αὐτὸν 
ἀεὶ καὶ μᾶλλον χρὴ γίνεσθαι καὶ Θερμότερον, εἰς ὅσον ἀν αἰ 
κινήσεις ἀνάγωνται πρὸς τὸ σφοδρότερον. ὅταν δὲ ἐλάτιων ἢ 10 
ψιχρότερος γίνηται, διαφορεῖταί τε ἤδη τὸ σῶμα καὶ ψύχεται 
γαὶ ξηραίνεται περαιτέρω τοῦ προσήκοντος. ἀκριδῶς οὖν προσέχειν τὸν νοῦν τῷ γυμναζομένῳ σώματι, καὶ διαναπαύειν εὐ-

le jeune homme s'exercer davantage, vous donnerez lieu aussi à l'évacuation de quelque chose d'utile, en sorte que vous rendrez par là son corps plus maigre et plus sec, et que vous en empêcherez la croissance. On doit s'arrêter de même, quand la fraîcheur de la couleur se fane; car vous refroidirez le corps et vous dissiperez ses particules par la perspiration, si vous continuez à j'exercer. Puis, quand la facilité, la cadence et l'égalité des mouvements paraissent compromises et anéanties, on fera aussitôt reposer le jeune homme; de même, s'il s'opère quelque changement dans la sueur, par rapport à la quantité ou à la qualité; car elle doit devenir toujours de plus en plus abondante, plus forte et plus chaude à à mesure que les mouvements augmentent d'intensité. Si elle devient moindre ou plus froide, le corps s'évapore déjà, se refroidit et 7 se sèche plus qu'il ne convient. Par conséquent on donnera une attention suivie à celui qui s'exerce, et on le fera reposer immé-

Il faut donner une grande attention

<sup>1.</sup> γυμυάσης Α; γυμυάζοις Gal.

<sup>2.</sup> ἀποδείξεις Gal.

<sup>5.</sup> Καὶ μέντοι καί C.

Ib. τῶν om. Gal.

<sup>5-6.</sup> έτοῖμον..... ὁμαλές ] ὀξύ Αἔτ.

<sup>6.</sup> ἐνδιδόναι προφαίνηται Gal.

<sup>. 6-7:</sup> ὀκλ. κατά τι, σαύειν Gal. 10. Όταν δέ] Όταν οὖν ἢ Gal.

Ib. έλαττον AC 1 am.; ελάττω BV.

<sup>11.</sup> τε om. Gal.

<sup>. 13.</sup> διαπαύειν Gal.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 16.

DES 482 EXERCICES.

θέως, ἐπειοὰν προφαίνηταί τι τῶν εἰρημένων σημείων · οὐ μὴν αὐτίκα γε ἀπολύειν λουσόμενον, ἀλλὰ τῆς μὲν ἀκμῆς τῶν γυμνασίων ἐπισχεῖν, καὶ σΙῆναι κελεῦσαι, καὶ, εἰ βουληθείης, μετὰ κατοχῆς πυεύματος πληρῶσαι τὴν λαγόνα, περιχέοντα δὲ ἔλαιον ἀποθεραπεύειν τοὐντεῦθεν. ΔιτΙὴ δὲ ἐσΙιν αὕτη κατὰ δ γένος, ἡ μέν τις ὡς μέρος, ἡ δὲ ὡς εἶδος γυμνασίου · περὶ μὲν δὴ τῆς ὡς εἶδος ἑξῆς ἐροῦμεν.

ις'. Περί τρίψεως ἀποθεραπευτικής.

Ib. p. 167-68.

San. ta. III, 2; p. 167.

Περὶ δὲ τῆς ὡς μέρος ἤδη λέγωμεν. ἄπαντος γυμνασίω 19 καλῶς ἐπιτελουμένου τὸ τελευταῖον μέρος ἀποθεραπεία καλεῖ10 ται · δύο δὲ αὐτῆς οἱ σκοποὶ, κενῶσαί τε τὰ ωεριτίωματα, καὶ ἄκοπον Φυλάξαι τὸ σῶμα. Κοινὸς μὲν ὁ ωρότερος ὅλω τῷ γυ- 3 μνασίω · καὶ γὰρ κἀκείνου δύο τοὺς ωάντας ἐλέγομεν εἶναι σκο-

à celui qui s'exerce et no pas négliger l'apothérapie.

Il y a deux espèces d'apothérapie. diatement dès qu'un des symptômes susdits se montre; cependant on ne l'enverra pas de suite au bain, mais on modérera la force des exercices et on lui ordonnera de s'arrêter, et, si on veut, on pourra remplir les lombes par la rétention du souffle, et passer à l'apothérapie en versant de l'huile sur le corps. Or l'apothérapie est 8 de deux sortes, l'une est une partie de l'exercice et l'autre en est une espèce; nous parlerons dans la suite de celle qui est une espèce d'exercice.

16. DE LA FRICTION APOTHÉRAPEUTIQUE.

Ce que c'est
que
l'apothérapie;
double but
de cette
dernière
partie
de l'exercice:

Traitons maintenant de l'apothérapie qui est une partie de l'exer-l cice. La dernière partie de tout exercice qui se fait comme il faut 2 s'appelle apothérapie; elle a deux buts, celui d'évacuer les superfluités et de préserver le corps de la fatigue. Le premier lui est 3 commun avec l'exercice considéré comme un tout; car nous disions

περιέχοντα ABC 1° m. V; περιχέοντας Syn.; περιχέαντα Paul.

5. dé om. B Gal.

Ib. τοδλαιον Gal.

6. t. ABCV. - 6-7. μέν οδυ δή

Β; μέντοι C; μὲν οὖν V; δή Gal.
 CH. 16; l. 8. μέρους ABCV.

Ib. λέγομεν ABCV.
11. μέν οδν Gal.

Ib. πρότερος σκοπός Gal.

πούς, ἐπιρρῶσαί τε τὰ σΊερεὰ μόρια τοῦ ζώου, καὶ κενῶσαι τὰ τεριτίώματα. Ο δὲ ἴδιος τῆς ἀποθεραπείας σκοπὸς ἐνσίῆναί τε καὶ διακωλῦσαι τοὺς εἰωθότας ἐπιγίνεσθαι τοῖς ἀμετροτέροις γυμνασίοις κόπους · ὁποίαν δέ τινα σοιητέον αὐτὴν, ἡ τῶν σκοπῶν Φύσις ἐνδείζεται · ἐπειδὴ γὰρ σρόκειται τῶν ἐν τοῖς 5 διερεοῖς τοῦ ζώου μέρεσι σεριτίωμάτων ὅσα Θερμανθέντα κὰι λεπίυνθέντα σρὸς τῶν γυμνασίων ἔτι μένει κατὰ τὸ σῶμα κένωσιν ἀκριδῆ σοιήσασθαι, χρὴ δήπου τάς τε διὰ ἐτέρων ἀνατοίψεις σαραλαμβάνεσθαι μετὰ τάχους καὶ σολλαῖς χερσὶ γινομένας, ἴνα, ὡς οἶόν τέ ἐσίι μάλισία, μηδὲν ἢ μέρος τοῦ τριθομένου γυμνὸν, ἐν τούτω δὲ καὶ συνεντείνειν τὰ τριβόμενα μόρια, καὶ σρὸς τούτοις ἔτι τὴν καλουμένην τοῦ σνεύματος κατάληψιν. Χρὴ δὲ ἔλαιον δαψιλὲς σερικεχύσθαι τῷ τριβομένω σώματι καὶ γὰρ εἰς τάχος τοῦτο καὶ εἰς μαλακότητα τῆ τρίψει συνεργεῖ, καὶ σρόσεσίιν αὐτῷ τι καὶ ἄλλο μέγισίον ἀγαθόν · 15

San. tu. III, 2; p. 169-70.

Ib. p. 171.

Ib. p. 170.

Ib. p. 171.

évacuer les superfluités; combattre

la fatigue.

L'apothérapie
est
constituée
par
les frictions
avec
les mains;

que l'exercice avait en tout deux buts, celui de renforcer les parties 4 solides du corps et celui d'évacuer les superfluités. Le but propre de l'apothérapie est de combattre et d'empêcher la fatigue qui suit habituellement les exercices plus ou moins immodérés, et la nature du but nous indiquera comment il faut faire l'apothérapie; car, comme on se propose d'évacuer exactement les superfluités des parties solides de l'économie qui, après avoir été échauffées et atténuées par les exercices, restent encore dans l'organisme, il faut employer la friction qui se fait par un grand nombre de mains étrangères avec rapidité, afin qu'autant que possible aucune partie de l'individu que l'on frictionne ne soit à découvert; on doit tendre pendant la friction les parties qu'on frotte, et, en outre, on prescrira 5 ce qu'on appelle la rétention du souffle. Il faut verser beaucoup d'huile sur le corps de celui qu'on frotte, car cette huile aide à la rapidité et à la douceur de la friction, et en même temps elle procure

<sup>1.</sup> κενῶσαι καὶ τά AC 1ª m.

<sup>7.</sup> μέν εί ABC 1 m. V.

<sup>9.</sup> els taxos Gal.

<sup>10.</sup> Iva om. Gal.

Ib. ώς μηδέν είναι Gal.

<sup>11.</sup> συνεκτείνειν C 2" m.; συντείνειν Gal.

<sup>15.</sup> συντελεῖ Gal.

San. tu. III,2; p. 171-72. έκλύει γὰρ τὰς τάσεις καὶ μαλάτιει τὰ ωεπονηκότα κατὰ τὰς σφοδροτέρας ἐνεργείας. Μέση δὲ ἔσιω μαλακῆς καὶ σκληρᾶς ε ή τρίψις, ήπερ δὴ καὶ σύμμετρός ἐσιν. Ἐνεργηθήσεται δὲ, τῶν μὲν τοῦ τρίβοντος χειρῶν ἐρρωμένως ἐπιδαλλομένων, ὡς 5 ἐγγύς τι τὴν ἀπὸ αὐτῶν βλίψιν είναι τῆ σκληρᾶ τρίψει. Δεῖ 8 δὲ τὸ ωλῆθος τοῦ λίπους καὶ τὸ τάχος τῆς φορᾶς ἐκλύειν εἰς τοσοῦτον, ὡς ἀκριβῶς γίνεσθαι σύμμετρον. Τείνειν δὲ ἀξιοῦμεν θ ἐν τούτῳ τὰ τριβόμενα μόρια χάριν τοῦ ωᾶν ὅσον ἐσιὶ μεταξὸ τοῦ δέρματος καὶ τῆς ὑποκειμένης σαρκὸς ωερίτιωμα διὰ τοῦ

10. p. 172-73. 10 δέρματος έκκενοῦσθαι. Διὰ τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ ἡ τοῦ ϖνεύματος 10 κατοχὴ καὶ κατάληψις οὐ μικρὸν μόριον ἀποθεραπείας ἐσθὶν,
16. p. 176-78. ἡτις γίνεται, τεινομένων μὲν ἀπάντων τῶν τοῦ Θώρακος μιῶν,
ἀνιεμένων δὲ τῶν κατὰ ἐπιγάσθριόν τε καὶ Φρένας οὐτω γὰρ

un autre avantage très-considérable, celui d'affaiblir la tension et de ramollir les parties qui se sont fatiguées pendant les exercices un peu forts. Que la friction tienne le milieu entre la friction molle 6 et la friction rude, ce qui constitue en effet la friction moyenne. Ceci aura lieu si les mains de celui qui frotte sont fortement appli-7 quées, de sorte que la pression qu'elles causent se rapproche en quelque sorte de la friction rude. Il faut modérer la quantité de 8 l'huile et la rapidité du mouvement des mains, jusqu'à ce que la friction tienne exactement le milieu. Nous sommes d'avis de tendre 9 alors les parties qu'on frotte afin d'évacuer à travers la peau toutes les superfluités qui se trouvent entre elle et la chair sous-jacente. C'est pour la même raison qu'une partie importante de l'apothérapie 10 consiste dans la suspension et la rétention du souffle (fig. 1) qui se fait par la tension de tous les muscles de la poitrine et par le relâchement de tous ceux du ventre et du diaphragme; ainsi les excréments se-

par la rétention du souffle ;

1. γάρ om. ABCV.

Ιb. τῆς τάσεως V; τῆς σ7άσεως Α C

1° m.; τῆς ἀσεως (sic) Β.

3. nat om. C.

5. 71 wn C 2" m. Gal.

Ιb. τρίψιν Β.

Ib. Διά C 2ª m. Gal.

6. ἐκλυομένων Gal.; γρ. ἐκλυομένου C 2<sup>a</sup> m.

8. ἐν om. ABCV. — Ib. τά om. Gal.

11. μετοχή C 1° m.

Ib. σμιπρον μέρος Gal.

13. ύπογάσ ριου V.

Ib. rds Opévas Gal.

| δυεχθήσεται κάτω τὰ περιτιώματα. Δευτέραν δὲ ἔχει τάξιν ή μετρίως ἐντείνουσα τοὺς κατὰ ἐπιγάσιριον μῦς ὑπὲρ τοῦ τὰ 12 κάτω τῶν Φρενῶν ἀποθεραπεῦσαι σπλάγχνα. Τῶν δὲ αὐτῶν τοὐτων ἔνεκα καὶ αἱ τῶν ἀμμάτων περιΦοραὶ γινέσθωσαν, συνεντεινομένου μὲν ἀπάσαις αὐτᾶις τοῦ τριβομένου, συνε- 5 πισιρεΦομένου δὲ οὐχ ἀπάσαις οὐδὲ γὰρ συνεχεῖς ἔτι αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἀποθεραπείας χρὴ ποιεῖσθαι τὰς κινήσεις, ὤσπερ οὐδὲ σφοδρὰς, ἀλλὰ ποιεῖσθαι μέν τινας ἐκ διαλειμμάτων δὲ ἐχόντων τρίψεις διὸ πολλάκις μὲν ἐνανειλείσθω, πολλάκις δὲ καὶ ἀπωθείσθω, πολλάκις δὲ καὶ μεταβαλλέτω τὸν προ- 10 γυμναζόμενον ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πολλάκις δὲ καὶ κατὰ νώτου γινόμενος αὐτὸς ἐκάτερον ἐν μέρει τῶν σκελῶν περιπλέκων

l'apothérapie les viscères sous-diaphragmatiques, recourir à l'espèce de rétention du souffle qui tend modérément les muscles du le ventre. C'est pour obtenir le même effet qu'il convient d'employer les frictions opérées par des enroulements de bandes autour du corps; celui qu'on frotte doit se roidir contre tous les mouvements des bandes, mais il ne sera pas entraîné par tous, car, pendant l'apothérapie, il ne doit plus se livrer ni à des mouvements continuels ni à des mouvements forts, mais il en fera quelques-uns qui seront interrompus par des frictions; voilà pourquoi il doit être souvent enroulé dans les bandes, souvent repoussé; souvent aussi, vers ce temps, il doit changer de place avec le progymnaste, souvent enfin, étant placé derrière lui, il enlacera ses jambes, tantôt l'une, tantôt l'autre, autour du progymnaste, avec une certaine tension qui ne

- par
la friction
avec
enroulement
dans
des bandes,
combinée
avec
la friction
ordinaire.

3. τῶν om. ABC 1ª m. V.

4. al om. ABCV.

5. σύντεινομένου ΑΒCV.

6. dé] nai Gal. - Ib. συνεχεῖν A.

7. ἀπό C 2ª m. Gal., Ras.

8. σφοδράν Α.

Ib. τινα C 2ª m.

, g. ἐχούσας C 2° m.

Ib. ἀναλείσθω ABC; ἀνελείσθω V;
ἐναλείλείσθω C 2° m.

9-10. πολλάμις... ἀπωθείσθω om.

ABC 1ª m. V.

10. μεταβαλλέσθω B text. V 1ª m.

10-11. προγυμναζόμενον ex em.;

ωροσγυμναζόμενον ABCV Gal

11. νῶτον Gal.

τῷ ωρογυμνασί μετὰ ἐντάσεως τινος οὐκ ἢπειγμένης ὑπὸ ἐτέρων εὐκαίρως ἐπαφωμένων τριβέσθω οὐτω γὰρ ἄν μάλισία διαφυλάτιοι τε τὴν ἐν τοῖς γυμνασίοις πύξημένην Θερμότητα, καὶ συνεκκρίνοι ταῖς ἰδίαις ἐντάσεσί τε καὶ κινήσεσι τὰ ωε ριτίωματα, ωρὸς ὁ δὴ καὶ ἡ τοῦ ωνεύματος καταληψις οὐκ ὸλίγον ἔοικε ωροσβοηθεῖν. Καὶ τοίνυν καὶ τῶν γυμνασίων ιὰ αὐτῶν μεταξὺ ωαραλαμβάνουσιν οἱ ἄρισίοι γυμνασίαὶ κατάληψιν ωνεύματος, ὡσπερ γε καὶ τὴν ωροειρημένην ἀποθεραπευτικὴν τρίψιν, ἄμα μὲν ἀναπαύοντες, ὁταν ἄρχωνται καμεῖν,

San. tu. III, 2; p. 178-79.

10 άμα δὲ κατά βραχὺ διακαθαίροντες τοὺς σόρους, ἴνα εὔπνουν τε άμα καὶ καθαρὸν ἢ τὸ σῶμα σρὸς τοὺς έξῆς σόνους, ὡς κίνδυνός γε, μηδενὸς τοιούτου σρονοήσαντα τὸν γυμνασίὴν ἐμΦράξαι μᾶλλον ἢ καθᾶραι τοὺς σόρους αὶ γάρ τοι σφοδρό-

doit pas être trop forte; dans cette position il doit être frotté par des gens qui le massent convenablement; car c'est là la meilleure manière de conserver l'augmentation de chaleur qu'il doit à ses exercices, et en même temps d'évacuer les superfluités par ses tensions et ses mouvements propres; il semble aussi que la rétention du souffle aide assez efficacement à produire cet effet. Les meil-13 leurs gymnastes emploient donc aussi entre les exercices la rétention du souffle ainsi que la friction apothérapeutique, que nous venons de décrire; par là ils font reposer du même coup, quand ils commencent à être fatigués, ceux qu'on exerce, et ils détergent peu à peu les conduits, afin de rendre le corps pur et en même temps propre à la perspiration pour les exercices qui vont suivre; en effet, si le gymnaste ne prenait pas de pareils soins, il encourrait le danger de voir plutôt les conduits s'obstruer que se nettoyer; car les mouvements un peu forts des matières sont de nature à causer des

Les meilleurs gymnastes emploient l'apothérapie au milieu des exercices.

<sup>1.</sup> προγυμνασίη ex em.; προσγυμνασίη ABCV; γυμνασίη Gal.

Ib. tivos om. ABC 1ª m. V.

<sup>2.</sup> τρίβεσθαι Β V.

Ib. αν και μαλισία Gal.

<sup>4.</sup> συνεπηρίνει V.

<sup>5.</sup> An om. Gal. .

<sup>6,</sup> έοικέ μοι ἐπιβοηθεῖν Gal.

Ιb. τοίνυν τῶν ΑΒCV.

<sup>9.</sup> πάμνειν Gal.

<sup>12.</sup> προνοήσαντος V; προνοηθέντος Gal. — Ib. γυμνασ7ικήν CV.

<sup>13</sup> et p. 487, 1. σφοδρόταται φοραί Gal.

τεραι κινήσεις τῶν ὑλῶν τὰ ἐναντία ϖεφύκασιν ἐργάζεσθαι, κατὰ διαφέροντας καιρούς καὶ τρόπους ἐνεργούμεναι, ἐμφράξεις μὲν, ὅταν ἀθρόον τε ἄμα καὶ ϖαχὺ καὶ ϖολὺ τὸ φερόμενον ἢ, καθάρσεις δὲ, ἐπειδὰν ὀλίγον καὶ λεπτομερὲς ὑπάρχον μὴ ϖάνυ ματεπείγηται καὶ καταναγκάζηται ϖᾶν ἀθρόως ἐκκενοῦσθαι. Διὰ ταῦτα μὲν δὴ τοὺς ἐν μέσοις τοῖς ϖόνοις ἀποθεραπεία χρωμένους ἐπαινῶ, καὶ μάλισία ἐπὶ τῶν τοὺς βαρεῖς καλουμένους ἄθλους ἀσκούντων.

5 Sun. in. 111,2; p. 180.

## ιζ'. Περί τῆς ίδίως τρίψεως.

Η τρίψις ενίστε μεν αὐτη κατά έαυτην εργάζεται τι σερί τοις σώμασιν ήμων χρησίον· ενίστε δε τοις εργάζομενοις ύπη- 10 ρετείν σεφυκεν· ύπηρετεί μεν εν τοις γυμνασίοις, σαρασκευάζουσά τε σερός αὐτὰ, και μετὰ ταῦτα σαραλαμβανομένη,

Ibid. II, 6; p. 121-22.

effets opposés, s'ils se produisent dans des circonstances dissemblables et d'une manière différente; ils produisent des obstructions, si la matière mise en mouvement est épaisse et abondante et si elle se précipite en grande quantité à la fois; ils produisent, au contraire, des détersions, si elle est peu abondante, subtile, si elle ne marche pas très-rapidement, et si elle ne fait pas des efforts pour être éva-14 cuée d'un seul coup. Voilà pourquoi j'approuve ceux qui emploient l'apothérapie au milieu des exercices, surtout chez ceux qui s'occupent des combats d'athlètes appelés lourds.

17. DE LA FRICTION CONSIDÉRÉE EN ELLE-MÊME.

I Quelquefois la friction est de nature à produire par elle-même quelque chose d'utile pour le corps, quelquefois aussi elle est l'auxiliaire des moyens qui agissent dans le même sens; elle est auxiliaire quand il s'agit d'exercices, aussi bien quand elle y prépare

Estets
de la friction
considérée
en
elle-môme,
suivant
la quantité

3. 7d om. ABCV.

3-4. ή κάθαρσις ABC 1\* m. V.

4. δλίγου τε καί Gal.

Ιb. ὑπάρχοι Α. — 5. τε καί Gal.

6. Sn nai rous Gal.; Sn V.

7. τῶν om. B.

CH. 17. Tit. Idlas C 2ª m.

9. αύτην V; αὐτην Α.

10-11. ύπηρ. ωεφ. ύπηρ.] ύπηρετεϊ · ύπηρετοῦσι Gal.

11-12. ή ωαρασκ. ωρός Gal.

12. καὶ ή μετά Gal.

488

DES EXERGICES.

San. tu. II, 3; p. 93-94. [Hipp. Deoff. med. § 17; t. III, p. 322.] καὶ καλεῖται σαρασκευασ ική μὲν ἡ σροτέρα, ἀποθεραπευτική δὲ ἡ ἐτέρα, σερὶ ὧν ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν. Ἡ δὲ κατὰ ἑαυτήν ε ἐργαζομένη τι χρησ ιὸν τρίψις δύναται λῦσαι, δῆσαι, σαρκῶσαι, μινυθῆσαι, ἡ σκληρὴ δῆσαι, ἡ μαλακὴ λῦσαι, ἡ σολλὴ μινυ-5 θῆσαι, ἡ μετρίη σαρκῶσαι· τέτ αρες γὰρ αὖται διαφοραὶ κατὰ γένος ἐπὶ τέτ αρσι δυνάμεσ ι τε καὶ χρείαις ἀπασῶν τῶν τρίψεων εἰσίν. Εἰ δὲ δὴ καὶ τὰς μέσας αὐτῶν σροσλογιζοίμεθα, 3 συνεμφαινομένας ταῖς εἰρημέναις, ἔξ αὶ ἀπασαι διαφοραὶ γενήσονται· εἰ γὰρ ἡ μὲν σκληρὰ δύναται δεῖν, ἡ μαλακὴ δὲ 10 λύειν, ὅσα μὲν ἐκλέλυται σέρα τοῦ μετρίου σώματα σκληρῶς ἀνατριπτέον, ὅσα δὲ ἔσφιγκται μαλακῶς· εἰ δὲ τι συμμέτοως

Ib.II,4;p.106.

la qualité

que quand on l'emploie après eux; dans le premier cas, elle est appelée préparatoire, dans le second apothérapeutique; nous en avons déjà parlé précédemment. La friction qui produit par elle-même un 2 effet utile peut relâcher, resserrer, donner de l'embonpoint et amaigrir : resserrer, si elle est rude, relâcher, si elle est molle, amaigrir, si elle est prolongée, donner de l'embonpoint, si elle est modérée; car ce sont là les quatre différences, eu égard au genre, dans lesquelles rentrent toutes les frictions, établies sur leurs quatre propriétés et sur leur quadruple utilité. Si nous y ajoutons encore les espèces 3 moyennes dont nous saisissons la nature par la considération des espèces fondamentales, nous aurons en tout six espèces; car, si la friction rude peut resserrer, et la friction molle relâcher, il faut frictionner rudement les corps qui sont affaiblis outre mesure et mollement ceux qui sont resserrés; mais, s'il y a un corps qui se trouve dans une situation moyenne, il est clair qu'il ne faut le

1. προσαγορεύεται ἀποθερ. Gal.

4. μινυθήσαι] ήγουν Ισχυαίνειν C 2° m. — Ib. ή σπληρά δήσαι C 2° m.; ή σπληριδήσαι BV.

Ib. μαλακή δῆσαι ABCV; μαλακά δῆσαι C 2° m.

Ib. ή πολλά C 2° m.; ή πολύ B V.

5. ἡ μετρίη B; ἡ μετρία C 2ª m.

6. τέσσαρσι Gal.

Ib. τῶν om. Gal.

7. Sú om. Gal.

Ιb. ωροσλογιζόμεθα ΑΒC V.

8. ωᾶσαι ΑΒCV.

9. γάρ] καί C 2ª m.; γαί V.

Ib. ·δεῖν] δασύνειν Paul.

10. ἐκλύεται Gal., Syn., Aët., Paul.

Ιb. σαρά τὸ μέτρου Α.

11. ἐσφῖκται V; σφίγηται Α.

έχοι, τοῦτο εὔδηλον ώς οὕτε σκληρῶς, οὕτε μαλακῶς, ἀλλά, ὅσον ιοὕντε, τὰς ὑπερδολὰς ἐκατέρας Φυλατίόμενον. Ὠσπερ δὲ ἐν ταύτας ταῖς κατὰ ποιότητα διαΦοραῖς οὐ σκληρὰ καὶ μαλακὴ μόνον ἔσιν, ἀλλὰ καὶ σύμμετρος, οὕτω κἀν ταῖς κατὰ ποσότητα οὐ πολλὴ καὶ ὀλίγη μόνον, ἀλλὰ καὶ μετρία · δυοῖν γὰρ ὄντων τῶ πραγμάτων ὅλῳ τῷ γένει κεχωρισμένων, εἴ γε δὴ τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου τῷ γένει διενήνοχεν, αἱ μὲν τρίψεις ἐκ τῶν ποιούντων εἰσὶν, αἱ δὲ ὑπὸ αὐτῶν ἀποτελούμεναι κατὰ τὸ σῶμα ἡμῶν διαθέσεις ἐκ τῶν ποιουμένων, ώστε καὶ τὰς ἐναντιότητας ἀναγκιῶν ἐτέρας μὲν ἔν τε τῷ τῶν τρίψεων, ἐτέρας δὲ ἐν τῷ τῶν 10 διαθέσεων γένει ὑπάρχειν, ἐν μὲν τῷ τῶν τρίψεων τήν τε μαλακὴν καὶ τὴν σκληρὰν καὶ τὴν ἐσολλὴν καὶ τὴν δλίγην, ἐν δὲ τῷ τῶν διαθέσεων τήν τε οἴον δέσιν τε καὶ λύσιν τῶν σω-

frotter ni rudement ni mollement, mais en évitant autant que pos-4 sible les deux extrêmes. De même que, dans ces différences qui tiennent à la qualité, il n'y a pas seulement une friction rude et une friction molle, mais encore une friction modérée, de même, dans les différences selon la quantité, il n'y a pas seulement une fiction prolongée et une friction de courte durée, mais aussi une friction moyenne; en effet, comme il y a deux choses qui diffèrent entièrement en genre, c'est-à-dire l'actif qui diffère en genre du passif, les frictions appartiennent au genre actif et les modifications qu'elles produisent dans notre corps, au genre passif; voilà pourquoi il existe indispensablement des séries de qualités opposées qui tiennent aux frictions elles-mêmes, et d'autres qui tiennent aux modifications qu'elles produisent; celles qui tiennent aux frictions sont la friction molle et la friction rude, la friction prolongée et la friction de courte durée, tandis que l'acte qui consiste à resserrer et à relâcher les corps, ainsi que celui d'amaigrir et de

5 San. tu. II, 4; p. 107-08.

<sup>1.</sup> έχει A Gal.

<sup>2.</sup> τε μάλισ7α Gal.; om. C 1ª m.

<sup>2-3.</sup> ταύταιs om. Gal.

<sup>3.</sup> μόνον ] μᾶλλον ΑΒCV.

<sup>4.</sup> τὸ ωόσον Gal.; ωοιότητα C 1° m.

<sup>5.</sup> μετρία μόνον, άλλα καὶ όλί $\gamma η$  Λ BCV.

<sup>7.</sup> αὶ μέν om. C 1 m.

<sup>8.</sup> αὐτῷ Α.

<sup>10.</sup> τε om. Gal.

Ib. τῷ γένει τῶν C 2ª m.

<sup>10-11.</sup> ἔτέρας....τρίψεων om. Α

BCV Ras.

<sup>13.</sup> The olov ABCV.

μάτων, καὶ τὴν ἰσχνότητα καὶ σάρκωσιν. Ἡ μὲν οὖν προτέρα ὁ τῶν διαθέσεων ἐναντίωσις ὑπὸ τῆς προτέρας κατὰ τὰς τρίψεις ἐναντιώσεως γίνεται · ἡ δευτέρα δὲ οὐκ ἔτι · συμδαίνει γὰρ ἐπὶ αὐτῆς τὴν μὲν ἰσχνότητα πρὸς τῆς πολλῆς γίνεσθαι τρί-5 ψεως, τὴν δὲ ἀνάθρεψιν ὑπὸ τῆς μετρίας · ἡ γὰρ ὀλίγη σαρκοῦν οὐ δύναται, διότι δεῖται μὲν τὸ σαρκωθησόμενον αἴματός τε παραθέσεως συμμέτρου καὶ δυνάμεως εὐρώσιου, καὶ ταῦτα ἄμφω καλῶς αὐτῷ πρὸς τῆς συμμέτρου γίνεται τρίψεως, οὐδέτερον δὲ ἰκανῶς οὐδὲ αὐτάρκως ὑπὸ τῆς ὀλίγης. Αναγαγών 6 γοῦν ὡσπερ εἰς σιοιχεῖά τινα τὰς ἀπλᾶς διαφοράς ὁ Ἱπποκράτης

San.tu. II, 4;

10 γοῦν ὅσπερ εἰς σΊοιχεῖα τινα τὰς ἀπλᾶς διαφορὰς ὁ Ἱπποκράτης ἀπαντα τὸν ϖερὶ τῆς τρίψεως λόγον ἐδίδαξεν, ὅπως αὐτάρκως Αρέψεις, ἢ καθαιρήσεις, ἢ μαλάξεις, ἢ σφίγξεις τὸ σῶμα. Τοὐ- τοις δὲ εὐθέως συνεμφαίνεται τὰ τε μέσα τῶν ἔργων καὶ τὰ κατὰ συζυγίαν ἀποτελούμενα, μέσα μὲν, ὅταν μήτε λῦσαι, μήτε δῆσαι donner de l'embonpoint tiennent aux modifications. La première 5

série d'effets opposés quant aux modifications est produite par la première série de qualités opposées quant à la friction, mais il n'en est plus ainsi pour la seconde; car, dans cette série, l'amaigrissement est produit par la friction prolongée, et l'embonpoint par la friction modérée; en effet la friction de courte durée ne saurait donner de l'embonpoint, parce que la partie dans laquelle nous voulons produire cet effet a besoin d'un appel modéré de sang et d'une force réelle, et que ces deux conditions sont remplies comme il faut par la friction modérée, tandis que ni l'une ni l'autre ne l'est complétement et suffisamment par la friction de courte durée. Par consé-6 quent, en ramenant, pour ainsi dire, à leurs éléments les différences simples entre les frictions, Hippocrate a exposé toute la doctrine qui s'y rapporte, enseignant comment on nourrira, on amaigrira, on ramollira ou on resserrera suffisamment le corps. Les effets 7 moyens et ceux qui sont produits par les combinaisons se comprennent tout de suite aussitôt qu'on connaît les effets principaux; il y

HIPPOCRATE
a enseigné
toute
la doctrine
des frictions.

Classification des effets des frictions.

<sup>5.</sup> ανάτριψιν B; συμμετρίαν Aët.

<sup>6.</sup> TE om. Gal.

<sup>7.</sup> εὐρώσ ου, ταῦτα V.

<sup>9.</sup> αὐταρκες ἐπὶ τῆς Gal.

<sup>10.</sup> οὖν V. — Ib. ἀπλῶς A.

<sup>11-12.</sup> ὅπως αὐτάρκως Θρέψης Α

V; όπως ἀναθρέψεις Gal.
14. όταν ήτοι μήτε ABCV.

τὸ σῶμα, μήτε σαρκῶσαι, μήτε μινυθῆσαι προελώμεθα, κατὰ σιζυγίαν δὲ, ὅταν, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἄμα δῆσαι καὶ σαρκῶσαι σῶμα προελώμεθα τίς γὰρ οὐκ ἀν ἐπινοήσειεν, ὡς, ἐπειδὰν σκληρᾶ σαρκὶ σαρκῶσαι σῶμα προαιρώμεθα, τὴν σκληρὰν ἡμῖν τρίψιν ἄμα συμμέτρῳ ποσότητι παραληπτέον ἐσΤὶν, 5 ὅσπερ γε, κἀπειδὰν μαλακῆ, τὴν μαλακήν τε ἄμα καὶ σύμμετρον ἐν τῷ πόσῳ, καὶ κατὰ τὰς ἄλλας συζυγίας ἀνάλογον; αὶ γὰρ τρεῖς διαφοραὶ τῶν κατὰ ποιότητα τρίψεων ταῖς τρισὶ διαφοραῖς τῶν κατὰ ποσότητα τρίψεων ἐπαλλατΤόμεναι συζυξας ἀνάλογον κὰτο ἔν ῷ διαγράμματις τὸν μὲν πρότερον στοῖχον ἄνωθεν κάτω ποιοτήτων χρὴ νοεῖν, τὸν δὲ δεύτερον ποσοτήτων.

San. tu. II, 4; p. 112.

a un effet moyen, par exemple, si nous ne voulons ni relâcher, ni resserrer le corps, ni lui donner de l'embonpoint, ni l'amaigrir; il y a une combinaison, si nous voulons en même temps resserrer le corps et lui donner de l'embonpoint; qui ne comprendra pas en effet que, si nous voulons donner au corps de l'embonpoint constitué par une chair dure, il faut employer une friction rude qui soit en même temps moyenne eu égard à la quantité? de même, si nous voulons procurer au corps un embonpoint constitué par une chair molle, il faut employer une friction molle mais moyenne par rapport à la quantité; il en est de même pour les autres combinaisons; car, si on combine alternativement les trois différences de frictions selon la qualité avec leurs trois différences 8 selon la quantité, on obtiendra neuf combinaisons. Je vais les exposer dans un diagramme, dans lequel il faut comprendre que la première série de haut en bas se rapporte aux qualités, et la seconde aux quantités.

3. σῶμα προελώμεθα om. Gal.

3-4. τίς..... προαιρώμεθα om. Α BCV Ras.

6. γε om. Gal.

Ib. μαλακή, τήν οτα. ABCV.

7. κατά om. ABCV.

. 8. την ωοιότητα Gal.; ωοσότητα Paul. — 9. των] ταϊς ABC.

Ib. ωοιότητα ABC Paul.

Ib. ἀπαλλατΊόμεναι C; ἐπιπλεπόμεναι Gal. (en transp. ce mot avant ταῖς τρισί, l. 8).

11. διαγράμματι om. Gal.

Ib. σ7ίχου V 2ª m. .

11-12. κατά wοιοτήτων AB; κατά wοιότητα V.

DES 492 ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 18.

Ποιότητες. Ποσότητες.

Σπληρά. Πολλή.

Σπληρά. Ολίγη.

Σπληρά. Σύμμετρος.

Μαλακή Πολλή.

5 Μαλακή Ολίγη.

Μαλακή Σύμμετρος.

Σύμμετρος Πολλή.

Σύμμετρος Ολίγη.

ιη'. Περί τῆς ἑωθινῆς ἀνατρίψεως.

San. tu. III, 10 Περὶ δὲ τῆς ἐωθινῆς ὧδέ ωως σκοπεῖσθαι χρὴ κατά γε τὸ l
τῶμα τὸ εὔκρατον· εἰ μὲν γὰρ ἄμεμπῖον ὑπάρχοι, ωερίεργον
ἐσῖιν ἀνατρίβειν αὐτὸ, ωλὴν εἴ ωοτε ἀναγκαῖον εἴη συνενε-

| QUALITÉS. | QUANTITÉS. |
|-----------|------------|
| Rude      | Prolongée. |
| Rude      | Courte.    |
| Rude      | Moyenne.   |
| Molle     | Prolongée. |
| Molle     | Courte.    |
| Molle     | Moyenne.   |
| Moyenne   | Prolongée. |
| Moyenne   | Courte.    |
| Moyenne   | Moyenne.   |
|           |            |

## 18. DE LA FRICTION DU MATIN.

Dans
quels cas
on doit
employer
la friction
du matin.

Voici à peu près l'opinion qu'il faut se former sur la friction du l matin, du moins quand il s'agit d'un individu dont le corps est bien tempéré: si l'individu est dans un état irréprochable, il est superflu de le frictionner, à moins qu'il ne soit parfois dans la né-

1. Ce diagramme pris dans Gal. est donné imparfaitement par les mss.

CH. 18; l. 10. dé om. B.

Ιb. ἄδέ τῶς κοπεῖσθαι χρή ΑΒ;

ώδε ἐπισκοπεῖσθαι βέλτιον Gal.

11. γάρ] οὖν Gal.

Ib. ὑπάρχει Gal.

12. ἀνατρίβειν ή ἀλείφειν Gal.

493

χρήναι κρύει καρτερῷ τηνικαῦτα γὰρ, ὡς τοὺς μέλλοντας ψυχρολουτεῖν, οὕτω τῆ τρίψει σαρασκευάζομεν εἰ δέ τις αἴσθησις
εἰη κόπων, ἀλείΦειν χρὴ τηνικαῦτα καὶ ἀνατρίβειν μαλακῶς.
1 Οὐτω δὲ καὶ, εἰ ξηρότης εἰη σλείων τοῦ δέοντος, ἀλειπτέον
εἰαίω γλυκεῖ τέγ/ει γὰρ τοῦτο τὸν ξηρὸν χρῶτα τριπτέον
δὲ ελάχισία μὲν, ἀλλὰ μήτε σκληρῷ τρίψει, μήτε μαλακῆ τριν εξίν, οὕτε διαφορῆσαί τι τῶν σεριεχομένων, ἐργάζεται δὲ
ἀμφω μὲν ἡ μαλακὴ, Θάτερον δὲ ἡ σκληρὰ τρίψις, εἰ γε δὴ
συκνοῖ μὲν αὐτη καὶ σκληρύνει τὸ δέρμα, διαφορεῖ δὲ ἡ μα- 10
3 λακὴ καὶ ἀραιὸν καὶ ἀπαλὸν ἀπεργάζεται τὸ σῶμα. Πύκνωσιν
μέντοι τοῦ σώματος ἐπανορθώσασθαι βουλόμενοι τὴν μὲν ἐπὶ

cessité de résister à un froid intense; car, dans ce cas, nous préparons cet individu par la friction de la même manière que ceux qui vont prendre un bain froid; s'il y a quelque sentiment de fatigue, alors il faut oindre et frictionner doucement. De même, s'il existe une sécheresse exagérée, on doit oindre avec de l'huile douce (car cette pratique humecte le corps quand il est sec), mais on frottera très-peu, et la friction ne sera ni rude ni molle; car il nous faut seulement activer la distribution de l'aliment et non pas changer la complexion ou dissiper par la perspiration quelque matière contenue dans le corps; or la friction molle produit ces deux effets et la friction rude seulement l'un des deux, puisque la dernière resserre et durcit la peau, tandis que la friction molle favorise la perspira-3 tion, raréfie le corps et le ramollit. Si nous voulons remédier à un resserrement du corps produit par des frictions rudes accom-

1. πρατερῷ Gal.

1-2. ψυχρολουτρεῖυ Gal.; ψυχρολογεῖυ ABC 1° m. V.

2. ούτω καὶ τούτους τῆ Gal.

Ib. ωαρασκευάσομεν Gal.

3. πόπ7ων A 2° m. BC 1° m. V; πόπου Gal. — Ib. τε χρή Gal.

4. ξηρότερου γε Gal.

Ib. whelw Gal.

4-5. άλειπ7έου μεν έλαίφ Gal.

 τέτ?ει Α 2° m. BC 2° m.; πέτ-?ει ACV. — Ib. ριπ?έον AC 1° m.

7. ούτε δ' άλλοιῶσαι Gal.

 τοῦ δέρματος ἢ τῆς σαρκὸς τὴν ἔξιν Gal. — Ib. οὐδέ Α. — Ib. ϖεριεχομένων ἐν αὐτοῖς Gal.

11. άπαλόν] μαλακόν Gał.

12. σώματος] δέρματος Gal.

ταῖς σκληραῖς ἀνατρίψεσι καὶ λαβαῖς καὶ σφοδρῷ γυμνασίῷ καὶ κόνει σολλῆ γεγενημένην, ἐλαίῳ δαψιλεῖ καὶ γλυκεῖ χρώμενοι, μαλακῶς ἀνατρίψομεν την δὲ ἐπὶ ψύξει σρώταις μὲν ταῖς ξηραῖς τε άμα καὶ ταχείαις τρίψεσι, δευτέραις δὲ ταῖς διὰ δὲ ἐλαίου Θερμαίνοντες εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανάξομεν. ἀραιότητα ἱ δὲ την ἐπί τε λουτροῖς σλείοσι καὶ τρίψεσι μαλακαῖς ἀφροδισίων τε χρήσεσι γεγενημένην ὀλίγαις μὲν ταῖς ξηραῖς ἀνατρίψεσιν, ὀλίγαις δὲ ἐφεξῆς αὐτῶν ταῖς σὺν ἐλαίῳ τινὶ τῶν σθυφόντων ἰασόμεθα. Τὰς δὲ ἐπὶ σλείοσι σοτοῖς ύγρότητας δ

10 ξηραὶ τρίψεις μόναι Θεραπεύουσι διά τε σινδόνων ἢ χειριδίων ἐπιτελούμεναι, καὶ αὐτῶν μόνων ἐνίοτε τῶν χειρῶν χωρὶς λίπους τινὸς, ἢ σὺν ἐλαχίσης τινί ἔσηω δὲ τὸ ἔλαιον τοῦτο διαφορητικὸν, ἀπάσης ἀπηλλαγμένον ψυχούσης ποιότητος.

pagnées de pincements, ou par des exercices violents, ou par ceux pour l'exécution desquels on a employé beaucoup de poussière, nous frictionnerons mollement en usant abondamment d'huile douce: quant aux parties resserrées par suite de refroidissement, nous les ramènerons à l'état normal en réchauffant d'abord par des frictions sèches et rapides, en second lieu, par des frictions faites avec de l'huile. La raréfaction qui tient à des bains fréquents, à des fric- 4 tions molles ou aux rapprochements sexuels, se guérira par des frictions sèches et peu nombreuses, suivies de frictions également peu nombreuses, mais pratiquées avec quelque buile astringente. Quant à l'humidité produite par les excès de boisson, il n'y a que 5 les frictions sèches avec des linges de coton ou des gants qui la guérissent, quelquefois aussi celles qui se font avec les mains toutes seules sans huile ou avec très-peu d'huile, mais il faut que cette huile favorise la perspiration et soit privée de toute qualité refroidissante.

<sup>2.</sup> γεγενημένη ή έλαίω AC 1° m.

<sup>3.</sup> ἐπὶ ψύχει V 1° m.; ἐπὶ τῆ ψύξει Gal. — Ib. πρώτωs Gal.

 <sup>4.</sup> ξηραϊs om. ABC 1 n. V. — Ib.
τε άμα om. ABC V. Ras. — Ib. καὶ
ταχείαιs om. ABC V. — Ib. ἀνατρίψεσιν Gal. — Ib. δευτέρωs Gal.

<sup>7.</sup> σκληραῖs ABCV.

πλέοσι Gal.

<sup>10.</sup> αί ξηραί Gal.

Ib. χειρίδων Gal.; χειριοδίων C.
 11-12. ἢ χωρὶς λίπους παντός Gal.
 12-13. τοῦτο γλυκὸ, ἴνα ἢ διαφ. Gal.
 13. ψυχούσης στυφούσης Gal., Ras.

ιθ'. Περί τῆς ἐσπερινῆς ἀνατρίψεως.

Τοι κοπώδεσιν ίκανῶς ὑπάρχουσιν, ἢ κατεξηραμμένοις, ἢ ἐ ἀτροφοῦσιν ἐπιτήδειος. ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ἀτροφοῦσιν ἐπιτήδειος. ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ἀτροφοῦσιν ἀπάντων τό γε νῦν ἐξηρήσθω τοῦ λόγου, μετὰ τῶν ἄλλων ἀπάντων νοσωδῶν συμπθωμάτων ἐτέρωθι λεχθησόμενον· ἐπὶ δὲ τῆς εὐ- 5 κράτου φύσεως, ὅταν ἤτοι κόπος ἰσχυρὸς ἢ ξηρότης τις ἄμετρος ὑπάρχη κατὰ τὸ σῶμα, τὸ μὲν ἄρισθον ἔλασσον γινέσθω, πλείων δὲ ὁ μεταξὺ χρόνος ἄχρι τοῦ δείπνου, τὰ πολλὰ δὲ ἐπὶ ἡσυχίας ὁλίγον δὲ τι καὶ περιπατείτωσαν, ὡς ὑποκατα- βῆναι τὰ σιτία, ταῖς ὀρθαῖς κινήσεσι κατασεισθέντα· βέλτιον 10 δὲ, εἰ καὶ ἀποπατῆσαι δυνηθεῖεν· τούτων γὰρ πάντων γενο-

San. tu. III, 13; p. 230-

19. DE LA FRICTION DU SOIR.

Voilà pour la friction du matin; quant à la friction du soir, elle convient à ceux qui sont très-fatigués, ou desséchés ou atrophiés.

Mais ne parlons pas pour le moment du défaut de nutrition, symptôme que nous traiterons ailleurs avec tous les autres symptômes morbides; au contraire, chez un individu d'une nature bien tempérée, s'il existe une fatigue très-prononcée ou une sécheresse démesurée du corps, il faut que le déjeuner soit léger, qu'il y ait un intervalle assez long entre ce repas et le dîner, que la majeure partie de cet intervalle se passe dans le repos; il doit néanmoins se promener un peu aussi pour faire descendre les aliments qui sont secoués et poussés vers le bas par les mouvements qui se font debout; le résultat sera encore meilleur, si on peut aller à la selle; car, après tout cela, on peut frictionner sans danger avec de l'huile

Dans
quels cas
il faut
recourir
à la friction
du soir,

CH. 19; l. 2. πατεξηρασμένοιs Gal. 4. έξηρήσθω ex em.; έξηρείσθω Α BCV; έξαιρείσθω Gal.

5. νοσωδών om. ABCV.

Ιδ. ἐξῆς προχειρισθησόμενου Gal.
 5-6. ἀκράτου C; ὑποκειμένης Gal.
 τ, ἐλάτθων Gal.

8. πλεῖον ΑΒCV.

10. δρθίαις Gal.

Ιb. βελτίων ΑΒ.

11. καὶ εἰ Gal. — Ib. δυνηθείη A BCV. — Ib. ἀπάντων καλῶς Gal. — Ib. et p. 496, 1. γινομένων Α; γινόμενον C.

μένων, ἀκίνδυνον ἀνατρίβειν έλαίω γλυκεί, μή σάνυ τι τής γασΙρός έφαπιόμενον · εί δέ μή γε, κίνδυνος αὐτά τε τὰ σπία σεφθηναι χειρον, αναδοθηναί τέ τινα χυμον έξ αὐτῶν ήμlπεπτου, έπιθολωθηναί τε την κεφαλην και άνατραπηναί τε 5 του σίδμαχου. Αρισίου μέυ οὖυ έσίι μηδὲ όλως ἄπίεσθαι τῆς 3 γασθρός εί δέ σοτε τῶν ἐπὶ αὐτῆ μυῶν ἤτοι κοπώδης τις αἴσθησις εἴη, ἢ ωλείων έμφαίνοιτο ξηρότης, ἀλείφειν τὰ μέτρια, σράως έφαπτόμενον.

> κ'. Περί τρίψεως ἀνασκευασθικής, ἐκ τῶν Ἡροδότου, έκ τοῦ Περί σοιουμένων βοηθημάτων λόγου.

Τάς δε τρίψεις τάς σαραλαμβανομένας ένεκα συρετών λί-1

douce, pourvu qu'on ne malaxe pas trop le ventre; si on ne prend pas cette précaution, on court risque de rendre plus difficile la digestion des aliments, de faire remonter de ces aliments dans le corps une humeur à demi digérée, de voir la tête se troubler et l'orifice de l'estomac se retourner. Le mieux par conséquent est de ne pas fric- 3 tionner du tout au ventre; mais, s'il existe quelquesois un sentiment de fatigue ou s'il survient une sécheresse trop grande dans les muscles qui forment ses parois, il faut oindre modérément, en malaxant doucement.

> 20. DE LA FRICTION COMME MOYEN CURATIF. (Tiré d'Hérodote.)

[Du livre Sur ce que les malades doivent faire pour se traiter.]

Les frictions qu'on emploie pour guérir les fièvres doivent se l Epoque

1-2. μή σάνυ τι γασίρός C; μή ωάντη τῆς γ. Gal.

2. ye om. Gal.

 ἀναθολωθῆναι Α 2\* m., Aët.; αναθοθήναι Α.

Ib. τὸς κεΦαλάς Gal.

Ib. καί om. Gal.

5-8. Αρισίου.....έφαπίόμενου] όθεν ναρδίνω μύρω έπιχέειν τῆ γασ ρί ωροσήκει χωρίς ανατρίψεως Aët.

5. ἐσΊι τὸ μηδέ Gal.

εἰ ἡν Gal.

Ib. ἀμφὶ αὐτήν Gal.

Ιb. ήτοι ] είτε ΑΒCV.

7. εin ex em.; ἢ AC; ἦν BV; om. Gal. — Ib. Φαίνοιτο Gal. — Ib. 18 μέτρια ΑΒΥ; τε μετρίως C; μετρίως 2ª m.

8. έφαπλομένην Gal.

CH. 20. Tit. έπ ante τοῦ om. C.

σεως ἐν τοῖσδε τοῖς καιροῖς παραληπτέον · περὶ γὰρ τὴν ἀκμὴν τῆς νόσου τυγχάνουσιν ἐπιτήδειοι, οὐ κατὰ πάντα δὲ τὰ μέρη, ἀλλὰ περὶ τὰ ἔσχατα, ὡς μὴ μακρὰν τῆς παρακμῆς ἐεἶναι. Τῶν δὲ κατὰ τοὺς παροξυσμοὺς καιρῶν αἰρετέον τὸν ἐν ὅ τῆ παρακμῆ πρῶτον. ἡ φορατέον δὲ τοὺς περὶ τοῖς μέσοις 5 Φλεγμονὰς ἔχοντας, ὧν παρουσῶν, ἀδύνατόν ἐσὶι λυθῆναι τὸν ἡ πυρετόν. Πεφυλάχθαι δὲ δεῖ καὶ τὰς δυσπνοίας καὶ τοὺς ἐπιφαινομένους ἰδρῶτας ἀτάκτως περὶ ὁλω τῷ σώματι, ἢ περὶ ἡ προσώπω καὶ τραχήλω. Τοὺς οὖν κριθέντας ἐπιτηδείως ἐν τῆ τῆς παρακμῆς ἀρχῆ Θέρους καὶ φθινοπώρου ἐν εὐκράτω 10 τόπω κατακλιτέον · ἔχοιμεν δὲ ἀν ὑδρέλαιον Θερμὸν ἐν ἐτοίμω, ὁ συνεμδεδλημένου ἀφρονίτρου ὀπίοῦ. Ἡ δὲ τρίψις ἐπὶ μὲν τῶν νεωτέρων καὶ βραχυτέρων γινέσθω διὰ τεσσάρων · ἐπὶ δὲ τῷν τὰμαζόντων καὶ μειζόνων διὰ ἔξτριδέσθωσαν. Τριβέτωσαν δὲ οἱ

faire aux époques suivantes : elles conviennent pendant l'acmé de la maladie, mais non pendant toutes les parties de cette période, mais seulement vers la fin, de sorte qu'elles soient assez rappro-2 chées du déclin. Quant aux diverses époques de l'accès, il faut pré-3 férer le commencement du déclin. On doit se défier des inflammations des parties centrales, car, dès que ces inflammations existent, 4 il est impossible de faire cesser la fièvre. On se défiera aussi des respirations difficiles et des sueurs qui se montrent irrégulièrement 5 soit sur tout le corps, soit à la figure et au cou. Quant à ceux donc qui ont eu une crisc au commencement du déclin, il faut les coucher, en été et en automne, dans un endroit tempéré; et on aura tout prêt un mélange chaud d'huile et d'eau auquel on 6 a ajouté de l'aphronitre grillé. La friction doit être pratiquée, chez les sujets jeunes et de petite taille, par quatre hommes, et par six hommes chez ceux qui ont atteint l'âge viril et qui ont une taille plus 7 élevée. Les uns frotteront les membres supérieurs jusqu'aux doigts,

à laquelle il faut frictionner dans les fièvres considérées en général, et dans les accès.

Manière de pratiquer la friction.

<sup>&</sup>quot; 2-3. δὲ μέρη M.

<sup>3.</sup> μακράν C 1<sup>a</sup> m.; μακρόν C 2<sup>a</sup> m. (p).

<sup>4.</sup> Τῶν...τόν om. Α 1° m. — Ib. αἰρετέον τόν ex em. Matth.; αἰετέον

τήν Codd.; σαραληπίέον M marg. 10. Θερμάς ABC 1° m., M text. V.

Ib. φθινοπώρους AB; φθινοπώροις

C 1° m. V.

μέν βραχίονας μέχρι τῶν ἐν χερσὶ δακτύλων, οἱ δὲ Ξώρακα μέχρι βουδώνων, οἱ δὲ σκέλη μέχρι ποδῶν. Περιχυθέντος δὶ ξι τοῦ λίπους, παραγέτωσαν ἄνωθεν κάτω τὰς χεῖρας, πᾶν μέρος τρίβοντες εἶτα | πρηνῆ σχηματίσαντες ἀναλόγως τριβέτωσαν το Καὶ κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς τῆ παραγωγῆ κούθη καὶ βραδείρ ξι χρήσθωσαν το ὑσιερον δὲ ταχεία καὶ πεπιεσμένη τὸ δὲ τελευταῖον ἀνειμένη καὶ κατὰ πάντα ἐμφερεῖ τῆ πρώτη. Διαψηλα το φάσθω δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν αὐχένα, ἐμβεβλημένου τοῦ λίπους. Τριβέσθω δὲ ἔκασίον μέρος ἐπὶ μὲν τῶν 11 ο νεωτέρων ὡς ἐκατοντάκις ἐπὶ δὲ τῶν ἀκμαζόντων διακοσιάκις ἐπὶ δὲ τῶν ἀθλητικῶς βιούντων διπλασιαζέσθω τὸ πλῆθος. Ἐν 12 δὲ τῷ τρίβεσθαι πολλῆς τῆς εὐαρεσί ήσεως ούσης, καὶ τοῦ πυρετοῦ συναποπαυομένου, παρούσης εὐπνοίας καὶ εὐχροίας, καὶ τοῦ περὶ τὸν σφυγμὸν μεγέθους μὴ παρὰ πολὺ ταπεινουτούνου, μηδὲ πυκνουμένου, προσανοιδούσης δὲ καὶ τῆς σαρκὸς

d'autres le tronc jusqu'aux aines, d'autres enfin les membres inférieurs jusqu'aux pieds. Après avoir versé sur le corps le mélange 8 gras, on doit frictionner chaque partie en passant les mains de haut en bas, ensuite on couchera le malade sur le ventre et on le frictionnera de la même manière. Au commencement, la friction devra être 9 légère et lente, ensuite elle deviendra rapide et accompagnée de pression, tandis que, vers la fin, la friction redeviendra douce et en toul semblable à celle du commencement. Ceux qui frottent doivent aussi 10 malaxer la tête et le cou après avoir versé dessus le mélange gras. Chaque partie doit être frictionnée environ cent fois chez les jeunes || gens, deux cents fois chez les adultes; chez ceux qui mènent une vie d'athlète, il faut doubler le nombre des frictions. S'il se déve-12 loppe, durant les frictions, une sensation très-appréciable de bienêtre, si la fièvre cesse en même temps, si la respiration est facile, si les malades ont une bonne couleur, si l'ampleur du pouls ne diminue pas beaucoup, s'il ne devient pas plus fréquent et si la chair

Signes qui servent à régler les frictions.

4. ωρίνης A.

<sup>10.</sup> биобіань ABV.

<sup>7.</sup> ανημένη M marg.; αναμένει Α 15. μηδέ] καί Α.

<sup>1°</sup> m. C 1° m., M text. Ib. ωροσανοδούσης C; ωροσανο.
8. δέ om. CM text. δούσης 2° m.

13 μετὰ ἐρυθήματος, προσθετέον τῷ πλήθει. Εἰ δὲ καὶ τριδομένοι ἱδρὼς γένοιτο, πρότερον μὴ γενόμενος, εἰδέναι δεῖ καλῶς τε προσηγμένην τὴν τρίψιν καὶ ὡφελούμενον τὸν νοσοῦντα, μέχοντα μέντοι χρείὰν καὶ δευτέρας πείρας. Εἰ δὲ ἐπὶ τῶν ἴσων παροξυσμῶν μείνειαν, μηδενὸς ἀπαντήσαντος ὡς πρὸς αἴσθησιν 5 μήτε ὡφελίμου, μήτε βλαδεροῦ, παρὰ ἐαυτῶν λαμβάνοντας τὴν προτροπὴν ἐπιμένειν δεῖ τοῖς κριθεῖσιν · ἔσῖαι γὰρ φανερὰ τὰ τῆς ὡφελείας ἐκ τῆς δευτέρας προσαγωγῆς. Πᾶσι δὲ μετὰ τὰς τρίψεις ὕδατος Θερμοῦ τὸ αὐταρκες ἐπιδοτέον, καὶ, εἰ μὲν παρεῖεν οἰ τῆς ἀνέσεως καιροὶ, μετὰ τὴν ἀπὸ | τοῦ βοηθήματος 10 ταραχὴν καὶ τὴν ἀποκατάσιασιν τοῦ βρασμοῦ Θρεπτέον · ἐπὶ δὲ τῶν μηδέπω ἐξανιεμένων, περιμείναντες τὰς παντελεῖς ἀνέσεις Θρέψομεν, ἐν τοῖς μέσοις χρόνοις ἄφθονον ποτὸν 16 διδόντες, καὶ μᾶλλον τοῖς ἐν τῆ ξηρότητι μείνασιν. Τὰς δὲ

13 se tuméfie et rougit, il faut augmenter le nombre des frictions. Si, pendant les frictions, il survient une sueur qui n'existait pas auparavant, il faut savoir que la friction a été employée à propos, qu'elle a fait du bien au malade, que cependant il a encore besoin d'une 14 répétition de ce traitement. Si les accès restent les mêmes et qu'il ne se montre aucun symptôme ni bon ni mauvais qui soit appréciable aux sens, il faut que le médecin, trouvant ses raisons d'agir dans soi-même, s'en tienne au traitement qu'il a jugé bon d'abord; car l'utilité de ce traitement se manifestera par la seconde appli-15 cation. Après les frictions il faut administrer à tous les malades une quantité suffisante d'eau chaude, et, s'il y a coincidence de rémission, on les nourrira quand l'ébullition et le trouble causés par le traitement sont apaisés; quant à ceux qui n'éprouvent pas encore de rémission, nous les nourrirons après avoir attendu la rémission complète, et en attendant nous leur donnerons à boire abondam-16 ment, surtout à ceux qui restent dans un état de sécheresse. Il faut

Ce qu'on
doit faire
après
les frictions,
surtont
en ca qui
concerne
la nourriture.

<sup>3.</sup> ωροσηγμένην ex em. Matth.; ωροηγμένην Godd.

<sup>4.</sup> χρείαν] welpav B. — Ib. καί] μή G. — Ib. Εἰ δέ ex em.; Οὐδέ Codd.

μείνειεν C 2° m.
 μετά ] τά C 1° m.

<sup>12.</sup> μηδέπως GM.

Ib. μη σεριμ. C 2° m.

προφάς δοτέον ύγρας καὶ Θερμας. Εἰ δὲ χειμών εἴη, τὰ τῆς 17 ἐπιμελείας ἐν Θερμοτέρω γινέσθω τόπω καὶ τῷ ἐλαίω ἀφρονιτρον μικτέον καὶ οἴνου τὸ δέκατον μέρος. Εν δὲ ταῖς ἐκ δευ-18 τέρου προσαγωγαῖς εἰ μὴ χαλασθεῖεν, ἐρρωμένης τῆς δυνάμεως 5 καὶ τῶν σφυγμῶν ἐπὶ τοῦ ἰδίου μεγέθους μενόντων, ἔτι δὲ τῆς ἀναπνοῆς οὐδεμιᾶς ταραχῆς ὑπόνοιαν ἐμφαινούσης, ἀναλαμβανοντας ἀπὸ τῶν τρίψεων ἐγκαθίζειν δεῖ τινας καὶ ἔξαντλεῖν, ὡς ἐντεῦθεν χαλασθησομένων τῶν σωμάτων, καὶ τῆς κατὰ τοὺς ἱδρῶτας [Θερμότητος] ὁμοιόν τι μετασυγκρίσει ἀπεργαζομέ 10 νης. Αὶ δὲ ἀφέλειαι ποικιλώτερον συναντῶσιν ἡ γὰρ μένου-19 σιν, ὧσπερ ἔφην, ἐπὶ τῶν αὐτῶν, πρὸς τὴν διάθεσιν ἀφελημένοι, ἡ μεταπίπτουσιν οἱ τύποι εἰς ἐτερογενεῖς χαρακτῆρας, ἡ διακοπὰς λαμβάνουσιν, ἡ σφοδρυνθέντες αὐτῆς ἡμέρας ἐπαύσαντο πολλάκις δὲ ἀσφαλεῖς ἐπιφέρουσι διαμονάς, μετὰ

ploiera ce traitement dans un lieu suffisamment chaud; on mêlera à l'huile de l'aphronitre et un dixième de vin. Si, pendant la 18 répétition du traitement par les frictions, les malades ne sont pas relâchés, si les forces restent intactes, si le pouls conserve son ampleur et si la respiration ne montre aucune apparence de trouble, il faut les restaurer après les frictions, leur donner un bain de siége et faire des affusions, car les parties se relâcheront par ce traitement, et la sueur produira par sa chaleur quelque chose de semblable à la métasyncrise. Les bons effets des frictions se 19 révèlent de diverses manières; d'abord les malades peuvent présenter les mêmes symptômes qu'avant, comme je l'ai déjà dit, et n'éprouver de l'amélioration que par rapport à leur situation générale; ensuite les types de la maladie peuvent se changer en formes d'une autre espèce, ou revêtir le caractère intermittent, ou bien la maladie s'arrête après s'être aggravée le jour même; souvent les frictions amènent une persistance de la maladie exempte de danger,

donner des aliments humides et chauds. Si c'est en hiver, on em-17

Comment se révèlent les bons effets des frictions.

<sup>1.</sup> δέ γε χειμών V. . .

<sup>2.</sup> ėv] dv C 1° m.

<sup>9.</sup> Θερμότητος conj.; om. Codd. 12-13. χαρακτ. ή om. CM text.

Δειτί. 104-105.

Δε του άγωνισ ικου της τρίψεως σαραιτητέου τρόπου επί μέν γάρ τῶν σροτέρων μενετέον, οὐ διὰ μικροῦ τὸ ἀποτέλεσμα

Το σροσδοκῶντας. Εἰ δὲ τῆς τῶν χειρῶν ἐπιθέσεως μὴ ἀνέχοιντο,
ἐλκώδους τῆς ἀφῆς αἰσθανόμενοι, σαὐεσθαι δεῖ τῆς τρίψεως.

ΙΙ Εἰ δὲ τριβόμενοι σλείονος τῆς σερὶ αὐτοὺς Θέρμης ἀντιλαμ- 5
βάνοιντο, καὶ τοῦτο ἀεὶ καὶ μᾶλλου σάσχοιεν, σαρείη δὲ τι

καὶ ἄλλο δυσαρεσ ικὸν σύμπ ωμα, καὶ οὕτως ἀποσ απτέον τῆς
τοιαύτης βοηθείας, ἄποπ ον αὐτοῖς Θερμὸν διδόντας, καὶ τοὺς
τῆς ἀνέσεως σεριμένοντας χρόνους εἰς τὴν τῶν λοιπῶν σροσα
τη γωγήν. Εἰ δὲ τῆς τρίψεως ἐπὶ χρονίων καὶ διαλειπόντων τῶν 10
συρετῶν σαραληφθείσης, συμβαίη συνεχῆ καὶ σφοδρὸν συρετὸν ἐπακολουθῆσαι, οὐ δεῖ ταράτ εσθαι, ὡς τοῦ σράγματος
ἐπὶ κακῷ γεγονότος ταχὺ γὰρ τὸ ἐντεῦθεν ἀποκαθίσταται.

Σλρησ εἰρον δὲ ἀνασκευῆς χάριν συρετῶν τρίψει καὶ ἐπὶ ὧν μα-

cas dans lequel on renoncera à l'application héroïque de ce traitement, car alors il faut s'en tenir au traitement adopté auparavant et s'attendre à ce que son efficacité ne se montre qu'après un long 20 espace de temps. Si les malades ne supportent pas l'application des mains, parce qu'elle leur donne la même sensation que lorsqu'on 21 touche une plaie, il faut arrêter la friction. Si, pendant la friction, les malades sentent une chaleur plus forte dans leur intérieur, que ce symptôme aille toujours en augmentant, et qu'il y ait encore quelque autre signe de malaise, il faut, dans ce cas aussi, renoncer à ce traitement, administrer de l'eau bouillie refroidie, et attendre le temps de 22 la rémission pour appliquer les autres moyens de traitement. S'il arrivait que l'emploi de la friction dans des fièvres intermittentes de longue durée fût suivi d'une fièvre continue et intense, il ne faut pas s'en effrayer, comme s'il était survenu quelque chose de mau-23 yais; car, plus tard, cet accident disparaît en peu de temps. On emploiera les frictions pour guérir les fièvres chez ceux où la fièvre,

Circonstances qui doivent faire suspendre les frictions;

- de leur emploi dans les fièvres.

<sup>3.</sup> προσδοκών τὰ σει δέ Β; προσδοκών τάσει δέ C M; προσδοκών τάσεως δέ C 2° m.

Ib. ἐπιθέσεως om. CM.

αὐτούs ex em.; αὐτούs Codd.

<sup>6. 701</sup> AC.

Μακοὶ συρετοὶ καὶ χλιώδεις ἤτοι έξ ἀρχῆς συσιάντες σαρέμειναν ὁμοειδῶς, ἢ ἀπὸ σφοδρῶν καὶ χαλεπῶν συρετῶν σαρακμασαντες εἰς τοιαῦτα μεγέθη σεριῆλθον. Ἐπειδὰν δὲ ἤτοι με τοὺς μὴ δεομένους τρίψεως ἐπιτηδείους κρίνωμεν, ἢ μὴ ἀσφαδ λῶς καταλάβωμεν τοὺς καιροὺς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ σαρὰ τὴν ἐδιοσυγκρισίαν τοῦ νοσοῦντος [σροσαγάγωμεν τὸ βοήθημα, ἐπὶ ἀξιολόγω κακῷ γενέσθαι οἰητέον τοῦ νοσοῦντος ] διόπερ ἀναγκαῖον τὰς ἐκ τούτων ἐπιθεωρεῖν βλάβας ὁταν γὰρ οἱ γενόμενοι ἀπὸ τῆς τρίψεως συρετοὶ σφοδροὶ μὲν ὧσιν, ἀκλιθιος τε εἶεν, εἰδέναι δεῖ, μὴ ἐπὶ ἀγαθῷ σροσηγμένον τὸ βοήθημα ὁμοίως, εἴπερ νωθεῖς καὶ ὑπνωδέσθεροι σαρὰ δλην γίνοιντο τὴν Θερμασίαν, κοπῶδές τε τὸ σῶμα καὶ τὴν ἀναπνοὴν ταχνίτέραν, καὶ τοὺς σφυγμοὺς μικροὺς καὶ ἀμυδροὺς, ἔτι τε κο

Moyen
de
reconnaître
si
les frictions
ont été faites
à
contre-temps.

ayant été faible et sans grande chaleur dès son origine, est restée toujours dans le même état, ou chez ceux dont les fièvres, d'abord fortes et graves, se sont transformées, à leur déclin, en des fièvres égales en intensité aux premières. Si nous avons prescrit les frictions 24 à ceux qui n'en avaient pas besoin, ou si non-seulement nous n'avons pas su saisir avec sûreté le temps opportun, mais si, de plus, nous les avons employées en opposition avec l'idiosyncrasie, il faut admettre que cela leur a fait beaucoup de tort; par conséquent il est nécessaire de considérer les inconvénients qui résultent de cette manière d'agir : si la fièvre qui suit les frictions est forte et ne se transforme pas, il faut savoir que le traitement a été employé à tort; de même, si les malades deviennent lourds et plus ou moins somnolents durant toute la période de chaleur, s'ils ont le corps fatigué, la respiration plus rapide qu'auparavant, le pouls petit, faible et, de plus, fréquent, il faut juger également que la

2-3. σαρακμάσαντι s ex em. Matt.; σαρακμασάνται Α 2° m.; σαρακμάσαντας Μ; σαρακμάσαντος ΑΒ V; σαρακμάζοντες C.

6-7. προσαγάγωμεν....νοσοῦντος conj.; om. Codd.

<sup>4.</sup> ἐπιτηδείους del. C 2ª m.

<sup>5.</sup> καταβλάβωμεν AC 1° m. M.

<sup>5-6.</sup> περί την ίδιος συγκρισίαν Α.

<sup>12.</sup> κοπίώδεις M; καὶ ωίῶδες A; κοπῶδες κοπίῶδες 2° m.

Ib. δέ CM.

<sup>13.</sup> ταχυτέραν ex em.; σαχυτέραν Codd.

Ματίλ. 106.

συκνούς ἔχοιεν, ἐπὶ κακῷ σεροσηγμένην κριτέον τὴν τρίψιν γένοιτο δὲ ἀν καὶ τρόμος καὶ σπασμὸς ἐξ ἀκαίρου καὶ σολλῆς τρίψεως ὁμοίως, κὰν ἄλγημά τι γένηται ἢ Φλεγμονὴ, σεσυμπτώμασιν ἀκριδῶς σαρακολουθοῦντας ἐξ ἐτοίμου δεῖ σορίζεσθαι τὰς Θεραπείας.

- κα΄. Περί ωεριπάτου, έκ τῶν Αντύλλου, ἐκ τοῦ δ΄ λόγου τοῦ Περί ωοιουμένων βοηθημάτων.
- Δύο εἴδη Θετέον τοῦ ϖεριπάτου, τὸ μὲν ἐν βοηθήματος
   μοίρα ϖαραλαμβανόμενον, τὸ δὲ εἰς ἀποθεραπείαν τοῦ σώματος.
   Δὶς βοήθημα μὲν οὖν ἐγκρίνομεν ϖερίπατον ἐπὶ τῶν ϖερὶ τὴν
   κεφαλὴν συμβαινόντων ϖαθῶν καὶ τῶν ϖερὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 10
   καὶ τὸν γαργαρεῶνα, καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν Θωρακα ϖλὴν

friction a été appliquée à tort; il peut se produire aussi des tremblements et des convulsions par des frictions inopportunes et répétées; il en est de même s'il survient quelque douleur ou quelque inflammation pendant que la chair de tout le corps se tuméfie. On 25 fera soigneusement attention à ces symptômes, et on leur opposera immédiatement le traitement convenable.

## 21. DE LA PROMENADE. (Tiré d'Antyllus.)

[Du quatrième livre : Sur ce que les malades font eux-mêmes pour se traiter.]

1 Il faut distinguer deux espèces de promenades; celle qu'on emploie comme moyen de traitement et celle qu'on emploie pour res-2 taurer le corps. Nous prescrivons donc la promenade comme moyen de traitement dans les affections de la tête, des yeux, de la luette, et dans celles de la poitrine, en exceptant le crachement de sang; It y a deux espèces de promenades.
Gas dans lesquels on prescrit la promenade

<sup>2.</sup> ἀκ. κατὰ τολλῆς ABC 1 \* m. MV.

<sup>3.</sup> καὶ άλγ. τι V; καὶ άλγήματι Β.

Ib. γένηται om. M text.

CH. 21. Tit. δ' ex em.; λ' Codd. 9. τήν om. C M.

ната Эфрана А.

αίματος στύσεως χρήσιμος δὲ ἐν τοῖς μάλισθα καὶ σθομάχω σλαδώντι καὶ όδυνωμένω καὶ ἀποξύνοντι καὶ διαφθείροντι τds τροφάς, και γυναιξιν επεχομέναις κάθαρσιν, επιτήδειος και γασίρδε ισχομένης, και σιτίων μετεώρων όντων, και ούρου 5 Ισχομένου. Ονίνησι καὶ τοὺς Ισχιαδικοὺς οὐ μετρίως, καὶ καθό- 3 λου έπι ών δεῖ ἢ ἀνωθέν τι μεταρρυήναι εἰς τὰ κάτω χωρία, ἢ κάτω μέν την ροπην έχοντα, δεόμενα δὲ ἐκικρίσεως. Αποθερα- 4 πευτικῷ δὲ χρώμεθα σεριπάτω μετὰ σΊιδαρώτερα γυμνάσια, και μετά καθάρσεις τας από Φαρμάκων, μετά υπάλειψίν τε 10 δΦθαλμών, καὶ μετὰ ἔμετον σολύν, καὶ ἀπλώς, σερίπατος δύναται δ άποθεραπευτικός άνεῖναι μέν ψυχήν, καὶ μετασιείλαι συεῦμα καὶ εἰς τάξιν ἀγαγεῖν, λῦσαί τε τὰ συντεταμένα, καθᾶραί τε τὸν Θώρακα καὶ εὖπνουν σαρασκευάσαι, ἐπιβρῶσαί τε τὰ αἰσθητήρια, καὶ ῥῶσαι τὴν γασθέρα, τὸ δὲ μέγισθον,

comme moyen traitement.

 $\mathbf{D}\mathbf{e}$ la promenade apothérapeutique.

elle est éminemment utile quand l'orifice de l'estomac est saturé d'humidité ou douloureux, qu'il rend acides ou corrompt les aliments; elle convient aussi quand les femmes ont une rétention des règles, quand le ventre est resserré, quand les aliments surnagent dans l'estomac, quand il y a rétention d'urine. Elle fait beaucoup de bien 3 aussi à ceux qui ont la sciatique, et, en général, à tous ceux chez qui quelque humeur doit couler d'en haut vers les parties inférieures, ou chez qui les matières, bien qu'elles aient une tendance vers le bas, ont néanmoins besoin d'excitation pour être excrétées. Nous employons la promenade apothérapeutique après les exercices 4 lourds, les purgations produites par les médicaments, l'onction des yeux, les vomissements abondants: en un mot la promenade apothérapeutique peut détendre l'âme, déplacer le pneuma et le ramener à l'état normal, relâcher les parties tendues, purger la poitrine, faciliter la respiration, renforcer les organes des sens et l'estomac, et, ce qui est le plus important, dissiper tout état pénible

<sup>3.</sup> ἀπεχομέναις Α 1° m.

<sup>6.</sup> ἀπό AB.

lb. nom. A.

Ib. καταχώρια AC 1° m. M.

<sup>8.</sup> σ7ιβαρώτερα ήγουν συκνά C

<sup>2</sup>ª m. 12. συντεταγμένα Α.

<sup>12-13.</sup> на*д надара*: AB.

5 qui ressemble à la fatigue. La promenade, employée comme moyen de traitement, doit être longue et accompagnée de déploiement de force; elle doit se faire en appuyant fortement les pieds et en marchant plutôt sur les talons que sur la plante des pieds et en tendant le jarret; au début elle doit être douce, ensuite plus forte, et après cela elle doit de nouveau se ralentir; on calculera la durée d'après les forces; la promenade apothérapeutique, au contraire, doit être courte, douce, sans tension, modérée et accompagnée de 6 distractions de l'âme et du corps. Les promenades douces conviennent aux gens faibles, à ceux qui font usage de la promenade après le repas, à ceux qui viennent de se lever après le sommeil, à ceux qui en usent pour se préparer à de grands exercices, à ceux qui yont recours à cause d'une douleur quelconque; les promenades dans lesquelles on emploie de la force conviennent aux gens

Conditions
que
doit remplir
la promenade
faite
comme moyen
de
traitement;

-la
promenade
apothérapeutique.
Cas
dans lesquels
convient
la promenade
douce;

- les promenades fortes;

<sup>1.</sup> άπασαν Α.

<sup>2.</sup> βοηθείας] Θεραπείας BV.

Ib. TE om. V.

Ib. πολύν ex em.; πολύ Codd.

<sup>3.</sup> dnepeloews ] nyouv olnpleews C 2° m.

<sup>3-4.</sup> ἐπὶ.... ἡπερ om. B V.

<sup>4.</sup> σ1ηθων ωοδων C.

ἐντάσεωs ex em. Matth.; ἐνσ7άσεωs Codd. — Th. μετά C.

ἀνειλόμενον C 1° m.

<sup>12.</sup> αὐτῶν Μ.

ήντινοῦν ABC 1° m. V. — Ib. ἀτονοι C 1° m. — Ib. ἰσχνοτέροιs BV.

506

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 21.

καὶ τοῖς κατεψυγμένοις, καὶ τοῖς δυσκίνητον καὶ νωθρὸν μετὰ τοῦ σωμακος ἔχουσι τὸ σνεῦμα, καὶ τοῖς ἀργότερον τὸν ὁγκον τοῦ σώματος κεκτημένοις καὶ τοῖς ἀναλαμβάνουσι σάρκα σεριβεβλημένοις ἀναληθῆ. Οἱ δὲ μετὰ συνεντάσεως τῶν σκελῶν, τὰ μετὰ τοῦ τὰς σιέρνας ἀπερείδειν καταλληλότατοι κεφαλῆ σεπουθυία σεῖσιν ἢν δη τινα, καὶ Θώρακι ὑγροτέρω, καὶ ὑσίερα ἀνεσπασμένη, καὶ καθάρσει ἐπεχομένη, καὶ ἀτροφία τῶν κάτω μερῶν, καὶ ὁλως οῖς ὑλη τὴν ροπὴν ἄνω σοιεῖται. Οἱ δὲ ἀσύντατοι τοῖς ἀτρεμαίοις ὁμοιοι τυγχάνοντες εἰς τὰ αὐτὰ χρησιμοι. Οἱ δὲ ἐπὶ ἄκρων γινόμενοι τῶν δακτύλων ἰδίως θὸθαλμιῶσι τετήρηνται χρησιμεύοντες, καὶ γασίρὶ ἐπεχομένη οἱ δὲ ἀνάντεις Θώρακι βραχυπνοοῦντι καὶ σρὸ τροφῆς, καὶ ὅταν ἀντὶ μειζόνων τινῶν γυμνασίων σερίπατος σαραλαμβά-

- les promenades avec tension des jambes;

- la marche
sur
la pointe
des pieds;
- la
promenade
en montant;

vigoureux, à ceux qui sont refroidis, à ceux chez qui le pneuma est difficile et long à mettre en mouvement, bien qu'ils conservent leurs forces, à ceux qui ont le corps un peu paresseux, et aux convalescents qui ont un faux embonpoint. Celles qui sont accompagnées d'une 7 forte tension des jambes et dans lesquelles on appuie sur les talons sont très-avantageuses, si la tête souffre d'une maladie quelconque, si la poitrine est trop humide, si l'utérus est rétracté vers le haut, si les règles sont arrêtées, si les parties inférieures sont mal nourries, en un mot dans tous les cas où la matière tend à se porter en haut. Les promenades qui ne sont pas accompagnées de tension 8 étant semblables aux marches modérées, conviennent dans les mêmes cas. On a observé que la marche qui se fait sur la pointe des pieds 9 est spécialement utile contre les ophthalmies et la constipation, et que la promenade qui se fait en montant convient quand la respiration est courte, ainsi qu'avant le repas, et quand cette promenade

- 4. ἀναληθῆ] ἀναλήψει Μ marg.
- Ιb. συντάσεως ΒV.
- 5. ἀπερείδειν] ήγουν σΊηρίζειν C
- 6. weigin hu ex em.; wissluhu Codd.
- 7. ἀνασπασμένη Α.
- 9. αὐτά om. BV.
- 13. ὀπ/αν AC 1° m. M text.
- Ib. et p. 407, 1. ωαραλαμδάνηται ex em. Matt.; ωεριλαμδάνηται ΑΒC V; ωεριλαμδάνεται Μ.

Ποικ. 108-109.

10 νηται. Οἱ δὲ κατάντεις σκέλεσι μὲν κάματον ἐμποιοῦσι, τὴν δὲ ὕλην μᾶλλον τῶν ἄλλων ωεριπάτων καταδιδάζουσιν, ἀπὸ 11 τῆς κεφαλῆς κάτω συγκατάγοντες. Οἱ δὲ ἀνώμαλοι χρήσιμοι 12 τοῖς καὶ ταχέως ἀπαυδῶσι ωρὸς ωερίπατον. Οἱ δὲ ἐν ωεδίω κοπωδέσιεροι μὲν τούτων κατασίῆσαι δὲ καὶ ωνεῦμα καὶ σῶμα 5 τοῦτων ἰκανώτεροι. Οἱ δὲ ἐν ἀποκρότω | κεφαλῆς συμπληρωμίτικοί. Οἱ δὲ ἐν ψάμμω, καὶ μαλισία βαθεία, γυμνάσιον μὲν ἔν τι τῶν ἐμβριθεσίατων εἰσὶ, τονῶσαι δὲ ωᾶν μέρος τοῦ σώματος ἱκανώτατοι, καὶ μεταγαγεῖν ὑλην ἐκ τῶν ἄνω μερῶν 15 δυνατώτατοι. Οἱ δὲ ἐν μαλακῆ γῆ ἐγγίζουσί ως τοῖς ἐν ψάμμω. 10 16 Οἱ δὲ ἐν λειμῶνι ωροσηνέσιατοι καὶ ἀπληκτότατοι καὶ ἀσυγκινητότατοι συμπληρωτικοὶ δὲ εἰσι κεφαλῆς διά τε τὴν εὐωδίαν 17 καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς ὑγρότητα. Οἱ δὲ ἐν ταῖς ὁδοῖς τῶν ἐν ωερι-

10 remplace quelque grand exercice. Se promener en descendant fatigue les jambes, mais est plus propre que les autres promenades à faire Il descendre les matières en les entraînant de la tête vers le bas. La promenade irrégulière convient à ceux que cet exercice ennuie 12 promptement. Les promenades dans la plaine sont plus fatigantes que ces dernières, mais elles ramènent plus facilement à leur état 13 naturel le pneuma aussi bien que le corps. Celles qui se font sur 14 une pente rapide remplissent la tête. Celles qui se font dans le sable, surtout s'il est épais, constituent un des exercices les plus lourds et ont une grande efficacité pour renforcer toute partie du corps 15 et pour faire descendre les matières des parties supérieures. Celles qui se font dans de la terre molle se rapprochent en quelque sorte 16 de celles qui se font dans le sable. Celles qui se font dans une prairie sont très-douces, ne frappent point fortement [la tête] et ne produisent pas de trouble, mais elles remplissent la tête à cause 17 des odeurs parfumées et de l'humidité propre aux prairies. Les promenades sur les routes sont moins fatigantes que les promenades - la
promenade
en
descendant;
- la
promenade
irrégulière.
Effets
des
promenades
suivant le lieu
où
on les fait;

<sup>4.</sup> naí om. CM.

<sup>5.</sup> δέ om. C.

<sup>6.</sup> ἐν om. A.

Ιb. ἀποκρ.] ήγουν σκληρῷ C 2° m.

<sup>11-12.</sup> ἀσυγκινητότατοι ex em. Ras.; ἀσυγκινώτατοι ABCMV; ἀσυγκοινώτατοι B interl.

<sup>13.</sup> τῶν ex em. Matt.; τοῖs Codd.

508

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 21.

πάτοις ἀκοπώτεροι. Οἱ δὲ ἑξελιγμοὺς ἔχοντες βλαβεροὶ τοῦς 18 περὶ τὴν κεφαλήν. Οἱ δὲ ἐπιμήκεις τοῖς ἐν ταῖς ὁδοῖς εἰσι κα 19 ραπλήσιοι. Οἱ δὲ ὑπερῷοι κάντων κεριπάτων κροκριτέοι τῆς 20 γὰρ ἐκ τῆς γῆς ἀναθυμιάσεως εἰσιν ἀπηλλαγμένοι, ἀέρα τε 5 καθαρώτερον ἔχουσιν καὶ τοὐτων ἐπιτηδειότεροι οἱ ἐπὶ σανίδων κατεσηρωμένων γινόμενοι ὑπείκουσαι γὰρ τήν τε κεφαλὴν κουφίζουσι καὶ τὴν ὑλην κατασπῶσιν. Ολιγότης δὲ 21 κεριπάτου ὀνίνησι τοὺς κεκμηκότας, τοὺς ἀπὸ γυμνασίων μὴ λουμένους, τοὺς ἐπὶ τροφῆ δεομένους κεριπάτου, τοὺς βαρύλουτος ἀντιλαμβανομένους κερὶ τὸ σῶμα. Πολὺς δὲ κερίπατος 22 ωφελεῖ τοὺς κερὶ κεφαλὴν ἢ Θώρακα διάθεσιν ἔχοντας, καὶ τοὺς τὰ κάτω μέρη τοῦ σώματος ἠτροφηκότας, καὶ τοὺς γυμνα-10 σίου σηιβαρωτέρου δεομένους. Καὶ οἱ μὲν καρὰ Θάλασσαν 23 ξηραντικοὶ καὶ λεπτυντικοὶ τῶν ὑλῶν. Οἱ δὲ καρὰ κοταμοῖς 24

- suivant la manière de se promener.

Cas
dans lesquels
il convient
de
se promener
peu
ou beaucoup.

Suite des effets

dans les promenoirs. Celles où on fait beaucoup de détours nuisent 18 à la tête. Les promenades dans lesquelles on va toujours en ligne 19 droite sont semblables à celles qui se font sur les routes. Les pro-20 menades qui se font dans les étages supérieurs du promenoir sont préférables à toutes les autres, car'on est à l'abri de l'évaporation de la terre, et on jouit d'un air plus pur que dans les autres; celles de cette espèce qui se font sur un plancher sont les plus convenables, car les planches, en cédant, rendent la tête légère et attirent la matière vers le bas. Se promener peu convient quand on est fatigué, quand 21 on ne prend pas de bain après les exercices, quand on a besoin de se promener après le repas et quand on se sent le corps pesant. Se pro- 22 mener beaucoup profite à ceux qui ont une affection de la tête ou de la poitrine, à ceux dont les parties inférieures du corps sont mal nourries et à ceux qui ont besoin d'un exercice un peu lourd. Les promenades le long de la mer dessèchent et atténuent les ma-23 tières. Les promenades près des rivières ou des lacs humectent, mais 24

```
2. είσι om. À B.
```

<sup>6.</sup> κατασ7ρωμένοι Α.

<sup>7.</sup> πουφίζουσαι V.

<sup>9.</sup> λουομένους Μ.

<sup>12-13.</sup> γυμν. σ7ι6. ex em.; ἐν

γυμνασίφ σ7ι6αρωτέρου ΑΒΜΥ; ἐν γυμνασίφ σ7ι6αροτέρφ C; συκνοῦ ἡ σ7εβροῦ C 2° m.

<sup>13.</sup> σερί Α.

<sup>14.</sup> τῶν μελῶν V 1 m.

Watth, 110. 51 λίμναις ύγραντικοί κακίους δε οί σαρά λίμναις. Οί δε εν μοσογείοις των μεν άλλων των σροειρημένων βελτίους είσίν. 🛚 του δε σαρά θάλασσαν ἀπολείπονται. Οι δε εν δρόσφ τοῖς σαρά λίμναις άφωμοίωνται. Οἱ δὲ ἐν ἀναπεπταμένοις διαφοοπικώτατοι καί κουΦισΙικώτατοι σαρά σάντας είσίν σαραπλησίως δε και οι έπι ύψηλών χωρίων. Οι δε έν κοίλοις χωρίοις καὶ Φάραγξι [κακοί·] δύσκρατος γάρ ὁ ἐν αὐτοῖς ἀὴρ καὶ μοη γθηρός. Όμοίως δε καί οι κατάστεγοι χείρους τῶν ὑπαιθρίων· συμπληρωτικοί γάρ, και μάλισία εί ταπεινά τὰ τῆς σίέγης γείη. Καὶ οἱ μὲν ἐν νηνέμφ διαφορητικοί τε καὶ διασκορπισ[ικοὶ 10 η τῶν σεριτίωμάτων καὶ ἀνετικοὶ καὶ ἄπληκτοι. Τῶν δέ ἐν συεύματι οἱ μέν ἐν βορείω βηχὸς γεννητικοὶ καὶ Θώρακος

> la promenade suivant les lieux on la fait:

n celles qui se font au bord des lacs sont les plus mauvaises. Les promenades au centre du pays sont meilleures que les autres dont nous venons de parler, mais elles sont inférieures aux promenades le long nde la mer. Les promenades dans la rosée sont semblables à celles n qui se font près des lacs. Dans des plaines ouvertes, elles sont plus propres à favoriser la perspiration et à rendre légers que toutes les autres; il en est de même pour celles qui se font dans les endroits Il élevés. Les promenades dans les vallées profondes et les précipices [sont mauvaises], car l'air dans ces endroits est mal tempéré et n vicieux. De même, les promenades sous un toit sont pires que celles qui se font en plein air, car elles remplissent la tête, surtout si le y toit est bas. Les promenades par un temps calme favorisent la perspiration, dissipent les superfluités, relâchent et ne frappent pas [la ll téte]. Quant aux promenades qu'on fait au vent, celles qui se font au vent du nord produisent de la toux et nuisent à la poitrine, mais

- suivant l'état du ciel;

3. Θάλατίαν ΑΒCV.

3-4, τοῖς μὲν σαρά Μ.

CM.

4. ἀπεπλαμένοις C; ἀπεπλαμένοις BM.

5. καὶ κουΦισ7ικώτατοι om. BV.

Ib. σαρά σάντας ex em. Matth.; σαρά σάντων Β V; σεριπάτων Α

6. Ò AC.

7. nanol conj.; om. Codd.; heiπει τι C 2° m.

7-8. μονοχθηρός Α.

10. oi ex em. Matth.; o Codd.

Ib. ἐν ἐννηνέμφ M; ἐν V 1 m.

11. dve6inol C.

12. βήχους ACM.

510 βλαπλικοί · σλόμαχον δε εκλυόμενον τονούσι καὶ δύναμιν διαβρέουσαν συνισίασιν· εὐαισθησίας δὲ ωοιητικοί· οἱ δὲ νοτιώτεροι συμπληρωτικοί κεφαλής και τών αισθητηρίων άμδλυντικοί· κοιλίαν δέ μαλάσσουσι καί είσι διαλυτί κοί· οί δέ ωερί μ 5 ζέφυρον γινόμενοι σάντων άρισθοι τῶν ἐν σνεύματι· τὰς μὲν γάρ ἀηδίας τῶν βορείων οὐκ ἔχουσιν αὐτῶν μετὰ ωροσηνείας άμα καὶ διαχύσεως · οἱ δὲ ἐν ἀΦηλιώτη κακοὶ, ωληκτικοί. Οἱ 32 δὲ ἐν ήλίω διαχυτικοί καὶ συμπληρωτικοί κεΦαλῆς καὶ ἀνωμαλίας σοιητικοί. Οι δε ύπο δενδροις βελτίους των ύπο σίεγην 33 10 διπίζεται γάρ ὁ άὴρ καὶ ύγιεινότερος γίνεται κατά δέ τὴν σοιότητα τῶν δένδρων ἀΦέλειαν ἢ βλάβην τοῖς σώμασι σαρέχουσιν. Καὶ οἱ μὲν ἐν αἰθρία κουΦισΊικοὶ, διαΦορητικοὶ, λε 34 πΙυντικοί, εὐπνοίας καὶ εὐκινησίας σαρασκευασίικοί. Οἱ & 35 ύπονέφελοι συμπληρωτικοί μέν κεφαλής και βάρους έμποιη-

elles renforcent l'orifice de l'estomac quand il est affaibli, rassemblent les forces qui se dissipent et rendent les sens plus subtils; au vent du sud elles remplissent la tête, obscurcissent les organes des sens, mais elles relâchent le ventre et elles affaiblissent; au vent d'ouest, elles sont les meilleures de toutes celles qui se font au vent, car elles n'ont pas les désavantages des promenades au vent du nord, et de plus elles sont douces et donnent de la distraction; les promenades au vent d'est sont mauvaises et frappent [la tête]. Les promenades 32 au soleil donnent de la distraction, remplissent la tête et produisent du malaise. Sous les arbres, elles sont meilleures que sous un toit, 33 (car l'air y est renouvelé et devient plus salubre); elles font du bien ou du mal au corps, selon la nature des arbres. Les promenades, 34 quand le ciel est pur, rendent léger, favorisent la perspiration, atténuent et rendent la respiration et les mouvements faciles. Quand 35 le ciel est couvert, elles remplissent la tête, produisent de la pe-

<sup>1-2.</sup> διαβρύουσαν Β.

<sup>4.</sup> noilías C.

<sup>5-6.</sup> μεν σαρηδείας ABC 1° m. MV.

δμοῦ M V. — Ib. ἀναΦηλώτη C; έν ἀπηλιώτη 2° m.

<sup>9.</sup> oléyeiv M marg.; oléyeiC 2°m. 10. δέ ex em. Matth.; τε Codd.

<sup>11-12.</sup> παρέχουται ΑΒCM.

<sup>13.</sup> εὐπ. καὶ ἀκινησίας ωαρασκ. Ο 1 m.; om. BV.

μω. 111-112.

πυοί διαφορούσι δὲ ἦσσον. Καὶ οἱ μὲν ἐωθινοὶ κοιλίαν μαλάσουσι, καὶ τὰς νωθρότητας ἐκ τῶν ὕπνων ἀποδιαλύουσι,

πυεύματα λεπθύνουσιν. Δειλινοὶ δὲ σερίπατοι σρὸς ὕπνον
σαρασκευάζουσι, καὶ τὰς ἐμπνευματώσεις σκορπίζουσιν.

κβ΄. Περὶ δρόμου, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

1 Ο δρόμος σύντονος ών περίπατος έν τοῖς συντόνοις κατα-5 
πασσεται γυμνασίοις επιτή δειος δὲ κατὰ τὴν χειμερινὴν ώραν 
Εἰροίως δὲ καὶ Θέρους μέσου. Χρήσιμος δὲ εἰς τὸ Θερμᾶναι τὸ 
σῶμα, ὀρέξεις ἀνακαλέσασθαι καὶ ἐπιβρῶσαι τὰς τῆς Φύσεως 
ἐνεργείας καὶ σίόμαχον τονῶσαι καὶ ρεῦμα σίῆσαι εἰ γὰρ καὶ 
πὴν πρώτην δοκεῖ παροξύνειν τὰ ρεύματα, ἀλλὰ ἐξ ὑσίερου 10 
λθελεῖ τοὺς ρευματισμούς πληροῖ δὲ κεφαλήν. ἐπὶ δὲ νεφριπιῶν καὶ γονοβροϊκῶν ὡς τετηρημένον βοήθημα δρόμον παρ-

y santeur, mais favorisent moins la perspiration. Les promenades du main relâchent le ventre, dissipent la lourdeur produite par le p sommeil et atténuent le pneuma. Celles du soir préparent au sommeil et dissipent les accumulations de gaz.

suivant l'heure de la journée.

22. DE LA COURSE. (Tiré du même livre.)

La course, étant une promenade violente, se range parmi les exercices violents; elle convient bien en hiver et aussi au milieu de l'été. Elle sert à réchauffer le corps, à rappeler l'appétit, à fortifier l'activité naturelle, à renforcer l'orifice de l'estomac et à arrêter les fluxions, car, quoiqu'elle semble aggraver les fluxions le premier jour, elle les réprimera dans la suite, mais elle remplit la tête. Dans les maladies des reins et dans la gonorrhée nous employons la course comme un moyen de traitement éprouvé par l'expérience. La course

La course est un exercice violent; temps dans lequel elle convient; ses effets en général. Maladies dans lesquelles la course est utile.

κοιλία Α; κοιλίας C.
 μᾶλλον μαλάσσουσι Α 1 m.
 ἐκπνευματώσεις V.

CH. 22; 1. 6. δὲ καὶ κατά BV.

7. ούχ δμοίως C 2ª m. — Ib. μέ-

σου ex emend. Matth.; μέσα Codd.

8. δρεξιε CM; δρεξιν C 2\* m.

9. ἐναργείας Α.

Ib. καί ante σλόμαχον om. M.

11. σ7έλλει ΑΒСΜ.

Μαιι. 112.

ειλήφαμεν. Ονίνησιν ἰσχιαδικοὺς, ἐπὶ μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ ἱ
δρόμου μόγις παραγινομένους, ἐν αὐτῷ δὲ τῷ τρέχειν ἄσπερ
ἐπιλανθανομένους τῆς διαθέσεως. Επὶ δὲ σῆροφουμένων καὶ ἱ
μύκητας βεβρωκότων καὶ σκορπιοπλήκτων αὐτοὶ παρεφυλά5 ξαμεν ἀφελοῦντα δρόμον. Τὰς μὲν οὖν διαφορὰς τάς τε παρὰ ἱ
ποιότητα καὶ ποσότητα καὶ τὰς παραπλησίους ληψόμεθα ἐκ
τῶν πρόσθεν εἰρημένων ἐπὶ τῶν περιπάτων περὶ δὲ τῶν
οὐκ εἰρημένων, εἰσὶ δὲ βραχεῖαι, νῦν ρητέον. Εσὶ μὲν οὖν ὁ τ
μέν τις εἰς τοὔμπροσθεν ἐπὶ εὐθείας, δς αὐτὸ τοῦτο εἴληφεν
10 ὄνομα ὁ δὲ τις εἰς τοὖπίσω, ὅν τινα καὶ ἀνατροχασμὸν καλοῦσιν.
ὁ δὲ ἐν κύκλω, καὶ τοῦτον περιτροχασμὸν καλοῦσιν.
ὁ μὲν οὖν εἰς τοὔμπροσθεν τὰ ἤδη προειρημένα δύναται. ὁ δὲ 84
εἰς τοὖπίσω ὁ ἀνατροχασμὸς κεφαλῆ καὶ ὄμμασι καὶ τένουσι

Effets particuliers des diverses espèces de courses. est utile aux gens affectés de sciatique, qui ont de la peine, il est 4 vrai, à commencer à courir, mais qui oublient pour ainsi dire leur maladie quand ils sont en train. Nous avons observé nous-même 5 que la course profite à ceux qui ont des coliques, qui ont mangé des champignons [vénéneux] et à ceux qui ont été piqués par un scorpion. Quant aux diverses espèces de courses, d'après la qualité, 6 la quantité et de semblables points de vue, nous les déduirons de œ que nous avons dit auparavant sur les promenades, et nous parlerons actuellement de celles dont il n'a pas encore été question, et qui sont peu nombreuses. Il y a donc d'abord une espèce de course 7 qui consiste à marcher en avant en ligne droite et qu'on a appelee du nom générique de course; il y en a une autre qui consiste à marcher en arrière et qu'on appelle anatrochasme; enfin il y en a une troisième espèce qui consiste à marcher en cercle et qu'on nomme péritrochasme. La course en avant a les propriétés que nous avons 8 déjà énumérées. L'anatrochasme fait du bien à la tête, aux yeux, à la 9

2. μέν om. BC.

3. παρακινο[υ]μένους C 2° m.

· Ib. nal om. V.

<sup>11.</sup> τις εἰς τοὖπίσω ex em.; εἰ τι τοὖπ. C; εἰς τοὖπ. ABMV; ἐπὶ τοὖπ. C 2 m.

Ib. ἀνατροχασμόν ex em.; ἀνατροχισμόν Codd.; de même l. 12 et 14. 13. είδη BV.

<sup>14.</sup> όμμασι] ώμοις M marg.

παὶ σιομάχω καὶ ὀσφύϊ χρήσιμος, οὐ ταχὺς γινόμενος διὸ το ἀλὸς σινόμενος την κεφαλήν ή τε ἀναβάδισις ἀναγκάζουσα σιερεώτερον βαίνειν καὶ ἐπὶ ἄκρων τῶν ποδῶν ὑπὲρ τοῦ μὴ καταπεσεῖν καθέλκει τὴν ὕλην κάτω. Περιτροχασμὸς δὲ Θώραι μὲν καὶ σκέλεσι κατάλληλός ἐσιιν τοῖς δὲ περὶ κεφαλὴν 5 μὰ ἀρροσίος. Οἱ μὲν οὖν μετὰ τοῦ σκέπεσθαι τὸ σῶμα δρόμοι βερμαίνουσι τὴν σάρκα καὶ ἱδρῶτας κινοῦσιν. Οἱ δὲ χωρὶς τοῦ σκέπεσθαι ἱδρώτων μὲν οὐ πολλῶν εἰσι γεννητικοὶ, κατὰ δὲ τὸ ἄδηλον ἰσχυρῶς διαφοροῦσι, καὶ σκληρύνουσι δὲ καὶ ἀναξηραίνουσι τὰ σώματα.

κγ'. Περί αἰώρας, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Τὰ μὲν ἄλλα γυμνάσια ἐν τῆ τοῦ σώματος κινήσει κεῖται· ἡ δὲ αἰώρα συμμιγής ἐσ1ιν ἔκ τε κινήσεως καὶ σχέσεως, τῶν μὲν μερῶν τοῦ σώματος ἀτρεμούντων, σαντὸς δὲ ὑπὸ τῆς Φο-

nuque, à l'orifice de l'estomac et aux lombes, parce qu'elle n'est pas rapide (pour cette raison elle ne remplit pas non plus la tête) et que la rétrogression, en forçant d'appuyer plus fortement et de marcher sur la pointe des pieds de peur de tomber, attire les ma
10 tières vers le bas. Le péritrochasme est favorable à la poitrine et aux li jambes, mais il ne convient pas aux affections de la tête. Les courses avec des vêtements échauffent la chair et produisent de la sueur.

12 Les courses sans vêtements ne produisent pas beaucoup de sueurs, mais elles dissipent efficacement [les humeurs] par la perspiration insensible et elles durcissent et dessèchent le corps.

## 23. DU MOUVEMENT PASSIF. (Tiré du même livre.)

Les autres exercices consistent dans le mouvement du corps; mais le mouvement passif a pour éléments le mouvement et la position qu'on observe, les parties du corps étant en repos, tandis

Nature et utilité du mouvement possif;

<sup>1.</sup> ὀσφόσι Μ 1ª m.

<sup>4.</sup> Περιτροχισμός C 2" m.

<sup>7.</sup> *ἱδρῶτα* V.

<sup>8.</sup> od om. B.

CH. 23; 1. 13. μέν G, Αξτ.; om. A BCMV. — Ib. ωλείσ ων μερών Αξτ. Ib. ἀτρεμούντων G; ἀνατρεμούντων ABCMV; ἀτρεμεῖν δοκούντων Αξτ.

514

DES EXERCIGES.

ρᾶς κινουμένου εντεῦθεν μὲν ἀΦελιμώτατόν τε γυμνάσιον καὶ προσηνέσιατον, οὐδὲ κόπον ἐμποιοῦσα τοῖς σώμασι κινοῦσα τε αὐτὰ οὐδὲν ἦσσον τῶν μεγάλων γυμνασίων. Δύναται δὲ αἰώρα ἐπασα ἐπεγείρειν τὸ ἔμφυτον Θερμὸν, σκορπίζειν τε πλήθος δύλης τονοῦν τε τὴν ἔξιν καὶ ἐπεγείρειν τὰ νεναρκωμένα τῶν ἐνεργημάτων πρὸς δὲ καὶ νωθρότητος διαλυτικὴ καὶ ταράχοι τοῦ περὶ σῶμα κατασιαλτικὴ, ὑπνου τε τοῖς ἠγρυπ|νηκόσι ιι παρασκευασικὴ, καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων ἐπισιροφῆς τε καὶ ἐγρηγόρσεως τοῖς νωθροῖς καὶ διαλελυμένοις τὸν μὲν γὰρ τοῦνον ἐπάγει τῷ διαφορεῖν τὰ τε ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ σιομάχου περισσώματα, τούτων μάλισία τῶν μερῶν ἀγρυπνίας ὂντων ποιητικῶν τὴν δὲ ἐγρήγορσιν ἔργάζεται, ἐπισιρὲ

- ses effets en général. que le tout est mu par impulsion; voilà pourquoi c'est un exercice très-utile et très-doux, qui ne fatigue pas les parties, quoiqu'il ne les mette pas moins en mouvement que les grands exercices. Tout 2 mouvement passif peut exciter la chaleur innée, disperser la surabondance des matières, renforcer les parties solides et exciter les fonctions engourdies; en outre il chasse la lourdeur, apaise le trouble du corps, procure du sommeil aux gens frappés d'insomnie; il excite, au contraire, l'attention et produit la veille chez ceux qui sont lourds ou affaiblis, car il amène le sommeil en dissipant les superfluités de la tête et de l'orifice de l'estomac, puisque ce sont justement ces parties qui ont le plus d'influence pour la production de l'insomnie, tandis qu'il devient une cause de veille parce qu'il

1. μέν om. BCGMV.

lb. γε BV.

2. οὐδὲ.....σώμασι G, Aët.; om. ABCMV.

3. γυμνασίων] πινήσεων B text.

Ib. αἰώρα G, Aĕt.; αἰωρία BC 2° m. V; αἰωρέα ACM.

4. ἐπεγέρειν Α; ἐπεγείρη G; ριπίζειν τε καὶ ἐπεγείρειν Αĕt.

5. **усуарипнота Aë**t.

6. ἐνεργειῶν σωμάτων G.

Ib. νωθρότητος G, Aët.; νωθρότητας ABCMV.

6-7. καλ... κατασ7αλτ. om. Α 1° m. Τb. ταράχων τάς G.

11. ωεριτλώματα G.

 το ποιητικών, ώσθε άγρυπυίας αίτια τὰ ἐν τῆ κεΦαλῆ καὶ σθομάχω ωερὶ σώματος G.

12 et p. 515, 1. ἐπισ1ρέφουσα G; εὐσ1ρέφουσα ΑΒCM; εἴ σ1ρέφουσα V.

Cap. 21.

\*\* Τουσα και ἐπιρρωννύουσα τὸν τόνον. Διαφοραί δὲ αἰώρας ἄνευ τῷν κοινῶν ἀς εἰρήκαμεν ἐν τῷ Περὶ τοῦ ωεριπάτου λόγῳ, ἐδοι αἰδε, ἢ τε ἐπὶ κλίνης, διπλῆ δὲ αὐτη, ἢ κρεμαμένης τῆς κλίνης, ἢ ὑπόβαθρα ἐχούσης κατὰ τοὺς διαγωνίους ωόδας, ἡ ἐν φορείω, διπλῆ δὲ καὶ ἤδε, ἤτοι καθεζομένων τῶν αἰωρουμένων 5 ἡ κατακειμένων, ἡ ἐπὶ ζεύγους, ἡ ἐπὶ νεώς, καὶ τῆς ἐπὶ νεώς ἐψ ἡ μέν τις οὐριοδρομοῦσιν, ἡ δὲ ἐρεσσομένοις. Θετέον δὲ ἐν πἰώρας μέρει καὶ ἰππασίαν, εἰ καὶ τινες ωερὶ αὐτὴν ἰδίᾳ διαλέ
γονται. Τῆ μὲν οὖν ἐπὶ κλίνης αἰώρα χρησίεον ἐπί τε ωυρεσ-

i excite et renforce la tension des parties. Outre les différences communes dont nous avons déjà parlé dans le chapitre [21] Sur la promenade, le mouvement passif présente encore les espèces suivantes, qui lui sont propres : le mouvement dans un lit, qui est de deux sortes, selon que le lit est suspendu ou qu'il a des supports aux piede qui sont diagonalement opposés; le mouvement dans une litière, qui est double aussi, puisque, dans quelques litières, ceux qu'on transporte sont assis, et que, dans d'autres, ils sont couchés; le mouvement dans une voiture, le mouvement dans un riavire qui diffère aussi selon qu'il s'agit d'un navire à voiles ou à rames. Il faut encore ranger l'équitation parmi les mouvements passifs, quoique quelques auteurs en traitent séparément. On emploiera

le mouvement dans le lit chez les fébricitants ou chez ceux qui

Enumération des espèces de mouvements.

Cas dans lesquels il faut

1. τόπον AC. — Ib. αἰώραι Β.

1. noivõv ds ex em. Matth.; noi-

Ib. εἰρημένων V text.

3. Ιδιαι M; Ιδιοι δέ C 2° m.; Ιδιαίταται δέ Αἔτ. — Ib. διπλῆ δὲ αὐτη G; om. ABCMV, Aἔτ. — Ib. ἢ κρεμαμένης Αἔτ.; ἢ κρεμασμένη G; om. A BCMV. — 3-4. τῆς κλίνης G; om. ABCMV, Aἔτ.

γωνιαίους Αët. — Ib. η ἐν BM V.
 η (η γε B) ἐπὶ ζ. BM V, Aët.

Ib. η ἐπί Μ.

Ih. νεώς G; νηώς BMV; de même p. 517, l. 11, et p. 518, l. 6 et 8; A donne deux fois vnús, deux fois vnús et une fois veús; C a trois fois vnús, une fois veús et une fois vuús, trois fois de 2° main vnús.

η μὲν. . . Θετέον δέ om. A 1 m.
 Ib. τις G; τῆς ABCMV.

Ib. οὐριοδρομοῦσιν G; οὐριοδρομούσης ACMV; οὐριαδρομούσης B.

Ib. ἐρεσσομένοις ex em.; ἐρεσσομένης ABCMV; ἐρισσομένης G.

μέρος G. — Ιb. ἐππασίας G.
 — Ib. ἐδια G.

8-9. διαλέγουται ex em.; λέγουται AB interl. CGMV; λέγουσι B text.

9. Τήν G. — Ib. τε om. B.

516

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 23.

σόντων, ή τῶν ἀρρωσίαν χρονίαν ἀρρωσιούντων, ἐπί τε ελλεδοριζομένων, έν τε αναλήψει χρήσιμος έπὶ τῶν ατονούντων έτι, καὶ τοῖς ἀγρυπνοῦσι, τοῖς ὀκυηρῶς διακειμένοις, τοῖς έπιτεταμένοις κυνωδώς τὰς ὁρέξεις, σαύουσα τὴν ἐπίτασιν, τοῖς 5 βραδέως διοικοῦσι τὰς τροφὰς, τοῖς σρὸς τάλλα γυμνάσια ἰδυ νάτως έχουσιν κατά τὸ ἀνάλογον δὲ καὶ τοῖς χρονίως ἀρρωσίουσιν ωφέλιμος. Αλλά το μέν έτερον είδος το διά του κρε 6 μασθοῦ κλινιδίου καὶ ωρὸ τροφῆς καὶ ἐπὶ τροφῆ χρήσιμον τὸ δὲ ἔτερον ἄχρησίον μὲν ἐπὶ τροΦῆ· ὁ δὲ τρόπος τῆς χρήσεως 10 αὐτῶν ἐν τῷ Περὶ έλλεβόρου δεδήλω]ται. Εν Φορείω δὲ κατα κειμένους αλωρούμεν συρέσσοντας, τούτων δέ ληθαργικούς τε

μάλλου και κατεχομένους, τούς τε άπλῷ και ἐμμόνο και χρονίο συρετῷ κατεχομένους. Δεῖ δὲ, εἰ τὰ τῆς δυνάμεως ὑπείη, ἐπὶ 8

employer les diverses espèces mouvements: - lit;

viii, 6.

sont affectés d'une maladie chronique, ainsi que chez les individus traités par l'ellébore; il est utile aussi pendant la convalescence à ceux qui sont encore faibles, à ceux qui souffrent d'insomnie. qui ont une disposition à la paresse, qui ont la faim canine (car il fait cesser la tension), chez qui les aliments se distribuent lentement dans le corps, enfin qui sont trop faibles pour supporter les autres exercices; c'est de la même manière qu'il soulage ceux qui sont depuis longtemps malades. Mais l'une des espèces de mouvement 6 dans le lit, celui qui se fait dans le lit suspendu est également bonne avant le repas et après, tandis que l'autre ne saurait s'employer après le repas; quant à la manière de l'employer, nous l'avons expliquée dans le chapitre Sur l'ellébore (VIII, 6). Nous donnons un mou-7 vement passif aux fébricitants dans une litière où ils sont couchés, surtout à ceux qui ont du léthargus ou de l'assoupissement, et à ceux qui sont affectés d'une fièvre simple, enracinée et longue. Si les 8 forces ne font pas défaut, on doit prolonger la durée du mouvement

- litière :

3-4. τοῖς μὲν τεταμένοις G. 5-6. δυνάτως ABM text. V. 6. του ἀνάλογου ABC 1ª m. V. Ib. rois om. C.

7. ωθέλιμου Α.

9. τροφήυ G. 10-11. κατακειμένω αίωρον μέν

11. τούτους BV. 12. ἐν μόνφ BV.

G.

πιι. 115.

πλείον κεχρῆσθαι τῆ αἰώρα ἡ γὰρ ἐπὶ ἔλατίον ἀνακινοῦσα τὰ ονωματα, ἐνίστε παροζύνει τοὺς πυρετούς. ἐπὶ μὲν οὖν πυρεσσύντων τοὺς εἰς ἄνεσιν εἰλικρινῆ παραγινομένους, ἢ μακράν γε τὴν ἄνεσιν ἔχοντας, ἢ ἐν πυρετοῖς μακροῖς, κὰν μὴ μεγάλα ἢ τὰ διαλείμματα, τῶν δὲ ἀπυρέτων [τοὺς....] καθεδρίω 5 πρήματι αἰωρητέον. ἀσκέπασίον μᾶλλον ἤπερ ἐσκεπασμένον ἱ ἔστω τὸ Φορεῖον. Τοὺς δὲ καιροὺς τῆς αἰώρας καὶ τοὺς τόπους, ἐν οῖς αἰωρητέον, καὶ τρόπους, κατὰ οὖς παραληπίεον, εὐρή- ἐπὶ ζείγους αἰώρα μοχλευτικὸν ἔχει τι καὶ κινητικὸν τῶν ἐμ- 10 μόνων νοσημάτων. Τῆς δὲ ἐπὶ νεὼς αἰώρας ἡ μὲν διὰ ἐρεσίας ὡς τὰ πολλά βραχεῖά τε καὶ παρὰ τὴν γῆν γίνεται καὶ ἐν

Cap. 21.

passif; car celui qui meut le corps pendant un court espace de temps rend quelquesois la sièvre plus forte. S'il s'agit de sébricitants, on donnera un mouvement passif, dans une litière où on s'assied, à ceux qui arrivent à une rémission complète, ou qui ont au moins une rémission de longue durée, et aussi dans les sièvres qui durent longtemps, même quand les intervalles ne sont pas de longue durée; s'il s'agit d'individus apyrétiques [aux .....]. Une litière délicouverte est présérable à une litière fermée. Quant au temps approprié au mouvement passif, aux endroits où on le met en usage et à la manière dont on l'emploie, nous les déduirons de ce que nous la avons dit dans le chapitre [21] Sur la promenade. Le mouvement passif dans une voiture agit, en quelque sorte, comme un levier: il met en mouvement les maladies enracinées. De tous les mouvements passifs produits par un vaisseau, celui qu'on fait dans un navire à rames est ordinairement peu considérable; on le fait près de la

- voiture ;

- navigation.

<sup>2-3.</sup> Επί.... συρεσσόντων] Καθεζομένους δὲ ἐν Φορείω αἰωροῦμεν ΑΕτ.

<sup>3-9. \$\</sup>parpav.....\lambda\gamma\gamma\text{om.}

<sup>4.</sup> ndv ] nv A.

<sup>. 5.</sup> rods....conj.; om. Codd.

<sup>6.</sup> ἐκκεπασμένον C 1° m.; σκετασμένον G.

<sup>8.</sup> καθώς G.

 <sup>9.</sup> τοῖς ωεριπάτου ACM; τοῖς τοῦ ωεριπάτου B; τοῖς ωεριπάτῳ Ģ.

<sup>10-11.</sup> εμμήνων G.

<sup>11.</sup> διὰ έρεσίας G; διαίρεσις ABC

MV. - 12. τε om. C.

Ib. ωερί γῆν Aët.; ωαρὰ τήν CM text.; del. C 2° m.

518

Μαιι. 115-116 ἀκύμονι τῆ Φαλάσση κλόνον οὖν οὐ σολὐν ἔχει οὐδὲ αἰκισμὸν, ὅστε σχεδόν τι τούτοις ἀρμόδιός ἐσθιν, οἶς καὶ [ή] διὰ τοῦ ὀχήματος, πλήν γε δὴ τοῦτο ἔχει περιτθότερον, ὅτι ἐν καθαρῷ τε ἀέρι γίνεται καὶ ἀναθυμιάσεις ὑγρὰς οὐκ ἔχοντι, ἀλλὰ ξηράς τι ματι Φερομένης νεώς, ποικιλωτάτη τε καὶ ἐκ τῶν ἐναντιωτάτων συνεσθῶσα κίνησίν τε γὰρ ὀξυτάτην καὶ σΦοδροτάτην καὶ ἀδιάπαυσθον κατὰ τὴν τῆς νεώς Φορὰν ἔχει, συμμιγής τε ἐσθιν ἔκ τε ῥαθυμίας καὶ Φόδου μεταδολὰς γὰρ ῥάσθας καὶ ταχίσθας το ἔχει, αὶ δὲ τοιαῦται μεταδολαὶ πᾶσαν χρονίαν διάθεσιν νόσων ἀνασκευάζουσιν. Οἱ δὲ γινόμενος σάλος ἐν τῷ πλῷ δύναμιν ἔχει 15 παραπλησίαν ἐλλεδόρω κούΦω λευκῶ.

terre et dans une mer sans vagues; par conséquent il ne produit pas beaucoup de trouble, ni de ballottement; aussi convient-il à peu près dans les mêmes cas que le mouvement en voiture; seulement il a l'avantage de se faire dans un air pur qui contient des évaporations sèches, âcres et non pas humides; pour cette raison il est préférable. Le mouvement passif dans un navire la mu par le vent dans la haute mer est très-varié et composé d'éléments diamétralement opposés; car il se fait avec un mouvement incessant très-rapide et très-intense par suite de la marche du navire; il est accompagné à la fois de quiétude et de peur, puisqu'il amène des changements très-faciles et très-rapides; or, de pareils changements guérissent de toute disposition invétérée aux maladies. Le ballottement pendant la navigation a la même efficacité qu'un l'atraitement légér par l'ellébore blanc.

2. nal del. C 2ª m.

Ib. § ex em. Matth.; om. Codd.

4. έχοντες B.

5-6. ωνεύματος G.

6. ποικιλοτάτης G.

 πίνησί τε γὰρ ὀξυτάτη καὶ σφοδροτάτη G. 8. συμμιγή AC 1° m. M.

9. ράθ. καὶ Φ. καὶ κινδύνου Aët.

10. Ισχει G.

Ib. vovoov G.

1 1. γενόμενος G. — Ib. ωλείφ G.

12. παραπλησία G.

Ib. έλλεβόρων λευκών G.

DES EXERGIGES.

519

κδ΄. Περὶ ἱππασίας τοῦ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Τῆς δὲ ἰππασίας ὀλίγη χρῆσίς ἐσῖιν ἐπὶ νοσούντων εἰ μὸν γὰρ ἠρέμα ὁ ἵππος ἐλαύνοιτο, οὐδὲν ἂν ᢍλέον ωαρέχοι κλὴν κόπου, καὶ μάλισῖα βουδώνων εἰ δὲ σφοδρῶς ἐλαύνοιτο, κλονεῖ μὲν ἄπαν τὸ σῶμα ἐπιπόνως ὁμως δὲ ἔχει τι χρήσιμον τονοῖ γὰρ ὑπὲρ ωάντα τἄλλα γυμνάσια τὸ σῶμα, 5 καὶ μάλισῖα τὸν σίδμαχον, καθαίρει τε τὰ αἰσθητήρια καὶ ἐξύτερα ἐργάζεται · Θώρακι δὲ κάκισῖον γυμνάσιον.

η με΄. Περί τῆς ἐν συρετοῖς ἀρμοζούσης αἰώρας, ἐκ τῶν Ἡροδότου, ἐκ τοῦ Περὶ σοιουμένων βοηθημάτων λόγου.

Μέτρου δὲ αἰώρας ἔσΙω ἐπὶ μὲν συρετῶν, τῆς διὰ Φορείου ἢ

24. DE L'ÉQUITATION. (Tiré du même livre.)

L'équitation est peu employée chez les malades; car, si le cheval marche doucement, l'équitation ne produira d'autre effet que de la fatigue, surtout aux aines; si, au contraire, il marche avec véhémence, l'équitation secoue tout le corps d'une manière pénible; cependant elle a quelque chose d'utile, car elle renforce le corps et surtout l'orifice de l'estomac plus que tous les autres exercices; elle purge les organes des sens et les rend plus déliés, mais c'est un exercice très-nuisible à la poitrine.

25. DU MOUVEMENT PASSIF QUI CONVIENT DANS LES FIÈVRES. (Tiré d'Hérodote.)

[Du livre Sur ce que les malades font pour se traiter.]

La mesure du mouvement passif dans une litière ou dans une

CH. 24. Tit. ἱππηλασίας BV. Ib. ἐκ τοῦ αὐτοῦ om. ABCM.

1. 8é om. G.

2. γάρ om. G. — Ib. ἐλαύνεται G. 3-4. σφόδρα ἐλαύνεται G; ἀποδιώ-

norro Aët.

4. κλίνει G. — Ib. άπαν G, Aët.;

Ib. καὶ ωνεῦμα καὶ σῶμα Aët.
6. Après αἰσθ. G répète καί...σ1όμαχον.

7. γυμνάσιον έσλιν G.

wav ABCMV. — Ib. ἐπὶ ὀνωs G.

χρήσιμον ἐπὶ τῶν ἰσχυόντων Aët.

1b. λόγου om. B.

L'équitation est rarement employée comme moyen de traitement; ses effets.

Comment

καθέδρας γινομένης αἰώρας, τὸ πρῶτον μήτε ἔλατίον σιαδίων πέντε, μήτε πλεῖον τοῦ διπλασίου, τηρουμένου τοῦ αὐτοῦ μέτρου καὶ τῆ δευτέρα τῶν ἡμερῶν · ἀπὸ δὲ τῆς τρίτης προσιθέσθω πέντε σιάδια κατὰ ἐκάσιην ἡμέραν ἄχρι τῶν τριάκοντα 5 σιαδίων. Οἱ δὲ μακροτέρας αἰώρας δεόμενοι τῆς διὰ χειραμάζης 2 χρήζουσιν, οῦς ἀπὸ τριάκοντα σιαδίων ἀρξάμενοι κινεῖν ἐπὶ τὰ διπλασίονα προάξομεν. Τοὺς δὲ ἀγρύπνους ἐν πυρετοῖς 3 μέχρι τῶν ὑπνων αἰωρεῖν δεῖ, καὶ τοὺς ἐν ὀδύνη τυγχάνοντας ἢ ἐν ἄλλω τινὶ τοιούτω συμπιώματι μέχρι τῆς ὑπεξαιρέσεως 10 τοῦ διοχλοῦντος. Τῆς δὲ διὰ τοῦ κρεμασιοῦ κλινιδίου αἰώρας 4 μέτρον ἀριθμῷ μὲν οὐκ εὐδρισιον · συλλογισίεον δὲ χρόνον τὸν ἐν ῷ τις Φορείω Φερόμενος ἀνύσαι σιαδίων τεσσαράκοντα μῆκος. Τοὺς δὲ ἐν ζευκτοῖς αἰωρουμένους ἀπὸ σιαδίων ἀρχο- 5

il faut régler,
eu égard
à la durée
et à l'espèce,
le
mouvement
passif
dans
les fièvres,
suivant
les cas.

chaise, qu'on prescrit en cas de fièvre, doit ne pas rester d'abord audessous de cinq stades, et ne pas dépasser non plus dix stades; le second jour il faut s'en tenir également à la même distance, mais, à partir du troisième jour, on ajoutera, chaque jour, cinq stades, jusqu'à ce qu'on arrive à trente stades. Ceux qui ont besoin d'un mouvement 2 passif plus prolongé doivent se servir d'un char à bras; on commencera en leur faisant faire trente stades, et on ira jusqu'à soixante. Ceux qui ont de l'insomnie dans les fièvres doivent être soumis au 3 mouvement passif jusqu'à ce que le sommeil les prenne; de même les individus qui éprouvent une douleur, ou quelque autre accident semblable, doivent continuer le mouvement passif jusqu'à la suppression de l'accident qui les incommodait. Il n'est pas facile d'ex-4 primer en nombres la mesure du mouvement passif qui se fait dans le lit suspendu, mais on calculera le temps dans lequel on ferait quarante stades, si on était porté dans une litière. Ceux qui se font 5

ί. έλασσον Β.

2. σλείον] σλειόνων τῶν Β text.; σλειόνων corr. — 3. μερῶν V.

3-4. προτιθέσθω V; προσλιθέσεως . .

4. τριακοσίοῦν G.

6. τριακοσίων G.

6-7. ἐπὶ τά G; ἔπειτα ΑΒCMV.

10. идиновоч om. A 1° m.

11. ἀριθμῷ ex em. Matth.; ἀριθμῶν
 AB interl. CMV; ἀριθμόν B text. G.

Ib. εὐάρισ7ον A.

ψένους τριάκοντα ἢ τεσσαράκοντα προδιδάζειν δεῖ μέχρι τῶν διπλῶν. Πλείονος δὲ προσδέονται μέτρου οἱ ταῖς ἱππασίαις εἰωθότες χρῆσθαι, ὅπερ δοκιμασίεον κατά τε τὰς Φύσεις αὐτῶν καὶ τὰς συνηθείας. Τοῖς δὲ διὰ πλοίων αἰωρουμένοις | ἀπὸ ἐξή-κοντα σίαδιων ἀρχομένους καταλήγειν ἐπὶ τὰ διπλάσια δεῖ.

κς'. Περί πριπηλασίας, ἐκ τῶν Αντύλλου, ἐκ τοῦ δ' λόγου Τῶν σοιουμένων βοηθημάτων.

Η πριπηλασία δύναται μαλάξαι τὰ συντεταμένα τῶν σωμάτων, καὶ εὐκαμπῆ σαρασκευάσαι τὰ κατεσκληκότα διὰ τοὺς
ἔξελιγμοὺς καὶ τὴν σοικιλίαν τῶν τοῦ σώματος σχημάτων,
νεῦρά τε ἐπιβρῶσαι καὶ χαλάσαι ἠτονηκότα, καὶ Θερμασίαν
ἐγεῖραι, καὶ διάνοιαν ἐπιοημένην τε καὶ μελαγχολῶσαν κατα- 10

transporter par un attelage doivent faire, au commencement, trente 6 ou quarante stades et aller jusqu'au double. Geux qui ont l'habitude de monter à cheval ont besoin d'un mouvement passif plus prolongé; 7 on le détermine d'après leur nature et leurs habitudes. Ceux qui font usage du mouvement passif dans un navire doivent faire, au commencement, soixante stades, et s'arrêter au double.

## 26. DE L'EXERCICE DU CERCEAU. (Tiré d'Antyllus.)

[Du quatrième livre, Sur ce que les malades doivent faire eux-mêmes pour se traiter.]

L'exercice du cerceau (fig. 2) peut ramollir les parties tendues et rendre flexibles celles qui sont desséchées, par les mouvements qu'on fait pour éviter le cerceau et par la multiplicité des positions du corps; il peut renforcer et relâcher les nerfs affaiblis, exciter la chaleur, et rétablir une intelligence stupéfiée ou dérangée par l'effet de la bile

Effets de l'exercice du cerceau.

2-3. Υππαις αίς εἰωθότες G. 4. ωλείων V; ωλείον G; ωλειό-

CH. 26; 1. 6. συντεταγμένα A.

7. натевнипронота С 2° m.

8. σχήματος σωμάτων C.

9. ητουημότα om. AB.

10. τε om. AB.

522

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 26.

σεϊλαι. Ελάσσονα δὲ ἐχέτω ὁ κρίκος τὴν διάμετρον τοῦ μή-1 κους τοῦ ἀνθρώπου, ὥσε τὸ ὑψος αὐτοῦ μέχρι τῶν μασίῶν ἐξικνεῖσθαι. Ελαυνέσθω δὲ μὴ κατὰ μῆκος, ἀλλὰ καὶ ϖεπλα-3 νημένως. Εσω δὲ ὁ ἐλατὴρ σιδηροῦς ξύλινον ἔχων τὴν λαθήν. 4 5 Τοὺς μέντοι λεπλοὺς κρίκους τοὺς ϖερικειμένους τῷ τροχῷ ἀνθησάν τινες εἶναι ϖεριτλούς τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ ὁ ψόφος ὁ γινόμενος ἔξ αὐτῶν διάχυσιν ἐργάζεται καὶ ἡδονὴν τῷ ψυχῷ. Δεῖ δὲ κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς ὁρθοὺς ἐλαύνειν τοὺς κρί-6 κους, μετὰ δὲ τὸ ἀναθερμανθῆναι τὸ σῶμα καὶ νοτερὸν γενέ-10 σθαι, τότε διεκπηδᾶν τε καὶ διατρέχειν, ἐπὶ τέλει δὲ ϖὰλιν ὀρθοὺς ἐλαύνειν εἰς τὸ κατασθεῖλαι τὴν σύσλασιν τὴν ἀπὸ τοῦ γυμνασίου. Καιρὸς δὲ ὁ ϖρὸ τροφῆς ἡ ϖρὸ λουτροῦ, καθάπερ ταὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν μεγάλων γυμνασίων.

Forme du cerceau; manière de le conduire. noire. Que le diamètre du cerceau soit moindre que la taille de 2 l'homme [qui s'en sert], de sorte qu'il lui vienne jusqu'aux mamelles. Il ne faut pas pousser le cerceau [seulement] en ligne droite, 3 mais aussi en zig-zag. La baguette doit être en fer et avoir un manche 4 de bois. Les petits anneaux qui sont à l'intérieur du cerceau ont été 5 regardés par quelques-uns comme superflus, mais il n'en est pas ainsi, car le bruit qu'ils font donne de la distraction et du plaisir à l'âme. Au début, on poussera le cerceau en se tenant droit, mais, 6 quand le corps est devenu chaud et humide [de sueur], alors il faut sauter et courir çà et là; vers la fin on poussera de nouveau le cerceau en se tenant droit afin d'apaiser le trouble produit par l'exercice. Le temps convenable pour le cerceau comme pour les autres 7 exercices, c'est-à-dire pour les grands, est celui qui précède le repas ou le bain.

τ. σχέτω C 2° m. °

Ιb. άμετρον V.

3. Ελειννέσθω Α; Ελαύνεσθαι C

2° m.

3-4. ἀλλα καταπεπλανημένον C  $2^a$  m.

9. над точотероч B; наичотероч CM; нечотероч  $C^{a}$  m.,  $M^{a}$ 

.11. ἐπελαύνειν CM V.

Ib. την ἀπό om. BV.

13. τῶν μεγάλων om. A.

Matth. 119.

|κξ'. Περὶ νήξεως, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Ολίγοις μέν τῶν χρονίων σαθῶν ἡ νῆξις ἀρμόδιος καὶ ὁλιγάκις · σαραλαμβάνεται δὲ Θέρους μόνον, καὶ δύναται ἰσχναίνειν, διαφορεῖν, τονοῦν, Θερμαίνειν, λεπθύνειν, δυσπάθειαν
γαρασκευάζειν. Ἡ μέν οὖν ἐν Θαλάτη ὑδερώδεσι, ψωρώδεσι,
τοῖς ὑπὸ ἐξανθημάτων ἐνοχλουμένοις, ἔτι δὲ τοῖς ἐλεφαντιῶσι 5
καὶ τοῖς ῥεῦμά τι κατὰ σκέλος ἡ μέρη τινὰ τοῦ σώματος ἐσχηκόσι κατάλληλος, καὶ ἀτρόφοις, καὶ τοῖς ἐκ νόσου σαρώδηκόσιν · κεφαλῆ δὲ ἀσύμφορος οὐχ ἡ ἐν Θαλάτη μόνον, ἀλλὰ
γαὶ ἡ σανταχοῦ. Ἡ δὲ ἐν τοῖς γλυκέσιν ὑδασιν ἀσθενῶς καὶ
ἀτόνως δύναται τὰ σροειρημένα · διὸ καὶ σαραιτητέα ὡς τὸ 10

27. DE LA NATATION. (Tiré du même livre.)

La natation ne convient que rarement et dans un nombre restreint de maladies chroniques; on n'y a recours qu'en été; elle peut amaigrir, favoriser la perspiration, renforcer, réchauffer, atténuer et donner la faculté de résister aux causes morbifiques. Si elle se fait dans la mer, elle convient aux hydropiques, à ceux qui ont la psore ou des dartres; elle convient aussi aux malades affectés d'éléphantiasis et à ceux qui ont des fluxions aux jambes ou à quelque [autre] partie du corps; elle est également favorable aux individus émaciés et à ceux qui ont de l'enflure à la suite d'une maladie; mais la natation est nuisible à la tête, qu'elle se fasse dans la mer ou partout ailleurs. La natation dans l'eau douce produit les mêmes effets à un degré faible et peu intense; voilà pourquoi il faut la défendre ordinairement, car elle est nuisible au tissu nerveux à

La natation est rarement employée; ses effets en général; - dans la mer;

- dans l'eau douce;

CH. 27; l. 2-3. ἐσχαίνειν A 2° m. B MV; ἐσχαίειν C 1° m.; ἐσχηρίνειν A. 3. τὸν νοῦν B.

4. El ABCV.

Ib. υδερώδεσι ex em.; υδεριώδεσι Codd.

Ib. ψωρώδεσι om. C.

5. ἐνοχλουμένους ABC 18 m.

Ib. τοῦ όλου σώματος C 2° m.

7. κατάλληλα Α.

10. ἀτόπως CM text.

524

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 28.

Μαιί. 119-120. Μαιό ναλ γάρ κακοῖ το υευρώδες διὰ τὴν ψύζιν καὶ τὴν ὑγρότητα τοῖς ἐγχρονίσασιν. Ἡ δὲ ἐν τοῖς Θερμοῖς τοῖς αὐτοφυέσι μνῆξις ἀνάρμοσιος, συμπληρωτική τυγχάνουσα · ἔτι δὲ μᾶλλον ωαραιτητέος κόλυμδος ἐξ ύδατος τεθερμασμένου. ἀλλὰ, εἴτε β Θαλάτιη, εἴτε καὶ ἄλλω τις ύδατι ἐννήχοιτο, δεῖ ωροαλειψάμενον μετρίως καὶ τρίψει ωροθερμάναντα τὸ σῶμα ἐξαπίνης ἐμπίπιειν τῷ ὕδατι.

## μη'. Περί σάλης.

120

Η μέν σύντονος ωαλη ωνεύματος εὐτονίαν καὶ ἰσχὺν έργά ζεται, καὶ τὸ σῶμα σΊερεὸν καὶ μυῶδες, νεῦρά τε κρατύνει, 10 καὶ τὰ αἰσθητήρια ωαροζύνει, καὶ τὰς Φυσικὰς ἐνεργείας ἐπιβρώννυσιν · σάρκα δὲ ωυκνὴν μὲν καὶ νασΤὴν, ὁλίγην δὲ ωαντάπασι ωεριβάλλει · ωιμελῆς δὲ καὶ οἰδημάτων καὶ ὄγκων, ὑδέρων τε ωάντων καταλυτική · Θώρακι δὲ ἀνάρμοσῖος. Ηἱ δὲ γ

- dans les eaux minérales chaudes.

Précautions à prendre avant de nager. cause du froid et de l'humidité qu'elle produit chez ceux qui restent longtemps dans l'eau. La natation dans les eaux minérales chaudes 4 ne convient pas parce qu'elle remplit [la tête]; il faut rejeter, à plus forte raison, la natation dans de l'eau chauffée artificiellement. Mais, que l'on nage dans la mer ou dans quelque autre eau, 5 on doit toujours auparavant s'oindre modérément, réchauffer le corps par la friction et ensuite se précipiter brusquement dans l'eau.

## 28. DE LA LUTTE.

Effets de la lutte violente,

~ de la lutte

La lutte violente donne au pneuma de l'activité et de la force le d'expansion, rend le corps ferme et musculeux, renforce les nerfs, aiguise les sens et augmente l'activité des fonctions naturelles; elle donne de la chair dense et serrée, mais très-peu abondante; elle détruit la graisse, les œdèmes, les tumeurs et toutes sortes d'hydropisies, mais elle convient peu à la poitrine. La lutte modérée, au 2

δ. προθερμήναντα C 2\* m.
 Ib. τό om. A 1\* m.
 Ch. 28. Tit. κθ' AB.

8. σύντομος ΑΜ text.
11. νασ7ήν ex em., ἀνασ7ήν ΑΒ
CMV; ἀναισσουσαν C 2° m.

Μαιι. 120-121.
πραεῖα ἀντισΙρόΦως σαρκὸς πολλῆς κατασκευασΙική · διὸ τοῖς 
δάρχομένοις ἀναλαμβάνειν χρησιμωτέρα τῆς ἐτέρας. Ἐτι ἡ μὲν 
δρθιος πάλη ἀφέλιμος κεφαλῆ καὶ Θώρακι, καὶ τονοῖ τὰ νεῦρα. 
Δ Ἡ δὲ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ὀνίνησιν ὀσφὺν καὶ γόνατα καὶ ὑποχόνδριον καὶ ἔντερα κεκακωμένα · κεφαλῆ δὲ ἀνοικειοτέρα.

κθ'. Περί σπιαμαχίας, έπ τοῦ δ' λόγου.

Σκιαμαχία δὲ χρήσιμος εἰς τὸ κοπώδη τε διάθεσιν σαῦσαι, καὶ ὅμους τονῶσαι, καὶ νεύρων ἀκράτειαν καὶ τρόμον κατασῆς
2 σαι. Εσιι δὲ καὶ ὕλης ὑποδιδασικὴ καὶ μάλισια τοῖς μιμουμένοις τοὺς σύκτας ἐπὶ ἄκρων τῶν σοδῶν · χρήσιμος δὲ καὶ

\*\* νεθροῖς καὶ κώλω, καὶ μέντοι καὶ τοῖς σερὶ Θώρακα συμβαί
10

3 νουσιν. Δεῖ δὲ μὴ μόνον | ταῖς χερσὶ σκιαμαχεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς

contraire, produit beaucoup de chair; voilà pourquoi elle est plus 3 utile que l'autre à ceux qui commencent à se rétablir. Ensuite la lutte qui se fait debout est favorable à la tête et à la poitrine, et ren-4 force les nerfs. Celle qui se fait à terre est avantageuse pour les lombes, les genoux, les hypocondres et les intestins, s'ils sont malades, mais elle convient moins bien à la tête. (V. fig. 5, 6, 7 et 8.)

modérée ;

 de la lutte qui se fait debout;

. à terre.

29. DU COMBAT SIMULÉ.
[Tiré du quatrième livre.]

Le combat simulé sert à dissiper un état qui tient de la fatigue, à renforcer les épaules et à guérir le désordre des nerfs et le tremlement. Il fait aussi descendre les matières, surtout chez ceux qui imitent les pugilateurs, en marchant sur la pointe des pieds; il est encore bon pour les reins et pour le colon ainsi que pour les accidents de la poitrine. Il faut simuler le combat, non-seulement avec

Effets du combat simulé.

3. δρθιοι C; δρθία 2ª m.

5. женоµµе́να V 1° m.

CH. 29. Tit. σκιαμαχίαs ex em.; σκιομαχίαs Codd.; de même dans

tout ce chapitre et dans le suivant.

6. τε] δέ C; om. 2ª m.

9. ωάντας C; ωύκτους 2ª m.

10. καὶ μὲν δη καί A V.

526 ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 30-31.

σπέλεσι, ποτέ μεν ώσπερ άλλομένους, ποτε δε ώσπερ λαπίζοντας.

λ'. Περί χειρονομίας, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Ορχήσεως καὶ σκιαμαχίας μεταξύ χειρονομία έσθιν · μᾶλ- ι
λου μὴν ἔχεται σκιαμαχίας. Χρήσιμος δὲ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἐπὶ ε
δῶν σκιαμαχία · ωροκριτέα δὲ ἐπὶ ωαίδων καὶ γυναικῶν καὶ
γερόντων καὶ τῶν σφόδρα ἰσχνῶν καὶ ἀρρωσθων τὸ σῶμα
ωρόσφορον γὰρ τούτοις καὶ οἰκεῖον γυμνάσιόν ἐσθιν.

λα΄. Περὶ ἀφαλμοῦ καὶ ἐξαλμοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Διαφέρει τὸ ἀφάλλεσθαι τοῦ ἐξάλλεσθαι · ἡ μὲν γὰρ ἄφαλ- 1 σις δρόμφ προσέοικεν, ἐν τῷ αὐτῷ τόπφ μένοντος τοῦ σώμα-10 τος μετὰ τοῦ κάμπ ειν τὰς ἰγνύας · ὁ δὲ ἔξαλμὸς κομιδὴ σκε-

les bras, mais aussi avec les jambes, en faisant semblant tantôt de sauter, tantôt de donner des coups de talon.

30. DE LA GESTICULATION.
(Tiré du même livre.)

Effets de la gesticulation.

La gesticulation tient le milieu entre la danse et le combat si-1 mulé, mais elle se rapproche davantage du dernier. Elle convient 2 dans les mêmes cas que le combat simulé, mais elle mérite la préférence chez les enfants, les femmes, les vieillards et ceux qui ont le corps très-maigre ou très-faible; car cet exercice leur est spécialement utile.

31. DU SAUT SIMPLE ET DU SAUT PROGRESSIF. (Tiré du même livre.)

Différence du saut simple et du saut progressif. Le saut simple diffère du saut progressif, car le saut simple resscmble à une course où le corps reste dans le même endroit en fléchissant le jarret; le saut progressif, au contraire, est un mouve-

Watth, 121-122. Νών εσίι συνεχής. Παράκειται δε τούτοις το ωρός ωυγήν έλλεσθαι, ῷ καὶ αἱ Λάκαιναι γυναῖκες τὸ σρόσθεν έχρῶντο τούτο δέ έσ]ιν ἄΦαλσις, καμπ]ομένων τῶν σκελῶν, ὡσ]ε τὰς σίερνας τών συγών σροσάπιεσθαι, σοτέ μέν έναλλάξ τών ισκελών άναλακτιζόντων, σοτέ δε άμφοτέρων άμα. Αφαλσις 5 μέν τοῖς ωερί κεφαλήν χρονίοις νοσήμασι χρησίμη, καὶ θώο σακι, καὶ ὕλη ροπην έχούση τρὸς τὰ ἄνω μέρη, καί σκέλεσιν άτόνοις καὶ ἀτρόφοις καὶ ἀσάρκοις καὶ ναρκώδεσι καὶ τρομώιδεσιν. Εξαλμός δε άφάλσεως ύλην μεν ύποδιδάζει μαλλον. σείων δὲ τὸν Θώρακα καὶ τοῖς ωερὶ αὐτὸν ωάθεσιν ἀνάρμο- 10 σίος· εὐπίνητον δε καὶ ετοῖμον πρὸς τὰς πράξεις ἱκανῶς παρασκευάζει τὸ σῶμα. Η δὲ ωρὸς ωυγήν άλσις κεφαλήν καθαίρει καὶ ξηραίνει, ωροκαλεῖται δὲ καὶ ἔμμηνα γυναιξὶ, καὶ έμβρυα ἀσύστατα ἐκδάλλει, καθάπερ καὶ Ιπποκράτης ἐν τῷ «Περί σαιδίου Φύσεως» ανέγραψεν. Εκδάλλει δε καὶ δεύτερα 15

T. VII, \$ 13, p. 499.

Du saut des Lacédémoniennes.

Effets du saut simple ;

- du saut progressif;

- du saut des Lacédémoniennes. Observation d'HIPPO-CRATE à cet égard.

ment continu de progression des jambes. Le saut contre les fesses, dont les Lacédémoniennes se servaient anciennement, se rapproche de ces exercices; c'est un saut simple où l'on fléchissait les jambes à un degré tel, que les talons touchaient aux fesses en frappant du talon, tantôt alternativement avec une seule jambe, tantôt avec les deux jambes à la fois. Le saut simple convient aux maladies chroniques de la tête, à la poitrine, aux individus chez qui les matières ont de la tendance vers le haut, et à ceux dont les jambes sont faibles, mal nourries, décharnées, engourdies ou tremblantes. Le saut progressif fait descendre les matières plus efficacement que le saut simple, mais, comme il secoue la poitrine, il ne convient pas aux affections de cette partie; cependant il procure au corps la faculté de se mouvoir très-facilement et le rend très-apte 5 aux occupations journalières. Le saut contre les fesses purge et dessèche la tête, provoque les règles chez les femmes, et fait avorter les embryons qui ne sont pas encore formés, comme Hippocrate nous 6 l'a rapporté dans le livre Sur la nature de l'enfant. Ce saut fait sortir

<sup>3.</sup> παμπ Ιωμάτων Α. — 8. σ Γρό Φοις Αι α m. — 13. προσκαλεῖται Μ.

<sup>14.</sup> ἀσύσθατα ex em.; εὐσύσθατα Codd. — 15. ἐμβάλλει C 1° m.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 32.

κατεχόμενα, καὶ ύσθέρας ἀναδρομῆς κατασπασθικόν, καὶ αἰμοβροίδος προκλητικόν.

λβ'. Περί σφαίρας, έκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Τὸ ἀπὸ τῆς σφαίρας γυμνάσιον εὐκινητοτέρους τοὺς χρωμέ 1 νους ἀπεργάζεται καὶ τὰς ζωτικάς ἐνεργείας ῥώννυσιν. Διαφο- 2 5 ραλ δε αὐτοῦ σαρά τὰς διαφοράς τῆς σφαίρας τη μεν γάρ ἐσλι μικρά, ή δέ μεγάλη, ή δέ μέση, ή δέ εὐμεγέθης, ή δέ κενή. Τῆς δὲ μικρᾶς ἐν μεγέθει εἴδη τρία κατὰ ἕκασίον δὲ τῶν ϳ είδων εν γυμνάσιον · ή μεν γάρ έσλι σφόδρα μικρά · γυμνάζονται δε αὐτῆ, συνερεισάντων μάλισθα τὰ σώματα τῶν συ-10 σφαιρισίων τας τε χείρας ταίς χερσί συσφαιριζούσας έγ-Γυτάτω κατασθησάντων · καί έσθι τὸ ἀπὸ αὐτῆς γυμνάσιον σπέλεσι μέν ἐπιτηδειότατον, άτε μετά ἐντάσεως γινόμενον

aussi l'arrière-faix, quand il est retenu; il fait redescendre l'utérus quand il est remonté et provoque les hémorrhoïdes.

> 32. DU JEU DE PAUME. (Tiré du même livre.)

Le jeu de paume facilite les mouvements de ceux qui s'y livrent, 1 et fortifie les fonctions vitales. Ses diverses espèces tiennent à la 2 différence des balles dont on se sert, car il y a une petite balle, une grande balle, une balle moyenne, une très-grande balle et une balle creuse. Il y a trois espèces de petites balles qui diffèrent selon 3 la grandeur, et qui servent chacune à un exercice spécial : il y a d'abord une balle qui est très-petite, avec laquelle les joueurs s'exercent en appuyant fortement le corps l'un contre l'autre, et en tenant les mains très-rapprochées pour lancer la balle; cet exercice est trèsprofitable aux jambes, puisqu'il est accompagné de tension de ces

Les effets du jeu de paume tiennent à la diversité des balles qu'on emploie.

> 1. κατασπασλικόν ex em.; κατασπασθικόν έσθι C 2ª m.; καταπασθικόν AC 1° m. Μ; καταπαυσ7ικόν BV.

> Сн. 32; 1. 9. συνερεισάντον ех em.; συναιρίσαντες Codd.

Ib. τὰ σώματα ex em.; τοῦ σώματος Codd. - 9-10. σφαιρισίων Β; συσφαιρισ1ικών V.

11. κατασ/ησάντων ex em.; κατασίησαντες Codd. — 12. γενόμενον Α. ψετά σκελών · χρήσιμον δὲ καὶ μεταφρένω καὶ ωλευ ραῖς τε
βηλυσμέναις καὶ αὐτοῖς βραχίοσιν · ἔσὶι δὲ καὶ σαρκὸς σῖε
φωτικόν. Αλλο δὲ σφαιρίον, δλίγω τοῦδε μεῖζον, ῷ χρῶν
ται, τοὺς μὲν ωήχεις τοῖς ωήχεσι τῶν γυμναζομένων ἐπιβάλ
λοντες, οὕτε τοῖς σώμασιν ἐγχριμπὶόμενοι τοῖς ἀλλή λων, οὕτε 5

προσνεύοντες, ωοικίλως δὲ καὶ κινούμενοι καὶ μεταβαίνοντες

ἐιὰ τοὺς μετασφαιρισμούς. Καί ἐσὶι κάλλισίον τῶν ἀπὸ σφαί
ρας τόδε τὸ γυμνάσιον, ὅτι καὶ τὸ σῶμα ὑγιὲς καὶ εὐκίνητον

μετὰ ρώμης ωαρέχεται, καὶ τὴν ὅψιν τονοῖ, καὶ οὐδὲ κεφαλὴν

ἐσυμπληροῖ. Τρίτον δὲ σφαιρίον μεῖζον τοῦδε, ῷ σφαιρίζουσιν 10

ἐξ ἀποσὶήματος διεσίῶτες · τούτου δὲ τὸ μὲν σὶάδιόν ἐσὶι, τὸ

δὲ δρομικόν · οἱ μὲν γὰρ ἐσίῶτες ἀφιᾶσι τὴν σφαῖραν μετὰ

σφοδρότητος καὶ συνεχείας, καὶ ὀνίνανται βραχίονάς τε καὶ

ἐφιματα. Τὸ δὲ δρομικὸν βραχίονας μὲν καὶ ὄψιν ὁμοίως ὀνί-

parties; il l'est aussi au dos et aux côtés, ainsi qu'aux bras euxmèmes, quand ces parties sont affaiblies; enfin il rend la chair ferme. Ally a une autre espèce de balle un peu plus grande que la première; on s'en sert en appliquant l'avant-bras contre l'avant-bras des autres joueurs, mais sans que les corps se touchent et sans s'incliner les uns vers les autres tandis qu'on exécute des mouvements variés et qu'on change de place à cause du passage de la balle d'un des 5 joueurs à l'autre. Cette espèce de jeu de paume est le plus beau des exercices qu'on fait avec la balle, parce qu'il rend le corps sain, qu'il facilite ses mouvements, en lui donnant en même temps de 6 la force, qu'il fortifie la vue et qu'il ne remplit pas la tête. Il y a une troisième espèce de petite balle, qui est plus grande que la dernière, et avec laquelle on joue en se plaçant à une certaine distance; ce jeu est de deux espèces, selon qu'on le fait en restant en place ou en courant; quand on reste debout en place, on lance la balle avec force et en la suivant de la main; on en retire de l'avantage 7 pour les bras et pour les yeux. Le jeu de paume qu'on fait en cou-

<sup>1-2.</sup> τεθηλυσαμέναις Α; τεθηλυμέ-

<sup>.2-3.</sup> σ/ερωτικόν Β.

<sup>5.</sup> έγχριπ Ιόμενοι Α.

<sup>11.</sup> σλατικόν C 2° m.; σλάσιμον M

<sup>12.</sup> ἐφιᾶσι C.

<sup>14. 84</sup>eis V.

530

νησι τῷ προειρημένῳ, ὡΦελεῖ δὲ καὶ σκέλη διὰ τὸν δρόμον, καὶ ῥάχιν διὰ τὰς γινομένας ἐν τῷ δρόμῳ καμπάς. Ταῦτα μὲν ε περὶ τῆς μικρᾶς σΦαίρας τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μεγάλης σΦαίρας γυμνάσιον οὐ μόνον διαΦέρει διὰ τὸ μέγεθος αὐτῆς τῶν προειδρημένων, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὸ σχῆμα τῶν χειρῶν · ἐν μὲν γὰρ ἐκείνοις πᾶσιν ἀεὶ τῶν ὤμων ἐν ταπεινοτέρῳ σχήματί εἰσιν αἱ χεῖρες ἄκραι · ἐν δὲ τούτῳ τῆς κεΦαλῆς ὑψηλότεραι · διὰ τοῦτο καὶ ἡ λαγών ἀνακλίνεται κατὰ τοῦτο τὸ γυμνά σιον. τὰ Ενίστε καὶ ἐπὶ ἄκρων βαίνουσι τῶν ποδῶν, ὑψῶσαι τὴν χεῖρα θ

10 πειρώμενοι · ἄλλοτε δὲ καὶ ἐξάλλονται, τῆς σΦαίρας ὑπερπετοῦς Φερομένης. Τονωτικὸν δὲ ἐσ1ι παντὸς τοῦ σώματος, καὶ το κεΦαλῆ χρήσιμον, ὑποδιβάζον τὴν ὑλην. Ἡ δὲ ὑπερμεγέθης το σΦαῖρα τοὺς μὲν βραχίονας ἐν τῷ βάλλεσθαι τονοῖ · βάλλεται δὲ διὰ τὸ μέγεθος ἀμΦοτέραις ταῖς χερσίν · πληγὰς δὲ

Effets
du
jeu de paumo
avec
Ia grosse
balle;

mais, en outre, il est utile aux jambes à cause de la course, et à l'épine du dos à cause des flexions qui ont lieu pendant la course. Voilà 8 ce que nous avons à dire de la petite balle; quant à l'exercice avec la grande balle, il ne diffère pas seulement des précédents par la grandeur de l'instrument, mais aussi par la pose des bras; car, dans toutes les espèces dont nous avons parlé, les mains sont toujours placées plus bas que les épaules, tandis que, dans celui-ci, elles sont au-dessus de la tête, et par là la partie charnue des lombes est portée en arrière pendant cet exercice. Quelquesois aussi on marche sur la 9 pointe des pieds en tâchant d'élever le bras, d'autres sois on saute, quand la balle passe par-dessus la tête. Cet exercice rensorce tout le 10 corps, et il convient à la tête parce qu'il fait descendre la matière. La très-grosse balle rensorce les bras, pendant qu'on la lance (on 11 la lance des deux mains, à cause de sa grandeur), mais, comme elle donne des coups rudes, elle est nuisible non-seulement aux malades

rant est tout aussi avantageux aux bras et aux yeux que le précédent,

- avec la très-grosse balle ;

γενομένας Β. — 6. είσιν om, Β.
 ἀνακρίνεται ΑΒΜΥ.

<sup>10.</sup> ωειρώμενοι] βουλόμενοι Β V. Ib. δέ om. Α 1 m.

<sup>10-11.</sup> ὑπερπεσοῦς C; ὑπέρτερον  $2^n$  m.

<sup>11.</sup> σφαιρομένης BV. Ib. καί] τῆ B.

περάμνους έχουσα οὐ μόνον τοῖς νοσοῦσιν ἡ τοῖς ἐκ νόσου αναλαμβάνουσιν άχρησίος, άλλα όμοῦ τι καὶ τοῖς ύγιαίνουσιν. ill de κενή σφαϊρα, ήτις και θύλακος προσαγορεύεται, γυμνά-ໃς μέν σαραπλησίως τῷ δρομικῷ, οὐ σάνυ δὲ εὔκολον, οὐδὲ εύσχημον · διό σαραιτήσεως άξιον.

λγ'. Περί πωρύπου, έπ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Κώρυκος έπὶ μέν τῶν ἀσθενεσθέρων έμπίπλαται κεγχραμίι δων, ή άλεύρων · έπλ δε των Ισχυροτέρων ψάμμου. Τὸ δε μέγεθος αὐτοῦ σερός τε δύναμιν καὶ ήλικίαν συναρμοζέσθω. Κρεμάννυται δε εν τοις γυμνασίοις άνωθεν εξ δροφής, άπεχων τής γής τοσούτον, ώσιε τὸν συθμένα κατά τὸν ὁμΦαλὸν εἶναι τοῦ 10 γνωναζομένου. Τοῦτον διὰ χειρῶν ἔχοντες ἀμΦοτέραις αἰωροῦσω οί γυμναζόμενοι, την μέν ωρώτην ήσύχως, έπειτα σφοδρότερον, ώσιε και έπεμβαίνειν αποχωρούντι αὐτῷ, και σάλιν et aux convalescents, mais aussi, sous quelques rapports, aux gens thien portants. La balle creuse, qu'on appelle aussi sac, produit, comme exercice, le même effet que le jeu de paume qui a lieu en courant; mais il n'est ni très-facile, ni très-élégant; c'est pourquoi il faut le rejeter.

la balle cranse

avec

33. DU CORYCOS. (Tiré du même livre.)

On remplit le corycos de graines de figues ou de farine pour les gens faibles, et de sable pour les gens forts. La grandeur doit être sappropriée aux forces et à l'âge. On le suspend en haut au plafond des gymnases à une distance du sol telle que le fond est à la thauteur du nombril de celui qui s'exerce. Ceux qui s'en servent le tiennent avec les mains et le font balancer avec les deux à la fois, d'abord doucement et ensuite plus fortement, de façon à courir

Manière de s'exercer au corycos;

1. άτεράμνους | ήγουν σκληρούς C 2ª m.

2, τι ] τε Β.

5. εδχυμου C; χρήσιμου 2° m.;

·lb. περαιτήσεως B.

edγρησίου 2ª m. (p).

ABCMV.

Сн. 33; l. g. ¿pó@ous С.

11-12. αἰωροῦσιν del. C 2° m.

11. διά χειρών M marg.; διχείρως

12. of om. B.

10. εἶναι om. C.

532

λδ'. Περί άλτηριοθολίας, έκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Σκληρον γυμνάσιον άλτηρίων βολή · σλομάχω δέ ρευματι- 1

après quand il s'en va, et à l'éviter quand il revient, pour ne pas être repoussés avec force; ensuite ils le lancent hors de leurs mains, en le poussant, de sorte qu'en revenant il frappe plus fortement le corps lorsqu'il le touche; enfin ils le lancent en le frappant trèsfortement, de manière à être repoussés quand il revient, s'ils ne sont pas très-attentifs. Quelquefois ils vont à sa rencontre pour le 5 recevoir dans les mains, d'autres fois ils le reçoivent sur la poitrine les bras étendus, d'autres fois enfin ils se retournent et le reçoivent sur le dos. Le corycos peut rendre le corps musculeux et donner 6 de la force; c'est un exercice efficace pour les épaules et pour tout le corps, et il est profitable à tous les viscères à cause des coups qu'on reçoit.

- cffets de cet exercice.

34. DE LA MANIÈRE DE LANCER LES HALTÈRES.
(Tiré du même livre.)

Cas Janslesquels

Le jeu des haltères (fig. 3 et 4) est un exercice rude; il convient |

- 1. δπήμειν ABC 1° m, V.
- 2. ἔξωθεν CM.
- 2-3. ὑποσ7ρέψαντες B text. C.
- 4. alniσavtes ex em. Matth.; olniσavtes ABCMV; ωθήσαντες C 2<sup>n</sup> m.
- 6. ἀποτρέφεσθαι V 1° m.
- 7. ωροσιέντι B corr.
  - σεριβάλειν Β.
- CH. 34. Tit. λόγου om. C.
- 12. βολίς ABC 18 m. MV.

Ματά. 125-126. 
ξομένω καὶ ἀτονοῦν ι καὶ ἀποξύνοντι, καὶ γασ ρὶ δυσχερῶς 
πετιούση κατάλληλον · γυμνάζει δὲ καὶ ὤμους εὖ μάλα καὶ 
ἐσορκοῖ · κεφαλῆ δὲ οὐ χρήσιμον, οὐδὲ Ξώρακι. Διαφορά δέ 
ἐσιν αὐτῶν τῶν ἀλτήρων · ἢ γὰρ βάλλονται, παρὰ μέρος τῶν 
χειρῶν ἐκτεινομένων τε καὶ συγκαμπιομένων · ἢ κρατοῦνται . 5 
μόνον, ἐν προτάσει τῶν χειρῶν ἡσυχαζουσῶν, ὡς τὰ πολλὰ 
βραχεῖάν τε κίνησιν κινουμένων, αὐτῶν τε τῶν γυμναζομένων 
ἐμβαινόντων καὶ ἀνασειόντων τοῖς πύκταις ὁμοίως · ἢ κατὰ 
σύννευσιν τῆς βάχεως ταῖς χερσὶ παρεγκαμπίοντων τῶν γυ- 

¾ μναζομένων. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον εἶδος τὰ προειρημένα δύναται · 10 
¾ τὸ δὲ δεύτερον σκελῶν κρα τυντικὸν καὶ νεύρων, καὶ ὕλης ὑπο- 
βιβασικόν · τὸ δὲ τρίτον βάχιν μὲν καὶ ὀσφὸν ὀνίνησιν · κε- 
Φαλὴν δὲ κάκισία διατίθησιν.

à l'orifice de l'estomac affecté de fluxion, de faiblesse ou d'aigreur, et à l'estomac quand il digère difficilement; il exerce aussi fortement les épaules et les rend charnues, mais il ne convient ni à 2 la tête ni à la poitrine. Il y a une différence quant à la manière de lancer les haltères eux-mêmes; tantôt on les lance en étendant et en fléchissant tour à tour les bras; tantôt on les tient seulement [dans les mains] en étendant les bras au-devant de soi sans les mouvoir; ordinairement on fait aussi subir aux bras un petit mouvement, et ceux qui s'exercent marchent et les secouent à la manière des pugilateurs; quelquefois on fléchit l'épine du dos en faisant accorder 3 ce mouvement avec une flexion légère des bras. Le premier genre d'exercice produit les effets énumérés; le second fortifie les jambes et les nerfs et fait descendre les matières; le troisième fait profiter l'épine du dos et les lombes, mais il met la tête dans un état trèsfâcheux.

les haltères conviennent.

Des diverses
espèces
de
cet exercice;
esservices;

<sup>1.</sup> καὶ ἀποξύνοντι om. V.

<sup>3.</sup> πε@αλη̃s A.

<sup>5.</sup> συγκαπ/ομένων ABC 1 m. V; il en est de même l. q.

<sup>9.</sup> συνήευσιν C; σύνευσιν C 2° m: V; σύνεσιν A.

<sup>, 11.</sup> σκελών κρατυντικόν ex em. Matth.; σκελοκρατυντικόν Codd.

Matth, 126.

λε΄. Περί τῆς ἐπὶ τῶν σιμῶν διαβάσεως, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Πνεύματος τονωτικόν τοῦτο τὸ γυμνάσιον καὶ εὐκαμπείας ὶ τῆς ωερὶ τὸ σῶμα, μάλισθα δὲ τῆς ωερὶ σκέλη ωοιητικὸν μετὰ τοῦ καὶ ἰσχὸν ωεριποιεῖν τοῖς κινουμένοις μέρεσιν ἔσθι δὲ καὶ μακροτονίας ωαρασκευασθικὸν, καὶ νεύρων καταλλάξεως ἐπιωρὸς τὰς ἔξόδους ἀπωθεῖ. Εἰ δὲ καὶ μετὰ κρατήσεως άλτη- ρίων ωαραλαμβάνοιτο, τῶν σθιβαρωτάτων γυμνασίων ἔν τι γίνεται, διαπονοῦν ὁμοίως καὶ τὰ ἄνω καὶ τὰ κάτω τοῦ σώματος.

λς'. Περί ὁπλομαχίας, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

10 Οὐ τῶν σαλαιῶν γυμνασίων τοῦτο, λέγω δὲ τῶν τοῖς κά- Ι

35. DE LA MARCHE SUR UN TERRAIN ACCIDENTÉ. (Tiré du même livre.)

Effets
de la marche
simple
sur
un terrain
accidenté;

- en portant des haltères. Cet exercice fortifie le pneuma, rend le corps, et surtout les jambes, l'flexibles, en même temps qu'il donne de la force aux parties mises en mouvement; il donne aussi une fermeté durable et force à employer alternativement toutes les parties fibreuses; il déplace les matières et pousse les superfluités turgescentes vers les conduits excréteurs. Si on fait, en outre, porter des haltères à ceux qui mar 2 chent sur un terrain inégal, cet exercice devient un des plus lourds, parce qu'il met également en activité les parties supérieures et les parties inférieures du corps.

36. DU COMBAT EN ARMES.
 (Tiré du même livre.)

Le combat . Le combat en armes ne fait pas partie des exercices anciens, je 1

Ch. 35; ł. 2. δὲ τοῖε σερί σπ. BV. σΊρεπΊικου BCMV. — 6. ἀποδεῖ C 4. μακροτινόας C 2ª m. — 5. ἐπι- 1ª m. — 8. διατονοῦν C 2ª m. πουσιν ἀφελίμων, ἐπεὶ ἄλλως ἡ ἐν ὅπλοις ἄσκησις παλαιά.

ἐρωμαῖοι δὲ ἔξεῦρον τὴν ὁπλομαχίαν τήνδε, πρῶτον δὲ ὑπὲρ

τῆς εἰς πόλεμον παρασκευῆς · τὸ δὲ νῦν ὑπὲρ τοῦ διαπονεῖν

οἴ γε οὖν σΙρατιῶται · μονομάχων γὰρ ὅπλα ἐνδυόμενοι ἢ πρὸς

π ἀνιπάλους, ἢ πρὸς κίονα, ὡς πρὸς ἀντίπαλον, ἱ διαμάχονται. 5

Δύναται δὲ τοῦτο τὸ γυμνάσιον εὐκίνητόν τε ποιῆσαι τὸ σῶμα

καὶ εὕσαρκον · πλαδαρὰν μέντοι σάρκα περιποιεῖ · κεφαλῆ δὲ

ἀλυσιτελὲς διά τε τοῦ σκέπεσθαι λίαν αὐτὴν ὑπὸ τῶν πίλων

καὶ τῆς περικεφαλαίας, διά τε τὸ μοχθεῖν ὑπὸ τοῦ βάρους.

ἐ Μέγισίον δὲ ἐπάγ Γελμα τοῦδε τοῦ γυμνασίου μακρόπνοια καὶ 10

συντονία τοῦ σώματος, ἔνθεν οἱ προεθίσαντες αὐτῷ πᾶσαν

ἄλλην ἀποδίωξιν πνεύματος ὑποφέρειν εἰσὶν ἱκανοί.

veux dire de ceux qu'on prescrivait aux malades; car, du reste, le maniement des armes est ancien. Mais les Romains inventèrent l'espèce de combat en armes dont il s'agit ici; d'abord on s'en servit pour se préparer à la guerre; actuellement on y a recours pour mettre le corps en activité, du moins pour les soldats, car ils se battent armés à la manière des gladiateurs, soit contre des adversaires, soit contre 3 une colonne, comme si c'était un adversaire. Cet exercice peut faciliter les mouvements du corps et procurer de l'embonpoint, mais la chair qu'il donne est pétrie d'humidité; il est nuisible à la tête, parce qu'elle est fortement couverte par les feutres et le casque, 4 et qu'elle souffre sous ce poids. Ce qu'on vante surtout dans cet exercice, c'est qu'il renforce le corps et qu'il agrandit le champ de la respiration, raison pour laquelle ceux qui s'y sont d'abord accoutumés sont capables de supporter toute autre expulsion rapide du souffle.

en armes,
comme
exercice,
était ignoré
des ancieus;
il
a été inventé
par
les Romains;

- ses effets.

CH. 36; 1. 1. ἐπεὶ δὲ ἀλλως Μ.

3. διαποιείν Α.

6. απίνητον C 1ª m.

8. σκέπεσθαι ex em. Matth.; σκέπεσθαι ΑΒCMV; σκεπάσθαι ήγουν ξερμαίνεσθαι C 2 m. 11. ένθεν ex em.; ένθα Codd.

Ιδ. προευθίσαντες ΑCM; προευθήσαντες C 2° m.; προευτύσαντες C 2° m.; προευτύσαντες C 2° m. (HB).

12. ἀποδίωσιν C; ἀπωθήσεως 2" m. 536

λζ'. Περὶ ἀφροδισίων, ἐκ τῶν Γαληνοῦ.

Ars med. 24; t. I, p. 371-72.

Αφροδισίων δε κατά μεν Επίκουρον ούδεμία χρήσιε ύγιεινή 🛚 1 κατά δὲ τάληθὲς ἐκ διαλειμμάτων τηλικούτων, ώς ἐπὶ ταῖς χρήσεσι μήτε έκλύσεως αλοθάνεσθαι, καλ κουφότερον αὐτὸν αὐτοῦ δοκεῖν γεγονέναι καὶ εὐπνούσ[ερον. Ο δὲ καιρὸς τῆς χρήσεως, 2 5 όταν άπριδώς μέσον ή των έξωθεν σερισίασεων άπασων τὸ σωμα, μήτε ύπερπεπληρωμένον, μήτε ένδεες, μήτε ύπερεψυγμένον, μήτε ύπερτεθερμασμένον η έξηραμμένον η ύγρασμένον αμέτρως. Εί δὲ καὶ διαμαρτάνοι έν σοτε κατά τι, μικρον μὲν ἔσίω το άμαρ- 3 τανόμενον · άμεινον δέ τὸ τεθερμασμένω μᾶλλον ἢ έψυγμένω,

> 37. DU COÏT. (Tiré de Galien.)

GALIEN condamne le sentiment défavorable d'Épicure . sur le coït.

Quel est le temps le plus favorable pour le coît;

Selon Épicure le coît n'est jamais favorable à la santé; mais, en 1 vérité, il l'est, lorsqu'on y a recours à des intervalles assez longs pour qu'on ne sente aucun affaiblissement et qu'on semble être devenu plus léger et avoir la respiration plus facile que de coutume. Le temps le plus favorable pour le coît est celui où le corps, étant 2 dans un état exactement moyen par rapport à toutes les influences extérieures, n'est ni trop chargé de nourriture, ni sous l'empire du besoin, ni trop refroidi, ni trop échauffé, ni desséché, ni imbibé d'humidité outre mesure. Si, par fois, on s'écarte en quelque chose de 3 cet état moyen, cet écart doit être peu considérable, et il vaut mieux recourir au coît quand le corps est échauffé que quand il est

CH. 37; l. 1. δέ] μέν Gal.".

- 2. τὸ ἀληθές Gal.
- 3. μήτε....αἰσθάνεσθαι, καί ] ἀνθρωπου Gal.". — Ib. έαυτοῦ Gal.
  - 4. άπλούσ Γερον C.
  - έξωθεν ἀπατῶν C.
- 6. μή τί σερ σεπληρωμένου, μήτε ένδεές G; μετά υπερπεπλ. μετά ένδεές C; μήτε ὑπερπεπλ. (om. μήτε ἐνδ.) V.
- 6-7. μήτε ύπερεψ., μήτε ύπερθερμασμένον G; ύπερεψυγμένον C; μήτε

τεθερμασμένον, μήτε ύπερεψ. 2° m.; om. V.

- 7. ή έξηρασμ. ή ύγρασμ. M Gal.; μήτε έξηρασμ., μήτε ύγρασμ. Gal. a; om. CG.
  - 8: διαμαρτάνοια C.
  - Ib. σοτε καί τι G.
- 8-9. σμικρον μέν έσλαι το διαμαρτανόμενον Gal.
- τό ex em.; τῷ ABCGV Gal.<sup>8</sup>; om. Gal. — Ιb. τεθερμασμένον G. — Ιb. έψυγμένον G; ὑπερεψυγμένω Gal.

καί σεπληρωμένω μαλλον ή ενδεεί, καὶ ύγρασμένω ή εξηραμ-4 μένω τῶ σώματι χρῆσθαι τοῖς ἀφροδισίοις. Οἱ μέν οὖν ἀσθενῆ τήν δύναμιν έχοντες ύπὸ τῆς λαγνείας εἰς ἐσχάτην ἀρρωσίαν άθιννούνται · οἱ δὲ ἰσχυρὰν καὶ νοσούντες ἀπὸ Φλέγματος οὐτε καταλυθήσονται καὶ ξηραίνουσι την τοῦ Φλέγματος σεριουσίαν τῷ διαφορεῖν ἐπὶ ωλέον τοὺς χυμούς · ἀθλαθῆ γὰρ ἀφροδίσια τοῖς ύγροῖς καὶ Θερμοῖς έσΙι καὶ όσοι Φύσει ωολύσπερμοι. 5 Αλλά και Θερμαίνει το σώμα τοῖς ἐρρωμένην ἔχουσι την δύναμιν ή λαγνεία τοῖς δὲ ἀσθενέσιν ἐν μὲν τῷ σαραχρῆμα 6 θερμαίνει · ψύχει δε μετά ταῦτα γενναίως. Ενιοι μεν οὖν εὐ- 10 Loc. aff. rt,

Comm. V in Ep. VI, \$23; p. 284.

San. ta. VI, 4; p. 402.

Comment. in Epid. v1, 1.1.

refroidi, quand il est chargé de nourriture que quand il éprouve du besoin, quand il est imbibé d'humidité que quand il est desséché. 4 Le coît amène au comble de la faiblesse ceux dont les forces sont peu considérables, tandis que ceux dont les forces sont intactes et qui sont malades par l'effet de la pituite n'en seront point abattus; l'excès de pituite sera desséché par un surcroît d'évaporation d'humeurs, car le coît est sans inconvénient pour les individus humides et chauds, et pour tous ceux qui ont naturellement beau-5 coup de sperme. Mais le coît réchauffe aussi le corps de ceux dont les forces sont intactes; les gens faibles, au contraire, il les réchauffe aussi au moment même, mais il les refroidit ensuite considérablement. 6 Quelques-uns, dès leur jeune âge, deviennent faibles après le coït;

- ses effets suivant circonstances on s'y livre.

Accidents

1. σεπληρωμένου G Ras.; ύπερπεπληρωμένω Gal.

Ib. μᾶλλον om. Gal.

Ib. η κεκενωμένω καὶ ύγρασμένω μᾶλλον ή Gal. ; om. ABCGV.

- 1-2. ἐξηρασμένω Gal. utrobique.
- 2-3. την ασθενή δύναμιν έχοντες Gal. : doteveis Gal.
  - 3. ἀπὸ τῆs Gal.a.

Ib. έσχατον ἀρρωσλίαν G; έσχατον appwollas Gal.

4. άφικόμενοι βλαθήσονται μεγάλως Gal. - Ib. Ισχυράν έχουτες την δύναμιν Gal.

4-5. οὖτε... Φλέγματος om. ABC V Gal.a.

5. καταλ. καὶ ώφεληθήσονται, ξηραινούσης τῆς λαγνείας τήν Gal. - Ib. ωεριουσίας Gal.a; C 2ª m. a λείπει τι.

6. κατά τὸ διαφορεῖν Gal.

Ib. ἀδλαδής AC 1ª m.

Ib. γαρ άφροδίσια έχουσι την χρησιν αὐτῶν · οὐτω γάρ Gal. ..

- 7. μόνοις τοῖς Gal.
- 8. ἀρρωμένην C 1 m.; ἐρρωμένως Β; ερρωμένοις G.

9. δέ om. C 1° m. — Ib. τῷ om. A. 10. Θερμαίνειν · ψύγειν G.

538

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 37.

5; t. VIII, p. 418-19.

DES

θέως ἀπὸ νεότητος ἐπὶ ταῖς συνουσίαις ἀσθενεῖς γίνονται τινὸς δὲ, εἰ μὴ συνεχῶς χρῷντο, βαρύνονταί τε τὴν κεφαλὴν, ἀσώδεις τε καὶ συρετώδεις γίνονται, καὶ χεῖρον ὀρέγονται, καὶ ἤτῖον σέτῖουσιν τοιαύτης γοῦν ἐνίους ὄντας φύσεως, εἶτα 5 ἐγκρατεῖς ἀφροδισίων χρήσεως γενομένους ναρκώδεις τε καὶ δυσκινήτους ἔγνωμεν ἀποτελεσθέντας, ἐνίους δὲ καὶ σκυθρωποὺς ἀλόγως καὶ δυσέλπιδας ὁμοίως τοῖς μελαγχολικοῖς, ταῦτα δὲ σαυόμενα ταχέως ἐπὶ ταῖς τῶν ἀφροδισίων χρήσεσιν. Ταῦτα γοῦν ἀναλογιζομένω μοι μεγάλως φαίνεται βλάπῖειν ἡ τοῦ σπέρματος ἐπίσχεσις, ἐπὶ ὧν αὐτό τε φύσει κακοχυμότερον καὶ σλεῖον, ἀργότερός τε ὁ βίος, καὶ τῶν ἀφροδισίων ἡ χρῆσις πρότερον μὲν ἰκανὴ σαίνυ, μετὰ ταῦτα δὲ ἀθρόως ἐγκρασις

qui peuvent
survenir
soit
par le coït,
soit par
la continence.

Quels sont les sujets auxquels la rétention du sperme est toujours nuisible. d'autres, s'ils n'en usent pas habituellement, ont la tête lourde, sont pris d'anxiété et de fièvre, perdent l'appétit et digèrent moins bien; nous avons donc observé que quelques-uns de ceux qui avaient une nature semblable, après s'être abstenus du coït, sont devenus engourdis et paresseux, que d'autres sont devenus bourrus sans aucune raison, et découragés comme ceux qui souffrent de la bile noire, et que tous ces accidents cessent rapidement par le coït. En 7 réfléchissant à ce fait, il me paraît que la rétention du sperme nuit considérablement aux individus forts et jeunes, chez qui le sperme est naturellement abondant et formé d'humeurs non entièrement irréprochables, qui mènent une vie tant soit peu oisive, qui usaient auparavant très-fréquemment du coït, et qui, tout d'un coup,

1. ἐπὶ ταῖς συν. ἀπὸ νεότητος AB CGV Gal.<sup>a</sup>.

2. χρῶνται Gal.\*.

Ib. τε om. ABCV Gal.a.

2-3. νοσώδεις ΑΒ.

5. ἀφροδισίας C.

Ib. χρήσεως ύπὸ αἰσχύνης Gal.

6. δέ] τε G.

8. Τὰ τοιαῦτα Gal.

9. youv om. ABCGV Gal. ..

Ib. μοι κατά έμαυτόν Gal.

Ib. εφαίνετο μείζουα δύναμιν έχειν εἰς βλάδην σώματος Gal.

10. Epicusis AC 1° m. GV; Epicoccis the two natampular Gal.

Ib. ἐπὶ ἐκείνων τῶν σωμάτων ἐπὶ ὧν Gal.

λακοχ, ἐσθι Gał.

11. πλέον Gal., Gal. ..

Ib. καὶ τῶν ἀφρ. μὲν ἡ Gal.\*; ή τε τῶν ἀφρ. Gal.

12. έμπροσθεν ίκανῶς σολλή Gal.

Ib. et p. 539, 1. δέ.....έγενήθησαν Gal.\*; δέ ἀθρόα τις ἀποχὴ τῶν πρόσθεν Gal.; om. ABCGV; λείπει τι C 2\* m.

San. tn. III, 11; p. 223.

Ib. p. 224.

τεϊς έγενήθησαν ἰσχυροί τε καὶ νέοι · τούτοις ἡ τοῦ σώματος εξις εἰς ἀραιότητα πλέον ἤπερ ἡ δύναμις εἰς ἀρρωσίαν ἀλλοιοῦται, καὶ τοίνυν ἡ ἐπανόρθωσις διὰ τῶν συναγόντων τε καὶ σθιγδυτων γίνεται αὐτοῖς, ὁποῖόν ἐσιι τὸ παρασκευασιικὸν γυμνάσιον. Εἰ δὲ δὴ καὶ ψύξις τις ἐπὶ τοῖς ἀφροδισίοις ἐγιί- 5 νοιτο, καὶ κατὰ τοῦτο ἀν εἴη τῷ παρασκευασιικῷ γυμνασίῳ γρησίεον · ἐπεγείρει γὰρ τὴν Θερμότητα. Τῆς δὲ ὡρας τοῦ θέτοις ἐπιτρεπούσης, οὐδὲ τῆς ψυχρολουσίας ἀφεκτέον. Εδέσματα δὲ τῷ πλήθει μὲν ἐλάτιω, τῷ ποιότητι δὲ ὑγρότερα δοτέον, ὑνα καὶ πέψη καλῶς αὐτὰ, καὶ τὴν ἐκ τῶν ἀφροδισίων ἐπανορ- 10 θώσηται ξηρότητα. Χρὴ δὲ οὐδὲ ψυχρότερα τὴν κρᾶσιν, ἀλλὰ τῆς μέσης ἰδέας τῶν Θερμαινόντων ὑπάρχειν αὐτά · διότι γὰρ

gardent ensuite la continence; chez ces individus, le changement qu'éprouve la complexion du corps en se raréfiant prédomine sur celui qu'éprouvent les forces en s'affaiblissant; aussi se restaurent-ils par les moyens qui contractent et resserrent; à cette classe appartient 8 l'exercice préparatoire. Dans le cas où le coît amène du refroidissement, il faut également avoir recours à l'exercice préparatoire, car 9 il excite la chaleur. Si la saison le permet, il ne faut pas s'abstenir 10 non plus du bain froid. On donnera des aliments humides en petite quantité, afin qu'on les digère bien et qu'on guérisse la sécheresse 11 causée par le coît. Quant au tempérament de ces aliments, ils ne doivent pas être trop froids non plus, mais modérément chauds;

Moyen de remédier aux accidents causés par le coït.

1. ισχυρότεροι Gal.

Ib. ἐν τούτοις Gal.

- 2. ἀριθμότητα ΑΒ V.
- 3. Tolvuv om. Gal.a.
- Ib. ή] τις Gal.a; om. ABCG V.
- Ιb. συναγαγόντων Β.
- Ib. TE om. ABCV Gal. ".
- 4. γίνεται αὐτός G; om. Gal.
- 4-5. δποῖόν....τοῖε om. V.
- 4. ἐσθι καὶ τό Gal.; ἐσθι Gal.'.
- 5. nat om. ABGV.
- 5-6. ἐγΓίνεται τοῖς σώμασι Gal.

- 7. γαρ έκεῖνο την Gal.
- 8. έθους G. Ib. άφικτέον ΑC
- 1° m. G; ἀφεκτέον ἐσθίν Gal.
  - 9. 8é om. C.
- Τh. τῷ] ἐσ/ω Gal. Ib. πλῆθος Gal. Ib. δὲ καὶ ὑγρότερα Gal. "; δὲ ὑγρότερον AC; δὲ ὑγροτέραν C 2<sup>a</sup> m.
  - 10. ἐκ τῶν om. Gal.a.
  - 11. ψυχροτέραν ABC 1° m. G.
  - 11-12. άλλα ήτοι τῆς μέσης ἰδέας
- ή τῶν Θερμοτέρων Gal.

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 38.

καὶ δαροδισίων ἀραιότερον ἄμα καὶ ἀσθενέσ ερον ψυχρότερον τε καὶ ξηρότερον ἀποτελεῖται τὸ σῶμα, χρὴ δήπου τὰ συκνοῦντα καὶ Θερμαίνοντα καὶ ὑγραίνοντα καὶ τὴν δύναμιν ἀναβρωννύντα σροσφέρεσθαι, καὶ τούτους εἶναι τοὺς σκοποὺς ἐπὶ αὐτοῖς.

λη΄. Περί ἀφροδισίων, ἐκ τῶν Ρούφου · ἔχει δὲ καὶ δίαιταν.

5 Καθόλου μέν αὶ μίξεις ψυχρότερον τὸ σῶμα ἀπεργάζονται. 1 Ησσον μέν εἰσι βίαιοι αὶ ωρὸς τὸ Ͽῆλυ γινόμεναι · διὸ καὶ 2 ῆσσον λυπηραί · αὶ | δὲ ωρὸς τὸ ἄρρεν σύντονοι μέν · ωονεῖν 200 δὲ μειζόνως ἀναγκάζουσιν. ὑσαύτως δὲ καὶ αὶ ὀρθαὶ κοπωδέ - 3 σθεραι καὶ αὶ μετὰ ωλησμονήν τε καὶ μέθην · αὶ δὲ ωρὸ τοῦ 10 σίτου ρᾶσθαι μὲν καὶ τάχισθαι · ἔνι δέ τι ἐν αὐταῖς ἀσθενικόν.

car, puisque le coît raréfie, affaiblit, refroidit et dessèche à la fois le corps, il faut, en effet, donner des aliments qui condensent, réchauffent, humectent et renforcent, et c'est là ce qu'il faut se proposer comme but chez ces sujets.

38. du coït. (Tiré de Rufus.) [Ce chapitre contient aussi le régime.]

En général le coît refroidit le corps. Toutefois le coît avec une 12 femme est moins violent : voilà pourquoi il est aussi moins pénible; le coît avec un homme, au contraire, est violent; il oblige à faire de plus grands efforts. De même le coît qui se fait debout 3 est assez fatigant, ainsi que celui qu'on exerce après un repas abondant ou un excès de boisson, tandis que le coît avant le repas est le plus facile et le plus rapide, mais il n'est pas très-vigoureux.

Effets
comparatifs
du coît
et de
la pédérastie;
du coît
suivant
la position
eu égard
aux repas.

- 1. ἀραιότερον ἄμα Gal.\*; ἀραιότ. άρα ABCGV; ἀραιότ. τε καὶ ψυχρότερον ἄμα Gal.— Ib. ψυχρότερον τε Gal.\*; om. ABCGV Gal.
- 3. καὶ ὑγραίνοντα ad Eun.; om. A BCGV Gal., Gal., Ras.
  - 4. τούs om. ABCGV Gal. Ch. 38. Tit. δέ om. B.

- 6. μέν om. G. Ib. αί om. B.
- 7. ai om. B.
- 9. αί μετά ex em. Matth.; αίματα ABMV; αίματος Α 2° m. CG.
- Ib. μέθην M marg.; Θέρμην ABC GM text. V.
  - ἐνι, ἀντὶ τοῦ ἐνεσῖι C 2° m.
     π. αὐτοῖς G.

DES

Matth. 201-202. ι ΑΙ δὲ ἐν τῷ ωλησιάζειν μεταξὺ καταλήψεις σπέρματος νεΦροῖς 5 καὶ κύσθει του ηρόταται. Οὐ μὴν ταντάπασι κάκισθα ἀφροδίσιά έσθιν, εί και τον καιρον και το μέτρον σκοπεῖν έθέλοις. ώφέλειαι δε εξ αὐτῶν εἰσιν αἴδε · ωλησμονήν τε κενῶσαι, καὶ έλαφρὸν σαρασχεῖν τὸ σῶμα, καὶ εἰς αὕξησιν σροτρέψαι, καὶ ἀνδρωδέσ ερον ἀποφήναι, κατὰ δε ψυχήν συνεσ ηκότα τε λογισμόν διαλύει, καὶ ὀργῆς ἀκρατοῦς ἐπανίησιν · διὸ καὶ τῶν μελαγχολικών, ώς τι καλ έτερον, ἴαμα ἐπιτηδειότατον μίσγε-6 σθαι. Καθίσ]ησι δὲ εἰς τὸ ἐμφρονέσ]ερον καὶ τοὺς ἄλλον τρόπου έκμαυέντας, καί τινας καὶ έπιλήπίους ἔπαυσεν έν τῆ με- 10 🖚 ταδολή του ήδασκειν καί τινας βαρυνο μένους καὶ άλγουντας

4 La rétention du sperme au milieu de l'acte lui-même est très-per-5 nicieuse aux reins et à la vessie. Le coït, en vérité, n'est pas absolument mauvais sous tous les rapports, pourvu qu'on fasse attention aussi bien au temps qu'à la mesure; les avantages qu'il procure sont les suivants : il évacue la pléthore, il rend le corps léger, provoque la croissance et augmente la virilité; en outre, il dissipe les idées fixes de l'âme et adoucit les passions indomptables : voilà pourquoi il n'existe aucun autre remède aussi éminemment utile contre 6 la mélancolie. Il ramène aussi à un état d'esprit plus sensé ceux qui délirent d'une autre manière ; je sais qu'il a suspendu l'épilepsie chez quelques sujets au moment de la puberté; chez d'autres il a dissipé la

Avantages du coït.

1. ωλησιάζειν έν αὐτῆ μεταξύ G.

Ib. σπέρματα G.

2. μή Μ; μέν Β.

3. είσιν G.

Ib. μέτρου καὶ τὴυ ὑγιεινὴυ κατάσίασιν τοῦ χρωμένου Aët.

4. τε | έξ αὐτῶν G.

6. ἀγροτέσ ερον C; ήγουν έλα φρόтероv 2ª m.

7. ὀργῆς ἀπρατοῦς ex em.; ἐξ ὀργῆς ἀκρατοῦς Paul.; ὀργῆς ἀκράτου Α BCGM V Syn.; opyas usylolas Aët.

7-8. τῶν μελαγχολικῶν Syn.; τῶν μελαγχολικῷ Α; τῷ μελαγχολικῷ Β С GMV Paul.; τῷ μελαγχολικῷ κατη-Φεῖ καὶ μισανθρώπφ ὄντι Aët.

8-9. ἐπιτηδειότατον.....ἐμφρονέσ Γερον Syn., Paul.; om. ABCGM V; επιτηδειότατον μίσγεσθαι · καὶ καθίσ ησι δέ είς τὸ σωφρονέσ Γερον

9. άλλον Syn.; τὸν άλλον ABCG MV Paul.; κατὰ ἄλλον Aët.

11. βαρυνουμένους ΑΒCMV.

542

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 38.

Ep.VI, v, 15; t.V, p.321,

κεφαλήν. Ίπποκράτης δὲ ἐνὶ λόγω ἀφροδίσια ἔφη τοῖς ἀπὸ τ Φλέγματος νοσήμασιν εἶναι κράτισῖα. Πολλοὶ δὲ καὶ ἐκ νόσων 8 ἄτροφοι ἀνεκομίσθησαν εὐπετέσιερον · οἱ δὲ καὶ ἐιπνούσιεροι ἀντὶ δυσπνουσίέρων ἐγένοντο, καὶ εὐσιτότεροι ἀντὶ ἀποσίτων · 5 οἱ δὲ καὶ ὀνειρωγμῶν συνεχῶν ἀπηλλάγησαν, ὁπερ ωεπίσιευται μὲν ἦσσον εἶναι λυπηρόν · ἐμοὶ δὲ οὐ δοκεῖ · διαλελυμένον γοῦν τὸ σῶμα ωροσδιαλύουσιν ἐν τοῖς ὑπνοις. Τὰ μὲν οὖν 9 ωρῶτα τοῦ λόγου ὧδε ἔχει · Φύσεις δὲ ἐπιτήδειοι ωρὸς ἀφροδίσια αὶ Θερμότεραι καὶ ὑγρότεραι · δίαιτά γε μὴν καὶ ὥρα 10 ἔτους ἡ Θερμοτέρα καὶ ὑγροτέρα, καὶ ἡλικία ὡσαύτως · ὥρα μὲν τὸ ἔαρ · ἡλικία δὲ ἡ τοῦ νεανίσκου · δίαιτα ἡ Θερμο-

Sentiment
d'HIPPOGRATE
sur ce point.
Exemples
des
bons effets
du coït.

Girconstances favorables ou défavorables pour le coît. pesanteur et les maux de tête. Hippocrate a dit en un seul mot : 7 « Le coît est excellent contre les maladies qui tiennent à la pituite. » Plusieurs individus, qui étaient émaciés à la suite de maladies, se 8 restaurèrent aussi plus facilement (par le coît), d'autres acquirent une respiration facile, tandis qu'elle était auparavant gênée; chez eux l'appétit succéda au dégoût pour les aliments, d'autres enfin furent délivrés de pollutions nocturnes continuelles; on admet, îl est vrai, que ces pertes de semence sont moins pénibles, mais je ne suis pas de cet avis, car les pollutions relâchent encore davantage le corps, qui est déjà relâché pendant le sommeil. Ce sont là 9 les points essentiels de mon sujet; quant aux natures aptes au coît, ce sont les natures plus ou moins chaudes et humides: il en est de même pour le régime, la saison, ainsi que pour l'âge; pour la saison, c'est le printemps; pour l'âge, c'est la jeunesse; pour le régime plus ou moins propre, celui qui s'y prête mieux que les autres doit

Πολλύ δὲ καί Α; πολλαῖς οἱ καί G. — 3. ἀτρόφων ABCGV.

ώ G. — 3. ἀτρόφων ABCGV. Ιδ. ἀνεκοιμήθησαν G.

Ιb. εὐπεπ?έσ?εροι C.

4. ἀποσίτων Αët.; ἀσίτων ABCG MV, Syn., Paul.

5. συνόχων G; συχνών Syn.

6. ἶσον G; εὖτονσσον (sic) A 1 m.

Ib. δὲ καὶ οὐ C.

7. ωροσδιάλυσιν ΒV. 8-9. ἀφροδισίαν ΑΒCMV.

9. και δγρότεραι om. BV.

Ib. δίαιτά γε ex em.; δίαιτα δέ C
 M; διὰ τόδε ABGV.

11. ή om. C. — Ib. τοῦ νεανίσκοι] τῶν ἀκμαζόντων Aët. — Ib. δίαιτα δέ V. — Ib. et p. 543, 1. ή τοῦ ψερμοτέρα Α C G M.

πετέρα καὶ ὑγροτέρα πλέον τῶν ἄλλων εἰς λα γνείαν εὐφορος τοῦ γέροντος τῶρα δὲ ἡ τοῦ Φθινοπώρου · Φύσις δὲ ἡ τοῦτοις τοῦ γέροντος · ὡρα δὲ ἡ τοῦ Φθινοπώρου · Φύσις δὲ ἡ τοῦτοις ὑ μάλισια εἰκασμένη. Καί μοι πρόεισιν ἤδη ὁ λόγος εἰς ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ὡρμήθη · καὶ γὰρ δίαιται καταφαίνονται πρὸς μίξεις 5 καὶ Θεραπεῖαι τῷ ἀδυνάτῳ μίσγεσθαι ἐπιτήδειοι · χρὴ γὰρ τὴν δίαιταν ὑγρὰν καὶ Θερμὴν παρέχειν · εἰη δὲ ἀν πόνων τε μετικότης καὶ σίτου εὐωχία. Τὸ μὲν κεφάλαιον τοῦτο τῆς διαίτης · κατὰ ἔκασία δὲ πόνων μὲν σύντονοι περίπατοι καὶ σχολαῖοι δρόμοι καὶ ἰππασίαι μήτε ἄγαν σύντονοι, μήτε ἄγαν 10 πολλαί · ταλαιπωρεῖσθαι γὰρ ἐν τούτῳ μειζόνως καὶ ὀσφύν μὰ δὶ διδύμους ἀνάγκη. Τῷ δὲ ψυχροτέρῳ πάντα καὶ πλεῖον καὶ ὀξύτερον ποιεῖν συμφέρει, καὶ τῷ ὑγροτέρῳ · τὸν δὲ ξη-

être un peu chaud et humide; les circonstances les moins favorables sont le régime desséchant et refroidissant, la vieillesse et l'automne, ainsi que les natures qui se rapprochent le plus des conditions 10 énumérées. Me voilà déjà amené par la suite de mon raisonnement au point où je voulais arriver dès le commencement; car le régime approprié au coît, et le traitement de ceux qui ne peuvent pas en user se révèlent maintenant clairement à nous; en effet, le régime dont il s'agit doit être humide et chaud, et les éléments de ce régime seront la modération dans les exercices et 11 l'abondance des aliments. C'est là, en résumé, ce qui regarde le régime; quant aux détails, les exercices consisteront en promenades violentes à pied, en courses douces et en promenades à cheval ni trop violentes ni trop prolongées, car inévitablement les lombes 12 et les testicules se fatiguent considérablement dans ce cas. Celui qui a une constitution froide ou humide doit se livrer à tous ces exercices plus fréquemment et plus rapidement, tandis qu'il suffira,

Du régime approprié au coît.

λαγνείαν] την χρησιν Aët.

<sup>3.</sup> τῶν γερόντων Αët.; τοῦ γέρουτος, ἡλικία δὲ ἡ τοῦ Φθινοπώρου G.

Ib. δέ τοῦ C.

<sup>5.</sup> ydp om. G.

Ib. натафаіновога С 2ª m.

<sup>6.</sup> Θεραπεία ΑΒ V.

Ιb. μίγεσθαι Β V.

<sup>9.</sup> έκασ*1ου* G.

Ib. μέν om. Β.

Ιb. σύντονοι σύμφοροι περίπατοι G.

<sup>13.</sup> συμφορεί G.

ρότερον ἀναπαύων κατασΊ ήσεις εἰς τὸ δέον. Ὠσπερ δὲ οἱ εἰρη-13 μένοι πόνοι ἀρμόζουσιν, οὕτω καὶ οἱ αὐτῶν τῶν ἀφροδισίων προτρέπουσί τε γὰρ εἰς τὸ ἔργον, καί τινα ἡασΊωνὴν τῷ ἐθισμῷ | παρέχουσιν, ώς πολλοί γε δὴ, τὸν ἐθισμὸν ἐκλεί-20 ταλαιπώρως αὖθις αὐτὸ ἔδρασαν · μόνον δὲ χρὴ τῆ ἐφεξῆς διαταγῆ τὸ σῶμα ἀνακομίζειν εἰς τὴν ἰδίαν τάξιν. Ἡσσον δὲ ἀγα-14 θοὶ πόνοι τοῖς παροῦσι πάλαι τε καὶ τρίψεις πολλαὶ καὶ χειρονομίαι καὶ ἀκοντισμοί · τῆ μὲν ἡώμη συμφέρουσιν, ἀλλὰ 10 περιάγουσι τὴν τροφὴν ἐτέρωσε μᾶλλον · δεῖ δὲ, εἴ πέρ τινος ἄλλου, καὶ τροφῆς περιουσίας. Ταῖς μὲν οὖν ταλαιπωρίαις ὧδε 15 ἄν τις χρῷτο προσφόρως · ποτοῖς δὲ καὶ σιτίοις, ποτοῖς μὲν

quand on a affaire à un individu d'une constitution plutôt sèche, de le faire reposer pour le mettre dans la disposition requise. Ce 13 ne sont pas seulement les exercices susdits qui conviennent, mais il en est ainsi du coït lui-même; car il excite aux rapprochements sexuels, et il devient un peu plus facile par l'habitude; en effet, plusieurs gens qui en avaient perdu la coutume devinrent, les uns, tout à fait incapables de l'exercer, tandis que d'autres ne s'y livrèrent de nouveau qu'en se fatiguant beaucoup; seulement il faut ramener le corps à son état propre et normal par le régime qu'on suit après. La lutte et les frictions répétées, la gesticulation 14 et le lancement du javelot sont des exercices moins convenables dans le cas dont il s'agit; elles favorisent, il est vrai, le développement des forces, mais elles détournent le cours circulaire de la matière nutritive, et on a besoin, avant tout, de matière nutritive abondante. Voilà comment on se servira avec avantage des 15 exercices; quant aux aliments et aux boissons, on prendra pour

<sup>1.</sup> καταπαύων καταδιασ7ήσεις G.

<sup>2.</sup> καὶ οἱ G Syn., Paul.; καί BCM V; κατά A.

Ib. ἀφροδισίων εθισμός C 2ª m.

τινα G Syn., Paul.; τήν ABC
 MV. — Ib. ρασίωνην η τῷ BV.

<sup>4-5.</sup> έλλείποντες M text.

<sup>6.</sup> μόνον ex em.; οὐ μόνον Godd.

Ib. τήν V; om. B.

<sup>7-8.</sup> ἀγαθόν Β V. '8. σάλαι] σολλαί G.

Ib. τε ex em.; δέ Codd.

<sup>8-9.</sup> σολλαί δέ καί χ. G.

<sup>11.</sup> ωδε] μήδε M marg.

<sup>12.</sup> προσφόροις G. — Ib. ποτοῖς δὲ καὶ σκοτίοις A 1° m.; om. B.

κόνοις κιβροίς · οὖτοι γὰρ μετριώτατοι οἴνων, καὶ | οὔτε κατὰ κόνιν ἄγαν σόριμοι, ὥσπερ οἱ λευκοὶ, οὔτε ξηροί τε καὶ σαχεῖς, ὥσπερ οἱ μέλανες · κεΦαλῆ δὲ εὐΦορώτατοι καὶ σέψεσιν, ὧν ἀπάντων δεῖ · σίτω δὲ, ἄρτοις μὲν καθαροῖς ἰπνίταις · ὑγρότεροι γὰρ τῶν ἄλλων · ὄψοις δὲ, κρέασιν ἐρίφων 5 καὶ ἀρνῶν καὶ χοίρων, καὶ ὄρνισιν ἀλεκτορίσιν, καὶ ἀτλαγῆσι, καὶ σέρδιξι, καὶ χησὶ, καὶ νήσσαις · σάντα γὰρ τὰ δλως σεπίσιευνται ἐρεθίζειν · καὶ ὅσα μαλάκια · λαχάνων δὲ τὸ ὅρμινον καὶ τὸ ἐρύσιμον καὶ τὸ εὔζωμον καὶ ἡ γογνολίς · 10

boisson des vins paillets, car ces vins-là tiennent le plus exactement le milieu entre les autres vins; ils ne passent pas trop vite par la vessie, comme les vins blancs, et ils ne sont pas secs ou épais non plus comme les vins noirs, tandis qu'ils sont très-bien supportés par la tête et digérés très-facilement; or ce sont justement là des effets qu'on doit obtenir; quant aux aliments, on prendra du pain exempt de son, cuit au four chauffé de tous côtés, car ces pains-là sont plus humides que les autres; pour mets secondaires on prendra de la chair de jeune bouc, d'agneau, de jeune porc, et, en fait de volailles, des poules, des coqs de bruyère, des perdrix, des oies et des canards, car toutes ces choses sont très-nourrissantes. On prendra, en fait de poissons, des poulpes (on admet en effet que ces animaux ont de plus une vertu excitante) et toutes les espèces de mollusques; en fait d'herbages, de l'ormin, de l'erysimum, de la roquette et des navets, mets qui peuvent aussi servir comme mé-

<sup>1.</sup> οὐτε] οὖτοι G.

<sup>2.</sup> γλεύκοι AG.

<sup>3.</sup> δέ] τε G.

<sup>4.</sup> σίτ $\phi$  G; σιτί $\phi$  M; σιτί $\omega$  $\nu$  ABV; σιτία C.

Ib. 8é om. V 1° m.

<sup>4-5.</sup> Ιπνίται ACGM; Ιπνίταις ωροσφάτοις Αϊτ.

<sup>5.</sup> δψεις AC; δψαις C 2° m.

Ib. κρέατα C 2ª m.

<sup>6.</sup> най дригог най дленторіог V; най дригівши дленторівши  $C_2$  m.

Ib. nal G; om. ABCMV Aët.

<sup>6-7.</sup> ἀτ7αγήνων C 2ª m.; ἀτ7αγεs G.

καὶ ϖερδίκων καὶ χηνῶν καὶ νησσῶν C 2<sup>a</sup> m.

<sup>9.</sup> *wεπίσ* ευται G.

<sup>10.</sup> όρμινον καὶ τό om. BV.

Ib. εύζυμον G.

ταῦτα δὲ καὶ ώς Φάρμακα · ὀσπρίων δὲ κύαμοί τε καὶ ἐρέδινθοι καὶ ἄχροι καὶ δόλι χοι καὶ ωίσσοι, ωνεύματος ύποπιμπλάντες 200 και τη άφθονία της τροφης, ώσπερ και το σηγανον, ότι συεύματα συμπέσσει καὶ ἀΦανίζει, διὰ τοῦτο καὶ τὰς μίζεις ἀμ-5 Ελύνει. Μεγάλως δε επαινώ καὶ τοὺς βότρυς εἰς τὴν νῦν δίαι- 17 ταν · τῆ τε γὰρ ύγρότητι ὑπερβάλλουσι, καὶ ἐν ὁλίγοις δὲ καλώς ύπιόντες καλώς καὶ τρέφουσι, τό τε αἶμα τῷ ἀνθρώπω σληρούσι συεύματος, δ δη έξορμα μάλισία. Οinειου δε δήπου 18 καί τούς καιρούς σκέψασθαι τοῖς άφροδισίοις, ίνα μηδενὸς ἐπι-10 δεής ή ὁ λόγος · καιροί δε έπι σᾶσι μέν σολλοί είσιν, ώς τις σαρασκευής τυγχάνοι έχων · τὸ δὲ οὖν κεΦάλαιον έν τοῖς σαρούσιν · σλησμονάς σροσφάτους Φυλακτέον καὶ μέθας · ἐπὶ dicaments; en fait de légumes secs, des fèves, des pois chiches, des gesses à fleurs jaunes, des haricots, des pois grecs, qui sont utiles, non-seulement parce qu'ils fournissent une nourriture abon-

dante, mais aussi parce qu'ils remplissent de flatuosités, de même que la rue amortit les désirs vénériens, en amenant les flatuosités à coction et en les faisant disparaître. Je recommande fortement aussi 17 les raisins pour le régime dont il s'agit maintenant, car ils sont abondamment remplis d'humidité; comme, en outre, ils passent plus facilement par le bas que la plupart des autres aliments, ils nourrissent très-bien aussi et remplissent le sang de flatuosités, circonstance qui produit une excitation efficace. Pour traiter complétement 18

mon sujet, il convient de considérer aussi le temps propre au coît;

dans toutes les circonstances le temps varie beaucoup, il est vrai, selon la disposition où on se trouve, mais, pour le cas actuel, le point prin-

cipal, c'est d'éviter les repas copieux et les excès de boisson peu

de temps auparavant, car, dans ces circonstances, tout autre exer-

Du temps propre au coit;

- ce qu'il faut éviter pour s'y livrer avantage;

φάρμακα καὶ ὡς τροφήν G.

2. nai dodinoi nai wisoi G, Syn., Paul.; φάσιλοι, ωισοί, λοβοί Aët.

Ib. ὑποπιμπλάντες Syn., Paul.; ὑποπιμπλάντα ΑΒGMV; δποπίμπλατα C: τε έμπιπλῶντες Aët.

4-5. διά.... άμβλύνει om. B. Ib. ἀμβλύνει καὶ ἀφανίζει Α C M.

5. καί Syn., Aët.; om. ABCGM V, Paul.

Ib. την καλλίσ ην σ Ταφυλήν Aët.

6. γάρ om. B.

 τε] δέ C. — Ib. τῶν ἀνθρώπων Β V; τοῦ ἀνθρώπου CM.

11. τυγχάνει CGM; τυγχάνειν Α. 12 et p. 547, 1. μέθος γάρ C.

η γάρ τούτοις οὐδὲ ἄλλος σόνος ἐπιτήδειος. | Φυλακτέον δὲ καὶ τὰς ἐνδείας · εὐαπαλλακτότεραι μὲν γάρ εἰσι τῶν ωλησμονῶν, Νάλὰ ἀσθενέσ εραι. Φυλακτέον δὲ καὶ ἀπεψίας · διὸ δὴ τὰ μεσούσης νυκτὸς ἀφροδίσια σφαλερὰ, ἐπὶ μὴ κατεργασθέντι τῷ οἰτῷ γινόμενα, καὶ τὰ ωρὸς τὴν ἔω, τάχα μὲν καὶ ἀπέπθων ἔτι δ ἐνόντων τῶν ἐν τῆ γασθρὶ, καὶ ὅτι οὔπω τὸ ωερίσσωμα οὔτε οὔρησεν ἄπαν, οὔτε ἀπεπάτησε, κακὸν δὲ καὶ ἐπὶ ωερισσώμαι μέν σφαλερόν · τῷ δὲ τὰ εἰωθότα ωοιεῖν μέλλοντι ἀσθενές.

Κάλλισον οὖν ἐπὶ σίτῷ μίσγεσθαι μὴ ἐμπλησθέντα · καὶ γὰρ 10 ωρὸς τὴν ἰσχὺν συμφέρει, καὶ ψύξεις αἱ ἐπιγινόμεναι μείους γίνονται · τὸ δὲ ἐνθένδε, | εἰ μὲν ἐπὶ τῷ ἀρίσθῷ τις ωροθυμη-

B cice ne convient pas. On évitera aussi l'insuffisance d'alimentation; on se débarrasse, il est vrai, plus facilement de cet inconvénient que de celui des repas copieux; cependant cette insuffisance est un peu afna faiblissante. Il faut éviter aussi les digestions incomplètes; voilà pourquoi le coït au milieu de la nuit est trompeur, parce qu'alors les aliments ne sont pas encore élaborés; il en est de même pour le coït qu'on exerce de grand matin, parce qu'il pourrait se faire qu'il y eût encore des aliments mal digérés dans l'estomac, et parce que toutes les superfluités n'ont pas encore été évacuées par l'urine et par les selles, car il est mauvais d'exercer le coit avec des superfluités dans le corps; il est moins dangereux d'exercer le coît avant les exercices et le bain, et celui qu'on accomplit avant de se livrer à ses occu-Il pations habituelles est peu vigoureux. Le mieux, par conséquent, c'est d'exercer le coît après le repas, pourvu qu'il n'ait pas été trop copieux, car cela favorise le développement des forces, puis le refroidissement qui vient habituellement après est moindre; si donc

- temps le plus favorable.

<sup>2.</sup> μέν om. G.

<sup>3.</sup> δή] δέ C.

δ. ἐπὶ μὴ κατεργασθέντι ex em.; ἐπὶ μὴ ἐργαζομένω M marg.; ἐπεὶ μὴ ἐργω Α 2° m. BC 1° m. GM text. V; ἐπεὶ μὲν ἔργω Α.

<sup>5.</sup> γινόμενα ex em.; γινόμενον G; γενόμενα ABCMV.

Ib. τῶν om. G.

<sup>7-8.</sup> περισσώμασι ΒG M V.

<sup>8.</sup> μίγνυσθαι G.

<sup>8-9.</sup> πρό....σφαλερόν] καὶ ἀπὸ γυμνασίων καὶ λουτρῶν Αἔt.

<sup>9.</sup> σονείν μέλλοντα G.

<sup>10.</sup> σιτίω C.

<sup>12. 71</sup> A 2ª m.; om. ABV.

548

ORIBASE. COLLECT. MÉD. VI, 38.

θείη, ἀναπαύσασθαι χρὴ, μέχρι κατασίῆ ἐκ τοῦ πολλοῦ πόνου · εἰ δὲ ἐπὶ τῷ δείπνω, ὑπνοῦν ἀνάγκη · τοῦτο δὲ ἡ μεγίσηη ἀνάπαυσίς ἐσίν. Ε΄οικε δὲ καὶ ἡ Φύσις εἰς τὸ αὐτὸ τῷ ½ λόγω συμβαίνειν, πρῶτον μὲν τηνικαῦτα μάλισία παρορμῶσα, 5 ἔπειτα ἐκ τοῦ περιόντος εὐΦορώτερον ἢ ἐκ τοῦ ἴσου ἀποκρίνουσα. Καὶ οἱ ἰατροὶ δὲ, ταῦτα σκεψάμενοι, παρακελεύονται 23 πρὸς τὰς παιδοποιίας τὸν μὲν ἄνδρα ἐδηδοκότα καὶ τεθωρηγμένον, τὴν δὲ γυναῖκα ἐνδεέσιερον διητημένην παραγίνεσθαι, ὅτι τὸν μὲν δοῦναι δεῖ, τὴν δὲ ὑποδέξασθαι. Χρὴ δὲ πρὸς τοῖς 24 10 εἰρημένοις ἐπιβλέπειν καὶ τὰς ἄλλας διαθέσεις τοῦ σώματος ·

10 είρημένοις έπιθλέπειν καὶ τὰς ἄλλας διαθέσεις τοῦ σώματος καὶ γὰρ ἐπὶ ωόνοις ωονηρὸν ἀφροδισιάζειν, καίτοι διαλύειν ωεπίσιευται τοὺς ωόνους · οὐ μὴν ὀρθῶς · οὐ γάρ ἐσιν ἡ ἀσθέ-

on veut exercer le coît après le déjeuner, il faut se reposer jusqu'a

ce qu'on ait entièrement réparé les fatigues multipliées; si on veut le faire après dîner, il est nécessaire d'aller dormir, car c'est là le repos le plus complet. Il semble ici que la nature est d'accord 22 avec le raisonnement, car d'abord c'est dans cette circonstance qu'elle excite le plus fortement, et ensuite, quand elle a des matériaux en abondance, elle opère plus facilement la sécrétion que si elle n'a justement que ce qu'il lui faut. C'est pour avoir pris cela en 23 considération que les médecins recommandent, quand on veut avoir des enfants, que l'homme se livre aux rapprochements sexuels après avoir mangé et bien bu, tandis que la femme doit suivre un régime moins fortifiant, parce qu'il faut que l'un donne et que l'autre reçoive. Outre les circonstances dont nous venons de parler, 24 on doit faire attention aussi aux autres états du corps, car il ne convient pas non plus de se livrer au coït après les exercices, quoiqu'on admette qu'il dissipe la fatigue, mais c'est à tort, car la faiblesse ne

Expérience des médecins sur ce point.

Autres
circonstances
qu'il
faut éviter
pour se livrer
au coit.

1-2. ἐκ τοῦ σολλοῦ σόνου G; ἐκ τ. σ. ὅπνου ABCMV; τὸ σιτίον Aët. Ib. μᾶλλον V.

7-8. τεθωρηγμένου ex em.; τεθωρημένου ABCV; τεθεωρημένου G; τεθωρημότα M; ήγουν ωεπωκότα C 2\* m. 9. δέξασθαι BV.

<sup>2.</sup> ὑπνοῦν G; ὅπνου ABCMV; ὑπνοῦν ωρὸς ὀλέγον Αἔτ.

<sup>4.</sup> συμβαίνει ΑΒ V.

<sup>12.</sup> n om. V.

ποια τῶν κόπων ἴαμα · ὁρμὰς δέ τινας | ἐνδιδόασιν οὖτοι τῆ Θερμασία τῶν κατὰ ὀσφὰν νεύρων. Κόπους δὲ δὴ φυλακτέον, καὶ
ἐμέτους μέλλοντάς τε καὶ ὀλίγον ἔμπροσθεν γεγενημένους, καὶ
καθάρσεις ὡσαὐτως, καὶ διάβροιαν ἐξαπιναίαν · τὴν δὲ κεχρονισμένην ἐπιξηραίνουσιν · καὶ ὁσα ἐν Θώρακι νοσήματα ἢ 5
ἔσιν, ἢ ἔσεσθαι ωροσδοκᾶται, καὶ τὰς τῶν νεύρων κακίας ·
διὸ δὴ καὶ τὰς σφοδρὰς ἐπιθυμίας οὐκ ἐπαινῶ, ἀλλὰ κελεύω
τότε δὴ ωλέον ἀντέχειν ἢ ἄλλοτε, καὶ μάλισία οἶς νόσημά τί
ἐσίι ωερὶ κύσιιν καὶ νεφρούς, ἢ ῷ ἐπιληψία ἐσίν ἢ μανία ·
μελλόντων γὰρ ἤξειν τῶν νοσημάτων, ὁρμαὶ σύντονοι γί- 10
νονται. Αρισίου δὲ ωάντων, ἀνδρα συνιέναι, ἡνίκα μὲν
τῆ γνώμη ωροθυμεῖται, ὁπηνίκα δὲ τῷ σώματι, καὶ τὰ μὲν

guérit pas la fatigue, seulement la fatigue excite certains désirs par 55 la chaleur des nerfs des lombes. Il faut, par conséquent, éviter la fatigue et les vomissements, aussi bien ceux qu'on prévoit que ceux qui viennent d'avoir lieu; il en est de même pour les purgations et pour la diarrhée qui survient subitement, car le coït tarit la diarrhée chronique; il en est encore de même pour les maladies de la poitrine, qu'elles existent ou qu'on les attende, et pour les affections des nerfs: voilà pourquoi je n'approuve pas les désirs intenses, et que je recommande de résister plus, dans ce cas que dans tout autre, surtout à ceux qui ont une maladie de la vessie ou des reins, ou qui sont sujets à l'épilepsie ou à la manie, car, si les maladies 25 sont sur le point de venir, il survient des désirs intenses. Le mieux est que l'homme s'adonne aux rapprochements sexuels, quand il est pressé en même temps par le désir de l'âme et par le besoin

Il ne faut obéir qu'aux désirs réels.

1. σόνων A 2ª m. M.

5. έστιν ότε ξηραίνει τὰ ἀφροδίσια Αἔτ

6. трообонаточ С; трообоной»-

7. 8n om. C.

Ib. κελεύω] και νεύω AM; om. G.

g. ἐσ?ι om. V.

Ib. ωερὶ κύσ ιν ἢ νε Φρούς V;
ωερὶ κύσ ιν καὶ νε Φρῶν G; ῥᾶον

έκ τῆς χρήσεως βλαπ7όμενου Aët.

11. σάντα ΒС G Μ.

Ib. συνιέναι om. C.

11-12. ἡνίκα. . προθ. om. A 1° m. 12. προθυμεϊται A 2° m.; προθυμή προθυμεϊται BCV; προθυμή προθυμεῖται C 2° m.; προθύμη προθυμεῖται G M.

Ib. ὁπηνίνα G; ωηνίνα ABCMV.
 Ib. καὶ τῆ C; κατά G.

EXERGICES.

Matth. 209-210-211. της γνώμης ύπερβάλλεσθαι, τῷ δὲ σώματι ύπηρε τεῖν · οὐ γὰρ 210 δόξαι είσιν, άλλα προοίμια της Φύσεως κενωθήναι χρηζούσης, οῖα δὴ καὶ τἄλλα ζῷα καταλαμβάνειν εἴθισΊαι. Αἱ μέν οὖν 27 δίαιται ώδε έχουσιν · εύπορον δὲ ἐνθένδε καὶ Θεραπείας εύρί-5 σκεσθαι τοῖς οὐ δυναμένοις ἀφροδισιάζειν · ὁ μὲν γὰρ ἀφικόμενος πρός ήμας έκ Κορίνθου έφη μέν και πάνυ έφιεσθαι μιγηναι, μισγόμενος δέ Βορην μέν μη άφιέναι, ωνεύμα δέ ωολύ έκφυσᾶν. Τούτω έτεκμηράμην ξηρότητα είναι τὸ σάθος, καὶ 28 έδειξεν ή ἴασις · ώς γάρ τάχισθα ύγρῶς διητήθη, καὶ Φορήν 10 άφηκεν. Ο δε νεανίσκος ο Μιλήσιος ην μεν άμφι έτη δύο καί 29 εἴκοσιν · ἔλεγε δὲ, εἰ μὲν μίσγοιτο, μὴ δύνασθαι ἀφιέναι, καθεύδοντι δέ οἱ | σολὺ ὑπέρχεσθαι τοῦ σπέρματος. Εδόκει δή 30

Observations faites par Rufus sur divers individus.

du corps, mais le désir de l'âme doit avoir le dessous et obéir au corps, car ce ne sont pas là de pures chimères, mais ce sont des préludes de la nature qui a besoin d'évacuation, préludes tels que les autres animaux en éprouvent de même habituellement. Tel est, 27 par conséquent le régime; il est facile d'en déduire un traitement pour ceux qui ne peuvent pas exercer le coït; par exemple, l'homme qui vint nous voir de Corinthe disait qu'il désirait beaucoup exercer le coit, mais que, quand il s'y adonnait, il n'éjaculait pas de sperme, mais rendait [seulement] beaucoup de vent. Je soupçonnai que son 28 affection résidait dans la sécheresse, ce qui fut confirmé par la guérison, car, aussitôt qu'il fit usage d'un régime humide, il éjacula du sperme. Le jeune homme de Milet avait environ vingt-deux 29 ans; il disait que, quand il se livrait au coït, il ne pouvait éjaculer du sperme, tandis qu'il en perdait beaucoup pendant le sommeil. Il me semblait qu'à cause d'un fort refroidissement humide 30

1. ὑπειρετεῖν V; ὑπερετλεῖς G.

2. προμίαι ΑΜ; προνομίαι Α 2\* m., Μ 2ª m.; προνομείαι C; προθυulas G.

- δεῖ ABM V. Ib. τὰ ἀλλα BV. -- Ib. είθισται. Αἱ G; ήθισ7αῖαι AB Μ; ήθισ7έαι Μ marg.; ήθισ7αῖα V; έπισ Ιαΐαι C.
  - 5. τοῖς ὑδυναμένοις G; τ. ὀδυνομέ-

ναις C ; τ. αδυνάμοις Μ. - 6. σᾶν ΒV.

7. μιγόμενος V.

- Ib. Θορήν] ήγουν σπέρμα C 2° m. 7-8. ωνεῦμα....έκ Φυσᾶν om. Β.
- 10. έφημεν C; έφηκεν 2° m.
- Ib. ὁ δέ] ήγουν έτερος C 2° m. 10-11. είκοσι δύο C 2ª m.; om.
- 1 m.; είκοσαέτης Aët.
  - 12. đή] để BV.

Μπιά. 211.
μοι διά σολλήν ύγραν ψύξιν οὐκ ἐκπυριᾶσθαι ταῖς μίξεσιν, ἐν
δὲ τοῖς ὕπνοις Θερμαίνεσθαι σλέον, καθότι δύνανται ὕπνοι τὰ
μὲν εἴσω Θερμαίνειν, τὰ δὲ ἔξω ψύχειν · ἀτὰρ οὖν καὶ ἐξήρκεσεν αὐτῷ σόνων μὲν ἡ ἰππασία · Φαρμάκων δὲ ὄρχις κάσλορος σινόμενος · δίαιτα δὲ ἡ ἄλλη σᾶσα ξηρὰ καὶ Θερμή.

ce jeune homme n'était pas très-échauffé pendant le coît, tandis qu'il était échauffé davantage pendant le sommeil, car on sait que le sommeil a la faculté de réchauffer l'intérieur et de refroidir l'extérieur; aussi n'eut-il pas besoin d'autre traitement, en fait d'exercice, que de se promener à cheval, et, pour médicament, de boire du castoréum, tandis que tout le reste du régime était sec et chaud.

<sup>1.</sup> ἐκπυριᾶσθαι ex em. Matth.; ἐκ- ἐκπυριᾶσειε G. — 3. ἔσω G. — 5. ωιτυριάσιαι ACM; ἐκπυριοῦσθαι BV; νόμενον G.

# NOTES.

## LIVRE I.

. Titre. ὀρειδάσιος] Nous avons suivi la règle donnée par l'Etym. magn. (p. 630, l. 22): «Τὰ ἀπὸ δοτικῆς τῶν εἰς ος οὐδετέρων συντιθέμενα γίνεται τοῦτον τὸν τρό«πον εἰ μὲν Φωνῆεν ἐπιΦέρεται, ἢ ἐν ἀπλοῦν σύμΦωνον, ΦυλάτΤεται ἡ ει δίΦθογ Γος«εὶ δὲ δύο σύμΦωνα ἐπιΦέρηται, ἀποδάλλουσι τὸ ε.» Ailleurs le même Etym.
(p. 161, l. 25) semble donner comme la bonne orthographe ὀροδάσιος ου ὀριδάσιος. Dans les autres auteurs, οὰ il est question d'Oribase, on lit tantôt ὀρειδάσιος, tantôt ὀρειδάσιος.

P. 2, l. 7, συνάξω....καθότι] Ce passage a beaucoup souffert; M. Dubner nous propose : («συνάξω, ωάλιν τὰ Γαληνῷ μόνῳ ἡηθέντα, μηδέν ωαραλιπών, πάξας καθότι» «ayant de nouveau arrangé, sans en rien omettre, les dires de 10 Galien, d'après cette considération, etc. »). Si on voulait conserver le texte des mss., en ajoutant seulement τά, il faudrait lire : «συνάξω, ωάλαι [τὰ] Γαληνώ «μόνω ρηθέντα μηδέν ωαραλιπών τάξας, καθότι.» Ainsi ce n'est plus à τάξας, mais à συνάξω que se rapporte καθότι, et σάλαι....τάξας devient une sorte de parenthèse. La traduction serait celle-ci : «Je réunirai uniquement les textes de ceux 15 qui ont le mieux écrit (ayant déjà autrefois arrangé les dires de Galien, n'ouabliant rien), d'après la considération que Galien l'emporte, etc.» A ne considérer que notre texte, μηδεν παραλιπών peut avoir deux sens : 1° n'omettant rien, c'està-dire, apportant tout le soin possible; 2° n'oubliant rien de ce qui est spòs αὐτὸ τὸ τέλος τῆς ἰατρικῆς; mais, si l'on compare le texte de Photius (voy. les 20 variantes) avec le nôtre, le premier sens disparaît nécessairement, et, à sa place, il s'en présente un nouveau : n'omettant rien de ce que contenait la première Collection. Pour trouver ce sens, qui nous paraît, du reste, le plus probable, dans le texte actuel d'Oribase, il faudrait, à notre avis, lire ρηθέντα ὧν μηδèν σαραдияй. La conjecture de M. Dubner, justifiée paléographiquement, lève presque 25 toutes les difficultés, et fournit une construction régulière. - Oribase ne s'écarte que pour un seul sujet (XLV, 17 et 21) de l'ordre exposé dans cette préface.

CH. 1, p. 4, 1. 5, κάρυα] Κάρυον et le mot latin nux s'emploient dans deux sens, l'un très-étendu, l'autre très-restreint. Ainsi, suivant le Scholiaste de Nicandre (Alex. 99), κάρυον se dit de tout fruit qui a une enveloppe ligneuse: 30 «Κάρυα δὲ ὅλα τὰ ξυλῶδες λέπος ἔχοντα.» Isidore de Séville (Orig. XVII, 7) dit: «Nuces generaliter dicuntur omnia poma tecta corio duriori, ut pineæ nuces, «avellanæ, glandes, castaneæ, amygdalæ.» — Voy. aussi Athénée (II, ch. 38), Macrobe (Sat. II, 14). Les botanistes actuels emploient à peu près de la même

manière le mot noix comme un terme générique. Mais les mots πάρυα ou nuces, sans adjectif, ou sans désignation de l'arbre qui a produit les fruits, se dissert exclusivement des fruits du noyer. La preuve en est fournie par Galien (Al. fac. II, 28, t. VI, p. 609): « Βασιλικά τινες δνομάζουσι πάρυα τὰ νῦν ὑπὸ στάντων ἀνο5 αμαζόμενα πάρυα, » et par le pseudo-Démocrite dans les Géop. (X, 73): «Κάρνον και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (και) και δείτε (

«οὖν ἐσΊι βασιλικὸν τὸ νὖν ωαρ' ἡμῖν λεγόμενον κάρυον.» Varron, De ling. lat. (V, 102), dit également: «Nux juglans...eadem nux,» et Isidore (loc. laud):

«Nux.....hanc alio nomine Latini juglandem vocant.»

P. 4, 1. 6, σ lισάνης ] Ce mot est évidemment dérivé, comme le dit l'Etym.

10 magn., de σ lίσσω, j'écorce, je monde. Athénée (X, p. 455 c) et Eustathius (ad II. δ', p. 332, 17) le dérivent (le dernier d'après le grammairien Pausanias), de σ lίσσειν et de ἀνεῖν ου αἰνεῖν, deux verbes qui signifieraient la même chose; mais le mot ἀνεῖν ου αἰνεῖν, ainsi que l'observe Casaubon (ad Athen. loc. laud.), n'est qu'une pure invention des grammairiens, et ἀνη n'est qu'une terminaison.

15 Par le mot σ/ισάνη, les anciens désignaient, s'ils l'employaient sans adjectif ou sans indication d'origine, soit l'orge mondée, soit la bouillie qu'on en fait. Le premier sens ressort entre autres de la définition de Suidas, «Π/ισάνη ἡ nεκομμένη «κριθή,» et de l'Etym. magn. λελεπισμένη κριθή, quoique, dans ce sens, on dise souvent σ/ισάνη ἀμή. (Voy. plus bas IV, 1, p. 260, l. 7, et Gal., De Ptisana, 4,

20 t. VI, p. 821, et Comm. I in Vict. acut. \$ 17, t. XV, p. 459.) Le second est appuyé par ce passage de Galien (De Ptis. cap. 1; ibid. p. 817): «Πλισάνη κατασκενά«ζεται ἐκ πριθῆς ωλισθείσης καλῶς, ὁ ἐσλιν ἐκλεπισθείσης, καὶ τδάστος καὶ τοιᾶσδε «ἐψήσεως.» Athénée (l. l.) définit la ptisane sous forme d'énigme:

### Κριθής άφλοιον χυλόν όργάσας ωίε.

25 Didymus, dans les Géop. (II, 34), nous apprend la manière de fabriquer et de conserver l'orge mondée: «Τὴν πριθὴν ωλίσας ξήρανον ἐν ἡλίφ καὶ αὖθις ωλίσας «ξήρανον ἐν ἡλίφ ἀποτιθέμενος δὲ αὐτὴν ωαρέμπατλε αὐτῆ τὸ γενόμενον ἐξ αὐτῆς «λεπλὸν ἐν ταῖς ωλίσεσιν · διατηρήσει γὰρ αὐτήν.» — Voy. aussi Ib. III, 9; ce passage, tiré de Varron et des frères Quintilius, n'est que l'abrégé du premier. —

30 Le mode de préparation de la bouillie d'orge mondée est exposé avec soin plus bas, Collect. méd. IV, 1, p. 259-60, et plus brièvement ch. 11, p. 302, l. 3 sqq. Si l'on veut avoir plus de détails sur la ptisane, on pourra recourir à Galien (De ptis. 4, l. l.), à Dioscoride (II, 108), à Apicius (IV, 4, et V, 5), à la Synopsis d'Oribase (IV, 35 et 37), à Paul d'Égine (I, 78). On remarquera que les anciens

35 distinguaient la σ/ισάνη non passée ou ptisane proprement dite et la créme ou suc de ptisane, c'est-à-dire la décoction d'orge mondée passée. (Cf. Gal. Comm. I in Vict. acnt. \$ 25, t. XV, p. 478 et 479.) — Outre la ptisane d'orge, il est encore question dans les écrits d'Hippocrate (De Affect. \$ 44, t. VI, p. 254; et De morb. mul. I, p. 617, 39, éd. Foës) et d'Aristote (Probl. I, 36), d'une ptisane de fro-

40 ment; Galien assure que c'était la bouillie (l'hoh. 1, 50), à une pusane de frop. 16), et il nous apprend, en outre, que Dioclès et Philotime s'étaient également servis de cette expression. Dans les Géoponiques (III, 9) nous lisons aussi: «Γίνεται καὶ ἐκ τοῦ σίτου» (voy. Notes aux mots δημητριακοῖς παρποῖς et ὀψον, ch. 25, p. 39, l. 9; et liv. II, ch. 4, p. 81, l. 7) α ωθισάνη ὁμοίως.» Enfin Pline

45 (XVIII, 15, ol. 7) et Horace (Sat. II, 3, 155) parlent de ptisane de riz.

P. 5, l. 9, ἀλεύρων | Pour Érotien (p. 64, éd. Fr.) et pour l'auteur de l'Etym.
magn. (sub voce), ἀλεύρον et ἀλητον sont synonymes. Dans le Glossaire de Galien
sur Hippocrate, on lit, au mot ἀλφιτα : « ἄλφιτα τοίνυν παντὸς ἀληλεσμένου παρ«ποῦ τὸ σύμμετρον τῷ μεγέθει Θραῦσμα ὀνομάζεται · τὰ μὲν γὰρ μείζω πρίμνα, τὰ
«δὲ ἐλάτ ω ἄλευρα.» Cette espèce de différence entre ἄλευρον et ἄλφιτον n'est pas
celle à laquelle les auteurs paraissent s'être le plus arrêtés; ils la cherchent plus
volontiers dans la nature de la graine. Ainsi on lit dans Hésychius : « ἄλευρα
«πυρίως τὰ τοῦ σίτου, ἀλφιτα τὰ τῶν πριθῶν,» et c'est dans ce sens que ces deux
mots sont employés par Platon (De repub. II, p. 372 b) et Aristote (Problem. I,
36). Il y a beaucoup d'exceptions à cette règle; on trouve, entre autres, la mention de πρίθινον ἄλευρον dans Alex. d'Aphrod. (Probl. 2) et dans Dioscoride (I,
94, 95). Du reste ἀλφιτον s'applique également aux farines de fèves, d'ers, etc.
— Voy. Thes. gr. ling. éd. Didot, sub voce, et note du chap. 2, p. 10, l. 6.

P. 7, 1. 4, ωροσῆμεν] Dans Hérodien (ad calcem Mæridis, éd. Koch, p. 425-6) on lit: «Τὸ ἔχρην, τὸ ἔδει ἐπὶ ωαρεληλυθότος, τὸ ωροσήμει, τὸ χρὴ, τὸ δεῖ ἐπὶ 15 «ἐνεσίῶτος.» Cet avertissement prouve que, du temps de ce grammairien, on employait l'imparfait dans la signification du présent. — Voy. aussi Thomas

Magister, p. 287, éd. Ritschel.

P. 7, 1. 7, nelueva.] On trouve des renseignements assez complets sur les magasins de blé chez les anciens dans Théophraste (Hist. Plant. VIII, 11, et 20 Caus. Plant. IV, 17, éd. Schneider), Philon le Mécanicien (p. 86 à 88, éd. Thevenot), Florentinus, dans les Géopon. (II, 27, sqq.), Caton (92), Varron (De re rust. I, 57), Columelle (I, 6, 10—17), Palladius (I, 19) et Pline (XVIII, 72, ol. 30). — Il y avait deux espèces de magasins; les uns étaient des greniers auxquels on montait avec une échelle (Colum.), les autres des fosses souterraines 25 appelées oipoi ou ocipoi. D'après Varron, elles étaient surtout usitées dans la Cappadoce, la Thrace, l'Espagne, et, d'après Hirtius (De bello Afric. 65), aussi en Afrique, mais Columelle les regarde comme inadmissibles en Italie, à cause de l'humidité du sol. Tacite (De morib. Germ. 16) rapporte que les Germains cachaient aussi leurs grains dans des souterrains. Les Hongrois se servent encore 30 de fosses; elles sont aussi très-communes en Algérie, où on les appelle silos, et dans le midi de la France. L'essai qu'en a fait M. Ternaux à Saint-Ouen est loin d'être heureux. - Columelle voulait qu'on laissat le blé en repos dans les magasins, prétendant que les charançons ne pénètrent pas au delà de quatre doigts, tandis que la couche qui est en dessous reste intacte, mais Pline et Pal- 35 ladius n'ont pas adopté cet avis, qui ne paraît pas non plus avoir de partisans de nos jours. P. 7, l. 11, ἐκ μεταβολῆs Dans l'antiquité, on admettait généralement qu'une

espèce de plante pouvait se transformer en une autre par dégénérescence. Ainsi on lit dans Pline (XIX, 57, ol. 10): «Ocimum senecta degenerat in serpyllum 40 «et sisymbrium in calamintham. Et ex semine brassicæ veteris rapa fiunt atque «invicem;» et dans un autre endroit (XVIII, 44, ol. 7): «Hordeum in avenam «degenerat.» Des choses analogues sont racontées par Martial dans Palladius (Avril, 3, 4) et par Paxamus et Florentinus dans les Géopon. (XII, 17 et 21). Théophraste est plus prudent; il affirme, il est vrai (H. P. II, 4, 1; VIII, 8, 453, et C. P. V, 6, 12), que, dans l'espace de trois ans, le petit et le grand

épeautre se changent en froment, si on les sème après les avoir écorcés, mais, dans le premier passage, il dit: « Le sisymbrium semble se transformer en menthe « et le froment en ivraie; » et, dans le second: « L'ivraie provient de froment et « d'orge dégénérés, ou, du moins, s'il n'en est pas ainsi, elle aime à croître « parmi le froment. » Ailleurs (C. P. V, 7, 1), il considère la transformation du sisymbrium en menthe et du basilic en serpolet plutôt comme une apparence trompeuse que comme un fait réel. Dans le même passage et aussi C. P. IV, 5, 7, il raconte que le peuplier blanc devient, par les progrès de l'âge ou par le défaut de nourriture, semblable au peuplier noir; il ajoute que de pareils changements d'une espèce voisine en une autre ne seraient en effet pas étonnants, puisqu'on voit des faits analogues chez les animaux, où les chenilles se changent en papillons, et où certains oiseaux changent de plumage de manière à devenir entièrement méconnaissables, soit par les progrès de l'âge, soit aux approches de l'accouplement. Pour Galien, la question de la transformation des plantes

15 les unes dans les autres était parfaitement décidée; dans le passage même d'où le texte d'Oribase est tiré, il nous apprend que son père avait, dans le but de résoudre cette question, pris du froment et de l'orge, qu'il en avait fait séparer avec le plus grand soin toutes les graines étrangères, qu'il avait ensuite semé ce froment et cette orge, mais que tous ces soins n'empêchèrent pas qu'il ne poussât

20 beaucoup d'ivraie dans le froment et beaucoup d'égilope dans l'orge; le père de Galien répéta encore la même expérience pour les autres graines. — Voy. aussi le pseudo-Aristote, De plantis, I, 7, et Plut. Sympos. VIII, 9, 3.

P. 7, l. 12, ἀρακοι] Pour mettre d'accord ce passage avec le chapitre 25 (p. 39, l. 10), il faudrait lire ἀρακοι, mais tous les manuscrits donnent ici ἀρακοι, et la plante qui est nommée ici ἀρακος, et, chap. 25, ἀρακος, nous semble être la même que celle que Théophraste (H. P. VIII, 8, 3) nomme ἀρακος, et dont il dit (I, 6, 12): «τὸ ὄμοιον τῷ ἀράκῳ et τὸ ἀρακῶδες.»

P. 7, l. 13, καθάπερ......ορόδους] Pour faire accorder cet endroit avec Galien, il faudrait traduire: « que le gaillet, et, dans l'ers, l'orobanche,» mais

30 le texte d'Oribase comporte à peine cette interprétation.

P. 9, l. 8, σιτάνιον] Schneider (ad Theophr. H. P. VIII, 2, 3) à établi, contrairement à l'opinion de Sprengel (ad Theophr. eod. loc.), qu'il faut distinguer entre συρὸς σιτανίας ου σιτάνιος, espèce particulière de froment, et συρὸς σπάνιος ου ππάνιος (voyez, pour la signification et l'étymologie de ce dernier mot,

35 Galien, Gloss. et Comm. II in lib. De Art. § 41, t. XVIII a, p. 469, Etym. magn. p. 711, l. 43, Hesychius sub voce τῆτες), qui signifie froment d'été, c'est-à-dire, froment qu'on sème dans le printemps pour le récolter vers la fin de l'été. Ce passage d'Oribase est un nouvel argument en faveur de l'opinion de Schneider; toutefois on remarquera que, pour la soutenir, on ne doit tenir aucun compte de

40 l'orthographe σιτάνιος ou σητάνιος telle que nous la trouvons dans nos textes actuels. Pour prouver le peu d'importance qu'on peut attacher à cette différence, à moins que les textes ne soient tirés de manuscrits très-anciens, nous citerons le Glossaire de Galien, où tous les manuscrits semblent donner σιτάνιος, tandis que l'ordre alphabétique indique évidemment qu'il faut lire σητάνιος. Dans le passage

45 cité plus haut, Théophraste raconte que les céréales (τὰ σιτηρά, voy. not. à la p. 39, h. 9) n'ont qu'une tige simple, à l'exception de certaines espèces de fro-

ment appelées σιτανίας et κριθανίας, qui poussent des rameaux latéraux. Galien (Comm. in Art. l. l.) dit qu'il connaît une espèce de froment, dont la pâte est extrêmement glutineuse et qu'on appelle συρόν σιτάνιον. Du reste, le συρός ondrios était lui-même un froment d'été. Cela ressort d'une phrase extrêmement corrompue de Galien (l. l.) : «Σπείρονται μέν οὖτοι συροί κατά τὸ ἔαρ εἰσθάλλον, ແώς αὐτὸς διμηνιαίοις καὶ καλὰ καὶ κατὰ τὴν ώραν τοῦ ωλείονος ὀνομαζομένοις» (il faut sans doute lire οῦτοι οἱ ω., ὡσαύτως τοῖς διμ. et supprimer καὶ καλά), et d'un passage des Quintilius dans les Géoponiques (III, 3, 11), où on recommande de semer au mois de mars le σίτον λευκόν, τον σιτάνιον έπικαλούμενον. Ces deux textes semblent même prouver que le zopòs ortános était un froment 10 qui mûrissait très-vite, car les mêmes auteurs dans les Géoponiques (III, 2), conseillent de semer le τριμηνιαΐον (voy. pour ce mot la note à la p. 12, l. 11) an mois de février. Un autre argument indirect en faveur de l'opinion de Schneider, c'est l'assertion de Galien (Al. fac. I, 6, t. VI, p. 469), suivant qui le mot gravior (employé ici comme substantif, ainsi que dans notre texte) se trouve 15 rarement chez les anciens, parce qu'ils comprenaient le outévier sous la dénomination générale de froment; or, si ontávios et outávios signifiaient la même chose, c'est-à-dire blé d'été, il était impossible que Galien eût dit que ce blé était rarement mentionné par les anciens; il en résulte tout naturellement que σιτάνιος était autre chose que σητάνιος. Du reste, dans les manuscrits, on ne fait 20 aucune distinction entre σιτάνιος et σητάνιος; ainsi ce mot se trouve assez souvent dans Hippocrate (par ex. Vict. acut. \$ 30 et 37, t. II, p. 518 et 524; De artic. \$ 36, t. IV, p. 160; Morb. mul. II, p. 638, 3; 639, 7, et 667, 17, ed. Foës), et, ce qui est le plus remarquable, dans le seul endroit (De artic.) où, d'après le Commentaire de Galien, il s'agit de l'espèce particulière de froment 25 appelée σιτάνιος, neuf sur les seize manuscrits collationnés par M. Littré donnent σιτάνιος, tandis que, dans les deux autres endroits (Vict. acut.) οù, grâce à M. Littré, nous avons une collation complète des manuscrits, tous sans distinction donnent σητάνιος. Notons encore que, pour le pays où en cultivait surtout le orrávior. Oribase n'est pas d'accord avec Galien, qui nomme comme tel 30 (Comm. in Art. l. l.) l'île de Cos et toute la partie de l'Asie habitée par des Grecs.

Ch. 2, p. 10, l. 6, οἱ μὲν...σεμιδαλῖται] Dans Pline (XVIII, 20, οl. 10) on lit: «Similago ex tritico fit laudatissima.... Ita autem appellant in tritico quod «florem in siligine.» (Voyez, sur le siligo, note du liv. IV, 1, p. 256, l. 6.) Ce texte porte naturellement à traduire σεμίδαλις par flear de farine, et peut-être aurions- 35 nous dû préférer cette traduction, au lieu de celle que nous avons adoptée, et qui ne fait que franciser le mot grec.— Tous les auteurs affirment d'un commun accord que la σεμίδαλις et les pains qu'on en faisait sont des aliments très-nourrissants (Hippocr. Vict. rat. II, \$ 42, t. VI, p. 540; Diphilus de Siphnos et Philistion de Locres, ap. Athen. III, p. 115 cd; Celse, II, 12; Gal. Att. vict. 40 rat. 6, t. VI, éd. Chart. p. 413 c). Nous croyons donc que le froment σεμίδαλίτης όταὶ the froment qui donnait beaucoup de fleur de farine, car la phrase «Σεμιδαλίτης δὲ μήτε τούτων τῶν ωυρῶν, μήτε ἄλλων ωαραλαμβανέσθω διὰ τὸ «ἰσχυρόν» de notre chap. 11, l. IV (p. 301, l. 6), prouve évidemment que la σεμίδαλις n'était pas faite avec une espèce particulière de froment. Quant au 45

froment aleupirns, nous voyons qu'Athénée l'oppose, conjointement avec le sitanique, au sémidalique, et que, selon lui, le sitanique est léger, spongieux et blanc. Dieuchès (plus bas, IV, 5, p. 281, 1.3), Diphilus de Siphnos et Philistion de Locres opposent également le froment ou le pain άλευρίτης ou άλεύρινος au σεμι-5 δαλίτης: ce qui nous fait croire que le pain αλευρίτης était fait avec une espèce particulière de farine, beaucoup plus légère que la σεμίδαλιε appelée plus spécialement άλευρον, et que le froment άλευρίτης était du froment qui donnait heaucoup de cette farine.

- P. 11, l. 10, τοῖς καύσοις | Nous ne croyons pas que le mot καῦσος se ren-10 contre ailleurs dans ce sens. Quant à la coutume elle-même de brûler le bois pour fertiliser le sol, on sait qu'elle est très-ancienne et très-répandue, quelque peine qu'on se donne pour la détruire dans les pays civilisés. Fraas nous dit (Klima und Pflanzenwelt, Landshut, 1847, in-8°, p. 67) que cela se pratique · encore en Grèce.
- P. 12, l. 11, τριμηνιαίους | Πυρός τρίμηνος ου τριμηνιαίος signific tantôt du blé d'été, tantôt une espèce particulière de ce blé. Ainsi on lit dans Théophraste (H. P. VIII, 1, 4): «Πυρών τι γένος δ καλούσι τρίμηνον διά τὸ έν τοσούτω τελειοῦσθαι, » et, dans un autre endroit (C. P. IV, 11, 3), le συρός τρίμηνος καὶ δίμηvos est opposé au χειμοσπορούμενος. Dioscoride (II, 107) dit : «Οί τριμηνιαίοι 20 « συροί, λεγόμενοι ὑπό τινων σητάνιοι. » De même Pline (XVIII, 12, ol. 7):
- « Eadem causa (nimia frigora) et trimestre invenit, detinentibus terras nivibus, « quod tertio fere a satu mense. . . . metitur. » Dans un autre endroit (XXII, 68. ol. 25) on lit: «Sitanius panis, hoc est e trimestri.» Comme il est assez souvent question du blé d'été dans Théophraste, on est en droit d'en conclure que cette 25 culture était répandue de son temps en Grèce, et c'est là un des principaux ar-

guments que M. Fraas (l. l. p. 93 sqq.) invoque pour démontrer que le climat de la Grèce a changé depuis Théophraste, car, de nos jours, l'excès de chaleur et de sécheresse de l'été rendrait une pareille culture impossible.

P. 14, l. 4, ἐρυσιδούμενοι Par ἐρυσίδη, les anciens comprenaient les mala-30 dies des céréales que, dans l'état actuel de la science, on sait être produites par des champignons microscopiques de la famille des urédinées, et dont les trois espèces les plus répandues et les plus pernicieuses sont connues sous les noms de rouille, de carie et de charbon. Les opinions émises par Athénée dans Oribase, sur la cause de l'épuoton, s'accordent à peu près avec celles émises par Théo-35 phraste (H. P. VIII, 10, 1 et 2; C. P. III, 22, 1 et 2, 24, 4; IV, 14, 1-3), par Pline (XVIII, 44, ol. 17; 68, ol. 28) et par Berytius (Geop. V, 5). - En général les auteurs latins en attribuent uniquement la cause à la colère du dieu Robigo ou Rubigo, qui devait les préserver de ce fléau, et en l'honneur duquel on célébrait le 26 avril une fête appelée Robigalia (Pline, XVIII, 69, ol. 29, et

40 Varron, De re rust. I, 1, 6). Schneider a, dans ses notes sur l'endroit cité de Varron et sur Columelle, X, 342-3, rassemblé avec soin tous les endroits des anciens qui se rapportent au culte de ce dieu, ainsi qu'aux traces d'un culte analogue chez les Grecs.

P. 14, 1. 7, καύσωνες Le participe λεγόμενοι semble indiquer que l'auteur 45 a voulu parler ici d'un vent spécial, propre à certains pays ou à certaines saisons; cependant, autant que nous le savons, le mot καύσων n'est employé comme

25

30

nom d'un vent chez aucun autre auteur, si ce n'est dans la version des LXX, où il semble signifier un vent brûlant. Comme on ignore où Athénée, qui était natif de la Cilicie (Gal. De dign. puls. I, 3, t. VIII, p. 787, Cœlius Aurel. Acut. II, 1, p. 74), a passé sa vie, il serait très-hasardeux de vouloir déterminer quel est le vent dont il s'agit; cependant nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer l'analogie qu'il y a entre le καύσων d'Athénée et le vent dont parle Pline (II, 47): «Favonio contrarius est quem Subsolanum appellavimus. Datus est «autem huic exortus Vergiliarum sex diebus ante Majas idus quod tempus aus-atrinum est.» Il nous semble, du reste, qu'Athénée ne parle plus ici de la rouille, mais de l'accident que Théophraste appelle ἐξανεμοῦσθαι et qu'il décrit 10 dans H. P. VIII, 10, 3.

CH. 3. Il est difficile de s'expliquer comment Oribase a inséré ici un chapitre sur les aliments tiré du règne animal, tandis que la série des autres chapitres qui se rapportent à ce sujet ne commence que livre II, 28.

P. 15, l. 9, πίχλα] D'après les nouveaux éditeurs du Trésor grec, la forme 15 ancienne était πίχλη, et la forme plus récente πίχλα. Ils se fondent, par analogie, sur la règle que donne Athénée (VII, p. 324, c) pour les mots qui se terminent en λα.

P. 15, l. 10, συκαλίς] On voit, d'après Athénée (II, ch. 69) et Galien (Comm. IV, in Vict. acut. \$88, t, XV, p. 882), que cet oiseau s'engraissait sur-20 tout dans cette saison, parce qu'alors il mange des figues mûres.

P. 16, l. 1,  $l\chi\theta\omega\nu$ ] Sous le nom  $l\chi\theta\omega$ , on comprend tous les animaux marins; si on excepte Aristote, il en est presque toujours ainsi chez les anciens. Oppien, par exemple (Hal. 1, 542), dit:

Καρκινάδες δείλαὶ καὶ καρκίνοι ήδὲ καὶ άλλοι ὶγθύες.

Dans un autre endroit (II, 238), les poulpes sont appelés des poissons. — Voy. aussi plus bas Xénocrate, p. 127, l. 9.

P. 16, l. 3, όταν ἀρχ. ἐπωάζεσθαι.] La même chose est dite par Aristote (H. P. VIII, 30, p. 607 b, l. 8) et Xénocrate (II, 58, p. 125, l. 4).

Ch. 5, tit. χόνδρον] Galien assure, dans deux passages (Alim. fac. I, 6, p. 496, et Comm. I in Vict. acut., \$ 27, t. XV, p. 455), que le nom de χόνδρος se trouve rarement chez les anciens, mais que cependant on avait eu tort de croire que cet aliment était inconnu du temps d'Hippocrate, puisqu'il en était question dans ses écrits (cf. par ex. De affect. \$ 44, t. VI, p. 254; et De vict. 35 rat. II, \$ 42 et 45; ibid. p. 540 et 542) ainsi que dans certains endroits des poètes comiques (voy. Athénée III, p. 127 b-c); cependant, dit-il, on comprenait habituellement le χόνδρος sous la dénomination générale de froment. Il est question du χόνδρος dans Philistion de Locres (ap. Athen. III, p. 115 d). Théophraste mentionne le χόνδρος (C. P. IV, 16, 2; et H. P. IV, 4, 9 et 10). Dans 40 le dernier passage, il compare le riz pelé au χόνδρος. Les détails sur la nature et le mode de préparation du χόνδρος manquent complétement chez les Grecs; on sait seulement que le froment en faisait la base, et, pour savoir à quoi s'en

tenir sous ce double rapport, il faut s'adresser aux Latins, chez qui le mot alica répond à χόνδρος. Un commentateur de Galien, Étienne (Scholia in Hipp. et Gal. éd. de Dietz, t. I, p. 298), l'affirme en ces termes : «Χόνδρον ἐπάλουν οἱ παλαιοὶ «τὸν ἄλιπα.» Ici se présente un nouvel embarras : il y avait suvant Pline (XVIII).

5 29, ol. 11), trois espèces d'alica eu égard à l'espèce de céréale avec laquelle on la préparait; il importe donc de savoir à laquelle de ces espèces d'alica correspondait le χόνδρος, c'est ce que nous allons essayer de faire. La première se faisait avec une espèce particulière d'épeautre, cultivée surtout dans la terre de Labour, et entre Pouzzoles et Naples (Pline, III, 9, ol. 5); pour la blanchir on

10 se servait de craie. La seconde espèce se faisait avec l'épeautre dégénéré de l'Afrique. Ni l'une ni l'autre de ces espèces d'alica ne peut se rapporter au χόν-δρος des anciens, que nous savons être fait avec du froment. Les indications que fournit Pline pour la préparation de cette deuxième espèce étant à peu près identiques avec celles qui sont fournies par les frères Quintilius dans les Géopo-

15 niques (III, 7), nous les donnons d'après cet auteur. «Pisunt cum arena; sic « quoque difficulter deterunt utriculos, fitque dimidia nudi mensura; posteaque « gypsi pars quarta inspergitur (καὶ εἰς λεπλὸν σηστέον, Geop.), atque ut cohæsit, « farinario cribro subcernunt.» Pour la troisième espèce, qu'il appelle, ainsi que la seconde, alica adulterina, Pline donne les préceptes suivants: « Ex tritico

20 «candidissima et grandissima eligunt grana ac semicocta in ollis postea arefa«ciunt sole ad initium (sic) rursusque leviter aspersa molis frangunt. Candorem
«autem ei pro creta lactis incocti mistura confert.»— C'est, à notre avis, en prenant en considération cette dernière espèce d'alica, qu'on peut faire concorder
ensemble les passages des anciens, où le χόνδρος, comme dans celui qui nous

25 occupe, est considéré comme une préparation de froment, avec ceux où il est donné comme une préparation d'épeautre. Il faut pour cela supposer que la troisième espèce d'alica de Pline est le véritable χόνδρος des Grecs, dont il est déjà question dans Hippocrate et dans d'autres auteurs anciens. Cette supposition est confirmée par la circonstance que Pline (l. l.) et Caton (De re rastica, 86)

30 donnent aussi à cette troisième espèce d'alica le nom de granea ou granum, lequel est la traduction littérale de χόνδρος. On conçoit alors comment Pline (l. l. et XXII, 61, ol. 25) a pu dire que l'alica (bien entendu l'alica proprement dite ou la première espèce) était quelque chose de propre à l'Italie, inventée par les Romains, et qui n'était pas même encore connue du temps de Pompée le Grand.

35 — Il faut supposer que les endroits où Gaton (l. l. 76 et 85) prescrit d'employer l'alica pour faire un gâteau ou de la bouillie carthaginoise se rapportent à la seconde espèce d'alica de Pline. — Quant à l'espèce particulière d'épeautre dont on faisait l'alica; Dioscoride (II, 118) nous dit que c'est la ζειὰ δίποκκος, et Pline nous apprend (XVIII, 10, ol. 7) qu'on la semait au printemps. C'est donc

40 probablement la même espèce que celle dont Columelle (II, 6, 3) dit, dans le passage où il énumère les diverses espèces d'épeautre : « Semen trimestre quod « dicitur halicastrum idque pondere et bonitate est præcipuum. » Dans un autre endroit, Columelle (II, 9, 8) cite encore le halicastrum parmi les céréales qui se prêtent le mieux à la culture d'été. Dans un passage il semble que Galien

45 parle aussi de cette espèce d'alica: c'est lorsqu'il cite parmi les graines qui tiennent le milieu entre le froment et l'épeautre (Al. fac. I, 13; t. VI, p. 520)

celle dont on fait l'alica en Italie. Nous avons vu plus haut (p. 9, 1. 8) que, dans cet endroit, les manuscrits d'Oribase donnent σιτάνιον au lieu de ἐξ.....
ποιοῦσιν. Notons enfin que le mot ἀλιξ se rencontre dans les œuvres de Galien dans une recette d'un certain médecin appelé Socration, et que Galien avait empruntée à Criton (Sec. loc. V, 2, t. XII, p. 835; — voy. aussi Eupor. I, 11, t. XIV, p. 373). — Dans Paul d'Égine (I, 78), l'ἀλιξ et le χόνδρος sont présentés comme deux choses différentes.

P. 17, l. 2, γλυκόος] Galien (Simpl. med. I, 38, t. XI, p. 451) dit qu'il n'y a aucune différence entre le mot γλυκός et le mot mielleux. Dans un autre endroit (Ib. IV, 11, p. 654), le miel est encore cité comme le type des γλυκέα, 10 et plus has (II, 62, p. 169, l. 4) nous lisons: «Μέλι δὲ ἄρισῖον ἐσῖι τὸ γλυκύ-ατατόν τε καὶ δριμύτατον.» Telles sont les principales raisons qui nous ont déterminé à traduire γλυκύς par sucré, d'un goût sucré, et non par doux, comme on le fait habituellement.

P. 17, I. 3, ἐλαίου] Quand les anciens se servent du mot ἐλαιου sans adjectif, il s'agit toujours de l'huile d'olives, qui était pour eux l'huile proprement dite. — Voy. Galien, Simpl. med. II, 7; et VI, t. XI, p. 483 et 868.

CH. 6, p. 17, tit. ἀμύλου] Le mot ἄμυλου est dérivé de l'α privatif et de μύλη, meule; c'est proprement un adjectif neutre avec lequel il faut sous-entendre ἐλευρου, farine; il signifie donc farine faite sans meule. La manière de préparer 20 cet aliment est décrite plus bas (IV, 8, p. 294, l. 9), ainsi que dans Caton (87), Dioscoride (II, 123), Pline (XVIII, 17, ol. 7), et le scholiaste de Théocr. (IX, 21). On verra que la seule différence entre l'ἀμυλου des anciens et notre amidon consiste en ce que les anciens le faisaient avec du bon froment, tandis qu'actuellement, où l'amidon sert presque uniquement à coller, on le fait avec l'orge ou 25 le froment grossièrement moulu et avarié. Pline et Dioscoride nous apprennent, l'un que ce mets a été inventé dans l'île de Chios, et l'autre qu'on faisait aussi de l'amidon avec l'épeautre. Selon le scholiaste de Théocrite (loc. land.), il y avait aussi une espèce de pain appelé ἄμυλος, fait sans meule.

CH. 7, p. 18, l. 5, ταγηνῖται] Pour le mot τάγηνον et ses dérivés, nous avons 30 suivi l'orthographe qui est de beaucoup la plus fréquente dans les manuscrits d'Oribase; dans le chapitre de Xénocrate, au contraire (p. 128, 7; et 154, 5), nous avons écrit τήγανον, parce que cette leçon était fournie par le plus grand nombre des manuscrits. Du reste, il paraît qu'il y avait beaucoup de variété sur ce point, et l'assertion de Galien ne semble même pas parfaitement exacte, car, 35 dans Athénée (III, p. 108 b·d; et VI, ch. 14), on trouve des exemples de l'orthographe τήγανον chez les poëtes comiques. Quant à la friture en question, la description détaillée qu'Oribase a empruntée à Galien concorde parfaitement avec la définition beaucoup plus courte qu'en donne Athénée (XIV, p. 646 e). Dans un passage du Commentaire d'Alexandre sur les Météor. d'Aristote (ad IV, 40 3, p. 129), on voit que les poèles des anciens étaient en fer.

P. 19, l. 8, ωλακοῦντος Autant qu'on peut en juger par ce passage et par les nombreuses espèces de gâteaux qu'énumère Athénée (XIV, 51-58; — cf. aussi Archestrate, ap. Athen. III, p. 101 d-e), la différence entre un ωέμμα (fri-

turc) et un πλακοῦς (gâteau) consistait dans l'addition de miel, de lait, de vin, de fromage, de graine de pavot ou de sésame, ou d'autres ingrédients destinés à rehausser le goût.

à rehausser le goût. P. 20. 1. 3, iroiwy | Si on compare entre eux les passages des anciens où il est 5 question d'Iroia, on verra que c'était un aliment léger, fait avec de la farine de froment sans ferment, fortement cuit (voy. plus bas ch, o et liv. IV. ch. 11. n. 24. l. 5, et p. 304, l. 1; et Gal. Al. succ. 4, t. VI, p. 768). Galien nous apprend (De Sem. I, 4, t. IV, p. 526-27) que les pâtissiers faisaient cet aliment. en enduisant d'une couche mince de pâte légèrement mouillée un ustensile plat 10 en bronze chausté préalablement. On mangeait les itria avec du miel, du lait (vov. Ath. III, p. 126 a), de l'huile (Gal. loc. aff. I, 4, t. VIII, p. 35), du fromage (Gal. Al. succ. l. l.), ou de la graine de pavot (Gal. Simpl. med. VII. t. XII p. 73), ou on les broyait de nouveau pour en faire une bouillie (plus bas IV. ch. 7 et 11, p. 286, 11; 292, 10 et 304, 3), ou un nouveau gâteau (Ath. XIV. 15 p. 648 b); enfin Hippocrate (Vict. acut. \$ 30, t. II, p. 528) les fait entrer dans une recette contre l'hydropisie. Galien dit (Al. succ. l. l.) que les anciens appetaient ces mets έτρια, tandis que, de son temps, on les appelait λάγανα et ρυήματα: toutefois le mot λάγανον paraît être assez ancien, puisque Athénée (III, p. 110 a-b) cite des passages de Dioclès et d'Aristophane où il en était question. Notons 20 cenendant que la citation d'Aristophane semble se rapporter à un endroit (Eccl. 843) où on lit actuellement ωόπανα, mot qui, d'après Dieuchès (voy. IV, 7, p. 202, l. 10 et la note) est un synonyme d'iτρια. Celse (VIII, 7) recommande de manger des lagana dans le cas de fracture de la mâchoire inférieure. Quant au mot ρύμματα, nous avons suivi l'orthographe des manuscrits d'Oribase; du 25 reste Galien donne dans un seul endroit (De Sem. l. l.) la même orthographe. tandis que, dans les autres (Al. fac. I, 4; et III, 15, t. VI, p. 492 et 687; Al. succ. l. l.; Comm. in Nat. hom. I, \$35, t. XV, p. 90), il a ρυήματα. Ιτριον sc trouve déjà dans Solon (ap. Ath. XIV, p. 645 c). -- Voy. aussi le Lex. Calianum d'Almeloveen au mot λάγανα.

30 P. 20, l. 5, Πάντα γοῦν, κ. τ. λ.] Cf. III, 25, p. 237, l. 2.

Ch. 8, p. 22, l. 8, ζόμην] Pline (XVIII, 26, cl. 11) nous domne des détails assez circonstanciés sur les diverses substances que, de son temps, on employait comme ferment. La plus usitée était une partie de la pâte de la veille qu'on mettait en réserve, avant d'y ajouter le sel, pour la laisser aigrir. Le meilleur 35 pain se faisait avec l'écume qu'on séparait du vin en fermentation, au temps de la vendange, pour la mêler avec de la farine de millet, et dont on faisait ensuite des gâteaux qu'on séchait au soleil pour les conserver pendant toute l'année (cf. Geop. II, 33). Dans les Gaules et en Espagne, on se servait de l'écume de bière comme ferment, ce qui rendait le pain plus léger dans ces 40 pays-là que partout ailleurs (Plin. XVIII, 12, ol. 7).

P. 22, l. 9-10, πλυτὸν ἀρτον] En ne considérant que les passages où Galien (Comm. H in Prorrh. I, \$ 74, t. XVI, p. 661; et De Consuetad ed. Dietz; Regiom., 1832, p. 118) a parlé de la confection du pain, on serait en droit de croire que le pain des anciens ressemblait complétement au nôtre; le texte dont nous nous 45 occupons prouve le contraire, et cette remarque est confirmée par ce que Pline

(voy. la note précéd.) dit du pain dans les Gaules et en Espagne, ainsi que par la recommandation de Dieuchès (Coll. med. IV, 5, p. 280, l. 2) de faire la pâte aussi ferme que possible. Il faut conclure que le pain lavé des anciens était à peu près l'équivalent de notre pain, tandis que leurs autres pains étaient plus lourds que le nôtre. Le pain lavé semble, du reste, être le même que celui qu'Hippocrate (Vict. rat. II, § 42, t. VI, p. 540) appelle τὸν τῷ χυλῷ ϖεφυρημένον: il ne doit pas avoir été très-différent de celui dont parle Pline (XVIII, 27, ol. 11): «Non pridem etiam e Parthis invecto, quem aquaticum vocant, quoniam aqua «trahitur, tenuem et spongiosa inanitate, alii Parthicum.» La manière de faire du pain lavé est exposée dans Orib. IV, 11, p. 301, l. 4 sqq. — Cf. aussi ce qui 10 est dit de l'alica lavé au chapitre 1 de ce livre, p. 258, l. 8.





iπνός

πλίβανος.

Pour lavos, le sens n'était guère douteux; et c'est bien à tort que Reiske (ad 15 Const. Porphyr. voy. plus bas) a confondu le véritable four (invos) avec le nhibavos. Quant à κλίβανος, on trouve dans Moschopule (Περί σχεδών, p. 99, éd. 1545) la définition suivante: «Κλίβανος σπεῦός τι σιδηροῦν, ἐΕς' Τους άρτους «δηλούσι (1. δηλώσι) ωύρ υποκαύσαντες καὶ ωυρακτώσαντες αὐτόν,» et, dans Cassiodore (ad. Ps. 70, éd. de 1491), on lit : « Clibanus est coquendis panibus ænei 20 «vasculi deducta rotunditas, quæ sub urentibus flammis ardet intrinsecus. » Il paraît cependant que le na/savos n'était pas toujours en métal, mais souvent aussi en terre cuite; du moins, Galien (Simpl. med. XI, 1, \$ 26; t. XII, p. 347) parle de «τὸ τῶν κλιβάνων ὄσθρακον» et le nom latin testu ou testum de cet ustensile semble aussi impliquer qu'il était en terre cuite. Un Glossaire cité par Bur- 25 mann (ad Petron. 35, p. 149) porte : «Cliban. argenteus] Furnus mobilis, pla-«centis et pani coquendis aptus; alias e testa, ferro, vel ære fiebat.» Souvent on mettait les κλίθανοι sur la table, afin de conserver les gâteaux chauds. Ancileube, dans son Glossaire inédit (Bibl. nat. fonds S. Germ. n° XII et XIII, f°. 62 r°), a : "Clibanicius, Panis in testo coctus." - Le nhibanos était en forme de voûte; 30 cela ressort de deux endroits de Columelle (V, x, 4 et De arb. 19, 2) où on lit: «Scrobis clibano similis sit imus summo patentior. » Le pseudo-Galien, De mot. man. et obsc. (éd. Ch. t. V, p. 398 d) appelle la poitrine clibanas. Il n'y a qu'un point, sur lequel la figure du ms. n'est pas d'accord avec le témoignage des anciens : c'est qu'on n'y voit qu'une seule ouverture au fond, tandis que, dans 35 Dioscoride, on lit (II, 81): Τρήματα έπ τῶν ὁπὸ σοδὸς έχον, ἄσπερ οἱ κλίβανοι. Le mot ὑποιαύσαντες, employé par Moschopule, semble indiquer qu'on chaussait sculement par le bas; mais ici il est en contradiction avec Cassiodore, qui dit

« sub ardentibus flammis; » Moschopule a donc probablement voulu dire, par le mot ωνρακτώσαντες, qu'on mettait aussi du feu de tous les côtés: d'ailleurs, on lit dans Caton (De re rust. 76): «Placentam imponito testo caldo, operito pruna « insuper et circum operito. » Bien que la manière d'employer le κλίδανος indique 5 qu'il était portatif (voy. Brodæus, Misc. V, 21, p. 195 sq.), il paraît cependant avoir eu quelquesois un volume assez considérable; du moins, Caton (l, l) v fait cuire un énorme gâteau composé de six livres de farine, deux d'alica, quatorze de fromage et quatre et demie de miel, et, si le clibanus dont parle Celse (II, 17 et III, 21) et qu'il range parmi les sudationes sicce, était le même ins-10 trument, quoique servant à un autre usage, il doit même avoir été assez grand pour contenir un homme. On sait encore par Constantin Porphyrogénète (Gerem. anlæ Byz. ch. 89, p. 223 d et Reiske, ad hunc loc.) que les κλιβάνια servaient à chauffer les appartements. — Voy. aussi Artémidore (Oneirocrit. II. 10). — Mais on ne sait rien sur la forme de ces κλιβάνια et on s'explique assez difficilement 15 comment ceux figurés dans notre ms. et décrits par Moschopule et Cassiodore pouvaient servir à cet usage. — Quant à l'orthographe du mot πλίβανος, les grammairiens grecs disent que les auteurs attiques écrivaient toujours xolbavos. Ils recommandent donc de suivre cette orthographe et dérivent ce mot de 201, «orge.» et βαῦνος, «four.» — Voy. Trés. qr. — Hesychius et Pollux (VI. 13) écrivent 20 aussi nolsavos. Cependant Athénée (III, p. 110 c) donne des exemples qui prouvent que l'orthographe κλίβανος était ancienne aussi, du moins en dehors de l'Attique. Les recommandations des grammairiens semblant prouver que, de leur temps, l'orthographe κλίβανος était la plus usitée, nous nous en sommes tenu à celle-là dans les chapitres tirés des ouvrages de Galien, quoique, dans les ma-25 nuscrits, on lise bien plus fréquemment πρίβανος (voy. p. 19, l. 11 variante). Le texte imprimé de Galien et les mss. de cet auteur que nous avons consultés donnent presque toujours κλίβανος. Dans le chapitre de Dieuchès (IV, 5, p. 280-81), au contraire, nous avons écrit noi6avos. Du reste, toutes les espèces de pain dont il est question dans ce chapitre et quelques autres encore se retrouvent 30 dans Hippocrate (Vict. rat. II, \$ 42, t. VI, p. 540) et dans plusieurs autres auteurs anciens cités par Athénée (III, ch. 74-83). La manière de faire du pain cuit sous la cendre, pain qu'on appelait ἐγκρυφίαν, est décrite plus bas par

Сн. 9, p. 24, tit.] Il ne paraît guère douteux que  $\lambda'$  ne soit ici, aussi bien 35 qu'au titre du chap. 11, une faute, et qu'il ne faille lire  $\alpha'$ .

Dieuchès (IV, 5, p. 280, 1. 10).

P. 24, l. 7, δίπυροι] Il est également question de ces pains dans Hippocrate (De intern. affect. \$ 25, t. VII, p. 232), dans Archestrate et chez le poëte comique Eubule (ap. Athen. III, p. 110 a).

P. 25, l. 2, οὶ Θερμοὶ καὶ πρόσφατοι] Athénée adopte l'opinion de Philistion de 40 Locres, qui dit (ap. Athen. III, p. 115 d): «Πάντες δ' οἱ Θερμοὶ ἄρτοι τῶν ἐψυγμέ-«νων εὐοικονομητότεροι, πολυτροφώτεροί τε καὶ εὐχυλότεροι, ἔτι δὲ πνευματικοὶ «καὶ εὐανάδοτοι. Οἱ δ' ἐψυγμένοι πλήσμιοι, δυσοικονόμητοι. Οἱ δὲ τελείως παλαιοὶ «καὶ κατεψυγμένοι ἀτροφώτεροι σΤατικοί τε κοιλίας καὶ κακόχυλοι.» Hippocrate, au contraire (Vict. acut. § 10, t. II, p. 300), soutient que le pain chaud cause 45 de la soif et une plénitude soudaine, à cause de ses qualités desséchantes et de

la lenteur avec laquelle il passe. Siméon Seth (éd. de Bogdanus, p. 149) dit: «Οι μέν θερμοὶ ἄρτοι εὐπεπλοί εἰσι καὶ πολύτροφοι, βραδύποροι δέ· οι δὲ κατ' αὐ«τὴν τὴν ἡμέραν ἡ δύο προσφερόμενοι εὐπεπλοι καὶ εὐδιάδοτοι, οἱ δὲ μετὰ «πλείονας ἡμέρας μεταλαμβανόμενοι οὐκ εὕχρησλοι.»

CH. 10, p. 25, l. 5, αὶ δὲ πριθαὶ ψυπτικόν, κ. τ. λ.] Cf. III, 32, p. 250, l. 5. 5 P. 25, l. 8, ἀλφιτα] Dans la note au mot ἀλευρον (ch. 1, p. 5, l. 9), nous avons cité Galien, suivant qui ἀλφιτον signifie, chez Hippocrate, toute espèce de graine concassée en morceaux de grandeur moyenne; aussi, Foës (Œcon. Hippocr. sub voce) a-t-il rassemblé plusieurs endroits d'Hippocrate, où il est question d'ἀλφιτον de froment, de lentilles ou d'ers. Cependant Théophraste dit déjà 10 (H. P. VIII, 8, 2): «Åθήνησι γοῦν αὶ πριθαὶ τὰ πλεῖσῖα ποιοῦσιν ἀλφιτα·» de même Pline (XVIII, 14 ol. 7): «Polentam quoque Græci non aliunde (quam ex «hordeo) præferunt.» En général, chez tous les auteurs plus récents, ἀλφιτον s'emploie exclusivement dans le sens d'orge torréfiée; dans Hippocrate, on le trouve déjà avec cette signification (Vict. rat. II, \$40, t. VI, p. 536). La manière 15 de faire cet ἀλφιτον là est exposée dans Orib. (l. IV, ch. 1, p. 257, l. 9), ainsi que dans Pline (l. l.) et dans Palladius (Jun. 7, 12). Dieuchès (IV, 6, p. 283, l. 2) donne une recette pour faire avec l'avoine un ἀλφιτον de la même manière qu'on le fait habituellement avec l'orge.

CH. 11, p. 26, l. 1, γυμναί] Théophraste (H. P. VIII, 4, 1) et Pline (XVIII, 20 10, 0l. 7), qui le copie, appellent nue l'orge en général; mais, comme l'ont remarqué Schneider (ad Theophr. l. l.) et Link (Actes de l'Académie de Berlin, en allemand, 1816-17, p. 126), cette épithète se rapporte, dans ce cas, à la circonstance que l'involucre des fleurs de l'orge est composé de bractées raides et étroites qui ne l'entourent pas entièrement. Dans le passage dont nous 25 nous occupons, ainsi que p. 9, l. 9, l'expression γυμνή πριθή désigne probablement une variété d'orge, dont la glume n'adhère pas à la graine, à l'époque de la maturité.

P. 26, l. 3, δίσθοιχοι] Nous avons corrigé ce mot d'après Théophraste (H. P. VIII, 4, 2). Comme il n'est question ici que de πριθή δίσθοιχος et μονόσθοιχος, 30 et qu'on ne connaît que de l'orge à deux, à quatre ou à six rangées de grains, il nous paraît probable qu'Athénée comptait seulement les rangées qui se trouvaient à l'un des côtés de l'axe de l'épi, de sorte que son πριθή δίσθ. et μονόσθ. répond à notre orge à quatre et à deux rangées.

P. 26, l. 4, πυρόρων] On s'étonnera peut-être qu'il soit ici question d'une orge 35 rousse, mais Théophraste (H. P. VIII, 4, 2) parle aussi d'une πριθή ἐπιπορψυρίζουσα et Willdenow (Enum. 1037) a décrit, sous le nom de hordeum nigrum, une espèce ou variété d'orge à graines rougeâtres. Quant à la leçon πυρῶν, elle était complétement inadmissible, puisque, en effet, les grains du froment ne sont pas disposés en rangées autour de l'axe de l'épi; Théophraste (l. l.) donne 40 au froment, considéré sous ce dernier rapport, l'épithète d'dσloιχος.

Ch. 12, p. 26, tit. μάζης] Dans Érotien (sub voce), on lit : «Μᾶζα Φύραμα ἐξ «ἀλΦίτων γινόμενον, ποτὲ μὲν μετ' ὀξυμέλιτος, ποτὲ δὲ μετ' ὀξυπράτου ἢ ὑδρομέ-

« λιτος, ή μεθ' εδατος. » On la faisait aussi avec de l'eau et de l'huile (Hésychius). avec du lait ou avec une autre liqueur (Athénée, XIV, p. 663 b). Ce dernier définit la μάζα : «Την δημοτικήν και κοινήν τροφήν την έκ των άλφίτων.» La mara était, en effet, anciennement la nourriture habituelle des Athéniens et de plu-5 sieurs autres peuples de la Grèce. Du temps de Galien, il en était encore ainsi dans plusieurs endroits, comme il nous l'apprend dans le chapitre dont notre texte est tiré. Dans Hippocrate (Vict. rat. II, t. VI, \$40, p. 536 et 538) et dans Athénée (III, ch. 82), on trouve la description ou l'énumération de diverses espèces de maza. Suivant Athénée (IV, p. 137 f.), il était question de la μᾶζα 10 dans Solon et dans Homère; mais les mots d'Homère qu'il cite ne se trouvent pas dans le texte actuel. Hésiode (Op. et dies, 588) parle également de la uãla. -Cf. aussi Foës (OEcon. Hipp. sub voce) et Ermerins (Adnot. in. lib. Hipp. De Vict. rat. ac. p. 169).

P. 27, l. 2, Μάλλον δέ διαγωρεί, κ. τ. λ. Cf. III, 23, p. 231, l. 7.

CH. 13; p. 27, l. 6, of μέν οὖν ὀλόρινοι Cette phrase est une des preuves, assez nombreuses du reste, de la négligence avec laquelle Oribase faisait par fois ses extraits; pour trouver le mot ἀρτοι, auquel se rapporte l'adjectif ολύρινοι, il faut aller jusqu'à la p. 28, l. 1; chez Galien, il se trouve dans la phrase précédant immédiatement celle qui est la première dans notre chapitre. 20

P. 28, l. 10, συγκομισίοῦ | Cf. IV, 1, p. 257, l. 7.

P. 28, l. 11, έχει μεν έξωθεν λέμμα | Cf. IV, 1, p. 256, l. 2.

P. 29, 1. 2, ἀπόθερμον | Galien (Att. vict. rat. II, t. VI, p. 415 c, éd. Chart.) explique ainsi ce mot : «Id est condimentum aliquod acre cujusmodi est quod « ex sinapi vel oleo et aceto solo fit. » On lisait autrefois dans Arétée (Caus. et

25 sign. diat. morb. II, 1): «Γέροντες μέν σάντα σαθέειν ετοῖμοι ἀπόθερμοι· ψυγρόν «γὰρ τὸ γῆρας,» mais M. Ermerins a supprimé le mot ἀπόθερμοι comme une glose (voy. Index). C'est là, autant que nous avons pu le constater, le seul endroit οù ἀπόθερμος est employé comme adjectif. Dans d'autres auteurs on ne rencontre que le neutre ἀπόθερμον employé comme substantif pour désigner quelque

30 préparation alimentaire froide, qui cependant n'est pas toujours la même. Nous avons déjà vu ce que c'est que l'aπόθερμον pour Galien; le scholiaste de Théocrite (IX, 21) donne le mot ἀπόθερμον comme synonyme d'άμυλον, et le scholiaste d'Aristophane (Plut. 1121) comme synonyme de μελιτίοῦτα, c'est-à-dire de μᾶζα au miel (voy. Athénée, II, p. 114 f; et Thom. Mag. p. 229). Enfin, dans

35 Apicius (II, 2), on trouve, sous le nom d'apodermum, une préparation tout à fait différente, qui consistait en amandes, pignons, qu'on lavait avec de la craie pour les blanchir, auxquels on ajoutait des raisins secs, et sur lesquels on versait du vin doux cuit ou du vin sec. Dans les écrits hippocratiques et surtout dans les traités relatifs aux maladies des femmes (Nat. mul. t. VII, \$ 70, p. 402, \$ 73,

40 404, \$ 85, 408, \$ 91 et 92, 410, 412; Morb. mul, I, p. 608, L. 23; et II, p. 674, 4; et 43, éd. Foës), on rencontre souvent (du moins dans la plupart des éditions) le mot ἀπόθερμον dans la phrase καὶ Θερμῷ λουέσθω καὶ ἀπόθερμον ωινέτω. Mais les manuscrits varient beaucoup, la plupart ont ἀπόθερμον, quelques-uns ἀπὸ Θερμοῦ, d'autres ἀπὸ Θερμῶν, d'autres enfin ὑπόθερμον. Foës adopte 45 pour sa traduction ἀπὸ Θερμοῦ. Cornarius, qui, dans son édition grecque, a tantôt

ἀπόθερμον, et tantôt ὑπόθερμον, adopte toujours ce dernier mot dans son édition latine. Mercuriali, inspiré pent-être par le passage d'Oribase qui nous occupe, interprète ἀπόθερμον dans le sens d'une boisson. M. Littré tient pour l'opinion de Foës et traduit après le bain, en écrivant tantôt ἀπὸ Θερμοῦ, tantôt ἀπὸ Θερμοῦ.

ibid. σιραίου] Voy. la note au mot έψημα, chap. 14, p. 29, l. 11. P. 29, l. 3, The δε εύγεν. όλυραν, κ. τ. λ.] Cf. IV, 1, p. 256, l. 1.

P. 29, 1. 4, τράγου | Après ce que nous lisons dans Oribase sur le τράγος, Galien ajoute : «Quelques-uns prétendent que cette graine est de même genre «que l'épeautre, mais qu'elle n'est pas de la même espèce. » Dans un autre en- 10 droit (Comm. I in Vict. acut. \$ 17, t. XV, p. 455), Galien dit que le τράγος est fait de Cerá; mais, en lisant le chap. de Galien, d'où notre texte est tiré, on peut se convainere que les mots όλυρα et ζειά, s'ils n'étaient pas synonymes, comme le pense Hérodote (II, 36), désignaient du moins deux espèces d'épeautre trèsvoisines l'une de l'autre. Dioscoride (II, 115) affirme que le τράγος est beau- 15 coup moins nourrissant que la Zeid. Pline (XVIII, 16, ol. 7) dit qu'on fait le tragos avec du froment dans la Campanie et en Égypte. Varron et les frères Quintilius, dans les Géoponiques (III, 8), donnent des règles plus détaillées pour la préparation du tragos; ils prescrivent de le faire avec du froment d'Alexandrie; mais, à la fin du chap., l'auteur ajoute : « On se sert des mêmes procédés pour 20 «sécher et mettre en magasin le tragos fait d'όλυρα de qualité supérieure.» La conclusion la plus vraisemblable à tirer de toutes ces contradictions me semble que tragos était primitivement le nom du gruau fait avec une variété particulière de grand épeautre, et que plus tard on a étendu ce nom à des préparations analogues faites avec d'autres céréales voisines. 23

Ch. 14, p. 29, l. 11, ἐψήματος Pline (XIV, 11, ol. 9) et Galien, dans un grand nombre d'endroits (Gloss. sub voce; Al. fac. III, 2, t. VI, p. 667; Meth. med. VI, 3 et XII, 8, t. X, p. 404, 867 et 868; Sec. loc. VII, 1; t. XIII, p. 8; Sec. gen. III, 3, ib. p. 612; Comm. III in Vict. acut. § 2, t. XV, p. 632; Comm. VI in Epid. VI, § 3, t. XVII b, p. 322), donnent έψημα comme synonyme de σίραιον, 30 qui veut dire aussi décoction de figues. Galien dit (Sec. loc. l. l.) que ceux qui affectaient l'Atticisme nommaient σίραιον le vin doux cuit, tandis que les Grecs d'Asie l'appelaient έψημα. Cependant ce dernier mot est déjà assez ancien, puisqu'il se rencontre dans Hippocrate (Vict. rat. II, § 52, t. VI, p. 556). Notons aussi que le mot έψημα se rencontre souvent dans Oribase avec le sens de bouillie, par ex. 35 IV, 7, p. 285, l. 11; p. 291, l. 3 et 9; p. 292, l. 5 et 10; p. 293, l. 8.

Ch. 15, p. 30, l. 7, σιτηρών] Voy. note aux mots δημητριακοῖς καρποϊς, p. 39, l. 9.

Ch. 17, p. 32, l. 2, χυλός] Comme les mots χυλός et χυμός sont continuellement confondus dans les mss., nous nous sommes permis de lire toujours celui 40 de ces deux mots que le sens semblait exiger, même quand tous les mss. donnaient l'autre. — La différence entre ces mots est exposée par Galien (Simpl. med. I, 38, t. XI, p. 449-50) de la manière suivante : « Ονομάζεται μέν οὖν ὑπὸ τῶν ϖερὶ Θεό« Φρασίου τε καὶ Αρισίοτέλην καὶ Μυπσίθεου τὸν ἐατρὸν ἡ γευσίὰ δύναμις χυμὸς, « ἀπὸ τοῦ μ σίοιχείου τῆς δευτέρας συλλαδῆς ἀρχομένης · ἡ δ' ἐξ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ « σύσίασις ὑπὸ Θερμότητος πεφθέντων χυλὸς, ἀπὸ τοῦ λ τῆς δευτέρας ἀρχομένης « συλλαδῆς · παρὰ μέντοι τοῖς παλαιοτέροις αὐτῶν οὐκ Ατίικοῖς μόνου, ἀλλὰ καὶ δ « Ἰωσιν ἐκατέρα διὰ τοῦ μ γέγραπίαι · καὶ γὰρ καὶ παρὰ Πλάτωνι τῷ φιλοσόφω καὶ « παρ' Ἰπποκράτει καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς κωμικοῖς οὐτως εὐρίσκεται. » — Dans le Comm. I in Hum. S 1, t. XVI, p. 23, on lit : « Χυμὸς ὑγρότης τίς ἐσίιν ἐν τῷ τοῦ « ζώου σώματι εὐρισκομένη, χυλὸς δὲ ὑγρότης ἐσίὶν ἡπερ ἐν τοῖς καρποῖς οὐς φά-« γομεν (sic) ἡ καὶ Θλίδομεν εὐρίσκεται. » — Voy. aussi Definition. med. (462,

10 t. XIX, p. 457). — En un mot, χυμός, lorsqu'il signifie humeur, désigne celle qui est contenue naturellement dans notre corps, ou dans la substance même des animaux, tandis que χυλός signifie l'humeur qui y est contenue accidentellement, ou le jus produit artificiellement. — Comparez, en outre, Etym. Orion.

in voce, et Coray (Ad Gal. Al. fac. ad calc. Xenocratis, p. 216 sqq.).

P. 32, l. 4, γάρω] Pline (XXXI, 43, ol. 7) définit le garon de la manière suivante : «Aliud etiamnum liquoris exquisiti genus, quod garon vocavere, in «testinis piscium ceterisque quæ abjicienda essent, sale maceratis, ut sit illa «putrescentium sanies. Hoc olim conficiebatur ex pisce quem Græci garon vo- «cabant.» De même Isidore de Séville (Orig. XX, 3) dit : «Garum est liquor «piscium salsus, qui olim conficiebatur ex pisce quem Græci γάρον vocabant, et, «quamvis nunc ex infinito genere piscium fiat, nomen tamen pristinum retinet, «a quo initium sumpsit;» mais, dans aucun autre auteur, il n'est question d'un poisson appelé γάρος. L'usage du γάρον était assez ancien, puisque Athénée (II,

75) cite des passages d'Eschyle, de Sophocle et des poëtes comiques Cratinus, 25 Phérécrate, et Platon, où il est mentionné. Plus tard le γάρον reçut, chez les Romains, le nom de liquamen (Cœl. Aurel. Chron. II, 2 et 7, p. 358 et 385; Isidore, l. l. et Tarentinus, dans les Géopon. XX, 46). Du temps de Strabon et de Pline (Strabo, III, p. 159; Pline, l. l. — Cf. Gal. Sec. loc. III, 1, t. XII, p. 637), le garon le plus renommé était le garon des alliés (garam sociorum).

30 qu'on faisait avec les maquereaux pêchés près de Carthagène en Espagne. Archigène (Gal. Sec. loc. III, 1, t. XII, p. 622; cf. aussi Cornarius, in eumd. lib. p. 358) appelait garon d'Espagne celui qu'Asclépiade nommait garon des alliés ou garon noir (Sec. loc. III, 1, t. XII, p. 622). Cornarius (loc. cit. p. 361 et 362) pense que le garum arcanum et le g. fæcosum de Martial (VII, 27, 8; XIII, 102, 35 a), sinci que la correstre de Paul d'Érine (III, 50, p. 113, l. 28), étaient le

35 2), ainsi que le γ. ωρωτεῖον de Paul d'Égine (III, 59, p. 113, l. 28), étaient le même que le garon des alliés. Du reste, Martial, en plus d'un endroit (loc. citt. et VII, 94, 2; XI, 27, 2; XIII, 82, 2), a célébré le garon. Pline parle d'un garon fait de poissons sans écailles, qui est probablement le même que le garon de silure, mentionné par Cœlius Aurelianus (l. l. p. 358). — Les Géoponiques 40 (l. l.), nous ont conservé trois recettes pour faire du qaron; la première espèce

40 (l. l.), nous ont conservé trois recettes pour faire du garon; la première espèce se faisait avec des intestins de poissons auxquels on ajoutait des athérines, de petites mendoles, de petits rougets, des anchois ou enfin une espèce quelconque de petits poissons. La seconde espèce, dite de Bithynie, se faisait avec des mendoles ou avec des anchois, des maquereaux, des saurels ou de l'alex; or l'alex était le résidu des ingrédients dont on avait exprimé le garon (selon Pline (l. l.),

on faisait aussi de l'alex avec du nonnat, des huîtres, des oursins, des aca-

lèphes, des crevettes, des foies de rouget). La troisième espèce de garon, qui était réputée la meilleure et qu'on nommait  $\alpha i \mu d \tau i \sigma v$ , se faisait avec les viscères et les branchies des thons et aussi avec le sang et les autres liquides qui en découlaient. Manilius (Astron. V, 671) a parlé de ce garon:

Hinc sanies pretiosa fluit, etc.

5

Tous ces ingrédients étaient salés et ensuite exposés au soleil pendant deux ou trois mois, après quoi on exprimait le garon; quelques-uns y mêlaient aussi du vin. Si on voulait accélérer la préparation, on chauffait les ingrédients au feu. - Le garon était employé pour assaisonner des légumes, des fruits, des viandes (voy, par ex. Gal. Al. fac. II, 11, p. 586, Apicius VII, 8). Pline nous 10 rapporte qu'il y avait aussi une espèce de garon très-liquide qu'on buvait; et Isidore traite du yapov dans le chapitre des boissons. Dans Paul d'Égine (III, 37), et dans Théophane Nonnus (ch. 156), l'hydrogarum, qui était probablement du garon mêlé d'eau, est aussi recommandé comme boisson. L'oxygarum, c'est-à-dire le garon mêlé avec du vinaigre, dont parle Athénée (IX, 15 p. 366 c), pourrait bien être une boisson. Enfin, dans Aëtius (III, 82 et XVI, 121) et dans Marcellus Empiricus (ch. 30), on trouve des recettes de garum médicinaux; Apicius donne encore (I, 34) deux recettes d'oxygarum, pour favoriser la digestion. Outre ces espèces de garon, Julius Africanus (Cest. p. 300, éd. Thev.) indique un moyen pour préparer du garon sans poissons, et Dioscoride 20 (II. 34) parle aussi de γάρον fait avec de la viande. — Ce n'est probablement que par analogie que le faux Démocrite (Geop. XIII, 1) appelle γάρον un liquide fait avec des sauterelles salées et dont il se sert pour prendre d'autres sauterelles. - L'usage du garon paraît s'être conservé, au moins jusqu'au xvı siècle; du moins Pierre Belon (Observ. I, 75) nous rapporte que, de son temps, l'usage en 25 était très-répandu à Constantinople et dans toute la Turquie 1, et Rondelet (De pisc. l. V, ch. 14, p. 141; Lugd. 1554) raconte qu'il en avait mangé d'excellent chez M. l'évêque de Montpellier.

P. 32, 1. 6, Φακή] Dans Hérodien (Ad calc. Phrynichi, ed. Lobeck, p. 455), on lit: «Φακή et Φακός se disent des lentilles crues, mais Φακή des lentilles 30 «cuites.» Il paraît cependant que quelquefois le mot Φακή désignait une manière particulière de préparer les légumes secs, et ne se rapportait pas exclusivement aux lentilles; du moins on lit dans Phanias d'Érèse (ap. Athen. X., p. 406 c): «Πᾶσα γὰρ χεδροπώδης ήμερος Φύσις ἐνσπέρματος ἡ μὲν ἑψήσεως ἔνεκα σπείρεται, «οίον ὁ κύαμος, πίσος ἐτνηρὸν γὰρ ἐκ τούτων ἕψημα γίνεται τὰ δὲ πάλιν αἴθις 35 «λεκιθώδη, καθάπερ άρακος τὸ δὲ Φακῆς, οίον ἀΦάκη, Φακός τὸ δὲ χόρτου ἕνεκα «τῶν τετραπόδων ζώων, οίον ὄροδος μὲν ἀροτήρων βοῶν, ἀΦάκη δὲ προδάτων.»

P. 32, 1. 9, ή δε άφηρημένη ] Cf. III, 30, p. 248, 1. 4.

P. 33, l. 3, Thu δε όψιν ἀμελύνει] Cf. II, 5, p. 76, l. 6: et III, 33, p. 252, l. 6. — Dioscoride (II, 129), d'accord avec Galien pour la lentille, est d'un 40

1 «Nous l'auons trouné (le garum) en Turquie en aussi grand cours qu'il fut jamais. Il «n'y a boutique de poissonnier qui n'en ait à vendre à Constantinople. Tels vendeurs «estoient nommez cetarii, qui n'ont encore gaigné aucun nom françois, qui ne les vou«droit nommer harenniers......Les Romains les nomment piscigaroli: qui est diction «procédante de l'appellation du poisson et du garum.»

avis opposé pour le chou (II, 146); mais l'opinion de Galien semble avoir été la plus répandue. M. Sichel, qui a bien voulu mettre son érudition à notre service, serait tenté de croire que ce préjugé populaire tient, pour le chou du moins, à une de ces étymologies absurdes mais si fréquentes chez les grammaisriens; ainsi πράμδη serait dérivé de πόρη « pupille, vue, » et ἀμβλύνω « j'obscurcis » (voy. Suidas sub voce). Le scholiaste d'Aristophane (Equit. 539) dit même que les Attiques écrivaient ποράμδλη : Παρὰ δὲ τοῖs Åτ/ιποῖs ποράμδλη διὰ τὸ τὰς πόρας βλάπ/ειν, orthographe confirmée par ce vers de Columelle (X, 178):

Nunc veniat, quamvis oculis inimica, coramble.

- 10 Mais nous remarquerons, d'une part, que le préjugé populaire pourrait précisément avoir donné naissance à l'étymologie dont nous nous occupons, au lieu d'en être une conséquence; d'une autre part, que l'étymologie même est contestée par l'Etymologieum magnum (sub voce) copié par l'Etym. Gudianum. Voici le texte: «Κράμξη · Τινὲς κοράμξη ἡ ἀμδλύνουσα τὰς κόρας. Βέλτιον δὲ ἡ τῷ κόρῳ ἀντιδαί-15 «νουσα · δθεν καὶ ϖρῶτον ἐν τοῖς συμποσίοις δίδοται.» Un des scholiastes d'Aristophane (l. l.) est aussi du même avis, et il ajoute : «Οί Αἰγύπλιοι ϖρὸ τῶν «ἄλλων ἐδεσμάτων ἐΦθὰς κράμξας ἡσθιον διὰ τὸ μὴ μεθύσκεσθαι.» Siméon Seth (Alim. facult. sub voce, p. 47, ed. Bogdanus) répète, d'après Aëtius, qui lui-même est l'écho de Galien, que le chou est nuisible à la vue. Mais Dioscoride ne se 20 trouve pas tout à fait isolé; il a pour lui Mnésithée de Cyzique (IV, 4, p. 278), Pline et Paxamus. Pline (XX, 34, ol. 9) s'exprime ainsi : «Hunc cibum (bras«sicam) et oculorum claritati conferre multum : succum vero crudæ vel angulis
- aussi le chou comme utile dans l'amblyopie, et Marcellus Empiricus (ch. 8, 25 p. 55, éd. de Bâle) contre les douleurs des yeux. Galien semble avoir connu l'opinion opposée à la sienne et s'être ménagé un échappatoire, en admettant, dans le second des deux passages, que le chou et la lentille peuvent cesser d'être nuisibles à l'œil lorsque cet organe est humide, et en ajoutant dans la phrase suivante que le chou est plus humide que la lentille.

«tantum tactis cum attico melle plurimum. » Paxamus (Geop. XII, 17) regarde

- 30 Cm. 18, p. 33, l. 5, έτνος] Galien (Al. succ. 5, t. VI, p. 782) définit de la manière suivante les mots έτνος et λέκιθος: « Ετνος οδν ὀνομάζω τὸ ἐκ τῶν ἐρει-« χθέντων ὀσπρίων τε καὶ χεδρόπων σκευαζόμενον, λέκιθον δὲ τὸ ἐκ τῶν ἀλεσθέντων « ἀλευρον ἐψόμενον ἐν τὸατι, προσεμβαλλομένον τινὸς λίπους. »

  P. 33, l. 10, ὄνγος δὲ τοῦ] Cf. III, 23, p. 231, l. 5.
- 35 Čil. 19, p. 34, tit. ωίσσων] Conformément à l'opinion des nouveaux éditeurs du Trésor d'Étienne, nous avons cru devoir écrire ce mot avec deux σ, quand il s'agit d'auteurs qui n'appartiennent pas à la meilleure époque de la littérature grecque; du reste les mss. donnent, aussi bien ici que p. 194, 9, 208, 11 et 230, 8, ωισσός. Il n'y a que dans le chap. de Dieuchès (IV, 8, p. 297, 8)

40 que les mss. ACM donnent σίσινον, tandis que BV ont, comme toujours, σίσσινον. L'époque où vivait l'auteur de ce chapitre nous a engagé à préférer dans cet endroit le σ simple.

CH. 20, p. 35, l. 5, nal rods év ve@pois Cf. III, 24, p. 233, l. 1.

P. 35, I. 8, περιτ7ωματιποί] Galien (Al. fac. III, 41, t. VI, p. 745) dit: « Ονο«μάζω δὲ περιτ7ωματιποί (σάρκας) τὰς ἐχούσας ἐν ἑαυταῖς ὑγρότητα παρεσπαρ«μένην Φλεγματιπωτέραν.» Mais, comme, dans notre chapitre, il s'agit de légumes
secs, et que Galien (voy. par ex. Nat. fac. II, 8, t. II, p. 113-125) combat toujours à outrance l'opinion que les quatre humeurs cardinales qui, selon les
anciens, formaient pour ainsi dire la base de l'économie, préexistaient dans les
aliments, il faut bien admettre que περιτ7ωματιπός est ici à peu près synonyme
de Φλεγματιπός. On serait donc presque amené à croire que, si Oribase a voulu
s'en tenir au système physiologique de Galien, comme cela est probable, il a
eu tort de faire deux classes distinctes des aliments pituiteux (III, 8, p. 204)
et des aliments περιτ7ωματιποί (III, 11, p. 206).

CH. 21, p. 36, 1. 3-4, δ καλούμενος ίδίως ώμος χυμός Les anciens admettaient que les aliments, pour se changer en la substance de notre corps, devaient subir trois transformations auxquelles ils donnaient le nom de wévis ou coction (voy. 15 par ex. Gal. Al. succ. 5, t. VI, p. 786-87); la première se faisait dans l'estomac et correspond à la digestion; la seconde se faisait dans le foie et dans les veines et constituait à peu près l'équivalent de l'hématose, et la troisième, qui se faisait simultanément dans toutes les parties du corps, correspondait à la nutrition. Si la seconde de ces transformations ne s'accomplissait qu'imparfaitement, il se for 20 mait, au lieu de sang, des humeurs crues ou autrement dit de la pituite (voy. San. tu. IV, 4, t. VI, p. 255; Nat. fac. II, 9, t. II, p. 140). Mais, comme cette opération physiologique pouvait se pervertir à plusieurs degrés, ou de plusieurs manières, on admettait plusieurs espèces de pituite ou d'humeurs crues (cf. Gal. De atra bile, 2, t. V, p. 108; De plenit. 11, t. VII, p. 575 et 576; Comm. I in 25 Hum. \$1, t. XVI, p. 53), et, parmi ces espèces, il y en avait une à laquelle Praxagore avait donné le nom de vitreuse (Rufus, App. part. p. 44, ed. Clinch, et Gal. De diff. febr. II, 6, t. VII, p. 347) et qu'un médecin beaucoup plus récent, appelé Philippe, avait plus spécialement désignée sous le nom d'humeur crue (Gal. L. L.). C'est là ce qui explique la contradiction apparente qu'on pourrait trouver 30 entre plusieurs passages de Galien, qui tantôt (par ex. De San. tu. l. l.) donne les expressions de pituite et d'humeur crue comme synonymes, tantôt, au contraire, semble opposer l'humeur crue à la pituite (voy. par ex. Al. fac. III, 33, t. VI, p. 735 et Sec. loc. X, 2, t. XIII, p. 332). — Si on se demande maintenant ce qui a pu donner lieu à la création de cette humeur vitreuse, on sera peut-être 35 déjà mis sur la voie par le mot lui-même, mais on le sera bien plus encore par les détails que Galien donne sur ce sujet (Al. fac. I, 2, t. VI, p. 488, De plenit. l. l.; Comm. in Hum. l. l.): « Cette humeur, dit-il, ressemble au sédiment semchlable au pus ou à de la purée de fèves qu'on voit se former dans l'urine, soit de ceux qui ont des fièvres tenant à la surabondance de cette humeur, soit chez 40 les gens bien portants qui, après s'être beaucoup fatigués, ont mangé des mets «durs et difficiles à digérer. Cependant cette humeur ne ressemble au pus que «pour la couleur et pour la consistance, car elle n'a pas de mauvaise odeur et n'est pas visqueuse. Quelquefois on la voit évacuer par l'anus chez les gens qui «ne prennent point d'exercice, qui mangent beaucoup, ou qui se baignent après 45

572

«le repas.» On voit qu'il s'agit ici des mucosités glaireuses et à demi transparentes, qui sont quelquesois rejetées avec les selles, surtout dans certaines affections des intestins, et dont l'origine ne remonte ordinairement pas plus haut que le rectum; on sait que de semblables mucosités sont quelquesois évacuées par 5 les voies urinaires dans plusieurs maladies de la vessie. Il est facile de comprendre comment ces mucosités ont fait croire aux anciens qu'une semblable humeur existait parsois dans toute l'économie et y causait des désordres.

CH. 22, p. 37, l. 4, Xulds de élmbetons] Cf. III, 29, p. 241, 7.

CH. 23, p. 37, tit. άχρων Le mot αὖχος, qui est donné ici comme synonyme 10 par le ms. O, ne se trouve ailleurs que dans l'auteur anonyme du traité Ileal τροφῶν, publié par M. Ermerins (Anecd. med. græca, p. 225, Lugd. Bat. 1840, 8°), et dans l'auteur anonyme de l'opuscule Περί χυμῶν, βρωμάτων καὶ πομάτων. publié par Ideler (Phys. et Med. Græci min. t. II, 257 sqq.). Ces deux auteurs n'ont guère fait que copier les listes formant le liv. III de la Coll. d'Oribase, en 15 en retranchant beaucoup, en y faisant çà et là de petites additions et en remplaçant un grand nombre de mots, qui probablement n'étaient plus usités de leur temps, par des mots grecs-byzantins. Dans les deux passages d'Oribase (III, 18 et 23, p. 225, 9 et 231, 4), où ces auteurs ont trouvé axpos, ils ont mis à la place αθχος (ch. 7 et 19, p. 247 et 267, Erm.; ch. 3 et 17, p. 260, et 265. 20 Idel.). M. Ermerins était donc autorisé à traduire αδχος par ervilia; cependant nous n'oserions pas affirmer que l'avxos des Byzantins ait été le même légume que l'axpos des anciens, du moins M. Fraas (Flora classica, p. 52) nous affirme que la gesse à fleur jaune ne se rencontre actuellement, ni à l'état cultivé, ni même à l'état sauvage en Grèce, et Link (Actes de l'Acad. de Berlin, 1818-25 19, p. 7) dit que les Grecs modernes appellent nos pois αὖχος. Sur ce point, cependant, il est en désaccord avec M. Fraas (l. l.), qui donne σειζέλια comme synon. vulg. grec moderne pour les pois.

P. 37, I. 9, Καὶ ταῦτα] Le commencement de ce chapitre, ainsi que celui d'un grand nombre d'autres (par ex. 24, 25, 26, 27, 31, 34, 36, 38, 47, 48, 30 50, 52, 54, 56-65; II, 5, 6, 7, 12-14, 16, 20-24, 26, 29, 31, 37, 38, 40, 43-45, 47-50, 56, etc.), semblent prouver que les titres ont été faits en même temps que les chapitres et proviennent par conséquent d'Oribase. Une preuve d'un autre ordre pour l'ancienneté de ces titres, c'est que, dans une scholie du livre XLV, ch. 24, on cite par son numéro d'ordre le chapitre 32 du livre VI; 35 dans nos textes ce chapitre est devenu le 33°.

Ch. 25, p. 39, 1. 6, δυσεψητότεροι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ δυσπεπ Τότεροι] Nous avons vu plus haut ce qu'on entendait par πέψις en physiologie (note aux mots ὁ καλούμενος ἰδίως ώμὸς χυμός, p. 36, l. 3-4); c'était là, selon Olympiodore (ad Arist. Meteor. IV, fol. 63), la πέψις proprement dite, et cette opération est définie par 40 Alexandre (ad Meteor. IV, fol. 128) de la manière suivante : « Ἡ ὑπὸ τῆς Θρεπ Γικῆς « ψυχῆς διὰ τοῦ Φυσικοῦ τε καὶ οἶκείου Θερμοῦ τῆς τροΦῆς τελείωσις, ὡς τὴν δυνάμει « τροΦὴν ἐνεργεία γενέσθαι. » Cependant on employait souvent aussi le mot πέψις pour désigner toute action de la chaleur par laquelle une substance quelconque

était amenée à un état plus parfait; dans ce sens Aristote (Met. IV, 2, t. I, p. 370 b, éd. Bekk.) définit ainsi la πέψις : «Τελείωσις ὑπὸ τοῦ Φυσικοῦ καὶ οἰκείου εθερμοῦ ἐκ τῶν ἀντικειμένων σαθημάτων.» Pour lui cette définition n'exclut pas l'action d'une chaleur externe («οἶον ή τροΦή συμπέτ/εται διὰ λουτρῶν καὶ ἄλλων ιτοιούτων »). Comme espèces de wéψιs, Aristote cite la wéπανσιs, c'est-à-dire la maturation des fruits, Γέψησις et Γοπίησις. L'έψησις est, selon Aristote (l. l. p. 380 h) : «Πέψις ύπὸ Θερμότητος ύγρᾶς τοῦ ἐνυπάρχοντος ἀορίσ ου ἐν τῷ ὑγρῷ·» ensuite il ajoute : « Ĥ δε ωεψις γίνεται ἀπὸ τοῦ εν τῷ ὑγρῷ ωυρός , » et un peu plus has (p. 381): «καὶ τὰ ύγρὰ δὲ ἔψεσθαι λέγομεν, οἶον γάλα καὶ γλεῦκος, ὅταν ὁ πέν τῶ ύγρῷ γυμὸς εἰς εἶδός τι μεταβάλλη ὑπὸ τοῦ κύκλω καὶ ἔξωθεν τουρὸς Θερ- 10 "μαίνουτος. " Olympiodore (fol. 65) dit que c'est là l'éψησις proprement dite, parce que le vin doux, le lait et toutes choses semblables ne cuisent pas dans un liquide étranger. Voici enfin la définition aristotélique d'onthois (p. 381 b): «Πέψις ύπο Θερμότητος ξηρᾶς και άλλοτρίας.» — Restait à savoir si la friture dans une poêle devait être rangée sous l'éψησιs ou sous l'oπ/ησιs. Aristote (p. 381) 15 pense que c'est une δπλησιs. Alexandre (l. l. fol. 131) étend et explique la courte définition qu'Aristote avait donnée du mot on nois. On voit que le mot έλησις correspond exactement au mot français bouillir, tandis que δπίησις signifie toute cuisson à sec y compris la friture dans une poêle. Notons cependant que έψησις est quelquesois pris dans un sens plus général, qu'alors il est presque 20 synonyme de wévis, pris dans son acception la plus générale, et que la seule différence était, à ce qu'il paraît, que le mot synois servait à désigner l'action d'une chaleur plus forte. Ainsi Mégasthène (ap. Strab. XV, p. 693) dit, pour dépeindre la chaleur du climat de l'Inde : « Ce qu'on appelle chez nous matura-«tion (σέψιε) des fruits devient là une véritable cuisson (έψησιε).» 25 P. 39, l. 9, δημητριακοῖε καρποῖε ] Nous avons traduit ici ces mots par céréales,

parce que cette expression est étymologiquement identique avec le mot grec, quoique nous n'ignorions pas que le mot grec a une signification plus étendue que le mot français. Ainsi, dans Galien (De Atten. vict. rat. éd. Chart. t. VI. fol. 44 f), on lit: « Ad aliud genus seminum est transeundum quæ cerealia appel- 30 clant : hæc autem eorum appellatio in toto eorum genere Græcis est usitatior «quam leguminum nomen quæ nonnulli chedropa etiam nuncupant. Omnia autem generaliter vocantur legumina : speciatim vero ea sola ex eis appellantur achedropa quæ manu carpuntur; alia cuncta quæ falce putantur frumenta : qui-«dam autem solum triticum frumentum vocant; alii hordeum quoque ei adjun- 35 «gunt.» On devine facilement que frumentum ou frumenta est la traduction de σῖτος, σιτώδη ου σιτηρά, et legumina celle de ὄσπρια. Cela est, d'ailleurs, confirmé en partie par un autre endroit de Galien (Comm. I in Vict. acut. \$ 7, t. XV, p. 454): «Σίτον δε ονομάζουσιν οι άνθρωποι μάλισ α μέν τούς συρούς, ήδη δε καί ατάς κριθάς προσυέμουσι και τάς ζειάς, έπι πλείου δε έκτείνουτες την προσηγο- 40 ερίαν και τὰ δημήτρια καλούμενα σπέρματα συγκαταλέγουσι, Φακούς δηλονότι, «καὶ κυάμους, καὶ Θέρμους καὶ λαθύρους έλυμόν τε καὶ κέγχρον, καὶ ωίσον, καὶ ατῆλιν, καὶ βρόμον, καὶ τίφας ἐρεβίνθους τε καὶ όσα τάλλα τοιαῦτα.» Comme le mot oïros s'employait tantôt dans un sens plus restreint et tantôt dans un sens plus large (voy. la note ou mot όψον, liv. II, ch. 14, p. 81, l. 7), il n'est pas éton- 45 nant qu'il en ait été de même pour ses dérivés σιτώδη et σιτηρά. Ainsi on trouve,

dans un passage de Théophraste (H. P. VIII, 1, 1), ce mot employé dans la même phrase dans deux sens différents : «Περὶ δὲ σίτου καὶ τῶν σιτωδῶν λέγο-«μεν.....δύο δὲ αὐτοῦ γένη τὰ μέγισ α τυγχάνει τὰ μὲν γὰρ σιτώδη, οἶον « συροί, πριθαί, τίφαι, ζειαί, τὰ άλλα τὰ όμοιόπυρα ἢ όμοιόπριθα · τὰ δὲ χέδροπα. 5 «οίον κύαμος, ερέβινθος, ωίσος καὶ όλως τὰ όσπρια ωροσαγορευόμενα · τρίτον δὲ « ταρ' αὐτὰ κέγχρος, έλυμος, σήσαμου καὶ ἀπλῶς τὰ ἐν τοῖς Θερινοῖς ἀρότοις ἀνώ-«νυμα κοινῆ προσηγορία.» Dans plusieurs autres passages du même auteur (par ex. C. P. IV, 7, 4 et 9, 1), les σιτώδη sont toujours opposés aux χέδροπα. On voit que, dans son acception la plus large, σιτώδη était synonyme du grec δημη-10 τριαπά, tandis que, dans son acception plus restreinte, qui paraît avoir été la plus usitée, il est à peu près synonyme du mot français céréale. — Quant aux mots γέδροπα et όσπρια, ceux qui se sont occupés des substances alimentaires des anciens se sont beaucoup disputés sur la question si ces deux mots sont synonymes ou non. La signification de χέδροπα est très-précise : l'étymologie de 15 χείρ et de δρέπω donnée par Galien (Att. vict. rat. l. l.), Érotien (in voce) et Jean d'Alexandrie (ad Hippocr. De nat. pueri, éd. Dietz, t. II, p. 213), et à laquelle Nicandre (Ther. 752-53) fait aussi allusion, est assez claire. D'ailleurs, Théophraste (H. P. VIII, 2, 2) dit : «Τὰ δὲ δη χέδροπα Φανερῶς ωάντα δίθυρα «καὶ σύνθετα.» Les χέδροπα sont donc évidemment les légumineux, les graines 20 à gousse, ni plus ni moins. Érotien et Hésychius (in voce) donnent δσπρια comme synonyme de χέδροπα, et Théophraste (voy. plus haut) semble être à peu près du même avis. Galien, au contraire (voy. plus haut), paraît prendre ce mot dans deux acceptions différentes; dans la première, δοπρια était synonyme de χέδροπα, et, dans la seconde, qui paraît avoir été la plus usitée de son temps, il 25 le donne comme synonyme de δημητριακά. La dernière explication est à peu près conforme avec la définition que Galien donne, dans un autre endroit, du mot όσπρια (Al. fac. I, 16, t. VI, p. 524): «Όσπρια καλούσιν έκεινα των δημητρίων «σπερμάτων έξ ων άρτος οὐ γίνεται, κυάμους, ωίσους, έρεδίνθους, Φακούς, Θέρ-«μους, όρυζαν, όρόβους, λαθύρους, άράκους, ώχρους, Φασήλους, τῆλιν, ἀΦάκην, εἰ 30 «τέ τι τοιούτου.» En effet, cette définition doit être interprétée de telle façon que toutes les graines qu'on mangeait sous une autre forme que celle de pain, lors même que, dans d'autres occasions, ces mêmes graines étaient employées à en faire, appartenaient aux δσπρια: cela ressort évidemment de certains endroits de Galien (voy. par ex. San. tu. IV. 4; et V, 8, t. VI, p. 261 et 351) où l'orge mon-35 déc et le grand épeautre sont rangés parmi les δσπρια. Il n'y a que le froment qui ne soit jamais désigné par le mot δοπριον, bien que, d'après Galien (Al. fac. I, 7, t. VI, p. 499-500; voy. plus haut ch. 4, p. 16, l. 7), les paysans le mangeassent quelquefois en grains. Les δοπρια de Galien comprenaient dene, outre les χέδροπα, tous les σιτηρά, à l'exception du froment, et toutes les graines que Théophraste 40 désigne par les mots «τὰ ἐν τοῖς Θερινοῖς ἀρότοις ἀνώνυμα κοινῆ προσηγορία.» Le scholiaste de Nicandre prend aussi δσπρια dans une acception plus générale que χέδροπα, puisque, aux mots όσπρια χέδροπά τε (Ther. 753), il dit όμοιον τῷ έρπησ ds έχιάς τε ἀπὸ γενικοῦ εἰς εἰδικόν. En latin Varron (De re rustica I, 23, 2 et 32, 2) donne pour legumina la même étymologie que Galien et Érotien 45 pour χέδροπα, et il l'emploie aussi dans la même signification, tandis que Colu-

melle (II, 7) lui donne une acception aussi large que Galien au mot δσπρια.

NOTES DU LIVRE I, CHAP. 27-29-33-35-36-39. 575

CH. 27, p. 40, l. 6, Oi δὲ ἀΦεψηθέντες δὶς, κ. τ. λ.] Cf. III, 33, p. 253, l. 2.

CH. 29, p. 42, l. 3, ψυκτικήν · διὰ τοῦτο, κ. τ. λ.] Cf. III, 32, p. 251, l. 4.

C<sub>II</sub>. 33, p. 43, l. 8, Åφροδισίας δρμάς] Dans Dioscoride on lit à ce sujet (I, 135): «ἀνόμασίαι δὲ ἄγνος διὰ τὸ τὰς ἐν τοῖς Θεσμοφορίοις ἄγνευούσας γυναῖκας «εἰς ὑπόσιρωμα χρῆσθαι αὐτῆ,» ce qui a été traduit par Pline (XXIV, 38, ol. 9): «Alii agnon (vocant), quoniam matronæ Thesmophoriis Atheniensium castitatem «custodientes his foliis cubitus sibi sternunt.»

CH. 35, p. 45, l. 9, xalper de, n. r. 2.] Cf. IV, 1, p. 263, l. 1.

P. 45, 1. 10, ἐνιοι δὲ κενοῦντες αὐτῆς] Dans un fragment des Géorgiques de Nicandre, cité par Athénée (IX, p. 372 e), ce poëte donne des détails circonstanciés sur cette manière de conserver les courges. On les coupait par morceaux, on les enfilait et on les suspendait dans la fumée. Quant aux qualités de cet aliment, Nicandre n'est pas tout à fait de l'avis de Galien, puisqu'il assure que c'est un excellent mets pour les esclaves en hiver, quand ils n'ont rien à faire. Il recommande de manger ces courges avec des champignons, des herbages mis en 15 réserve pour l'hiver (σειράς τε πάλαι λαχάνοισι πλακείσας) et du chou crépu. Malgré le blâme de Galien, il paraît que cette manière de dessécher les courges est restée longtemps encore en usage dans certains pays: du moins Lister nous assure (ad Apicium, III, 4) que, de son temps, c'est-à-dire au commencement du xviii siècle, cette coutume existait encore à Gênes. Pline (XIX, 24, ol. 5) 20 et les Quintilius (Geop. XII, 19, 17) nous apprennent aussi d'autres manières de conserver les courges pour l'hiver.

CH. 36, p. 46, l. 8, χολεριπούς ἐποτελεῖν εἴωθεν] Cf. III, 20, p. 228, l. g.

CH. 39, p. 48, l. 5 et 6, δπώραις......ώραίοις] Suivant Galien (Comm. I in Epid. I, \$1, t. XVII°, p. 17-18), quelques-uns divisaient l'année en sept saisons, 25 en faisant de l'hiver trois subdivisions et de l'été deux. Dans cette division de l'année qui, suivant Galien, se trouve déjà exposée dans le traité hippocratique Des Semaines (voy. Introd. aux OEuvres d'Hipp. par M. Littré, t. I, p. 388), la seconde moitié de l'été s'appelait δπώρα: elle commençait au lever de la Canicule et finissait au lever d'Arcture (Gal. l. l. — Cf. Comm. in Hum. III, \$19, t. XVI, 30 p. 433; Comm. in Aphor. III, 14, t. XVII b, p. 599; De antid. I, 15, t. XIV, p. 103). Dans un autre endroit (Al. fac. II, 2, t. VI, p. 558. — Cf. aussi Comm. in Hum. l. l.; Comm. in Epid. VI, 10, t. XVII b, p. 184 et surtout De puero epil. 6; t. XI, p. 377), le même Galien nous dit que les Grecs appelaient έρα la partie moyenne de l'été qui durait quarante jours, et au milieu de laquelle la 35 Canicule se levait; cette même époque est déterminée clairement dans un vers d'un oracle de Delphes conservé par Athénée (I, p. 22 a):

Είποσι τὰς ωρό πυνός καὶ είποσι τὰς μετέπειτα.

On voit que la dernière moitié de l'ωρα était comprise dans l'ὁπωρα. Chacune de ces deux époques de l'année avait donné son nom à une classe de fruits. Sui-40

vant Galien (Al. fac. l. l.), on appelait ώραῖοι tous les fruits qui mûrissaient sous la Canicule, non-seulement parce qu'ils mûrissaient pendant ce temps, mais aussi pour les distinguer de ceux qui pouvaient se conserver. La signification du mot οπώρα, comme dénomination d'une classe de fruits, était beaucoup plus restreinte 5 d'après Galien, puisqu'il dit (Al. succ. 8; t. VI, p. 792) : « ຖືν ονομάζουσιν ίδιως « οἱ Ελληνες ὀπώραν ἐν σύνοις καὶ σΊαφύλαις οὖσαν. » Cependant la phrase qui commence notre chapitre 41 (p. 51, l. 5) semble déjà prouver que les ἀπῶραι comprenaient encore d'autres fruits que les figues et les raisins, et, dans les Géoponiques (X, 74), Démocrite fait la distinction suivante entre les ἀπῶραι et les ἀπρό-

10 δρυα : « Οπώρα λέγεται ή χλοώδη τον παρπον έχουσα, οἶον δωρακινά, μῆλα, ἀπίδια, «δαμασκηνά, και όσα μη έχει έξωθέν τι ξυλώδες · ἀκρόδρυα δὲ καλεῖται όσα έξωθεν «κέλυφος έχει, οἶον ροιά, σισθάκια, κάσθανα καὶ όσα ξυλώδη έχει τὸν καρπὸν « έξωθεν. » Dans un fragment du traité de Chrysippe de Tyane Sur la confection da pain, conservé par Athénée (XIV, p. 647-648), le mot δπώρα est employé dans

15 un sens encore plus étendu, puisqu'il s'applique aux amandes, aux noisettes. Bodæus a Stapel (ad Theophr. H. P. p. 204) et Niclas (ad Geopon. l. l.) ont rassemblé un grand nombre de passages d'Hippocrate, de Théophraste, de Xénophon et d'Athénée qui prouvent indubitablement que, pour ces auteurs, ἀκρόδρια se disait indistinctement de toute espèce de fruits comestibles qui provenaient

20 des arbres; Niclas en conclut donc que l'emploi de ce mot, tel que le recommande Démocrite, n'était usité que chez les campagnards. Dans l'Introduction attribuée à Galien (3, t. XIV, p. 679), on cite aussi comme exemple d'ἀκρόδρνα les poires et les coings. On voit donc que les trois expressions ώραιοι καρποί, οπώρα et ἀπρόδρυα, ou du moins les deux dernières, sont employées tantôt dans

25 un sens plus restreint, tantôt dans un sens plus étendu, et, quoiqu'ils ne soient pas complétement synonymes, comme, d'ailleurs, l'endroit dont nous nous occupons le prouve évidemment, il est impossible de tracer toujours des limites exactes entre ces diverses classes de fruits.

P. 40, l. 5, τῶ τάχει, κ. τ. λ.] Cf. III, 23, p. 232, 1.

P. 49, l. 9, οὐ ωάνυ γάρ, n. τ. λ. Cf. III, 16, p. 219, 9. 30

P. 49, l. 11, Δύναμιν δε έχουσι, κ. τ. λ. ] Cf. III, 24, p. 234, l. 5. P. 49, l. 13, ήπατι δέ καὶ σπληνί, κ. τ. λ: Cf. III, 25, p. 236, l. 5.

P. 50, l. 3, ἐμπεφραγμένοις, κ. τ. λ.] Cette phrase fournit une des preuves les plus évidentes pour démontrer qu'Aētius s'est servi ordinairement des auteurs 35 originaux et non de la Collection d'Oribase, car Galien a ici après ciou (l. 6): «Καὶ διὰ τοῦτο ταύτας διδόασι μετὰ Θύμων ἢ σεπέρεως, ἢ ζιγ Γιθέρεως, ἢ γλήχωνος, «ἢ Θύμβρας, ἢ καλαμίνθης, ἢ ὀριγάνου, ἢ ὑσσώπου πρὸ πολλοῦ γε τῆς τροΦῆς « ένιοι των ιατρων επί των ειρημένων εν ήπατι και σπληνί διαθέσεων.» Οτ, dans Aëtius, on lit : « Εμπεφραγμένοις καὶ σκιβρουμένοις μετά θύμων ἢ γλήχωνος, ἢ θύμ-40 α βρας, ή καλαμίνθης, ή οριγάνου, ή σεπέρεως, ή ζιγΓιβέρεως σρο σολλού γε τής

P. 50, l. 6, Θσοι δε μετά τινος, κ. τ. λ.] Cf. III, 15, p. 217, l. 1.

« τροφης διδόασιν οἱ Ιατροί.»

CH. 40, p. 51, l. 3, Πυθαγόρας....Εὐρυμένη] Nous avons corrigé ces noms propres d'après Diogène Laërte (VIII, 12 et 13, éd. Cobet) : «Λέγεται δὲ καί 45 « πρώτος (ὁ Πυθαγόρας) κρέασιν ἀσκῆσαι ἀθλητάς · καὶ πρώτόν γε Εὐρυμένην (καθά

«θησι Φαδωρίνος εν τρίτω «των Απομνημονευμάτων»), των πρότερον ίσχάσι ξηραϊς α καὶ τυροῖς ύγροῖς, ἀλλὰ καὶ συροῖς σωμασκούντων αύτους, καθάπερ ὁ αὐτὸς Φαβωιρίνος εν δγδόη Παντοδαπης ίσθορίας Φησίν οι δε Πυθαγόραν άλείπθην τινά ιτούτον σιτίσαι τον τρόπον, μη τούτον τούτον γαρ και το Φονεύειν απαγορεύειν, «μή ότι γεύεσθαι τῶν ζώων κοινὸν δίκαιον ήμῖν ἐχόντων ψυχῆς.» Porphyre (De abstin. I, 26, p. 40, éd. de Rhoer), sans doute d'après Claude de Naples, et Pline (XXIII, 63, ol. 7), disent que Pythagore l'alipte ou l'athlète (exercitator) a enseigné aux athlètes à manger de la viande. Pausanias, au contraire (VI, 7, 10), présente un certain Dromée de Stymphale comme l'inventeur de ce régime. Dans l'endroit de Diogène où il énumère les homonymes de Pythagore (VIII, 46), il 10 parle d'un Pythagore l'alipte qui était à peu près contemporain du philosophe, mais, comme cet alipte était de Phliase, et que Rufus indique Samos comme la patrie de l'athlète qui fut le premier soumis au régime animal, il paraît que Diogène n'a pas voulu parler de cet alipte-là : du moins Dodwell (Dissert. de atate Pythag. philos. Lond., 1704, in-8°, p. 145 et 220 sqq.) applique les té- 15 moignages de Diogène, de Rufus, de Pline et de Porphyre, à un certain Pythagore, dont Diogène (l. l. 25) dit : «Καὶ ἔτερον Δωρικά ωεπραγματευμένον, ώς «Διονύσιος ίσλορεῖ. Ερατοσθένης δέ Φησι (καθό καὶ Φαδωρῖνος ἐν τῆ ὀγδόη Παντο-«δαπής ίσθορίας σαρατίθεται) τοῦτον εἶναι τὸν σρῶτον ἐντέχνως συκτεύσαντα ἐπὶ ατής μη' Ολυμπιάδος κομήτην και άλουργίδα Φορούντα, έκκριθέντα τε έκ τῶν ωαίδων 20 «καὶ χλευασθέντα αὐτίκα σροσδήναι τοὺς ἀνδρας καὶ νικήσαι.» Quoique Diogène ne nous dise rien de la patrie de ce Pythagore, Dodwell le désigne par le nom de Pythagore de Samos, et la plupart des auteurs qui ont parlé après lui sur ce sujet paraissent avoir adopté son opinion. (Voy. Hecker, Geschichte der Heilk. t. I, p. 108; Krause, Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen, p. 524 et 655.)

CH. 41, p. 52, l. 11, ἀποτιθεμένων] Outre les manières de conserver les raisins dont il est question dans ce chapitre, il en existait encore plusieurs autres, comme on peut le voir dans Dioscoride (V, 3), Galien, dans le chapitre dont Oribase a fait ses extraits, Berytius et Didymus dans les Géopon. (IV, 11 et 15), Pline (XIV, 3, ol. 1; XV, 18, ol. 17; et XXIII, 6 et 7, ol. 1), Columelle (XII, 30

44), Palladius (Sept. 17, et Nov. 12).

P. 53, l. 2-3, ἐν τῷ γλεύκει Nous avons cru devoir suivre la leçon des manuscrits d'Oribase; en effet, dans Dioscoride (V, 3), Athénée (XIV, p. 653 e), Pline (XIV, 3, ol. 1; et XXIII, 7, ol. 1) et Didymus dans les Géopon. (IV, 15, \$ 8), il est question de raisins conservés dans le vin. Cependant la leçon de Galien κατά 35 τοῦ γλεύκους n'est pas non plus à rejeter, car Columelle (XII, 44, 2) et Didymus dans les Géop. (IV, 15, 16) décrivent une manière de conserver les raisins qui consiste à les suspendre dans un vase de vin doux de façon qu'ils ne touchent pas au vin, mais qu'ils soient seulement pénétrés par ses exhalaisons.

P. 53, 1. 8, oivádeis L'explication de ce mot, donnée par le manuscrit C 2º m., 40 est tirée de Galien lui-même. Ici le mot oivédns a un tout autre sens que dans l'expression hippocratique olivos olivodns (voy. Galien, Comm. III in Vict. acut. \$ 1, t. XV, p. 628). On voit par Érotien (sub voce) que quelques-uns avaient pris le mot olvádns de l'expression olvádns dans le même sens que lorsqu'il s'agit de raisins.

45

P. 54, l. 11, μεφαλης άπ/εται Cf. III, 21, p. 230, l. 3.

CH. 42. p. 56, 1.2, σκυβελίτιδες | Les raisins scybélitiques étaient très-probablement ceux qui produisaient le vin scybélite, lequel était un vin très-épais et d'un goût fortement sucré (voy. V, 6, p. 349, 1.3), tirant son nom d'un endroit 5 de la Galatie (Pline, XIV, 11, ol. 9). Galien, au contraire, dit que les raisins scybélitiques croissaient dans la Pamphylie. Nous ignorons si on avait introduit

ailleurs la culture de ces raisins, ou si on les tirait de leur patrie. P. 56, l. 7, γίγαρτον δὲ όλως οὐδὲν έχουσαι | Théophraste (C. P. III, 14, 6; V, 5, 1 et 6, 13) assure que, si on ôte la moelle d'une branche de vigne qu'on 10 va mettre en terre, on obtient des raisins sans pepins; Columelle (De arb. 9, 3) et Pline (XVII, 25, ol. 21), qui s'en rapporte à Columelle, répètent la même chose, en donnant des préceptes plus détaillés pour obtenir ce résultat. Le faux Démocrite (Geop. IV, 7) et Palladius (Febr. 29), qui s'en rapporte ici aux Grecs, ajoutent encore aux règles données par Columelle plusieurs autres précautions ou 15 artifices tendant au même but. Galien dit que les raisins sans pepins venaient de la Cilicie, qu'ils étaient jaunâtres et très-petits; on voit que les manuscrits d'Oribase donnent ici la vraie leçon αὐσ/ηραί καὶ βραχεῖαι, et que la leçon de Galien σΊερεαὶ καὶ waxεῖαι doit être rejetée. Scaliger (Comment. ad Theophr. Caus. Plant. III, 21. Lugd. 1566, p. 197) nous dit : «Nobis satis compertum est in 20 aviridario quas vites habemus agigartas, medulla non carere, eas ex Taurinis « huc curavimus; exigui sunt acinuli; Corinthiacos vocant. In libris Indicarum « navigationum scriptum est, Orientalibus locis grandissimis acinis peculiares « esse sine ligno. Hoc anno qui fuit humidissimus, ex vinea nostra anthosmia, quam imperitum vulgus moschatam vocat, etiam hesterna cœna exhibuimus 25 «usitatæ magnitudinis tum racemos tum acinos in eis, nullo intus grano, cum « anno præcedenti qui fuit æstuosissimus, nec sine comete et pareliis, terna etiam «gigarta continerent, ea quæ tum maxima, tum durissima.» - On sait qu'il

arrive tous les ans du Levant de grandes quantités de petits raisins secs sans pepins, mais nous ignorons s'ils sont produits par l'artifice de culture indiqué 30 par Théophraste.

CH. 43, p. 57, l. 3, συνάμινα Par ce nom on désignait quelquefois aussi les fruits du sycomore. — Voy. Athénée (II, 51) et Dioscoride (I, 181). P. 57, l. 3, καθαρά μέν έμπεσόντα, κ. τ. λ. Cf. III, 29, p. 243, l. 1.

CH. 44, p. 58, l. 8, κεφαλαλγεί Comme nous ne connaissons pas d'autre 35 exemple du verbe πεφαλαλγέω employé dans un sens actif, nous aurions pu facilement changer ce mot en κεφαλαλγή, mais la leçon de Galien κεφαλαλγήσει se prête déjà plus difficilement à cette correction. D'ailleurs, dans le livre V, ch. 3 (p. 335, l. 10), le verbe ωοδαλγέω est également employé dans un sens actif.

Cu. 48, p. 60, l. 5, ἐν τῷ τῶν περσιπῶν γένει Les anciens considéraient 40 ordinairement les abricots comme une espèce de piches. - Voy. par ex. Dioscoride (I, 165), Pline (XV, 11, ol. 12) et Palladius (Nov. 7, 4). - Par contre,

10

15

Diphilus de Siphnos nous dit (ap. Athen. III, p. 82 f) que quelques-uns rangeaient les pêches parmi les prunes.

CH. 49, p. 61, l. 3, Θσα μὲν σθύφει, κ. τ. λ.] Cf. HI, 32, p. 250, l. 8. P. 61, l. 7, τὰ μὲν σθύφοντα, κ. τ. λ.] Cf. HI, 30, p. 245, l. 8.

P. 62, l. 4, τοῖς ὑσὶ βάλλεται] Qu'il nous soit permis de citer ici le passage 5 d'Horace (Epist. I. 7, 14) où il dit, en s'adressant à Mécène :

Non, quo more piris vesci Galaber jubet hospes, Tu me fecisti locupletem. Vescere sodes. Jam satis est. At tu quantumvis tolle. Benigne. Non invisa feres pueris munuscula parvis. Tam teneor dono, quam si dimittar onustus. Ut libet: hæc porcis hodie comedenda relinques.

Du reste Columelle (VII, 9, 8) recommande aussi de donner aux cochons, selon la saison, des pommes, des prunes, des poires, toutes sortes de fruits secs, et

des figues.

P. 63, l. 1 et 3, σ?ρυφνά....αὐσ?ηρῶν] Théophraste (De sensa et sensili, 89) donne σΙρυφνός comme synonyme de σΙυπίικός. Dans un autre endroit (Caus. plant. VI, 1, 5) il dit : «ΣΤρυφνόν (χυμόν) του ξηραντικόν ή ωηκτικόν ήρέμα εταύτης (της εν τη γλωτίη συμφύτου ύγρότητος).... αὐσίηρον τον ρυπίικον της α αίσθήσεως ή της ύγρότητος της ευ αύτη, ή της επιπολης ύγρότητος δημτικόυ ή 20 · σημτικου, ή ξηραυτικου, ή άπλως σθρυφυότητά τινα ήρεμαίαν καὶ μαλακήν.» Platon, dans sa théorie toute mécanique des saveurs, ne reconnaît également m'une différence graduelle entre la signification des mots σ ρυφνός et ανσηρός, quand il dit (Tim. p. 65 d): «Les particules les plus rudes paraissent acerbes «(σΙρυΦυός), celles qui le sont moins paraissent un peu sûres (αὐσΊηρός).» Dans 25 Galien il existe beaucoup de passages où les saveurs σΊρυΦνός et αὐσΊηρός ne sont présentées que comme des degrés différents de la saveur astringente. - Cf. Al. fac. II, 21; Al. succ. 4; Loc. aff. II, 9; Meth. med. IV, 7; Simpl. med. IV, 7 et 8, IX, Præf.; Sec. loc. V, 8; Sec. gen. IV, 5; t. VI, p. 595 et 778; t. VIII, p. 113 et 114; t. X, p. 298; t. XI, p. 639 et 647; t. XII, p. 160 et 960; t. XIII, p. 698; 30 et pseudo-Gal. De subfig. empir. éd. Chart. t. II, p. 344, e. - Mais, dans l'endroit où Galien traite spécialement des saveurs (Simpl. med. I, 39, t. XI, p. 452), il reconnaît une différence essentielle entre la saveur âpre (celle des coings, des pommes, des baies de myrte et des nèsses) et la saveur astringente : « Τὰ μέν γὰρ ισθύφοντα η ψύχοντα συνωθείν έσω φαίνεται το ψαῦον ήμῶν μόριον ἐκ τσαντὸς 35 «μέρους όμαλῶς, οἶον ἀθοῦντά τε καὶ σιλοῦντα καὶ συνάγοντα, τὰ δ' αὐσθηρά κατὰ . βάθους τε διαδύεσθαι δοκεῖ καί τινα τραχεῖάν τε καὶ ἀνώμαλου αἰσθησιν ἐπάγειν, «ώς ἀναξηραίνοντα καὶ σάσαν ἐκδοσκόμενα τὴν ἰκμάδα τῶν αἰσθητικῶν σωμάτων, «ὤσθ' έτέραν είναι την τῶν σαθῶν ἰδιότητα, μηδέ ῥηθῆναι σαζῶς δυναμένην ἀπό τε ατῶυ σΤυφόντων ἡμᾶς σωμάτων καὶ τῶν αὐσΤηρῶν χυμῶν.» Ensuite il ajoute (p. 453) 40 que Théophraste n'a pas parlé de la saveur astringente proprement dite.

CH. 51, p. 64, l. 5, Περὶ μήλων, κ. τ. λ.] Cf. III, 30 et 32, p. 246, l. 3; et p. 250, l. 13.

P. 64, l. 9, μενάτας ] C'est par erreur que nous avons laissé ce mot dans le

texte; la seule bonne leçon est uvalas et doit être traduite poires d'une mine. Il s'agit très-probablement ici de l'espèce de grandes poires que Pline (XV, 11) appelle pira libralia, et qu'on appelle encore de nos jours poires à la livre.

CH. 53, p. 65, l. 6, καρυωτοί] Cette espèce de dattes était l'objet d'une cul-5 ture très-importante dans la Palestine et surtout à Jéricho, comme on peut le voir dans Strabon (XVI, p. 763; et XVII, p. 800). Pline (XIII, 9, ol. 4) énumère cependant encore quatre espèces de dattes préférables aux caryotes, mais ce qu'il efi dit ressemble beaucoup à des fables.

P. 66, l. 8, γλυκύτης Peut-être faut-il chercher ici la vraie leçon dans 10 Siméon Seth et lire γλυκύς τις.

CH. 54, p. 67, l. 2, άλμάδες καὶ κολυμβάδες] Voy. note du livre II, 69, p. 184, l. 10.

P. 67, l. 4, ἐπιτηδειόταται, κ. τ. λ.] Cf. III, 19, p. 226, l. 8.

CH. 55, p. 68, l. 1, Πέτθεται, κ. τ. λ.] Cf. III, 17 et 19, p. 222, l. 12; et 15 p. 226, l. 10.

P. 68, l. 4, ύγρου μέν ου, κ. τ. λ.] Cf. III, 29, p. 243, l. 4.

Ch. 58, p. 69, l. 9, Δαμασκῷ] Athénée (II, p. 49 d) et Pline (XV, 12, ol. 13) disent également que les meilleures prunes venaient de Damas, et le dernier nous apprend qu'on avait depuis longtemps introduit la culture de cette es20 pèce de prune en Italie. Dans Athénée (loc. cit.), nous voyons aussi que, de son temps, le mot δαμασκηνά était déjà employé comme dénomination générique des prunes. De même, on lit dans Démocrite (Geopon. X, 73), là où l'auteur explique, pour les fruits, les anciens noms tombés en désuétude : «Κοκκύμηλόν ἐσθιν δ καλοῦμεν δαμασκηνόν,» et dans Palladius (Nov. 7, 15 et 16) : «Pruna...hæc sunt quæ damascena dicuntur.» Paul d'Égine (I, 81) et Siméon Seth (p. 22 sqq.) appellent aussi les prunes δαμασκηνά.—Après les prunes de Damas, les meilleures, selon Galien (loc. cit.), étaient les prunes d'Espagne, qu'il leur préférait même, lorsqu'il s'agissait de provoquer des évacuations alvines (loc. cit. cf. aussi San. tu. V, 9, t. VI, p. 353; Simpl. med. VII, t. XII, p. 32 et 33).

30 Ch. 59, p. 70, l. 1, ἀθυρόντων] Il est difficile de savoir quelle est ici la véritable leçon; d'un côté, il est peu probable que Galien, qui blâmait toujours avec aigreur ceux qui voulaient parler comme les Athéniens d'il y a six cents ans, ait employé un mot aussi ancien qu'αθύρω, lequel ne se rencontre guère que chez les poêtes et qui, probablement, n'était plus usité de son temps; mais, d'un autre 35 côté, on ne saurait admettre qu'Oribase, ou bien quelque copiste, ait mis un mot si poétique à la place du mot beaucoup plus commun ἀπρατούντων de Galien qui, en outre, n'a pas même une signification identique.

Cu. 60; p. 70, l. 4, χολώδη] Le commencement du chap. 10, l. III (p. 205, l. 11), qu'Oribase n'a pu qu'emprunter au même endroit de Galien, dont 40 il a tiré ce chapitre-ci, montre évidemment que χολώδη est la seule vraie

leçon, bien que, sans cela, l'épithète de ξυλώδη s'applique aussi très-bien aux caroubes.

Cú. 63, p. 72, l. 2, μοχθηρον υπάρχειν εν Πέρσαις | Bolus, le sectateur de Démocrite (Schol. Nic. Ther. 764), et l'auteur anonyme du ms. de la Bibl. de Rhediger, à Breslau (ap. Schneider, ad Theophr. Hist. Plant. IV, 2, 5), racontent que, du temps de Cambyse, les Perses avaient transplanté en Égypte un arbre vénéneux de leur pays, pour empoisonner les Égyptiens, mais que, contre leur attente, cet arbre, par l'effet du changement de climat, commença à porter des fruits bons à manger et qu'enfin cet arbre était la persée. Callimaque, au contraire (Schol. Nic. Alex. 101), dit que le héros Persée a introduit la cul- 10 ture de cet arbre de l'Éthiopie en Égypte. Pline (XV, 13) mentionne les deux traditions. - Cf. aussi Diodore de Sicile (I, 34, 7). - Plusieurs autres auteurs (Dioscor. I, 187; Gal. Sec. loc. II, 2, t. XII, p. 569; Plutarch. De Is. et Osir. 68; Colum. X, 404; pseudo-Arist. De plant. I, 7) disent également que ce fruit, qui était vénéneux en Perse, était devenu bon à manger en Égypte. Îl n'y a 15 que Nicandre (Alex. 100) qui prétende que Persée ait transplanté cet arbre de l'Éthiopie à Mycène, tandis que les autres auteurs parlent de la persée comme d'un arbre exclusivement propre à l'Égypte (Theophr. H. P. III, 3, 5; C. P. II, 3, 7; Pausan. V, 14, 3; Gal. Sec. loc., l. cit.); c'est tout au plus, si quelquesuns y ajoutent les pays voisins, comme la Syrie, la Palestine, l'Arabie, l'Éthiopie 20 (Strabon, XVI, p. 773; XVII, p. 823; Athénée, XIV, p. 649 d; pseudo-Aristote, loc. cit.). L'orthographe du nom de cette plante varie beaucoup; on trouve περσέα, πέρσεια, περσία, περσαία et πέρσειον (voy. Schneider, Index ad Theophr. et Sprengel, ad Theophr. H. P. IV, 2, 5). Galien nous dit (Sec. loc., l. cit.) qu'on l'appelait aussi σέρσιον. Cette dernière synonymie a engagé 25 Sprengel (ad Diosc. loc. cit.) à essayer d'éclaircir la fable sur le changement des propriétés de la persée, en supposant qu'on l'avait confondue avec le σλρύχνος parinós, espèce vénéneuse de morelle, qui, d'après Dioscoride (IV, 74), portait également le nom de wéposov.

P. 72, ł. 8, εί τις ώς φαρμάνω, κ. τ. λ.] Cf. III, 18 et 19, p. 226, ł. 1; et 30 p. 227, ł. 9.

CH. 65, p. 73, tit. τῶν ἀγρίων Φυτῶν] Nous ne savons pourquoi Oribase a rattaché au premier livre ce chapitre, qui paraît avoir plus de rapport avec le commencement du second, où il est également question d'herbes potagères. — Les anciens, surtout les Grecs, faisaient un usage très-fréquent d'herbes potagères sauvages; on en rencontre un grand nombre de preuves dans Théophraste (H. P. VII, 7, 1 et 2), dans Dioclès (ap. Athen. II, p. 62 c et 68 e), dans Galien (voy. entre autres, Al. fac. II, 70, t. VI, p. 657 et Att. vict. rat. 3, éd. Chart. t. VI, p. 412; De diff. feb. I, 4, t. VII, p. 285). Sibthorp nous apprend qu'en Grèce on mange encore un grand nombre d'herbes sauvages, et il nous cite quelques-unes de ces herbes (Walpole, Travels in various countries of East, etc., t. II, p. 102 et 103). On sait, du reste, que la mère d'Euripide vendait des herbes sauvages sur le marché. — Voy. Arist. Thesm. 387; et Schol. Ach. 478.

#### LIVRE II.

Ch. 1, p. 7h, l. 1, λαχάνων ] Sous ce nom, on comprenait toutes les plantes herbacées qui servaient à la nourriture de l'homme et qui n'étaient pas comprises dans la classe des σιτηρά et des δσπρια (voy. note aux mots δημητριακοῖς καρποῖς, p. 39, l. 9), qu'elles fussent cultivées ou sauvages. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire Théophraste (H. P. VII, 1-7), où ce sujet est amplement traité. Il n'y a que le faux Aristote. (De plant. I, 4) qui emploie ce mot dans un sens un peu différent, quand il divise les plantes en quatre classes : δένδρα, Θάμνοι, λάχανα, βοτάναι : car cette distribution paraît répondre exactement à celle de Théophraste, qui distingue (H. P. I, 3, 2) des δένδρα, des Θάμνοι, des Φρύγανα et des πόσι, en définissant les Φρύγανα «Τὰ ἀπὸ ῥίζης πολύκλαδα.»

CH. 4, p. 75, l. 9, χρήσιμον δέ, n. τ. λ.] Cf. III, 24, p. 233, l. 7.

CH. 5, p. 76, l. 5, Ξηραίνει μέν οδν, π. τ. λ.] Cf. III, 33, p. 252, l. 5.

Сн. 6, р. 76, l. 10, Υδατωδέσ ατα λαχάνων, н. τ. λ.] Cf. III, 34, р. 254, l. g.

15 CH. 10, p. 78, l. 9, δρασθήριου γάρ ἐσθιν, π. τ. λ.] Cf. III, 32, p. 251, l. 8.

Сн. 11, р. 79, l. 3, τὰ δὲ οἶν ἀνανθώδη, κ. τ. λ.] Сf. III, 19, р. 226, l. 12.

CH. 14, p. 81, l. 6,  $\lambda \epsilon \pi 7 o \mu \epsilon \rho \tilde{\eta}$ ] Selon Galien (Simpl. med. fac. I, 11 et IV, 3, t. XI, p. 399 et 627), on appelle  $\lambda \epsilon \pi 7 o \mu \epsilon \rho \epsilon$  tout ce qui se dissout ou se

P. 81, l. 6 et 7, τροφη.... όψον] En général, les anciens distinguaient deux

casse facilement en petites particules. - Voy. 1. XIV, ch. 33.

20

classes d'aliments : le oîros, qui était, du moins en théorie, le principal, et les όψα, qui n'étaient que l'accessoire. Ainsi Plutarque (Sympos. IV, 4, 3) définit Γόψου· «Τὸ τὴν τροφὴν ἐφηδύνου,» et Arrien (Indica, p. 189) dit, en parlant des Ichthyophages, que, pour eux, le poisson est le oîvos et que le pain est 25 l'ovor. Dans le livre hippocratique de Sal. vict. rat. (§ 1, t. VI, p. 72-74), on prescrit successivement pour chaque saison ce qu'il faut manger en fait de oîvos et en fait d'όψα. Nous avons vu plus haut (note aux mots δημητριακοῖς καρποῖς, p. 39, 1. 9) que les anciens désignaient par le nom oîros, tantôt le froment seul (cette acception du mot oîros paraît la plus récente, puisque c'est la seule 30 qu'on trouve dans les Géop., tandis qu'on ne la rencontre que rarement chez des auteurs plus anciens), tantôt toutes les céréales alimentaires, et enfin, dans l'acception la plus générale, toutes les graines farineuses, aussi bien les céréales que les légumineuses et autres. On ne s'étonnera donc pas que, dans plusieurs endroits, les όψα soient opposés au pain (Athen. V, p. 186 e), comme ils le sont 35 ailleurs au σῖτος. Dans le livre De salub. vict. rat., sous la rubrique de σῖτος, il n'est jamais question que de pain ou de μᾶζα. Quant à όψον, nous ne croyons pas

nous tromper en affirmant qu'il comprenait tous les aliments qui n'étaient pas 'du σπος. Athénée dit, il est vrai (VII, p. 277 a), qu'όψου signifie proprement tout ce qui est préparé par le feu pour être mangé, mais la phrase qui suit immédiatement (« ήτοι γὰρ έψόν ἐσῖι ἢ σαρὰ τὸ ἀπίῆσθαι ἀνόμασῖαι») montre assez que cette définition n'est qu'un jeu étymologique, et Galien range parmi les dua 5 des herbes potagères sauvages (Al. fac. II, 70, t. VI, p. 657), des dattes, des olives, des raisins, du sel, du miel (San. tu. VI, 7, t. VI, p. 413 et Sec. loc. II, 1, t. XII, p. 537), et même de la ptisane (Comm. I, in Fract. § 16, t. XVIII b. p. 406). Du reste Plutarque (Sympos. VIII, 6, 4) donne encore une autre étymologie du mot όψον: « Όψον δὲ τὸ σαρασκευαζόμενον εἰς δεῖπνον αὐτοῖς (τοῖς 10 «ἀρχαίοις) · ὀψὲ γὰρ δειπνεῖν ἀπὸ τῶν ωράξεων γενομένους (Φασίν). » Mais, comme. dans l'opinion des anciens, le poisson était, de beaucoup, le meilleur de tous les όψα, la coutume prévalut de donner exclusivement ce nom aux poissons. C'est là ce que nous disent Athénée (VII, p. 276 e) et Plutarque (loc. cit. 4, 2), et il ne serait pas difficile de confirmer leur assertion par de nombreux 15 exemples. - Voy. par ex. Xénocrate (II, 58, p. 134, 8). - Quant à l'ortie clie-même, on sait que, dans les pays du nord, on mange encore au printemps les jeunes pousses de cette plante comme légume.

CH. 15, p. 81, l. 9, To yey llow, n. t. l.] Cf. III, 19, p. 227, l. 3.

CH. 16, p. 82, l. 5, εἰ τριφθὲν ἐμβληθείη] Des fables analogues sont ra- 20 contées par Dioscoride (I, 170), Pline (XX, 48, ol. 12) et Sotion (Geop. XI, 28).

CH. 17, p. 82, tit. ἀσπαράγων | Au commencement du chapitre de Galien dont cet endroit est tiré, on lit : «Je ne me propose pas de rechercher maintenant si on doit écrire par un φ ou par un σ le mot ἀσπάραγος, car ce livre 25 n'est pas écrit pour ceux qui s'évertuent à parler attique, mais pour ceux qui « veulent conserver leur santé; lors même que, pour me servir des mots de Pla-«ton (Leg. III, p. 689 d), ils ne connaîtraient ni la grammaire ni la natation 1. Mais, puisque presque tous les Grecs nomment ἀσπαράγουs les jeunes tiges, quand elles poussent pour produire des fruits ou des graines, parlons de leurs 30 «propriétés, en permettant à chacun de les nommer comme il veut.» Ce texte de Galien est, pour ainsi dire, la contre-partie de Phrynichus (éd. Lobeck, p. 110), qui expose comment on commet une double faute par rapport à ce mot, d'abord en l'écrivant avec un w, et ensuite en l'employant comme une dénomination générale, tandis que c'est le nom spécial d'une plante particulière. 35 Sous ce dernier rapport, Athénée (II, p. 62 e) est d'accord avec Phrynichus, et tous les deux recommandent de se servir du mot ¿puevov, quand il s'agit de tiges en général; mais, après avoir invoqué le témoignage de plusieurs auteurs en faveur de l'orthographe avec Ø, Athénée cite les poëtes comiques Antiphane et Aristophon, qui avaient écrit ἀσπάραγος. -- Voy. aussi Phrynichus in Bek- 40 keri Anecd. p. 24.

<sup>1</sup> C'est un proverbe grec qu'on appliquait aux gens qui n'avaient rien appris. — Le texte de Galien porte, mais à tort,  $vo\tilde{u}v$  au lieu de  $v\tilde{\varepsilon}v$ .

#### 584 NOTES DU LIVRE II, CH. 18-19-20-21-23-24-27-28.

CH. 18, p. 83, tit. γογΓυλίδος ήτοι βουνιάδος | Partout dans Galien ces deux mots sont donnés comme synonymes, tandis que, pour Nicandre, Diphilus de Siphnos (ap. Athen. IX, p. 369 b-d) et Dioscoride (II, 134 et 136), ils désignent deux espèces différentes de navets.

P. 83, l. 10, Καλλίσ η δέ, κ. τ. λ.] Cf. IV, 1, p. 263, l. 9.

CH. 19, p. 84, l. 3, H ρίζα τοῦ άρου, κ. τ. λ.] Cf. IV, 1, p. 263, l. 10, sqq.

CH. 20, p. 85, l. 4, Καὶ τούτου τὴν ῥίζαν, κ. τ. λ.] Cf. IV, 1, p. 264, l. 3.

CH. 21, p. 85, l. 7, H ρίζα τούτου, μ. τ. λ.] Cf. IV, 1, p. 264, l. 5.

- P. 85, l. 8, ἀποτίθεται, καὶ διὰ λιμῶν] La contradiction qu'il y a entre ces deux membres de phrase est moins apparente chez Galien, lequel insère, après le premier membre, la citation du vers d'Hésiode (Opp. et dies, 41) où ce poëte dit que la mauve et l'asphodèle offrent une grande ressource. La contradiction n'en existe pas moins, et c'est ce qui a engagé Sprengel (Antiq. bot. Lips. 1798, in-4°, p. 78) à supposer que Galien avait confondu une autre plante avec le véritable asphodèle. Mais, comme nulle part dans l'antiquité l'asphodèle n'est, ainsi que le prétend Sprengel (p. 77), présenté comme un mets recherché, qu'il est, au contraire, toujours regardé comme un aliment assez commun, on peut bien supposer que l'asphodèle recommandé par Hésiode n'était pas non plus entièrement exempt d'amertume.
- 20 Ch. 23, p. 87, l. 10, καρώ] Nous nous sommes permis de changer l'accent de ce mot; nos mss., ainsi que le texte de Galien et les livres d'Oribase ad Ennapium, donnent toujours κάρω. Seulement le ms. C a une fois σκάρως οι σκάρως C 2<sup>n</sup> m. corrige toujours en κάρως οι κάρως, une fois en κάρωος; Aëtius a ordinairement κάρως, rarement καρῶος; la Synops. toujours καρῶος. Dans les lexiques, on ne trouve que les formes κάρως, κάρως et κάρως, dont la dernière nous semble du moins très-douteuse.
- Ch. 24, p. 88, l. 4, οὐδεμίαν ἔχει σαΦῆ ποιότητα] Quoique les truffes aient été employées comme aliment, dès les temps les plus anciens, elles ne paraissent pas avoir été en général un aliment aussi recherché que de nos jours. Probablement les anciens n'ont pas connu nos truffes noires; ils se servaient de quelque autre espèce d'un goût moins prononcé, à moins qu'on ne veuille retrouver les premières dans une espèce particulière appelée μίσυ, qui croissait aux environs de Cyrène et dont parle Théophraste (H. P. I, 6, 13); cette espèce était, à ce qu'il dit, très-agréable et avait une odeur de chair; il nomme encore une autre espèce particulière à la Thrace. Cet endroit a été reproduit par Athénée (II, p. 62 a) et par Pline (XIX, 12, ol. 3).

CH. 27, p. 90, l. 7, Φείδεσθαι] Cf. III, 1, p. 187 l. 1.

CH. 28, p. 91, l. 4, ή σὰρξτῶν ὑῶν] Les anciens sont inépuisables dans leurs louanges du porc. (Voy. par ex. Hipp. App. au Rég. \$ 19, t. II, p. 492, le poëte

comique Platon, ap. Clem. Alex., Strom. VII, 6, p. 304, Celse, II, 18, Plutarque, Symp. IV, 4, 4 et 5, 1, Oppien, Halient. III, 442, Élien, Nat. anim. IX, 28.) Cependant la prédilection pour cette viande ne remonte pas jusqu'à l'origine de la littérature grecque, car, dans l'Iliade, les héros mangent presque toujours des dos de bouf, comme on peut le voir dans Dioscoride 1 (ap. Suid. voc. Ounpos et Athen. I, p. 8 e et q a), lequel avait rassemblé, dans son traité Sur les coutumes chez Homère, les endroits qui se rapportent à ce sujet. Dans l'Odyssée, il est assez souvent question aussi de viande de porc, de mouton et de chèvre (par ex. β' 56; ξ' 73 sq.), cependant le porc ne prédomine pas. Au vie siècle avant notre ère, Ananias (ap. Athen. VII, p. 282 c) dit encore que le bœuf en- 10 graissé est un mets agréable, aussi bien au milieu de la nuit que pendant le jour. Cependant nous croyons que, vers cette époque, le porc a dû commencer à prévaloir; du moins, Philostrate (De gymnastica, éd. Kayser, Heidelb. 1840, in-8°, p. 4 et 6) dit que les athlètes mangeaient autrefois du bœuf, du taureau et du bouc, et que le porc ne commença à faire partie de leur régime qu'à l'époque où 15 la médecine s'ingéra dans la gymnastique, pour la rendre molle et efféminée (Voy. note à la p. 51, l. 2.) Dans le traité hippocratique Sur le régime (II, § 46, t. VI, p. 544 et 546), l'auteur accuse le bœuf d'être lourd et difficile à digérer; depuis, cette opinion a régné sans contradiction. Peut-être cette préférence pour le porc pourrait-elle s'expliquer par la croyance vulgaire que la chair de porc 20 était celle qui ressemblait le plus à la chair de l'homme (Gal. Al. fac. III, 2, t. VI, p. 663 et Simpl. med. X, t. XII, p. 254)2. On en devait tirer la conclusion qu'elle était plus capable aussi que toute autre à nourrir l'homme. C'est sans doute de cette erreur populaire et aussi de la prédilection que les anatomistes du moyen âge avaient pour disséquer les cochons qu'est née cette autre 25 croyance, encore en vigueur de nos jours, que c'est le corps du cochon qui ressemble le plus à celui de l'homme pour les parties intérieures. - Voy. III, 13 et 15, p. 207, 3; et 215, 2. - Cf. aussi Castellani, De esu carnium, ap. veteres dans Gronovius, Ant. Greec. t. IX, p. 362.

P. 91, l. 11, Oi μόσχοι δέ, n. τ. λ.] Cf. III, 17, p. 222, l. 9.

P. 92, 1. 7, nandχυμος δε καί, κ. τ. λ.] Cf. III, 16, p. 218, 1. 3.

P. 93, 1. 3, Καὶ ἡ τοῦ λαγωοῦ, κ. τ. λ.] Cf. III, 16, p. 218, l. 7.

P. 93, l. 10, καμήλων] Aristote dit, au contraire (Hist. Anim. VI, 26, p. 578, l. 14), que la chair de chameau est très-agréable, et Diodore (I, 54, 6) rapporte que, dans l'Arabie, on en faisait un grand usage. Suivant Hérodote (I, 35, 133), dans la Perse, les riches se faisaient servir, le jour de leur fête, des bœufs, des ânes, des chevaux, des chameaux rôtis en entier. Quant aux ânes et aux chevaux, il en est parlé dans le traité hippocratique Sur le régime (II, \$46, t. VI, p.546) comme d'un mets usité; cependant nous verrons plus tard (ch. 68, p. 178, l. 6) que ces mets n'étaient pas très-estimés. Longtemps après, Mécénas 40

<sup>1</sup> Il s'agit ici probablement de Dioscoride, le disciple d'Isocrate, qui vivait vers l'an 400 avant notre ère. (Voy. Casaubon, ad Athen. *loc. cit.*)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On voit par ces passages de Galien que certains aubergistes avaient même profité de cette ressemblance pour donner de la chair humaine en guise de cochon; un de ces aubergistes perdit toutes ses pratiques, qui finirent par craindre de servir aussi un jour à l'alimentation des autres voyageurs.

45

(Pline, VIII, 68, ol. 43) renouvela la coutume de manger de jeunes ânes, coutume qui cependant se perdit de nouveau peu après. Du temps de Gallen, ce n'était guère qu'à Alexandrie qu'on mangeait encore de l'âne et du chameau (Al. fac. I, 2, t. VI, p. 436 et Meth. med. ad Glauc. II, 12, t. XI, p. 142). Enfin, 5 d'après Élien (Nat. anim. XI, 35), Bathylis de Crète se guérit de la phthisie en mangeant de la chair d'âne. Dioclès de Caryste, suivant Cœlius Aurelianus (Chron. V, 1, p. 556), conseillait, dans la sciatique, les viscères d'ânes pour nourriture.

P. 94, I. 3, nuvwv II semble ressortir d'un endroit de Mnésithée (voy.

10 plus bas, p. 181, l. 3) que, de son temps, les jeunes chiens étaient un mets assez estimé. Pline (XXIX, 14, ol. 4), qui invoque le témoignage de Plaute, affirme la même chose pour les anciens Romains. Ananias (ap. Athen. VII, p. 282 b) dit que la meilleure saison, pour manger du chien, est le temps de la vendange. Hippocrate expose (Vict. rat. II, \$ 46, t. VI, p. 564) les qua-15 lités alimentaires du chien et du jeune chien; et, ailleurs (Intern. affect. § 56, t. VII, p. 222), il recommande de manger de la chair de chien adulte. Dans plusieurs autres passages des écrits hippocratiques (par ex. Morb. sac. § 1, t. VI, p. 356; Int. affect. \$ 27, t. VII, p. 240, et pass.; De morb. II, \$ 56, t. VII, p. 88), la chair de chien est présentée comme un aliment usité. Du temps de Galien, 20 le chien et le renard paraissent avoir été moins estimés; du moins, il se réjouit de n'avoir jamais été obligé de manger de si mauvais aliments (Att. vict. rat. 8, t. VI, éd. Chart. p. 414 d). On voit aussi dans Sextus Empiricus (Pyrth. Hypot. III, 24, \$ 225) que la chair de chien était considérée, de son temps, comme un mets impur; il ajoute que quelques peuplades thraces passaient pour 25 cynophages, que manger du chien était une habitude chez les anciens Grecs, et

P. 94, l. 6, ἀλωπένων] Galien nous dit (Al. fac. III, 2, t. VI, p. 665 et Comm. IV in Vict. acut. \$88, t. XV, p. 882) que la bonté de la chair des renards 30 en automne tient à ce qu'ils mangent du raisin à cette époque. Ananias (ap. Athen. VII, p. 282 b) dit aussi que le renard est bon en automne. Hippocrate (Vict. rat. II, \$46, t. VI, p. 564) et Mnésithée (voy. plus bas, ch. 68, p. 181, l. γ) parlent également de la chair de renard.

que Dioclès, de la famille des Asclépiades, avait ordonné à quelques malades de la chair de jeune chien. — Voy. aussi Cœlius Aurel. Chron. I, 4, p. 320-21.

P. 94, 1. 7, Γινώσπειν δέ δεῖ] Cf. Ananias (ap. Athen. VII, p. 282 b), Hipp. 35 (App. an Rég. \$ 19, t. II, p. 492), Athénée le médecin (voy. plus haut, I, 3, p. 15, l. 1, sqq.), Galien (Comm. IV, in Vict. acut. \$88, t. XV, p. 881 et 882 et Comm. I, in Artic. \$ 27, t. XVIII a, p. 358-59) et Rufus (IV, 2, p. 270, l. 6).

CH. 29, p. 95, tit. noχλιών Quoique les escargots aient été employés asser anciennement comme aliment, puisque les poëtes comiques Épicharme et Alexis, 40 ainsi qu'Héraclide de Tarente, en font mention (ap. Athen. II, p. 63 c, e, et 64 a), ce ne fut que du temps de la guerre civile entre Pompée et César que Fulvius Hirpinus (Plin. IX, 82, ol. 56) s'avisa de construire des parcs d'escargots. Varron (De re rast. III, 14) expose comment on construisait ces parcs.

P. 95, l. 6, Υπάρχει δὲ αὐτοῖε, κ. τ. λ.] Cf. III, 29, p. 241, l. 12. P. 95, l. 9-10, Εἶ δὲ Θελήσαιε, κ. τ. λ.] Cf. IV, 1, p. 265, l. 1. NOTES DU LIVRE II, CHAPITRES 30-35-38-39. 587

CH. 30, p. 97, l. 4, Βελτίους δέ οἱ σόδες, κ. τ. λ.] Cf. III, 15, p. 215, l. 11.

CH. 35, p. 100, l. 9, duelvor ylvetai, n. t. l.] Cf. IV, 1, p. 267, l. 10.

CH. 38, p. 102, tit. σιμελής καὶ σίέατος Dans Aristote (Hist. anim. III, 17, p. 520, l. 6), on lit: «La σιμελή et le σθέαρ diffèrent entre eux, car le σθέαρ «peut se casser dans tous les sens et se fige quand il se refroidit; la σιμελή, au contraire, est fondue et ne se fige pas. De même le bouillon des animaux à «σιμελή, comme le cheval et le cochon, ne se fige pas, tandis que celui des ani-«maux à σ/έαρ, comme le bœuf et la chèvre, se fige. Il existe aussi une différence (entre ces deux éléments du corps), selon les parties où ils se trouvent, puisque ala σιμελή se rencontre entre la peau et les chairs et que le σ/έαρ n'existe que dans 10 la profondeur des chairs. Enfin, les animaux dont les dents s'affrontent exacte-«ment ont de la σιμελή; ceux qui ne sont pas dans cette condition ont du σθέαρ.» - Voy. aussi Part. anim. II, 5, p. 650, 1. 20; Galien, dans l'endroit dont ce chapitre est tiré, et Simpl. med. (IV, 6, t. XI, p. 635), où il semble considérer le σθάρ comme une espèce particulière de σιμελή, et surtout dans le même traité 15 (XI, t. XII, p. 324), Pline (XI, 85, ol. 37), le faux Galien (De util. resp. t. V, éd. Chart. p. 412 a), Suidas, voce σιμελή, Schol. Oppian. (Hal. 1, 170). Rufus, au contraire (Appell. part. p. 64), prend ωιμελή et σθέαρ comme synonymes, puisqu'il dit : « Ηιμελη δέ έσ ι σαρέκχυμα λευκον λιπώδες ο καὶ σ έαρ κααλούσιν.» Meletius (De hom. fabrica, ch. 30, p. 133, éd. Cramer) dit que la graisse diffère du suif, en ce qu'elle ne se fige pas, quand elle est refroidie, 20 tandis que le suif se fige, de façon à pouvoir être cassé; cette différence est au moins fort exagérée.

Ch. 39, p. 102, 1. 7, συμωτόν] Dans deux autres passages encore (Al. succ. 4, t. VI, p. 771; Comm. III in Vict. acut. \$11, t. XV, p. 657), Galien donne les mêmes louanges au foie gras; du reste, il paraît que les foies gras étaient une invention 25 romaine; du moins, Pline dit (VIII, 77, ol. 51): «On met aussi au foie des femelles de porcs, ainsi qu'à celui des oies, une certaine recherche qui est une invention de M. Apicius¹; on les engraisse avec des figues sèches et on les tue par sursaturation, en leur donnant subitement du vin miellé à boire. » Athénée dit, il est vrai (IX, p. 384 c): «Quant aux foies d'oie, si estimés à Rome, Eubule en parle dans ses Marchandes de couronnes;» mais il ne semble pas qu'on doive conclure de ces mots que les foies dont parlait Eubule étaient des foies gras. Cœlius Apicius appelle les foies gras du nom latin de ficatum (VII, 2), et on

¹ Il est probable qu'il s'agit ici du plus ancien des quatre amateurs de la bonne chère, nommés Apicius, qui nous sont connus (voy. Casaub. ad Athen. I, 7 a), car il semble résulter des mots de Pline que les foies gras de truic étaient plus anciens que les foies gras d'oie, et l'Apicius dont nous voulons parler fut la cause du bannissement de P. Rutilius Rufus, lequel fut consul l'an de Rome 649 (voy. Athén. IV, p. 168 d), tandis que Métellus Scipion, l'un des deux contemporains qui se disputaient l'honneur d'avoir inventé les foies gras d'oie (v. plus bas note aux mots ௧σπερ δὲ ἐπὶ τῶν ὑῶν, ch. ¼4, p. 107, l, 10) fut consul en 702.

admet généralement que le nom du *foie*, dans la plupart des langues dérivées du latin, vient de ce mot-là.

CH. 42, p. 105, l. 1, Τὸ γένος ἀπάντων, n. τ. λ.] Cf. III, 17, p. 221, l. 9.
P. 105, l. 6, συργῖται] Galien (San. tu. VI, 11, t. VI, p. 435) parle de mois neaux qui nichent dans les tours et qu'on appelle συργῖται. De même, on lit dans Aëtius (IX, 31): «L'alouette ressemble aux moineaux qui habitent les murs des « villes et qu'on appelle συργῖται ου τρωγλῆται.» Le même oiseau est plus amplement décrit par Aëtius (XI, 11). Voy. aussi Paul d'Égine, III, 45 et VII, 3, sub νοςε τρωγλοδότης, le faux Galien (De ren. morb. 5, t. XIX, p. 677 et 678) et 10 Nicolaus Myr. (I, 60), qui l'appelle σ'λιλιπιπίς. — Conf. note, III, 2, p. 195, l. 4.

P. 105, l. 9, φασιανῶν] Pour l'orthographe de ce mot, nous avons suivi l'opinion d'Athénée, qui dit (IX, p. 387 c), après avoir cité les témoignages d'Aristophane, de Mnésimaque, de Théophraste, d'Aristote et de Speusippe sur les faisans: «φασιανὸν δὲ οὖτοι κεκλήκασιν αὐτὸν καὶ οῦ φασιανικόν.» Cependant, il cite aussi (ibid. a) un autre endroit d'Aristophane οὰ l'oiseau est appelé φασιανικός.

CH. 44, p. 107, l. 10, Δσπερ δὲ ἐπὶ τῶν ὑῶν | Oribase, ou plutôt Galien, est ici en désaccord avec tous ceux qui ont traité du même sujet, car Pline (VIII, 20 77, ol. 51), Horace (Sat. II, 8, 88) et Palladius (De Re rust. I, 30, 4) s'accordent à dire que les oies qu'on élevait à cause de leur foie doivent être nour ries avec des figues sèches, comme on le faisait d'ailleurs également pour les truies (voy. note au mot συκωτόν, à la page 102, l. 7). Les frères Quintilius (Geopon. XIV, 22, 10-16) recommandent d'abord la même méthode; mais, 25 en outre, ils exposent une autre manière plus compliquée d'engraisser qui avait à la fois l'avantage d'augmenter le volume du foie et de rendre la chair excellente. Elle consistait d'abord en froment ou orge, ensuite en bols (κολλύρια) qu'on faisait avaler aux oies et dont on augmentait graduellement le nombre, mais dont les auteurs ne nous ont pas appris la composition, plus tard en 30 ferment trempé dans une décoction chaude de mauve et en eau miellée pour boisson; enfin, les derniers jours, on mêlait au ferment des figues sèches écrasées. Nous ne serions pas éloigné de croire que Galien ait confondu l'engraissage des oies avec celui des poules; du moins, Pline (X, 71, ol. 50) rapporte que, lorsque, onze ans avant la troisième guerre punique, la loi somp-35 tuaire de Fannius eut défendu de manger des poules engraissées, on s'avisa de tremper les aliments de ces oiseaux dans du lait, pour rendre leur chair plus agréable. De même, Columelle (VIII, 7, 4) dit : « Si vous tenez à ce que les « poules soient non-seulement grasses, mais tendres aussi, il faut tremper leurs « aliments dans de l'eau miellée; d'autres les trempent dans un mélange d'une 40 a partie de bon vin et trois parties d'eau. » Pline nous apprend encore (X, 27, ol. 22) qu'on ignorait si Métellus Scipion ou son contemporain, le chevalier M. Seius, avait inventé l'art de faire des foies gras d'oie.

P. 108, l. 5, Kai τὰ ω/ερὰ, n. τ. λ.] Cf. III, 17, p. 222, l. 1.

P. 108, l. 12, Επαινοῦσι] Dans un autre endroit (Simpl. med. XI, t. XII,

p. 336), Galien dit qu'il a éprouvé par l'expérience les vertus de l'estomac du labbe et qu'il les a trouvées nulles. Malgré cette assertion, il paraît que ce médicament jouissait d'une grande vogue, et qu'on poursuivait l'oiseau, uniquement pour avoir son estomac; Philostrate (Imag. II, 17, p. 808 et 809) l'atteste de la manière suivante: « Les hommes poursuivent les labbes, non pas certes pour leur chair, qui est mauvaise, malsaine et désagréable, même quand on a faim, mais pour fournir aux médecins leur estomac, qui est capable de donner de l'appétit à ceux qui en mangent et de les rendre légers. » Le même auteur donne des détails fort intéressants sur la chasse du labbe. Pour ce qui regarde l'autruche, Élien (Nat. anim. XIV, 7) recommande non pas l'estomac même de cet oiseau, 10 mais les pierres qu'on y trouve, comme un moyen contre la mauvaise digestion; et Kyranides (I, 18) prescrit de suspendre ces pierres au cou dans le même but. Galien (Eupor. II, t. XIV, p. 468) prétend que l'estomac de l'autruche est un remède contre la diarrhée.

CH. 45, p. 109, l. 4, ŵεlνω µέν] Héraclide de Syracuse et Épénetus (ap. 15 Athen. II, p. 58 b) disent, au contraire, que les meilleurs œufs sont ceux de paon, ensuite ceux de l'oie d'Égypte, et que les œufs de poule ne viennent qu'en troisième lieu. — Voy. aussi III, 15, p. 212, l. 10.

CH. 50, p. 114, l. 5, Ei δὲ καὶ ἰλυῶδες] Il paraît que Mnésithée d'Athènes professait l'opinion contraire, car il dit (ap. Athen. VIII, p. 358 b): «Dans les 20 «bas-fonds, où il n'y a pas de vents très-forts, surtout s'il y a quelque part des «villes dans le voisinage, la plupart des genres de poissons sont meilleurs que spartout ailleurs, tant sous le rapport du goût que sous celui de la facilité de la «digestion et de la nourriture qu'ils donnent au corps.» — Voy. aussi ch. 51, p.115, l. 6, sqq.; et liv. III, ch. 15, p. 213, l. 3, sqq.

CH. 51, p. 116, l. 6, όταν, ύδατος] Cf. IV, 1, p. 267, l. 11, et Gal. Meth. med. ad Glauc. II, 12; Simpl. med. XI; et Sec. loc. II, 7, t. XI, p. 144; et t. XII, p. 312 et 517.

P. 116, l. 9, τοῖs ἐννοσηλευομένοιs] De même Mnésithée d'Athènes (ap. Athen. VIII, p. 357 f) dit que les poissons à chair molle sont très-utiles dans 30 la convalescence. (Voy. aussi plus bas ch. 68, p. 179, l. 3; et liv. III, ch. 15, p. 214, l. 11.) Plutarque (Symp. IV, 4, 3), rapporte que les médecins Zénon et Craton donnaient, de préférence à tout autre mets, des poissons aux malades. Presque tous les médecins de l'antiquité nourrissaient très-souvent leurs malades avec des poissons. Nonnius (De re cibaria I, 12. Antverp. 1646, in-4°) 35 a rassemblé un grand nombre de citations qui se rapportent à ce sujet, et il ne serait pas difficile d'en augmenter encore de beaucoup le nombre. Peut-être Mercuriali (Var. lect. I, 12) a-t-il raison quand il émet l'opinion, que l'habitude des anciens de manger beaucoup de poissons dans l'état de santé est précisément la cause de leur emploi dans le régime des maladies, les médecins ne vou-40 lant pas forcer les malades à s'écarter trop de leur régime habituel.

P. 117, l. 1-2, ή μαλακή καὶ ψαθυρά τροφή] Cf. III, 15, p. 214, l. 12.

CH. 54, p. 120, l. 7, Arlanol nal wayovpoil Cf. III, 30, p. 247, l. 4. P. 121, l. 4, oolpéwe Nous avons traduit ici huîtres conformément à la distinction exposée par Galien (Simpl. med. XI, t. XII, p. 343): «Quelques-uns. «dit-il, appellent δογρεια tous les animaux qu'Aristote appelait δογραπόδερμα: 5 «ils regardent comme une espèce d'oclosion l'animal que le vulgaire appelle « δογρεον, en énonçant la seconde syllabe sans ι; ils comprennent dans les δογρεια «les buccins, les pourpres, les cames, les jambonneaux et tous les animaux sem-« hlables. » Peut-être aurions-nous dû traduire testace ou coquillage, puisque la distinction dont parle Galien ne paraît pas avoir été généralement adoptée, 10 et que, dans Aristote, l'usage n'est pas non plus le même. En premier lieu δοθρεον et dolpsion sont tous les deux employés dans le sens de coquille (H. A. IV, 1, p. 524, l. 20 et 24). Dans un autre endroit (ib. I, 6, p. 490 h, l. 10) dol peor et δογρακόδερμον sont donnés comme synonymes, or les δογρακόδερμα sont définis par Aristote (ib. IV, 1, p. 523 b, l. 9) de la manière suivante : « Ils ont les 15 «parties charnues au dedans et les parties solides au dehors, et celles-ci sont de «nature à ne se pas rompre seulement mais à se briser et se casser en morceaux.» -Voy. aussi P. A. I, 4, p. 644 b, l. 10, où nous trouvons le mot δολρεια employé dans le même sens. — Dans un autre endroit encore (H. A. V, 15, p. 547 h, l. 20), les σσίρεα sont présentés comme un genre des σσίρακώδη, qui 30 naît surtout dans les endroits bourbeux, tandis que, dans un troisième passage, les oolpea sont distingués des peignes (H. A. VIII, 30, p. 607 b, 1. 3; et P. A. IV, 5, p. 680 b, l. 22). On voit que, dans les trois derniers passages, il s'agit d'huîtres. Chez les auteurs cités par Athénée dans les chapitres consacrés aux testacés (III, 30-46), le mot os per se trouve tantôt employé dans le sens de 25 testacé et tantôt dans celui d'huitre, mais Athénée (p. 92 ef) fait une autre distinction entre o'o / peov et o'o / peov, en disant que c'étaient surtout les anciens auteurs qui se servaient du mot oologiev, et il cite à l'appui Épicharme et Cratinus; or, dans le vers cité d'Épicharme (cf. p. 85 d), dolpsion est évidemment employé dans le sens que Galien réserve exclusivement pour do 1 peou. Notons en-30 fin que Diphilus de Siphnos (ib. p. 90 c) emploie le mot δογρεα dans un sens tout à fait différent de celui des autres auteurs, quand il dit qu'on appelait ainsi les petites espèces de cames rugueuses.

Ch. 55, p. 121, l. 8, Μαλάμια] Si on s'en tenait à la définition qu'Oribase donne ici du mot μαλάμιον, on serait tenté de croire que cette classe comprend 35 tous les animaux marins qui n'ont pas d'enveloppe dure, et il paraît en effet qu'Élien (Nat. Anim. XI, 37) l'emploie dans ce sens, quand il cite comme exemples de μαλάμια les poulpes, les seiches, les calmars et les orties. Aristote semble aussi se conformer à cet usage (H. A. IV, 8, p. 534 b, l. 12), lorsque, après avoir parlé des animaux supérieurs, il dit : «Les autres genres d'animaux sont divisés en « quatre classes qui comprennent toute la multitude des autres animaux : ce sont « les μαλάμια, les crustacés, les testacés et les insectes.» Mais, dans un autre endroit (P. A. IV, 5, p. 681 b, l. 1) il affirme que les orties sont en dehors des genres qu'il a établis, et, en outre, dans le premier endroit, il ajoute immédiatement: « Les μαλάμια, les crustacés et les insectes ont tous les sens.» De même dans P. 45 A. IV, 5 (p. 679, l. 4), on lit que tous les μαλάμια ont le sac à encre; et ib. 9

20

(p. 684 b, l. 7): «Les μαλάπια ont à l'extérieur la masse du corps qui est informe, et au devant, d'elle les pieds vers la tête, du côté interne des yeux, autour de la bouche et des dents.» On voit qu'il ne s'agit ici que de céphalopodes.

CH. 58, p. 124, l. 3, συγκρίσεις] Dans la philosophie atomistique de Leucippe, de Démocrite et d'Épicure, on appelait σύγκρισες la manière dont les atomes se combinaient pour former des corps, et on désignait soit par le même mot soit par celui de σύγκριμα, les corps qui, suivant cette doctrine, se formaient par la combinaison des atomes. — Voy. Arist. (De gener. et corrupt. I, 2), Galien (De elem. I, 2, t. I, p. 418), Diogène Laërte (IX, 44; et X, 40). — Oserons-nous conclure de l'emploi de ce mot que Xénocrate était un partisan soit de la doctrine d'Asclépiade, qui avait adopté l'atomisme modifié d'Héraclide du Pont (voy. Sprengel, Beiträge zur Geschichte der Medicin II, p. 76; et Pragmat. Geschichte der Arzneyk. t. II, p. 13, 2° éd.), soit de celle des Méthodiques, qu'on peut considérer en quelque sorte comme un asclépiadisme modifié?

P. 124, l. 5, σινόδοντες Nous avons suivi l'orthographe du ms. de Leyde 15 (p. 125, l. 5). Il nous semble en effet meilleur de dériver le nom de ce poisson de σίνω « je nuis, » et οδούς « dent, » que de lui appliquer exclusivement l'épithète de συνόδους (à dents qui s'affrontent exactement), qui convient tout aussi bien à presque tous les autres poissons. Du reste, il semble que les deux orthographes

étaient en usage. (Voy. Ath. VII, 119.)

P. 126, l. 5, σμυρίδος Puisque le myre est une espèce de murène, et que, chez les anciens, il est bien moins souvent question du myre que de la murène, nous avons cru que la leçon μυραίνας, adoptée par Coray d'après le ms. de Leyde, n'était qu'une glose de σμυρίδος.

P. 127, l. 1, ποιοῦσί τε εὐχρόους] Nous avons préféré la leçon fournie par le 25 ms. de Leyde, parce qu'elle donne le sens le plus simple. Si on voulait conserver celle des autres manuscrits, il faudrait traduire : « Car, s'ils donnent

une bonne couleur, c'est parce qu'ils produisent, etc.»

P. 127, l. 6, ἐχθύος] Il semble qu'il manque ici un mot comme γεννητική. Coray lit καὶ οἱ ἐν Ανίωνι λίμνη τε τῆ κατὰ Φαλερνοὺς ὁμοφυεῖς ἰχθύες. Du reste 30 les bars du Tibre, dont parle ici Xénocrate, étaient probablement ceux qu'on prenait entre les deux ponts, et desquels Lucilius (ap. Macrob. Saturn. III, 12), Horace (Sat. II, 2, 32), Plinc (IX, 79, ol. 54) parlent comme d'un aliment très-estimé; on croyait que la peine que ces poissons se donnaient pour remonter le cours de l'eau les rendait tendres (Colum. VIII, 16, 4); sans cela les bars 35 qu'on prenait dans l'eau douce étaient peu estimés. (Voy. Varron, De re rust. III, 3, 9.) Enfin Columelle (VIII, 17, 8) mentionne aussi les bars pointillés. Quant aux bolty du Nil, Athénée (VII, p. 309 a) en parle aussi comme d'un poisson excellent.

P. 127, l. 9. νηχαλέα] On voit que le mot νηχαλέα est pris ici dans un sens 40 plus restreint qu'au commencement du chapitre (p. 124, l. 1); il semble ici comprendre tous les poissons véritables excepté les sélaciens, cependant personne n'a jamais refusé à ces derniers la faculté de nager: peut-être Xénocrate a-t-il été entraîné à cette singulière distinction par le passage d'Aristote (H. A. I. 5, p. 489 h. l. 32), où, ne reconnaissant pas les nageoires des raies comme 45

telles, le philosophe dit de ces poissons qu'ils n'en ont point, mais qu'ils nagent par leur largeur même. — Cf. P. A. IV, 13, p. 696, l. 22; et De incessu anim.

9, p. 709 b, l. 15.

P. 129, l. 2, ἐντατικὸς πρὸς συνουσίας] Selon Pline (XXXII, 49, ol. 10), 5 on n'a qu'à manger soit ce poisson, soit un rouget ainsi préparé, pour produire l'effet mentionné: par contre Terpsiclès (ap. Athen. VII, p. 325 d) prétend que, si on boit du vin où on a étouffé un rouget, cette boisson rend les hommes impuissants et les femmes stériles.

P. 129, l. 6, Supuls] Nous avons traduit ici thonine d'après Aristote (H. A. V, 10 g et 10, p. 543, g et b 12), où le mot Supuls désigne évidemment la femelle du thon; cependant, dans un autre endroit (ib. VI, 17, p. 570, l. 10), il est tout aussi évident que par ce mot Aristote désigne des jeunes thons. On retrouve la même signification double du mot Supuls dans Athénée (VII, p. 303 b et d).

P. 130, l. 3, núves] On s'étonnera peut-être que les anciens aient mangé des 15 requins, mais Archestrate (ap. Athen. VII, p. 310 d; et IV, p. 163 d, dit que le ventre de requin est un mets divin; quelques-uns, ajoute-t-il, ne veulent pas en manger, parce que le requin dévore des hommes, mais tous les poissons mangent de la chair humaine quand ils peuvent s'en procurer, et ceux qui ont de pareils scrupules n'ont rien de mieux à faire que d'aller cultiver la philo-20 sophie pythagoricienne. (Voy. Athénée VII, p. 308 e, et Plut. Sympos. VIII, 8.)

P. 132, l. 7, Κόραξος] Aucun autre auteur que Xénocrate n'a mentionné un poisson de ce nom: voilà ce qui a engagé Coray à croire qu'il faut lire κόραξ, et qu'il s'agit ici du poisson également inconnu appelé en latin corvus, et qui est mentionné par Diphiłus de Siphnos (ap. Athen. VIII, p. 356 b), par Celse (II,

25 18) et par Pline (XXXII, 53, ol. 11).

P. 133, l. 1, μηνών δυείν] Pour trouver un sens raisonnable à ce membre de phrase, il faut admettre que ce qui est dit plus bas, τάδε μὲν ωερὶ ωελαγίου, ne se rapporte qu'aux mots εὐσ Τόμαχος... εὐέκκριτος: car il semble impossible de constater l'âge d'un poisson qu'on prend dans la haute mer. Pour ce motif,

30 Coray a préféré, peut-être avec raison, la leçon μείων et supprimé le mot δυεῖν.

P. 133, l. 3, δεξαμεναῖε] Pline (IX, 80, ol. 54), après avoir parlé des parcs d'huîtres, poursuit ainsi: «Vers le même temps, Licinius Muræna inventa les «réservoirs pour les autres poissons.» Cependant Platon (Polit. p. 264 c) parle déjà des poissons apprivoisés de l'Égypte et des lacs du roi de Perse, et Diodore

35 de Sicile (XI, 25, 4, cité aussi par Athénée, XIII, p. 541 e) donne beaucoup de détails sur un magnifique vivier qu'on fit construire à Agrigente du temps de Gélon, tyran de Syracuse, et par conséquent lors de l'invasion de Xerxès en Grèce.—Cf. Arist. De color. 5.—L'invention de Licinius consistait donc dans la construction de viviers pour les poissons de mer : du moins Varron (De re rust. III,

40 3, 9 et 10) assure que ce fut de son temps qu'on commença à introduire la mer dans les viviers. On pourra lire plus de détails sur ces viviers somptueux dans Varron (l. c. III, 17) et Columelle (VIII, 16 et 17). Florentinus (Geop. XX, 1) donne des préceptes pour la construction des viviers ordinaires. — Voy. aussi note au mot ξιφόδρια, p. 152, l. 1.

45 P. 134, l. 5, ωολθε έγκάτοιε] Épicharme (ap. Athen. VII, p. 319 f) défend de jeter les ordures du scare, et Martial (Epigr. XIII, 84) loue beaucoup les

viscères de ce poisson. Du reste, le scare est un poisson qu'on trouve uniquement dans la partie orientale de la Méditerranée (voy. Columelle VIII, 16, 9); et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'on réussit, du temps de l'empereur Claude, à l'acclimater sur les côtes occidentales de l'Italie (Pline, IX, 29, ol. 17).

P. 135, l, g, Kνίδαι Cf. Diphilus de Siphnos (ap. Athen. III, p. 90 a). P. 137, l. 1, Βαλάνων Cf. Hicésius (ap. Athen. III, p. 87 f) et Diphilus de

Siphnos (ibid. p. 91 a).

P. 137, l. q. Γλυκυμαρίδες ωροφέρουσι | Conf. p. 152, l. q; et p. 153, l. 6. P. 138, l. 10, έχῖνον Dans Hésychius on lit: « Εχῖνοι.... τῶν δρυῶν οἱ κύτ/α-

ιροι καὶ τῶν πλατάνων ὁ καρπός, » et dans le schol. d'Aristophane (Vesp. 1111): 10 ιέσΙι δὲ πύτταρος ή συελὶς ή σερικειμένη τοῖς βαλάνοις.» Dans un autre endroit de ces scholies (Pac. 198), on trouve encore que, selon Ératosthène, Lycophron a appelé κύτ/αρος l'enveloppe des fruits du chêne grec, mais qu'il a tort; et un peu plus loin : «Théophraste appelle proprement πύτλαρος une sorte de préfioraison des diverses espèces de pin, qui est faite comme un petit épi provénant 15 d'un grand grain de blé, lequel, en se desséchant, se change en poche et stombe. » De même, dans l'endroit cité en premier lieu, un second scholiaste a ajouté: «Κύτ/αροι τὰ τῆς ωεύκης καὶ τὰ τῆς ωίτυος ωροανθοῦντα σ/ροδίλια.» Suidas voce πύτλαρος a excerpé et amalgamé ces deux scholies. Schneider (ad Theophr. H. P. III, 3, 8) a bien reconnu dans la description bizarre et obscure 20 du scholiaste les fleurs mâles du pin, et, en effet, il paraît que c'est de ces fleurslà que Théophraste (l. l. et ibid. 7, 3) a voulu parler, tandis que, dans un autre endroit, il appelle ἐχῖνον le calice des fruits du hêtre (ὀξύα) et du châtaignier. Dans l'endroit de Xénocrate qui correspond à celui-ci (p. 152, l. 11), on lit au lieu de τραχεῖαι.... Φερόμεναι: «Κατά μέν τὴν τμῆσιν τραχύτητας έχουσαι ωροσ- 25 «sounulas ταις των δρυίνων βαλάνων ω ελέαις.» Nous avons pensé avec Schneider (Curæ sec. ad Arist. H. A. p. 374) que εθελέα était ici un synonyme de êχτυος, quoique ce mot ne se rencontre pas ailleurs en ce sens; et nous avons donc traduit calice. Dans Pline (XVI, 8, ol. 6), on lit aussi: «Cerro tristis, horrida «(glans), echinato calyce, ceu castaneæ.» 30

P. 139, l. 1, Ktéves | Cf. Hicésius (ap. Athen. III, p. 87 c), Diphilus de

Siphnos (ibid. p. 90 f), et Pline (XXXII, 53, ol. 11).

P. 139, l. 12, καὶ ἢν νεαροί] Ici Coray propose de lire ἢ ἡμίνηροι. (Voy. p. 181, dans l'éd. d'Anc., et, pour le sens du mot ημίνηρος, la note au mot ωμοτάριχος,

p. 157, l. 2.)

35 P. 140, l. 7-8, ταριχευόμενοι Plus bas (p. 151, l. 1; et 153, l. 4) il est question de solens salés et de cames salées, mais nous ne nous rappelons pas qu'aucun autre auteur ait parlé de l'usage alimentaire de coquillages salés; cependant Dioscoride (II, 8) recommande des tellines salées comme médicament, et Pline également (XXXII, 24, ol. 7) des peignes salés et (XXXII, 38 et 50, ol. 10) 40 des limaçons d'eau douce salés. Dans un quatrième endroit (XXXII, 39, ol. 10) il parle aussi de strombes conservés dans le vinaigre.

P. 141, I. 2, Quelois | Nous avons cru avec Ancora que Quelois servait ici uniquement à indiquer la couleur; Coray persiste à prendre Quelois dans le sens d'algues; il conserve par conséquent eu@épes et propose de transporter tout 45 ce membre de phrase dans le paragraphe sur les κολούλια, p. 143, l. 2 sqq.

P. 141, I. 5, Κήρυπες ] Conf. Hicésius (ap. Athen. III, p. 87 d) et Diphilus de Siphnos (ibid. 01 d).

P. 141, l. 7, τραχήλου....μήμωνος] Ces deux mots sont déjà employés par Aristote pour désigner des parties distinctes du corps de la pourpre, lorsqu'il dit 5 (H. A. V. 15, p. 547, l. 15): «Ils ont la teinture au milieu entre le cou et le « mécon. » Tous les interprètes modernes d'Aristote sont d'accord pour reconnaître que le mécon est le foie des mollusques, mais, pour l'explication du mot τράχηλος, ils sont plus réservés; nous croyons que, dans l'endroit cité, il signifie la tête et la trompe de l'animal. Cependant il paraît que les auteurs postérieurs à Aristote,

10 se souciant peu de distinctions anatomiques rigoureuses, prirent ces deux mots dans un sens plus vague, et qu'ils divisèrent pour ainsi dire l'animal en deux parties, le mécon et le cou, appelant mécon toute la partie qui se trouvait au fond de la coquille, et cou celle qui était plus proche de son ouverture, surtout quand elle avait une forme allongée. Ainsi plus bas (p. 149, l. 4) il est parlé du cou des jambonneaux; là certainement le mot cou semble ne pouvoir désigner autre chose que le pied. Dans un autre endroit (p. 142, l. 4) mécon et fond sont donnés comme synonymes, et Épénetus (ap. Athen. III, p. 88 c) dit qu'on

appelle mécon la partie intérieure des jambonneaux.

P. 142, l. 6, Âνατολικῆς σελήνης Plus haut (p. 139, l. 3) la même chose a 20 été dite spécialement des peignes. Aristote (H. A. V, 12, p. 544, l. 19) et Athénée (III, p. 74 c et 88 c) affirment quelque chose d'analogue pour les oursins, et il y a encore un grand nombre d'autres auteurs qui attribuent à la lune la même puissance sur la croissance des testacés. — Voy. Lucilius ap. Aul. Gell. XX, 8; Horat. Sat. II, 4, 30; Manilius, Astron. II, 93-4; Pline, II,

25 41 et 102, ol. 99; Ptolémée, De Apotelesm. I, 2; ibique Proclus; Oppien, Halient. V, 589; Élien, Nat. anim. IX, 6; Isid. de Sév., Orig. XII, 6. Pline (IX, 50, ol. 31) et Élien (loc. cit.) étendent la même observation aux crustacés. Si on cherche ce qui a pu donner lieu à cette opinion des anciens, on en trouvera peut-être la raison dans Aristote, qui dit (Gen. anim. IV, 10, p. 777 b, l. 25):

30 «La lune est pour ainsi dire comme un second petit soleil: voilà pourquoi elle « contribue à la génération et l'achèvement de toute chose, car le chaud et le « froid, s'ils ne dépassent pas certain degré modéré, donnent lieu à la généra- « tion et après cela aussi à la destruction. »

P. 142, l. 7, Πορφύραι] Cf. Hicésius (ap. Athen. III, p. 87 e) et Diphilus de 35 Siphnos (ibid. p. 91 f).

P. 143, l. 2, πολούλια ή πορύφια] Cf. Pline, XXXII, 27, ol. 7, et 53, ol. 11.

P. 143, I. 9, Koxlai Cf. Pline, XXXII, 53, ol. 11.

P. 144, l. 4, [ή] προσφορά πείθει] Hicésius (ap. Athen. III, p. 87 d) emploie une expression analogue, en disant que les moules sont πρὸς τὴν γεῦσιν 40 ἀπειθεῖς.

P. 145, l. 4, Λεπάδες] Cf. Hicésius (ap. Athen. III, p. 87 c) et Diphilus de Siphnos (ibid. p. 91 e).

P. 145, l. 8, Múanes] Cf. Hicésius (ap. Athen. III, p. 87 c), Diphilus de

Siphnos (ibid. p. 90 d) et Pline (XXXII, 31, ol. 9).

45 P. 147, l. 2, Θσ<sup>7</sup>ρεα] Cf. Hicésius (ap. Athen. III, p. 87 c), Diphilus de Siphnos (ibid. p. 92 a) et Pline (XXXII, 21, al. 6).

P. 147, 1. 5, χαίρει γὰρ, κ. τ. λ.] Coray a lu ici ἐπιπιρυαμένη γλυκόσι Φαλάσση γλυκύχ. προσαύξοντα σάρκας, mais nous croyons qu'il n'y a rien à changer et que l'auteur s'est seulement exprimé d'une manière entortillée, comme c'est assez souvent son habitude. Il en est de même p. 149, l. 8, où Coray propose de lire φυσώδης au lieu de φύσεως.

P. 147, l. 8, καταβόλους] D'après Pline (IX, 79, ol. 54), ce fut Sergius Orata qui établit le premier des parcs d'huîtres. Il paraît cependant que longtemps auparavant on avait déjà tenté des essais dans ce genre : du moins Aristote rapporte (Gen. anim. III, 11, p. 763 b, l. 1) que des habitants de Chios transportèrent de la ville de Pyrrha dans l'île de Lesbos des huîtres vivantes, 10 qu'ils les mirent dans une partie de la mer exposée aux battements des flots et semblable à celle où elles avaient été prises (εὐριπάδεις καὶ ὁμοίους; d'autres manuscrits ont εὐρωτιάδεις καὶ ὁμόρους); «mais, dit Aristote, ces huîtres ne de«vinrent pas plus nombreuses, quoiqu'elles devinssent beaucoup plus grandes.»
Il paraît que ce fait a fortement établi dans l'esprit d'Aristote la conviction que 15 les testacés naissaient par génération spontanée : du moins, dans plusieurs endroits de ses écrits, il défend cette opinion avec une certaine ardeur. (Cf. H. A. IV, 11, p. 537, l. 31; V, 15, p. 546 b, l. 23; VIII, 30, p. 607 b, l. 3; Gen. Anim. I, 1, p. 715 b, l. 16; I, 14, p. 720 b, l. 6; I, 23, p. 731 b, l. 8; III, 11, p. 761 b, l. 13; p. 762, l. 28, et p. 763, l. 26.)

P. 148, I. 6, wivvai] Cf. Diphilus de Siphnos (ap. Athen. III, p. 91 e).

P. 150, l. 2, σωλήνες] Cf. Diphilus de Siphnos (ap. Athen. III, p. 90 d) et

Pline (XXXII, 53, ol. 11).

P. 150, l. 5, πρόφραπτοι] Nous trouvera-t-on trop téméraires d'avoir mis à la place du mot πρόσφατοι, qui ne donnait pas de sens acceptable, un mot qui ne se 25 trouve dans aucun lexique, mais qui s'accorde merveilleusement avec les données de l'histoire naturelle?

P. 151, t. 1, Τήθεα] Cf. Hicésius (ap. Athen. III, p. 88 a) et Pline (XXXII, 31, ol. 9).

P. 151, l. 4, ποιότητα] De Matthæi et Coray, approuvés par M. Dübner, proposent ici de lire πιότητα. En effet, il s'agit ici de la liqueur graisseuse que laissent suinter les papilles, qui, chez certaines ascidies, marquent la section des vaisseaux longitudinaux avec les vaisseaux transverses (voy. Savigny, Mém. sur les anim. sans vert. I, 11, p. 103); mais cette action pourrait s'exprimer aussi hien par le mot ποιότητα, que, pour cette raison, nous avons cru devoir conserver. 35

P. 151, l. 5, τὰ δερματώδη] Nous avons suivi l'interprétation de Coray (p. 154), suivant qui il s'agit ici plus spécialement des ascidies à test mou, que les Grecs modernes appellent Φούσκας, tandis qu'il nomment πετροφούσκας les ascidies à test cartilagineux, cependant la phrase δυσέκρυπ7ον....ποιότητα semble prouver qu'on mangeait principalement les ascidies à test mou et spé- 40 cialement les phallusies (Phallusia Sav.; Ascidia papillosa L.). Les éditeurs antérieurs avaient traduit τὰ δερματώδη par : «Les parties qui servent de peau;» mais il nous semble difficile à croire qu'on ait jamais mangé le test même mou des ascidies.

P. 151, l. 9, ωροτρόπου] Dans Pline (XIV, 11, ol. 9) on lit: «Quelques-uns 45 appellent protropum le vin doux qui coule de soi-même, avant qu'on foule le

«raisin. On le verse immédiatement dans des bouteilles pour le laisser fermen«ter; pendant l'été suivant, on l'expose au soleil durant quarante jours au temps
«de la Canicule.» Dioscoride, au contraire, dit (V, 9): «Le vin au goût sucré
«qu'on fait avec du raisin séché au soleil sur des claies, ou torréfié (par le
5 «soleil) sur le sarment et foulé ensuite, est appelé crétois, protropus ou pram«nien.» Mais la comparaison avec Pline (loc. cit.) et Columelle (XII, 39) prouve
évidemment que la boisson décrite par Dioscoride n'est pas le véritable protropum, mais le passum ou vin sec. Nous ne savons pas si le protropum de Pline,
dont nous venons de parler, est parfaitement identique avec le vin à goût sucré
10 de Mytilène, que, d'après Athénée (II, 30 b), on appelait πρότροπον ου πρόδρομον. Du reste il est assez souvent aussi question du πρότροπος dans Galien (voy.
Att. vict. rat. 12, éd. Chart. t. VI, p. 416 b; Sec. loc. III, 1 bis; VI, 9; VII,
1 bis et 3; VIII, 3; IX, 4; t. XII, p. 635, 636 et 1000; t. XIII, p. 17, 49,

85, 165 et 283), ainsi que dans Cœl. Aurel. Chron. II, 7, p. 382.

15 P. 152, l. 1, Τελλῖναι ἢ ξιφίδρια] Cf. Diphilus de Siphnos (ap. Athen. III, 90 c). Quant au second nom, sa forme dorique σκιφίδρια se trouve déjà dans Épicharme (ap. Athen. III, p. 85 d). Peut-être appelait-on encore ξιφία ces mêmes animaux : ce qui nous le fait penser, c'est un fragment d'un poëme byzantin inédit, publié récemment par M. Miller (Journal des Savants, sept. 1850). Ce

20 fragment contient une énumération des poissons qu'on mettait dans les viviers; or on y lit, vs. 6, ξιφοία. M. Miller propose de lire ξιφίαι, mais il est difficile à croire qu'on ait jamais mis des poissons aussi grands que les espadons dans des viviers, et, dans cette énumération, on trouve aussi des huîtres et des oursins. Du reste, nous avons regardé ξιφύδρια comme un diminutif non de ξίφος «épée,»

25 mais de ξίζη « doloire, » parce qu'en effet il n'existe, à notre connaissance, aucun

testacé qui offre la moindre ressemblance avec une épée.

P. 152, l. 9, Τῶν δὲ χημῶν] Cf. Hicésius (ap. Athen. III, p. 87 b) et Diphilus de Siphnos (ibid. p. 90 c).

P. 154, l. 3, Τὰ δὲ καλούμενα ἀτία] Cf. Diphilus de Siphnos (ap. Athen. III,

30 p. 91 a).

P. 154, tit. κητωδών] Plus haut (ch. 57, p. 123, l. 6) on a vu quels animaux Galien range parmi les κητώδη, et on en concluera facilement que, par ce mot, on désignait tous les animaux marins de grande taille: aussi le scholiaste d'Oppien (Hal. I, 611) dit-il: «Πανταχοῦ τοὺς μεγάλους ἰχθῦς κήτη λέγει.» Aristote,

35 quand il veut parler des cétacés proprement dits, ajoute presque toujours une épithète au mot κήτη ου κητώδη (H. A. VI, 12, p. 566 b, l. 2, τὰ κήτη όσα μὴ ἔχει βράγχια ἀλλὰ Φυσητῆρα; VIII, 2, p. 589 b, l. 1, τῶν κητωδῶν όσα ἔχει αυλόν; P. A. III, 6, p. 668, l. 8, τὰ ἀναΦυσῶντα κήτη; Gen. anim. I, 9, p. 718 b, l. 31, τὰ τοιαῦτα κήτη, ayant parlé auparavant de dauphins et de baleines). Ail-

40 leurs (H. A. III, 20, p. 521 h, l. 24) il range lui-même les phoques parmi les κήτη. Coray (p. 108, 189 et 199) a donc grand tort, lorsque, dans l'endroit cité de Galien, il veut lire φώκαιναι au lieu de φῶκαι, parce que, dit-il, le phoque est un amphibie et non un cétacé; il ne se rappelait pas sans doute que, dans Athénée (II, p. 71 e), les hippopotames et les crocodiles sont considérés 45 comme des κήτη. Mais il y a encore une autre signification du mot κητώδης. On

lit dans Alex. de Tralles (I,15, p. 67): Τούς δὲ λιπαρούς παραιτείσθωσαν, καὶ κη-

τώδεις οίου σπόμβρου, ωηλαμύδας. De plus Élien (Nat. Anim. XIII, 16) rapporte que les Italiens et les Siciliens aimaient à appeler un reia la pêche des thons, et αητοθηρία l'endroit où ils conservaient leurs grands filets et autres engins de pêche. De même Pline (IX, 19, ol. 15), dans un endroit où il s'agit uniquement de maquereaux, appelle cetariæ les magasins des pêcheurs, et Columelle (VIII, 17, 12) nomme cetarii les marchands de salaisons; enfin C. Matius (ap. Colum. XII, 46, 1) avait intitulé cetarius le second livre de son traité sur les aliments, où il parlait probablement des salaisons. De plus Athénée (VII, p. 301 d) dit des poissons inconnus appelés ήλακατήνες : « Είσι δε κητώδεις, επιτήδειοι είς «ταριχείαν,» et dans Eustathius (ad Odyss. p. 1423, 12) on lit : «Ηλακατήνες 10 «ίχθύες οὖτοι κωδιώδεις ταριγευόμενοι, ώς Φησι Παυσανίας.» On est donc en droit de conclure que unτώδης se disait souvent des poissons qui se prêtaient bien à être salés, qu'on mangeait plus souvent salés que frais, sans tenir compte de leur taille. Cela est encore confirmé par Galien (Al. fac. III, 31, t. VI, p. 728) lorsqu'il dit de Philotime : «Εξης δε κύνας έγραψεν, οθς εν τοῖς κητώδεσιν έχρην 15 α άριθμεῖσθαι, σκληράν καὶ σεριτ/ωματικήν έχοντας την σάρκα καὶ διὰ τοῦτο τεμαχι-«ζομένας τε καὶ ταριχευομένας. » On ne s'étonnera donc pas que, dans ce paragraphe, les cogniols (p. 155, l. 5) et les maquereaux (p. 156, l. 6) soient rangés parmi les μητώδη. C'est, d'ailleurs, uniquement en prenant le mot μητώδης dans ce sens, qu'on peut se rendre compte de la phrase de Xénocrate (p. 157, l. 11) : «Toi- 20 «γλαι δέ κ. φ. σκλ.» Il y a voulu dire qu'il ne parle pas dans ce chapitre des rougets et des pagels salés, parce que ces poissons, avant la chair dure, n'appartiennent pas aux κητώδη.

P. 154, l. 8, τάριχοι] Suidas (sub voce) dit qu'on appelle τάριχος toute chair saupoudrée de sel (cf. la note de Bernhardy); mais, à l'exception de la Synopsis 25 (VIII, 4), où le nom de τάριχος est donné à du miel scillitique préparé d'une manière particulière, nous ne connaissons aucun endroit où on désigne par ce mot autre chose que du poisson salé. Nous verrons même plus bas (p. 157, l. 9) qu'on réservait plus spécialement ce nom aux salaisons de thon et de maquerea u.

P. 155, l. 6, Isnound Diphilus de Siphnos (ap. Athen. III, p. 121 a) et Pline (XXXII, 53, ol. 11) louent aussi les cogniols d'Espagne, qu'on appelait Saxitanes, Sexitanes ou Hexitanes, d'après une ville située près de Malaga, que Strabon (III, p. 156) appelle la ville des Hexitanes (ap. Athen. l. l. Saxitania), Pomponius Méla (II, 7) Hexi, et Ptolémée (I, 4) Σέξ: ce sont là les Sexi- 35 tanes dont parle Galien. (Voyez plus bas IV, 1, p. 267, l. q.) Le faux Hésiode, au contraire, cité par Euthydème (ap. Athen. III, 116 c) loue les cogniols de Parium, ville de l'Hellespont (voy. Strabon, X, p. 487; et Pline, V, 40 ol. 32); de même Aristote (H. A. VIII, 13, p. 598 b, l. 28) dit que les meilleurs cogniols sont ceux de la Propontide, tandis que Xénocrate (voy. plus bas p. 156, l. 9) 40 loue les maquereaux de Parium. Mais, puisque les cogniols et les maquereaux sont des poissons très-peu différents, il ne faut pas s'étonner que les mêmes endroits fussent à la fois célèbres pour l'un et l'autre de ces poissons; ainsi Horace (Sat. II, 8, 46) loue aussi les maquereaux d'Espagne (voy. Notes au mot γάρου, liv. I, ch. 17, p. 32, l. 4), et, près de Carthagène, il y avait même, suivant 45 Strabon (III, p. 159), une île, et, suivant Ptolémée (II, 5), un promontoire, qu'on

appelait Scrombroaria, à cause de la grande quantité de maquereaux qu'on y prenait; il paraît que Pline (XXXI, 43, ol. 8) appelle cet endroit Spartaria.

P. 155, l. 6, Πηλαμός Dans l'antiquité on admettait, et aujourd'hui c'est encore la croyance la plus généralement répandue, que tous les ans les thons 5 quittent l'Océan, traversent la Méditerranée dans toute sa longueur et se rendent dans la mer Noire et la mer d'Azof pour y faire leur frai, et que, dans l'automne, ils retournent par le même chemin. Les anciens donnaient plusieurs noms trèsdifférents aux thons selon l'époque de leur vie et l'endroit de la mer où ils avaient été pris : ainsi on lit dans Aristote (H. A. VI, 17, p. 571, l. 14) : «La crois-10 «sance des petits thons est rapide; en effet, quand les poissons ont lâché leur « frai dans le Pont, il sort des œufs ce que quelques-uns appellent σχορδύλας, « mais les habitants de Byzance augibas, parce qu'ils croissent en peu de jours; ils « sortent en automne avec les petits thons et reviennent au printemps, étant déjà « devenus des pélamydes. » De même on lit dans Pline (IX, 18, ol. 15) : « Cordyla « appellatur partus qui fœtas redeuntes in mare autumno comitatur. Limosæ vero «a luto pelamides incipiunt vocari, et cum annuum excessere tempus, thynni.» Sostrate (ap. Athen. VII, p. 303 b) prétendait qu'on appelait pélamyde le petit thon, thon celui qui est devenu plus grand, donuvov celui qui était devenu encore plus grand, et qu'il devenait un xñros quand il parvenait à une crois-20 sance énorme. Dans un manuscrit d'Oppien (voy. Schol. in Theocritum, Nicandrum et Oppianum, ap. Didot. Paris, 1849, p. 449) nous avons trouvé la note suivante : «Îσ7έου ότι ὁ τζίρος σπόμβρος γίνεται, ὁ σπόμβρος πολοιὸς, ὁ πολοιὸς « τηλαμός, ή τηλαμός λακέρδα, ή λακέρδα Θύννος, ο Θύννος όρκυνος, ο όρκυνος « μῆτος. » Archestrate, au contraire (ap. Athen. VII, p. 301 f), donne comme synonymes Θύννον σπουδή μέγαν, όρκυνον et κήτος. On voit que la signification des divers noms qu'on donnait aux thons selon leur âge, n'était pas toujours exactement déterminée (voy. aussi Ath. III, p. 120 f), et que parfois ce que l'un appelait Súvvos ou δρκυνος était appelé par l'autre τηλαμύς ou Súvvos. Ainsi il nous paraît évident que Xénocrate appelle ici ωηλαμθε μικρά ce qu'Aristote et 30 Pline nomment πορδύλη.

P. 155, l. 7, Κύδιον] Presque tous les éditeurs de Xénocrate, d'Athénée et de Pline ont supposé, d'après Festus, que κύδιον venait de κύδιος, et signifiait qu'on découpait la chair du thon en morceaux carrés; en effet il semble avoir ce sens dans Pline (IX, 18, ol. 15), qui dit: «Pelamides in apolectos particulatimque « consecta in genera cybiorum dispartiuntur.» Mais ici, ainsi que dans Athénée (III, p. 120 ef) et dans un autre endroit de Pline (XXXII, 53, ol. 11), il signifie la salaison qu'on faisait avec le thon à une époque exactement déterminée de sa vie; dans Oppien (Hal. I, 183), κυδεία, et dans Festus (in voce) cybium est même le nom d'un poisson vivant, probablement du thon dont on faisait la salaison susdite. Dans Galien (Sec. loc. V, 5, t. XII, p. 893) il est aussi question du κόδιον.

P. 155, l. 8, μετὰ [τὰs] τεσσαράποντα ἡμέραs] Nous avons cru devoir insérer l'article, supposant qu'il s'agissait ici du milieu de l'été vers le lever de la Canicule, époque que les Grecs désignaient entre autres par l'expression de τεσσαρ. ἡμ. (Voy. plus haut note au mot ὡραίοις παρποῖς, liv. I, ch. 39, p. 48, l. 6.) Cependant aucun de ceux qui avant nous se sont occupés de Xénocrate n'a été arrêté par ce

passage, quoiqu'il fût en contradiction flagrante avec tout ce que les autres auteurs nous rapportent des thons. En effet, suivant Aristote (H. A. V, 12, p. 596 b, l. 30), les thons commencent leur voyage de retour après l'équinoxe d'automne, ou au plus tard, quand le temps est doux (ibid. 13, p. 598 b, l. 7), après le coucher des Pléiades (commencement de novembre), et au printemps ils ne se mettent en chemin qu'après l'équinoxe (p. 596, loc. cit.). Ailleurs Aristote (ibid. 15, p. 599 b, l. 10) dit que la pêche des thons se fait depuis le lever des Pléiades (fin d'avril ou commencement de mai) jusqu'au lever d'Arcture (vers le milieu de septembre), et, dans un autre endroit, que, selon quelques-uns (Ibid. V, 18, p. 598 b, l. 25), les thons, dès qu'ils sentent le solstice d'hiver, s'arrêtent où ils 10 sont et ne continuent plus leur voyage. Élien (Nat. Anim. IX, 42) affirme aussi que les thons s'arrêtent immédiatement dans l'endroit où ils sont surpris par le commencement de l'hiver. L'hivernage des thons dure donc au moins trois mois et non quarante jours. Nous ne croyons pas cependant que, par l'insertion de l'article, la phrase soit rétablie dans son intégrité : nous aurions volontiers lu κατά 15 au lieu de μετά. Ainsi Xénocrate serait d'accord avec Élien (loc. cit. XV, 3), suivant qui les thons s'acheminent vers le Pont quand Sirius se lève et que les rayons du soleil sont le plus ardents, tandis que, d'après Aristote (voy. plus haut), Oppien (Hal. I, 595; et III, 622) et Pline (IX, 18, ol. 15), cela se fait au printemps. Ce qui nous a empêché de faire ce changement, c'est que, dans l'endroit 20 correspondant de Pline (XXXII, 53, ol. 11), on lit : «Cybium : ita vocatur concisa pelamis quæ post xı dies a Ponto in Mæotin revertitur.»

P. 155, l. 8, ἀπὸ Πόντου] Xénocrate semble être d'accord ici avec Oppien, qui rapporte (Hal. IV, 514 sqq.) que, la première année de leur vie, les petits thons passent l'hiver dans un certain endroit du Pont-Euxin appelé Mélas, tandis qu'Aristote semble être d'avis qu'ils accompagnent les autres thons dans leur voyage de retour lorsqu'il dit (H. A. V, 13, p. 598 b, l. 9) que c'est vers ce temps (le coucher des Pléiades) qu'on prend les petits thons dans les environs de Byzance, parce qu'ils n'y font pas un séjour bien prolongé. Oppien, au contraire (ibid. IV, 531 sqq.), décrit la manière dont les habitants de la Thrace prenaient les petits thons au milieu de l'hiver à l'aide d'un certain engin de pêche qui pénétrait à une grande profondeur. Cette pêche semble témoigner fortement en faveur de l'opinion des naturalistes, qui admettent que les voyages attribués aux thons n'ont pas lieu en effet, mais que ces poissons se cachent seulement pendant l'hiver à de grandes profondeurs où ils sont inaccessibles aux pêcheurs. Il en est de même de l'opinion rapportée dans la note précédente que les thons s'arrêtent aux approches de l'hiver, en quelque endroit qu'ils se

trouvent.

P. 155, ł. 9, ώραῖον] On a émis jusqu'à six opinions sur la signification de ce mot. Daléchamp (ad. Athen. III, p. 116 a) voulait le changer en οὐραῖον, admettant qu'il s'agissait de morceaux pris dans la queue du thon. Il s'appuie sur un endroit d'Archestrate (ap. Athen. VII, p. 303 e) où ce poēte loue la queue du thon, et sur ce qu'on lit dans Pline (XXXII, 53, ol. 11): «Triton «pelamidum generis magni: ex eo uræa cybia fiunt.» Mais, d'abord, la confusion entre l'o et l'u est si fréquente dans les manuscrits latins, qu'on ne saurait attacher un grand poids à cette citation de Pline, et nous ne croyons même pas 45

que les uræa cybia de Pline soient les mêmes salaisons que les ώραῖα de Xénocrate, puisque, chez Pline, il s'agit d'un grand thon, tandis que le passage où Xénocrate parle des ώραῖα montre qu'ils sont pris dans les petits thons. D'ailleurs, dans Plaute (Capt. IV, 2, 71), on lit horaum, et il est tout à fait inad-5 missible que, dans tous les endroits très-nombreux d'Athénée et de quelques autres auteurs, par exemple Pollux (VI, 48; et VII, 27), Arétée (Cur. Dint. II, 13), où on lit invariablement &païov, ce mot soit toujours une corruption de οδραΐου. Enfin l'arrangement de notre chapitre même prouve contre l'opinion de Daléchamp, puisque, depuis p. 155, l. 6, jusqu'à p. 156, l. 8, Xénocrate 10 parle de la différence entre les salaisons de thon selon l'âge des poissons, la saison de l'année et la partie de la mer où ils ont été pris, tandis que, p. 156, l. q et p. 157, l. 9, il traite de leur différence d'après les parties du corps du thon. Gesner semble hésiter entre plusieurs interprétations; tantôt il croit que woulou a été dit pour οὐραῖον (De aquat. p. 817 et 819), tantôt il pense que ώραῖον si-15 gnifie ici tout simplement beau, tantôt il conjecture que les ωραΐα sont des salaisons qui ne sont ni trop fraîches, ni trop vieilles (ibid. p. 973). Coray (p. 163) émet l'opinion que apason signifie une salaison faite avec du thon pris justement à l'âge et à la saison de l'année les plus opportunes, et, pour défendre ce sentiment, il s'appuie sur Strabon, qui dit (VII, p. 320): «Eis δε Σινώπην 20 «προϊούσα ώραιστέρα πρός τε την θήραν και την ταριχείαν έσλίν.» On a encore l'interprétation d'Hésychius, qui dit : « Δραΐον τάριχον · τὸν κατά τὸ ἔαρ συντιθέ-«μενον.» Mais la seule explication qui nous semble admissible, c'est que τάριχος ώραῖοs est la salaison qu'on apprêtait en été, de sorte que le mot ώραῖοs a ici la même signification que dans l'expression ώραῖος καρπός (voy. note sur cette ex-25 pression, I, 39, p. 48, l. 6). La raison de notre préférence est que Dioclès (ap. Athen. III, p. 116 e) et Diphilus (ibid. p. 120 e) rangent tous les deux les wpaïa parmi les salaisons maigres, et que justement, vers le milieu de l'été, les thons, étant épuisés par le frai, sont en effet très-maigres. (Voy. Cetti, Storia naturale di Sardegna, t. III, p. 155.) On nous objectera peut-être que, dans la plupart des 30 endroits où il est question du ώραῖον, cette salaison est présentée comme un mets excellent, tandis que, suivant Aristote (H. A. VIII, 13, p. 598, l. 17) le thon est mauvais en été, et ne redevient bon qu'après le lever d'Arcture, mais, dans cet endroit, Aristote a uniquement voulu parler des thons infestés par les cymothoés (ololou). On nous demandera encore quelle était, suivant notre opinion, 35 la différence entre les πύδια et les ώραῖα, puisque les πύδια étaient aussi faits avec des thons pris pendant les quarante jours; mais nous ferons observer que la différence entre ces deux espèces de salaisons doit avoir été très-petite puisque Diphilus (loc. cit.) les range tous les deux sous les salaisons maigres, et qu'il considère même le ώραῖον comme une espèce de κύδιον, quand il dit : «Κυδίω, 40 «έξ οδ γένους έσλι και τὸ ώραῖον.»

P. 156, l. 1, Τρίτομον κύδιον] Coray (p. 165) a supprimé le mot κύδιον, mais, si on prend ici ce mot dans son acception générale, en regardant τρίτομον comme un adjectif, et que, dans la ligne suivante, on entende κύδιον dans son sens spécial (voy. note au mot κύδιον, p. 155, l. 7), il semble qu'il peut être conservé. Ancora (p. 122) propose de changer τρίτομον en τριτών pour mettre Xénocrate d'accord avec Pline (voy. note au mot ώραῖον, p. 155, l. 9), et il paraît

15

20

en effet que l'un des deux auteurs doit être corrigé, mais il nous semble difficile à déterminer lequel des deux a la bonne leçon.

P. 156, l. 2, Θραυνος] Pline (XXXII, 53, ol. 11) dit: «Orcynus, hic est «pelamidum generis maximus neque redit in Mæotin similis tritoni, vetustate «melior.» Ce passage a engagé Coray (p. 165, sq.) à ajouter μή dans notre phrase, à supprimer θημής et à lire ἐμφερής au lieu de ὁμοία; mais le mot θημής peut trèsbien se défendre quand on admet que Xénocrate oppose ici le thon restauré par l'hivernage au thon épuisé par le frai en été. D'ailleurs Xénocrate n'est pas en contradiction directe avec Pline, car ὑπὸ την λίμνην signifie vers le Palus-Mæotis, dans la direction du Palus-Mæotis et non pas dans le Palus-Mæotis.

P. 156, l. 5, Åπόλευτον Dans Pline (XXXII, 53, ol. 11) on lit: « Pelamis: « earum generis maxima apolectus vocatur durior tritone, » ce qui semble prouver que Xénocrate a procédé très-méthodiquement dans ce paragraphe, qu'il a parlé d'abord du thon qui venait de naître pour arriver degré par degré aux indi-

vidus les plus grands.

P. 156, l. 6, Σάρδα] Voy. plus bas IV, 1, p. 267, l. 7, Galien (Al. fac. III, 31, t. VI, p. 728-29), Pline (XXXII, 53 ol., 11). Le témoignage de Diphilus de Siphnos (ap. Athen. III, p. 120 f), portant que la sarde est de la grandeur du cogniol, montre qu'il s'agit ici d'un jeune thon. Du reste nous ne savons pas si l'épithète ἐπιμήκης indique que l'auteur parle ici d'une espèce particulière.

P. 156, l. 9, Παρίω] Voy. plus haut p. 155, l. 6, note au mot Ϊδηρικοί.

P. 156, l. 10, Souvour] Coray (p. 169) dit dans sa note à cet endroit: «Jus«qu'ici l'auteur a parlé des pélamydes et des orcyns, maintenant il passe aux
«thons,» ce qui semble prouver que Souvos doit être, à son avis, pris dans son
sens le plus restreint, qui signifie le thon à une époque spéciale de sa vie. (Voy. note
au mot πηλαμός, p. 155, l. 6.) Nous croyons, au contraire, que Xénocrate commence ici une distinction des salaisons d'après un autre point de vue, et que
par conséquent Souvos peut bien signifier ici toute espèce de thon, du moins
tous ceux qui sont assez grands pour être coupés par morceaux. Quant à la
glose donnée par le ms. V\*, voy. Boisson. ad Greg. Corintb. éd. Schæf. p. 614.

P. 157, d. 2, αὐχήν] Pline (IX, 18, ol. 15) loue aussi le cou des thons, et, dans cet endroit, ainsi que chez Hicésius (ap. Athen. VII, p. 315 d), il est désigné par le nom de κλείδιον; chez Aristophon (ibid. p. 303 a) et Diphilus (ibid.

VIII, p. 357 a) par celui de naels.

P. 157, l. 2, διμοτάριχος | Nous croyons avec Coray (p. 170) que les trois 35 mots διμοτάριχος, ἡμίνηρος (p. 159, l. 3) et δικρόπαστος (p. 158, l. 10), quand ils sont employés comme adjectifs, signifient au fond la même chose, c'est-à-dire incomplétement salés, à moitié imbibés de sel, tandis que, s'ils sont substantifs, διμοτάριχος se dit plus spécialement des thons, ἡμίνηρος des bolty et ἀκρόπαστος des muges; or διμοτάριχος ου διμοτάριχον se rencontre comme substantif chez Dioscoride (II, 33) et Diphilus (ap. Athen. III, p. 121 b); ἡμίνηρος est employé comme substantif par Diphilus (ibid. c), et comme adjectif par le poëte comique Sopater (ibid. p. 119 a); le même (ibid.) emploie aussi comme adjectif δικρόπαστος.

P. 157, l. 3, Koiláa] Pline (IX, 18) ol., 15) loue aussi le ventre du thon, 45 ainsi que Hicésius (ap. Athen. VII, p. 315 e), Diphilus (ibid. VIII, p. 357 a)

et plusieurs poëtes comiques (ibid. VII, p. 302 d). De nos jours la panse du thon est encore regardée comme le meilleur morceau. (Voy. Cetti loc. cit. p. 137.)

P. 157, l. 7, μελάνδρυα] Dans Pline (IX, 18, ol. 15) on lit: «Hi (thynni) «membratim cæsi cervice et abdomine commendantur....cetera parte plenis pul5 «pamentis sale asservantur; melandria vocantur cæsis quernis assulis similia,» et en effet la partie intérieure et noirâtre du bois des chênes est appelée par Théophraste (H. P. I, 6, 2; et V, 3, 1) μελάνδρυον et par Homère (Od. ξ΄ 12) μέλαν δρυός. C'est pourquoi Schneider (Ind. ad auct. De re rust. voce pelamis) propose, non sans raison, de lire σχιζών pour ριζών. Du reste le mot μελάνδρυον, ou 10 au moins son dérivé ὑπομελανδρυώδες se lit aussi dans Épicharme (ap. Athen. III, p. 121 b), et, dans un autre endroit d'Athénée (VII, p. 315 d), on trouve μελανδρύαι. Quant au mot ποσ7αί, il se rencontre aussi chez Diphilus (ap. Athen.

II, p. 51 a), et Coray (p. 172), bien qu'il ait connu cet endroit, émet l'opinion 15 que nooral représente le mot latin costæ.

P. 158, l. 1, \(\Sigma\) turiu\(\textit{\eta}\)s ] Il nous a paru impossible d'admettre que, du temps de X\'enocrate, on fit venir de l'Inde des poissons sal\'es, et, qui plus est, des salaisons peu estim\'es. Nous avons donc conjectur\'eq que les copistes de X\'enocrate avaient commis une erreur qu'on retrouve dans le scholiaste de Nicandre (\(Ther\).

VIII, p. 357 a), qui vécut au temps des successeurs immédiats d'Alexandre (Athen.

20 45); dans la scholie en question on lit lνδική là où la comparaison des endroits parallèles du faux Aristote (Mirab. auscult. 125) et d'Étienne de Byzance (De Urb. sub voc.) montre évidemment qu'il faut lire Σιντική. Or les Sintes étaient une peuplade de la Thrace qui s'établit dans l'île de Lemnos (Exc. Strab. VII, p. 331). Peut-être y aurait-il quelque vraisemblance à supposer qu'il s'agit ici

25 du grand poisson du Danube appelé ἀντακαῖος, dont parlent Antiphane et Sopater (ap. Athen. III, p. 118 e et 119 a), dont Élien (Nat. An. XIV, 26) a amplement décrit la pêche sous la glace et qu'on croit être l'Accipenser Huso L. (Voy. Artedi, Synon. pisc. éd. Schneider, p. 126.) C'est probablement encore ce poisson qu'Archestrate avait en vue, lorsque, en parlant de salaisons du Bosphore, il cite un pois-30 son qu'il est impossible de nommer dans un vers hexamétrique (ap. Athen. VII,

p. 284 e).

P. 158, l. 4, σίμους] Athénée (VII, p. 312 b) cite parmi les poissons du Nil le σΐμος; il est également question de ce poisson dans Artémidore (De somninterp. II, 14).

35 P. 158, l. 6, Tης δὲ μέσης ὅλης] Voy. plus bas ch. 63, p. 173-74, et Celse, II, 18.

P. 158, l. 7, μενδήσιοι] Cette salaison est également mentionnée par le poëte comique Sopater (ap. Athen. III, p. 119 a).

P. 158, Ī. 9, βωρεῖs] Coray (p. 89) nous rapporte que les Grecs modernes 40 appellent encore βοῦροι des salaisons d'une espèce de muge.

P. 159, l. 6, κνῖσαν] Coray (p. 179), prenant ce mot dans son acception primitive, a changé ἐξάγει en ἐπάγει, mais, puisque Galien (voy. par ex. Loc. aff. I, h, t. VIII, p. 37; Meth. med. VIII, 5, t. X, p. 572) emploie assez souvent le verbe κνισοῦν en parlant des mets qui produisent des éructations nidoreuses, nous avons 45 pensé que κνῖσα pouvait bien significr ici une pareille éructation.

P. 159, I. 8, Buptdia Si l'on doit considérer ce mot comme un diminutif de

βωρείs (p. 158, l. 9), l'analogie exigerait qu'on écrivît βωρείδια, mais, puisque les Grecs modernes (voy. note au mot βωρείς, p. 158, l. 9) disent βούροι au lieu de βωρείs, et que, dans Alexandre de Tralles (XII, 8, p. 766), il est aussi question d'une salaison appelée Boupidia, nous n'avons pas cru devoir changer le texte des manuscrits. À l'aide de l'endroit cité d'Alexandre, on pourrait encore augmenter de trois le nombre des noms analogues de salaisons; ce sont la salaison appelée εγκατηρά, qu'on faisait probablement avec des viscères de poissons, les μαινομένια et les μεμβρίδια, mais Xénocrate n'a probablement pas parlé ici des deux dernières, parce que, à en juger d'après les noms, elles se faisaient avec de petits poissons marins, la première avec des mendoles, la seconde avec de 10 petites aloses. (Voy. Arist. H. A. VI, 15, p. 569 b, l. 25; Artedi, Syn. pisc. p. 14.) Il existe encore plusieurs autres poissons marins qu'on mangeait quelquefois salés chez les anciens, mais qu'il serait trop long d'énumérer ici; c'est probablement parce qu'ils n'appartenaient pas à la classe des unribbeis (voy. note p. 154) que Xénocrate n'en a pas parlé, à moins qu'on ne veuille admettre que Xénocrate ait 15 bien traité ce sujet, mais qu'Oribase n'a pas cru nécessaire d'admettre dans sa collection ce qui avait trait à ces poissons.

CH. 59, p. 162, l. 8, σχίσιs] Il paraît qu'on réservait ce nom pour la coagulation du lait à l'aide d'un refroidissement subit; Dioscoride (II, 77) et Pline (XXVIII, 33 ol. 9) nomment le lait ainsi préparé σχισίον, mais le premier ne 20 connaît que celui qu'on fait avec l'oxymel, et le second ne parle que du σχισίον de chèvre fait avec du vin miellé. Galien, au contraire, nous rapporte (Simpl. med. X, 2, 19, t. XII, p. 292) que, de son temps, quelques médecins appelaient, quoique à tort, σχισίον le lait traité par les cailloux rougis au feu (voy. plus bas III, 30, p. 246, l. 5; Cœl. Aurel. Chron. IV, 3, p. 513), et en effet nous trouvons 25 qu'Alexandre de Tralles (VIII, 8, p. 437) emploie le mot σχισίον dans ce sens; Paul d'Égine (I, 88) semble appliquer ce nom aussi bien à l'une qu'à l'autre de ces espèces de lait.

P. 163, l. 3, συριάτης ἢ συρίεφθος.] Galien ajoute que les anciens appelaient ce laitage συριασ7όν, tandis que, de son temps, on lui donnait en Asie le nom 30 de συρίεφθος; cependant, chez Aristophane (Pac. 1150), l'amouille est appelée συός (ici le scholiaste dit : «Τὸ σρῶτον γάλα δ καὶ ἐψόμενον σήγνυται, δ καὶ ἀἡμεῖς χυτρίτην λέγομεν..... γάλα νέον μετὰ χθεσινοῦ γάλαπτος ἀμελχθέν»), et, chez le poëte comique Philippide (ap. Athen. XIV, p. 658 e), συριέφθης. Chez Aëtius (II, 99 et 241) il est désigné par le nom de σρωτόγαλα, et chez Pline (XI, 35 96, οἰ. 41, et XXVIII, 33, οἰ. 9) par celui de colostrum.

CH. 60, p. 16h, tit. ὀξυγάλαπτος] Pline (XXVIII, 35 et 36, ol. 9) décrit deux manières de faire de l'oxygala: l'une consiste à enlever la partie coagulée qui, pendant la préparation du beurre, se porte à la surface, et à y mettre du sel; l'autre à ajouter du lait aigre à du lait frais. Sous le même nom d'oxygala, Colu-40 melle (XII, 8) décrit un laitage tout à fait différent, qu'on préparait en séparant d'une manière particulière le sérum du lait de brebis, et en assaisonnant la partie coagulée avec du sel et un assemblage assez bizarre de plantes aromatiques. Quant à l'usage de l'oxygala, Ctésias (ap. Phot., p. 48, éd. Bekker) nous assure

que les Indiens le buvaient, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas ici de l'oxygala décrit par Columelle; et Polyène (Περὶ σ/ρατηγημάτων, IV, 3, 31) raconte qu'on servait de l'oxygala aromatisé (ἡδυσμένον) sur la table du roi de Perse. Outre l'oxygala, Galien mentionne encore quelques autres laitages analogues, comme 1° l'ἀφρόγαλα, qui était très-estimé à Rome (Al. succ. 13, et Meth. med. VII, 4; t. VI, p. 811, et t. X, p. 468), et dont le nom semble indiquer qu'il ne différait pas beaucoup de la première espèce d'oxygala de Pline, laquelle est, d'ailleurs, aussi mentionnée par Africanus (Geop. XVIII, 12, 8); 2° la melca, qui n'était pas moins estimée à Rome (Gal. loc. cit.), et dont le nom semble indiquer une 10 origine germanique; Alexandre de Tralles (VII, 5, p. 330) et Paul d'Égine (III, 37) parlent aussi de ce laitage; Paxamus (Geop. XVIII, 19) nous enseigne une des manières de le préparer; 3° l'ἀργιτρόφημα (Gal. Al. succ. loc. cit.), qui était probablement la même chose que l'ἀργυροτρόφημα, que Chrysippe de Tyane (ap. Athen. XIV, p. 647 e) range parmi les gâteaux faits avec du fromage.

CH. 61, p. 167, l. 6, nôść] Dans le Glossaire de Galien on lit nôść - ἔτι δέ, ce qui prouve que, de son temps, on rencontrait cette conjonction dans les écrits d'Hippocrate; mais on l'y chercherait vainement de nos jours; soit qu'elle se trouvât dans des écrits aujourd'hui perdus ou qu'elle ait été supprimée par des glossateurs qui ont mis καί à la place. Dans Arétée on trouve pour ainsi dire à chaque page le mot nôść. Voilà ce qui nous a fait supposer que Rufus, très-partisan des vieilles formes, s'est également servi de cette particule; mais il est peut-être

plus prudent de lire καὶ δή, comme nous le propose M. Dübner.

P. 167, I. 8, ἐνιαντόν] L'emploi méthodique du lait remonte aux temps les plus anciens de la Grèce: ainsi Hippocrate (Vict. acut. § 1; t. II, p. 226) avait 25 déjà reproché aux médecins de Cnide, que, dans les maladies chroniques, ils ne connaissaient pas d'autre traitement que de prescrire des médicaments purgatifs ou de faire boire du lait ou du petit lait en été (τὴν ἄρην). Cet endroit d'Hippocrate a inspiré à M. Ermerins (dans son édition du livre susdit d'Hippocrate, p. 105) l'opinion que les livres de la collection hippocratique, où un pareil traitement est souvent recommandé, doivent être écrits par des médecins cnidiens; or les livres où on prescrit fréquemment de boire du lait ou du petit lait en été sont le livre II du traité De morb. (§\$ 66, t. VII, p. 100; 68, p. 104; 73, p. 112), et le traité De affect. intern. (§\$ 1, p. 172; 3, p. 176; 6, p. 180 et 182; 10, p. 190; 14, p. 200; 16, p. 206; 18, p. 212), et ce sont ces livres,

buer à des médecins de Cnide. (Cf. aussi les Remarques de M. Littré, t. VII, p. 304 sqq.) Dans des temps plus récents, Pline (XXV, 53, ol. 8) rapporte qu'en Arcadie on buvait du lait au printemps en guise de médicament. Du temps de Galien, l'endroit de prédilection pour faire un traitement par le lait était Tabie, 40 située dans les montagnes qui avoisinent le golfe de Naples du côté du midi, à environ trente stades de la mer; la position de cet endroit est décrite par Galien avec beaucoup de détails (Meth. med. V, 12, t. X, p. 363-365).

35 que, pour d'autres raisons, Foës (p. 690, 696 et 701) avait déjà cru devoir attri-

CH. 62, p. 169, l. 9, Ťμήτ7ιον] Dioscoride (II, 101), Rufus (voy. plus bas ch. 63, p. 172, l. 5), Pline (XI, 13) et Diophane (Geop. XV, 7) préconisent

tous le miel du mont Hymette comme le meilleur; le faux Galien (De Ther. ad Pis. 14, t. XIV, p. 268) dit que l'excellence du miel de l'Hymette tenait au thym mi croissait abondamment sur cette montagne.

P. 170, l. 1, Κυκλάδων] Dioscoride (II, 101), Rufus (II, 63, p. 172, l. 5) et Diophane (Geop. XV, 7) louent également le miel de ces îles; Galien (Antid. I, 14, t. XIV, p. 77) raconte qu'on en apportait beaucoup à Athènes pour le

vendre comme du miel d'Attique.

P. 170, l. 3, Els ἀρετήν, κ. τ. λ.] Séduits par le phénomène météorologique qu'on appelle blanc mielleux, les anciens croyaient assez généralement que le miel tombait du ciel et que les abeilles ne faisaient que le recueillir sans y ap- 10 porter de grands changements, comme on peut le voir dans Pline (XI, 12) et Galien (Al. fac. III, 39, t. VI, p. 739). Aristote donne encore d'autres raisons pour prouver que les abeilles ne font pas le miel, mais le recueillent seulement, en disant (H. A. V, 22, p. 553 b, l. 27): «Les cellules (unplov) proviennent des assers, et les abeilles tirent les matériaux de la cire (μήρωσιν) de la gomme 15 «(δαπρύου) des arbres, mais le miel est ce qui tombe de l'air;» et un peu plus loin (1.32, sqq.): «Ce qui prouve que les abeilles ne font pas le miel, mais re-«cueillent seulement celui qui tombe, c'est que les éleveurs d'abeilles trouvent «dans l'espace d'un ou de deux jours les ruches pleines de miel. Puis en austomne il y a des fleurs, mais il ne se fait pas de miel, si on ôte celui qui exis- 20 atait auparavant. » — Théophraste semble professer des opinions plus conformes à la vérité sur le miel, quand il en distingue trois sortes (Fragm. De melle, éd. Schneid. p. 837). 1° Celui qui provient des fleurs : c'est le miel proprement dit; 2º celui qui tombe du ciel : c'est la manne, comme la suite de ce fragment le démontre; 3° celui qui se forme sur les roseaux : c'est l'espèce de sucre qui 25 exsude spontanément des nœuds du roseau de l'Inde (Bambusa arandinacea) et qu'on appelle actuellement tabashir, la seule espèce de sucre que les anciens aient connue. Si on désire des renseignements plus amples sur les deux dernières espèces de miel de Théophraste et sur la connaissance que les anciens en avaient, on les trouvera dans Saumaise (Homon. hyl. iatr. p. 255), Schneider (ad 30 Theophr. loc. cit.) et Sprengel (ad. Diosc. II, 104). Sénèque semble aussi hésiter entre les deux opinions sur l'origine du miel véritable quand il dit (Epist. 34): «De illis (apibus) non satis constat, utrum succum ex floribus ducant, qui protinus mel sit, an quæ collegerunt in hunc saporem mixtura quadam et proprietate spiritus sui mutent : quibusdam enim placet, non faciendi mellis 35 «scientiam esse illis, sed colligendi.»

P. 170, 1. 6, Θερμαὶ καὶ ξηραὶ, κ. τ. λ.] Cf. III, 24, p. 234, l. 13.

P. 170, l. 10, εἰ δέ τις ἐκλείχοι, κ. τ. λ.] Cf. III, 29, p. 244, l. 13.

P. 170, l. 11, πλέον δὲ, κ. τ.λ.] Cf. III, 20, p. 228, l. 8.

CH. 63, p. 173, l. 1, Υ΄ δλαῖον] Dioscoride (II, 101), Pline (XI, 13) et Diophane 40 (Geop. XV, 7) louent également ce miel, et Varron (De re rust. III, 16, 14) dit en général que le miel de la Sicile l'emporte sur tous les autres, parce que le thym y est bon et abondant.

P. 173, l. 1, Κρητικόν] Selon Diophane (Geopon. XV, 7), le miel du promontoire Sammonie était le plus célèbre. (Voy. la note de Niclas à cet endroit.) 45

CH. 68, p. 178, tit. Pour ne pas troubler l'ordre reçu des chapitres nous avons conservé ce titre; cependant le contenu de ce chapitre indique assez clairement que ce n'est qu'un titre-marginal qui a passé dans le texte, car il n'y est question des solipèdes que jusqu'à la p. 170, l. 1, tandis que tout ce qui se lit 5 dans ce chapitre se rangerait très-bien sous le titre du chapitre 67. On remarquera aussi que le manuscrit B n'a point ici de nombre de chapitre, et que, pour ce manuscrit, notre chapitre 60 est le 68 (p. 182).

P. 178, l. 10, ωάντα Peut-être faut-il lire ici ωάντων ου ωάντη.

10 H. A. t. III, p. 470) pense que Mnésithée a ici en vue les loirs. Nous traiterons cette question au mot Excess, p. 182, l. 3.

P. 181, l. 12, Μύας δέ τους ἀπὸ τῶν δένδρων ] Schneider (Curæ sec. ad. Arist. P. 182, l. 2, χελώνας | Élien (Nat. Anim. XVI, 14) rapporte que les tortues de l'Inde ont la chair agréable et grasse et ne sont pas amères comme les tortues de mer; on sait en effet que la tortue franche, dont la chair est excellente, ne 15 se rencontre pas dans la Méditerranée et était par conséquent presque inconnue aux anciens. Il n'est donc pas étonnant que les tortues soient traitées ici comme un mets abject, et que ces animaux ne soient que très-rarement cités comme aliment chez les anciens. On ne pourrait guère en citer comme exemple que la fameuse salaison d'Éléphantine dont parle Cratès (ap. Ath. III, p. 117 c), et qui 20 était composée de tortue de mer, de crabes et du poisson appelé λύκος (peutêtre l'uranoscope. Voy. Hicésius, ap. Athen. VII, p. 282 d). Ceci nous paraît, avec Brunck (ad Aristoph. Fragm. p. 166), le vrai sens de ce passage; d'autres ont expliqué τάριχος έλεφάντινον, salaison dure comme de l'ivoire ou de la peau d'éléphant. (Voy. les notes de Casaubon et de Schweighaeuser sur ce passage.) Pline 25 (IX, 12, ol. 11) parle aussi d'une espèce de tortue de mer excellente, mais rare, qu'on trouve chez les Troglodytes; et, dans un autre endroit (XXXII, 14, ol. 4), il dit qu'il est bon contre les tumeurs glanduleuses du cou, celles de la rate et contre l'épilepsie, de manger des tortues. On pourrait encore citer à ce propos le bouillon bizarre préparé par Crésus pour éprouver la véracité des 30 oracles de la Grèce. (Voy. Hérod. I, 47 et 48.) Enfin le dicton de Terpsion, le maître d'Archestrate dans l'art culinaire (ap. Athen. VIII, p. 337 b):

## Η δεί χελώνης κρέα Φαγείν η μη Φαγείν,

dicton qui passa plus tard en proverbe, prouve bien qu'on mangeait quelquesois 35 des tortues. - Voyez, pour l'explication de ce proverbe, Zénobius, VI, 19, et les notes de M. Schneidewin sur ce passage dans ses Paræmiographi Græci.

P. 182, I. 2, σαίρους | Nous ne connaissons aucun autre endroit où il soit question de l'usage alimentaire des lézards, si ce n'est Pline (XXIX, 23, ol. 4); dans ce passage on dit qu'il est bon contre le venin de la salamandre de manger 40 un lézard.

P. 182, l. 3, exercés Les loirs étaient un mets très-recherché chez les Romains; il en est déjà question dans Plaute (ap. Nonium, p. 119); sous le consulat de M. Æmilius Scaurus (115 ans avant J. C.), une loi somptuaire en défendit l'usage. (Cf. Pline, VIII, 82, ol. 57; et XXXVI, 2, ol. 1.) Malgré cette 45 loi, Q. Fulvius Lupinus ou Hirpinus (voy. Pline, VIII, 78, ol. 52; et 82, ol. 57), qui était contemporain de Varron (De re rust. III, 12), s'avisa de les élever.

Varron (ibid. III, 15) nous apprend qu'on remplissait ce but de deux manières, soit dans une espèce de parc, soit dans un tonneau1; on les y engraissait avec des faînes ou des châtaignes (Varron, loc. cit., Pline, XVI, 7, ol. 6); Apicius (VIII, 9) énumère les sauces auxquelles on les mangeait. On lit dans Pétrone (ch. 31): «Ponticuli ferruminati sustinebant glires melle et papavere sparsos.» On estimait les loirs d'autant plus qu'ils pesaient davantage; pour cette raison on apportait des balances dans les banquets (Ammian. Marcell. XXVIII, 4, 13). Gesner (De Quadrup. vivip.) nous apprend que, de son temps, on les salait dans le midi de l'Allemagne (Rhætia); il paraît qu'on en mange et qu'on en élève encore beaucoup dans la Carinthie, la Carniole et la Styrie. (Cf. Mat- 10 thiole, in Diosc. p. 203, ed. 1554; Hacquet, Itin. Alp. t. I, p. 85; Valvasor, Hist. Carinthiæ, III, p. 439, et Schneid. in Varr.) En Italie, on mange encore des loirs, mais on ne les élève plus dans des parcs. En Grèce, l'usage des loirs comme aliment paraît avoir été beaucoup moins répandu; du moins, dans les nombreux fragments des poëtes comiques que nous possédons, et où il est si sou- 15 vent question d'aliments de toute sorte, les loirs ne sont jamais nommés; l'endroit dont nous nous occupons actuellement semble être le seul où un auteur grec, avant la domination des Romains, en ait parlé. On n'est pas même bien sûr quel est le nom grec du loir; les uns disent que c'est l'élasiós, dont Aristote (H. A. VIII, 17, p. 600 b, l. 12) raconte qu'il fait son sommeil d'hiver sur les 20 arbres, et que, pendant ce temps, il s'engraisse beaucoup; d'autres disent que c'est le μυωξός, dont Oppien (Cyney. II, 574) raconte à peu près la même chose. Cependant έλειός et μυωξός ne sont pas synonymes, car Galien (Al. fac. III, 2, t. VI, p. 666) rapporte que, dans la partie de l'Italie appelée Lucanie, il y a un animal appelé μυωξός², qui tient le milieu entre les souris des champs et ceux 25 qu'on appelle ελειούs, et que cet animal se mange aussi bien dans sa patrie que dans plusieurs autres endroits. Saint Épiphane (Hæres. 64, p. 604, éd. Petav.) semble aussi parler du μυωξός comme d'un animal susceptible d'être mangé. Schneider a donc conclu, ce nous semble, avec raison (Adnot. ad Arist. loc. cit. t. II, p. 638; et ad Varronem, De re rust. III, 15), que le μυωξόs est le loir; 30 reste à déterminer quel est l'édesos. Schneider pense que c'est le lérot, mais ici il est en contradiction avec l'endroit cité de Galien, puisque le lérot est plus petit que le loir. Nous ajoutons donc foi aux gloses que donne Hésychius sur les formes dialectiques d'éleis et qu'on trouve rassemblées dans Gesner (Quadrup. vivip.), dans Schneider (ad Arist. l. l.) et dans le Trésor (sub voce ελειός). Dans 35 quelques-unes de ces gloses, oxíovpos, qui signifie écureuil, est donné comme synonyme d'éleiós; nous croyons donc que l'éleiós est l'écureuil, parce que ce qu'Aristote rapporte de l'éxesos s'applique aussi bien à l'écureuil qu'au loir et au lérot, et que, sous le rapport de sa forme et de ses habitudes, le loir tient en effet le milieu entre une souris et un écureuil. Nous ne saurions taire cependant 40 que l'explication de Schneider, aussi bien que la nôtre, est en contradiction avec

1 Un tonneau de ce genre est encore conservé dans le Musée de Naples.

¹ Nous suivons ici la leçon donnée par la marge de l'édition des Juntes; dans le texte imprimé les mots τὸν μυωξὸν καλούμενον manquent; à leur place les deux manuscrits de la Bibliothèque nationale ont καὶ μύοξιν, mots qu'ils placent avant καὶ τῶν καλουμένων ελειῶν.

deux endroits du faux Dioscoride (Eupor. I, 57): «Κάν τὸ ἐκ τοῦ λίπους ἔλαιον «δ (καὶ τὸ λίπος ἐκ τοῦ ἐλειοῦ ός Moibanus et Gesner) καλεῖται γλῆρις · καὶ γὰρ «δ ἐπανοσοκιώρους (lisex καὶ γὰρ τὸ ἄπαν γένος σκίουρος) λέγεται,» et II, 71: « έλαιον τὸ ἐκ τοῦ λίπους ὁ (τὸ τοῦ έλειοῦ λίπος ὁν Moib.et G.) ἡωμαϊσ λίηρις 5 «παλοῦσιν.» Peut-être pourrait-on, avec nos corrections et celles de Moibanus et Gesner, concilier ce texte avec notre explication, en supposant que le mot glis, en latin, fût devenu, pour ainsi dire, un nom générique, servant à désigner aussi bien les loirs que les écureuils et d'autres espèces voisines, et qu'il en était de même du mot oxíovpos en grec. En résumé, si on adopte l'interprétation de 10 Schneider pour les mots μύας τοὺς ἀπὸ τῶν δένδρων (voy. note sur ces mots, p. 181, l. 13) et la nôtre pour éleis, il faudra traduire écureuils au lieu de loirs; si, au contraire, on adopte pour les deux mots l'interprétation de Schneider, on lira au même endroit lérots. Si on veut s'en tenir, pour l'interprétation du mot έλειός, au texte du faux Dioscoride, il est impossible d'admettre l'interprétation 15 de Schneider pour μύας τ. ἀ. τ. δ.: on admettra, dans ce cas, que Mnésithée a seulement voulu désigner par ces mots les véritables souris qu'on trouve quelquesois accidentellement dans les troncs des vieux arbres, mais cette supposition est assez invraisemblable, parce que Mnésithée, quoiqu'il n'approuve pas l'usage des μ. à. r. d., en parle cependant évidemment comme d'un mets usité, tandis qu'il 20 regarde les ελειούs comme un mets abject. Enfin on pourrait adopter l'explication de Schneider pour μ. d. τ. δ. et lire (1. 3) έλείους au lieu de έλειούς; alors il faudrait traduire, comme l'a fait Rasarius, les lézards de montagne et de marais. Il resterait alors à expliquer quels sont les lézards de marais de Mnésithée.

CH. 69, p. 182, l. 5, ροφήματα Dans la collection hippocratique, on entend 25 par ρόφημα une préparation alimentaire, qui, sous le rapport de la consistance, tient le milieu entre les boissons et les aliments solides ; ainsi on lit (De prisc. med. \$5 t. I, p. 583): «On crut devoir leur donner» (à ceux qui ne pouvaient triompher même d'une petite quantité de nourriture) « quelque chose de plus faible et a l'on inventa les bouillies (ροφήματα), où l'on mêle peu de substance à beaucoup 30 « d'eau, et où l'on enlève ce qu'il y a de substantiel par le mélange et la cuisson.» De même (De morb. mul. II, p. 638, 1 sqq. éd. Foës) les ροφήματα sont très-clairement présentés comme un intermédiaire entre les aliments et les boissons. On trouvera plus bas dans le livre IV, chap. 7, (p. 284, sqq.) la description d'un grand nombre de ροφήματα.

P. 182, I. 8-9, nuphisa] Voy. OEcon. Hippocr. in voce. 35

P. 183, l. 6, ἀνεκτόμων ] On trouvera peut-être que nous avons changé arbitrairement ce mot, mais on peut facilement s'expliquer la transformation de la manière suivante : Un individu châtré s'appelle aussi bien ἐκτομίας que ἔκτομος. Nous supposons donc que la leçon primitive était ἀνεπτόμων: un glossateur 40 qui préférait la forme ἐπτομίαs à ἔπτομος aura écrit dessus μι, et ces deux lettres, étant tombées dans le texte, auront donné le mot informe ἀνεμικτόμων, qu'on aura corrigé plus tard en ἀνεμίντων. Si cependant on pouvait être sûr que la leçon marginale du ms. M provient d'une bonne source, elle ferait peut-être penser que la vraie leçon était ἀναμήτων, mot qu'on dériverait de ἀμάω «je coupe avec une 45 faux,» et qui signifierait par conséquent la même chose que ανεκτόμων.

P. 184, l. 10, ελαών. Niclas (ad Geop. IX, 3, 3) a bien établi que, dans l'antiquité, on distinguait trois espèces d'olives, eu égard à leur degré de maturité et à l'époque de l'année où on les récoltait, et qu'à chacune de ces espèces d'olives répondait une espèce spéciale d'huile. Les olives dont on exprimait la première espèce d'huile (oleum acerbum) étaient appelées olives blanches, comme Columelle le dit (XI, 2, 83). Quoique le nom d'astivum, que Columelle (XII. 52, 1) donne à l'huile tirée de ces olives, semble devoir faire supposer une récolte plus précoce encore des olives blanches, il dit lui-même (XII, 49, 1) qu'on les récoltait aux mois de septembre et d'octobre, pendant la vendange. L'espèce d'olives dont on exprimait la seconde espèce d'huile (oleum viride) est 10 déterminée par Columelle (XI, 2, 83) de la manière suivante : « Tum et olea de-«stringenda est ex qua velis viride oleum efficere, quod fit optimum ex varia oliva, quum incipit nigrescere. » Les deux espèces d'huile dont nous avons parlé jusqu'ici sont indistinctement désignées en grec par les deux noms d'ou-Φάκινον et d'ωμοτριβές. Cela ressort évidemment de Dioscoride (II, 20), de 15 Galien (San. tu. III, 6, t. VI, p. 196; et Simpl. med. VI, t. XI, p. 868), où ces deux mots sont synonymes, et de Pline (XII, 60, ol. 27; XV, 2, ol. 1), qui appelle druppæ les olivæ variæ. Athénée (II, 47) donne δρυπεπεῖs comme synonyme de druppæ. En considérant le chapitre dont il s'agit en ce moment dans son ensemble, on reconnaîtra que les συραλλίδες de Philotime appartiennent 20 au genre des variæ olivæ, quoiqu'on ne rencontre ωυραλλίε chez aucun autre auteur comme nom d'une espèce d'olives; on ne le connaissait que comme un nom d'oiseau. (Voy. Étienne, Trés. qr.) C'était principalement avec les olivæ variæ, à ce qu'il paraît, qu'on faisait les κολυμβάδες; du moins Didymus (Geopon. IX, 33, 1) commence ainsi son chapitre sur ce sujet : « Τὰς καλουμένας κολυμβάδας 25 ετας άδρας, όταν ακμάζωσι και προς τῷ περκάζειν ὧσι, λαθών.» Mais Cœlius Aurel. (Chron. I, 1, p. 277) définit les colymbades : « Olivas ex viridi novitate messas. » En général, pour préciser autant que possible le sens du mot πολυμβάδες, nous croyons qu'il faut le considérer sous trois points de vue : 1° Athénée (IV, p. 133 a) donne άλμάδες comme synonyme de πολυμβάδες, et Dioscoride (loc. cit.) parle 30 de la saumure (άλμη) des πολυμβάδες, mais cela n'avance pas beaucoup la question; car, sauf les olives très-douces, qu'on conservait en les desséchant (Pline, XV, 4 ol., ol. 3), les olives conservées dans le marc de raisins (Didymus, in. Geop. IX, 31) et deux autres préparations mentionnées par Caton (119) et Columelle (XII, 49, 8), les olives sont toujours conservées dans un liquide dont 35 le sel fait partie; 2° or observera que le mot κολυμβάδες et celui de νηκτρίδες, que Pollux (VI, 45) donne comme son synonyme, sont tous les deux dérivés d'un verbe qui signifie nager, ce qui semble indiquer que les πολυμβάδες étaient des olives conservées dans quelque liquide : c'est dans ce sens que Pline (l. l.) et Columelle (XII, 50, 5) emploient κολυμβάδες. 3° enfin, immédiatement après 40 l'endroit de Pline cité en dernier lieu, on lit : « Franguntur eædem, » d'où on peut déduire que Pline oppose les colymbades aux olives écrasées (fractæ, contusæ, θλασίαί), et qu'on appelait spécialement colymbades les olives qu'on conservait sans les écraser. (Voy. aussi Aristophane, ap. Athen. II, p. 56 b; et ap. Pollucem, VI, 45.) Ainsi les κολυμβάδες sont des olives entières nageant dans un 45 liquide salé. Palladius (Nov. 22, 1) emploie le mot colymbades dans un sens

très-général, lorsqu'il commence son chapitre sur la conservation des olives par les mots : « Colymbades olivæ fiunt sic, » en rangeant même sous cette rubrique un procédé dans lequel il n'est pas employé de liquide, et un autre où les cendres tiennent la place du sel. Quant à l'époque de la récolte des olivæ varia, 5 Columelle (XI, 2, 83) et les Géoponiques (III, 13, 5) s'accordent à en placer le commencement vers la fin d'octobre, et Palladius, qui a réuni tout ce qu'il y avait à dire sur la conservation des olives en un seul chapitre, l'a inséré au livre qui traite des occupations de novembre. Pour faire la troisième espèce d'huile que Columelle (XII, 52, 1) appelle maturum, et Paxamus (Geop. IX, 17, 1) 10 κοινόν, ce dernier auteur recommande de récolter les olives, « όταν τὸ ωλέον τοι ήμίσεως μέρους τοῦ παρποῦ Φανή μελανίζου.» Il paraît que la récolte de cette espèce d'olives se prolongeait jusqu'à une saison très-avancée, du moins Pline (loc. cit.) parle d'une variété d'olives qui ne noircissait que dans la première moitié de février, et qui, si on les laissait sur l'arbre, ne tombait qu'au mois de mars. 15 Aussi Columelle fait-il une triple distinction entre les olives noires (XII, 50 et 51) en parlant d'abord des «olivæ quæ jam nigruerunt nec tamen permaturæ sunt, ensuite des maturæ, et en troisième lieu des maturissima. D'après Philémon (ap. Athen. loc. cit.) les olives noires s'appelaient aussi o e por los et Galien (Simpl. med. loc. cit.) les nomme δρυπετείs lorsqu'il oppose l'huile tirée des δρυπετείs à 20 l'oμΦάκινου. On a beaucoup agité la question (voy. Interpp. ad Mæridem, p. 126; Alberti, ad Hesychium, νοce δρυπετής; Kuster et Bernhardy, ad Suidam, νοc. γεργέριμος, δρυπέπης et έλάα; Kühn, ad Pollucem, VI, 45; Ermerins, ad Aretæum Cur. acut. I, 1, p. 165. Voy. aussi Lex. Zonar., p. 429, 569 et 571; Lex. Bachm. p. 201), s'il fallait admettre en grec l'existence de deux mots différents, l'un, 25 δρυπετής, dérivé de δρῦς, qui était anciennement le nom générique de toute espèce d'arbre (voy. Schol. Nic Ther. 28 et Schol. Theocr. XV, 112), et de ωίπλω «je tombe, » et δρυπέπης ou δρυπεπής, dérivé de δρῦς «arbre, » et ωέπλω «je fais nurir, » et si, en acceptant ces deux mots, on devait les traduire tous les deux par olives vertes ou par olives mûres, ou l'un par olives vertes et l'autre par olives 30 mûres. Nous avons taché de prouver plus haut que les δουπέπεις étaient des oliva variæ ou à moitié mûres, et les δρυπετείς, au moins pour Galien des olives nigræ ou mûres. Cette explication est, il est vrai, en contradiction avec Pline (XV, 2 ol., 1), qui donne drupetas comme synonyme de drupas, et peut-être avec Celse (II, 24), qui recommande des « olivas nigras quæ in arbore bene permatu-35 «ruerunt,» mais ces auteurs ont pu facilement confondre δρυπετής et δρυπέπης. Cependant, si on doit considérer δρυπετής comme l'équivalent du mot latin caduca, il désigne toute olive qui tombe de l'arbre à quelque époque de sa maturité que ce soit. Or les oliviers sont très-sujets à perdre leurs fruits à une époque peu avancée de leur maturité : cela ressort d'un endroit de Columelle où il dit 40 (XII, 52, 1): «Sed acerbum oleum facere patrisfamilias rationibus non con-«ducit, quoniam exiguum fluit, nisi bacca tempestatibus in terram decidit, et « necesse est eam sublegere. » Ce sont les mêmes olives que le schol. de Lucien (Lexiph. 13, t. IV, p. 155) a en vue quand il dit : «Χαμαιπετεῖs · ås καλοῦμεν «δρυπετείς αθται γάρ, εί μη άφ' έαυτων απορρυώσι του δένδρου, ού σκευάζονται 45 «ούτως.» Il paraît que Caton (58) appelle ces olives caducas; mais Columelle (XII, 52, 22) semble appeler caducas des olives mûres qui sont tombées de

l'arbre. Il n'est donc pas indispensable de corriger l'une par l'autre la glose d'Hésychius, «δρυπετεῖς· ἀπὸ δένδρου ωεπΊωκυίας, ἀμάς, et l'expression μὴ ὡμῆς, qu'on lisait autrefois dans Arétée (Cur. acut. I, 1) après δρυπετοῦς ἐλαίης et que Wigan, Petit et M. Ermerins ont rejetée du texte comme une glose. Si on s'étonne qu'on ait appelé δρυπεπεῖς, c'est-à-dire qui ont mûri sur l'arbre, des fruits à moitié mûrs, nous répondrons que Pline (XV, 3) blâme ceux qui appelaient mûres les olives noires, et semble être d'avis qu'il faut réserver ce nom pour les olivæ variæ. Théophraste paraît encore être du même avis, car il dit (C. P. II, 8, 2; et VI, 8, 4) qu'on appelle σῆψις le développement ultérieur des δρυπεπεῖς, et il compare ce développement au ramollissement des nèfles après la récolte.

P. 185, 1. 5, έν όξει συγκ. Les olives conservées dans le vinaigre formaient, à ce qu'il paraît, une subdivision des κολυμβάδες (voy. note préc.), car l'usage du vinaigre n'excluait pas celui du sel, de l'eau salée ou de l'eau de mer. Quelquefois on ajoutait l'un de ces trois ingrédients en même temps que le vinaigre (Caton, 117 et 118; Columelle, XII, 49, 6; Palladius, Nov. 22, 1; Didymus, 15 in. Geop. IX, 33, 3); d'autres fois on exposait d'abord les olives pendant quelques jours à l'influence des ingrédients salés, et on les transvasait ensuite dans quelque autre liquide (Columelle, XII, 49, 5, 6, 7 et 50, 2, 3, 5; Palladius, Nov. 22, 2, 3, 6; Florentinus, in. Geop. IX, 28, 1 et 30, 1; et Didymus, ibid. 33, 5); il semble qu'on employait surtout cette dernière méthode pour les olives 20 noires afin d'en retirer le marc (amurca. - Col. XII, 49, 9, 50, 2 et 3). Le plus souvent on employait le vinaigre conjointement avec d'autres fluides (Caton, 117, 118 et 119; Columelle, XII, 49, 5, 6, 7 et 50, 3; Palladius, Nov. 22, 1, 2, 3, 5, 6; Didymus, in Geop. IX, 33, 3). Nous n'avons trouvé que deux procédés où, après avoir ôté les olives de l'eau salée, on les mettait dans du 25 vinaigre pur (Columelle, XII, 49, 6 et 50, 5), encore, dans ces deux cas on ne les trempait dans ce liquide que pendant quelques jours pour les transvaser ensuite de nouveau dans un troisième liquide. On pourra voir dans les auteurs De re rustica (Caton, 7, 117 à 119; Varron, I, 60; Columelle, XII, 49-51; Palladius, Nov. 22), dans les Géoponiques (IX, 28 à 33), dans Celse (II, 24), et 30 dans Pline (XV, 4, ol. 3), la liste sans fin des liquides et des ingrédients qu'on employait pour conserver ou pour aromatiser les olives.

P. 185, l. 10, Φλασταί] Sous ce nom, Didymus (Geop. IX, 32) décrit un procédé pour conserver les olives blanches; il paraît en effet que c'étaient ces olives-là qu'on conservait le plus souvent écrasées (voy. Caton, 117; Columelle, 35 XII, 49, 1 et 2). Cependant Diphilus de Siphnos (ap. Athen. II, ch. 47) parle aussi d'olives écrasées noires, et dans le procédé de Columelle (XII, 51), les olive maturissime sont réduites en pâte (sampsa) pour être conservées. Pollux (VI, 45) nous rapporte que les poètes comiques appelaient aussi les olives écrasées συρῆνας.

LIVRE III.

CH. 1, p. 192, l. 6, την ωοικιλίαν] Aristote (Probl. I, 15) et Pline (XI, 117, ol. 53) blâment également une alimentation variée; Asclépiade (ap. Celsum, III,

10

6) prétendait, au contraire, que des aliments variés étaient plus faciles à digérer que des aliments uniformes, opinion qui n'est pas adoptée par Celse lui-même. Dans Plutarque (Sympos. IV, 1) et dans Macrobe (Sat. VII, 4 et 5) on peut trouver des arguments pour chacune de ces deux opinions. Notons aussi qu'Arétée 5 (Cur. acut. II, 2 et 3) et Cælius Aurel. (Acut. II, 11, p. 107) prescrivent quelquefois une alimentation variée dans le traitement des malades.

CH. 2, p. 194, l. 2, σίνωνος] Nous avons mieux aimé écrire σίνων que σίσων, quoique cette dernière forme ait été adoptée dans le langage systématique de la botanique; la raison de cette préférence, c'est que, dans tous les endroits de 10 Galien où il parle de cette plante (Meth. med. VIII, 5, t. X, p. 578; Meth. med. ad Glauc. II, 8, t. XI, p. 113, Sec. loc. VIII, 5; et IX, 4, t. XIII, p. 100, 279, 282, 285 et 286), à l'exception d'un seul (Simpl. med. VII, t. XII, p. 123), on lit invariablement σίνων, et encore, dans l'endroit qui fait exception, l'ordre alphabétique montre que la vraie leçon est σίνων. Cependant, dans Dioscoride on lit 5 σίσων (III, 57). Pline (XXVII, 109, ol. 13) a aussi sinon, que Hardouin veut à tort corriger en sison. — Les nouveaux éditeurs du Trésor ont adopté σίνων.

P. 195, l. 4, ἐν τῶν σύργων] Dans Varron (De re rust. III, 7, 1 et 2) on lit:

« Duo genera columbarum in σερισθεροτροφείω esse solent : unum agreste, ut «alii dicunt, saxatile, quod habetur in turribus ac columinibus villæ, a quo 20 «appellatæ columbæ, quæ propter timorem naturalem summa loca in tectis capatant, quo fit ut agrestes maxime sequantur turres in quas ex agris evolant « suapte sponte ac remeant. Alterum genus illud columbarum est clementius « quod cibo domestico contentum intra limina januæ solet pasci. Hoc genus « maxime est colore albo; illud alterum agreste sine albo, vario. » Ces tours sont 25 également mentionnées par Columelle (VIII, 8, 1), Pline (X, 53, ol. 37), Didymus (Geop. XIV, 2, 5) et Manilius (V, 383). Galien parle encore dans deux autres endroits (San. tu. VI, 11, t. VI, p. 435; et Sec. gen. II, 10, t. XIII, p. 515) des pigeons des tours; dans le premier il les appelle aussi νομάδαs, et dans le second βοσκάδας. Nous ne savons pas si les moineaux appelés συργίται devaient 30 également leur nom à ces tours-là. (Voy. note au mot ωυργίται, liv. II, ch. 42, p. 105, l. 6.) Il nous semble très-vraisemblable que les pigeons des tours étaient les wederades d'Aristote, et les pigeons domestiques ses weρισίεραι. Du moins (H. A. V, 13, p. 544 b, l. 1) on lit : « La wedeids diffère de la wepiσ ερά : la wedeids « est plus petite, mais la wερισ/ερά s'apprivoise plus facilement; la wedeids est 35 «noire, petite, et a des pieds rouges et rugueux (τραχύπουν), voilà pourquoi «personne ne l'élève.» Dans un autre passage (ibid. VIII, 11, p. 597 b, 1. 3), Aristote dit que les wederddes émigrent, mais que les weprolepal restent. — Voy. du reste, pour la manière d'élever les pigeons, Varron et Columelle (loc. cit.), Palladius (I, 24), et Geop. (XIV, 1-6).

40 P. 196, l. 12, καίτοι μαλακήν έχοντα την σάρκα] Puisque ce texte, tel que nous l'avons donné d'après tous les manuscrits de la Collection médicale, est en contradiction évidente non-seulement avec la nature, mais aussi avec ce que Galien rapporte ailleurs (II, 55, p. 121, l. 11), nous aimerions mieux suivre la leçon de quelques manuscrits et de la traduction imprimée de la Synopsis qui 45 donnent σελαχίων au lieu de μαλακίων; la même leçon est donnée comme va-

30

riante à la marge de l'édition des Juntes. Les autres manuscrits de la Synopsis donnent μαλακίων τε και σελαχίων.

P. 198, l. 8, ἀμυγδαλῶν] Quoique partout ailleurs dans Oribase les amandes soient appelées ἀμύγδαλα, nous n'avons pas cru devoir nous écarter de la leçon des manuscrits. — Voyez, du reste, sur l'orthographe de ce mot, Athénée (II, p. 52 f) et Galien (Al. fac. II, 29, t. VI, p. 612).

CH. 4, p. 202, l. 1, γιγ Γιαίδια] Nous avons cru devoir corriger cet endroit d'après le scholiaste de Nic. (Al. 432), où on lit: «Κίχορα· ἡμεῖς μὲν γιγ Γιαίδια, οἱ δ' Ατθικοὶ κιχόρια,» car il nous semble impossible d'admettre que Galien ait rangé une plante ombellifère comme le γιγ Γίδιον parmi les chicoracées.

CH. 5, p. 202, l. 11, παλλωσόν La couenne de lard, surtout celle de sanglier, était un mets très-estimé chez les Romains (callus); il en est assez souvent question dans Plaute (par ex. Capt. IV, III, 4; Pseud. I, II, 33; Persa, II, v, 4); Caton avait fait un sujet de reproche de l'usage de ce mets (voy. Pline, VIII, 77, ol. 51), et Apicius en parle dans son VIº livre (ch. 1), intitulé Polyteles sive 15 sumptuosus. D'après Florentinus, dans les Géoponiques (XIX, 6), cette partie s'appelait en grec κόλλοψ. (Voy. aussi Etym. magn., Gud., et Or., Étienne, voce κόλλοψ, et Hésychius voc. πόλλοψ et ἐπολλόπωσε.) En effet nous voyons que, dans un fragment d'Aristophane (421), il est question du πόλλοψ d'un jeune sanglier. Galien, dans l'endroit d'où ceci a été tiré (Al. succ. 4, t. VI, p. 773), n'em- 20 ploie ni l'un ni l'autre mot, mais il se sert de la périphrase τὸ δέρμα τῶν λιπαρῶν ίων. - Κόλλοψ signifie toute peau dure, soit qu'on la mange, soit qu'on en fasse de la colle. Les Latins se servaient de callas dans le sens exclusif de couenne de lard propre à être mangée; c'est ce mot qui est représenté en grec par παλλωσόν. Mais on ne prenait pas indifféremment dans toutes les parties cette couenne si 25 recherchée; on préférait surtout la peau épaisse de la partie supérieure du dos et de la partie postérieure du cou, lorsqu'elle formait des excroissances, sous lesquelles se cachaient des petits amas de graisse, c'est ce qu'on appelait glandia. Plaute (Capt. IV, IV, 7) dit:

Arripuit gladium, prætruncavit tribus tergoribus¹ glandia.

Pline (XVI, 73, ol. 38) compare les excroissances des arbres aux glandia des cochons; dans un autre passage (XVII, 4, ol. 6) il dit, en parlant de la coutume des habitants des Gaules et de la Bretagne d'amender les terrains avec de la marne: «Est autem quidam terræ adeps, ac velut glandia in corporibus, ibi se densante «pinguitudinis nucleo.» Ces glandia sont encore mentionnées par Plaute dans 35 plusieurs autres endroits (Curc. II, III, 44; Men. I, III, 27; Stich. II, II, 36). Une loi somptuaire en avait défendu l'usage à Rome (Pline, VIII, 78, ol. 51, et XXXVI, 2, ol. 1). — Schneider (ad Colum. VII, 9, 1) confond ces glandia avec les véritables glandes², qui étaient aussi recherchées chez les anciens. (Voy. liv. II, 32, p. 98 et 99.) — Suivant Ducange (Gloss. græc. voce τραγανόν) les 40

Schneider (l. inf. l.) veut lire pecoribus, mais le contexte s'oppose à cette correction.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schneider semble tantôt distinguer les glandia des glandulæ, et tantôt les confondre.

glandia s'appelaient aussi τραγανόν. — Voy. aussi Pelagonius dans les Hippiatrica (26, p. 89).

CH. 14, p. 211, l. 2, σηρικά....ζίζυφα] Dans un vieux lexique médical cité par Bodæus a Stapel (ad Theophr. H. P. p. 329), σηρικά ου σιρικά 1 est donné 5 comme synonyme de ζίζυφα. On pourrait donc attribuer la mention du même fruit sous deux noms différents, à si peu de distance, au peu d'attention d'Oribase, lorsqu'il mettait bout à bout ses extraits de Galien; mais, comme ce dernier place son chapitre sur les σηρικά (Al. fac. II, 32, t. VI, p. 614) au milieu des chapitres sur les fruits cultivés, et qu'il énumère les ζίζυφα parmi les fruits sauvages 10 (ibid. 38, p. 621), nous avons cru que les premiers étaient les jujubes cultivées ct le second les jujubes sauvages. On pourrait soutenir cependant aussi que les ζίζυφα de Galien étaient les fruits du margousier (Melia Azedarach L.), en se basant sur les raisons suivantes : Columelle (IX, 4, 3) énumère entre les arbres qui plaisent aux abeilles le ziziphus rouge et le ziziphus blanc. Dans Pline (XV, 15 14) on lit : «Peregrina sunt zizipha et tuberes quæ et ipsa non pridem venere «in Italiam, hæc ex Africa, illa ex Syria. Sext. Papinius, quem consulem vidi-« mus, primus utraque attulit Divi Augusti novissimis temporibus......baccis « similiora quam malis . . . . Tuberum duo genera : candidum et a colore sericum «dictum.» Les taberes sont un fruit très-difficile à déterminer, que quelques-uns ont pris pour une variété de pêches, d'autres pour une variété de pommes, d'autres pour des jujubes (voy. Schneider ad Colum. XI, 2, 11), mais ce qu'il nous importe ici le plus de savoir, c'est qu'aucun autre auteur n'a parlé de deux espèces de tuberes. Mercuriali (lettre à Latinius insérée dans les Lettres de Latinius, p. 233) et Bodæus a Stapel (loc. cit.) ont donc supposé avec raison que 25 soit Pline lui-même, soit quelque copiste, a commis ici une erreur, et que, pour mettre la dernière phrase de notre citation d'accord avec les faits, il faut lire au lieu de tuberum, ziziphorum. Alors les σηρικά seraient les zizipha rouges, qui sont évidemment nos jujubes, comme il ressort de la comparaison avec Crescentius, qui les décrit (V, 28) sous le nom de zezula. Quant aux zizipha blancs, Schneider 30 (ad. Pallad. Apr. 4, 1) croit que ce sont les fruits du margousier; son opinion est indirectement confirmée par l'autorité de Pierre Bélon (Observ. I, 18 et 26; et II, 90), qui atteste que, dans la Grèce et dans la Syrie, il y avait deux espèces de jujubiers, l'un blanc et l'autre rouge, appelés tous deux zinziphion; il ajoute que le jujubier blanc est cultivé à Paris sous le nom d'olivâtre, mais que ses fruits

CH. 16, p. 221, l. 5, ὁ Φαῦλος Βιθυνὸς ὁ ἐν τοῖς μεγάλοις περαμίοις] D'après Galien (Meth. med. XII, 4, t. X, p. 835), il paraît qu'en Sicile on mettait au contraire le bon vin dans les grandes cruches et le mauvais dans les petites. Anatolius (Geop. VI, 3, 9-11) préfère toujours les petites cruches.

35 n'y mûrissent pas.

40 Ch. 18, p. 225, l. 3, μαλακόδερμα ] Il est évident qu'Oribase appelle ici μαλακόδερμα les animaux qu'on appelle ordinairement en grec μαλάκια, quoique, à

<sup>1</sup> Peut-être aurions-nous dû suivre les nouveaux éditeurs du Trésor, qui lisent σιρικά au lieu de σηρικά.

notre connaissance, il n'y ait que ce chapitre d'Oribase et les chapitres correspondants de la Synopsis, des livres ad Eunapium et d'Aëtius, où le mot μαλαπό-δερμον soit employé dans ce sens. Dans l'endroit correspondant de Galien (Al. fac. III, 35, t. VI, p. 736) ce mot ne se trouve pas.

CH. 20, p. 229, l. 2, ἀλλὰ οὐχ] L'insertion de ces mots était impérieusement exigée pour mettre Oribase d'accord avec Galien (Al. fac. II, 5, t. VI, p. 566), οù on lit: «Τὸ δὲ εἰς ἔμετον εξορμῆν ὁμοίως τοῖς ωέποσιν οὐν ἔχουσιν (οἱ μηλοπέ-πονες).» Cependant les mots ἀλλὰ οὐχ manquent également dans les endroits correspondants de la Synopsis, du livre I ad Eunap. et d'Aĕtius.

CH. 23, p. 231, l. 10, δ Κυρηναϊκός....σιλφίου ὁ ὁπός] C'est sans doute par 10 inattention qu'Oribase mentionne ici deux fois, à une si petite distance, la même substance sous deux noms différents; cependant la même négligence se retrouve dans les chapitres correspondants de la Synopsis, du livre I ad Eunap. et d'Aëtius. La mention de l'ὁπὸς Κυρηναϊκός est tirée du livre VIH, Simpl. med. t. XII, p. 91, et celle du σιλφίου ὁπός du même livre, p. 123.

CH. 31, p. 249, l. 5 et 6, ραφανίς.....ραφανίς] Nous nous sommes guidé ici, dans notre traduction, d'après les passages de Galien où Oribase a puisé. La première mention des radis se retrouve dans Al. fac. II, 70 (t. VI, p. 657) et la seconde, ibid. 58, p. 642.

## LIVRE IV.

CH. 1, p. 256, l. 6, σιλιγνίτας | Celse (II, 18), Pline (XVIII, 27, ol. 11) et 20 Actuarius (Spir. anim. II, 5) disent également que le pain de siligo est le meilleur. Galien, dans l'endroit cité à la marge ainsi que dans un autre passage (Sec. loc. VII, 1, t. XIII, p. 12) rapporte que siligo était un mot latin et qu'il n'existait pas de mot grec équivalent : aussi les auteurs grecs anciens n'en parlent-ils jamais, tandis qu'il en est souvent question chez les Latins, qui le considèrent 25 tautôt comme une espèce particulière de céréale (Cat. 35, 1; Pline, XVIII, 19, ol. 8), tantôt comme un genre de froment (Celse, loc. cit.; Colum. II, 6, 2). Pline (loc. cit.) appelle le siligo tritici delicias; Columelle, au contraire (II, 9, 13), le regarde comme une dégénérescence du froment : « Nec nos, dit-il, tamquam optabilis agricolis fallat siligo....quamvis candore præstet, pondere 30 «tamen vincitur. » Pline (loc. cit.) dit également que le siligo excelle plus par la blancheur que par le poids. Columelle (loc. cit.) et Palladius (I, 6, 6) nous assurent que, dans un sol marécageux, tout froment se change en siligo à la suite de trois ensemencements; mais Pline raconte (loc. cit.) que, de l'autre côté des Alpes, le siligo se change en froment dans l'espace de deux ans. De toutes ces 35 données, Bradley (Survey of the ancient husbandry, p. 77) et Tozzetti (Raggionamenti sull' agricoltura Toscana, p. 123) ont eu raison, ce nous semble, de conclure que le siligo est la variété de froment que Linné appelait triticum hibernum, et qu'on nomme ordinairement en français blé blanc.

P. 257, l. 7, συγκομιστοί] Dans le Commentaire II sur le traité du Régime dans les maladies aiguës (\$ 34, t. XV, p. 577), ainsi que dans son Glossaire, Galien donne la même définition des έρτοι συγκομιστοί. — Voy. aussi Meth. med. ad Glauc. II, 9, t. XI, p. 120, ainsi que Diphilus de Siphnos (ap. Athen. III, 5 p. 115 d) et Celse (II, 18). Actuarius (Spir. anim. II, 5) dit au contraire : «Συγκομιστούς δὲ τοὺς μόνου τὸ ωιτυρῶδες ἀΦηρημένους.»

P. 260, l. 10, ὑποδήματα τοῖς ὑποζυγίοις] Gesner et Schneider (Indd. ad auct. De re rust. voce solea) ont suffisamment prouvé que les anciens ne ferraient pas leurs chevaux, et que les auteurs les plus anciens où il soit question de cette coutume sont les vétérinaires du moyen âge (Jordanus Rufus, Laurentius Rusius,

Petr. de Crescentiis); cependant, en cas de maladie aux pieds, ou pour une route raboteuse et longue, on munissait les pieds des chevaux de chaussures faites ordinairement de spart; on en mettait aussi bien aux chevaux qu'aux ânes, aux mulets, aux chameaux et aux bœufs. — Müller (Archæol. p. 684) prétend avoir

15 vu, sur un vase antique, des chevaux qu'on ferrait.

P. 261, l. 5, κυπεώνα] On lit dans Érotien: «Κυπεών · ωόμα μετ' ἀλφίτου «τεταραγμένον,» chez Athénée (XI, p. 492 d): «Κυπεών ἐσθι ωόσις ἐν τῷ κράματι «τυρὸν ἔχουσα καὶ ἀλφιτον,» et chez Galien (Comm. in Ep. VI, VI, 5, t. XVII<sup>b</sup>, p. 333): «Νῦν δὲ ὁ ἱπποκράτης ἔμιξεν ἀμφότερα καὶ τὴν τροφὴν καὶ τὸ ωόμα · 20 «τοιοῦτον γάρ τι πρᾶμά ἐσθιν ὁ κυπεών.» Nous croyons que ce sont là en effet les vrais caractères distinctifs du κυπεών, et que Palladius (Comm. in Epid. VI, VI, 5, éd. Dietz, t. II, p. 161) et le scholiaste d'Homère (Il. λ. 624) ont donné à tort une définition plus restreinte, en disant l'un: «Κυπεών ἐσθι μίγμα ἐξ οἰνου καὶ «ἀλφίτου,» l'autre «κυπεών λέγεται τὸ ἐξ οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἀλφίτων καὶ ἀδατος 25 «καὶ τυροῦ ἀναμεμιγμένον ωόμα.» (Voy. aussi Hésych. νοce.) Du moins Hippocrate parle successivement (De vict. rat. II, t. VI, \$ 41, p. 538) du κυπεών fait avec de l'eau, du vin, du miel, du lait. On peut trouver des exemples de κυπεών dans Homère (Il. λ΄ 630 et Od. κ΄ 234) et dans Hippocrate (De intern. affect. \$ 12, t. VII, p. 196; et De morb. mul. II, p. 639, l. 44).

P. 262, l. 4, τοῖs πολλοῖs] Puisque les lentilles étaient plutôt un aliment des gens du peuple que des riches, nous avons préféré la leçon πολλοῖs, quoique sans cela le mot μάχειρος se dise plus souvent des cuisiniers employés par les

particuliers que de ceux des gargotes (ganea).

P. 264, l. 1, ἔχεται τῷ  $\widetilde{\varphi}$ υτῷ | Nous ne nous rappelons pas d'autre exemple 35 d'une construction pareille du verbe ἔχω.

P. 264, l. 5, Επειδάν, κ. τ. λ.] Cf. III, 30, p. 247, l. 11.

P. 266, l. 9, Σεξιτανά] Voy. plus haut la note au mot ἶξηρικοί, liv. II,

58, p. 155, 6.

P. 267, l. 7, Γαδειρικὰ ταρίχη] Les salaisons de Cadix étaient renommées dès 40 la plus haute antiquité; il en est déjà question chez Hippocrate (Intern. affect. § 25, t. VII, p. 232, et § 30, p. 244-6) et chez les poëtes comiques Antiphane et Nicostrate (ap. Athen. III, p. 118 de).

Ch. 2, p. 271, l. 10, Χαλάζαs] Dans Aristote (H. A. VIII, 21, p. 608 b, l. 16) on trouve des données analogues sur la ladrerie des cochons; seulement il 45 ajoute un troisième signe de cette maladie; c'est que les soies qu'on arrache du

cou (λοφιᾶs) sont trouvées sanguinolentes; puis il dit qu'on guérit la ladrerie en donnant du petit épeautre à manger aux cochons. On voit dans Aristophane (Eq. 375-381) que les cuisiniers ouvraient la bouche des porcs avec un levier pour voir s'ils avaient des grêlons sous la langue. (Voy. aussi le scholiaste, lequel a été transcrit par Suidas sub voce χαλαζᾶ.) C'est là à peu près tout ce que l'antiquité nous a légué sur la ladrerie des cochons; Columelle, qui consacre un chapitre spécial (VII, 10) aux maladies des cochons, ne dit pas un seul mot de cette maladie-là. Pline (VIII, 77, ol. 51) et Didymus (Geop. XIX, 7, 2) en parlent très-passagèrement, comme il résulte de la comparaison de ces auteurs avec Aristote, mais sans la nommer. En outre Arétée (Sign. diut. II, 13) et l'Archigène (ap. Aët. XIII, 120) comparent les gens affectés d'éléphantiasis aux cochons ladres, et Androsthène (ap. Athen. III, p. 93 c) compare les perles aux grêlons de ces animaux.

P. 271, l. 11, ywouévas ús év] Schneider (ad Arist. H. A. t. III, p. 655) pro-

pose de lire ici γινομένας μάλισ α δέ έν.

P. 272, l. 9, τῆς κράδης] De même Pline (XXIII, 64, ol. 7) dit que le suc de figuier donne une saveur agréable à la viande, et un peu plus bas : «Bubulas «carnes additi caules (caprifici) magno ligni compendio percoquunt.» Dans Dioscoride (I, 184) on lit que des rameaux de figuier sauvage facilitent la cuisson du bœuf, et dans Galien (Simpl. med. VIII, t. XII, p. 133), que les rameaux de figuier qu'on fait bouillir avec du bœuf dur rendent cette viande tendre (τακερά). Psellus (Omnifaria doctr. 157 ap. Fabr. Bibl. græca, ed. vetus ad calcem, t. V, p. 184) va plus loin encore; selon lui il suffit de suspendre la viande à un figuier pour la rendre cassante (εὐθρυπ7α). — Voy. aussi Plut. Symp. VI, 10.

P. 272, l. 10, ὑποτρίμματα Les ὑποτρίμματα (en latin intritæ) étaient une 25 espèce de sauces épaisses, qu'on préparait en triturant une substance solide le plus souvent âcre dans un liquide quelconque. (Voy. Rhodius, Index ad Scribonium Largum voce intritam.) — Plus bas (ch. 3, p. 276, l. 10, et 277, l. 5) Dioclès appelle τρίμματα les substances solides qui servaient à cet usage. Dans Columelle (XII, 57) il est question d'une intrita qui est à peu près identique avec notre 30 moutarde. D'autres exemples d'ὑποτρίμματα se trouvent dans Apicius (I, 35) et Alex. Trall. (VIII, 7, p. 429), qui se sert cependant du mot ἐμβαμμα. Voy. aussi Hésychius voce ὑπότριμμα. Le moretum ou moretarium était quelque chose d'analogue (Apicius, I, 35).

P. 272, l. 10, μυτθωτόν] Le μυτθωτός dont il est déjà question dans Ananius 35 et Hipponax (ap. Athen. VII, p. 282 b et 304 b) était un assaisonnement dont le principal ingrédient était l'ail. Du reste ceux qui en ont parlé (Érotien, p. 246, éd. Franz; Galien, Gloss.; Dioscoride, II, 181; Schol. Aristoph. Acharn. 174, Eq. 771; Vesp. 62; Schol. Luc. Tim. 54 et Lexiph. VI, éd. Jacobitz, t. IV, p. 51 et 151; Virgile, Moret. 88 sqq.) ne sont pas d'accord entre eux sur les autres in grédients. Théophraste (H. P. VIII, 4, 11) rapporte qu'on se servait surtout de l'ail de Chypre pour faire cette sauce, parce qu'il se gonflait beaucoup quand on le triturait. Érotien donne encore deux autres significations attribuées au mot μυτθωτός, mais, puisqu'il ne les admet pas lui-même, nous avons cru pouvoir les passer sous silence.

P. 273, l. 5 sq. woieiv δέ.... καταπονηθή] Peut-être vaudrait-il mieux trans-

porter ces mots après τραγοριγάνου (l. 2) et prendre alors les mots τὰ δὲ ἄλλα (l. 6) dans un sens adverbial.

- CH. 3, p. 277, i. 3, δξεῖ γλυκεῖ] Nous ne serions pas éloigné de croire qu'il faut lire ici δξυγλόκει. Voy. VII, 3.
- 5 Ch. 5, p. 280, l. 5, ἀμητι] Peut-être y a-t-il ici quelque corruption; du moins, chez aucun autre auteur, le mot ἄμης n'est employé pour désigner une espèce de four; partout ailleurs il signifie une espèce de gâteau. Voy. la nouvelle éd. du Trésor grec. On serait tenté de lire λέβητι.
- Ch. 6, p. 282, l. 1 et 3, π είε] Ce qui nous a engagé à changer ici la leçon 10 des manuscrits, c'est que les deux préparations décrites l. 1-5 ne constituent pas une troisième et une quatrième manière de se servir de l'alphiton, mais que la première (l. 1-3) est probablement le πότημα indiqué par Dicuchès, p. 281, l. 11, et la seconde (l. 3-5) l'έψημα.
- CH. 7, p. 284, l. 6, ἐρειπίδαs] Galien (Gloss. sub voce) nous dit que les ἐρει15 πίδες sont de l'orge cassée en gros morceaux, et que quelques-uns avaient prétendu à tort que ce mot ne signifiait que les grains d'orge cassés en deux morceaux.
- P. 285, l. 6, κάχρυδα] Eustathius (ad Od. σ', p. 1835, l. 42) dit que κάχρυς signifie de l'orge torréfiée pour la réduire plus facilement en farine, et l'Etym. 20 magn. p. 495, l. 10, que ce mot désignait proprement l'orge torréfiée et par extension tout ce qui est torréfié. Voy. aussi Hés. sub voce καχρυδίων. On voit que, pour Dieuchès, κάχρυς et ἀλφιτον sont complétement synonymes; peut-être d'autres y trouvaient-ils la différence que κάχρυς était l'orge torréfiée en grains et ἀλφιτον cette même orge torréfiée réduite en farine.
- 25 P. 286, l. 11, σόπανα] Plus bas (p. 292, l. 11) Dieuchès donne σόπανα comme synonyme d'iτρια, mais, sur ce point, il n'est pas complétement d'accord avec les autres définitions de ce mot que nous ont conservées différents grammairiens ou scholiastes, et qu'on trouve réunies dans le Trésor d'Étienne. D'après ces définitions, σόπανον était une espèce de gâteau qu'on employait surtout dans
- 30 les sacrifices; aussi Eustathius (ad Il. α', p. 437, l. 4) dérive-t-il πόπανον de πόποι et de ἀνα, deux mots dont on se servait en invoquant les dieux.
  - P. 288, l. 10, ποτύλην] C'est presque toujours ainsi à l'accusatif que les médecins grecs mettent les mots qui désignent un poids ou une mesuro, quand ils écrivent des recettes. On en trouvera d'autres exemples plus bas, p. 292, l. 1;
- 35 ch. 8, p. 296, l. 12; p. 297, l. 7 et 12; et ch. 11, p. 302, l. 4. Voy. aussi Niclas, ad Geop. XVI, 11, 2.
  - P. 289, l. 2, ωεριαχυρισθή καί] Voy. Dindorf, dans le Trésor d'Étienne, νοce ωεριαχυρίζω.
- P. 291, 1. 3-4, τοῦ πώνου τὸ πάρυου, ὁ παλοῦσι σΤρόδιλου] Les deux mots σΤρό-40 διλος et κῶνος signifient tantôt toute l'inflorescence des pins, tantôt le fruit comestible de cet arbre. Cependant le mot κῶνος paraît avoir été plus anciennement employé dans ce sens que στρόδιλος: cela résulte de trois passages de Galien

[Al. fac. II, 17, t. VI, p. 591; Sec. loc. VII, 1, t. XIII, p. 10; Comm. IV in Vict. acut. \$ 63, t. XV, p. 848) où on lit : «Les anciens Grecs ou les auteurs attiques appelaient ce fruit xwos, tandis que les médecins contemporains l'ap-«pellent presque toujours σ/ρόβιλος.» Par une singulière contradiction, il dit, dans un quatrième passage (Al. succ. 4, t. VI, p. 771): «le fruit nommé nonce, que les anciens appellent σ/ροδίλος.» Mais ici il a contre lui le témoignage de Phrynichus (p. 396, éd. Lobeck), qui défend de se servir du mot σ Τρόδιλος dans un autre sens que celui de tourbillon de vent. On se tromperait cependant, si on croyait que l'usage du mot σ7ρόβιλος employé dans le sens de pomme de pin ou celui de pignon est très-récent, car on le trouve déjà dans le premier sens chez 10 Théophraste (par ex. H. P. III, 9, 1), et dans le second chez Diphilus de Siphnos (ap. Athen. II, ch. 49) ainsi que chez Dieuchès lui-même (plus haut p. 287, 1. 1). Chez des auteurs beaucoup plus récents (par ex. Dioscoride, Plutarque), le mot σΙρόδιλος sert aussi à désigner l'espèce de pin qui produit les pignons doux. On trouvera des exemples nombreux de l'emploi divers des mots κώνος et σλρόθιλος 15 dans Étienne (Trés. grec), Schneider (Ind. ad Theophr. voce σ1ρόδιλος) et Lobeck (ad Phryn. loc. cit.). Outre les noms de κῶνοι et de σλρόδιλοι, les pignons doux portaient encore en grec les noms de κόκκαλοι (Hippocr. Vict. acut. \$ 11, t. II, p. 466), κόκκωνες (Solo, ap. Phryn. l. l.) et δο Γρακίδες (Mnesitheus, ap. Athen. l. l.).

P. 292, l. 1, τεταρτημόριον αὐτῆς] Il semble que, dans le mot αὐτῆς, il se cache le nom d'une mesure. Nous ne parlerons pas ici de l'emploi du mot τεταρτημόριον dans le sens de quart d'une obole, puisqu'il est assez connu, mais nous croyons qu'il n'est pas inutile de remarquer que, dans Hippocrate, on trouve quatre fois (Morb. mul. I, p. 627, l. 7 et 15; II, p. 673, l. 3; et 681, l. 11) le 25 mot τεταρτημόριον et une fois le mot τριτημόριον (ibid. p. 673, l. 36) employés sans énonciation du poids ou de la mesure dont il faut prendre le quart ou le tiers dans des passages où il ne saurait être question d'oboles; dans les passages du livre I, il semble qu'il s'agit du quart d'un cotyle, et dans ceux du livre II, du quart ou du tiers d'une choée. Peut-être aurions-nous donc fait mieux en tra-30

duisant quart de cotyle au lieu de quart de mine.

P. 293, l. 12, μέγεθος σεμιδάλεως ἡ χόνδρον] Nous avons vu plus haut (note au mot χόνδρος, liv. I, ch. 5, p. 16, tit.) que Pline distingue trois espèces d'alica eu égard à l'espèce de graine qui servait à sa confection; pour chacune des deux premières espèces il établit une triple subdivision d'après la grandeur des grains. Pour la première il dit (XVIII, 29, ol. 11): «Ita fiunt alicæ tria genera, minimum ac secundarium: grandissimum vero apheræma appellant;» et pour la seconde: «Farinario cribro subcernunt. Quæ in eo remansit exceptitia appelatur et grandissima est. Rursus quæ transit arctiore cernitur et secundaria «vocatur. Item cribraria quæ simili modo in tertio remansit cribro angustissimo «et tantum harenas transmittente.» On voit que, jusqu'ici, les plus petits grains d'alica étaient toujours encore plus gros qu'un grain de sable. Pour la troisième espèce, qui est pour nous le véritable χόνδρος des anciens, Pline dit seulement: «Molis frangunt.» Mais Aristote (Probl. XXI, 21) assimile en quelque sorte le χόνδρος à l'άλευρον, nom qui désigne, selon Galien (Gloss. voce ἀλφιτον), les plus petits morceaux provenant de la mouture des céréales (καρποί). On peut

donc conclure de ceci que les grains du χόνδρος étaient assez petits; la même conclusion peut encore se tirer de la circonstance que Dieuchès assimile ici le χόνδρος avec la σεμίδαλις, qui était, selon Pline (XVIII, 20, ol. 10), la fleur de farine de froment. Nous croyons que c'est ici l'occasion de remarquer que les 5 préparations de céréales, tels que l'άλευρου, l'άλητου, l'άλφιτου, qui constituent, dans l'antiquité, l'équivalent de notre farine, ne paraissent pas avoir été à l'état de poudre impalpable; du moins on doit le conclure du mot fragment (Θραΐσμα) appliqué par Galien aussi bien à l'άλευρου qu'à l'άλφιτου et au πρίμνου. Cela résulte encore pour nous d'un passage d'Actuarius (Spir. anim. II, 5) où il dit: 10 « Απριδώς δε σίτου άληλεσμένου το μεν αὐτοῦ λεπίστατον έσίιν, ο δή και σαιπάλην «καλοῦσι, τὸ δ' αὖ σαχύτατον ὁ καὶ σιτυρῶδές Φασιν, ἐν τῷ μεταξὺ δ' ἀμφοῖν τό «τ' άλευρον ούτω καλούμενον καὶ ή σεμίδαλις, άδρομερεσθέρα μέν άλφίτων ι οῦσα, «καθαρωτέρα δέ.» S'il existait une préparation appelée τσαιπάλη, plus fine que l'áλευρον, ce dernier ne pouvait pas être à l'état de poudre impalpable; on n'ob-15 jectera sans doute pas l'âge d'Actuarius, car la σαιπάλη est une préparation ancienne. Παιπάλη est évidemment la même chose que σάλη, puisque le premier de ces mots est dérivé du verbe ωαιπάλλω (voy. Hésychius) et le second du verbe ωάλλω, qui signifient tous les deux seconer; or il est plusieurs fois question de ωάλη dans Hippocrate (Morb. mul. I, p. 614, 53; II, p. 638, 4, 667, 20 31, éd. Foës; et Epid. II, 11, 1, t. V, p. 84). On lit aussi dans le Schol. Ven. de l'Iliade (π 7) : «Παλή · ούτω γάρ δξυτόνως (voy. sur l'accent du mot πάλη Étienne, Trésor) καλεῖται τὸ ἐκπασσόμενον λεπΊομερέσθατον τοῦ ἀλεύρου,» et dans Érotien : «Πάλη λέγεται τὸ λευκότατον καὶ λεπ?ότατον τοῦ ἀλφίτου.»

P. 294, l. 6-7, μείζονι τοῦ όγκου] Nous avons rapporté μείζονι à αὐτῷ et fait 25 dépendre τοῦ όγκου de ἔνεκα sous-entendu (voy. p. 292, 9, et p. 298, 10); peut-être vaudrait-il mieux lire τὸν όγκον.

CH. 9, p. 299, l. 3, ἀμφάκινον] Voy. la note au mot ἐλαῶν, II, 69, p. 184, l. 10.

Ch. 10, p. 300, l. 2, ἀλητῷ] Nous avons regardé ce mot comme le neutre 30 (sous-entendu ἀλευρον ou quelque autre substantif analogue) d'un adjectif verbal, dérivé du verbe ἀλέω ou ἀλήθω: voilà pourquoi nous avons adopté l'accentuation d'Hésychius (sub voce), quoique nos manuscrits donnassent ἀλήτω; pour la même raison nous avons traduit farine obtenue par la mouture, quoique, pour Érotien et l'Etym. magn., ἀλευρον et ἄλητον soient synonymes. (Voy. plus haut note 35 au mot ἀλευρον, liv. I, ch. 1, p. 5, l. 9.)

CH. 11, p. 304, l. 14, κολοκύνθη] On voit que les courges sont rangées ici parmi les λάχανα, tandis que Galien les compte parmi les δραῖοι καρποί (Al.fac. II, 1, t. VI, p. 557). Il ajoute cependant lui-même que quelques médecins les comptaient parmi les légumes (λάχανα), et en effet nous voyons qu'Hippocrate (Vict. rat. II, \$54, t. VI, p. 560), Théophraste (H. P. VII, 1, 2) et Arétée (Car. acut. II, 11) les considèrent de cette manière-là, tandis que le poēte comique Épicrate

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On voit aussi par un passage d'Antyllus (voy. plus loin ch. 11, p. 304, l. 3) que, de son temps, on faisait de l'alphiton très-fin.

(ap. Athen. II, 59, e f) raille les disciples de Platon, qui discutaient la question, si la courge était un arbre, une herbe ou un légume. On peut faire une remarque analogue pour l'ἐρόσιμον et l'ὄρμινον, que Galien (Al. fac. I, 30 et 33, t. VI, p. 547 et 549) compte parmi les δσπρια, tandis que Rufus (VI, 38, p. 545, l. 10) les range parmi les λάχανα.

## LIVRE V.

CH. 1, p. 308, l. 4, ἀτεράμονα καὶ ἀτέραμνα] Les grammairiens et les lexicographes ne s'accordent pas sur les inflexions de la dernière syllabe d'ἀτεράμων. Dans l'Etym. magn. (p. 163, l. 11) on lit : «Ατεράμων ὁ σκληρὸς..... «πλεονασμῷ τοῦ ν ἀτέραμνος τὸ οὐδέτερον ἀτέραμνον....λέγεται ἀτέραμνα «(ἀτέρεμνα Είγη. Gud. p. 90, l. 40) καὶ τὰ μη ἐψόμενα δοπρια, ἃ καὶ κερασδόλα 10 « προσαγορεύεται. » Ainsi, pour l'auteur de l'Etym., le neutre singulier et pluriel dérivent régulièrement de la forme ἀτέραμνος. Il en est à peu près ainsi pour Hésychius, suivant qui ἀτέραμνα et ἀτεράμονα sont équivalents; mais il n'en est pas de même pour Suidas, suivi en partie par Zonaras; il admet le neutre ἀτέραμνον, et rejette ἀτέραμνος, ἀτέραμνοι et ἀτέραμνα; la forme ἀτεράμων et les 15 inflexions ἀτεράμονες et ἀτεράμονα lui paraissent seules légitimes. Cette opinion est en contradiction évidente avec les textes. Ainsi on trouve ἀτέραμνος deux fois dans Arétée (Sign. diut. I, 14, p. 97; et II, 11, p. 141, éd. Ermerins) et ἀτεράuvous dans Hippocrate (Aer. loc. et aq. 4, t. II, p. 20). - Il faut ajouter, pour montrer que les deux formes étaient, pour ainsi dire également employées, qu'à- 20 τεράμων est donné par Aristophane (Vesp. 730) et Platon (Leg. IX, initio). Le scholiaste d'Aristophane pourrait induire en erreur sur la leçon de Platon, car il cite ainsi le texte, sans doute de mémoire : «Μή τις γένηται τῶν ωολιτῶν κε-«ρασθόλος η ἀτέραμνος,» mais toutes les éditions donnent περασθόλος, δε ἀτεράμων. Théophraste (C. P. IV, 12) avait adopté ἀτεράμων avec toutes les inflexions. 25 Du reste, Étienne (Trésor grec, éd. anglaise, sub vocib. τεράμων et τέραμνος) et Cyrillus (Lexique) paraissent accorder une égale autorité aux deux formes. -Quant à ἀτέραμνα, il se rencontre dans Hippocrate (l. l. § 7, p. 30. — Cf. Foës, OEcon. Hipp. sub voce), dans Aristote (De gener. animal. IV, 2, p. 767, 1. 34), et à une époque comparativement récente, dans le scholiaste d'Aristophane 30 (Vesp. 730), et dans Eustathius, à propos de ce vers d'Homère (Od. 4, 167):

Κῆρ ἀτέραμνου έθηκαν Ολύμπια δώματ' έχουτες.

— Les grammairiens et les lexicographes ne sont d'accord ni sur l'identité des formes τέρεμνος et τέρεμνος, ni sur leur étymologie. Les uns font dériver τέρεμνος de τείρω « je brise, » et τέρεμνος de σιερρός « dur, » qui aurait donné primitivement 35 la forme σιέρεμνος; les autres voudraient tirer les deux formes, ceux-ci de τείρω, ceux-là de σιερρός. Quoi qu'il en soit, avec la racine σιερρός dans ἀτέρεμνος ου ἀτέρεμνος, l'à serait intensif, et avec la racine τείρω il serait privatif. — Voy. Lobeck, Pathologia Serm. græci, p. 158; Alberti, ad Hesychium sub voce τέρεμνος; et le Trésor grec, éd. angl. sub voce τεράμων et τέραμνος. — Du reste, 40

par le texte qui nous occupe et qui est tiré de Galien, on voit que les deux formes étaient également reçues par les écrivains. Plutarque (Symp. VII, 2), Théophraste (C. P. IV, 12), Pollux (I, 223) écrivent ἀτεράμονα. Galien se sert volontiers des formes ἀτέραμνα et ἀτεραμνώδη (Foës, l. l.). — Ατέραμνα ou ἀτεράμονα se disait d'abord spécialement des grains qui ne cuisent pas bien, ainsi qu'on le voit par Théophraste (l. l.) et par Suidas: « Κυρίως δὲ τὰ μὴ ἐψόμενα τῶν « ὀσπρίων ἀτεράμονα λέγονται; » mais Galien nous apprend (Comm. IV in Epid. v1, \$ 10, t. XVII b, p. 157, et \$ 19, p. 187) que les anciens avaient par analogie transporté cette épithète aux eaux impropres à la cuisson des grains, et c'est

10 précisément dans ce sens qu'Hippocrate et Aristote (l. l.) emploient ἀτέραμνα.

— D'après Théophraste (l. l. § 3) quelques-uns donnaient aussi cette épithète à la terre qui portait des grains réfractaires à la cuisson. — Théophraste (C. P. IV, 12) a longuement disserté sur les grains ἀτεράμονα et sur les circonstances qui les rendent tels. Il donne la définition suivante (§ 2) : «Πρῶτον ἐκεῖνο

15 «λεπτέον, ότι τὸ τέραμον καὶ ἀτέραμον πρὸς τὴν πόρωσιν λέγεται καὶ διάχυσιν, καὶ, «ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν, πρὸς τὴν τροΦὴν τὴν ἡμετέραν τὸ μὲν γὰρ εὐδιάχυτον καὶ τῆ «ἑψήσει ταχθ ἀλλοιούμενον τέραμον, τὸ δὲ ἀδιάχυτον ἡ ἀναλλοίωτον ἡ βραδέως «ἀλλοιούμενον ἀτέραμον. — Nous avons vu, par l'Etym. magn. et par le passage de Platon cité plus haut, qu'ἀτέραμνος était pour ainsi dire synonyme de κερασ-

20 6όλος. Cette synonymie tient à une ancienne croyance populaire suivant laquelle les graines qui tombaient sur les cornes du bœuf pendant qu'on les semait devenaient ἀτεράμονα. (Voy. Plut. Sympos. VII, 2; Geop. II, 19, 4; Pollux, I, 223; Schol. Platon., in loc. laud.; Eustathius, l. l.; Schol. Arist. Vesp. 730.) Théophraste, élevé à l'école d'Aristote, ne pouvait guère admettre une pareille

25 croyance. «Les graines, dit-il (\$ 13), qui tombent sur la pierre, qui est beaucoup «plus dure que la corne de bœuf, devraient être extrêmement réfractaires; or «personne n'a jamais avancé une pareille chose.» Clément d'Alexandrie (Pædag. II, 10, p. 83) n'est point aussi rationaliste; il admet l'ancienne superstition.

P. 309, l. 1, διὰ σώρου τινὸς ἡ γῆς ἡθεῖται] C'est avec raison que Niclas 30 (ad Geop. VII, 12, 10, p. 485) blâme les éditeurs de Théophraste (loc. infracit.) d'avoir écrit σόρος au lieu de σώρος pour désigner la pierre poreuse. Il est certain que ce mot, par la place qu'il occupe dans les lexiques de Suidas et d'Hésychius et dans les Etym. magn. et Gudian., était écrit par un ω et non par un o. C'est également l'opinion des nouveaux éditeurs du Trésor grec et de tous ceux 35 qui ont imprimé récemment des textes où ce mot se rencontre. (Voy. aussi Pollux,

35 qui ont imprimé récemment des textes où ce mot se rencontre. (Voy. aussi Pollux, VII, 123, et X, 173 et les notes, ainsi que la note d'Alberti à Hésychius.) Il y a du reste, à notre avis, un témoignage décisif, celui de l'Etym. Gud.: «Πῶρος «πένθος σκληρον, και λίθος. Πῶρος κύριον, μέγα · πόρος δὲ ἡ διάδασις μικρόν.» On lit dans Théophraste (De Lapidibus, γ): «Καὶ ὁ πόρος (l. πῶρος) ὄμοιος τῷ

40 «χρώματι καὶ τῆ συκνότητι τῷ Παρίῳ, την δὲ κουφότητα μόνον ἔχων τοῦ σόρου.» De ce texte, que Pline (XXXVI, 28, ol. 17) a traduit, il résulte qu'il y avait deux pierres appclées σῶρος: l'une était la pierre poreuse par excellence, et sur laquelle Théophraste ne donne aucun détail; l'autre était une espèce de pierre poreuse qui n'avait de commun avec la première que la légèreté, et qui, du

45 reste, avait la densité et la couleur du marbre de Paros. (Voy., sur cette dernière, Schneider ad Theophr. t. IV, p. 544.) Les renseignements fournis par les an-

10

15

ciens sur la pierre poreuse par excellence, laquelle comprenait sans doute plusieurs espèces ou variétés, sont assez rares; il faut les rassembler pour savoir à peu près à quoi s'en tenir sur cette pierre. Le passage le plus important, celui qui se rapporte le plus directement à notre sujet, est tiré de Pline (XXXI, 28, ol. 3): « Aqua semper dulcis in argillosa terra, frigidior in topho; namque «et hic probatur; dulces enim levissimasque facit, et colando continet sordes. » Ces eaux douces et légères sont précisément les eaux excellentes, et le tuf qui sert de filtre est une espèce de pierre poreuse sur laquelle les anciens aimaient beaucoup rencontrer l'eau, ainsi que le prouve une inscription rapportée par Gruter (p. 178):

IMP. DIOCLETIANVS. C. AUG. PIVS. FELIX.

PLVRIMIS. OPERIBVS. IN. COLLE. HOC. EXCAVATO. SAXO.

QUÆSITAM. AQVAM. IVGI. PROFLVVIO.

EX. TOFO. HIC. SCATENTEM. INVENIT.

MAR. (Marcia?) SALVBRIOREM. TIBER. (Tiberina?) LEVIOREM

CVRANDIS, ÆGRITVDINIBVS, STATERA, IUDICATAM.

Ces deux témoignages réunis nous semblent prouver que les mapos de Galien

sont du tuf, réputé d'ailleurs très-mauvais, par les anciens, pour la bâtisse, à cause de sa friabilité (Pline, XXXVI, 48, ol. 22; Isid. Orig. XIX, 10). Pline parle également d'une pierre poreuse (e poro lapide) pour donner le poli au 20 marbre (l. l. 9, ol. 6.) — Quant aux eaux qui sourdent à travers la terre, Hippocrate (De aere, loc. et aq. § 7, t. II, p. 30), les loue également en ces termes : «Αρισία δὲ ὁπόσα ἐπ μετεώρων χωρίων καὶ λόφων γεηρῶν.» Et Pline (ΧλΧΙ, 23, of. 3) dit : «Ex quonam ergo genere maxime probabilis (aqua) continget? \*Puteis nimirum, ut in oppidis constare video; sed his quibus exercitationis ratio 25 «crebro haustu contingit, et illa tenuitas colante terra. Salubritati hæc satis sunt. » P. 310, f. 11, ἀπὸ πρυσθάλλου καὶ χιόνος Cf. V, 3, p. 328, 1. — Hippocrate (Aer., aq. et loc. \$ 8, t. II, p. 36. Cf. aussi \$ 7, initio p. 26) a proscrit sans restriction l'usage des eaux de neige et de glace pour toute espèce d'usage. A l'appui de son opinion, le médecin de Cos invoquait une expérience d'où il résultait 30 pour lui qu'une quantité d'eau déterminée diminuait pendant la congélation, aux dépens de ses parties les plus ténues et les plus subtiles; par conséquent l'eau qui restait était lourde. Or, au commencement de ce paragraphe, il a soin de dire que les eaux les plus légères sont les meilleures. — M. Guérard (Dict. de méd. ou Répert. des sc. méd. t. XI, p. 5, art. Eau) a jugé ainsi cette théorie d'Hippo- 35 crate : «Le vase qui servait à l'expérience était sans doute entièrement rempli de liquide, dont une partie se répandait au dehors par suite de l'augmentation de volume qui précède la congélation : le glaçon formé remplissait à la vérité ·le vase, mais il ne représentait qu'une portion de l'eau employée. L'eau de glace ne diffère de toute autre espèce d'eau que parce qu'elle ne renferme 40 apas d'air au moment de sa liquéfaction; mais, si on a le soin de la tenir assez «longtemps exposée au contact de ce fluide, elle ne tarde pas à en dissoudre.» - Si on se rappelle qu'Hippocrate, ou du moins quelqu'un de son école, connaissait la présence de l'air dans l'eau (Epid. VI, IV, § 8; et Gal. in hunc loc. t. XVII b, p. 153 seq.), et qu'à propos de la congélation de l'eau, il est question 45

de la disparition des parties légères de l'eau (τὸ κοῦΦον ἐκκρίνεται), on serait tenté de croire que déjà, à une époque aussi reculée, on avait entrevu l'un des phénomènes les plus importants de la congélation, le dégagement de l'air1. -Galien partage le sentiment d'Hippocrate, comme on le voit par l'extrait qui fait 5 le sujet de cette note, et qu'Oribase a tiré du Commentaire, aujourd'hui en grande partie perdu<sup>2</sup>, sur le traité des Airs, des Eaux et des Lieux. Ailleurs le même Galien (Comm. III in lib. de Hum. \$ 4, t. XVI, p. 364-5) cite avec complaisance le texte d'Hippocrate relatif aux eaux de neige et de glace. Rufus est du même avis, cela ressort du passage parallèle rappelé en tête de cette note. Aulu-Gelle 10 (Noct. Att. XIX, 5) pense aussi que l'eau de neige et de glace est mauvaise3, et il s'appuie sur un problème d'Aristote rapporté également, pour le même motif, par Macrobe (Saturn. VII, 12). Le texte d'Aristote, qui du reste reproduit la théorie d'Hippocrate, ne se retrouve plus dans les manuscrits actuels des Problèmes 4. Voici le passage d'Aulu-Gelle : « Vir honus ex Peripatetica disci-15 «plina bene doctus....nos aquam multam ex diluta nive bibentes coërcebat «severiusque increpabat; adhibebat nobis auctoritates nobilium medicorum et « cum primis Aristotelis, qui aquam nivalem frugibus sane et arboribus secundam «diceret, sed hominibus potu nimio insalubrem : tabemque et morbos sensim « atque in diem longam visceribus inseminare. » (Cf. Hipp. Aphor. V, 24; et Gal. 20 Comm. in hunc locum, t. XVIIb, p. 813).... Aristotelis librum eumque ad « nos offert; verba ipsa Aristotelis ex eo libro pauca sumpsi et adscripsi : Διὰ τί «τὰ ἀπὸ χιόνος καὶ κρυσιάλλου ύδατα Φαῦλά ἐσίιν; ὅτι σαντὸς ύδατος σηγνυμέ-«νου τὸ λεπίστατον διαπνείται καὶ κουφότατον εξατμίζει. Σημείον δὲ ότι έλατίον α γίνεται ή πρότερου όταν τακή παγέν. Απεληλυθότος οὖν τοῦ ὑγιεινοτάτου ἀνάγκη 25 ατὸ καταλειπόμενον χεῖρον εἶναι....» « Postea, ajoute Aulu-Gelle, ego bellum et odium nivi indixi; alii inducias cum ea varie factitabant. » — Cf. aussi Ideler, Meteor. vet. Grac. et Rom. § 4, p. 32. - Tous les médecins de l'antiquité n'ont pas repoussé aussi énergiquement l'eau de neige et de glace. Ainsi, Pline (XXXI, 21, ol. 3) nous apprend que beaucoup avaient l'eau de neige et de glace en 30 grande estime, opinion qu'il croit, du reste, très-préjudiciable à la santé : « Nives a præferunt imbribus (levissima imbrium aqua), nivibus etiam glaciem, velut « affinium coacta subtilitate; leviora enim hæc esse, et glaciem multo leviorem « aqua. Horum sententiam refelli interest vitæ....nullo pene momento pon-« deris aquis inter se distantibus.... Nec vero pauci inter ipsos (medicos) a con-

35 «trario ex gelu et nivibus insaluberrimos potus prædicant..., minui certe li-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le pseudo-Galien De utilit. respir. (éd. Chart. t. V, p. 410 e) est heaucoup plus explicite et dit : «Nec aqua est elementum nec aer : fit enim ex aqua glacies, expressione «aeris, qui in ea crat;» l'auteur dit plus loin qu'Aristote nie et admet alternativement l'existence de l'air dans l'eau.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le passage extrait par Oribase se retrouve dans les Fragments conservés de ce Commentaire; cela prouve bien, contre l'opinion de quelques critiques, que ces Fragments appartiennent réellement au travail original de Galien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il s'agit moins ici de l'usage habituel de l'eau de neige, que de la coutume d'user de cette eau comme moyen de se rafraichir (voy. note de la p. 311, l. 11); toutefois les arguments mis en avant répondent très-bien à notre sujet.

<sup>4</sup> Voy. la note d'Ideler, dans son édition des Météorologiques d'Aristote (t. II, p. 194).

«quorem omnem congelatione deprehenditur.» (Voy. aussi II, 61, ol. 60, où cette même proposition se retrouve.) Ailleurs le même auteur, en parlant du moyen de rafraîchir l'eau en la plaçant dans des vases entourés de neige (voy. note à la p. 311, l. 11), ajoute : «Ita voluptas frigoris contingit sine vitiis nivis.» (Voy. la note d'Hardouin sur ce passage.) - Athénée (II, 16, p. 42 c-d) doit être rangé parmi ceux que blâme Pline, car il loue les eaux de neige et de glace en ces termes : «Τὰ δὲ ἐπίρρυτα καὶ ἐξ ὀχετοῦ, ὡς ἐπίπαν, βελτίω τῶν σΊασίμων «κοπίομενά τε μαλακώτερα γίνονται. Δια τοῦτο καὶ τὰ ἀπὸ χιόνος δοκεῖ χρησίὰ «είναι· καὶ γὰρ ἀνάγεται τὸ τοτιμώτερου, καὶ τοῦτο κεκομμένου ἐσθὶ τῷ ἀέρι· διὸ εκαί τῶν ὀμβρίων βελτίω, καὶ τὰ ἐκ κρυσ/άλλου δέ διὰ τὸ κουφότερα εἶναι σημεῖον 10 «δὲ ότι καὶ ὁ πούσ Ταλλος αὐτὸς κουΦότερος τοῦ άλλου εδατος.» On voit que Pline et Athénée ont puisé leur texte à la même source, l'un pour blâmer, l'autre pour approuver. - Celse (II, 18) plaçait les eaux de neige, pour la bonté, après les eaux de fontaine, de fleuve et de puits, au même rang que les eaux de pluie, mais au-dessus de celles de lac et d'étang. - Bien avant ces auteurs, Théocrite 15 (Idyl. XI, v. 47-8) avait célébré en beaux vers l'eau de neige que fournit le mont Etna, et qu'il appelle une liqueur d'ambroisie :

> Ευτί ψυχρου έδωρ, τό μοι ά πολυδένδριος Αίτνα Λευκας εκ χιόνος ποτου αμθρόσιου προίητι.

On voit donc que, dans l'antiquité, les opinions étaient partagées sur la question; 20 on a vu aussi plus haut comment les modernes la résolvent.

P. 311, l. 11, έχοντες μέν χιόνα] Nous n'avons pas la prétention de faire dans les notes qui vont suivre un exposé complet de tout ce qui regarde les procédés auxquels les anciens avaient recours pour refroidir les boissons, nous nous contenterons de donner l'historique des méthodes dont parle Oribase, qui, 25 du reste, étaient les plus usitées, renvoyant le lecteur, pour le reste, d'abord à Athénée (III, p. 94 sqq.), puis aux traités spéciaux de Butius (De calido, frigido et temperato antiquorum potu, etc.; dans le Thesaurus de Gravius, t. XII, p. 1); à Th. Bartholin (De nivis usu medico observ. variæ, ch. 14 et suiv. Hafniæ, 1660, in-8°); à Parisio (Del bever caldo degli antichi Romani, Venez., 1593, in-8°); à 30 Freinsheim (De calidæ potu, dans Thes. de Gronov., vol. IX, p. 492); à Gebauer (De caldæ et caldi ap. vet. potu, Lips. 1721, in 8°); à Rink (De agua calda, Altorf, 1741, in-4°); enfin à Beckmann (Histoire des découvertes, éd. anglaise, Londres, 1846, vol. II, p. 142 et suiv.). - Le procédé de réfrigération qui consistait à entourer de neige le vase dans lequel était contenu le liquide, ne remonte 35 pas plus haut que Néron, qui même en est l'inventeur, s'il faut en croire Pline (XXXI, 23, ol. 3): «Neronis principis inventum est decoquere aquam vitroque idemissam in nive refrigerare. » C'est là cette fameuse decocta, si célèbre chez les Romains. — Cf. encore XIX, 19, ol. 4. — Les interprètes s'accordent aussi à regarder le début de la 85° Epigr. du 2° livre de Martial : 40

Vimine clausa levi niveæ custodia coctæ,

comme se rapportant au même procédé. Athénée ne mentionne pas ce procédé; il parle seulement de la coutume de manger de la neige (III, 97) ou de la mêler à la boisson (ibid. 98 et 99), pour tempérer les ardeurs de l'été. Pline dit, en

SINE OF

41

termes pompeux (XIX, 29, ol. 4): «Hi nives, illi glaciem potant, pœnasque « montium in voluptatem gulæ vertunt. Servatur algor æstibus, excogitaturque ut « alienis mensibus nix algeat. » On lit dans Martial (IX, 23, et XIV, 17):

Et faciant nigras nostra Falerna nives.

5 Non potare nivem, sed aquam potare rigentem De nive, commenta est ingeniosa sitis. C'est même pour opérer un mélange plus intime entre le liquide et la neige qu'on se servait du colum nivarium (XIX, 103) ou du saccus nivarius (ibid. 104). - Voy. aussi note au mot δλισ/ήρ, p. 337, l. 6. Cette coutume de manger de 10 la neige ou de la mélanger aux boissons, comme moyen de rafraîchissement, dont il est souvent question dans les anciens, particulièrement dans les poëtes, et que Galien regarde comme la source de plusieurs accidents (adv. Erasistrateos Roma deg. 3, t. XI, p. 205), n'a rien de commun avec l'usage des eaux de neige comme boisson habituelle et dont il est question dans la note précédente. Plu-15 tarque (Sympos. VI, IV, 3) n'a pas manqué de parler de cette manière de refroidir l'eau en entourant le vase de beaucoup de neige, et il ajoute que cela était particulier aux grands de Rome (1018 βασιλεύσιν). — Outre les passages extraits par Oribase, il en existe encorc d'autres de Galien, où il est également question de rafraîchir l'eau en entourant le vase de neige. Je crois d'abord qu'il 20 faut rapporter à ce procédé la phrase du traité De marcore (8, t. VII, p. 698). «ΚάλλισΤον (τῶν ψυχόντων) δὲ ἄ μάλισΤα χρώμεθα κατὰ τὸν καιρὸν τῶν ὀμζάκων. « ἐνθλίψαντες γὰρ αὐτῶν τὸ ὑγρὸν ἐμβάλλομεν ὅλμω μετὰ τῶν ἀνδραχνῶν, εἶτα « κόψαντες εκπιέζομεν , ενσ ήσαντες τό τε αγίειον ύδατι ψυχρώ· κάλλιον δε εί καί «χιόνος έχει τι.» Ce dernier membre de phrase signifie certainement : « Le mieux 25 « est qu'il y ait de la neige avec l'eau. » Dans le traité De meth. med. (VII, 4, t. X, p. 467-8) on lit : « Vous avez vu des individus guéris en une journée, bien plus, « en une heure, par le traitement à l'eau froide. A quelques uns je ne me suis pas « contenté de donner de l'eau de fontaine, mais de l'eau refroidie à l'aide de la «neige, comme c'est la coutume chez les Romains, qui font d'abord chauffer 30 "l'eau et qui l'appellent decocta. " Ailleurs (Comm. IV in Epid. VI, \$ 19, t. XVII b, p. 182; Cf. aussi Meth. med. VIII, 3, t. X, p. 554), Galien dit également qu'on entourait le vase de neige pour refroidir les liquides qui y étaient contenus. Cf. aussi De Alim. succ. 13, t. VI, p. 813; et Sec. loc. II, 1, t. XII, p. 508. -On voit par le dernier passage qu'il y avait à Rome, à Pergame et dans la plu-35 part des villes de l'Asie et de la Grèce, des fontaines froides et des réservoirs de neige1. — Dans tous les passages que nous venons de citer il n'est question que de neige et jamais de glace; en effet la neige est beaucoup moins rare que la glace dans les pays chauds, où l'on n'avait pas encore imaginé l'importation de la glace des régions froides, et où l'on ne paraît pas avoir connu nos véri-40 tables glaces, qui font aujourd'hui les délices des gourmets du monde entier. -Toutefois, dans un des commentaires sur Hippocrate, attribué à Palladius (Comm. IV in Epid. VI, \$ 9, dans Dietz, Schol, in Hipp. et Gal. t. II, p. 115), 1 Sur la manière de conserver la neige, voy. entre autres Athénée (III, 97); Plut.

(Symp. VI, vi); Butius (loc. supra cit. cap. 18) et Beckmann (loc. cit.).

auteur d'un âge incertain, mais qui ne remonte certainement pas au delà du ve siècle, on trouve un texte où il est question de glace en même temps que de neige (σεριπλάτλομεν τὸ ἀγΓεῖον ἢ χιόνι ἢ πρυσλάλλω). Du reste l'usage de la neige, comme moyen de réfrigération, paraît fort ancien; il nous semble qu'il faut y rapporter l'aphorisme suivant d'Hippocrate (V, 24): « Τὰ ψυχρὰ, οἶου χιών, «πρίσθαλλος, τῷ σθήθεϊ ωολέμια.» Saint Jérôme (De sit. et nom. hebr. voce Aermon) nous apprend qu'on apportait à Tyr de la neige du mont Hermon ob delicias. On a aussi donné comme un argument en faveur de l'antiquité de cet usage le Proverbe XXV, 13: «Sicut refrigerium nives in die messis, etc.; » mais il paraît, d'après les hébraïsants que nous avons consultés, que le texte signifie simple- 10 ment : comme serait un froid de neige (un froid vif) un jour de moisson.

P. 312, l. 5, ἐνσθήσαντες δὲ Φρέασιν | Cette coutume de rafraîchir les boissons dans les puits, qui est encore la ressource des personnes qui n'ont ni cave ni glace à leur disposition, paraît avoir été également assez répandue dans l'antiquité; mais c'était un des moyens les moins nobles, et qui arrive presque 15 toujours le dernier dans l'énumération de ceux que nous font connaître les auteurs anciens. Il en est trois fois question dans Athénée : la première (III,

97) d'une façon un peu obscure. Alexis, dans le Parasite, dit:

..... πρᾶγμα δ' ἐσ7ί μοι μέγα Φρέατος ένδον ψυχρότερον Αραρότος... 20

Athénée ajoute : « Ονομάζει δε καὶ Ερμιππος εν Κερκωψι Θρεατιαΐον όδωρ ούτως. » Dans le second passage (ibid. 98), Strattis dit clairement que le vin était refroidi dans le puits, et, de plus, qu'il était mélangé avec de la neige. Quelques lignes plus loin, il est encore fait allusion à ce procédé dans des vers tirés de Lysippe, où l'on voit en même temps que les Grecs étaient assez sévères pour leurs en- 25 fants, puisque l'interlocuteur se plaint d'avoir été descendu par son père dans un puits, comme un vase d'eau qu'on veut refroidir :

> ...τί δ' άλλο-γ' ή Ο πατήρ άνωθεν ές το Φρέαρ ήμας δοπεί Ωσπερ του οίνου τοῦ Θέρους καθεικέναι.

30

Le passage le plus curieux sur ce sujet se trouve dans Plutarque (Sympos. VI, IV). En voici la traduction : « Mes esclaves préparèrent, pour un étranger bon vivant qui buvait froid, de l'eau de puits froide de la manière suivante : Après avoir tiré de l'eau dans un vase, ils suspendaient ce vase dans le puits sans qu'il touchât à la surface de l'eau; ils le laissaient ainsi pendant une nuit, et, 35 « au repas suivant, elle se trouvait beaucoup plus froide que de l'eau récemment «tirée.» Au passage de Galien indiqué à la marge de la page 312, il faut encore en ajouter plusieurs autres où il est également question du puits. Ainsi, dans le même commentaire auquel Oribase a emprunté se trouve un autre texte (§ 19, p. 182) où il est question de deux manières de se servir du puits, l'une qui con- 40 siste à mettre le vase dans l'eau du puits même, l'autre à le suspendre au-dessus de l'eau. — Voy. aussi même Comm. \$ 10, p. 164-165; Meth. med. VIII, 3, t. X, p. 553-554; Simpl. med. II, 7, t. XI, p. 480. — Dans les deux derniers passages l'auteur recommande que le vase touche l'eau du puits; autrement, dit-il, l'eau

serait moins froide. — Palladius, dans son Commentaire sur le même livre (§ 9, p. 115), fait précisément la recommandation contraire. Aujourd'hui ce dernier

avis a généralement prévalu.

P. 312, l. 11, ως εν Αλγύπλω πρεμάσαντες τὸ ἀγδεῖον] Oribase a omis quel-5 ques-uns des détails que donne Galien sur ce procédé et qui méritent d'être consignés ici : « Quand le soleil se couche on suspend aux fenêtres, tourné du côté « du vent, le vase rempli d'eau préalablement chauffée; on le laisse là toute la « nuit, et, avant que le soleil se lève on met le vase à terre, on l'arrose d'eau « froide, on l'entoure de feuilles froides, quelquefois de feuilles de vigne ou de 10 «laitue.» — Cf. Sec. loc. II, 1, t. XII, p. 508. — Il faut, ce nous semble, rapprocher de ce procédé celui dont la description est empruntée par Athénée (III, 98) à Protagoridès, et qui consistait à placer, pendant la nuit, sur la partie la plus élevée de la maison, le vase rempli d'eau chauffée au soleil; deux esclaves arrosaient continuellement le vase avec de l'eau; on filtrait deux fois l'eau avant 15 de la mettre sur le toit, et on la retirait; on plaçait enfin le vase dans la paille, et de cette façon on n'avait pas besoin de neige. Bruyerus (De re cibaria, XVI, 15, p. 893, éd. de Lyon, 1560) rapporte que de son temps on refroidissait l'eau sur les galères du roi en attachant le vase aux mâts, ce qui revient précisément au procédé décrit par Galien. — On trouvera dans Plutarque (Sympos. VI, v) la 20 manière de refroidir l'eau avec des cailloux ou des lames de plomb; et Aristénète (I, Ep. 3, p. 17, éd. Boisson.) a décrit un moyen élégant de rafraîchir le vin en faisant flotter les flacons dans le courant d'une eau très-froide.

P. 313, l. 10, τοῖς ἀλλοις] D'après Plutarque (Symp. VI, 3, 2; et VII, 1, 1), Érasistrate était un de ces illustres médecins suivant qui l'eau n'était qu'un

25 véhicule de l'aliment.

P. 314, l. 9, xerpa] Galien nous dit qu'on s'était moqué de lui pour avoir mêlé si peu de vin à l'eau. Érasistrate, dans certains cas, n'ajoutait que deux ou cinq gouttes de vin à chaque cyathe d'eau. (Voy. Celse, IV, 11; Cœl. Aurel.

Acut. III, 21, p. 262.) C'est presque de l'homœopathie.

30 P. 315, l. 8, ἐπὶ μόνφ ωστῷ] Hippocrate, dans son traité du Régime dans les maladies aiguës, a établi trois degrés dans le régime : 1° la ptisane non passée (§ 4, t. II, p. 244 sqq.); 2° le suc de ptisane ou la ptisane passée (§ 4, 5, p. 254 sqq.; — voy. aussi la note au mot ωλισάνη, p. 4, l. 6); 3° enfin les simples hoissons, au nombre desquelles était l'eau pure (§ 5 et 8, p. 254 et 278). Cette 35 dernière boisson n'était donnée que dans des cas exceptionnels, et jamais pendant toute la durée de la maladie, car Hippocrate lui reconnaît de graves inconvénients (§ 17, p. 358). Galien ne fait que paraphraser le médecin de Cos.

CH. 3, p. 325, l. 12, συνιέναι] Cette restitution nous a été fournie par plusieurs passages du traité hippocratique Περὶ ἐλκῶν, et particulièrement par un 40 passage du § 8 (t. VI, p. 404) que Rufus semble avoir eu sous les yeux : « Ελκέα « οὐ κεκαθαρμένα οὐκ ἐθέλει ξυνιέναι ξυναγόμενα. »

P. 325, l. 13, τὰ ἐν Αἰγύπ Γφ ἔλη ὑγιεινὰ ἐσΓιν] Cette exception en faveur des eaux des marais d'Égypte tient à ce qu'elles étaient renouvelées par les inondations du Nil, et qu'elles ne se putréfiaient pas. — Cf. Galien, Comm. III in Hipp. De hum. \$3, t. XVI, p. 363.

P. 329, l. 5-6, ἡ μὲν σαρὰ τῆς χώρας, ἡ δὲ ὅτι οὐχ ἀπορρεῖ] Cette phrase doit, ce nous semble, être comprise de la manière suivante: La plupart des eaux exposées au midi sont stationnaires, et les eaux stationnaires ont deux inconvénients, l'un, relatif, qui dépend du sol sur lequel elles reposent et peut-être aussi de leur exposition géographique, l'autre, absolu, qui tient à ce que toutes les eaux qui ne coulent pas sont mauvaises, ainsi que cela est dit au commencement de ce chapitre. — Cf. sur les eaux stagnantes, Pline (XXXI, 21, ol. 3) et Columelle (I, 5).

P. 332, İ. 11, ἐν Δήλω] Cf. Pline (II, 106, ol. 103), qui compare ce lac au Nil. — Voy. aussi la note d'Hardouin, et Tournefort, Voyage dans le Levant, t. I, 10 p. 347, éd. in-8°.

P. 332, l. 12, φρέατα τὰ ἐν Πυθοπόλει] Dans les endroits parallèles tirés d'Antigone de Caryste (178, p. 220 sq.), qui compare aussi ce puits au Nil, et d'Aristote (Mirab. auscult. 55, p. 112 sq.), Beckmann a conservé la leçon ordinaire, Μυθόπολιε; dans les notes sur Aristote, il conjecture Ιουλιόπολιε, mais, dans 15 les notes sur Antigone de Caryste, il a admis, avec Holsténius (ad Steph. De Urb. et pop.), la leçon Πυθοπόλει. Du reste, dans un autre passage parallèle d'Alexandre ab Alex. (Dies genial. VI, 2) on lit: «Aristoteles tradit de Pythopoli urbe ad Asconiam paludem cujus putei hieme exsiccantur, æstate vero ad superficiem redundant.» Westermann, dans sa nouvelle édition des Mirabilia (Brunswigæ, 20 1839, in-8°) a admis Πυθόπολιε dans son texte. Gadaldinus, dans sa traduction (voy. De bonit. aq. t. VI, p. 493, éd. Chart.), a lu ou corrigé Πυθόπολιε. — Beckmann pense qu'il s'agit de quelques-unes de ces fontaines périodiques qui doivent leur crue pendant l'été à la fonte de la neige des montagnes voisines; il cite à l'appui plusieurs exemples pris dans les auteurs modernes. — On pourra aussi 25 consulter, sur ces fontaines périodiques, Astruc, Hist. nat. du Languedoc, p. 382.

P. 334, l. 4, ἐν Λεοντίνοις ] Antigone de Caryste (175, p. 218 sq.) dit: «ἐν «δὲ τῆ Λεοντίνων ἱσΤορεῖν Λύκον, τοὺς ὀνομαζομένους (δείλλους seu κρατῆρας ) «ἀναζεῖν μὲν ὡς Θερμότατον τῶν ἑψομένων, τὰς δὲ ἀνηγὰς ἔχειν ψυχρὰς, τῶν δὲ αλησιαζόντων αὐτοῖς τὸ μὲν τῶν ὀρνίθων γένος ἀποθνήσκειν εὐθὺς, τοὺς δὲ ἀνθρώ- 30 «πους μετὰ τρίτην ἡμέραν.» — Cf. aussi Pline (XXXI, 19, ol. 2), qui rapporte seulement les derniers mots de Lycus.

P. 334, l. 5, ἐν Φενεῷ, κ. τ. λ.] Cf. Antig. de Caryste (174, p. 217), Pline (XXXI, 19, ol. 2). Ces propriétés merveilleuses doivent sans doute être rapportées à un dégagement de vapeurs sulfureuses ou de gaz acide carbonique. 35 Quelques anciens pensaient qu'on recevait la mort en buvant de ces eaux; mais c'était pour ainsi dire en les respirant qu'on était asphyxié; les oiseaux, qui tombaient morts lorsqu'ils volaient au-dessus, en sont la preuve. — Voy. aussi la fin de la note suivante.

P. 334, l. 6, ἐν Θράκη] Cf., sur ces eaux de Thrace, Sotion (De flum. 15, éd. 40 Westerm. p. 185), Aristote (Mirab. auscult. 131, p. 269 et la note de Beckmann) Ant. de Caryste (156, p. 202-203), Pline (XXXI, 19, ol. 2). — Cf. aussi Vitruve (VIII, 3), qui dit: «Apud Cychros in Thracia locus, ex quo non solum «qui biberint, moriuntur, sed etiam qui laverint.»

<sup>1</sup> Le texte paraît avoir subi ici quelque altération.

P. 334, ł. 7, ἐν Σαυρομάταιs] Cf. Antigone de Caryste (167, p. 212-213), qui rapporte aussi que la même tradition avait cours pour le lac Averne (Sotion, De flum. 22, éd. Westerm.). — Voy. aussi, pour le lac Averne, la note de Beckmann au chapitre 119 d'Aristote (p. 220); Varron, dans Pline (XXXI, 18, 5 ol. 2); Sotion (l. l. 28, p. 188); Virg. (Æn. VI, 239). On faisait même dériver

Avernus d'a privatif et ὄρνις «oiseau, » et Åορνος était un terme générique pour les localités nuisibles aux oiseaux. — Voy. Pline (IV, 1, et note). — Strabon

(V, p. 168) se moque de cette fable.

P. 334, l. 8, Καὶ ἐτέρα κατὰ Μήδους Ni Aristote, ni Antigone de Caryste ne 10 parlent nominativement de cette eau de Médie; et, chose étonnante, Beckmann (ad Antig. p. 201) ne connaissait le passage qui nous occupe que par une traduction latine de quelques chapitres Sur les eaux, extraits d'Oribase et publiés dans l'édition des Juntes, sous le nom de Galien, avec le titre De bonitate aqua ou De aquis. (Voy. plus haut note de la page 332, l. 12.) — Il n'a, du reste, tiré

15 aucun parti de ce chapitre de Rufus dans ses notes très-érudites; peut-être même ne le connaissait-il pas de visu; car la manière dont il parle de l'eau des Mèdes nous porte à croire que ce fait lui était venu de seconde main. Cependant Pline (II, 109, ol. 105) parle de cette tradition et il nomme le naphte par son nom. Le passage le plus curieux sur le sujet qui nous occupe est tiré de Galien (De

20 temp. III, 2, t. I, p. 658). Après avoir parlé des matières enflammées, il ajoute: «Καὶ τὸ τῆς Μηδείας δὲ Θάρμακον τοιοῦτο ἦν· ωάντα γοῦν ἀνάπθεται ωροσθαλλούσης «Θερμασίας, οἶς ἀν ἐπαλειθθῆ · σκευάζεται δὲ κἀκεῖνο διά τε Θείου καὶ τῆς ὑγρᾶς «ἀσθάλτου.» Ce texte de Galien se rapporte exactement à celui de Rufus, qui parle évidemment d'une de ces fontaines qui contiennent du naphte, matière inflam-25 mable par excellence! Le scholiaste de Nicandre (Alex. 249) dit aussì que les

barbares appelaient νάφθα le poison de Médée, et raconte que, si on en était enduit, on prenait feu aux rayons du soleil. Sotion (De flum. 40, p. 190) est tout à fait d'accord avec le scholiaste de Nicandre; il place la fontaine près de Suse. On pourra, d'ailleurs, consulter, sur les fontaines huileuses, ichoreuses, inflammables, of c'est-à-dire reconvertes de paphts. Ctérice (forements formales de la consulter) de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consulter de la consult

30 c'est-à-dire recouvertes de naphte, Ctésias (fragm. 57, \$ 11, p. 82, éd. Didot), copié par Antigone de Caryste (165, p. 210), par Aristote (Mir. auscult. p. 202-3). Dans ce passage, Ctésias parle d'une fontaine fétide qui versait un ichor abondant. — Cf. aussi Strabon, VI, p. 281. Dans un autre endroit le faux Aristote (123, p. 251 sq.) parle d'une fontaine, dans la partie de la Sicile appartenant aux
35 Conthecimient.

35 Carthaginois, qui versait de l'huile et qui avait une odeur de cèdre. — Athénée (II, 17) parle aussi de cette fontaine et d'une autre semblable. Vitruve, qui la mentionne également (VIII, 3), la place près de Carthage, mais à tort, ainsi que Beckmann le démontre dans ses notes (p. 253), où il cite un grand nombre d'auteurs anciens ou modernes qui ont parlé de ces fontaines; l'énumération en

40 serait beaucoup trop longue ici. — On pourra voir aussi Pline (XXXI, 14, ol. 2); Antig. de Caryste (150, p. 194; 154, p. 200 sq., et les notes); Isidore (Orig. XIII, 13), qui, dans son énumération des eaux merveilleuses, suit presque toujours Pline; Sotion (outre le passage cité plus haut, 5, p. 183; et 29, p. 188);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plutarque (Symp. V, 7, 2) dit : «Ils sont ignorants de l'amour ceux qui s'étonnent de «voir le naphte de Médie s'enflammer à distance du fec.»

Vitruve (VIII, 3) et Cossius (Mineral. I, 6, sect. 11, p. 95), qui cite plusieurs fontaines naphteuses.

P. 334, l. 11, Περὶ Σοῦσα ὕδωρ] Cf. Sotion (De flum. 26, éd. Westerm. p. 187); Vitruve (VIII, 3); Anthol. (t. II, p. 874, et t. III, p. 961, éd. Jacobs)

pour l'épigramme faite sur cette eau et rapportée par Sotion.

P. 334, l. 12, O δέ Σύβαρις Cette propriété merveilleuse n'est point mentionnée par les auteurs des Mirabilia ni par Pline. Aristote (Mirab. auscult. 183, p. 356) dit : «Περί τὴν Θούριον σόλιν δύο σοταμούς Φασιν είναι Σύβαριν καὶ Κρᾶ-«θιν· ὁ μὲν οὖν Σύδαρις τοὺς [ἐππους ex Strabone VI, p. 263] σίνοντας ἀπ' αὐτοῦ « ωθυρτικούς (consternatos) είναι ωσιεί · δ δε Κράθις τους ανθρώπους ξανθότριχας 10 «λουομένους.» — Cf. Sch. in Theocr. V, 15, et Eustathius, ad Dion. Perieg. 373 et 419, p. 52 et 59; Strabon (l. l.) qui dit les mêmes choses et presque dans les mêmes termes. - Théophraste, dans Pline (XXXI, 9, ol. 2; cf. aussi Élien, Nat. anim. XII, 36, et la note dans l'éd. de Jacobs, t. II, p. 431; Antigone de Caryste, 149, pour le Crathis seulement, et la note de Beckmann) pré- 15 tendait que le Crathis donne la blancheur aux troupeaux (bobus et pecori), et le Sybaris la noirceur. Pline ajoute (\$ 10): «Quin et homines sentire differentiam eam, nam qui e Sybari bibant nigriores esse, durioresque, et crispo capillo; aqui ex Crathi, candidos, mollioresque, ac porrecta coma. » --- On voit que les auteurs ne s'accordent pas sur les propriétés du Sybaris, et Rufus paraît seul de 20 son avis, à moins qu'on ne cherche à établir entre άγνούς et ω/υρτικούς un rapprochement qui serait probablement forcé. - Athénée (II, 15) rapporte, d'après Théophraste, certaines propriétés merveilleuses qui se rapprochent beaucoup plus du texte de Rufus, bien qu'il s'agisse d'autres eaux : « Θεόφρασ los δέ φησιν έν τῷ «Περὶ ὑδάτων» (Fragm. IV, éd. de Schneid. t. V, p. 193) τὸ Νείλου ὕδωρ 25 « πολυγονώτατον καὶ γλυκύτατον..... ἐν δὲ τῷ «Περὶ Φυτῶν» (ΙΧ, 18, 10) ἐν « Πύρρα δὲ άγουου, κ. τ. λ.» P. 334, l. 13, εν Αίθιοπία εδωρ Le premier auteur qui mentionne cette pro-

priété merveilleuse est Ctésias (voy. ses Fragments, nº 12, éd. Müller, dans la collection Didot, et Diodore de Sicile, II, 14), qui a été abrégé par Pline (XXXI, 30 5, ol. 2), par Antigone de Caryste (160, p. 205), par Sotion (l. l. 17, p. 185). - Voy. Strabon (XVI, p. 779); Théopompe (Fragm. 229); Ovide (Metam. XV, 319). Cf. aussi la note de M. Müller pour Ctésias et celle de Beckmann pour Antigone. — Ctésias (p. 57, \$ 14) attribue la même propriété à une eau de l'Inde qui se coagulait comme du fromage aussitôt qu'elle était puisée. Voici ce qu'il 35 raconte, d'après Diodore, pour l'eau d'Éthiopie : «Είναι γάρ ἐν αὐτῆ (Αἰθιοπία) . Φασι λίμνην..... τὸ δ' ὕδωρ τῆ μὲν χρόα σαραπλήσιον κινναθάρει, τὴν δ' ὀσμὴν «καβ' ύπερδολήν ήδεῖαν οὐκ ἀνόμοιον οἰνώ παλαιῷ. δύναμιν δὲ έχειν παράδοξον. «του γαρ σιόντα φασίν είς μανίαν έμπίπ/ειν κοί σάνθ' ά σρότερον διέλαθεν άμαρ-\* าท์ฮลร ธัลบางบี หลาทของอเม. » Voici ce que dit Beckmann (ad Arist. 100, p. 203) 40 à propos d'une autre eau merveilleuse teinte en rouge : «Liceat suspicari, «aquam ochra martiali (ocre rouge) tinctam et sulphure seu sulphuris hepate « (sulfure alcalin) commixtam fabulæ præbuisse originem. Sunt vero etiam lacus «quorum aqua subinde rubescit materia quadam vegetabili subtili.» Il cite, à l'appui de cette dernière opinion, plusieurs exemples tircs des auteurs modernes. 45 - Pausanias (IV, 34) parle aussi d'une eau couleur de sang près de Joppé.

P. 335, l. 1, ἐν Αἰγύπζος τόδωρ] Sotion (l. l. 21, p. 185-186) attribue les mêmes propriétés à l'eau d'un autre pays : «Εν Συπαμίναις πόλει λίμνη ἐσλιν, ῆς «τῷ τόδατι οἱ λουσάμενοι ἡ πιόντες ἀπ' αὐτοῦ μαδῶσι τὰς τρίχας, τῶν δὲ ἀλόγων «ζόρων αἱ ὁπλαὶ ἀποπίπλουσιν, ὡς ἱσλορεῖ Ἰσίγονος..... Aristote (Mir. auscult. 79, p. 153 sq. et note de Beckmann) raconte la même chose du fameux poison qu'on prétendait recueillir sur le mont Circée, en Italie, et que Beckmann croit provenir du lièvre marin (Aplysia depilans). Voy. son Hist. des découvertes, éd. anglaise, t. I, p. 50-51.

P. 335, l. 6, ἐν Λυγκήσταις τόδωρ] Nous avons corrigé la leçon vicieuse des 10 mss. d'après Beckmann, qui lui-même avait suivi Étienne de Byzance (De urb. et pop. voce Λύγκος) — Cf. Antigone de Caryste (180), Sénèque (Nat. Quæst. III, 20) et la savante note de Kæhler, qui cite une foule de passages sur les fontaines enivrantes et sur l'τόδωρ ἀξύ, entre autres Aristote (Meteor. II, 3, p. 359 h). — Voy. aussi Pline (II, 106, ol. 103, et la note d'Hardouin, XXXI, 15 13, ol. 2); Athénée (II, 18); Sotion (l. l. 20, p. 185); enfin, sur une espèce

particulière d'eau acide, Antigone (154 et la note); Vitruve (VIII, 3).

P. 335, l. 7, ἐν Κλειτορίφ] Cf. Sotion (l. l. 12 et 24, p. 184 et 186; et Anthol. éd. Jacobs, t. II, p. 791; t. III, p. 915); Vitruve (VIII, 3); Eudoxe dans Pline (XXXI, 13, ol. 2); Athénée (II, 19); Ovide (Metam. XV, 322).

20 P. 335, l. 9, Αρεθούσης] On sait qu'il y avait plusieurs fontaines du nom d'Aréthuse: quant à celle-ci, nous ne connaissons que Rufus qui lui ait attribué une pareille propriété. On lit dans Pline (XXXI, 8, ol. 2): «Aquarum culpa in

« Træzene omnium pedes vitia sentiunt. »

P. 335, I. 10, ὁ δὲ Κύδνος] Pline dit (XXXI, 8, ol. 2): «Cydnus Ciliciæ
25 « amnis podagricis medetur, sicut apparet in Epistola Cassii Parmensis ad M. Anatonium.» On lit aussi dans Vitruve (VIII, 3): «Cydnos in quo podagrici crura « macerantes levantur dolore; » dans Strabon (XIV, p. 673): « Ψυχρόν τε καὶ « τραχύ τὸ ῥεῦμά ἐσ/ιν (τοῦ Κύδνου), ὅθεν καὶ τοῖς παχυνευροῦσιν καὶ ποδαγρίζο- «μένοις κτήνεσι καὶ ἀνθρώποις ἐπικουρεῖ.» — Ce fleuve est particulièrement cé-30 lèbre par le bain qu'y prit Alexandre.

Ch. 5, p. 337, l. 5, σ απτοῖs] Dans deux passages parallèles de leurs Commentaires sur le VIº livre des Épidémies d'Hippocrate, Galien et Palladius nous permettent de fournir quelques renseignements sur les stactes. Palladius les nomme et Galien les décrit, en sorte que nous sommes assuré qu'il s'agit du 35 même ustensile. Après avoir parlé des qualités des eaux, Palladius ajoute (Comm. IV in Epid. VI, 29, t. II, p. 114): «Τὸ Νειλῷον τδωρ..... ἐνθεν «Αἰγόπ τοι σάπτας (lisez σταπτάς) ὑδρίας ἐπινοοῦσιν ἴνα μένη ἀνω τὸ παχύ.» Ici σταπτός est pris dans la forme adjective, qui est la plus généralement usitée; les lexiques de Suidas, d'Hésychius, ne connaissent même que cette forme, 40 mais le Trésor grec d'Étienne (éd. Didot) a relevé le passage d'Athénée qui nous occupe et οù σταπτός est évidemment employé comme substantif. Galien, dans son IV° Commentaire sur le VI° livre des Epid. (\$ 19, t. XVII¹, p. 182), fait allusion aux stactes en ces termes: « ἄσπερ γε καὶ διὰ κεράμων ἀραιῶν (per testas raras) « ἔστιν ότε τὸ Θολερὸν ΰδωρ διηθούντων ὡς ἐν ἀλεξανδρεία τε καὶ κατ' Αίγυπτον 45 « ηθεῖται διά τινων οὐχ ἀπλῶς κεραμευθέντων, ἀλλὰ τεχνικῶς κατασκευασθέντων εἰς

30

aἀραιότητα.» Ces vases poreux préparés avec art répondent de loin aux filtres en pierre poreuse dont on fait un grand usage pour purifier l'eau. — Voy. aussi

Arist. Gen. anim. II, 6, p. 743, 1. 9.

P. 337, I. 6, δλισθήρσι | Υλισθήρ désigne, chez les Grecs, toute espèce d'instrument servant à passer les liquides; ὑλίζω ou les composés de ce verbe désignent aussi cette action. L'Etym. magn. (p. 771, 5) dit : «Ο ελισθήρ ωαρά τὸ «ἐποῦσθαι τὴν τρύγα.» C'est toujours avec le sens de filtre ou filtrer qu' ὑλισ?ήρ ou ύλίζω se trouvent dans Dioscoride (voy. par ex. II, 95 et 123; III, 7; V, 82), dans les auteurs des Géoponiques (par ex. VII, 37; VIII, 34; et XX, 46) et dans le scholiaste de Nicandre (Alex. 493). Διαλίζω se trouve encore, pour 10 exprimer l'action de filtrer, dans saint Matthieu (XXIII, 24) et dans Amos (VI, 6). Cf. aussi le Trésor grec, éd. anglaise, sub voce ύλίζω. - Υλισγήρ était synonyme d'ήθμός: Suidas (sub voce) le dit expressément: «Ηθμός · ὁ διυλισ7ήρ.» On le voit du reste par les nombreux passages où il est question de l'ήθμός. Ainsi Hésychius a : «Ηθημένος · διυλισμένος.» Photius donne la même glose, et de plus : «Ηθμά- 15 «ριον · διυλισ / ήριον.» — Voy. aussi Phérécrate, dans Athénée (XI, p. 480 b). Théophraste (C. P. VI, 19, 3) dit, en parlant du vin qui laisserait dissiper son bouquet : «Τὸ μὲν γὰρ διτησιν ώσπερ ήθμός.» Ailleurs (VI, 16, 6) il appelle les vins qui perdent leur force et leur bouquet «ηθητιπούς τῶν οίνων.» — Voy. aussi Aristote (H. A. IV, 8, p. 534, l. 22); Athénée (I, p. 24 e); et Pollux (VI, 90), 20 qui compte l'nθμός (filtre ou passoire) parmi les instruments de cuisine. Plutarque (Sympos. VII, 7) se sert indifféremment des verbes ήθέω et διυλίζω. Hippocrate (Append. au Régime dans les maladies aigues, \$ 11, t. II, p. 466; et De morbis II, § 12, t. VII, p. 20) se sert du verbe διηθέω. On trouve aussi dans Galien (Sec. loc. VII, 2, t. XIII, p. 39) le participe διηθήσας. — La définition et la descrip- 25 tion que donne de l'ήθμόs l'Etymolog. magnum (p. 422, 1.34), abrégé par Gud. mérite d'être rapportée ici, puisque parler de l'ήθμός ou de l'όλισ / ήρ, c'est tout un : « Ηθμός καὶ ήθένειον (sic) · έργαλεῖον διατετρημένον πολλαῖς τρύπαις δι' οὖ ατὸ ύγρὸν εἰωθε διακρίνειν τῶν σαγυτέρων, ώς Φησιν Μενεκράτης ἐν Εργωνᾶ.

> Ηθμῷ δὲ ωροπάροιθεν ἀφαρπάξει νέον αἰεἰ Αφρόν.....

Απὸ γοῦν τοῦ ἤθω, ἤσω ἤμὸς καὶ ἤθμὸς δι' οὖ διηθεῖται καὶ διαθιδάζεται. — Le passage suivant, que nous empruntons au pseudo-Plutarque (Plac. philosophorum, III, 16), établit encore cette synonymie entre ἤθμός et ἐλισθήρ, et nous apprend en même temps qu'on filtrait quelqueſois les liquides sur la cendre : «Μητρό-«δωρος (expliquant pourquoi l'eau de la mer est salée) διὰ τὸ διηθῆσαι διὰ τῆς γῆς «μετειληΦέναι τοῦ ωερὶ αὐτὴν ωάχους καθάπερ τὰ διὰ τῆς τέΦρας ὑλιζόμενα (Φησίν).» — Le nom de l'os ethmoïde, la fonction que lui attribuaient les anciens, montre assez le sens d'ἤθμός. — On remarquera en passant que les synonymes d'ὑλισθήρ ne servent pas uniquement, comme ce mot, à désigner un filtre pour les liquides : ainsi Hésychius a : «Ἡθμούς καμίνους,» et un Glossaire cité par Alberti (ad Hesych.) porte : «Ἡθμού δι' ὧν ὁ καπνὸς διηθεῖται.» — Ἡθμός était pris aussi comme synonyme de κημός «panier,» ainsi qu'on peut s'en assurer dans le Tresor grec (éd. Didot); nous verrons, du reste, plus loin, que les filtres étaient souvent de véritables paniers, et qu'alors même ils s'appelaient ὑλισθῆρες. Citons 45

ici par anticipation le scholiaste de Nicandre (l. l.): «Κυρτὶς πατασπεύασμά τι ἐκ «λεπίων σχοινίων γεγονός ῷ καὶ οἱ μυρεψοὶ χρώνται ωερὶ τὴν των μύρων ἔκθλιψιν, « ύλισ Τήριον αὐτὸ καλοῦντες, ή και ύλισ Γριον.» Hésychius a «Κημός.....έσ Νν « δμοιον ήθμῷ» (voy. Salmas. in Vopisc. p. 469-70). — Υλισίήρ est aussi syno-5 nyme de σάπιος (σάπος pour les Attiques. Voy. Phrynichus, éd. Lobeck, p. 257; et Heringa, Observ. p. 170). Ainsi l'olvos σαμπιζόμενος dont parle Théophraste (C. P. VI, 7, 4) est évidemment du vin filtré. Cicéron (De finibus, II, 8), en parlant du vin qu'on filtrait sur la neige pour éteindre sa force, se sert du diminutif sacculus. Deux vieux Glossaires publiés par Étienne à la suite du Trésor 10 grec, ont, l'un, «saccat: ελίζει, » et l'autre, « ελισ/ήρ · saccus. » D'autres Glossaires cités par les éditeurs de Pollux (VI, 19) portent : « sacco : διηθώ, διυλίζω· saccus «vinarius (ou nivarius): ύλισ7ήρ.» Enfin un autre Glossaire, cité par les mêmes éditeurs (X, 75), donne : «σάππος · δλισ7ήρ. » Le scholiaste d'Aristophane (Plut. 1087, dans une glose que nous rapporterons plus bas), et Pollux (VI, 19 et 15 X, 75) établissent aussi cette synonymie de σάκκος et d' ὑλισθήρ. En parlant de l'action de filtrer, Galien (Sec. loc. IX, 4, t. XIII, p. 283) se sert du verbe cannίζω. Le saccus des Latins correspond aussi, dans une foule de passages, à l' δλισθήρ des Grecs; citons quelques exemples. On lit dans Martial (II, 40):

Cæcuba saccantur, quæque annus coxit Opimi.

## 20 Et ailleurs (XII, 61):

Turbida sollicito transmittere cæcuba sacco.

Enfin la 104° épigramme du livre XIV a pour titre : « Saccus nivarius. » Sénèque (Epist. 85) mentionne aussi l'aqua saccata. Pline (XVIII, 17, ol. 7) traduit a dm-«θήσαντας εμβαλεῖν εἰς ὑλισ?ῆρα, διυλίσαντάς τε εὐθέως ψύγειν,» de Dioscoride (II. 25 123), par: «Linteo aut sparto saccatus.» Voy. aussi XX, 79, ol. 19. - Nous avons des témoignages non moins positifs pour établir la synonymie entre ὑλισΤήρ et τρύγοιπος · ainsi l'Etymol. magn. a «τρύγοιπος · ὁ δλισ7ήρ.» — Voy. aussi le lexique de Photius, sub voce τρύγοιπος. — On lit dans Pollux (VI, 19; — cf. aussi Χ, 75): « ὅτω διηθεῖται (ὁ οἶνος) ύλισ/ηρ καὶ σάκκος καὶ τρύγοιπος. » — Phrynichus 30 (éd. Lobeck, p. 303) nous apprend même que ceux qui parlaient bien appelaient τρύγοιπος l'ύλισθήρ. Suidas (sub voce) établit la triple synonymie de τρύγοιπος, de υλισθήρ et de σάκκινος. Dans le scholiaste d'Aristophane (Plut. 1087) on lit: «Τρύγοιπος· ὁ ύλισθηρ ὁ σάκκινος...τὸ σακελισθήριον...τρύγοιπος δὲ λέγοιτ' ἄν «πυρίως, δι' οὖ την ύλην τοῦ οἰνου σαπελίζομεν.» Un passage de Pollux (X, 75) 35 n'est pas moins explicite : «Τρύγοιπος, καὶ ὁ σάκκος ἐπὶ τοῦ τρυγοίπου εἰρημένος « καὶ ὁ ὑλισ / ήρ. » --- Il y a lieu de croire que ces différents termes n'étaient pas des synonymes parfaits, mais on manque de données suffisantes pour établir des nuances exactes. On peut toutefois, en rapprochant ces divers passages, admettre qu' δλισ7ηρ était le terme qui désignait par excellence uniquement un filtre et 40 toute espèce de siltre (ceux en poterie portaient quelquesois le nom de σ/αμτοί); qu' $\eta\theta\mu\delta s$  avait une signification à peu près aussi étendue, mais moins exclusive. Τρόγοιπος était le nom du vase, de quelque nature qu'il fût, réservé pour filtrer le vin ou le suc des olives. Voy. Pollux (I, 245). Knuós, désignant un filtre, ne s'appliquait sans doute qu'aux paniers-filtres; mais, dans son sens propre, il

s'appliquait à beaucoup d'autres ustensiles. Ednnos ou saccus paraissent avoir eu une acception non moins étendue qu' δλισθήρ et ήθμός, mais, comme κημός, ce mot comprenait des ustensiles d'usages très-divers. - Facciolati, dans son Lexique latin (sub voce qualus), paraît faire λικμητηρίς (vannum) synonyme d'ήθμός et par conséquent d'ύλισ/ήρ, mais cette erreur vient sans doute d'un passage de Pollux (I, 245), où les premiers éditeurs ont fait dépendre le mot λικμητηρίς de τούγοιπος qui le suit, tandis qu'il faut le rattacher aux mots précédents w7/6ον n ซไร่อน, qui signifient tous deux un van. - Les Latins n'avaient pas que le mot saccus pour correspondre à ύλισ/ήρ, on trouve encore fiscella, qualus, cribrum, et surtout colum, qui paraît précisément avoir la même étendue de signification 10 qu'ύλισ/ήρ et ne s'appliquer également qu'à un filtre. Columelle (XII, 38, 7), en parlant de la fabrication du vinaigre, dit : «In junceis fiscellis vel sparteis «saccis percolant.» Le même auteur (IX, 15, 12) nous fournit la preuve de la triple synonymie de qualus, de saccus et de colum dans le passage suivant : «Saligneus qualus, vel tenui vimine rarius contextus saccus, inversæ metæ si- 15 «milis, qualis est quo vinum liquatur.» Or les filtres destinés à passer le vin s'appellent indifféremment quali et cola. Qualus est défini par Servius (ad Virg. Georg. II, 241) « Qualos : per quos vinum defluit, qui et ipsi a colando dicti «sunt.» Il nous semble superflu de rassembler ici toutes les preuves qui démontrent la synonymie du colum et d'δλισθήρ: le sens de colum est trop bien 20 défini par son dérivé colare, comme celui d' δλισθήρ l'est par δλίζω. - Voy. Facciolati (sub voce). -- Nous citerons seulement un passage de Végèce (Mulom. II, 28, 19), dans lequel on lit : « Post hæc diligenter colabis ad colum, » précisément dans le même sens que Dioscoride (II, 123) écrit : «Διηθήσαντας ἐμβαλεῖν « είς ύλισ Τήρα, διυλίσαντας, κ. τ. λ. » — Caton (11, 2) distingue les cola qui ser- 25 vaient pour le vin, en cola vitilia et en cola queis florem demant; mais il ne dit pas avec quoi étaient faits ces derniers. — Υλισίήρ est aussi traduit par cribrum, bien que ce mot désigne plus ordinairement un crible; ainsi on lit dans Pline (XXVIII, 39, of 9]: «Curantur (medullæ) ante autumnum recenter lotæ; sic-«catæ in umbra, per cribrum dein liquatæ, per lintea exprimuntur ac repo- 30 «nuntur in fictili, locis frigidis.» Or ce passage répond presque mot pour mot à un autre de Dioscoride (II, 95), ainsi conçu : «Εἶτα δι' ὀθόνης ὑλισθεὶς καὶ « ώσαύτως ωλυνθείς.... καὶ διυλισθείς είς Θυίαν μετά τὸ ωαγῆναι ἀποτίθεται έν «δογρακίνω ἀγιείω καινώ.» — Ces détails sur la synonymie grecque et latine d'éλισ7ηρ n'étaient pas inutiles pour arriver à savoir et la forme et la matière 35 des filtres, puisque c'est tantôt sous un mot et tantôt sous un autre, tantôt chez les Grecs et tantôt chez les Latins, que nous trouvons des renseignements sur ces deux points intéressants. — Le seul passage qui nous apprenne la forme des filtres est tiré de Columelle (IX, 15, 12), qui compare les cola ou sacci à un cône renversé (metæ inversæ); c'est encore leur forme actuelle. - Il y avait 40 des filtres qui étaient en toile (Dioscoride, III, 7). Le même auteur distingue ailleurs (V, 82) l'opération de filtrer de celle qui consiste à mettre les substances dans un linge à larges mailles (ἐν ὀθονίω ἀραιῷ) pour les faire égoutter. — Voy. aussi Pline, XXV, 103, ol. 13; XVIII, 17, ol. 7; XXIX, 39, ol. 3. On voit par un autre passage du même auteur (XXXIII, 34, ol. 6) qu'on mettait quelquefois 45 trois doubles de toiles pour faire un filtre. Pline (XXIX, 39, ol. 3) parle aussi

de filtres faits avec des fils de lin (lineis saccis). Scribonius Largus (156 et 271) ne décore pas d'un nom particulier les filtres en linge, mais seulement ceux qui sont faits avec du jonc et sans doute aussi avec d'autres substances analogues (per linteum, vel ex junco factum ex industria colum). Ainsi il y avait des filtres en jonc (voy. aussi Colum. XII, 38, 7). Il y en avait aussi en spart (voy. par ex. Pollux, X, 186; Pline, XVIII, 17, ol. 7; Columelle, XII, 17 et 51; Palladius, Feb. 27), en guimauve:

..... Gracili fiscellam texit hibisco.

(VIRG. Eclog. X , 71.)

10 Enfin en tout autre bois pliant.

.....Tu spisso vimine qualos Colaque prelorum fumosis diripe textis.

(VIRG. Georg. II, 241.)

Le passage le plus curieux sur ces espèces de filtres, puisqu'il nous apprend 15 en même temps comment devaient être préparés le jonc et le spart employés à les fabriquer, est tiré de Columelle (XII, 19, 4): « Isque qui præerit huic « (musto) decoquendo cola juncea vel spartea, sed crudo id est non malleato « sparto præparata habeat; itemque fasciculos fæniculi fustibus illigatos, quos « possit usque ad fundum vasorum demittere, ut quidquid fæcis subsederit, exa-20 agitet et in summum reducat : tum colis omnem spurcitiam quæ redundarit « expurget. » Le passage du scholiaste de Nicandre (Al. 493) cité plus haut, montre qu'on se servait beaucoup de ces sortes de filtres, même pour les huiles aromatiques, et qu'on les appelait ὑλισθήρια. — Nous avons fait de vaines recherches dans les anciens pour y trouver la mention de filtres en laine. Il est 25 assez souvent question de filtres en métal. Nous avons vu à Naples les deux cola figurés dans le Museum Borbonicum (t. II, pl. 60, et t. VIII, pl. 14, f. 45), et qui servaient très-probablement à filtrer le vin sur la neige, ainsi que l'avance M. F. Javarone dans la notice dont il a accompagné la fig. 45 de la pl. 14. Les commentateurs de Martial sont aussi d'avis que le colum nivarium de la 103° 30 éprigr. du livre XIV était en métal. Ph. Venuti (Sopra i coli vinarii degli antichi, in Saggi di dissertazioni lette nella acad. di Cortona, Roma, 1735, in-4°, t. I, p. 80) a aussi figuré deux cola en métal, et il a accompagné cette représentation d'une dissertation où nous avons trouvé quelques renseignements utiles. -Pollux (X, 109) mentionne un filtre en bronze (ήθμὸς χαλκήλατος). Voy. aussi 35 Hellanicus dans Athénée (XI, 40; ἠθάνιον χαλκοῦν). — Montfaucon (Antig. expliquée, t. III, part. I, ch. 12, p. 122 et pl. 62) a figuré et décrit le magnifique colum ou colatorium en bronze, avec un manche chargé de figures en relief, qui a appartenu à Meyer, et sur lequel Nicolas Chevallier a publié un mémoire à Amsterdam en 1694. Le même Montfaucon mentionne également le colum qui 40 se trouve représenté parmi les instruments de cuisine sur la colonne Trajane. Épigène, dans Athénée (XI, 37), nous apprend aussi qu'il y avait des filtres en argent. Il n'est pas besoin de dire que les filtres servaient aussi bien pour les usages

domestiques que pour la médecine; par exemple, le colum désignait certainement ce que nous appelons proprement passoire; ainsi Apicius (IV, 2), en parlant d'une espèce de purée d'asperges, dit qu'on la passait à travers un colum. — Voy. aussi Pollux (VI, 90) et ce que dit Venuti (p. 95) du colum représenté sur la colonne Trajane. — Dans un passage qui ne paraît pas avoir attiré l'attention des commentateurs Pline (XXXVI, 52, ol. 23) nous dit qu'il y avait des citernes doubles munies d'un colum pour filtrer l'eau. — Le filtre était un des ustensiles obligés du festin; on le mettait au-dessus des coupes et on lui donnait l'épithète de ἐπικρητηρίδιος, ainsi que nous l'apprend Pollux (X, 109). Cela se voit manifestement encore par l'inscription que rapporte Venuti et que nous transcrivons ici : «Κάγω. πρατήρα. παπίσ ρατον. παὶ. ἢθμὸν. ἐς Πρυτανεῖον. ἐδωπα. «μνῆμα. Σιγειεῦσι.» Nous pouvons encore invoquer le témoignage de Phérécrate dans Athénée (XI, 60):

Novi δ' ἀπονίζων την κύλικα δὸς ἐμπιεῖν Εγχει τ' ἐπιθεὶς τὸν ήθμόν.

15

Nous ajouterons en terminant que l'usage des cola était très-répandu dans l'Église, jusqu'à une époque assez avancée, pour la messe. Voy. Ducange (sub

voce) et Venuti (l. l.).

P. 338, 1. 7-8, γλοιωδῶν σωμάτων] Nous nous rendons difficilement compte de cette expression corps visqueux appliquée aux eaux, et nous croyons que γλοιωδῶν 20 est peut-être une corruption de γεώδων «terreux,» ce qui est en effet beaucoup plus naturel. On pourrait appuyer du reste cette correction sur un passage d'Athénée (II, 16): «Τὰ δὲ ψυχρὰ σκληρὰ, διότι γεωδέσ ερα,» et sur deux passages d'Oribase (V, 17, p. 369, l. 4; et p. 370, l. 7).

Ch. 6, p. 339, l. 6-7, μήτε κεφαλῆς, κ. τ. λ.] Cf. III, 22, p. 230, l. 3.

P. 339, l. 7-8, μηδέ Θερμαίνει σαφῶς] Cf. III, 32, p. 251, l. 8. P. 339, l. 10, Επιτήδειος, n. τ. λ.] Cf. III, 24, p. 235, l. 6.

P. 340, l. 2, Οὖτος καὶ τοῖς ωυρέτθουσιν, κ. τ. λ.] Cf. III, 32, p. 251, l. 9.

P. 340, l. 5, παίων, κ. τ. λ:] Cf. III, 21, p. 230, l. 4.

P. 341, 1. 8, Γαυριανός] Dans l'impossibilité où nous sommes de donner une 30 notice étendue sur tous les vins qui sont nommés par Oribase, nous nous contenterons de dire quelques mots sur ceux dont le nom ou l'histoire présente quelques particularités remarquables, renvoyant à l'Index géographique tous ceux qui portent évidemment un nom de lieu. Du reste les Indices de Dioscoride, de Galien (éd. des Junte ou de Kühn), de Pline (éd. d'Hardouin ou de M. Littré), 35 d'Athénée (éd. de Schweighäuser ou de Dindorf), des Géoponiques (éd. Niclas), des auteurs De re rustica (éd. Schneider ou Gesner), permettent de retrouver très-facilement ce qui regarde chacun de ces vins. — Voy. du reste Turnebus, De vino, etc., dans le Thes. de Gronovius, t. IX, p. 517, et Henderson, Hist. des vins, Londres, 1824, ou Weimar, 1833. — Le vin Gaurien est un des vins dont le nom demande quelque explication. Pline (XIV, 4, ol. 3) nous dit que les vignes du mont Gaurus étaient un plant de Falerne, et qu'on les appelait Gaurones ou Falernes; plus loin (ibid. 8, ol. 6) il dit que le territoire de Falerne

était divisé en trois portions: «Summis collibus Gauranum gigni, mediis Faus-«tianum (voy. note de la p. 346, l. 12), imis Falernum.» Quelques lignes plus loin nous lisons que des plants de *Massique* avaient été également transportés sur le mont Gaurus. Galien (*Meth. med.* XII, 4, t. X, p. 833) dit que le vin Gaurien 5 a une consistance aqueuse.—Athénée (I, p. 26 e) écrit Γαυρανός, et Pline (l. c.)

a une consistance aqueuse. — Athénée (1, p. 26 e) écrit Γαυρανόs, et Pline (l. c.) Gauranus, d'où il faut sans doute changer en Γαυρανόs, Γαυριανόs de notre texte, que nous avions pris dans Galien au fieu de Τεταυριανόs des mss.

P. 342, l. 9, εls τοσούτον καὶ βραδύπορος ] Cf. III, 26, p. 238, l. 3.

- P. 343, l. 2, τοῖε iðiws ἡπατικοῖε ὀνομαζομένοιε] Galien (Sec. loc. V, 6, t. XIII, 10 p. 197) nous apprend qu'on appelait hépatiques les malades qui, sans tumeur contre nature, sans inflammation, sans abcès, sans squirrhe, en un mot sans aucune affection apparente dans le foie, étaient atteints de faiblesse dans les fonctions de ce viscère. Cf. aussi ibid. p. 195, et Loc. aff. V, 8, t. VIII, p. 359 et 361. Un des signes caractéristiques de l'affection hépatique était
- 15 un flux de matières semblables à des lavures de chairs fraîches (Gal. loc. affect. l. l. p. 359). Beaucoup de médecins, trompés par ces évacuations, diagnostiquaient une dyssenterie (p. 361). A ce propos Galien se vante d'un beau diagnostic différentiel. Ĥπατικός, dans les écrits hippocratiques (par ex. Coac. progn. 437 et 438, t. V, p. 682) ne paraît pas du tout avoir l'acception spéciale

20 que lui donne Galien.

P. 343, l. 5, ὁ γἄρ γλυκὺς οἶνος, κ. τ. λ.] Cf. III, 24, p. 235, l. 8. P. 343, l. 8, ἀπολείπουται σφοδρᾶς Θερμότητος, κ. τ. λ.] Cf. III, 31, p. 249,

P. 343, ł. 11, δλη γάρ σάντες, n. τ. λ.] Cf. III, 10, p. 206, ł. 2:

- 25 P. 344, l. 6, ωροπίνουσιν, κ. τ. λ.] Cf. V, 27, p. 408, l. 2; et 29, p. 417, l. 3. Προπίνω a ici le sens de boire au premier service (ωρόπομα). Voy. note de la p. 433, l. 12.
  - P. 344, l. 10, καίτοι βραδυπόρου, κ. τ. λ.] Cf. III, 23, p. 232, l. 6.
  - P. 345, l. 3-4, μήτε ἀναδιδόμενος, n. τ. λ.] Cf. III, 23, p. 232, l. 7.
- 30 P. 345, 1. 7, βραδύπορος, κ. τ. λ.] Cf. III, 26, p. 238, I. 4.
   P. 345, 1. 10, καὶ εἰς ἐμετον ὁρμᾶ] Cf. III, 20, p. 229, 1. 4.
  - P. 346, l. 3, O δε κιδρός αδο πρός, κ. τ. λ.] Cf. III, 30, p. 248, l. 13.

P. 346, I. 5, Κεφαλης, κ. τ. λ.] Cf. III, 21, p. 230, l. 2.

P. 346, t. 6-7, δ δὲ ξανθὸς οἶνος, n. τ. λ. Cf. III, 31, p. 250, t. 2.

35 P. 346, l. 9, Λευπὸς δὲ οἶνος οὐδείς ἐσθι γλυπός] Le pseudo-Galien (De dissolutione continua, éd. Chart. t. VI, p. 74 f) contredit cette assertion en mentionnant un vinum album crassum dulce. Mais il y a des autorités plus fortes encore; ainsi Hippocrate (Superf. p. 265, l. 38 et 42; Morb. mul. I, p. 614, l. 18; De sterilib. p. 678, l. 8), Servilius Damocrates (ap. Gal. De Antid. II, 5, t. XIV,

40 p. 130), Philagrius (in excerptis e Comment. Steph. ad Aph. Hipp. VI, 31, éd. Dietz, t. II, p. 501, adnot. l. 18) parlent de vin blanc d'un goût sucré.

P. 346, l. 12, Φαυσ Γιανός] Le vin Faustien était une espèce très-douce de Falerne (Galien, Meth. med. XII, 4, t. X, p. 832; De Antid. I, 3, t. XIV, p. 20; Alim. succ. 11, t. VI, p. 801); et Pline nous dit (XIV, 8, ol. 7): «Secunda

45 «nobilitas Falerno et ex eo maxime Faustiano.» — Voy. note de la p. 341, l. 8. P. 347, l. 5, τοῖε δὲ ϖὰχυν ἢθροικόσι χυμόν, κ. τ. λ.] Cf. III, 24, p. 235, l. 4.

40

P. 347, l. 8, Βελτίων, π. τ. λ.] Cf. III, 15, p. 217, l. 3. P. 347, l. 9, ωλήτ7ει κεφαλήν] Cf. III, 21, p. 230, l. 2.

P. 349, 1. 3, Σπυδελίτης | Cf. I, 42, p. 56, l. 2, et la note. Le vin scybéli-

tique était fait avec les raisins appelés Scybélites.

P. 349, l. 8, Bibunòs à uivalos On voit par Virgile (Georg. II, 97), Columelle (XII, 19, 2), Varron (I, 25), Caton (7, 1 et 8, 4), qu'il y avait une espèce particulière de plant de vigne appelée aminée, qui lui-même était distingué en majus et minus. Ce plant était répandu, puisqu'on trouve mentionné l'aminéen de Bithynie, de Naples (Gal. Meth. med. XII, 4, t. X, p. 833), de Sicile (Gal. Sec. gen. V, 1, t. XIII, p. 659). Le nom d'aminéen doit, suivant Macrobe (Sat. II, 16), son origine à ce que le plant provenait primitivement d'une contrée nommée Aminea; mais nul n'a pu indiquer la place de ce prétendu bourg.—
Voy. du reste, sur l'orthographe et l'étym. de ce mot, Rhodius ad Scrib. Larg. p. 123 et 324, et Gesner, ind. ad Script. De re rust. sub voce.

P. 349, 1. 9, Kalnov6ov | Cornarius (Comm. in Gal. Sec. loc. VII, 1, p. 467) 15 établit que le mot Kainov60s doit s'entendre dans deux sens très-différents, suivant le temps où il a été employé. Ainsi, pour Pline (XIV, 8, ol. 6) et pour Martial (passim), c'est un nom de terroir; pour Galien c'est un mot qui désigne tout vin vieilli outre mesure. Le témoignage de Pline est positif. Voici les divers passages qui se rapportent au Cécube: « Antea Cæcubo (voy. aussi III, 9, 20 vol. 5, où il est question de l'ager Cæcubus, et Columelle, III, 8, 5) erat generositas celeberrima in palustribus populetis, sinu Amyclano, quod jam intercidit et incuria coloni locique angustia. » Ailleurs (XXIII, 20, ol. 1): «Cæcuba ajam non gignuntur. » Ainsi déjà, pour Pline, le Cécube n'était plus qu'une réminiscence. D'un autre côté, on lit dans Galien, outre le passage extrait par Oribase, 25 ce texte sans réplique (Meth. med. XII, 4, t. X, p. 834) : « ὑποῖος καὶ ὁ Καίιχουδος έπι τῆς Ιταλίας, δε οὐχ ἕν τι γένος ἐσίιν οίνου τοιούτου ἐξ ἀρχῆς, ὡς ε ένιοι νομίζουσιν, άλλα ύπο παλαιότητος εἰς τοῦθ' ήκων, ώς πυβράν έχειν χρόαν, α όθεν τερ και τούνομα αὐτῷ.» — Voy. aussi Alim. succ. 11, t. VI, p. 805. Ainsi le nom de Cécube ne pouvant plus s'appliquer à une espèce particulière de vin qui 30 avait disparu, avait passé à tout vin très-vieilli, sans doute à cause de la ressemblance d'un vin vieilli avec le véritable Cécube.

P. 350, l. 4-5, διαμένουσι δὲ ἐπὶ ωλεῖσίου, κ. τ. λ.] Cf. III, 26, p. 238,

P. 350, l. 6-7, δ δὲ ωαλαιότατος, κ. τ. λ.] Cf. III, 30, p. 250, l. 4; et III, 35 32, p. 251, l. 11.

P. 350, l. 11, δπάγειν γασίέρα] Cf. III, 29, p. 245, l. 4.

P. 351, l. 10, Σουβρεντίνος Athénée (I, 48) recule de cinq ans le moment où ce vin commence à être potable; suivant lui il doit avoir vingt-cinq ans.

P. 353, l. 5, ато́пера ] Cf. Plut. Symp. VII, 111, 3.

P. 354, l. 5, ἀντιδότους] Galien, au commencement du traité De antidotis (I, 1, t. XIV, p. 1), nous dit : «Les médecins appelaient antidote tout médiament donné à l'intérieur pour guérir les maladies. Il y avait trois espèces «d'antidotes, les uns contre les poisons, les autres contre les bêtes venimeuses « (nous n'avons conservé le mot antidote que pour ces deux espèces de médiacements, et, plus particulièrement encore, pour la première espèce), enfin

## 640 NOTES DU LIVRE V, CHAPITRES 9-10-14-16.

«les autres contre les maladies provenant d'un mauvais régime.» On sait que le régime comprenait toute la matière de l'hygiène.

P. 355, 1. 3, Ελένη Voy. Homère, Od. δ' v. 220.

P. 355, l. 10-11, Θερμφ.... ωέσσεται] Peut-être faudrait-il reporter ces mots 5 à la l. 8, après ψύχεσθαι.

CH. 9, p. 357, l. 2, δυτωs] M. Dübner nous a suggéré pour ce passage une excellente correction: οἶόν τε ψύχειν, au lieu de ὄντως ψύχειν ou de ὅτε ψύχει, que nous avions aussi conjecturé, pour rester plus près des leçons des mss.

CH. 10. p. 358, l. 2, λεπλομερής οδσα] Cf. III, 32, p. 252, l. 1.

- 10 P. 358, i. 8, εὐσιτότατον] Nous n'avons trouvé aucun exemple qui pût justifier le sens que nous avons adopté pour ce mot; d'ailleurs il paraît difficile d'admettre que le vinaigre ait jamais passé pour un bon aliment. Nous pensons qu'il serait mieux de traduire, qui est un très-bon excitant de l'appétit, en transportant à l'actif la signification ordinairement passive d'eŭσιτος, qui a bon appétit.
- Ch. 14, p. 361, l. 5, οίς εἰς ἀγκον, κ. τ. λ.] Cf. III, 25, p. 236, l. 12.
  P. 361, l. 11-12, τρέπεται ωρὸς τὸν χολώδη χυμόν, κ. τ. λ.] Cf. III, 10,
  p. 206, l. 1.
  P. 362, l. 6, βραδυπ. δὲ ἀντος τοῦ ὕδατος, κ. τ. λ.] Cf. III, 26, p. 238, l. 5.

P. 363, l. 3-4, Καὶ τὸ ἀμόν, κ. τ. λ.] Cf. III, 29, p. 245, l. 1.

20 Ch. 16, p. 365, tit. ὁδρομήλου] Contrairement à l'usage, confirmé du reste par l'étymologie (ΰδωρ «eau,» et μῆλου «pomme»), Galien appelle ici hydromélon (comme s'il s'agissait d'une espèce de cidre; cf. V, 25, p. 400, l. 7 et l. 11) ce que tous les anciens appelaient ὑδρόμελι; mais il ne donne pas la raison de cette singularité. — Ainsi qu'on le voit par Dioscoride (V, 17), l'hydromel était 25 l'espèce de mélicrat qu'on laissait vieillir, et qui, par conséquent, devenait vineux.

Voy. note suivante.
 P. 365, 1. 5-6, ὅδατος ὀμβρίου ωαλαιοῦ] Hippocrate (De morb. mul. I, p. 623,
 I. 18) mentionne déjà la vieille eau de pluie. Columelle (XII, 12, 1; — voy. la

- note de Schneider) indique à la fois la manière de préparer la vieille eau et l'hy30 dromel dont il est question dans le passage qui nous occupe : «Hæc autem
  « (aqua mulsa) non uno modo componitur; nam quidam multos ante annos cœ« lestem aquam vasis includunt et sub dio in sole habent : deinde, cum sæpius
  « eam in alia vasa transfuderunt et liquaverunt; nam quoties aqua post longum
  « tempus diffunditur, aliquod crassamentum in imo simile fæci reperitur; veteris
- 35 « aquæ sextarium cum libra mellis miscent. Nonnulli tamen, qui austeriorem vo« lunt efficere gustum, sextarium aquæ cum dodrante pondo mellis diluunt, et
  « ea portione repletam lagenam gypsatamque patiuntur per Caniculæ ortum in
  « sole quadraginta diebus esse; tum demum in tabulatum quod fumum accipit
  « reponunt. » Lorsqu'on n'avait pas de vieille eau, on faisait réduire à un quart,
- 40 par l'ébullition, de l'eau fraîche, et on ajoutait une plus ou moins grande quantité de miel, suivant qu'on voulait donner plus ou moins de force à la liqueur. Cf. aussi Bérytius dans les Géoponiques (VIII, 28); Pline (XIV, 20, ol. 17;

XXII, 51 et 52, ol. 24). — Dans ce dernier passage on lit: «Inveteratæ (aquæ «mulsæ) usum damnavere posteri, minus innocentem aqua minusque vino fir-«mum. Longa tamen vetustate transit in vinum.» (Cf. Dioscoride, V, 17.) — Cf. aussi pseudo-Galien (De dynamidiis, 9, t. X, p. 676 c, éd. Chart.), Palladius (Jul. 7), le pseudo-Aristote (Mirab. auscult. 21, p. 52 et la note), Paul d'Égine (I, 96). — Plutarque (Symp. IV, vI, 2) nous dit que les barbares, qui ne connaissaient pas l'usage du vin, buvaient du μελίτειον; il ajoute, mais à tort, qu'ils le rendaient vineux à l'aide de racines particulières.

CH. 17, p. 370, l. 8, διαφθεῖραι] Nous aurions préféré la leçon διαφθαρεῖν, mais nous n'avons pas trouvé d'exemple de cet aoriste second à l'actif.

mais nous n'avons pas trouve d'exemple de cet aoriste second à l'actif.

P. 373, l. 5, ἀπίου] Dioscoride (IV, 65) nous apprend qu'il y avait deux manières d'obtenir le suc du pavot, qui consistaient, l'une à broyer les têtes et les feuilles et à en exprimer le suc, que l'on conservait sous forme de trochisque: c'est ce qu'on appelait μημώνειον; l'autre, à extraire le suc à l'aide d'incisions pratiquées sur les têtes de pavots: c'est là ce qu'on appelait proprement ὁπιον. 15 Galien (Sec. loc. IX, 4, t. XIII, p. 272) dit que ce nom était réservé au seul suc de pavot.

Ch. 18, p. 374, l. 7, ἀπὸ Κρήτης] L'île de Crète était renommée dans l'antiquité pour ses herbes médicinales. — Voy. par ex. Galien, Antid. I, 2, t. XIV, p. 9; et Theriac. ad Pis. 1, ibid., p. 211; Macrob. Sat. VII, 5.

CH. 19, p. 378, l. 5-6, καλῶ δὲ ἀγωνισΓικὰς ωόσεις] Cf. V, 30, p. 425, l. 10 et la note, et tout le ch. 2 du même livre.

P. 381, l. 10, συμπέψεως ] Cf. V, 17, p. 366, l. 4; 21, p. 388, l. 8; 23, p. 391, l. 5. — Damascius (Comm. in Hipp. Aph. II, 24, éd. Dietz, t. II, p. 319) nous apprend qu'on appelait σύμπεψις la crise qui s'opère peu à peu, c'est-à-dire len-25 tement (κατὰ βραχό), dès le début, vers la santé, tandis qu'on appelait μαρασμός celle qui s'opère dans le même sens, vers la mort. Σύμπεψις et συμπέθτειν sont employés, avec la même signification, par Philagrius (ch. 21, p. 388, l. 8) et par Galien (Comm. in Aph. IV, 35, t. XVIII, p. 712), sans doute aussi par Théophile, par le même Damascius (in Aph. IV, 36, p. 407-408), et probablement par Théophane Nonnus (Cur. morb. cap. 61). Alexandre de Tralles (IV, 1, p. 222) se sert aussi de σύμπεψις dans une phrase analogue à celle qui nous occupe. Du reste nous devons réformer notre traduction et lire: Si la maladie doit avoir une crise lente.

CH. 21, p. 386, l. 12, εls κύριον] On remarquera l'emploi de cette locution 35 byzantine, els dans le sens de ἐν, donnée par tous les manuscrits. Bien que Philagrius soit un auteur assez récent, il est probable cependant que cette locution vient plutôt des copistes que de lui.

CH. 24, p. 392, l. 4, τὰ σθύσματα, κ. τ. λ.] Cf. III, 24, p. 235, l. 1. P. 392, l. 12, καταβρηγυύου τὰς Φύσας] Cf. III, 22, p. 230, l. 11. P. 393, l. 4, τῷ ξύειν τὸ ἔντερον] Cf. III, 29, p. 245, l. 3.

40

P. 394, l. 2, θγιεινά Φάρμακα | Cf. Gal. Al. succ. 2, t. VI, p. 760. Nous avons vainement cherché dans Galien une explication plus ample de ce qu'étaient les médicaments hygiéniques, mais nous avons trouvé plusieurs exemples de traitement de l'imminence morbide par les atténuants. Le VI livre du traité De sanit. 5 tuenda de Galien est presque tout entier consacré à ce traitement. On sait que les anciens considéraient comme faisant partie de l'hygiène, non-seulement la prophylaxie qui consiste dans la bonne direction du régime, mais aussi celle qui résulte de l'emploi de véritables médicaments destinés à contrebalancer les mauvaises tendances des parties ou des tempéraments : or il est bien peu d'individus 10 qui puissent se flatter de jouir d'une santé parfaite où tout est en équilibre. Les anciens faisaient même rentrer dans cette catégorie certains états que nous considérerions comme de véritables états pathologiques, ainsi qu'on peut le voir dans l'ouvrage précité. Il est vrai que Galien insiste particulièrement sur la diététique proprement dite, mais il ne rejette pas la pharmaceutique: nous en avons 15 la preuve dans plus d'un passage. (Voy. par ex. De sanitate tuenda, VI, 7 et 10. t. VI, p. 413, 429, 430 et 431.) Les vomissements et la saignée faisaient aussi partie de ces remèdes hygiéniques appartenant à la classe des atténuants. Galien nous raconte (Antid. I, 4, t. XIV, p. 24) qu'à Rome on faisait un grand usage de la thériaque soit pour conserver la santé, soit pour prévenir les maladies. Il cite 20 l'exemple de Marc-Aurèle, qui se distinguait dans l'usage de cette préparation. Ailleurs (De sanit. tuend. VI, 5, t. VI, p. 406) il nous dit que cet empereur avait un soin tout particulier de sa santé. - Le régime atténuant était fort en honneur dans l'antiquité, et Galien a écrit un livre spécial sur ce sujet; malheureusement le texte grec est encore inédit : M. Mynas l'a retrouvé au mont Athos, mais il ne 25 paraît pas vouloir s'en dessaisir en faveur du public. - Le troisième livre du traité hippocratique Du régime est entièrement consacré au traitement de l'imminence morbide par le régime, mais nous n'y avons remarqué que l'ellébore comme médicament; encore cette substance, comme vomitif, saisait-elle partie du régime des individus qui voulaient être promptement débarrassés de leurs incommodités. 30 - Tous les auteurs ne s'accordent pas sur la nécessité des remèdes hygiéniques; ainsi Celse (I, 1) dit : « Sanus homo, qui et bene valet, et suæ spontis est, nullis cobligare se legibus debet, ac neque medico neque alipta egere..... Cavendum-« que ne in secunda valetudine adversæ præsidia consumantur. » Ce n'est que pour les gens délicats, les valétudinaires, qui sont presque tous des habitants des villes 35 et des gens de lettres, qu'il trace des règles sévères d'hygiène. Il admet les évacuations dans quelques circonstances, mais, en général, il se montre très-avare de tout moyen qui ne consiste pas exclusivement en une bonne ordonnance de la diététique. Les médecins modernes partagent son avis, et sont à peu près unanimes pour proscrire purgations et saignées de précaution, dont les gens du 40 monde font encore un si grand abus.

P. 394, 1. 4, ἐπιτηδειότατον τὸ ὀξύμ.] Cf. III, 2, p. 198, 1. 14.

CH. 25, p. 399, l. 3, σαλαιοῦ καὶ αὐσ Ιηροῦ οἰνου] L'οἰνόμελι des Grecs répond au mulsum des Latins, ainsi que l'un de nous l'a établi dans la critique de la nouvelle traduction de Celse par M. Des Étangs (Journ. de l'Instruction publique, n° 18, 3 mars 1847, p. 146).

P. 400, l. 11] Le \$ 21 du chapitre 25, qui se retrouve dans les Géoponiques, paraît être une addition récente.

P. 401, l. 9, ἐπετείων] Nous avons longtemps hésité sur le parti que nous devions prendre par rapport à ce mot; nous croyions d'abord que ἐπετινῶν pourrait bien être le reste de quelque glose désignant une variante (ἐπί τινων); nous voulions ensuite le supprimer, appuyé sur l'autorité de Dioscoride, ou lire οὐ πεδινῶν que nous regardions comme une glose de la leçon des Géoponiques; mais nous avons fini par adopter ἐπετείων en nous fondant sur la glose d'Hésychius: «ἐπέτειον · ἐπὶ τοῦ νῦν ἔτους.»

P. 403, t. 7, Missiths Sè olivos Dioscoride (V, 43) et Galien (Al. fac. II, 10, 10 t. VI, p. 583) prétendent que c'est surtout dans les pays froids, et principalement dans les Gaules, qu'on mettait du goudron ou de la résine dans le vin, parce que les raisins ne múrissant pas complétement dans ces pays, le vin était très-sujet à s'aigrir. Plutarque (Symp. V, 3, 1) entre dans plus de détails : «Beaucoup de gens, dit-il, mêlent de la résine au vin, comme en Grèce les habi- 15 « tants de l'Eubée et en Italie ceux qui habitent les rives du Pô; on apporte des « environs de Vienne dans les Gaules un vin goudronné qui est fort estimé chez ales Romains. » D'après ces données, on serait porté à croire : 1° que les Romains ne goudronnaient pas leur vin; cependant Dioscoride (V, 43-48), Pline (XIV, 25, ol. 20; et XVI, 22, ol. 11) et Columelle (XII, 22-24) donnent des pré- 20 ceptes assez détaillés sur le vin goudronné; l'on trouve aussi dans Caton (23), Palladius (Oct. 14, 3) et Galien (Gloss. voce novias), de courtes indications pour le préparer; 2° que le vinum picatum, qu'on apportait des Gaules à Rome, était toujours du vin goudronné; en effet il est probable qu'il en était souvent ainsi, puisque Celse (IV, 5) parle d'un «vinum Rhæticum vel Allobrogicum 25 « aliudve quod et austerum et resina conditum est, » et que Columelle (l. l. 23, 1) mentionne une espèce particulière de goudron dont les Allobroges usaient pour assaisonner leur vin. Cependant, d'après Pline (XIV, 3, ol. 1, et 4, ol. 2), il existait aussi, dans plusieurs parties des Gaules et du midi de l'Allemagne (Rhætia), un vin qui avait par lui-même le goût du goudron, et qu'on ne connaissait pas 30 encore du temps de Virgile; les ceps qui produisaient ce vin perdaient leurs qualités spéciales quand on les transplantait. (Voy. aussi Martial, XIII, 107.) Hardouin (ad Plin. l. l.) pense que ce vinum per se picatum est celui qu'on appelle en français vin de violette, tandis que le raisin qui le produit est appelé raisin de livre ou de Dauphiné. Le vin goudronné est aussi mentionné par Celse 35 (II, 24, 28 et 30; et IV, 19) et par Galien (Sec. gen. VII, 6, t. XIII, p. 975-76); il paraît même qu'on en faisait déjà usage du temps d'Hippocrate, puisqu'on lit dans le glossaire de Galien μωνίαν · οἶνον τὸν ωισσίτην, mais, dans notre texte actuel d'Hippocrate, nous n'avons pas rencontré le mot zwelas. — Voy. aussi, sur le vin goudronné, Pline (XXIII, 24, ol. 1) et Schneider (ad Colum. XII, 23). 40

CH. 27, p. 408, l. 5, ἀποκοτλαδισμούs] Cette expression figurée est tirée d'une espèce de jeu très-célèbre, importé de Sicile en Grèce (voy. entre autres Athénée, XV, 2) et appelé κότλαδος. Voici en quoi consistait ce jeu, du moins dans la forme la plus usitée : l'appareil se composait essentiellement d'une tige de fer plantée en terre ou suspendue au plafond (ράβδος κοτλαδική); dans le premier 45

cas, cette tige en soutenait une autre placée horizontalement, mobile, à la façon d'un fléau de balance, et portant un vasc creux à chacune de ses extrémités, répondant aux plateaux de la balance (ωλάσλιγξ, seu σπάφη, seu χαλπίον); dans le second, cette espèce de fléau était, au contraire, suspendu à la tige fixe; en un 5 mot c'était ou une balance renversée, ou une balance dans sa position naturelle : au-dessous de chacun des plateaux se plaçaient deux vases (appelés quelquesois κότλαβοι) remplis d'eau; tantôt on mettait dans l'eau une statuette (ἀνδριάς seu μάνης) en airain doré, tantôt on faisait surnager dissérents objets (σφαῖρα, ωλάσλιγξ, μάνης, καὶ τρεῖς μυβρίναι καὶ τρία ὀξύδαφα. Pollux, VI, 110). Le jeu con-10 sistait à lancer dans le plateau de la balance, d'un seul coup; soit un flacon de vin (Suidas), soit les dernières gouttes de la coupe (Athénée, loc. laud.). Il paraît aussi qu'on lançait le liquide avec la bouche (Tzetzès, Chil. VI, 8, 5; Schol. Luc. Lexiphan. éd. Jacobitz, t. IV, p. 148-9). L'adresse consistait à lancer le vin, en tenant le bras dans une certaine position (ἀπ' ἀγκύλης), de façon que le vin 15 ne jaillit pas hors du plateau de la balance, et que ce plateau surchargé vînt frapper, en produisant un son particulier  $(\lambda d \tau \alpha \xi)$ , sur les objets contenus dans le vase rempli d'eau. - C'est donc par allusion à ce jeu, qui paraît avoir si souvent égayé les banquets des Grecs, qu'on disait de celui qui vomit avant le repas: il apocottabize. L'analogie était surtout parsaite avec la forme de κότλαδος (du

20 moins si elle a jamais existé), qui consistait à lancer le liquide avec la bouche. -- Voyez, du reste, sur le κότλαβος, Meursius, De ladis Græcorum, dans Gronovius (Ant. græc. t. VII, p. 695 suiv.). Nous traiterons de l'habitude de vomir avant dîner et de l'antiquité de cet usage dans les notes du livre VIII, ch. 20.

P. 408, l. 10, ἐπὶ wãσι] Nous avions d'abord conjecturé ἐπὶ wάσει, en déri-25 vant ωάσις de ωάσασθαι «manger,» mais nous n'avons pas osé admettre un mot dont nous n'avons trouvé aucun exemple; il nous a semblé beaucoup plus naturel d'ajouter un 76, dont la disparition s'explique très-bien par la première syllabe de τόμα. M. Dubner conjecture ἐπὶ ὑγιάσει. Du reste, ἐπὶ τῶσι, dans le sens de en tout cas, est justifié par deux endroits parallèles d'Oribase (VI, 8, p. 450, l. 4; 30 et surtout VI, 38, p. 546, l. 10).

P. 410, l. 5, μετά woλλάς διαμονάς | Nous parlerons des hains chez les an-

ciens au livre X, ch. 1.

P. 412, l. 11, εὐημεῖς] Voy. Lobeck, Parerga, 4, ad calcem Phrynichi, p. 706-8, sur l'orthographe εὐημής ou εὐεμής, et sur les mots analogues. Voy. V, 35 31, p. 427, l. 9, où se trouve le mot χολημετοῦσι, qui rentre dans la même catégorie.

P. 413, l. 5, διάτριτον ] Ce mot appartient au système méthodique; nous traiterons des tendances méthodiques d'Hérodote dans notre Introduction générale. —

Cf. V, 27, p. 406, l. 7; p. 407, l. 5; 30, p. 418, l. 13.

CH. 29, p. 416, l. 2, γύψου Le gypse (sulfate de chaux) passait dans l'anti-40 quité pour un poison. Dioscoride (V, 133) prétend qu'il tue en causant de la suffocation. Les auteurs qui sont venus après lui n'ont guère fait que reproduire ou paraphraser son texte. (Voy. par exemple pseudo-Dioscoride, De venenis, 24; Pline, XXIII, 40, ol. 4; XXXVI, 59, ol. 24; Gal. De antid. II, 72, t. XIV, 45 p. 142; Aëtius, XIII, 76; Paul d'Égine, V, 58.) Il ne paraît pas cependant que cette substance ait passé pour très-active, du moins si on en juge par les remèdes qui lui étaient opposés, et si on se rappelle qu'on se servait de gypse dans la préparation de l'alica et des vins, ou pour la conservation des fruits, ainsi que le disent Pline (XIV, 24, ol. 19; XV, 18, ol. 17; XXIII, 24, ol. 2) et les Géoponiques (III, 7). Comme il est très-peu soluble dans l'eau, le sulfate de chaux ne peut causer d'accidents que s'il est ingéré à haute dose et calciné (c'est-à-dire à l'état de plâtre); encore faudrait-il qu'on bût par-dessus, afin de former une espèce de plâtras qui boucherait les voies digestives. L'opinion des anciens ne nous semble donc reposer que sur quelques faits exceptionnels. Les toxicologues modernes ne donnent aucune place au gypse dans leurs ouvrages. Le plâtre mélangé avec 10 du sucre est souvent employé pour tuer les rats et les souris; ces animaux, altérés par ce mélange, boivent et donnent ainsi lieu à la formation du plâtras dont il a été parlé.

P. 416, l. 3, ταυρείου αίματος] Cette croyance aux propriétés délétères du sang de taureau remonte très-haut. Déjà Praxagore parle de ces propriétés (Schol, 15 in Alex. Nicandri 312). - Depuis ce temps tous les auteurs anciens qui se sont occupés des poisons n'ont guère fait que reproduire et paraphraser son opinion. - Voy. par ex. Nicandre, Alex. 312 et les notes; Scribonius Largus, 196, et la note de Rhodius, p. 282; Pline, XI, 90, ol. 38; XXVIII, 41, ol. 9; 53, ol. 12; XXXI, 46, ol. 10; Gal. Ant. II, 7, t. XIV, p. 143; pseudo-Galien, De 20 util. respirat. 7, p. 412 a, éd. Chart.; pseudo-Dioscoride, De venen. 25, et Euporista II, 158; et le Comm. de Matthiole [VI, 25]; Aëtius, XIII, 74; Paul d'Égine, V, 55, et la note de M. Adams dans sa trad. anglaise, t. II, p. 230; Actuarius, Meth. med. V, 12, ed. Stephan. - On s'explique d'autant plus difficilement ce qui a pu donner lieu à une pareille opinion, que, suivant Pline 25 (XXVIII, 41, ol. 9), la prêtresse de la Terre, à Égire, était à l'abri de ces effets pernicieux 1. Toutesois cette opinion était si accréditée, que Plutarque (Flaminin., 20, 6) raconte que Midas, Thémistocle et Annibal se sont tués en prenant du sang de taureau. Aristophane (Equit. 84) accrédite la même tradition pour Thémistocle. — Comme, d'une part, le sang de taureau est très-noir, très-fibri- 30 neux et par conséquent très-coagulable, ainsi que l'avait déjà remarqué Aristote (H. A. III, 19, p. 521, 4; et P. A. II, 4, p. 651, 3), on a pu a priori lui supposer des propriétés vénéneuses. Comme, d'une autre part, ce sang est d'une difficile digestion, on conçoit qu'il peut causer des accidents graves, et en particulier cette suffocation mortelle dont parlent les toxicologues anciens. — Voy. 35 aussi Ardoyn, De venenis, IV, 23. - Sprengel (ad Diosc. t. II, p. 667) dit: « Siquidem compertum habemus, vel nuperis funestis exemplis, e cruore san-« guinis farciminum (vieux boudins) perniciosum principium evolvi. Proinde cre-«diderim, tantum abesse, ut repente occidat sanguis taurinus, ut potius, si diutius coagulum eius in ventriculo hæret, evolvi videatur venenata eius in- 40 «doles.» - Du reste Cœlius Aurélianus (Chron. I, 4, p. 319) ne paraît guère ajouter foi aux propriétés délétères du sang de taureau et au genre de mort de Thémistocle, contesté d'ailleurs par les historiens. Ainsi l'un des scholiastes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pausanias (VII, xxv, 13) raconte que le sang de taureau servait à éprouver la vertu de la prêtresse de la Terre, car elle mourait aussitôt qu'elle en avait bu, si elle n'était pas pure.

d'Aristophane (Equit. 84) dit même que cela n'est pas croyable, et, suivant Plutarque lui-même (Themist. 31, 5), quelques auteurs pensaient que ce grand homme s'était empoisonné avec le poison appelé éphémère. Zacutus Lusitanus (Praxis med. admiranda, III, obs. 77), rappelle l'observation d'une femme qui 5 mourut pour avoir mangé avec avidité du sang de taureau cuit; elle avait été ainsi empoisonnée sciemment par sa voisine, laquelle subit la peine due à son crime. Il reste à savoir si le sang de taureau fut le seul poison administré. — Rulandus (Probl. phys. I, 253) explique ainsi l'action vénéneuse du sang de taureau : «An « quia cum sit valde fibrosus, non tantum ipse illico concrescit, sed et reliquum 10 «sanguinem coagulat, venenataque qualitate contaminatur?» Voilà une explication bien digne du temps où elle a été donnée. - Ardoyn (De venenis, IV, 23) a aussi cherché à expliquer la cause des accidents funestes qu'entraîne le sang de taureau récemment tué (c'était là, à ce qu'il paraît, la première condition1). et ce qu'il dit de mieux, à notre avis, est relatif à la cause de la suffocation par le 15 poids que cause dans l'estomac le sang de taureau qui y est ingéré, et qui gêne ainsi la respiration.

Ch. 30, p. 417, tit. ποτοῦ] En lisant ce chapitre en entier, on se convaincra facilement que ποτόν a ici exclusivement le sens d'eau. (Voy. surtout p. 422, 425 et 426.) La même remarque s'applique à la phrase de Philagrius (ch. 19, 20 p. 380, 12): «Τῶν χολερικῶν ἐσχατον ἰαμα ψυχρὸν ὁπάρχει ποτόν,» car presque tous les médecins de l'antiquité qui ont parlé du traitement du choléra nostras, s'accordent à citer l'usage interne de l'eau froide comme un des principaux remèdes dans cette maladie. — Voy. Dioclès (ap. Cœl. Aurel. Acut. III, 21, p. 260); Celse, IV, 11; Arétée, Cur. Acut. II, 4; Alex. Trall. VII, 15, p. 376; 25 Cœlius Aurél. l. l. p. 258; Aĕtius, IX, 12; Paul d'Égine, III, 39.

P. 418, l. 12-13, ἐνσΊἀσεσιν] ἔνσΊασιs est un mot qui appartient à la doctrine d'Asclépiade, lequel faisait, comme on sait, dépendre la santé et la maladie du cours régulier ou irrégulier des corpuscules à travers les pores et de la symétrie de ces pores avec les corpuscules. — Cf. Galien (Meth. med. IV, 4, t. X, p. 268; 30 Dogm. Hipp. et Plat. V, 3, t. V, p. 448; Introd. seu med. 13, t. XIV, p. 728, οù on lit: «Τὰ δὲ σΊερεὰ σώματα.... πολλὰς αἰτίας ἔχει τοῦ ὑπομένειν πλείονα πάθη· « κατὰ δὲ ἀσκληπιάδην μίαν αἰτίαν.... ἡ ἔκτασις (lis. ἔνσΊασις) τῶν ὀγκων ἐν ἀραιώ- « μασιν., » Cœlius Aurél. (Acut. II, 14, p. 42), Gumpert (Asclep. Fragm. p. 64 et 87 sq.), et Gesner (in Cassii Probl. 73, p. 67). — Cœlius Aurél. (Acut. III, 22, 35 p. 265) définit l'ἔντασις (lis. ἔνσΊασις) par concursus sive conventus, sive con

gressus corpusculorum, c'est-à-dire l'afflux, la stase, et par suite l'entassement des corpuscules, que la cause de cet arrêt réside dans les corpuscules ou dans les canaux. — Cassius (Probl. 76) définit l'ένσιασιε δια οφήνωσιε, c'est-à-dire, un gonflement dans les pores insen10 sibles, résultant du serrement [des molécules dans ces pores]. Cf. aussi Probl. 73.

— Ainsi Cœlius Aurélianus définit l'ένσιασιε par sa cause, ou plutôt par sa nature

— Ainsi Cœlius Aurélianus définit l'Éνσίασις par sa cause, ou plutôt par sa nature même, et Cassius par le résultat.

P. 424, l. 2-3, διὰ σΊενοσΊόμων ἀγιείων ωίνειν] Ces vases à étroite ouverture

<sup>·</sup> Cela même réfute l'explication de Sprengel.

se nommaient βομβύλια ou βομβυλιοί. Hippocrate en fait mention (De morbis, 111, 16, t. VII, p. 148) à propos de la pleurésie sanguine. Sabinus faisait boire dans des βομβύλια pour provoquer des éructations (Gal. Comm. II in Epid. VI, § 36, t. XVII°, p. 908). — Cf. aussi Athénée (XI, 29); Foës (Œcon. Hipp. sub voce).

P. 425, l. 10, Τὸ δὲ ἀγωνισ ικῶς ἐπὶ τῶν καυσωδῶν πυρετῶν διδόμενον ψυγρόν ] Cf. V, 2; et 29, p. 414, l. 9; 30, p. 422, l. 5. — Voyez, sur la signification du mot aywvio linds, V, 19, p. 378, 1.5. — Le traitement héroïque des fièvres et en particulier de la fièvre ardente 1 par l'eau froide bue à haute dose était familier aux anciens. L'auteur hippocratique du traité De morbis (II, 40, t. VII, p. 56) prescrivait l'eau froide à discrétion dans les fièvres provenant de 10 la bile. La fièvre d'été ou fièvre causode était traitée par le même moyen (Affect. 14, t. VI, p. 222. — Voy. aussi Epid. IV, 59, et V, 19, t. V, p. 196 et 218). Dans l'Append. au traité Du régime dans les maladies aigues (8, t. II, p. 424-26), l'emploi des boissons froides dans les fièvres ardentes avec diarrhée est réglé suivant l'état du malade. Oertel, dans sa dissertation intitulée De aquæ frigidæ 15 usu Celsiano, Munich, 1846, in-4°, et dans Geschichte der Wasserheilkunde von Moses bis auf unsere Zeiten, Leipz. 1835, in-8°, a réuni tous les passages de Celse qui se rapportent à l'hydrothérapie, mais il n'a pas toujours été très-fidèle au texte dans ses citations. Celse, écho et souvent traducteur d'Hippocrate, dit (III, 7), à propos du traitement de la sièvre ardente : « Cum vero in summo in- 20 « cremento morbus est, utique non ante quartum diem, magna siti antece-«dente, frigida aqua copiose præbenda est, ut bibat etiam ultra satietatem : et « cum jam venter et præcordia ultra modum repleta satisque refrigerata sunt, « vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tan-«tum ad satietatem data pro medicamento utuntur.» L'auteur ajoute : «Si quis 25 «autem in ejusmodi febre leviter tussit, is neque vehementi siti conflictatur, « neque bibere aquam frigidam debet. » Le même Celse nous apprend (I, 1) que Cassius (ingeniosissimus sæculi nostri medicus quem nuper vidimus) avait guéri un individu pris de fièvre à fa suite d'ivresse, et que Pétron, médecin ancien, traitait aussi la fièvre par l'eau froide, après avoir excité la chaleur et la soif. On 30 sait, du reste, que Musa, dans la fameuse cure opérée par lui sur Auguste, administra l'eau froide à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur (καὶ ψυχρολουσίαις καὶ ψυχροποσίαιs), ainsi qu'on le voit par le récit de Dion Cassius (LIII, 30.) — Outre les extraits de Galien dont Oribase a composé le 2° chap. du liv. V, nous citerons encore les suivants : Dans Comm. II in Hipp. De vict. rat. in acut. \$ 12, 35 t. XV, p. 752, il déclare que l'eau froide est le traitement souverain du causus et qu'il n'a pas perdu un seul malade lorsqu'il avait administré l'eau froide à propos. Ailleurs (Comm. 1 in Hipp. de Hum. \$ 7, t. XVI, p. 82) il donne les indications de l'eau froide dans les fièvres. Cf. aussi Meth. med. VII, 4, IX, 5, ct XI, 9, t. X, p. 467-8, 623-4, et 757; et Hoffmann, De aqua medicina univer- 40 sali in Opusc. med. phys. t. II, p. 383. - Arétée, Acut. sign. II, 8, p. 48; et Cur. acut. I, 1, p. 168, recommande l'eau froide dans le causus. Cœlius Aurél. (Acut. III, 20, p. 257-8) prescrivait l'eau froide intus et extra dans les affections

L'histoire de l'emploi de l'eau froide intas et extra nous entraînerait trop loin, et, d'ailleurs, ce ne serait pas ici le lieu de faire cette histoire; nous nous bornerons a rassembler quelques renseignements sur la thérapeutique des fièvres par les boissons froides.

bilieuses. Paul d'Égine (II, 16) recommande l'eau froide en boisson dans les fièvres qu'il appelle putrides. Alexandre de Tralles (VII, 15, p. 376; XII, 2, p. 600) regarde l'eau froide administrée à l'intérieur comme très-efficace dans le choléra nostras et dans les fièvres continues, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il 5 n'y ait pas quelque inflammation ou quelque autre affection locale. Ces citations, auxquelles nous aurions pu en ajouter beaucoup d'autres, suffisent pour établir la pratique constante des anciens. Les modernes, par exemple Giannini, Currie Stosch, ont remis en honneur le traitement des maladies aiguës par l'eau froide, mais, en général, il s'agit plutôt des applications extérieures que de l'usage interne.

10 Les hydriatres proprement dits ne paraissent aussi regarder l'ingestion de l'eau froide que comme un moyen accessoire; la question que nous avons étudiée ici est donc à reprendre au point de vue moderne. On trouvera dans la Bibliotheca medico-historica de Choulant, Lips. 1842, et dans les Additamenta de Rosenbaum, Hal. 1842 et 1847, l'indication des traités ou des dissertations historiques

15 sur l'emploi de l'eau froide intus et extra; j'ajouterai Canat : Observations de médecine sur l'usage tant intérieur qu'extérieur de l'eau froide et de la glace dans les maladies internes d'après la pratique des auteurs anciens et modernes les plus célébres, Montpellier, an x1, in-4°; Lindemann, De usu aquæ frigidæ apud veteres, Zittav. 1838, in-4°; Karass, De aquæ usu in med. comment. historica, Vratislav. 1845,

20 in-8°; Zimmermann, De aquæ usu Celsiano, pars I, Hal. 1844; Recherches historiques sur l'emploi de l'eau dans la médecine dans Revue de la mat. méd. homœop. Paris, 1840, t. I, p. 97 suiv. - Nous n'avons pas pu nous procurer ni Sims, De usu aquæ frigidæ interno, Edimb. 1774, ni Verdries, De aquæ frigidæ potu..... in febribus ard., Giessen, 1723, cités par Ploucquet dans Liter. med. digest. sub 25 voce aqua. — Voy. aussi Lamarque, dans Journ. de méd. 1786, t. LXVI et LXVII,

p. 460 et p. 63.

P. 426, l. 4, wayόλυτον] Ce passage d'Oribase doit servir à corriger un vers de Servilius Damocrates (ap. Gal. De Antid. II, 5, t. XIV, p. 131), où quelques éditeurs ont lu ἀπολύτου au lieu de ταγολύτου. Un mot analogue se trouve dans 30 Cœlius Aurélianus (Chron. I, 4, p. 304); seulement il faut lire rhigolyton ou

pyrolyton, au lieu de pygolython.

CH. 31, p. 427, l. 6, γλυπύμηλα] D'après Dioscoride (I, 161), γλυπύμηλα est synonyme de μελίμηλα, or les μελίμηλα sont des pommes entées sur des coings (Diophane, in Geop. X, 20, 1 et 76, 3). En latin on appelait anciennement ces 35 pommes mala mustea (Varron, De re rust. I, 59, 1; et Pline, XV, 15, ol. 14), parce qu'elles s'adoucissent (mitescunt) vite. — Voy. Schneider ad Varronem (l. l.).

CH. 32, p. 429, l. 12, συμβαίνει, καὶ τὴν βροχὴν άμα] La restitution que nous avons tentée ici nous semblait indispensable pour rendre la phrase régulière et la traduction possible : cependant nous n'oserions pas affirmer que notre 40 texte actuel reproduit véritablement ce que Philotime a écrit, et même nous ne serions pas éloignés de croire qu'il faut laisser chaque mot à sa place et supposer qu'il existe une lacune après outles (p. 430, l. 1).

CH. 33, p. 431] Tout ce chapitre, que nous avons distingué des autres en

le marquant d'une étoile, est certainement une interpolation récente faite par quelque copiste. Il porte évidemment les traces d'une rédaction byzantine. Par exemple, nous trouvons, p. 435, l. 5, τῆ χειρί σου, là où il faudrait simplement τῆ χειρί, ou tout au moins τῆ σῆ χειρί. On remarquera de plus la mention d'un vin d'Ascalon (p. 433, l. 8) que nous n'avons plus retrouvée que dans deux auteurs récents, Alex. de Tralles (XII, 8, p. 766) et Paul d'Égine (VII, 11, p. 271, l. 21).

P. 433, l. 9, ποκπίων] Par ce nom l'auteur désigne probablement la même partie de la camomille que Dioscoride (III, 144) appelle κεφάλια, et qu'il décrit ainsi : «Κεφάλια ωεριφερῆ, ἔνδοθεν μὲν χρυσίζοντα ἄνθη, ἔξωθεν δὲ ωερίκεινται 10 «κυκλοτερῶς λευκὰ, ἢ μήλινα, ἢ ωορφυρᾶ κατὰ μέγεθος ωηγάνου φύλλου.» Ce sont

évidemment les capitules de la camomille.

P. 433, l. 12, Kovôtrov Dans le chapitre où il parle des vins artificiels, Pline (XIV, 10, ol. 16) dit : «Qualia nunc quoque fiunt pipere et melle addito «quæ alii condita alii piperata appellant.» De ces mots Niclas (ad Geopon. VIII, 15 31) a conclu que ces condita étaient une invention nouvelle des contemporains de Pline, cependant Celse (IV, 19, p. 212) mentionne déjà un piperatum sans le décrire. Remarquons, pour expliquer cette contradiction apparente, que, dans le grand nombre de vins artificiels décrits par Dioscoride (V, 12-16, 26-28 et 32-83; voy. aussi notre ch. 25, p. 397-406), il n'y en a aucun qui soit fait avec 20 du vin miellé, mais presque tous le sont avec du vin doux. Ajoutons que Plutarque (Sympos. VIII, 9, 3) dit : «Πολλά γάρ τῶν ἀγεύσ ων καὶ ἀβρώτων πρό-«τερον ήδισία νῦν γέγονεν, ώσπερ οἰνόμελι.» On sera peut-être en droit de conclure que ce qu'il y avait de nouveau dans ces boissons, c'était l'addition du miel au vin et au poivre. A peu près un siècle après Pline, ces condita 25 prirent une grande vogue : du moins Lampridius raconte (Héliogabale, 21) que l'empereur Héliogabale en faisait beaucoup de cas et usait de plusieurs espèces. - On s'en servait en guise de ωροπόματα<sup>1</sup>, c'est-à-dire, de boissons qu'on prenait au premier service du repas. (Voy. Alex. Trall. I, 15, p. 68, et Lister ad Apic. I, 1.) Les médecins s'emparèrent aussi de cette invention et préparèrent 30 leurs condita médicinaux dont le nôtre est un exemple. - On trouve des recettes de condita dans les Géop. (l. l.), dans Apicius (I, 1 et 2), Marcellus Empiricus (c. 23, p. 166, et c. 26, p. 178 et 185), Aëtius (III, 66-68, et XVI, 118), Paul d'Égine (VII, 11), Nicolaus Myrepsus (I, 45, et 194-195; XXVII, 33-43). Notons cependant que, du temps de Nicolaüs, le mot de conditum semble avoir 35 acquis une acception plus générale, puisque, parmi ses condita, on en trouve deux (XXVII, 35 et 43) qui ne contiennent pas de poivre; en effet, si Cœlius Aurél. (Chron. V, 1, p. 556) donne conditum comme synonyme de mulsum, c'est probablement en sous-entendant le poivre. - La recette la plus curieuse pour faire du conditum est celle de Palladius (Febr. 32), qui en produit sur le cep en 40 faisant tremper les sarments dans du conditum préparé d'avance jusqu'à ce qu'il

¹ Le mot πρόπομα signifie aussi bien le premier service du repas, qui consistait principalement en mets piquants destinés à aiguiser l'appétit, que les boissons qu'on prenait habituellement pendant ce service, et qui consistaient surtout en vins aromatisés. — Voyez, sur ce service et ces boissons, Casaubon et Schweighæuser (ad Ath. II, [17] 51), et Cornarius (ad. Gal. Sec. loc. p. 299).

s'y montre des yeux. Du reste il est aussi question du conditum dans Galien (Eupor. I, 15, t. XIV, p. 383) et dans le pseudo-Galien (Simpl. med. t. XIII, p. 1003 c, éd. Chart.). Nous ne croyons pas qu'il faitle rapporter au conditum le vin saupoudré de poivre, avec lequel Galien traita l'empereur Marc-Aurèle (De prænot. ad 5 Epig. 11, t. XIV, p. 659-60), car il n'y est pas question de miel. — Cf. encore sur le conditum Schoettgen (ad. Pallad. Oct. 17, 1, in ed. Gesn. Auct. De re rust.), Morgagni (Ep. II ad calc. ejusd. cd. p. 1228), Meiboom (De cerevisiis vet. 10), Niclas (ad Geop. l. l.) et Ducange (in utroque Gloss. sub voce).

P. 434, l. 11, Σχοινάνθου] Il paraît qu'avant ce mot la partie de la recette

10 qui indiquait la quantité du vin et du miel a été perdue.

## LIVRE VI.

CH. 3, p. 439, l. 3, συσ[εῖλαι] Il semble qu'Oribase a commencé ici son extrait au milieu d'une phrase; on est obligé de supposer qu'il y a eu dans le texte d'Antyllus quelque verbe comme δύναται, d'où dépendaient les infinitifs συσ[εῖλαι, πεψᾶσαι, ξηρᾶναι.

15 Ch. 5, p. 445, l. 11, μετὰ τρίτην ὅραν] Les anciens divisaient, pendant tout le cours de l'année, le jour et la nuit chacun en douze heures, en commençant à compter les heures de la nuit au coucher du soleil et celles du jour au lever de cet astre. Si donc on prend pour exemple la ville de Rome, où, comme Galien l'observe (De san. ta. VI, 5, t. VI, p. 405), les journées les plus longues sont d'en20 viron quinze heures équinoxiales et les plus courtes d'environ neuf, les heures de la nuit n'avaient, vers le solstice d'été, que la longueur de trois quarts d'heure équinoxiale, tandis que, vers le solstice d'hiver, ils étaient d'une heure et quart équinoxiale, et la troisième heure de la nuit correspondait, vers les équinoxes, à neuf heures du soir, vers le solstice d'hiver, à huit un quart, et, vers le solstice d'été, à neuf trois quarts. Voy. Ideler, Handbuch der techn. und mathem. Chronelogie, t. I, p. 84.

CH. 6, p. 446, l. 8-9, ωοιητικά δὲ ἐγρηγόρσεως] Cf. Hippocr. De morb. III, \$ 16 et Intern. affect. \$ 9, t. VII, p. 148 et 188.

P. 446, l.,10, ἀμολίνων] Comme le remarque Foës (Œcon. Hippocr.), ἀμό-30 λινον signifie toujours, chez Hippocrate, une certaine espèce de fils de lin dont il se servait soit pour moxa, soit pour charpie, soit dans le traitement de la fistule à l'anus. Mais Eschyle (ap. Poll. X, 64) parle de cordes ou de câbles faits d'ἀμόλινον. Chez d'autres auteurs (Gal. Meth. med. ad Glauc. II, 8, et Sec. loc. I, 2, t. XI, p. 113, et t. XII, p. 423; Archigène, ap. Aēt. X, 19; Athénée, IX, 35 p. 410 b) ἀμόλινον signifie un linge qui sert, soit à frotter, comme dans l'endroit qui nous occupe, soit à fomenter, soit à s'essuyer. Pollux (l. l.) cite l'ἀμόλινον parmi les ustensiles du gymnase. Plutarque (De garrul. 13) nomme ainsi le linge dont les barbiers se servent, et, chez Hésychius, on lit: «Δμόλινα· τὰ ἄγρια δθόνια.« Le seul auteur qui nous fournit des données un peu satisfaisantes sur l'ἀμό-

30

λινον est Pline, qui dit, en comparant entre elles les diverses espèces de linge (XIX, 2, ol. 1): «Candore Allianis semper crudis Faventina præferuntur.» On voit par là que l'ωμόλινον était du lin ou du linge manquant de blancheur. Comme les anciens, ainsi que nous l'apprend Pline (l. l.), après avoir filé le lin, le faisaient macérer et le battaient avec des cailloux pour le blanchir et le polir, Saumaise (Exerc. Plin. p. 765) a cru devoir admettre que l'ωμόλινον était soit des fils de lin qui n'avaient pas subi cette opération, soit du linge fait avec des fils semblables; il croit que c'est l'opposé du λευκόλινον, dont parle Hérodote (VII, 25, 34 et 36) comme servant à faire des cordes pour les ponts.

CH. 8, p. 449, l. 8, τοῖς δὲ ϖερὶ κεφαλὴν, κ. τ. λ.] Cœlius Aurél. (Chron. I, 10 1, p. 282) recommande, au contraire, la déclamation contre le mal de tête chronique.

CH. 9, p. 451, l. 10, Δεῖ δὲ ωρῶτα, κ. τ. λ.] De même Cœlius Aurél. (Chron. I, 5, p. 333) recommande les disputationes dans le traitement de la manie, en ajoutant : «Sed tunc quoque similiter ordinatæ, ut principia levi voce promantur, 15 «narratio vero et demonstrationes extenta atque majore, tum epilogus dimissa et «indulgenti, sicut ii volunt, qui de exercenda voce quam Græci ἀναφώνησιν νο- «cant, tradiderunt.»

Ch. 10, p. 454, l. 5.] Le mot σώματα dans le sens de parties ou de substance d'un corps ne se trouvant pas clairement indiqué dans nos lexiques, il ne 20 sera pas inutile de noter ici quelques-uns des passages les plus remarquables d'Oribase où σώματα a évidemment cette signification: Voy. par ex. liv. V, ch. 1, p. 317, l. 12; ch. 27, p. 409, l. 2; ch. 30, p. 424, l. 11; liv. VI, ch. 11, p. 465, l. 12. Mais le passage capital se trouve dans le livre V, ch. 6, p. 343, l. γ; ici c'est seulement dans le texte correspondant de Galien que l'on trouve le 25 mot σώματα, que soit Oribase lui-même, soit quelque glossateur plus récent a remplacé par μόρια (voy. les var.).

P. 457, l. 8, waiδές τε οδυ και γυναϊκες και εὐνοῦχοι] Cf. Arist. Probl. XI, 6, 14, 16, 21, 34, 40 et 62; Gener. anim. V, 7, p. 787 b, l. 20, Gal. Comm. II in

Prorrhet. \$ 44, t. XVI, p. 608. P. 458, l. 8, σγπον] Plus bas (p. 459, l. 10; p. 460, l. 8; p. 503, l. 4) nous trouvons encore quelquefois le mot σγπος employé pour exprimer l'ensemble

trouvons encore quelquefois le mot δγπος employé pour exprimer l'ensemble du corps humain. Puisque cette signification du mot δγπος n'est pas établie dans nos lexiques, nous croyons qu'il ne sera pas inutile d'en citer encore quelques autres exemples. Ainsi on lit dans Plutarque (Symp. III, 6, 2): «Κινη- 35 «τιπὸν ταραχῆς τὸν ἀπρατον· ἀν δὲ οὐτως ἔχοντα τὸν ὀγπον ἡμῶν γαλήνη μὴ ωα- «ραλάδη καὶ ἀπνος,» et dans un autre endroit (ibid. IV, 3, 1): «Εἰς τὸν ὀγπον «αὐτόθεν ἡ ωοικίλη τροφὴ ωολλάς μεθιεῖσα ωοιότητας ἐξ ἐαυτῆς ἐπάσθω μέρει τὸ «ωρόσφορον ἀναδίδωσιν.» Enfin dans Galien (De san. tu. IV, 4, t. VI, p. 260): «ὅταν ἀμῶν ωλῆθος ὑποπθεύωμεν ἡ ἐν ταῖς φλεψὲν ἡ καθ' όλον ὑπάρχειν τὸν ὀγπον.» 40 Du reste Bernard (ad Theoph. Nonn. 272) avait déjà appelé l'attention sur ce sujet.

P. 460, l. 2, την γνώμην ηλιθιώτεροι | Galien prodigue le mépris et les injures

aux athlètes, qu'il compare même à des cochons. (Voy. Exhort. ad arles, 11, t. 1, p. 27; De Gymn. ad Thrasyb. 37, t. V, p. 878; Parv. pil. exerc. 3, ib. p. 905; Comm. IV in lib. De alim. § 11, t. XV, p. 398.) Longtemps avant lui, Xenophane (apud Athen. X, 5) et Euripide (ibid. 6) avaient sévèrement blâmé la vie 5 des athlètes, surtout parce qu'elle se prête peu à former de bons soldats et de bons administrateurs pour l'État. On trouve des sentiments analogues dans Platon (De repub. III, p. 403 e).

P. 462, d. 13, et p. 463, d. 3, νήτας..... ὑπάτας] Dans les temps les plus anciens avant Pythagore, les lyres des Grecs avaient sept cordes (voy. Nicomaque, 10 Enchir. harm, 2, p. 49, éd. Meib.; Pachymère, 2, p. 409, publié par M. Vincent dans les Notices et Extraits des manuscrits, t. XVI<sup>b</sup>), dont chacune servait à exprimer une des notes de l'octave; on appelait ὑπάτη la corde qui produisait le ton le plus grave ainsi que ce ton lui-même, et νήτη la corde qui produisait le ton le plus aigu ainsi que ce ton lui-même. Mais, comme anciennement déjà on distinguait trois tropes ou modes de musique, et que, plus tard, le nombre de tropes fut beaucoup augmenté et même porté jusqu'à quinze (voy. Aristoxène, Harmon elem II, p. 35, Euclide, Introd. harmon p. 10, 6d. Meib. Ptelémée, I. 12

tropes fut beaucoup augmenté et même porté jusqu'à quinze (voy. Aristoxène, Harmon. elem. II, p. 37; Euclide, Introd. harm. p. 19, éd. Meib.; Ptolémée, I, 13; Oxf. 1682, p. 61 sqq.; Anon. De music. publié par M. Vincent, l. l. p. 13 et 33), l'ὑπάτη et la νήτη des anciens ne répondaient pas toujours aux mêmes notes de

20 la musique moderne. On le comprendra facilement quand on saura ce que les anciens entendaient en musique par le mot trope. Chaque trope était formé par dix-huit notes, les seules qu'on chantait ou qu'on faisait entendre, en exécutant un morceau de musique appartenant à ce trope. Si on disposait ces dix-huit notes en série continue, ou, pour nous servir de l'expression des anciens eux-

25 mêmes, en système immuable, les onze premières formaient une gamme diatonique, comprenant une octave et une quarte avec addition du côté de la note la plus grave d'une note qu'on appelait proslambanomène et qui appartenait à l'octave précédente. Les sept notes qui restaient formaient une octave, se reliant immédiatement à la huitième note du système immuable. Parmi ces dix-huit 30 notes de seconde et la cinquième portaient de nome d'hangte, le carième de

30 notes, la seconde et la cinquième portaient le nom d'hypatz, la onzième, la quinzième et la dix-huitième celui de nète. On voit que ce qui formait le caractère distinctif des nètes et des hypates, c'est, comme le dit M. Vincent (l. l. p. 118), pour les nètes de représenter la dominante à l'aigu, tandis que les hypates représentaient les octaves graves des nètes. Enfin, pour expliquer, autant

35 que faire se peut, la corrélation entre les notes de la musique ancienne et celles de l'art moderne, nous ajouterons que suivant une tradition généralement admise, la proslambanomène du trope hypodorien, qui était le plus aigu des quinze tropes, correspondait au second la grave du piano, et que chacun des tropes subséquents s'abaissait d'un demi-ton au dessous de celui qui précédait immédiate-

40 ment la proslambanomène.

P. 462, l. 15, φωνῆs ὀξύτηs] Arétée (Cur. diut. morb. I, 2) dit aussi qu'il faut surtout déclamer dans les notes graves, parce que les notes aiguës produisent des distensions de la tête, des palpitations aux tempes et au cerveau, de la chaleur aux yeux et des bourdonnements des oreilles; cependant il ajoute qu'un em-45 ploi modéré des notes aiguës est profitable à la tête.

653

CH. 12, p. 469, l. 3, ἀχρὰν χολήν] Galien (Comm. V in Ep. VI, \$ 14, t. XVII b, p. 271) dit: «La bile semblable au jaune d'œuf se forme par l'épais«sissement de la bile jaune et la bile pâle, si à la bile jaune il s'ajoute une subs«tance aqueuse. »—Voy. aussi De atra bile, 2, t. V, p. 109; Simpl. med. X, 2, 13, 5
t. XII, p. 276; Comm. II in Vict. acut. \$ 22, t. XV, p. 554; Étienne, Comm. in Prognost. (ap. Dietz, t. I, p. 176); Def. med. 70, t. XIX, p. 365. — Quant à la couleur représentée par le mot ἀχρά, Galien nous dit (De cris. I, 12, t. IX, p. 600): «Θσον δ' ἐσθὶ τὸ ἀνβρὸν τοῦ ξανθοῦ λευκότερον, τοσοῦτον ἐκείνου τὸ «ἀχρόν· ὅσον δ' αῦ πάλιν ἤτθον λευκόν ἐσθι τὸ ξανθὸν τοῦ πυβροῦ, τοσοῦτον τοῦ 10 «ξανθοῦ τὸ ἐρυθρόν.» La même explication se retrouve dans Comm. in Vict. acut. l. l. οù Galien ajoute que la couleur ἀχρά est exactement représentée par l'ocre. P. 469, l. 3 et 4, Γνώρισμα δὲ. . . . . τῶν οὐρων ἡ χρόα] Cf. Arist. Problem. I, 52; Gal. De cris. I, 12, t. IX, p. 601, et Cels. I, 2.

CH. 13, p. 470, l. 7, σινδόνι] Souvent les deux mots σινδών et δθόνη ou δθόνιον sont employés comme synonymes; ainsi Galien (De san. tu. III, 4, t. VI, p. 187) appelle δθόνια les mêmes linges qu'il avait nommés, deux lignes auparavant, σινδόνας. Cependant, quand on fait une différence entre ces deux mots, nous croyons qu'δθόνη signifie surtout un tissu de fil et σινδών un tissu de coton: ainsi on lit dans Suidas et dans Hésychius: «δθόνη σαν τὸ ἰσχνὸν, πὰν 20 «μὴ λινοῦν ἢ, » ce qui prouve que δθόνη se disait surtout des tissus de fil. — Voy. aussi Kühn ad Poll. X, 32. Quant à σινδών, Théophraste, dans le passage où il parle du cotonnier (H. P. IV, 7, 7) appelle le coton la laine qui sert à tisser les σινδόνας. — Voy. aussi Pline (XII, 21, ol. 10). Strabon dit de même, en parlant du coton (XV, p. 693): «Εκ τούτου Νέαρχός φησι τὰς εὐητρίους ὑφαίνεσθαι σιν- 25 «δόνας.» (Voyez, sur la signification du mot εὐήτριος, Schneider, Ind. ad Auct. De re rust. voce tela jogalis.) Du reste il ne manque pas de témoignages qui assurent qu'δθόνη signifie tout tissu mince et fin. (Voy. par ex. Etym. magn. p. 616, 2.)

P. 471, l. 14, et p. 472, l. 6, παιδός.....μειράπιον] Il existe en grec un 30 grand nombre de mots servant à désigner les divers âges de la vie humaine, seulement la plupart de ces mots n'ont pas toujours une signification bien précise et sont pris tantôt dans un sens plus large, tantôt dans un sens plus restreint. Chez les auteurs qui divisent la vie humaine en semaines de sept années, comme Solon (fr. 23) et Hippocrate (De hebdom. dans l'édition de M. Littré, t. I, p. 386), on 35 appelle παίδες les individus de la seconde semaine et μειράπια ceux de la troisième. — Voy. aussi Pollux, II, 4, Philon le Juif, Περὶ ποσμοποιίας, p. 23 sqq. éd. de 1640, et Censorinus, 14. — Ceci s'accorde à peu près avec les définitions données par le scholiaste d'Eschine (ad Timarch. p. 32; ex em. Lobeck ad Phryn. p. 213): «Παίδας τοὺς ἀνήδους, μείραπας τοὺς ἀρξαμένους ήδᾶν, ἔως ἄν ἐκ τῶν ἐξρή 40 «δων¹ ἐξελθόντες ἐς ἀνδρας ἐγΓραφῶσιν.» Dans le grammairien Ammonius (sub voce

<sup>1</sup> Les éphèbes étaient les jeunes gens de dix-huit à vingt ans qui, d'après la loi, étaient astreints à certains services militaires et à certains exercices gymnastiques. A l'expiration de ces deux ans, ils devenaient citoyens.—Voy. Krause, Gymn. u. Agon. d. Hellen. p. 275-76.

γέρων), dans l'Etym. Gud. (p. 124) et dans deux passages d'Eustathius (ad. Il. θ p. 767, 15, et ad Od. o p. 1788, 51), se trouve une énumération des âges, qui d'après Ammonius, provenait originairement d'Ariston (nom que Valckenaer propose de changer en Aristophane), et, d'après cette énumération, l'âge des usi-5 ράκια commençait justement à la même époque où il finissait suivant le scholiaste d'Eschine, puisqu'on y lit : «Παῖς ὁ διὰ τῶν ἐγκυκλίων μαθημάτων δυνάμενος « ιέναι, την δ' έχομένην ταύτης ήλικίαν οι μέν σάλληκα, οι δέ βούπαιδα, οι δ' άντί-«παιδα, οί δὲ μελλέζηθον παλοῦσιν, ὁ δὲ μετὰ ταῦτα ἔζηθος..... ὁ δὲ μετὰ ταῦτα «μειράκιον, εἶτα μεῖραξ, εἶτα νεανίσκος, εἶτα νεανίας.» Galien semble être presque 10 complétement d'accord avec ces auteurs, car il dit, au commencement du livre II. De san. tu. (t. VI, p. 81) : «Υποκείσθω δή τις ήμῶν τῷ λόγφ ωαῖς ὑγιεινότατος « Φύσει, της τρίτης εβδομάδος έτων άργομενος,» et c'est aux individus de cet âge que se rapporte le passage dont nous nous occupons. De même Galien dit dans un autre endroit (Comm. in Aph. V, q, t. XVII h, p. 795): « Η μεν ἀπὸ τῶν ὀπτω-15 « παίδεπα μέγρι τῶν ωέντε καὶ είκοσι ἐτῶν ἡλικία μειρακίων ἐσλίν, ἡ δ' ἀπὸ τοῦδε «τῶν νεανίσκων μέχρι σέντε καὶ τριάκοντα.»

P. 472, l. 8, Πολυειδεῖς δὲ ταῖς ἐπιβολαῖς] Pour la traduction des mots πλαγίων, λοξῶν, ἐγκαρσίων et σιμῶν, nous ävons suivi l'explication de Galien, qui dit : «Καλῶ δὲ ἐγκαρσιον μὲν τὸ ἐναντίον τῷ εὐθεῖ, σιμὸν δὲ τὸ βραχὺ τούτου παρεγ-20 «κλῖνον ἐφ' ἐκάτερα, καθάπερ γε καὶ τὸ τῆς εὐθύτητος ἐκατέρωσε πρὸς ὀλίγον «ἐκτρεπόμενον ὀνομάζω πλάγιον · όσον δ' ἀκριβῶς μέσον ἐσῖὶν εὐθείας τε καὶ «ἐγκαρσίας Φορᾶς, λοξὸν τοῦτο προσαγορεύω.»

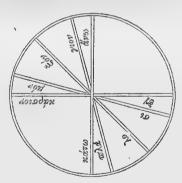

(Figure tirée de l'éd. des Junte, 2° cl. fo 70.)

CH. 14, p. 474, l. 3, σκάπθειν] On voit, par le scholiaste de Théocrite (IV, 18), que les athlètes et surtout les pugilateurs bêchaient pour renforcer les 25 parties supérieures du corps.

P. 475, l. 2 et 3, σαιδοτρίβης....γυμνασ7οῦ] Dans deux autres passages (De gymn. ad Thrasyb. 45, et De san. tu. II, 11, t. V, p. 892, et t. VI, p. 153-156) Galien expose avec plus de détails la différence entre le gymnaste et le pédotribe. Il en résulte que le gymnaste est ceiui qui sait approprier les divers exercices à la cons-30 titution des individus dont il dirige le régime, tandis que le pédotribe connaît

bien les manœuvres propres à chaque exercice, de manière à pouvoir enseigner comment il faut l'exécuter, sans savoir cependant quel effet il produit sur la santé de celui qui s'exerce. Cette explication s'accorde parfaitement bien avec Aristote, qui dit (Polit. VIII, 3, p.338, l. 7): «L'art du gymnaste produit une certaine complexion du corps, tandis que celui du pédotribe ne produit que les exercices ( $\tau \grave{\alpha} \not\in py\alpha$ ).»—Voyez, du reste, pour la différence entre le gymnaste et le pédotribe considérée encore sous d'autres rapports, Krause, Gymn. und Agon. der Hell. p. 218 sqq. et p. 219 sur le progymnaste, dont il est question plus bas ch. 16, p. 486, l. 1.

P. 475, l. 6, ἀκροχειρισμοί] Dans ce passage-ci, ainsi que p. 477, l. 12, nous 10 avons traduit ἀκροχειρισμός par gesticulation, parce que, dans ces deux passages, l'ἀκροχειρισμός est mentionné conjointement avec la σκιαμαχία, et qu'en effet le premier mot était quelquesois employé comme synonyme de χειρονομία (voy. Krause, l. l. p. 510-11, et, sur la χειρονομία, notre note à ce mot, ch. 30, p. 526), mais ἀκροχειρισμός signifie le plus souvent une espèce de lutte, qui se faisait du 15 bout des doigts seulement, et dans laquelle les athlètes cherchaient à se mettre mutuellement hors de combat en se cassant les phalanges. (Voy. Krause, l. l. p. 421 sqq.) Aussi voyons-nous que, chez Hippocrate (Vict. rat. II, \$ 64, t. VI, p. 580), l'ἀκροχειρίη et la χειρονομίη sont présentés comme deux exercices dissérents.

P. 475, l. 11-12, ωιτυλίζειν] Il nous paraît extrêmement probable que le mouvement décrit ici par Galien n'était, pour ainsi dire, qu'une imitation d'un des actes du pugilat; c'était le mouvement qu'exécutaient les pugilateurs, quand ils cherchaient à accabler leurs adversaires sous des coups redoublés, se succédant rapidement et portés tour à tour de chacune des deux mains. (Voy. Krause, l. l. p. 373–25 et 511.) Nous croyons qu'il s'agit encore du même mouvement quand Antyllus (ch. 34, p. 533, l. 8) recommande à ceux qui lancent des haltères : « Èμδαίνειν καὶ ἀνασείειν τοῖς ωύκταις ὁμοίως.»

P. 477, l. 5, διαπεῦσαι] Voyez, sur l'exercice du disque, Krause, l. l. p. 439 sqq. P. 479, l. 7, διὰ τῆς τῶν ἀμμάτων ωεριθέσεως | Galien (loc. ad marg. alleg.) 30 explique de la manière suivante cette espèce de friction : «Celui qui frotte doit « se placer derrière celui qu'on frotte et porter ses mains tantôt à gauche, tantôt à à droite, en fléchissant les bras et en frottant les mains l'une contre l'autre. » Dans l'autre passage où il s'agit de cette espèce de friction (voy. plus bas ch. 16, p. 485, l. 3), Galien dit : «On fait ces frictions sur tout le ventre, en se plaçant 35 « derrière ceux qui doivent être frottés. On entoure d'autres bandes la partie suspérieure du dos, en se plaçant devant celui qui doit être frotté, et on fait cir-« culer les mains (τὰ χεῖρε ωεριάγοντες). On en place d'autres encore dont on « entoure les côtés, la partie inférieure du dos, les lombes, et la poitrine. »

P. 479, l. 9-10, ἐκφυσήσειε] Voy. note aux mots ωνεύματος κατοχή, ch. 16, 40 p. 484, l. 10.

CH. 16, p. 482, l. 9, ἀποθεραπεία] Dans le livre Sur la gymnastique à Thrasybule (ch. 47, t. V, p. 898), Galien nous apprend que Théon et Tryphon, qui avaient traité de l'art détestable des athlètes (τὴν ωερὶ τοὺς ἀθλητὰς καποτεχνίαν), avaient appelé un certain exercice préparation, un autre mérisme, un troisième

45

exercice complet et un quatrième apothérapie. Krause (l. l. p. 259) se trompe donc en admettant que l'exercice préparatoire et l'exercice apothérapeutique n'étaient pas de véritables exercices, mais seulement des moyens restauratifs qui se rapportaient uniquement à la gymnastique diététique. Il se trompe également en affir-

5 mant que Galien emploie uniquement le mot apothérapie en parlant de frictions; l'endroit qui nous occupe suffit déjà pour le démontrer. Remarquons enfin, que le mot ἀποθεραπεία, qui est originairement un terme de gymnase, est devenu un terme médical et a été employé dans le sens de traitement secondaire ou consécutif. Voy. XLIV, ch. 20 [ 23 éd. Mai), \$ 1, et liv. XLV, 16, \$ 2. P. 484, l. 10-11, τοῦ ωνεύματος κατοχή καὶ κατάληψις | Après les mots οὐ μικρὸν 10 μόριον ἀποθεραπείας ἐσθίν, Galien, dans l'endroit qu'Oribase abrége dans ce chapitre, ajoute: «On se sert de cette expression, lorsqu'on tend et qu'on con-« tracte tous les muscles de la poitrine qui s'implantent sur les côtes, et qu'on «retient la respiration.» Le même auteur distingue ensuite diverses espèces ou 15 variétés de rétention du souffle, suivant que les muscles du ventre sont doucement tendus, que ces muscles sont relâchés ou en repos, ou qu'ils sont tendus au même degré que le diaphragme, ou qu'ils sont fortement tendus, le diaphragme étant relâché. Un peu plus loin (p. 175) Galien dit : « Quand on souffle « fortement il se fait une très-grande expiration à la suite d'une tension très-pro-20 «noncée des muscles implantés aux côtes et de ceux du ventre; dans la réten-«tion du souffle, la même tension des deux espèces de muscles a lieu, mais il «ne sort rien par la respiration, tandis que, chez ceux qui jouent de la flûte ou « émettent un son aigu, la tension des muscles est la même, la respiration n'étant « ni complétement retenue, ni exécutée subitement, mais restant dans un état 25 « moyen. » De même (De musc. motu, II, 9, t. IV, p. 461) on lit : « Si les muscles « implantés aux côtes agissent aussi bien que ceux du ventre, on appelle cela réten-« tion du souffle : il est nécessaire, dans ce cas, que la partie supérieure du larynx « soit fermée, car, si elle n'est pas fermée, pendant que les muscles susdits agissent, on soufflera. Si, en même temps que ces muscles, on tend ceux de la 30 « gorge et du larynx, on ne soufflera plus, mais il y aura émission de voix. » Dans un autre endroit (fragm. De vocal. instr. dissect. 9, t. IV, p. 222 b-f, éd. Chart.) Galien distingue quatre espèces de rétention du souffle. Comme ce passage est remarquable et peu connu, nous le transcrirons en l'abrégeant un peu : «Spiaritus igitur cohibitio tribus temporibus fiet, vel quando, dum spiramus, in 35 «agendo adhuc persistunt musculi thoracem dilatantes : vel quando rursus, dum « exspiramus, in agendo persistunt musculi thoracem constringentes, ita ut alia « pars spiritus reflecti, alia adhuc manere videatur. Fieri etiam potest in exspi-« rationis et inspirationis confinio κατ' ἐπιγέμισιν vocatam, i. e., quando musculi « qui inspirationem faciunt cessant, incipiunt autem qui exspirationem pra-40 «bent...Alius autem modus cohibendi spiritus hoc pacto fit: musculis thoracem « dilatantibus quam plurimum agimus multoque spiritu pulmonem replemus : « deinde internos laryngis musculos intendimus spiritusque transitum claudimus «tuncque ad inspirationis successionem actionem ducimus thoracemque enixe « constringimus ac pulmonem haud invalide comprimimus. Interim tamen mus-

45 « culi thoracem constringentes ab illis duobus, qui spiritus transitui resistunt, « vincuntur. Hanc igitur spiritus cohibitionem είς λαγόνα τάσιν gymnastici appel-

alant. Priores igitur spiritus cohibitiones fiunt musculis thoracis propriam sui «ipsorum actionem sine pugna ac contentione perficientibus. Quæ vero nuper «memorata est mutua inter musculos thoracem constringentes et eos qui laryngis « capacitatem claudunt concertatio est. » Il nous paraît évident que toutes les variétés de rétention du souffle, dont il est question dans le traité De san. tu., se rapportent à la dernière espèce, mentionnée dans le passage susdit, et il semble même ressortir des endroits cités plus haut, où Galien compare entre elles la rétention du souffle et l'action de souffler, que c'était surtout cette τάσις είς λαγόνα qu'on désignait habituellement par le nom de réténtion du souffle. Nous ne connaissons, du reste, qu'un seul autre endroit où l'une des trois autres espèces de 10 rétention du souffle (probablement celle κατ' ἐπιγέμισιν) est mentionnée en passant: c'est le ch. 13 du liv. VII De us. part. (t. III, p. 562), où on lit: «On ne «se sert pas de l'expression rétention du souffle, quand on reste seulement sans «respirer, mais quand, en même temps qu'on resserre de tous côtés la poitrine, «on tend fortement les muscles placés à l'hypocondre et sur les côtes.» Notons 15 encore qu'on employait quelquesois la rétention du souffle comme un moyen contre la toux, le hoquet et les bâillements (Sympt. caus. III, 4; Diffic. resp. III, 10, t. VII, p. 175, 940-941; et Comm. III in Ep. II, t. XVII a, p. 418. - Voy. aussi, pour le hoquet, Platon, Gonviv. p. 185 d; Arist. Problem. XXXIII, 5 et 17; et pseudo-Galien, Eupor. III, t. XIV, p. 566), et que les athlètes s'en servaient 20 habituellement après les exercices (Gal. Musc. mot. l. l.; Diffic. resp. l. l.). Du reste, il est déjà question de la rétention du souffle dans Hippocrate (Vict. rat. II, \$64, t. VI, p. 580).

P. 487, l. 7, τους βαρεῖς καλουμένους ἀθλους] D'après le témoignage de Galien (Al. fac. 1, 2, t. VI, p. 487) on appelait surtout athlètes lourds les lutteurs, les 25 pancratiastes et les pugilateurs.

CH. 18, p. 494, l. 2, πόνει] Philostrate (De gymnast. p. 16) distingue une poussière boueuse, une poussière de tuiles ou de poterie (ὀσῆρακόδης) et une poussière bitumineuse; ensuite, d'après la couleur (p. 18) une poussière jaune et une poussière noire. La poussière bitumineuse est probablement la même que la poussière grasse dont parle Galien (De san. tu. V, 3, t. VI, p. 328). Mercuriali (l. l. p. 38) et Krause (l. l. p. 192) ont rassemblé plusieurs endroits des anciens d'où il résulte qu'on allait surtout chercher, soit en Égypte, soit à Pouzzoles, la poussière dont on se servait dans les gymnases.

P. 494, l. 10, χειριδίων] Homère (Od. ω, 230) nous représente le vieux Laërte 35 comme portant des gants (χειρίδας), pour se garantir des broussailles (βάτων ἔνεκα), lorsqu'il travaillait dans son verger. C'est dans le même but que Palladius (I, 43, 4) recommande aux campagnards et aux chasseurs de porter des gants de fourrure (manicas de pellibus). Eustathius, dans son Commentaire sur le vers cité de l'Odyssée (p. 1959-60) dit que les χειρίδες sont τὰ τῶν χειρῶν καλύμματα 40 ἐκ δερμάτων. Il nous paraît vraisemblable que les χειρίδες des archers, des boulangers et des blanchisseurs dont parle Eustathius (l. l.) et qui n'avaient point de doigts, étaient des manches et non des gants. — Voy. aussi Végèce (De re milit. I, 20) et Athénée (XII, p. 548 c). — Il existe encore plusieurs autres passages où il est question de χειρίδες ou de manicæ, que ce fussent des gants ou 45

43

des manches. — Voy. Plin. jun. (Ep. III, 5), Cicéron (Philipp. XI, 11), Lucien (Jup. Trag. 41). Xénophon (Cyrop. VII, 8, 17, passage qui a été reproduit par Athénée, XII, p. 515 c) semble distinguer les gants des manches, lorsqu'il dit des Mèdes: «Αλλά μὴν καὶ ἐν τῷ χειμῶνι οὐ μόνον κεφαλὴν καὶ σῶμα καὶ σῶδας δ «ἀρκεῖ ἐσκεπάσθαι, ἀλλά καὶ σερὶ ἀκραις ταῖς χερσὶ χειρῖδας δασείας καὶ δακτυλήθρας «ἔχουσιν.» Ici les δακτυλῆθραι sont, à notre avis, des gants, et les χειρῖδες des manches; cela semble ressortir d'un autre endroit (VIII, 3, 13) οù Xénophon dit de Cyrus qu'il avait les mains hors des χειρῖδες. Il est encore question de δακτυλῆθραι dans Antyllus (Orib. VIII, 6) et dans Athénée (I, p. 6 c); mais là il 10 s'agit plutôt de prolongements de doigts que de véritables gants; il en est probablement de même des digitalia dont parle Varron (De re rust. I, 55). Quant à l'emploi des gants pour frotter, Galien dit, dans un autre endroit du traité De san. tu. (III, 4, p. 187) qu'on se sert à cet effet de gants cousus, et que le but de cette facon d'agir est de rendre la friction plus égale, et Agathinus (voy.

CH. 19, p. 495, l. 5, νοσωδών συμπθωμάτων \ Voy. Gal. De san. tu. IV, 4 et 5.

15 plus bas liv. X, ch. 7) veut que ces gants soient en linge et non en cuir.

t. VI, p. 243, 246 et 267.

P. 495, l. 7 et 8, ἀρισῖον....δείπνου] Dans l'antiquité, le principal repas se prenait vers le déclin du jour; chez les Romains l'heure destinée à ce repas 20 était la neuvième du jour (voy. Horace, Epist. I, v11, 71; Martial, IV, 8); chez les Grecs on paraît l'avoir pris un peu plus tard, vers le coucher du soleil (voy. Becker, Charikles, t. I, p. 417). Ce repas s'appelait δεῖπνον dans les temps historiques et δόρπον chez Homère, tandis que le repas ordinairement plus léger qu'on prenait vers midi s'appelait ἀρισῖον dans les temps historiques et δεῖπνον 25 chez Homère. — Voy. Athénée, I, ch. 19.

CH. 20, p. 497, l. 5, vois pécois] Nous parlerons de la valeur et de l'histoire

de cette expression méthodique au liv. IX, ch. 21.

P. 500, l. 9, μετασυγπρίσει] Voy. liv. X, ch. 41.

P. 501, l. 4, ἐλκόδους] Galien est très-incertain dans ses définitions du mot 30 ελκος: tantôt il définit ελκος toute, solution de continuité par érosion et qui n'est pas dans un os (De const. art. med. 5, t. I, p. 239), tantôt (Morb. diff. 11, t. VI, p. 872; Meth. med. IV, 1, et VI, 1, t. X, p. 232 et 385; Comm. II in art. t. XVIII<sup>a</sup>, p. 482) ελκος signifie toute solution de continuité dans une partie charnue. (Voyez, pour la signification du mot σάρξ, « chair, » Foes, Œcon. Hippocr.

35 et Gorræus, Defin. med. in voce; cf. aussi De sem. I, 10, t. IV, p. 546-551.) Foës (OEcon. voce έλκος) a rassemblé un grand nombre de passages d'Hippocrate d'où il résulte évidemment que, pour cet auteur, έλκος se disait indistinctement d'une plaie récente et d'un ulcère proprement dit, et Galien emploie quelquefois aussi (par ex. Comm. I in Lib. De fract. t. XVIII b, \$ 50, p. 408) ce mot, en par-

40 lant d'une plaie récente. On ne s'étonnera donc pas que, dans un autre passage (De inæq. intemp. 6, t. VII, p. 745), Galien dise en termes très-généraux: « Συνεχείας γὰρ λύσις τὸ ἔλκος.» Cette détermination préliminaire de la signification du mot ἕλκος était nécessaire pour faire bien comprendre ce que c'est que l'αἴσθησις, le κόπος et le σιόνος ἑλκώδης (le sentiment de plaie, la lassitude et la donleur ulcéreuse). Dans le traité De san. tu. (III, 5, t. VI, p. 190) Galien expose

comment certaines gens éprouvent après les fatigues, quand ils se meuvent, un sentiment désagréable et douloureux que quelques-uns disent être inexprimable, tandis que d'autres l'appellent ulcéreux (ἐλιώδης). Dans le chap. suivant (p. 195) il décrit plus amplement ce sentiment, en disant : « La peau se montre serrée et « affectée d'horripilations, et ceux qui sont dans cet état avouent qu'ils ont une «douleur comme celle d'une plaie (ελκος), les uns dans la peau seulement, les « autres aussi sous la chair. » (Cf. aussi IV, 2, p. 236-37.) Dans le traité De sympt. caus. (II, 5, t. VII, p. 178) nous lisons que cette sensation est plus vive quand on se meut que lorsqu'on reste en repos, à moins que la fatigue ne soit trèsforte, et que ceux qui l'éprouvent semblent être piqués par un grand nombre 10 d'épines fixées dans leur corps. Dans le livre Sur la surabondance d'humeurs (7, t. VII, p. 547 et 48), Galien ajoute que cette sensation est la même que celle qu'on éprouve dans les plaies (τοῖς ἡλκωμένοις μέρεσιν), si quelqu'un les touche ou si elles sont irritées par du pus âcre (λχώρος), par un médicament excitant ou par le mouvement seulement. Dans un grand nombre de passages (De san. tu. 15 1, 1.; Sympt. caus. II, 6, t. VII, p. 198; De plenit. 1. 1. et ch. 8, p. 553; Loc. aff. II, 8, t. VIII, p. 108; De renæ sect. 4; De puero epil. 3, t. XI, p. 260 et 363; Comm. II in Prorrhet. \$ 37, t. XVI, p. 592; et Comm. in Aph. II, 5, t. XVIIb, p. 459), Galien prétend que cette sensation tient à des humeurs ténues, àcres, chaudes et mordantes, qui corrodent, piquent, blessent et agacent soit la peau, 20 soit en même temps les chairs sous-jacentes jusqu'aux os; il rapporte qu'il se montre le plus souvent à la suite de fatigues, qu'assez souvent aussi cependant il se manifeste spontanément par suite d'une cause interne. - Voy. aussi Théophile (Comm. sur le même aphor. ap. Dietz, t. II, p. 298), Étienne (Comm. sur l'aphor, IV, 29, ibid. p. 403, note 4) et Aëtius (IV, 36).

P. 501, l. 8,  $d\pi o\pi lov$ ] Nous avans dérivé cet adjectif de la préposition  $d\pi o$  et de  $\partial\pi los$  «cuit,» et traduit en conséquence de l'eau bouillie refroidie, quoique nous ne connaissions aucun autre exemple de ce mot. Dans nos lexiques nous ne trouvons d'autre  $d\pi o\pi los$  que celui qu'on dérive d' $d\pi o$  et du verbe inusité  $d\pi los$  «je vois,» et qui signifie situé sur une hauteur, qu'on peut voir de loin, de tous côtés. 30

CH. 21, p. 506, l. 10, Oi δὲ ἐπὶ ἄπρων γινόμενοι τῶν δαπτύλων] Celse (VI, 6, 34) et Démosthène (ap. Aĕtium, VII, 44) recommandent aussi la promenade contre les maladies des yeux, mais ils ne disent pas qu'il faille faire ces promenades sur la pointe des pieds. M. Sichel, que nous avons consulté à ce sujet, nous a répondu qu'il ne connaissait dans les anciens rien de semblable et qu'il 35 lui était impossible de dire quel rapport on pouvait attribuer à la marche sur la pointe des pieds avec les ophthalmies et leur guérison.

P. 507, l. 3, Oi δὲ ἀνώμαλοι] D'après Théophraste (Περὶ κόπων 14 et 15, ap. Schneider, p. 804-805), et à ce qu'il paraît aussi d'après Aristote (Probl. V, 40), les ωερίπατοι ἀνώμαλοι sont des promenades qui vont en montant et en 40 descendant. De même Celse (I, 1) dit de la promenade : «Atque hæc non utique «plana commodior est, siquidem melius ascensus quoque et descensus cum qua«dam varietate corpus moveat, nisi tamen id perquam imbecillum est.»

P. 507, l. 13, σεριπάτοις] Mercuriali (De art. gym. III, 2, p. 181-183), Krause (Die Gymnastik u. Athletik der Hellenen, p. 377 et 378), Schneider (ad 45

« tance. »

Varronem, De re rust. III, 5, 9; ad Columellam, I, 6, 2, Ind. ad Auctt. De re rust, voce xystum) ont rassemblé un grand nombre de passages des anciens qui se rapportent aux promenoirs. Il en résulte que ces promenoirs étaient en partie des espaces à ciel ouvert plantés d'arbres ou de haies (ambulationes subdiales, 5 hypæthræ, viridia, viridaria, gestationes, xysti, ωερίδρομοι), en partie des galeries ouvertes sur les côtés (porticus, oloai, veololva, peristylia), en partie des édifices fermés de tous côtés (ambulationes subterraneæ, cryptæ, cryptoporticus, hypogæa). Enfin l'architecte Sostrate, le même qui bâtit le phare d'Alexandrie (Pline, XXXVI, 18, ol. 12), inventa les ambulationes pensiles, c'est-à-dire les 10 promenoirs sur un étage supérieur, dont il construisit le premier modèle à Gnide et dont Antyllus parle plus bas (p. 508, l. 3). - Les promenoirs faisaient quelquesois partie des gymnases; d'autres sois c'étaient, dans la ville, des édifices séparés, mais publics; à la campagne, au contraire, c'étaient souvent des édifices que les riches faisaient construire dans leurs villas pour leur usage particulier. P. 509, l. 12, βορείω, et p. 510, l. 2, of δε νοτιώτεροι ] On peut lire dans 15 Ideler (Meteor. vet. p. 10) que Bopéas ou Aquilo signifiait, chez quelques auteurs, le vent qui sousse directement du pôle nord, et, chez d'autres, celui qui sousse du nord 30° E.; cependant, toutes les fois que les anciens, comme dans l'endroit qui nous occupe, ne reconnaissent que quatre vents cardinaux, Bopéas est 20 toujours le vent du nord. - Voyez du reste, sur l'influence des vents sur le corps humain, Hippocrate (Aph. III, 5, t. IV, p. 488; De morbo sacro, \$ 13, et De vict. rat. II, \$ 38, t. VI, p. 384 et 530), Celse (II, 1, p. 42), Galien (Comm. sur l'aphor. susdit, t. XVIIb, p. 569, et Comm. III in Ep. III, t. XVIIa, p. 719). -Si on désire des renseignements plus amples sur les noms des vents chez les an-25 ciens, on peut consulter Ideler, l. l. p. 63-87 et 110-136, ainsi que les nombreux auteurs cités à ce propos par le même Ideler (ad Arist. Meteor. t. I, p. 572-73). P. 510, l. 8, ἀνωμαλίας | Nous croyons qu'Antyllus a ici employé le mot ἀνωμαλία dans le même sens que Galien (Sympt. caus. II, 5, t. VII, p. 176 et 177), quand il dit: «Au commencement des maladies, avant d'avoir la fièvre, la plu-30 «part des malades sentent quelquefois dans tout leur corps une certaine inéga-« lité (ἀνωμαλία) dont ils ne peuvent pas expliquer la nature; mais je serais étonné « que quelqu'un des lecteurs de ce traité ait été assez heureux pour n'avoir jamais « été pris de ce symptôme; il se manifeste dans tout le corps une certaine sen-« sation profonde, comme s'il s'y trouvait disséminé quelque chose d'étranger à 35 «sa nature; ce quelque chose semble tantôt légèrement chaud, tantôt corrodant « sans qu'il réchauffe; tantôt il produit les deux effets à la fois, tantôt il ne cause « ni l'un ni l'autre, mais distend doucement toutes les chairs. Dans tous ces cas, «les malades disent qu'ils sentent une certaine inégalité (ἀνωμαλία), ils s'éten-«dent, et distendent toutes les parties de leur corps par une impulsion natu-40 « relle, comme la nature en a donné, ainsi que nous venons de dire tout à l'heure, «à toutes les parties de l'économie, dans un but de conservation et de persis-

CH. 22, p. 511, l. 11, ῥεύματισμούs] Nous parlerons au liv. XLIV, ch. 2, de la signification des mots ῥεῦμα, ῥευματισμὸς, νοσήματα ῥευματιπά.

45 P. 512, I. 1, λοχιαδιπούς On trouve quelque chose d'analogue dans Cœlius

10

Aurél. (Chron. V, 1, p. 548) qui dit¹: «In itineris pressu (ischiadicis) quibus «forte permittitur initia motus impediuntur, fervore partium attestante: ac, «si perseverans fervor fuerit, motus facilior fit.» Cependant il ajoute: «Tum «rursus subsidunt vel intenti resistunt repente, tamquam fuerant, necdum «gressu tentato. Tunc magis vehementem dolorem sentiunt et ambulant quidam «capitibus digitorum gradientes, alii extenti quidem sed sinuatis clumibus, ut «neque se pronos inclinare valeant, alii contracti atque conducti, etc.» Nous ne savons pas s'il faut encore citer à ce propos le fait raconté par Arétée (Gaus. et sign. diut. II, 12), qu'un goutteux aurait remporté le prix de la course à Olympie, bien entendu dans l'intervalle des accès.

P. 512, l. 13, τένουσι] Dans l'Introduction attribuée à Galien on lit (ch. 10, t. XIV, p. 703): «Τὸ δὲ ἐπδεχόμενον τὴν κεΦαλὴν μέχρι τῶν ὅμων τὸ μὲν τῶν πτράχηλος λέγεται · τούτου δὲ τὰ μὲν ὅπισθεν ἰδίως τένοντες ὀνομάζονται.» De même Rusus dit (Appell. part. corp. ham. p. 28, éd. Clinch): «Τραχήλου δὲ τὸ «μὲν ἔμπροσθεν βρόγχος καὶ τραχεῖα ἀρτηρία, δι' οῦ ἀναπνέομεν καὶ ἡ ὑπεροχὴ 15 «τοῦ βρόγχον λάρυγξ· τὸ δὲ ὅπισθεν αὐτοῦ τένοντες,» et Celse (VIII, 1, p. 456): «Λα ne sustinere quidem caput posset (cervix), nisi utrinque recti valentesque «nervi collum continerent quos τένοντας Græci appellant.» Enfin, dans deux passages de Cœlius Aurél. (Acut. III, 3, et 8, p. 188 et 210), il est question des «majores cervicis nervi quos tenontas appellant.» Hippocrate emploie le mot τένοντες dans ce sens (Ep. VII, \$ 88, t. V, p. 446) ainsi qu'Arétée (Caus. et sign. acut. I, 5): «Åμβλύτητες, ἐλιγνοι, τενόντων βάρεα.» — Voy. aussi, sur cette signification du mot τένοντες, Γοξε, Œcon. in νοςε.

CH. 23, p. 515, l. 3, πρεμαμένης τῆς κλίνης] Mercuriali (De arte gymn. III, 12, et VI, 11, p. 232 et 377) prétend que les lits suspendus avaient été inventés 25 par Asclépiade, en s'en rapportant à un passage de Pline (XXVI, 8, ol. 3), où il dit de ce médecin: «Ita quoque blandimenta excogitabat, jam suspendendo «lectulos, quorum jactatu aut morbos extenuaret aut somnos alliceret, etc.» Cependant il est déjà question de lits suspendus dans Caton (10, 5 et 25) et dans un fragment de Lucilius (ap. Nonium, p. 181), quoique, dans le second 30 passage de Caton, il ne s'agisse pas de lits pour coucher dessus, mais de lits pour sécher du marc de raisin. Il paraît donc que, par les mots cités, Pline a seulement voulu dire qu'Asclépiade a le premier employé les lits suspendus dans la médecine.

P. 515, l. 4, ὑπόδαθρα ἐχούσης κατὰ τοὺς διαγωνίους πόδας] Dans le VIII° livre 35 (ch. 6), Antyllus mentionne encore deux fois un κλινίδιον ὑπόδαθρα (ou ὑπόδλητα) ἔχον διαγώνια; mais il ne donne aucun détail sur l'usage de ces ὑπόδαθρα.
Il paraît que Celse parle du même objet (II, 15) lorsqu'il dit: «Si ne id quidem «est (c'est-à-dire, si on n'a pas de lit suspendu), at certe uni pedi subjiciendum «fulmentum² est, atque ita lectus luc et illuc manu impellendus.» A notre avis 40

Nous avons fait subir quelques changements au texte d'Almeloveen pour donner un sens à la phrase.

<sup>2</sup> G'est à tort que, dans quelques éditions de Celse, on lit funiculus subjiciendus. Voy. la

note de Targa.

il s'agit d'un lit carré ayant un pied à chaque angle; on exhaussait deux des pieds diagonalement opposés au moyen d'un support (ὑπόδαθρον, ὑπόδλητον, fulmentum), de manière que les deux autres ne touchaient plus au sol; ainsi on pouvait imprimer à tout le lit un mouvement de va et vient. On voit par un passage de Xénophon (Memor. II, 1, 30) que cette espèce de lit n'était pas uniquement 5 consacrée à l'usage des malades, mais que les gens efféminés s'en servaient aussi pour s'endormir plus facilement: «ἵνα δὲ καθυπνώσης ἡδέως, οὐ μόνον τὰς κλίνας «μαλαπὰς, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπόδαθρα ταϊς κλίναις παρασκευάζη.» C'est donc bien à tort que certains interprètes de Xénophon (voy. Sturz Lex. Xenoph. in voce) ont voulu voir dans ces ὑπόδαθρα des tapis qu'on mettait sous les pieds du lit. Mer-10 curiali (De arte gym. III, 12) nous semble bien plus près de la vérité quand il dit que ces lits n'étaient en effet que des berceaux.

P. 515, l. 5, φορείφ] Voyez, sur les litières des anciens, Mercuriali, l. l. III, 11. P. 516, l. 4, ἐπιτεταμένοις πυνωδῶς τὰς ὀρέξεις] Nous parlerons de la faim canine au liv. VI, ch. 34 de la Synopsis.

P. 518, l. 12, ἐλλεβόρφ πούφφ λευπῷ] De même on lit dans Pline (XXXI, 33, ol. 6): «Quin et vomitiones ipsæ instabili volutatione commotæ pluribus « morbis capitis, oculorum, pectoris medentur omnibusque propter quæ elle- borum bibitur. »

CH. 26, p. 521, l. 6, πρικηλασία] La course au cerceau paraît avoir été un 20 exercice très-répandu dans l'antiquité: il en est très-souvent question dans le traité hippocratique Sur le régime (par ex. II, \$63; III, \$68 et 76; Des songes, \$89 et 90, t. VI, p. 578, 602, 620, 652 et 654) sous le nom de προχός, mot que Foës avait traduit à tort le plus souvent par cursus circularis, quelquefois par cursus tout simplement, comme s'il avait lu πρόχος au lieu de προχός. Plusieurs 25 autres auteurs, tant grecs que latins, désignent également cet exercice par le nom de trochus, comme on peut le voir dans Mercuriali (III, 8, p. 216-19) et Krause (p. 318-19).

P. 522, l. 11, σύστασιν] On s'étonnera peut-être que nous ayons traduit 30 σύστασιν par trouble, signification qui ne se trouve indiquée dans aucun lexique, mais nous croyons avoir trouvé, outre le passage qui nous occupe, deux autres où le mot σύστασις doit être ainsi interprété. Le premier se lit dans Oribase XLIV, 14 (ap. Ang. Mai 6, t. IV, Class. auct. e Codd. Vat. edit. p. 11): «Παρα«κολουθεῖν δὲ ἔφασαν (Διοσκορίδης καὶ Ποσειδώνιος) αὐτῷ (τῷ λοιμῷ) συρετὸν ὀξὸν 35 «καὶ ὀδόνην δεινὴν¹ καὶ σύστασιν² όλου τοῦ σώματος,» et le second dans Rufus, Sur les maladies des reins et de la vessie (ch. 17, éd. de Moscou, p. 88): «Εὶ δὲ τι «καὶ ἔτερον ἐπικαλεῖται τὰ νεφριτικὰ, καὶ αὶ τῶν μίξεων συστάσεις.» A moins de changer dans ces trois passages σύστασις en σύντασις, nous ne voyons pas quel autre sens que celui de trouble on pourrait attacher à σύστασις. Nous croyons

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les différences qu'on trouvera entre ce texte et celui publié par le cardinal Mai doivent leur origine à la révision du manuscrit que nous avons faite nous-même au Vatican.

L'auteur anonyme d'un article sur la thèse d'Osann (De loco Rufi Ephesii sive de peste Libyca disput.) est de notre avis, puisqu'il traduit σύσθασιs par le mot allemand Aufruhr.
 Voy. Bibliothèque de Hufeland, juillet 1833, t. LXX, p. 68.

que, dans les cas où  $\sigma v \sigma \alpha s$  signifie trouble, il faut dériver ce mot non pas directement de  $\sigma v v \sigma \alpha s$ , mais de  $\sigma v$  et de  $\sigma \alpha s$  «émeute.»

CH. 27, p. 523, l. 4, ψωρώδεσι] Nous tâcherons de déterminer, à propos de la Synopsis (VII, 48), quel est le rapport entre la psore des anciens et la gale.

P. 523, 1, 6, ρεῦμὰ τι κατὰ σκέλος] Nous n'avons pas cru pouvoir admettre la 1 leçon des manuscrits A 2ª m. BCMV, parce que nous ne saurions admettre qu'on ait jamais employé l'adjectif ρευματικός dans le sens de affecté de fluxion. Dans le Trésor d'Étienne, on cite, à l'appui de cet emploi du mot en question, un problème d'Aristote (XXXI, 5), mais, dans ce passage, nous avons trouvé dans toutes les éditions, ainsi que dans l'excellent manuscrit de la Bibliothèque nationale, 10 τῶν ρευματικῶν εἰς τοὺς ὀΦθαλμούς et non τοὺς ρευματικοὺς ὀΦθαλμούς. Voy. aussi l'éd. de Bekker.

CH. 28, p. 524, l. 8, σάλη] Nous renverrons, pour plus de détails sur la lutte des anciens, à Krause (l. l. p. 400 sqq.). Nous dirons seulement que Platon (Leg. VII, p. 796 a) faisait une grande différence entre la lutte debout et la lutte à 15 plat (voy. la planche, fig. 5-8); qu'il approuvait beaucoup la première, tandis qu'il rejetait absolument la seconde.

CH. 29, p. 525, l. 6, σπιαμαχία La σπιαμαχία était proprement une partie de l'exercice des pugilateurs. Avant de commencer le combat proprement dit, ces athlètes essayaient pour ainsi dire la force de leurs bras, en imitant à vide 20 tous les mouvements qu'ils se proposaient d'exécuter plus tard. (Voy. Krause, l. l. p. 509.) Les médecins avaient employé, comme on voit, cet exercice dans un but hygiénique. — Quant à l'orthographe du mot en question, Lobeck (ad calc. Phryn. p. 646) a prouvé que, dans la meilleure époque de la littérature grecque, on écrivait toujours σπιαμαχία, tandis que, dans destemps plus récents, 25 on variait beaucoup entre les deux orthographes σπιαμαχία et σπιομαχία. Plus haut (ch. 14, p. 475, l. 5, et 477, l. 12) nos mss. donnant tous σπιαμαχία, nous avons naturellement conservé cette leçon, tandis qu'ici, pour ne pas admettre deux orthographes du même mot, nous avons changé le σπιομαχία des manuscrits en σπιαμαχία. Il serait cependant possible que Galien eût écrit σπιαμαχία et 30 Antyllus σπιομαχία.

P. 525, l. 9, τοθε ωύντας] Le mouvement dont il s'agit est expliqué de la manière suivante par Krause (l. l. p. 512), d'après la description que donnent plusieurs auteurs anciens et d'après les représentations fournies par les monuments artistiques de l'antiquité: «Quand le pugilateur avait pris une bonne position, il élevait son corps en s'appuyant sur la pointe des pieds, et portait le «tronc en avant pour donner de la vigueur et de l'aplomb au coup qu'il allait «porter.» — Du reste, voyez, sur tout ce qui regarde le pugilat, Krause, l. l. p. 497-534.

CH. 30, p. 526, l. 3, χειρονομία] Aristote (Poët. I, 1, p. 447, l. 26) dit que 40 les danseurs faisaient de l'imitation sans harmonie, qu'ils imitaient, par leurs poses cadencées, des mœurs, des passions et des actes. La danse étant comprise

664

5

de cette façon, le mouvement des bras devait naturellement y jouer un grand rôle : ainsi on lit dans Ovide (Ars amat. I, 595) :

Si vox est, cánta; si mollia brachia, salta;

et dans un autre endroit (ibid. II, 3o5):

Brachia saltantis, vocem mirare canentis.

C'était justement la partie de la danse se rapportant aux mouvements des bras qu'on nommait chironomie. — Voy. Krause, l. l. p. 810-11. — Athénée (XIV, p. 629b) dit que les poses de la chironomie furent ensuite introduites dans les chœurs et de là dans la gymnastique; en effet, il est souvent question, chez les 10 anciens, d'une chironomie qui se rapportait au pugilat. — Voy. Krause, l. l. p. 510. — Du reste, il est déjà question de la chironomie dans Hippocrate, Vict.

rat. II, \$ 64, t. VI, p. 580.

CH. 31, p. 526, tit.] Voyez, sur le sant chez les anciens, Krause, l. l. p. 383-

P. 527, l. 1, τὸ ωρὸς ωυγὴν ἀλλεσθαι] On sait que, dans Aristophane (Lysistr. 81 et 82), la Lacédémonienne Lampito répond à Lysistrate, qui s'étonnait de sa brillante apparence:

μάλα γ' ὀιῶ μὰ τὰ σιώ· Γυμνάδδομαί γα καὶ σοτὶ συγὰν άλλομαι.

20 — Voyez, du reste, sur cette danse, qui s'appelait proprement βίδασις, Krause, l. l. p. 32, 398 et 842.

P. 527, l. 14, Îπποιράτης] Dans le passage cité à la marge, M. Littré a rétabli, d'après l'autorité des manuscrits, la leçon πρὸς πυγήν; les éditions antérieures avaient πρὸς τὴν γῆν. On voit que cette restitution était également fournie ici 25 par Antylius; il en est encore de même pour Jean d'Alexandrie (ap. Dietz, t. II, p. 216). Du reste Galien (Comm. in Aph. IV, 1, V, 45 et 53, t. XVII<sup>b</sup>, p. 653, 838 et 846) énumère aussi le saut parmi les causes de l'avortement.

Ch. 32, p. 528, l. 3, σφαίρας] Voyez, sur le jeu de paume des anciens, Mercuriali, l. l. II, 4 et 5, p. 120-135; et V, 4, p. 307-11; Krause, l. l. p. 299-313.

30 Il existe encore plusieurs noms de jeux de paume, tels que οὐρανία, ἐπίσνυρος, φαινίνδα, ἐφετίνδα, ἀρπασῖὸν, ἀπόβὲραξις: mais il est à peu près impossible de démêler à laquelle des espèces de balle énumérées par Antyllus se rapporte chacun de ces jeux.

P. 528, l. 5, ἡ μὲν γάρ ἐσῖι μικρά] On remarquera que cette énumération 35 d'Antyllus ne s'accorde pas parfaitement bien avec le reste du chapitre : ici Antyllus cite une petite balle, une grande balle et une balle moyenne, et, dans la suite, après avoir décrit trois espèces de petites balles, il passe immédiatement à la grande sans dire un seul mot de la balle moyenne. Il faut donc nécessairement admettre que la balle, désignée d'abord par l'épithète de moyenne, soit une 40 des trois espèces décrites plus tard sous le nom de petite balle, si, du moins, il ne

manque rien dans le texte.

P. 529, l. 9, καὶ τὴν ὄψιν τονοῖ καὶ οὐδὲ κεφαλὴν συμπληροῖ] Arétée (Cur. diut. I, 3) dit, au contraire, en parlant du vertige: «La petite et la grande balle «sont également mauvaises, car le roulement et la fixation de la tête et des yeux «produisent des étourdissements.»

P. 531, l. 3, Θύλακος] Artémidore (I, 57) range le Θύλακος parmi les exercices des enfants. Remarquons en passant que Rasarius a eu tort de traduire Θύλακος par folliculus, puisque le folliculus était, suivant Athénée (I, p. 14 f), une petite espèce de balle (σφαίριου τι), inventée par un certain pédotribe de Naples, appelé Atticus, pour servir aux exercices de Pompée le Grand.

CH. 33, p. 531, l. 6, Κώρυπος] Le corycos est un exercice assez ancien; il en 10 est déjà question dans Hippocrate (Vict. rat. II, \$64, t. VI, p. 580). Du reste, on peut conférer à ce sujet Mercuriali (l. l. II, 4, p. 123 sq. et V, 4, p. 309), Krause (l. l. p. 313) et les auteurs qu'ils citent à ce propos; on peut y ajouter le scholiaste d'Oribase (XLV, 29, ap. Mai, p. 66) et Philostrate (De gymnast. p. 18). Le dernier distingue un corycos léger à l'usage des pugilateurs, et un 15 corycos lourd pour les pancratiastes.

CH. 34, p. 532, l. 12, άλτηρίων | Sur les haltères on lit dans Philostrate (l. l. p. 16) : «Le haltère a été inventé en vue du saut, auquel il doit son nom, car « les lois, jugeant que le saut était le plus difficile des concours, encouragent le «sauteur au moyen de la flûte et le rendent plus léger à l'aide du haltère, 20 «puisqu'il assure le balancement des bras et donne un appui solide et bien «marqué sur le sol; or les lois enseignent combien cela est important, puis-«qu'elles ne permettent pas de mesurer un saut à moins que la trace du pied ne « soit bien dessinée. » De même Aristote (Problem. V, 8) et Théophraste (De lassit. 16, ap. Schneider, p. 804) disent que l'athlète qui tient des haltères saute 25 plus loin que celui qui n'en a pas. Philostrate (l. l.) distingue les haltères allongés des haltères sphériques; les derniers sont probablement les haltères modernes de Pausanias (V, xxv1, 3), qu'il dit avoir la forme d'un demi-cercle allongé qui n'est pas parfaitement rond (voy. fig. 3), et les allongés, les haltères anciens de Pausanias (V, xxvII, 8, et VI, III, 4; - voy. fig. 4), qui semblent être restés toujours 30 les plus usités. Il existait cependant encore d'autres formes de haltères, comme on peut le voir dans Krause, p. 389 et 907-9, et cet auteur entend même, à ce qu'il nous paraît (p. 395), la phrase un peu obscure d'Antyllus, διαφορά δέ έσλιν αὐτῶν τῶν άλτήρων (p. 533, l. 3), de telle façon, que chacun des trois exercices mentionnés par Antyllus était exécuté avec une forme spéciale de haltères. Krause 35 fait en même temps l'observation très-juste que les haltères ont été imaginés en vue du saut, et que les exercices décrits dans ce chapitre par Antyllus sont probablement d'une invention beaucoup plus récente. - Les haltères étaient ordinairement en plomb (voy. Krause, p. 391), cependant Cœlius Aurél. (Chron. V, 2, p. 561) parle de haltères en cire ou en bois, dans lesquels on mettait des 40 morceaux de plomb (comme cela se pratique encore), mais il nous semble probable que ces haltères-là ne servaient que dans la gymnastique médicale. Nous ne savons pas ce que c'était que les altheres ferrei, qui dentium dolores mitigent du même Cœlius Aurél. (Chron. II, 4, p. 374).

CH. 36, p. 534, tit. ὁπλομαχίας] Si Antyllus n'avait pas ajouté les mots «λέγω « δὲ τῶν τοῖς κάμνουσιν ὁΦελίμων,» son assertion que le combat en armes n'était pas un exercice ancien ne pourrait être admise qu'avec certaines restrictions, car, quoique ce combat ne fit pas généralement partie des jeux publics en Grèce, il y avait cependant certaines villes de ce pays où on l'y admettait. — Voy. Athénée, IV, 41. — D'après Éphore (ap. Athen. l. l.), Déméas de Mantinée fut l'inventeur de l'enseignement méthodique de cette partie de la gymnastique. — G. aussi Krause, p. 612-14. — Quant à l'espèce particulière de combat en armes qui se faisait avec des armes de gladiateur, et dont Antyllus parle dans ce chapitre, il est évident que les anciens Grecs ne pouvaient la connaître, puisque les gladiateurs étaient une institution romaine qui resta complétement inconnue aux Grecs jusqu'à l'époque où ils eurent des rapports avec les Romains. D'après Nicolas de Damas (ap. Athen. IV, p. 153 f), ces derniers l'avaient empruntée aux Étrusques.

15 P. 535, l. 2, πρῶτον δέ] Il nous aurait été facile de rétablir la construction un peu chancelante de notre texte, en changeant ici δέ en μέν et en supprimant γάρ après μονομάχων (l. 4), mais nous avons mieux aimé, avec M. Dübner, ne

rien changer au texte, de peur d'effacer ici les traces d'une lacune.

P. 535, l. 5, πρὸς πίονα ώς πρὸς ἀντίπαλον] Citons ici Végèce (De re mil. I, 20 11): «A singulis tironibus pali defigebantur in terram ita ut micare non possent « et sex pedibus eminerent : contra illum palum veluti adversarium tiro cum « crate et clava, tamquam cum gladio se quisque exercebat et scuto, ut nunc « quasi caput aut faciem peteret, nunc a lateribus minaretur, interdum conten- « deret poplites et crura ferire, recederet, assultaret, insiliret et quasi præsen-25 « tem adversarium, sic palum omni impetu, omni bellandi arte tentaret. »

P. 535, l. 8, \(\varphi \lambda \nu\) Le pileus est décrit de la manière suivante par Laurentius (De re vest. in Gronovii Thes. antiq. Græc. t. IX, p. 944): «Est capitis «tegumentum ex lana arctata vel floccis quasi pilis contextus...erant rotundi, «sphærulæ instar dimidiatæ, acumen unum in capite habentes nec totum ad 30 «caput comas obtegentes, sed tertiam partem a fronte inopertam relinquebant.»

P. 535, l. 11-12, ωᾶσαν ἄλλην ἀποδίωξιν] Il nous semble qu'Antyllus a voulu dire par cette phrase assez obscure, que ceux qui faisaient habituellement usage de l'hoplomachie résistaient merveilleusement bien à l'essoufflement.

CH. 37, p. 536, ł. 1, κατὰ μἐν ἐπίπουρον] Diogène Laërte (X, 26, 117), et 35 avec un léger changement Galien (Comm. III in Ep. I, § 4, t. XVII°, p. 521), nous ont conservé les mots d'Épicure lui-mème: «Συνουσία δὲ ἄνησε μὲν οὐδέ-«ποτε, ἀγαπητὸν δὲ εἰ μὴ καὶ ἔδλαψεν.» —- Voy. du reste aussi Plutarque (Sympos. III, 6). Palladius (ad Epid. VI, v, 19, ap. Dietz, t. II, p. 143) cherche à concilier l'opinion d'Épicure avec celle d'Hippocrate (voy. ch. 38, p. 542, l. 1) 40 en disant: « ἐπεῖνος μὲν γὰρ ὡς Φυσικὸς ΦιλόσοΦος οὐν ἤθελε τὴν ψυχὴν εἰς ῥύπον « τοῦ σώματος κατενεχθῆναι, ἡμεῖς δὲ ὡς ἰατροὶ, ἐπειδὴ τότε ὑγείαν ἐποιήσαμεν διὰ « τῶν ἀΦροδισίων, κεχρήμεθα αὐτοῖς.»

P. 538, l. 12, μετά ταῦτα δὲ ἀθρόως, κ. τ. λ.] On remarquera que la leçon de Galien «ἀθρόα τις ἀποχή τῶν ωρόσθεν» se lie mieux que notre texte avec ce qui 45 précède, mais très-mal avec les mots «ἐσχυροί τε καὶ νέοι» qui suivent. Nous

croyons donc que Galien a en effet écrit « ἀθρόα τ. ἀπ. τ. ωρ.,» mais qu'Oribase à la place de ces mots, a mis ceux de notre texte, car on remarquera que l'extrait du traité De loc. affect. finit justement à ces mots, tandis que celui du traité De san. ta. commence aux mots loγ. τ. π. ν.

CH. 38, p. 541, l. 10, καί τινας ἐπιλήπ/ους ἐπαυσεν] De même on lit dans Celse (III, 23): «Sæpe eum (morbum comitialem) si remedia non sustulerunt, «in pueris veneris, in puellis menstruorum initium tollit,» dans Scribonius Largus (Comp. 18, où il s'agit de la même maladie) : « Pueros vel virgines libe-«rari post complexum et devirginationem, » et dans Pline (XXVIII, 10, ol. 4): «Multa genera morborum primo coitu solvuntur primoque feminarum mense. » 10 Au contraire Galien (Comm. V in Ep. VI, \$ 26, t. XVII b, p. 289) dit : «Γινώ-«σκουσι δ' ήμεῖς, ότι τε τὴν ἐπιληψίαν καὶ τὰ ἄλλα όσα Φλεγματικὰ νοσήματα μεγά-«λως δυίνησιν ή μεταβολή της των σαίδων ήλικίας είς την των μειρακίων, εί καί «χωρίς τῶν ἀφροδισίων χρήσεως γίνοιτο.» Hippocrate (Aph. II, 45; III, 28; et V, 7, et peut-être Epid. VI, 1, 4, t. V, p. 268) semble aussi presque toujours 15 attribuer le changement favorable qui s'opère souvent dans la santé des enfants, à l'époque de la puberté, à ce développement lui-même et non aux rapprochements sexuels. Des opinions analogues sont exprimées par Celse (II, 8, p. 64 et 69, éd. Targa), par Arétée (Cur. acut. I, 5, pag. 181; Sign. diut. I, 4, p. 65; Cur. diut. I, 4, p. 250), par Galien (Comment. sur les passages cités 20 d'Hippocrate, t. XVIIa, p. 824; h, p. 548, 640 et 791), par le faux Galien (Introd. 13, t. XIV, p. 740), et par Cœlius Aurél. (Chron. I, 4, p. 295). -Alexandre de Tralles (I, 15, p. 63 et 64) et Paul d'Égine (III, 13) ont même une telle confiance dans ce changement, qu'ils conseillent d'abandonner l'épilepsie à elle-même chez les enfants à la mamelle, et un auteur hippocratique 25 (De morb. sac. \$ 10, t. VI, p. 380) dit : «Passé vingt ans on n'est guère attaqué « de cette maladie, à moins que le germe n'en date de l'enfance, et elle ne survient « que chez peu ou point de sujets. » Dans tous les écrits hippocratiques il n'existe qu'un seul endroit encore assez obscur (Ep. VI, v, 15, t. V, p. 320), où l'auteur exprime une opinion analogue à celle de Pline et de Scribonius Largus; on y lit 30 «τας έπαυξέας νούσους μίξις.» D'après l'explication qui nous semble la plus vraisemblable et qu'on doit à Sabinus (voy. Gal. Comm. t. XVIIIb, p. 288 et 289), « αἱ ἐπαυξέες νοῦσοι» sont les maladies des enfants qui vont croissant jusqu'à l'époque où ils peuvent se livrer aux plaisirs de l'amour, et avant ulzes il faut sous-entendre &φελεῖ. Asclépiade (ap. Cœl. Aurel. l. l. p. 822) avait recommandé 35 le coît contre l'épilepsie, et le même Cœlius parle (ibid. p. 314) encore d'autres médecins qu'il ne nomme pas, mais qui avaient donné le même conseil. Arétée (Cur. diut. l. l. p. 252) raconte même que certains avaient voulu hâter l'époque où ils pussent faire jouir leurs jeunes malades de ce remède souverain, cependant, dit-il (p. 254) : «Προσέκοψαν ές την Φύσιν τοῦ νοσήματος · οὐκέτι γάρ 40 « έγκαιροί τινες ήσαν την άρχην της ξυνουσίης, ωροσινόμενοι άωρίη του ωρήγματος.» Cependant le traitement contraire ne manquait pas non plus de partisans : ainsi Praxagore (ap. Ccel. Aurel. l. l. p. 320) et Alexandre de Tralles (l. l. p. 80) recommandent la continence dans l'épilepsie; Celse dit (III, 23, p. 159): «Fugere oportet.....venerem.» On tit dans Arétée (l. l. p. 253) : « ὀρχή δὲ καὶ 45

« λαγνείη κακόν, » et dans Cœl. Aurél. (l. l. p. 313) : «Servanda præterea multo «tempore omnis nimietas, ut.....libido, » et dans Paul d'Égine (l. l.) : «Åπε-«χέσθωσαν.....ἀφροδισίων ωλειόνων.» Galien (Loc. aff. V, 6, t. VIII, p. 431) cite même parmi les causes de l'épilepsie «ὁπότε......ἀφροδισίοις ἀκαιρότερον 5 «χρήσοιντο.» Suivant Cœlius Aurél. (l. l. p. 314), certains médecins avaient même recommandé la castration contre l'épilepsie. Cette manière de voir sur les inconvénients des rapprochements sexuels dans l'épilepsie tenait peut-être à l'opinion que le coît était une petite épilepsie, opinion que Sabinus (ap. Galen. Gomm. III in Ep. I, § 4, t. XVII «, p. 521) attribue à Démocrite, et Macrobe 10 (Sat. II, 8), à Hippocrate. Cœlius Aurél. (l. l. p. 318) s'est plu à développer cette compargison avec détail, en disent : «Similem facit membrorum motum

cette comparaison avec détail, en disant: «Similem facit membrorum motum « diverso contractu, anhelatione et sudore attestante et oculorum conversione « cum rubore vultus, ac deinde post effectus displicere facit sibimet corpus cum « pallore et quadam debilitate vel mœstitudine, et adeo nervos afficere male 15 « videtur, ut sæpe imminente accessione per somnum jactu seminis ægri propur« gentur, quod Græci δνειρόγονον (δνειρωγμόν) vocaverunt. » — Aristote, au con-

traire (De somn. et vig. p. 457, 1. 8), assimile l'épilepsie au sommeil.

P. 544, l. 4, ἐκλείποντες] Peut-être vaudrait-îl mieux lire ici ἐκλιπόντες. P. 544, l. 9, ἀκοντισμοί] Voyez, sur l'exercice du javelot, Krause, l. l. p. 465

20 sqq.

P. 544, l. 10, σεριάγουσι τὴν τροΦὴν ἐτέρωσε μᾶλλον] C'est en vue de la même théorie, prise en sens inverse, que Philagrius (ap. Aēt. XI, 34) et Alex. de Tralles (IX, 10, p. 557-58) recommandent d'employer les exercices des parties supérieures, comme les haltères et le jeu de paume, contre le flux séminal 25 et le priapisme. — Voy. aussi Galien, De san. tu. VI, 14, t. VI, p. 445.

P. 547, l. 10, Κάλλιστον οὖν ἐπὶ σίτφ μίσγεσθαι] De même Ĥippocrate (De superf. p. 265, l. 8; et De steril. p. 678, l. 45) donne les préceptes suivants: «ὁ δὲ ἀνὴρ μὴ μεθυσκέσθω, μηδὲ οἶνον λευκὸν σινέτω, ἀλλ' ὅστις ἰσχυρότατος καὶ «ἀκρατέστατος, καὶ σιτία σιτείσθω ἰσχυρότατα καὶ μὴ Θερμολουτείτω, ἰσχυέτω δὲ καὶ ὑρισκέσω, καὶ σιτία σιτείσθω τοῦν μὴ ἔνμθερόντον τοῦ σισκυματί.» Aristote

30 « καὶ ὑγιαινέτω, καὶ σιτίων ἀπεχέσθω τῶν μὴ ξυμφερόντων τῷ ϖρήγματι.» Aristote (Probl. III, 33) dit : «Καὶ μετὰ τὰ σιτία ἀφροδισιασΓικοὶ, καὶ κελέσουσιν ἀρισΓὰν « μὲν ϖολὺ, δειπνεῖν δὲ ὀλίγον.» Palladius (Comm. in Epid. VI, vI, 5, ap. Dietz, t. II, p. 156-57) semble tenir le milieu entre les deux, en disant: «Θρα οἶν ὅτι « καὶ ἐν ὑγιεινοῖς ϖαραγΓέλμασι τάτΓεται τὰ ἀφροδίσια· ὅρα δὲ καὶ τέχνην Ἱπποκρά-

35 «τους· οὐδὲ γὰρ σαρέλαβε τὰ ἀφροδίσια ἡ σρὸ τροφῆς ἡ εὐθὺς μετὰ τὴν τροφὴν, «σρὸ μὲν τροφῆς, ἵνα μἡ ἐκκεχολωμένω καὶ ζέοντι τῷ σώματι τοιοῦτον βρασμόν «ἐπιτάξη, μετὰ τροφὴν δὲ, ἵνα μήπως ὡμὴ ἐξελκομένη ἡ τροφὴ σολλὰ κακὰ «σοιήση.» — Voy. aussi Plutarque, Sympos. III, 6, 2 et 4.

P. 548, l. 7, πρὸς τὰς παιδοποιίας Hippocrate dit, au contraire (De superf. 40 p. 263, l. 2; et De steril. p. 679, l. 6): «Καὶ ἡ μὲν γυνὰ ἄσιτος ἔσΤω, ὁ δ' ἀνὰρ «ἀθώρηντος, ψυχρῷ δὲ λελουμένος καὶ εὐωχούμενος (Superf. σιτηθείς) σιτία δλίγα «ξύμφορα.» Aristote aussi se demande (Probl. III, 33): «Διὰ τί οἱ μεθύσκοντες «ἀδύνατοι ἀφροδισιάζειν;» et Platon (Leg. II, p. 674 b) veut que ni l'homme ni la femme ne boivent du vin le soir (νύντωρ), au cas où ils se proposeraient d'en-45 gendrer des enfants.

P. 549, l. 4-5, την δε πεχρονισμένην ἐπιξηραίνουσιν] De même on lit dans Hip-

pocrate (Ep. VI, v, 15, t. V, p. 320) : «Μίξις τὰ κατὰ τὴν γασθέρα σκληρύνει,» et dans Aristote (Probl. IV, 18) : «Διὰ τί τὰ ἀφροδίσια τὴν ποιλίαν ψύγει καὶ « Enpaiver; » nous ne connaissons aucun autre passage 1 qui exprime la même opinion. On a regardé comme tel un passage du VIIe livre des Epid. (\$ 122, t. V, p. 468) où on lit : «Πορνείη άχρωμος δυσεντερίης άκος, » et qui a donné lieu à beaucoup de commentaires. M. Littré traduit : « Le coît remède de la dyssenterie. » Mais M. Rosenbaum (Die Lustseuche im Alterthum, p. 216) avait déjà remarqué que wopvein ne se prend jamais dans un sens actif et n'est par conséquent pas synonyme du latin scortatio; nous croyons donc qu'il faut le traduire en français par prostitution. M. Littré dit encore à la fin de sa note : άχρωμος reste inex- 10 pliqué. Mais il nous semble que le mot άχρωμος, quoique n'étant pas d'un usage très-fréquent en grec, a cependant une signification bien déterminée. Dans Suidas on lit : «ἀχρωμος · ἀναιδής, » et Suidas lui-même cite un passage d'Artémidore (IV, 44) où ce mot est justement employé comme épithète du même acte (πορνεία) qu'il sert à qualifier dans le passage en question d'Hippocrate. 15 Bernhardy, dans sa note à l'endroit cité de Suidas, rassemble encore quelques autres exemples d'un emploi analogue de ce mot, auxquels on pourrait ajouter le Lex. rhetor. (dans Bekker, Anecd. p. 475). Il nous semble donc que le véritable sens des mots d'Hippocrate est « une prostitution éhontée est un remède «contre la dyssenterie, » et on voit par conséquent qu'ils n'ont que des rapports 20 assez éloignés avec notre texte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous ne regardons pas comme tels les compilateurs qui ont puisé à la même source qu'Oribase (Aët. III, 8; et Paul. Æg. I, 35).

### EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1. [P. 484 et p. 656, l. 10.] Nous avons emprunté à Mercuriali (III, 7, p. 207) cette figure, qui représente la rétention du souffle. Elle faisait partie des copies d'antiques que Mercuriali dit avoir reçues de Liguori. Welcker (Zeitschrift für Geschichte und Auslegung der alten Kunst, I, p. 267) et Krause (p. 397, note 8) doutent de l'authenticité de ces représentations. Cependant nous relèverons une circonstance qui prouve fortement en faveur de cette authenticité, c'est que trois des quatre personnages qui y sont représentés ont la coiffure particulière aux pancratiastes, laquelle consistait en une touffe de cheveux longs sur le sommet de la tête, tandis que le reste de la chevelure était très-courte. (Voy. Krause, p. 541.) Mercuriali ne connaissait pas la signification de cette particularité. Du reste il dit (l. l.) de cette figure : «In ipsis videre licet fascias pectori « et costis, ut meminit Galenus, circumvolutas. » Cependant Galien ne parle pas de bandes à propos de la rétention du souffle; ce qui a induit Mercuriali en erreur, c'est que Galien a traité de cet exercice (De san. tu. III, 2, t. VI, p. 176 (immédiatement avant la friction qu'on fait au moyen de bandes entourant le corps.

Les cinq figures suivantes ont été empruntées à Krause.

Fig. 2. [P. 521 et p. 662, l. 17.] Éphèbe tenant dans la main droite le cerceau et la baguette; sur la main gauche il porte un coq combattant, et sur le bras gauche un linge. Le vieillard est probablement un juge des jeux publics, comme son bâton l'indique. — Passeri (Pitt. di. vas. d. ant. Etr. II, 156).

Fig. 3. [P. 532 et p. 665, l. 27.] Représente un individu qui va s'élancer pour sauter; il porte des haltères à anse. Vase antique de la collection de Ha-

milton décrite par Tischbein (t. IV, pl. 43).

Fig. 4. [*Ibid.*] Représente deux sauteurs avec des haltères de la forme antique (Hamilton, *Ant. étrusq.* éd. Hancarville, t. IV, tab. 38).

Fig. 5. [P. 525 et p. 636, l. 13.] Deux lutteurs exécutant le mouvement spé-

cial nommé δράσσειν (Visconti, Museo Pio-Clem. V, pl. 37).

Fig. 6. [Ibid.] Représente deux lutteurs qui portent, suivant la plus ancienne coutume, un περίζωμα autour des reins; plus tard, comme on sait, la nudité absolue était de rigueur. (Voyez, sur l'époque de ce changement de mœurs athlétiques, Krause, l. l. p. 353 et 405, et surtout les Olympia du même auteur p. 339.) — Clarac, Musée de sculpture, t. II, p. 228, n° 362. D'après Krause (Gymn. und Agon. p. 418), cette figure représente plus spécialement la manœuvre appelée en termes de gymnastique ελκειν.

Fig. 7 et 8. [Ibid.] Groupes de deux jeunes garçons (waïdes) qui luttent (Galerie de Florence, vol. II, 15, 4. Musée de Florence, p. Dav. t. III, tab. 63).



Tirm .

### TABLE DES CHAPITRES1.

### LIVRE I.

DES ALIMENTS.

| Cha  | p                                                                              | Pages. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Préface                                                                        | 1      |
| 1.   | Des bonnes et des mauvaises qualités des céréales, tiré de GALIEN <sup>2</sup> |        |
|      | (Hipp. Aff. § 60, et Vict. rat. II, § 56, t. VI, p. 266 et 566-68).            | 3      |
|      | Du froment, tiré d'Athénée (Diosc. II, 107)                                    | 10     |
| 3.   | De l'usage des viandes d'après les saisons (Cf. II, 28)                        | 15     |
| 4.   | Du froment bouilli, tiré de Galien (Paul. I, 78; Act. Spir. anim.              |        |
|      | II, 5)                                                                         | 16     |
| 5.   | De l'alica (Hipp. Vict. rat. II, \$ 42, t. VI, p. 542; Diosc. II, 18;          |        |
|      | Paul. I, 78; Psellus, Vict. rat. II, 13; Anonym. ed. Ideler, 34. —             |        |
|      | Cf. IV, 1, p. 258, l. 7 suiv.)                                                 | Ib.    |
| 6.   | De l'amidon (Diosc. II, 123; Siméon Seth, p. 6; Anonym. ed. Erme-              |        |
|      | rins, 2)                                                                       | 17     |
| 7.   | Des gâteaux faits avec de la farine                                            | 18     |
| 8.   | Du pain de froment (Hipp. Aff. § 51, 52; Vict. rat. II, § 42, t. VI,           |        |
|      | p. 260 et 540; Athen. III, 74 et 83; Diosc. II, 107; Paul. I, 78;              |        |
|      | Act. Spir. anim. II, 5; Sim. Seth, p. 147; Psellus, II, 10; Anon.              |        |
|      | ed. Erm. 2. — Cf. IV, 8)                                                       | 22     |
| 9.   | Du pain, tiré d'Athénée (Hipp. Vict. rat. II, § 44, t. VI, p. 542;             |        |
|      | Athen. III, 83)                                                                | 24     |
| 10.  | De l'orge, tiré de Galien (Hipp. Vict. rat. \$ 40 et 54, p. 536 et 562;        |        |
|      | Diosc. II, 108; Paul. I, 78; Act. Spir. anim. II, 5; Anonym. ed.               |        |
|      | Ermer. 2)                                                                      | 25     |
| 11.  | Sur le même sujet, tiré d'Athénée                                              | 26     |
| 12.  | De l'alphiton et de la maza, tiré de Galien (Hipp. Aff. § 52; Vict.            |        |
|      | rat. II, \$ 40 et 44, t. VI, p. 260, 536-8 et 542; Aëtius, I, voce             |        |
|      | μριθή; Paul. I, 78)                                                            | Ib.    |
| ı 3. | Du petit et du grand épeautre (Hipp. Vict. rat. II, § 43, t. VI, p. 542;       |        |
|      | Diosc. II, 111, 113, 115; Act. Spir. anim. II, 5; Sim. Seth, p. 32).           | 27     |
| ι4.  | De l'avoine (Hipp. Vict. rat. II, \$ 44, t. VI, p. 542; Diosc. II, 116;        |        |
|      | Sim. Seth, p. 117)                                                             | 29     |
| 5.   | Du petit millet et du grand millet, qu'on appelle aussi méline (Hipp.          |        |

<sup>2</sup> Tous les chap., pour lesquels le nom de l'auteur original n'est pas indiqué, proviennent

de la même source que le chapitre antérieur qui porte cette indication.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En mettant à la suite de chaque chapitre, quand il y a lieu, l'indication des passages parallèles, soit d'Oribase, soit des auteurs qui ont traité du même sujet que lui, et qui, pour la plupart, ont puisé aux mêmes sources, nous avons fourni aux lecteurs des renseignements utiles, et le moyen de retrouver la source des variantes non tirées des mss.

| 672  |                                                                                                                                          | Pages.    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Chap | Vict. rat. II, \$ 45, t. VI, p. 542; Diosc. II, 119 et 120; Paul. I,                                                                     | Pages.    |
|      | 78; Act. Spir. anim. II, 5; Sim. Seth, p. 92; Psellus, II, 11;                                                                           |           |
|      | Anon. ed. Erm. 2; Anon. ed. Idel. 32. — Cf. IV, 10)                                                                                      | 30        |
| 16.  | Du riz (Diosc. II, 117; Aët. I; Paul. I, 78; Act. Spir. anim. II, 5; Sim.                                                                | 21        |
|      | Seth, p. 79; Psellus, II, 12; Anon. Erm. 2; Anon. Idel. 33)<br>Des lentilles (Hipp. Vict. acut. § 18, t. II, p. 486; Vict. rat. II, § 45 | 31        |
| 17.  | et 54, t. VI, p. 542 et 562; Diosc. II, 129; Paul. I, 79; Act. Spir.                                                                     |           |
|      | anim. II, 5; Sim. Seth, p. 137; Psellus, II, 14; Anon. ed. Erm. 2;                                                                       |           |
|      | Anon. ed. Idel. 35)                                                                                                                      | Ib.       |
| 18.  | Des fèves (Hipp. Vict. rat. II, § 45, t. VI, p. 542; Diosc. II, 127;                                                                     |           |
|      | Aët. I; Paul. I, 79; Sim. Seth, p. 134; Psellus, II, 15; Anon. ed.                                                                       |           |
|      | Erm. 2; Anon. ed. Idel. 36)                                                                                                              | 33        |
|      | Des pois grecs (Hipp. Vict. rat. II, \$ 45, t. VI, p. 542; Paul. I, 79).                                                                 | 34        |
| 20.  | Des pois chiches (Hipp. Vict. acut. § 18, t. II, p. 486; Vict. rat. II,                                                                  |           |
|      | \$ 45 et 54, t. VI, p. 542 et 562; Diosc. II, 126; Athen. II, 44;                                                                        |           |
|      | Paul. I, 79; Act. Spir. anim. II, 5; Sim. Seth, p. 27 sqq.; Psel-                                                                        |           |
|      | lus, II, 16; Anon. ed. Erm. 2; Anon. ed. Idel. 37)                                                                                       | 35        |
| 21.  | Des lupins (Hipp. Vict. acut. \$ 18, t. II, p. 486; Vict. rat. II, \$ 45;                                                                |           |
|      | t. VI, p. 544; Athen. II, 45; Paul. I, 79; Psellus, II, 17; Anon.                                                                        | 26        |
|      | ed. Erm. 2; Anon. ed. Idel. 38)                                                                                                          | 36        |
| 22.  | Eunap. I, 45; Paul. I, 79; Psellus, II, 18; Anon. ed. Idel. 39)                                                                          | Ib.       |
| 23   | Des phasèles et des gesses à fleurs jaunâtres (Hipp. Vict. rat. II, 45,                                                                  | 10.       |
| 20.  | t. VI, p. 542; Aët. I voce φάσηλοι; Paul. I, 79; Act. Spir. anim. II,                                                                    | *         |
|      | 5; Psellus, II, 19; Anon. ed. Idel. 40)                                                                                                  | 37        |
| 24.  | Des gesses (Aët. I; Psellus, II, 20; Anon. ed. Idel. 41)                                                                                 | 38        |
|      | Des gesses chiches (Aët. I)                                                                                                              | 39        |
|      | Des haricots ou phaséoles (Hipp. Vict. rat. II, \$ 45, t. VI, p. 542;                                                                    |           |
|      | Diosc. II, 130; Aët. I; Paul. I, 79; Anon. ed. Erm. 2)                                                                                   | 40        |
|      | De l'ers (Hipp. Vict. rat. II, \$45, t. VI, p. 544; Diosc. II, 131)                                                                      | Ib.       |
| 28.  | Du sésame et de l'érysimon (Hipp. Aff. § 55, et Vict. rat. II, § 45,                                                                     |           |
|      | t. VI, p. 266 et 544; Diosc. II, 121; Sim. Seth, p. 116; Psellus,                                                                        |           |
|      | II, 21; Anon. ed. Idel. 42)                                                                                                              | 41        |
| 29.  | De la graine de pavots (Hipp. Vict. rat. II, \$ 45, t. VI, p. 544;                                                                       | 40        |
| 2 -  | Diosc. IV, 65)                                                                                                                           | 42        |
|      | De la graine de lin (Hipp. Vict. rat. II, § 45, t. VI, p. 544; Aët. I).                                                                  | Ib.<br>43 |
|      | De l'ormin (Hipp. Vict. rat. II, § 45, t. VI, p. 544; Diosc. III, 135). Du chanvre (Diosc. III, 155; Aët. I; Sim. Seth, p. 45; Anon. ed. | 4.0       |
| 02.  | Idel. 43)                                                                                                                                | Ib.       |
| 33.  | De la graine du gatilier (Aët. I)                                                                                                        | Ib.       |
|      | Du jarceau et de la vesce                                                                                                                | 44        |
| 35.  | De la courge (Hipp. Aff. \$ 55; Vict. rat. II, \$ 54, t. VI, p. 266 et 560;                                                              |           |
|      | Athen. II, 53 et 78, IX, 14; Aët. I; Paul. I, 80; Act. Spir. anim.                                                                       |           |
|      | II, 6; Sim. Seth, p. 46; Pselfus, II, 22; Anon. ed. Idel. 44. —                                                                          |           |
|      | Cf. II, 69, p. 184, l. 6; IV, 1, p. 263, l. 1 et 11, p. 304, l. 14)                                                                      | Ib.       |
| 36.  | Des pastèques (Hipp. Aff. II, \$ 57, t. VI, p. 266; Diosc. II, 163;                                                                      |           |

|     | TABLE DES CHAPITRES.                                                       | 673    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cha | Athen II -9. Ast T. Alex Thell VII -/ 2 Deal I O                           | Pages. |
|     | Athen. II, 78; Act. I; Alex. Trall. VII, 14, p. 370; Paul. I, 80;          |        |
|     | Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 89; Psellus, II, 23; Anon.           |        |
| 0   | ed. Idel. 45)                                                              | 46     |
| 37. | Des melons (Paul. I, 80; Sim. Seth, p. 126; Psellus, II, 24; Anon.         |        |
|     | ed. Idel. 46)                                                              | 47     |
| 38. | Des concombres (Hipp. Aff. \$ 57; Vict. rat. II, 55, t. VI, p. 266 et 564; |        |
|     | Diosc. II, 164; Athen. II, 78, et III, 5; Aët. I; Paul. I, 80; Act. Spir.  |        |
|     | anim. II, 6; Sim. Seth, p. 5; Psellus, II, 25; Anon. ed. Idel. 47).        | Ib.    |
| 39. | Des figues (Hipp. Vict. rat. II, § 55, t. VI, p. 564; Diosc. I, 83;        |        |
|     | Athen. II, 15-19; ad Eunap. I, 10°; Aët. I; Paul. I, 81; Act. Spir.        |        |
|     | anim. II, 6; Sim. Seth, p. 39 et 106; Psellus, II, 26 et 27; Anon.         |        |
|     | ed. Idel. 48 et 49)                                                        | 48     |
| 40. | Sur le même sujet, tiré de Rufus (Anon. ed. Idel. 49)                      | 50     |
|     | Du raisin, tiré de Gallen (Hipp. Vict. rat. II, \$ 55, t. VI, p. 564;      |        |
|     | Diosc. V, 3; Aët. I; Paul. I, 81; Sim. Seth, p. 108; Psellus, II,          |        |
|     | 2; Anon. ed. Idel. 50)                                                     | 51     |
| 42. | Des raisins secs (Hipp. Aff. § 55, t. VI, p. 266; Aët. I; Paul. I, 81;     |        |
|     | Sim. Seth, p. 110; Psellus, II, 29; Anon. ed. Idel. 51)                    | 55     |
| 43. | Des sycamins, qu'on appelle aussi mûres (Hipp. Vict. rat. II, § 55,        |        |
|     | t. VI, p. 562; Diosc. I, 180; Athen. II, 37; Aët. I, νοce μόρα;            |        |
|     | Paul. I, 81)                                                               | 57     |
| 44. | Des fruits de la ronce (Diosc. IV, 37; Athen. II, 37)                      | 58     |
|     | Du fruit de l'églantier (Diosc. I, 123)                                    | 59     |
|     | Des baies de genévrier                                                     | 1b.    |
|     | Des pêches (Diosc. I, 164; Athen. III, 24; Aët. I, voce μῆλα; Paul. I,     |        |
| •   | 81; Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 101)                             | 60     |
| 48. | Des abricots et des abricotins (Diosc. I, 165; Aët. I, voce μῆλα;          |        |
|     | Paul. I, 81; Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 14)                     | 1b.    |
| 49. | Des pommes (Hipp. Vict. rat. II, § 55, t. VI, p. 562; Diosc. I, 159,       |        |
|     | 161-63; Athen. III, 20; Act. I; Paul. I, 81; Act. Spir. anim. II,          |        |
|     | 6; Sim. Seth, p. 65; Psellus, II, 30; Anon. ed. Idel. 52)                  | 61     |
| 5o. | Des coings et des poires à coings (Diosc. I, 160; Athen. III, 20;          |        |
|     | Paul. I, 81; Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 43; Psellus, II,        |        |
|     | 31; Anon. ed. Idel. 53)                                                    | 63     |
| 51. | Des poires et des grenades (Hipp. Aff. § 54, et Vict. rat. II, § 55,       |        |
|     | t. VI, p. 262 et 562; Diosc. I, 167; Aët. I; Alex. Trall. III, 8; et       |        |
|     | VIII, 8, p. 205 et 443; Paul. I, 81; Act. Spir. anim. II, 6; Sim.          |        |
|     | Seth, p. 4 et 99; Psellus, II, 30; Anon. ed. Idel. 54)                     | 64     |
| 52. | Des nèfles et des sorbes (Hipp. Vict. rat. II, § 55, t. VI, p. 562;        |        |
|     | Diosc. I, 169 et 173; Aët. I; Paul. I, 81; Act. Spir. anim. II, 6;         |        |
|     | Sim. Seth, p. 72; Psellus, II, 32; Anon. ed. Idel. 55)                     | Ib.    |
| 53. | Des dattes (Diosc. I, 148; Athen. XIV, 66; Aët. I; Paul. I, 81; Sim.       |        |
|     | Seth, p. 131; Psellus, II, 33; Anon. ed. Idel. 56)                         | 65     |
| 54. | Des olives (Diosc. I, 138; Athen. II, 47; Aët. I; Paul. I, 81; Sim.        |        |
|     | Seth, p. 30; Psellus, II, 34; Anon. ed. Idel. 57 Cf. II, 69,               |        |
|     | p. 184, l. 10)                                                             | 66     |
|     | 1. 44                                                                      |        |
|     | 44                                                                         |        |

| 674         |                                                                                                                                                                                                                |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Сhар<br>55. | Des noix et des noisettes (Hipp. Vict. rat. II, \$ 55, t. VI, p. 564; Diosc. I, 178 et 179; Athen. II, 41-43; Aët. I; Paul. I, 81; Act. Spir. AnimII, 6; Sim. Seth, p. 45 et 63; Psellus, II, 35; Anon.        | Pages.      |
| 56.         | ed. Idel. 58)                                                                                                                                                                                                  | 67          |
| 57.         | p. 3; Psellus, II, 36; Anon. ed. Idel. 59)                                                                                                                                                                     | 68          |
| 58.         | Des prunes (Diosc. I, 174; Athen. II, 33; Paul. I, 81; Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 22)                                                                                                               | Ib.         |
| 5g.         | Des jujubes (Paul. I, 81; Sim. Seth, p. 32; Anon. ed. Idel. 60)<br>Des caroubes (Diosc. I, 158; Paul. I, 81; Sim. Seth, p. 77; Psel-                                                                           | 70          |
|             | lus, II, 38; Anon. ed. Idel. 62)                                                                                                                                                                               | Ib.         |
| .,          | 4; Sim. Seth, p. 52; Psellus, II, 39; Anon. ed. Idel. 63)                                                                                                                                                      | Ib.         |
| 62.         | Des sycomores (Diosc. I, 181; Athen. II, 36; Aët. I; Paul. I, 81)                                                                                                                                              | 71          |
|             | Du fruit de la persée (Diosc. I, 187)                                                                                                                                                                          | 72          |
| 64.         | Du citron (Diosc. I, 166; Athen. III, 25-29; Paul. I, 81; Sim. Seth, p. 50; Anon. ed. Idel. 64)                                                                                                                | Ib.         |
| 65.         | Des plantes sauvages (Hipp. Vict. rat. II, \$ 54, t. VI, p. 560; Psellus, II, 40; Anon. ed. Idel. 65)                                                                                                          | 73          |
|             | LIVRE II.                                                                                                                                                                                                      |             |
|             | [DES ALIMENTS.]                                                                                                                                                                                                |             |
| 1.          | De la laitue, tiré de Gallen (Hipp. Vict. rat. II, \$ 54, t. VI, p. 558; Diosc. II, 164; Athen. II, 81; Aët. I; Paul. I, 74; Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 66; Psellus, II, 40; Anon. ed.              | 74          |
| 2.          | Idel. 66)                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2           | Idel. 67)                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b> b. |
| ٠.          | De la mauve (Diosc. II, 144; Athen. II, 52; Aët. I; Paul. I, 74; Sim. Seth, p. 67. — Cf. IV, 11, p. 304. l. 10 sqq.)                                                                                           | 75          |
| 4.          | De la bette (Hipp. Aff. \$ 55, et Vict. rat. II, \$ 54, t. VI, p. 266, 560 et 562; Diosc. II, 149; Athen. VIII, 11; Aët. I; Paul. I, 74; Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 114; Psellus, II, 41; Anon. ed. | 70          |
| 5.          | Idel. 68)  Du chou (Hipp. Aff. § 55, et Vict. rat. II, § 54, t. VI, p. 266, 560 et 562; Diosc. II, 146; Aët. I; Paul. I, 74; Act. Spir. anim. II, 6;                                                           | Ib.         |
|             | Sim. Seth. p. 47. — Cf. IV, 4)                                                                                                                                                                                 | 76          |

| IADLE DES GHAPITAES.                                                  | 0/0      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Chap.                                                                 | Pages    |
| 6. De la blite et de l'arroche (Hipp. Aff. § 55, et Vict. rat. II,    |          |
| t. VI, p. 266 et 560; Diosc. II, 143 et 145; Aët. I; Paul.            |          |
| Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 146)                            |          |
| 7. Du pourpier (Hipp. Vict. rat. § 54, t. VI, p. 558; Diosc. II       | ., 150;  |
| Aët. I; Act. Spir. anim. II, 6)                                       | 7        |
| 8. De la patience (Hipp. Aff. § 55, et Vict. rat. II, § 54, t. VI, p. | 266 et   |
| 560; Diosc. II, 140)                                                  | Ib       |
| 9. De la patience sauvage (Diosc. II, 140)                            |          |
| 10. De la morelle (Hipp. Vict. rat. II, \$ 54, t. VI, p. 558 et 562;  |          |
| IV, 71)                                                               |          |
| 11. Des plantes épineuses (Aët. I, νοce κινάρα; Paul. I, 74; Sim      | Seth.    |
| p. 49)                                                                |          |
| 12. Du maceron, de la berle, du smyrnium et du céleri (Hipp. Af       |          |
| et Vict. rat. II, \$ 54, t. VI, p. 266, 558 et 562; Diosc. II         |          |
|                                                                       |          |
| et III, 67, 71 et 72; Paul. I, 74; Act. Spir. anim. II, 6             |          |
| Seth, p. 112; Psellus, II, 42; Anon. ed. Idel. 69)                    |          |
| 13. De la roquette (Diosc. II, 169; Aët. I; Paul. I, 74; Psellus, I   |          |
| Anon. ed. Idel. 70)                                                   |          |
| 14. De l'ortie (Hipp. Vict. rat. II, § 54, t. VI, p. 558 et 562; Dio  |          |
| 92; Aët. I; Paul. I, 76)                                              |          |
| 15. Du gingidium et de l'aiguillette (Diosc. II, 166 et 167;          |          |
| Paul. I, 74)                                                          |          |
| 16. Du basilic (Hipp. Aff. § 54, et Vict. rat. II, § 54, t. VI, p.    | 262 et   |
| 558; Diosc. II, 170; Paul. I, 74; Sim. Seth, p. 16)                   |          |
| 17. Des tiges comestibles (Hipp. Vict. rat. II, 54, t. VI, p. 558; Di | osc. II, |
| 151; Athen. II, 62; Paul. I, 75; Act. Spir. anim. II, 6               | ; Sim.   |
| Seth, p. 8; Anon. ed. Idel. 71)                                       | Ib       |
| 18. Du navet ou bunias (Hipp. Vict. rat. II, 54, t. VI, p. 560; Dic   | osc. II, |
| 134 et 136; Athen. IX, 8; Aët. I; Paul. I, 76; Sim. Seth,             |          |
| — Cf. IV, 1, p. 263, l. 8)                                            |          |
| 19. Du gouet (Diosc. II, 197; Aët. I. — Cf. IV, 1, p. 263, l. 10).    |          |
| 20. De la serpentaire (Diosc. II, 196; Aët. I, voce dpov. — Cf.       |          |
| p. 264, 1. 3)                                                         |          |
| 21. De l'asphodèle (Aët. I. — Cf. IV, 1, p. 264, I. 5)                |          |
| 22. Du vaccet (Diosc. II, 200; Athen. II, 64, 67; Aët. I; Paul.       |          |
| Anon. ed. Idel. 72)                                                   |          |
| 23. De la carotte, du daucus et du carvi (Diosc. III, 52 et 59; Ath   |          |
| 12; Aët. I; Paul. I, 76; Sim. Seth, p. 24 et 56; Anon. ed. Ide        |          |
| 24. Des truffes (Diosc. II, 174; Athen. II, 60; Paul. I, 77; Ac       |          |
| anim. II, 6; Sim. Seth, p. 128; Anon. ed. Idel. 74)                   |          |
|                                                                       |          |
| 25. Des champignons (Diosc. IV, 83; Athen. II, 59; Act. I; Paul.      |          |
| Act. Spir. Anim. II, 6; Sim. Seth, p. 5)                              |          |
| 26. Du radis (Hipp. Vict. rat. II, \$ 54, t. VI, p. 558; Diosc. II    |          |
| Aët. I; Paul. I, 77; Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 102        |          |
| ed. Idel. 75)                                                         |          |
| 27. Des oignons, du poireau, de l'ail et du poireau des vignes        | (тірр.   |
|                                                                       | 44.      |

| 67  |                                                                                                                               |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cha | Vict. acut: \$ 18, t. II, p. 482; Aff. \$ 54, et Vict. rat. II, \$ 54,                                                        | Pages.         |
|     | t. VI, p. 264, 556-58 et 562; Diosc. II, 178-181; Athen. IX, 13;                                                              |                |
|     | Aët. I; Paul. I, 76; Act. Spir. anim. II, 6; Sim. Seth, p. 53, 93                                                             |                |
| . 9 | et 117; Anon. ed. Idel. 75. — Cf. 69, p. 184, l. 2 sqq.)  De la nourriture tirée des animaux (Hipp. Vict. acut. \$ 18, t. II, | 89             |
| 20. | p. 488-89; Affect. \$ 49, 51 et 52; Vict. rat. II, \$ 46, 49 et 56,                                                           |                |
|     | t. VI, p. 258, 260, 262, 544-46, 552, 564-66; Athen. IX, 66;                                                                  |                |
|     | Aët. II, 121; Paul. I, 84; Act. Spir. anim. II, 7; Sim. Seth, p. 2,                                                           |                |
|     | 12, 25, 27, 62, 116, 142; Psellus, II, 44; Anon. ed. Idel. 76.                                                                |                |
|     | Cf. 68 et 69, p. 178 sqq. et p. 183, l. 1 sqq.)                                                                               | 90             |
| 29. | Des escargots (Aët. II, 183; Paul. I, 91. — Cf. IV, 1, p. 265, 1.1).                                                          | 95             |
| 30. | Des extrémités des quadrupèdes (Hipp. Vict. rat. II, \$ 49, t. VI,                                                            |                |
|     | p. 552; Athen. III, 50; Aët. II, 122; Paul. I, 85; Sim. Seth,                                                                 |                |
|     | p. 144; Psellus, II, 45; Anon. ed. Idel. 76)                                                                                  | 96             |
| 31. | De la langue des quadrupèdes (Aët. II, 122; Paul. I, 85; Psellus,                                                             |                |
| 2   | II, 45; Anon. ed. Idel. 76),                                                                                                  | 98             |
| 02. | Des glandes (Aët. II, 123 et 124; Paul. I, 85; Psellus, II, 45; Anon. ed. Idel. 76)                                           | m              |
| 33  | Des reins (Aët. II, 125; Paul. I, 85; Anon. ed. Idel. 76)                                                                     | <i>Ib</i> . 99 |
| 34. | Des testicules (Aët. II, 124; Paul. I, 85; Psell. II, 45; Anon. ed. Idel. 76).                                                | 100            |
| 35. | De la cervelle (Hipp. Vict. rat. II, \$ 49, t. VI, p. 552; Aët. II, 126;                                                      | 100            |
|     | Paul. I, 85; Psellus, II, 45; Anon. ed. Idel. 76. — Cf. IV, 1,                                                                |                |
|     | p. 267, l. 10)                                                                                                                | Ib.            |
| 36. | De la moelle des os (Hipp. Vict. rat. II, \$49, t. VI, p. 552; Paul. I,                                                       |                |
|     | 85; Psellus, II, 45; Anon. ed. Idel. 76)                                                                                      | 101            |
|     | De la moelle épinière                                                                                                         | Ib.            |
| 38. | De la graisse molle et de la graisse compacte (Aët. II, 127; Paul. I,                                                         |                |
| 2   | 85; Anon. ed. Idel. 76)                                                                                                       | 102            |
| 39. | Des viscères des quadrupèdes (Aët. II, 127; Paul. I, 85; Anon. ed.                                                            | 71             |
| 40  | Idel. 76) De l'estomac, de la matrice et des intestins des quadrupèdes (Aët. II,                                              | Ib.            |
| 40. | 128; Paul. I, 85; Psellus, II, 45; Anon. ed. Idel. 76)                                                                        | 103            |
| 41. | De la différence entre les animaux sauvages et les animaux domes-                                                             | 100            |
|     | tiques (Hipp. Vict. rat. II, \$ 49, t. VI, p. 550-52; Aët. II, 129;                                                           |                |
|     | Paul. I, 85; Psellus, II, 46; Anon. ed. Idel. 76)                                                                             | 104            |
| 42. | De la nourriture tirée des oiseaux (Hipp. Vict. rat. II, \$ 47, t. VI,                                                        |                |
|     | p. 546-48; Aët. II, 130; Paul. I, 82; Act. Spir. anim. II, 7; Sim.                                                            |                |
|     | Seth, p. 88, 94, 95, 123 et 140; Psellus, II, 46; Anon. ed. Idel. 76).                                                        | 105            |
| 43. | Des oies et des autruches (Hipp. Vict. rat. II, \$ 47, t. VI, p. 548;                                                         |                |
|     | Aët. II, 131 et 132; Paul. I, 82; Act. Spir. anim. II, 7; Sim. Seth,                                                          |                |
|     | p. 17, 94, 145.et 152; Psellus, II, 46; Anon. ed. Idel. 76)                                                                   | 106            |
| 44. | Des viscères des oiseaux (Aët. II, 133 et 163; Paul. VII, 3, voce                                                             | 105            |
| 4.5 | κοιλία; Psellus, II, 46; Anon. ed. Idel. 76)                                                                                  | 107            |
| 40, | Aët. II, 134; Paul. I, 83; Act. Spir. anim. II, 8; Sim. Seth,                                                                 |                |
|     | p. 150. — Cf. infra IV, 11, p. 305, l. 5 sqq.)                                                                                | 109            |
|     | I                                                                                                                             |                |

|      | TABLE DES CHAPITRES.                                                                                                                                                                   | 677        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chap | Dent I ac. Act Soin anim II me                                                                                                                                                         | Pages.     |
|      | Du muge (Aët. II, 136 et 137; Paul. I, 90; Act. Spir. anim. II, 7; Sim. Seth, p. 37 et 60; Anon. ed. Idel. 76. — Cf. 58, p. 131, l. 5).                                                | 111        |
| Ť    | Du bar (Athen. VII, 86; Aët. II, 138; Paul. I, 90; Sim. Seth, p. 64; Psellus, II, 47; Anon. ed. Idel. 76. — Cf. 58, p. 132, l. 10)                                                     | 112        |
|      | Du rouget (Aët. II, 139; Paul. I, 90; Sim. Seth, p. 37 et 124; Psellus, II, 47; Anon. ed. Idel. 76. — Cf. 58, p. 134, l. 7)                                                            | Ib.        |
| Ū    | Des poissons rocheux (Hipp. Vict. rat. II, § 48, t. VI, p. 548; Athen. VIII, 55; Aët. II, 140; Paul. I, 90; Act. Spir. anim. II, 7; Sim. Seth, p. 37; Psellus, II, 47; Anon. Idel. 47) | 113        |
| 50.  | Des loches de mer (Hipp. Vict. rat. II, § 48, t. VI, p. 548; Athen. VII, 83; Aët. II, 141, et IX, 130; Sim. Seth, p. 37 et 60; Psellus, II,                                            |            |
|      | 47; Anon. ed. Idel. 76)                                                                                                                                                                | 114        |
| 51.  | Des poissons à chair molle, à propos de quoi on trouve aussi la préparation de la sauce blanche (Athen. VIII, 55; Aët. II, 142; Act.                                                   |            |
|      | Spir. anim. II, 7; Sim. Seth, p. 17 et 150. — Cf. 58, p. 130, 1.9,                                                                                                                     | 115        |
|      | et 133, l. 7; IV, 1, p. 267, l. 11)                                                                                                                                                    | 115        |
| 52.  | Des poissons à chair dure (Aët. II, 143; Psellus, II, 47; Anon. ed.                                                                                                                    | 117        |
| - 0  | Idel. 76)                                                                                                                                                                              | 117        |
| 55.  | Aët. II, 144; Paul. I, 91; Act. Spir. anim. II, 7; Sim. Seth, p. 87;                                                                                                                   |            |
|      | Psellus, II, 47; Anon. ed. Idel. 76. — Cf. 58, p. 137, sqq.)                                                                                                                           | 118        |
| E /  | Des crustacés (Hipp. Vict. rat. II, 48, t. VI, p. 550; Athen. II, 65 et                                                                                                                |            |
| 54.  | 67; Aët. II, 145; Paul. I, 91; Act. Spir. anim. II, 7; Sim. Seth,                                                                                                                      |            |
|      | p. 10, 61 et 95; Psellus, II, 47; Anon. ed. Idel. 76)                                                                                                                                  | 120        |
| 55   | Des mollusques (Hipp. Vict. rat. II, \$48, t. VI, p. 550; Athen. VII,                                                                                                                  |            |
| 00.  | 101; et VIII, 53 et 54; Aët. II, 146; Paul. I, 92; Act. Spir. anim.                                                                                                                    |            |
|      | II, 7; Sim. Seth, p. 115; Anon. ed. Idel. 76)                                                                                                                                          | 121        |
| 56.  | . Des sélaciens (Hipp. Vict. rat. II, § 48, t. VI, p. 548; Athen. VIII,                                                                                                                |            |
|      | 53; Aët. II, 147; Paul. I, 93; Anon. ed, Idel. 76)                                                                                                                                     | 122        |
| 57.  | . Des grands animaux marins (Paul. I, 94; Act. Spir. anim. 11, 7;                                                                                                                      |            |
|      | Psellus, II, 47; Anon. ed. Idel. 76)                                                                                                                                                   | 123        |
| 58.  | . De la nourriture fournie par les animaux aquatiques, tiré de                                                                                                                         |            |
|      | XENOGRATE (Hipp. Affect. \$ 52; Vict. rat. II, \$ 48 et 49, t. VI,                                                                                                                     | 306        |
|      | p. 262, 548-552; Athen. VII, 15 sqq.; VIII, 51, sqq.)                                                                                                                                  | 124        |
|      | Des orties (Athen. III, 39)                                                                                                                                                            | 135<br>137 |
|      | Des testacés (Athen. III, 32-35, 40, 42 et 43)                                                                                                                                         | 137        |
|      | Des poissons salés (Athen. III, 85, 87, 91-93; VII, 65-67 et 98;                                                                                                                       | 154        |
|      | VIII, 53 et 54)                                                                                                                                                                        | 158        |
| ۲    | Des salaisons tirées des poissons de rivières et de lacs                                                                                                                               |            |
| 59   | p. 484; Affect. \$ 55; Vict. rat. II, \$ 51, t. VI, p. 266 et 554;                                                                                                                     |            |
|      | Diosc. II, 75-79; ad Ean. I, 52; Aët. II, 86-91, 99 et 101;                                                                                                                            |            |
|      | Paul. I, 86 et 89; Act. Spir. anim. II, 8; Sim. Seth, p. 18-20 et                                                                                                                      |            |
|      | 121-123)                                                                                                                                                                               | 159        |
| 60   | Du lait aigre (Aët. II, 98)                                                                                                                                                            | 164        |
| 6.   | De la manière de hoire le lait tiré de Burus (Synons, IV, 40; Aët. II,                                                                                                                 |            |

| 678        | TABLE DES CHAPITRES.                                                                                                                                                                                  |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Chap       | . 93 et 95; Paul. I, 87; Psellus, I, 2; Anon. ed. Erm. 5; Anon. ed.                                                                                                                                   | Pages. |
| 6a         | Idel. 1)                                                                                                                                                                                              | 165    |
| 02.        | II, \$53, t. VI, p. 266, 270 et 556; Diosc. II, 101; Aët. I; Paul. I,                                                                                                                                 |        |
|            | 96; Act. Spir. anim. II, 8; Sim. Seth, p. 73)                                                                                                                                                         | 169    |
| 63.        | Sur le même sujet, tiré de Rufus                                                                                                                                                                      | 172    |
| 64.        | Des mets qui ont des qualités moyennes, tiré de Galien                                                                                                                                                | 173    |
| 65.        | Des aliments d'une consistance solide ou liquide.                                                                                                                                                     | 174    |
| 66.        | De quelle manière l'usage des pommes ou des poires astringentes relâche le ventre chez quelques personnes (Aët. I, voce $\mu\eta\lambda\alpha$ , et                                                   | 175    |
|            | IX, 15)                                                                                                                                                                                               | 175    |
| 67.        | Des propriétés des aliments, tiré de Mnésituée d'Athènes                                                                                                                                              | 178    |
| 68.<br>69. | Des solipèdes (cf. 28, p. 90 sqq.; et 69, p. 183, l. 1 sqq.) Des propriétés des aliments, tiré de Philotime (cf. I, 35, p. 44 sqq.; 54, p. 66 et 67; II, 27, p. 88 sq.; 28, p. 90 sqq.; IV, 7, p. 283 | 170    |
|            | sqq.)                                                                                                                                                                                                 | 182    |
|            | 344./                                                                                                                                                                                                 |        |
|            |                                                                                                                                                                                                       |        |
|            |                                                                                                                                                                                                       |        |
|            | LIVRE III.                                                                                                                                                                                            |        |
|            | [DES ALIMENTS.]                                                                                                                                                                                       |        |
| 1.         | Du régime atténuant et du régime incrassant, tiré de Galien (Ad<br>Eun. I, 17; Aët. II, 237 (Ét. 239¹); Paul. I, 73)                                                                                  | 186    |
| 2.         | Aliments atténuants (Synops. IV, 1; Ad Ean. I, 18; Aët. II, 238;                                                                                                                                      |        |
|            | Psellus, I, 21; Anon. ed. Erm. 21; Anon. ed. Idel. 23)                                                                                                                                                | 193    |
|            | 19; Aët. II, 239; Anon. ed Erm. 20; Anon. ed. Idel. 18)                                                                                                                                               | 199    |
| 4.         | Aliments tenant le milieu entre les atténuants et les incrassants                                                                                                                                     | 901    |
|            | (Synops. IV, 3; Ad Eun. I, 20; Aët. II, 240)                                                                                                                                                          | 201    |
| 5.         | Aliments produisant des humeurs visqueuses (Synops. IV, 4; Ad                                                                                                                                         |        |
|            | Eun. I, 21; Act. II, 241; Psellus, I, 15; Anon. ed. Erm. 18:                                                                                                                                          | 202    |
| c          | Anon. ed. Idel. 14)                                                                                                                                                                                   | 202    |
| 0          | 22; Aët. II, 242; Psellus, I, 16; Anon. ed. Erm. 19; Anon. ed.                                                                                                                                        |        |
|            | ldel. 15)                                                                                                                                                                                             | 203    |
| -          | Aliments produisant des humeurs froides (Synops. IV, 6; Ad Eun. I.                                                                                                                                    | ,      |
| 7          | 23; Aët. II, 243; Psellus, I, 16)                                                                                                                                                                     | Ib.    |
| 8          | . Aliments produisant de la pituite (Synops. IV, 7; Ad Eun. I 24; Aët                                                                                                                                 |        |
|            | II, 244; Psellus, 1, 13; Anon. ed. Erm. 16; Anon. ed. Idel. 12).                                                                                                                                      | . 204  |
| 9          | . Aliments produisant de l'humeur atrabilaire (Synops. IV, 8; Ad Eun                                                                                                                                  |        |
|            |                                                                                                                                                                                                       |        |

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Pour tous les chapitres d'Aëtius cités à propos de ce livre , il y a une différence de  $^{\rm 2}$  entre la numération des Aide et celle d'Étienne .

| (1)  | TABLE DES CHAPITRES.                                                                                                                         | 679<br>Pages. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chap | I, 25; Aët. II, 244; Psellus, I, 13; Anon. ed. Erm. 16; Anon. ed.                                                                            | Pages.        |
|      | Idel. 12)                                                                                                                                    | 204           |
| 10.  | Aliments produisant de l'humeur bilieuse (Synops. IV, 9; Ad Euñ. I, 26; Aët. II, 245; Psellus, I, 14; Anon. ed. Erm. 17; Anon. ed. Idel. 13) | 205           |
| 11.  | Aliments contenant des humeurs excrémentitielles (Synops. IV, 10; Ad Eun. I, 27; Aët. II, 246; Psellus, I, 19; Anon. ed. Erm. 23;            | 206           |
| 1 2  | Anon. ed. Idel. 21)                                                                                                                          | 200           |
|      | Eun. I, 28; Aët. II, 247; Psellus, I, 20; Anon. ed. Idel. 22) Aliments donnant beaucoup de nourriture au corps (Hipp. Aff. § 50,             | 207           |
|      | t. VI, p. 260; Synops. IV, 12; Ad Eun. I, 28; Act. II, 248; Psellus, I, 17; Anon. ed. Erm. 21; Anon. ed. Idel. 19)                           | Ib.           |
| 14.  | Aliments qui donnent peu de nourriture (Synops. IV, 13; Ad Eun. I, 29 et 30; Aët. II, 249; Psellus, I, 18; Anon. ed. Erm. 22; Anon.          |               |
| . 5  | ed. Idel. 20)                                                                                                                                | 209           |
|      | Ad Eun. I, 32; Aët. II, 250; Psellus, I, 2; Anon. ed. Erm. 5; Anon. ed. Idel. 1)                                                             | 212           |
| 16.  | Aliments contenant de mauvaises humeurs (Cels. II, 21; Synops. IV, 15; Ad Eun. I, 33; Aët. II, 251; Psellus, I, 11; Anon. ed. Erm.           | 017           |
|      | 14; Anon. ed. Idel. 10)                                                                                                                      | 217           |
| . 7. | 252; Psellus, I, 3; Anon. ed. Erm. 6; Anon. ed. Idel. 2)                                                                                     | 221           |
| 18.  | Aliments difficiles à digérer (Synops. IV, 17; Ad Eun. I, 35; Aët. II, 253; Psellus, I, 4; Anon. ed. Erm. 7; Anon. ed. Idel. 3)              | 223           |
| 19.  | Aliments favorables à l'orifice de l'estomac et renforçant cette partie (Cels. II, 24; Synops. IV, 18; Ad Eun. I, 36; Aët. II, 254; Psel-    | 0.0%          |
| 20.  | lus, I, 5; Anon. ed. Erm. 8; Anon. ed. Idel. 4)                                                                                              | 226           |
| •    | Anon. ed. Idel. 5)                                                                                                                           | 228           |
| 21.  | Aliments qui nuisent à la tête (Synops. IV, 20; Ad Eun. I, 51; Aët. II,                                                                      |               |
|      | 269; Psellus, II, 9; Anon. ed. Idel. 31)                                                                                                     | 229           |
| 22.  | Eun. I, 38; Aët. II, 256; Psellus, I, 16; Anon. ed. Erm. 18; Anon.                                                                           | 230           |
| 23.  | ed. Idel. 16)                                                                                                                                | 230           |
|      | Aët. II, 257; Anon. ed. Erm. 19; Anon. ed. Idel. 17)                                                                                         | 231           |
| 24.  | I, 40; Aët. II, 258; Psellus, I, 7; Anon. ed. Erm. 10; Anon. ed.                                                                             |               |
|      | Idel. 6)                                                                                                                                     | 23 <b>2</b>   |
|      | Adiments causant des obstructions (Synops. IV, 24; Ad Eun. I, 41; Aët. II, 259; Psellus, I, 8; Anon. ed. Erm. 11; Anon. ed. Idel. 7).        | 235           |
| 26.  | Aliments passant lentement (Synops. IV, 25; Ad Eun. I, 42; Aët. II, 260; Psellus, II, 8; Anon. ed. Idel. 30)                                 | 237           |

| e o 0 | TABLE DES CHAPITRES.                                                   |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 680   |                                                                        | Pages. |
| Chap  | Aliments se corrompant facilement (Cels. II, 26; Synops. IV, 26; Ad    | 0      |
| •     | Eun. I, 43; Aët. II, 261; Psellus, II, 6; Anon. ed. Idel. 28)          | 238    |
| 28.   | Aliments se corrompant difficilement (Cels. II, 28; Synops. IV, 27;    |        |
|       | Ad Eun. I, 44; Aët. II, 262; Psellus, II, 7; Anon. ed. Idel. 29).      | 239    |
| 20.   | Aliments relâchant le ventre (Cels. II, 29; Synops. IV, 28; Ad Eun. I, |        |
| U     | 45; Aët. II, 263; Psellus, I, 9; Anon. ed. Erm. 12; Anon. ed.          |        |
|       | Idel. 8)                                                               | 240    |
| 30.   | Aliments resserrant le ventre (Cels. II, 29; Synops. IV, 29; Ad Eun.   |        |
|       | I, 46; Aët. II, 264; Psellus, I, 10; Anon. ed. Erm. 13; Anon. ed.      |        |
|       | Idel. 10)                                                              | 245    |
| 31.   | Aliments échauffants (Cels. II, 27; Synops. IV, 30; Ad Eun. I, 47;     |        |
|       | Aët. II, 265; Psellus, II, 2; Anon. ed. Erm. 25; Anon. ed. Idel. 24).  | 249    |
| 32.   | Aliments refroidissants (Cels. II, 27; Synops. IV, 31; Ad Eun. I, 48;  |        |
|       | Aët. II, 266; Psellus, II, 3; Anon. ed. Erm. 26; Anon. ed. Idel. 25).  | 250    |
| 33.   | Aliments desséchants (Synops. IV, 32; Ad Eun. I, 49; Aët. II, 267;     |        |
| •••   | Psellus, II, 4; Anon. ed. Idel. 26)                                    | 252    |
| 3/1.  | Aliments humectants (Synops. IV, 33; Ad Eun. I, 50; Aët. II, 268;      |        |
| 04.   | Psellus, II, 5; Anon. ed. Idel. 27)                                    | 254    |
|       |                                                                        |        |
|       |                                                                        |        |

## LIVRE IV.

## [DES ALIMENTS.]

256

| 1. De la préparation des aliments, tiré de Galien (cf. I, 8; p. 22 sqq., |
|--------------------------------------------------------------------------|
| et 13, p. 29, 1, 3; infra 5, p. 280 sqq.)                                |
| D. P. Liter (Ast I would Cf I to p 26 et 27; infra 6.                    |
| De l'alphiton (Aët. I, κριθή. Cf. I, 12, p. 26 et 27; infra 6,           |
| p. 281 sqq.), p. 257, l. 9 sqq. — De l'alica (cf. I, 5, p. 16            |
| sq.; infra 7 et 11, p. 292, l. 3 sqq. et p. 302, l. 1 et 10, sqq.),      |
| p. 258, 1. 7 sqq. — De la ptisane (Gal. De ptis. t. VI, p. 816           |
| sqq.; Synops. IV, 34 et 36; Paul. I, 78; Anon. ed. Erm. 2.               |
| Cf. infra 11, p. 302, l. 3 sqq.), p. 259, l. 10 sqq. — De la             |
| phacoptisane (Synops. IV, 34), p. 261, l. 6 sqq. — De la                 |
| courge (Aët. I; Synops. II, 34. Cf. I, 35, p. 45, l. 9; II, 69,          |
| p. 184, l. 6 sqq.; infra 11, p. 304, l. 14 sqq.), p. 263,                |
| 1. 1 sqq. — Des navets (Aët. I; Paul. I, 76. Cf. II, 18,                 |
| p. 83, l. 10), p. 263, l. 8. — De la racine de gouet (Aët. I.            |
| Cf. II, 19 et 20, p. 84 et 85), p. 263, l. 10 sqq. — De la               |
| racine d'asphodèle (Aët. I', voce μράμθη. Cf. II, 21, p. 85),            |
| p. 264, l. 5 sqq. — De la cuisson des escargots (Aët. II, 183.           |
| p. 204, 1. o sqq. De to outstood the total and Substances                |
| Cf. II, 29, p. 95, l. 11 sqq.), p. 265, l. 1 sqq. — Sabstances           |
| animales propres à être salées (Aet. II, 149. Cf. II, 58, p. 154         |
| sqq.), p. 265, l. 5 sqq. — De la cuisson de la cervelle (Aët. II,        |
| 126. Cf. II, 35, p. 100, l. 9 sqq.), p. 267, l. 10 sqq.                  |
|                                                                          |

| Char | TABLE DES CHAPITRES.                                                                                                                                                                                                                                                      | 681        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chaj | Préparation de la sauce blanche (cf. II, 51, p. 116, l. 5 sqq.), p. 267, l. 11 sqq.                                                                                                                                                                                       | Pages.     |
|      | Sur le même sujet, tiré de Rufus (Hipp. Affect. \$ 52, t. VI, p. 262; Athen. XIV, 72)                                                                                                                                                                                     | 269        |
|      | p. 566 et 570)                                                                                                                                                                                                                                                            | 274<br>278 |
| 5.   | De la préparation du pain, tiré de Dieucnès (cf. 1, p. 256, l. 4 sqq).                                                                                                                                                                                                    | 280        |
|      | De l'alphiton (cf. 1, p. 257, l. 9 sqq.)                                                                                                                                                                                                                                  | 281<br>283 |
|      | De la préparation de l'amidon et des autres précipités (Diosc. II, 123; Paul. VII, 3. — Cf. I, 6, p. 17, l. 8 sqq.)                                                                                                                                                       | 294        |
|      | De la cuisson                                                                                                                                                                                                                                                             | 298        |
|      | De la préparation du petit millet, tiré de Philotime  De la nourriture de ceux qui sont habituellement malades, tiré d'Anyllus (Synops. IV, 36.—Cf. I, 7, p. 20, l. 3 sqq.; 8, p. 22, l. 9 sqq.; 35, p. 44 sqq.; IV, 1, p. 258, l. 8 sqq.; p. 259, l. 10                  | 299        |
|      | sqq.; 11, p. 292, l. 3 sqq.; II, 3, p. 75; V, 14, p. 362, l. 9)                                                                                                                                                                                                           | 300        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|      | TINDE                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|      | LIVRE V.                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|      | [DES BOISSONS.]                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1.   | De l'eau, tiré de Galien (Hipp. Aer. aq. et loc. \$ 7-10; Vict. acut. \$ 17, t. II, p. 26-38 et 358-62; Vict. rat. II, \$ 52 et 60; t. VI, p. 554 et 574; Cels. II, 18; Diosc. V, 18; Gal. Comm. III in lib. de Hum. \$ 3, t. XVI, p. 362; Synops. IV, 41; Ad Eun. I, 14; |            |
|      | Aët. III, 165; Paul. I, 50; Act. Spir. anim. II, 8; Sim. Seth, p. 129-32; Anon. ed. Erm. 3)                                                                                                                                                                               | 306        |
| 2.   | De l'administration de l'eau froide et de l'oxymel froid chez les ma-<br>lades (Aët. V, 72)                                                                                                                                                                               | 318        |
| 3.   | De l'eau, tiré de Rufus (Gal. Comm. III in lib. de Hum. § 3, t. XVI,                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4    | p. 362-63; Athen. II, 17-19; Aët. III, 165)                                                                                                                                                                                                                               | 324<br>336 |
|      | De la purification de l'eau, tiré d'Athénée                                                                                                                                                                                                                               | 337        |
|      | Du vin, tiré de Galien (Hipp. Vict. acut. \$ 14; et Append. \$ 18, t. II, p. 332-36 et 480; Affect. \$ 48, 55, 60 et 61; Vict. rat. II, \$ 52,                                                                                                                            |            |
|      | t. VI, p. 258, 266, 268, 270 et 554; Aret. Cur. acut. I, 1, et II,                                                                                                                                                                                                        |            |

11; Diosc. V, 7-11; Athen. I, 47, 48, 59 et 60; Ad Eun. I, 12; Aët. I; Paul. I, 95; Sim. Seth, p. 80-84; Anon. ed. Erm. 4).....

7. Du vin, tiré de Rufus (Anon. ed. Erm. 4).....

8. Du siraeon, tiré de Galien (Hipp. Vict. rat. II, § 52, t. VI, p. 556; Diosc. V, 9; Act. Spir. anim. II, 8; et Urin. diff. 8)......

338

354

356

| 685         |                                                                          |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Chaj        |                                                                          | Pages. |
|             | Sur le même sujet, tiré de Rurus                                         | 357    |
| 10.         | Du vinaigre, tiré de Galien (Hipp. Vict. acut. \$ 16, t. II, p. 358; et  |        |
|             | Vict. rat. II, \$ 52, t. VI, p. 556; Diosc. V, 21; Athen. II, 76;        |        |
|             | Aët. I, proæm. et sub voce; Sim. Seth, p. 84-87)                         | 358    |
| 11.         | Sur le même sujet, tiré de Rufus                                         | Ib.    |
| 12.         | De la boisson faite avec du marc de raisin (Hipp. Vict. rat. II, § 52,   |        |
|             | t. VI, p. 556; Diosc. V, 13).,                                           | 359    |
|             | Du vin faible, tiré de Dioscoride                                        | 360    |
| 14.         | De l'eau miellée, tiré de Galien (Hipp. Vict. acut. § 15, t. II, p. 336- |        |
|             | 48; Diosc. V, 17; Marc. Empir. 30; Synops. IV, 38; et IX, 26;            |        |
|             | Paul. I, 96. Cf. IV, 11, p. 304, l. 10)                                  | Ib     |
| 15.         | De l'eau de rayons de miel (Diosc. V, 17; Aët. V, 137; Paul. VII,        |        |
|             | 15; Nic. Myr. IV, 1-3)                                                   | 363    |
| 16.         | De l'hydromel usité chez les anciens (Diosc. V, 17; Geop. VIII, 28).     | 365    |
|             | De l'eau de rayons de miel, tiré de PHILAGRIUS                           | Ib     |
| 18.         | Du médicament aux têtes de pavots, tiré de Galien (Ad Eun. IV, 134;      |        |
|             | Aët. V, 133; Alex. Trall. I, 13, et V, 4 p. 49 et 250 sqq.; Paul.        |        |
|             | VII, 11; Act. Meth. med. V, 7; Nic. Myr. I, 106 et 151)                  | 371    |
| 19.         | De la boisson aux têtes de pavots, tiré de Philagrius                    | 376    |
| 20.         | De la boisson aux coings et de celle aux cornouilles (Aët. V, 139).      | 382    |
|             | Du miel au verjus (Diosc. V, 31; Aët. V, 134; Paul. VII, 15)             | 384    |
| 22.         | Du miel aux roses (Diosc. V, 35; Aët. V, 135, et XVI, 119; Paul.         |        |
|             | VII, 15. — Cf. 25, p. 402, l. 3)                                         | 388    |
| <b>2</b> 3. | De l'eau de céleri                                                       | 390    |
| 24.         | De l'oxymel, tiré de Galien (Hipp. Vict. acut. § 16, t. II, p. 348-58;   |        |
|             | Diosc. V, 22; Ad Eun. IV, 144; Act. V, 140, et IX, 24; Paul.             |        |
|             | VII, 11; Act. Meth. med. V, 7)                                           | 391    |
| 25.         | De la préparation du vinaigre scillitique et de quelques vins, tiré de   |        |
|             | DIOSCORIDE (Aët. IX, 27; Paul. VII, 11; Act. Meth. med. V, 7;            |        |
|             | Nic. Myr. XXXVII, 15; Colum. XII, 23 et 24; Pallad. Jul. 6               |        |
|             | et 8),                                                                   | 397    |
|             | Du vin aux coings 1 (Aët. V, 139), p. 399, 1. 11. — Préparation          |        |
|             | de l'hydromélon (Aët. V, 138; Paul. VII, 15), p. 400, l. 7.              |        |
|             | - Préparation du vin de grenades (Paul. VII, 15), p. 401,                |        |
|             | 1. 4. — Préparation du vin aux roses (Géop. VIII, 33. — Cf.              |        |
|             | 33, p. 431, l. 3 sqq.), p. 401, l. 9. — Préparation du miel aux          |        |
|             | roses (cf. 22, p. 388, l. 10 sqq.), p. 402, l. 3. — Préparation          |        |
|             | da vin aux baies de myrte (Paul. VII, 15), p. 402, l. 5. — Pré-          |        |
|             | paration du vin d'absinthe (cf. 33, p. 435, l. 6), p. 404, l. 5).        |        |
|             | Vin de Droclès pour conserver la santé                                   | 406    |
|             | Manière d'administrer le vin, tiré d'HÉRODOTE                            | · Ib.  |
|             | Des collutoires, tiré d'Antyllus (Cels. V, 22)                           | 413    |
| 29.         | De la boisson:                                                           | 414    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ici et chap. 33, on n'a tenu compte que des sous-titres auxquels correspondent des passages parallèles.

| TABLE DES CHAPITRES.                                                                  | 683                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Chap. 30. De l'eau, à quelle époque de l'accès il faut l'administrer, tiré d'HÉRODOTE | Pages. 417 426 429 431 |
| - Vin à l'absinthe (cf. 25, p. 404, l. 5), p. 435, l, 6.                              |                        |

## LIVRE VI.

## [DES EXERCICES.]

| ,   | Du coucher, tiré d'Antyllus                                             | 436 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2   | Du repos (Hipp. Vict. rat. II, \$60, t. VI, p. 574)                     | 438 |
| 2   | De l'abstinence (Cels, II, 16)                                          | 439 |
| 4   | Du sommeil et de la veille, tiré de Galien (Hipp. Vict. rat. II, \$ 60, |     |
| 4.  | t. VI, p. 570; Paul. I, 97 et 98; Act. Spir. anim. II, 6)               | Ib. |
| 5   | De l'utilité du sommeil, tiré d'Antyllus                                | 444 |
| 6   | Des veilles                                                             | 446 |
| 7   | De la conversation                                                      | 448 |
| 8   | De la déclamation                                                       | Ib. |
| 0,  | Quelle est la meilleure méthode de déclamation (Aët. III, 5)            | 451 |
| 9.  | De la déclamation salutaire (Synops. I, 5; Aët. III, 5; Paul. I, 19).   | 452 |
| 11  | Des exercices, tiré de Galien (Synops. I, 2; Aët. III, 2; Paul. I, 16;  |     |
|     | Act. Spir. anim. II, 11; Meth. med. III, 11)                            | 464 |
| 12. | Quel est le temps convenable pour les exercices                         | 467 |
| 13. | De la friction préparatoire (Synops. I, 1; Aët. III, 1; Paul. I, 15)    | 470 |
| 14. | Des diverses espèces d'exercices et de leur efficacité (Synops. I, 3;   |     |
| ,   | Aët. III, 3; Paul. I, 17)                                               | 473 |
| 15. | Comment il faut s'exercer                                               | 480 |
| 16. | De la friction apothérapeutique                                         | 482 |
| 17. | De la friction considérée en elle-même (Hipp. Vict. rat. 11, \$ 64 et   |     |
| . 1 | 65, t. VI, p. 580-82; Cels. II, 14; Synops. I, 4; Aët. III, 4;          |     |
|     | Paul, I, 18)                                                            | 487 |
| 18  | . De la friction du matin (Aët. IV, 48 [Et. 49])                        | 492 |
| 10  | De la friction du soir (Aët. IV. 49)                                    | 495 |
| 20  | . De la friction comme moyen curatif, tiré d'HÉRODOTE (Cels. II, 14).   | 496 |
| 21  | . De la promenade, tiré d'Antyllus (Hipp. Vict. rat. 11, 3 62, t. VI,   |     |
|     | n. 576; Cels. II. 2)                                                    | 503 |
| 22  | . De la course (Hipp. Vict. rat. II, § 63, t. VI, p. 578)               | 511 |
| -3  | Du mouvement passif (Cels. II. 15; Aët. III, 6)                         | 513 |

| 684  | TABLE DES CHAPITRES.                                                   |        |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Char | ),                                                                     | Pages. |
| 24.  | De l'équitation (Aët. III, 7)                                          | 519    |
| 25.  | Du mouvement passif qui convient dans les fièvres, tiré d'HÉRODOTE     |        |
|      | (Cels. II, 15)                                                         | 519    |
| 26.  | De l'exercice du cerceau, tiré d'Antyllus (Hipp. Vict. rat. II, \$ 63, |        |
|      | t. VI, p. 578-80)                                                      | 521    |
| 27.  | De la natation                                                         | 523    |
| 28.  | De la lutte (Hipp. Vict. rat. II, \$ 64, t. VI, p. 580)                | 524    |
| 29.  | Du combat simulé                                                       | 525    |
| Зо.  | De la gesticulation                                                    | 526    |
| 31.  | Du saut simple et du saut progressif                                   | Ib.    |
| 32.  | Du jeu de paume                                                        | 528    |
| 33.  | Du corycos (Hipp. Vict. rat. II, \$ 64, t. VI, p. 580)                 | 531    |
| 34.  | De la manière de lancer des haltères                                   | 532    |
| 35.  | De la marche sur un terrain accidenté                                  | 534    |
| 36.  | Du combat en armes (Athen. IV, 39-41)                                  | Ib.    |
| 37.  | Du coît, tiré de Gallen (Hipp. Vict. rat. II, § 58, t. VI, p. 572; Ad  |        |
|      | Eun. I, 13)                                                            | 536    |
| 38.  | Sur le même sujet, tiré de Rurus; ce chapitre contient aussi le        |        |
|      | régime (Synops. I, 6; Ad Eun. I, 13; Aët. III, 8, et XI, 35;           |        |
|      | Paul. I, 35)                                                           | 540    |

## INDICATION DES PRINCIPALES NOTES1.

| Α Ακροχειρισμός                 | Pages. | Κητώδης<br>Chameau (chair du)<br>Chaussures des bêtes de somme. | Pages.<br>596<br>585<br>616 |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Απρόδρυα                        | 576    | Χέδροψ3'                                                        |                             |
| Ages de l'homme                 | 653    | Xeipides (gants et manches)                                     | 657                         |
| Αλευρου                         | 555    | Χειρονομία                                                      | 663                         |
| Alica (χόδυρος)559 ε            | t 619  | Chien (chair du)                                                | 586                         |
| Αλφιτου                         | 565    | Chou (ses effets sur la vue)                                    | 569                         |
| Amidon                          | 561    | Χυλός                                                           | 567                         |
| Ανωμαλία                        | 660    | Χυμός                                                           | Ib.                         |
| Αντίδοτος                       | 639    | Kλίδανος (espèce de four)                                       | 563                         |
| Απόθερμον                       | 566    | Cochon (chair du)                                               | 584                         |
| Αποκοτία δισμός                 | 643    | Cogniols d'Espagne                                              | 597                         |
| Apothérapie                     | 655    | Combat en armes                                                 | 666                         |
| Aréthuse (fontaige)             | 632    | Κουδίτου                                                        | 649                         |
| Αρισίου                         | 658    | Kwwos                                                           | 618                         |
| Ασπάραγος                       | 583    | Coquillages salés                                               | 593                         |
| Asphodèle                       | 584    | Κώρυκος                                                         | 665                         |
| Ατεράμων                        | 621    | Cou des testacés                                                | 594                         |
|                                 | 551-2  | Couenne de lard                                                 | 613                         |
| Aὖχοs, syn. d'ὧχροs             | 572    | Courge (manière de la conser-                                   |                             |
| Αὐσ/ηρός                        | 579    | ver, et ce qu'elle est)575 et                                   | 620                         |
| R                               |        | Crète (île de)                                                  | 641                         |
|                                 |        | Kiliov                                                          | 600                         |
| Bar du Tibre (λάδραξ)           | 591    | Cyceon                                                          | 616                         |
| Bile pâle                       | 653    | Cydnus (fleuve)                                                 | 632                         |
| Blé d'été                       | 558    | D                                                               |                             |
| Boissons (leur emploi médical). | 628    |                                                                 |                             |
| Βομβύλια                        | 646    | Δεΐπνον                                                         | 658                         |
| Borée                           | 660    | Diarrhée (ses rapports avec le coït).                           | 668                         |
| Βωρίδια                         | 602    | Douleur ulcéreuse                                               | 658                         |
| C                               |        | E                                                               |                             |
| Κάχρυς                          | 618    | Eau (moyens de la refroidir)62                                  | 5-28                        |
| Κάρυον                          | 553    | froide (traitement héroïque                                     |                             |
| Gerceau (jeu de)                | 662    | par 1')                                                         | 647                         |
| Céréales                        | 573    | - de glace et de neige                                          | 623                         |
|                                 |        | · ·                                                             |                             |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons laissé les mots grecs lorsqu'il était impossible de les traduire rigoureusement en français.

| 1080 INDIGATION DE                   | Pages.     | (INCIT MEED IN O LING.             | Pages. |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------|
| Eaux merveilleuses                   | ages.      | Herbes sauvages                    | .581   |
| de Clitoris                          | 632        | Heures (division des chez les      |        |
|                                      | Ib.        | anciens)                           | 650    |
| de l'Égypte                          | 631        | Huîtres                            | 590    |
| de l'Éthiopie                        | 629        | Humeur crue                        | 571    |
| des Léontins                         | 632        | IIIIIIIIII CIUC                    | 0,1    |
| des Lyncestes                        |            | IJ                                 |        |
| — de Médie                           | 630        | ¥                                  | 562    |
| de Phénée                            | 629        | Īτριον                             |        |
| de Pythopolis                        | <i>Ib.</i> | Jujubes                            | 014    |
| des Sauromates                       | 630        | L                                  |        |
| — de Suse                            | 631        |                                    | 588    |
| —— du Sybaris                        | Ib.        | Labbe                              |        |
| de Thrace                            | 629        | Αάχανα                             | 582    |
| Eau miellée                          | 640        | Ladrerie                           | 616    |
| vieille                              | Ib.        | Lait (son usage dans les mala-     | 001    |
| Ēχĩνος                               | 593        | dies)                              | 604    |
| Εγκάρσιος                            | 654        | Lentilles (leur effet sur la vue). | 569    |
| Évolacis                             | 646        | Lit suspendu                       | 661    |
| Ήπατικός                             | 638        | Loir                               | 606    |
| Épicure (son sentiment sur le        |            | Λοξός                              | 654    |
| coït)                                | 666        | M                                  |        |
| Épilepsie (son rapport avec la       |            |                                    | N a m  |
| puberté et le coït)                  | 667        | Μᾶζα                               | 565    |
| Εψημα                                | 567        | Mécon des testacés                 | 594    |
| Εψησις                               | 572        | Médicaments hygiéniques            | 642    |
| Escargots                            | 586        | Μειράκιου                          | 653    |
| Eurymène                             | 576        | Μελάνδρυα                          | 602    |
| •                                    |            | Miel (son origine)                 | 605    |
| $\mathbf{F}$                         |            | Moineau                            | 612    |
| Ferment                              | 562        | Mollusques                         | 590    |
| Figuier (suc de)                     | 617        | Μυτ7ωτός                           | 617    |
| Filtres                              | 633        | TOT                                |        |
| Foie gras d'oie et de cochon . 587 e | t588       | N                                  |        |
| Frictions à l'aide de bandes         | 655        | Naphte                             | 630    |
|                                      |            | Νεανίας                            | 653    |
| G                                    |            | Νηχαλέος                           | 591    |
| Garon                                | 568        | Nata                               | 652    |
| Gâteaux                              | 561        | Nourriture variée                  | 611    |
| Γλυκύμηλα                            | 648        |                                    |        |
| Τλυκός                               | 561        | U                                  |        |
| Greniers                             | 555        | Оунов                              | 651    |
| Gymnaste                             | 654        | Olives                             | et 611 |
| Gypse,                               | 644        | Δμόλινον                           | 650    |
| d h                                  |            |                                    | 641    |
| 1971 7887                            |            | Opium                              | 041    |
| H                                    |            | Opium                              | 575    |
| Haltêres                             | 665        | Οpium.<br>Οπώραι.<br>Οψον.         |        |

| INDICATION DES                      | 3 PR      | TITLE TO THE TANK THE TO THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE T | 687   |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I                                   | ages. 572 | ၨΡόφημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 608   |
| OnIngis                             | 575       | 1 Of steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000   |
| Αραΐοι καρποί                       | 599       | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Σραΐον (τάριχος)                    | 601       | Salaisons de Cadix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 616   |
| פאטעספ                              | -         | Sang de taureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 645   |
| )σπριον                             | 653       | Σάρδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 601   |
| )θόνιον                             | 603       | Scare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 592   |
| <b>Ι</b> ξογαλα,                    | 000       | Σχίσις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 603   |
| P                                   |           | Σκιαμαχία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 663   |
| Pain chaud                          | 564       | Σπυθελίτιδες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 578   |
| lavé                                | 562       | Σεμίδαλις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 619   |
| Παῖς                                | 653       | Siligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 615   |
| Parc d'huîtres                      | 595       | Σιμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 654   |
| Paume (jeu de)                      | 664       | Σινδών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 653   |
| Pédotribe                           | 654       | Σιντική                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 602   |
| Πηλαμύς                             | 598       | Σιτάνιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 556   |
| Πέψις                               | 572       | Σῖτος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 582   |
| Περσέα                              | 581       | Σώματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 651   |
| Φακή                                | 569       | Στακτοί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 632   |
| Pierre poreuse                      | 622       | Στέαρ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 587   |
| Pileus                              | 666       | Στρόδιλος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 618   |
| Πιμελή                              | 587       | Στρυφυός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 579   |
| Πιτυλίζειν                          | 655       | Σύγπρισις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 591   |
| Πλάγιος                             | 654       | Σύμπεψις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 641   |
| Poisson (sens de ce mot)            | 559       | Σύσλασις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 662   |
| Poissons (leur utilité dans la con- |           | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| valescence)                         | 589       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Πόπανον                             | 618       | Ταγηνίτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 561   |
| Ποτόν (dans le sens d'eau)          | 646       | Τάριχος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 597   |
| Poussière des gymnases              | 657       | Τένοντες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 661   |
| Promenade irrégulière               | 659       | Testacés (influence de la lune sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -01   |
| Promenadè sur la pointe des         |           | leur croissance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 594   |
| doigts                              | Ib.       | Thons (Voyages des)5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98-99 |
| Promenoir                           | Ib.       | Θύλακος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 665   |
| Πρότροπος                           | 595       | Ouvels et Survos 592 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Prunes de Damas                     | 580       | Tortue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 606   |
| tisane                              | 554       | Τράγος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 567   |
| ugilat                              | 663       | Transformation des espèces de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 555   |
| Ιυριάτης                            | 603       | plantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 555   |
| Pythagore                           | 576       | Truffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 584   |
| R                                   |           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Raisire sans pepins                 | 578       | Vin aminéen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 639   |
| Renard                              | 586       | Cécube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , Ib. |
| Requin                              | 592       | Faustien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 638   |
| Rétention du souffle.               | 656       | Gaurien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 637   |
|                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

### 688 INDICATION DES PRINCIPALES NOTES.

|                  | Pages. | 1         | Pages. |
|------------------|--------|-----------|--------|
| — goudronné      | 643    | v.        | Q.     |
| Vin scybélitique | 638    |           |        |
| Viviers          | 592    | Υδρόμηλου | 640    |
| v                |        | Υπάτη,    | 652    |
| A.               |        | Ϋπόδαθρα  | 661    |
| Ειφύδρια         | 596    | Υπότριμμα |        |

## TABLE

DES

# MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

|                                                                                                                              | Pages        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| de médecine.  Indication des manuscrits et des imprimés qui ont servi à la constitution du texte du premier volume d'Oribase | TAII<br>XTIX |
| Collection médicale, livre I: Aliments                                                                                       | 1            |
| livre II : Id                                                                                                                | 74           |
| livre III : Id                                                                                                               | 186          |
| livre IV: Id                                                                                                                 | 256          |
| livre V : Boissons                                                                                                           | 306          |
| livre VI : Exercices                                                                                                         | 436          |
| Notes                                                                                                                        | 553          |
| Notes.                                                                                                                       | 670          |
| Explication de la planche.                                                                                                   |              |
| Table des chapitres (avec la référence des passages parallèles dans Oribase                                                  | 671          |
| . I a las author autoure)                                                                                                    | 685          |
| Indication des principales notes.                                                                                            | 500          |

### CORRECTIONS ET ADDITIONS1.

#### TEXTE.

P. 2, l. 8 [τὰ] πάλαι, voyez note 2, où il faut ôter la parenthèse avant συνάξω pour la reporter avant ayant.

P. 5, l. 4, lisez μόρια δὲ ἑαυτῶν, avec MM. Dübner et Ermerins, conformé-

ment à la leçon de Galien.

P. 51, 1. 3 et 4, lisez Eupouéves et également dans la note.

P. 97, l. 11, au lieu de velwn, lisez von et supprimez la variante.

P. 143, l. 7, peut-être faut-il lire είθετα au lieu de dθετα.

P. 144, l. 4, lisez [ή] ωροσφορά.

P. 145, I. 8, supprimez [xai] et la variante.

P. 182, I. 3, lisez elesovs, et aussi dans la variante.

P. 271, l. 11, lisez dé au lieu de de changez la variante en conséquence.

P. 319, L. 12, peut-être faut-il lire κατεπείγοι.

P. 322, I. 5, marge, au lieu de 18...et p. 803, lisez 17...et p. 802.

P. 432, l. 11 et ailleurs, au lieu de ἀναδήρας, lisez ἀνασειράσας, mot qui se trouve, avec le sens exigé ici, dans le livre Sur les animaux vénéneux, dont nous avons parlé dans le Plan de la Collection, p. xxxv1.

P. 435, l. 7, lisez les quatre fois 5'.

P. 443, l. 11, peut-être faut-il lire βούλωνται.

P. 466, l. 8, marge, au lieu de all. lisez Al.

P. 468, l. 1, marge, lisez p. 88-89.

P. 527, l. 14, marge, lisez p. 490.

## P. 535, 1. 8, au lieu de τοῦ, lisez τό.

#### VARIANTES.

P. 5 a2, l. 3, au lieu de τροφιμώτατα, lisez τροφιμώτα.

P. 7 b, I. 5, supprimez B.

P. 33 a, l. 3, au lieu de Thu μέν G, lisez Thu μέν ύγ. G.

P. 47 b, l. 12, au lieu de nat om., lisez καθάπερ οί.

P. 63 a, l. 4, supprimez G.

P. 91 a, l. 9, lisez οὐκ. όλ.

P. 133 a, l. 4, lisez εὐσ7., εὕτροφος, εὕχολος Ψ.

P. 141 b, l. 2, après E, ajoutez Ici f'it ce manuscrie.

P. 142 a, I. 4, supprimez sic.

P. 150 a, l. 3, lisez n ay .. j oi avà. C.

<sup>2</sup> a signifie première colonne, b seconde colonne.

<sup>1</sup> Nous avons négligé de relever les fautes légères que le lecteur pourra facilement corriger.

- P. 181 a, 1. 5, après µév, ajoutez, om.
- P. 188 a, l. 5, au lieu de om., lisez m.
- P. 285 a, l. 8, ajoutez V; de même p. 287 a, l. 9.
- P. 308 b, 1. 8, lisez aneoloaupévov.
- P. 324 b, l. 8, lisez 78] 8é M.
- P. 333 b, 1. 3, lisez άμικτου ἐσθι τῆ γῆ.
- P. 341 a, l. 12, lisez 7-8, ωίνοι τους λεπλούς τῆ συσλάσει καθάπερ ἐν Ιτάλία.
- P. 343 b, 1. 6, lisez διαχωρητ. δέ των.
- P. 349 b, l. 2, au lieu de G, lisez Gal.
- P. 401 b, h. 2, supprimez §.
- P. 435 b, l. 2, après ἀψινθίου, ajoutez C.
- P. 438 b, I. 6, lisez nal houxla BCV.
- P. 448 b, 1. 3, au lieu de Tit., lisez 1. 9.
- P. 454 a, l. 4, lisez 4 en povhocis naí M.
- P. 458 a, l. 4, au lieu de ň, lisez ń.
- P. 497 a, l. 2, lisez μικράν C 1 m.
- P. 512 a, l. 1, au lieu de 2, lisez 1 et ainsi de suite dans toutes les variantes de cette page.
  - P. 519 b, 1. 7, au lieu de Ib., lisez CH. 25; Tit.
  - P. 528 a, 1. 4, lisez συνερεισάντων.
  - P. 536 b, 1. 3, supprimez M.
  - P. 544 b, l. 5, lisez wakas te nai] wokhal de nat G.

#### TRADUCTION.

- P. 2, 1. 10, voyez note 2, p. 553.
- P. 14, l. 12, au lieu de coction, lisez cuisson.
- P. 16, I. 4, au lieu de couver leurs œufs, lisez avoir du frai.
- P. 34, 1. 6, au lieu de tous les autres fruits, lisez toutes les autres graines.
- P. 36, l. 1 et 2, lisez il est donc nécessairement d'une digestion difficile, et engendre une humeur épaisse.
  - P. 57, I. 9, au lieu de toutes deux, fisez les mûres.
  - P. 64, l. 10, au lieu de menates, lisez poires d'ane mine.
  - P. 90, l. 4, au lieu de d'atténuer, lisez à atténuer.
  - P. 96, l. 12, au lieu de . Il, lisez ; il.
  - P. 99, l. 11-12, au lieu de animaux qui marchent, lisez quadrupèdes.
  - P. 123, I. 3, au lieu de anges, lisez rhinobates.
  - P. 124, I. 9, au lieu de merlans (?), lisez bacchus.
- P. 143, l. 10. il faut supprimer ne et pas, si on adopte la leçon proposée pour le texte, p. 143, l. 7.
  - P. 156, l. 4, au lieu de lac, lisez Palus-Mæotis.
  - P. 157, l. 10, au lieu de si, lisez parce que.
  - P. 168, l. 9, au lieu de faire brûler, lisez laisser brûler.
  - P. 171, I. 9, au lieu de à la fleur de l'âge, lisez d'un âge moyen.
  - P. 173, l. 2, au lieu de sur le mont Hyblée, lisez à Hybla.
  - P. 175, l. 4, supprimez par l'estomac.

P.-180, l. 13, au lieu de à la fleur de l'age, lisez à l'époque de leur plus grande

P. 196, l. 14, au lieu de mollusques, lisez poissons cartilagineux.

P. 210, l. 16, au lieu de mûrissent, lisez ont mûri.

P. 228, I. 15, lisez qu'elle se soit.

P. 272, l. 9, au lieu de du natron, lisez de la soude brute.

P. 272, l. 10, au lieu de figues et de figues, lisez figuier et figuiers.

P. 278, l. 11, au lieu de survient, lisez existe; et l. 13, au lieu de exister, lisez survenir.

P. 301, l. 7, au lieu de farine sémidalique, lisez pain de fleur de farine; l. 8, au lieu de que ce soit de la, lisez qu'il soit fait avec la; et l. 9, au lieu d'un, lisez avec un.

P. 306, 1. 8, lisez en gonflant l'estomac ou en le rendant.

P. 358, l. 11, au lieu de fournit un très-bon aliment, lisez excite fortement l'ap-

P. 374, l. 1, après pavot, ajoutez dans l'eau.

P. 377, I. 6, au lieu de digession, lisez coction. P. 379, J. 1, au lieu de administrer, lisez employer.

P. 442, 1. 3, au lieu de arrive, lisez survient.

P. 451, l. 12, et p. 452, l. 4, au lieu de basses et basse, lisez graves et grave.

P. 454, 1. 12, au lieu de de, lisez à.

P. 486, l. 9 et 10, au lieu de ils font, lisez on fait; et, au lieu de ils détergent, lisez on déterge.

P. 511, t. 3, au lieu de le pneuma, lisez les flatuosités.

P. 531, l. 4, au lieu de il, lisez cet exercice.

### NOTES.

P. 272. I. 8. On voit, par l'emploi du mot ἀπός, qu'il s'agit ici d'un suc produit par exsudation, c'est-à-dire de l'espèce de gomme qu'on trouve sur les figuires.

P. 273, l. 3, от ий та надана Voy. Schneider (ad Arist. H. A. t. II, p. 178) sur l'habitude de battre les céphalopodes pour les rendre plus tendres.

P. 563, l. 14, au lieu de 1889, lisez 2189.

P. 578, supprimez la note sur κεφαλαλγεί.

P. 580, supprimez la note sur ἀθυρόντων.

